# HISTOIRE.

# DV DIFFEREND

D'ENTRE LE PAPEBONIFACE VIII.

ET PHILIPPES LE BEL ROY DE FRANCE.

Où l'on voit ce qui se passa touchant cette affaire, depuis l'an 1296. iusques en l'an 1311. sous les Pontificats de Boniface VIII.

Benoist XI. & Clement V.

ENSEMBLE LE PROCE'S CRIMINEL FAIT A BERNARD EVESQUE DE PAMIEZ L'AN MCCXCV.

Le tout iustissé par les Actes & Memoires pris sur les Originaux qui sont au Tresor des Chartes du Roy.

majoris
Comeliani
verrocurace
evangelishe



Conventus -

Lantiensium

F. M. Joan:

germain-

A PARIS,

Chez SEBASTIEN CRAMOISY Imprimeur du Roy & de la Reyne. Et GABRIEL CRAMOISY ruë S. Iacques aux Cicognes.

M. DC. LV.

AVEC PRIVILEGE DV ROT.



# AVERTISSEMENT AVLECTEVE

Sur la publication des Astes entre l'Espes differe v' 11 et le Roy Philope de Bei de l'AIT

te feront counciltat pa ce me constant si se feront constant si

to feront connoistive in the property of the construction of the second of the party of the part



# AVERTISSEMENT

### AV LECTEVR

Sur la publication des Actes entre le Pape Boniface VIII. & le Roy Philippes le Bel.

MY LECTEVR, les deux editions publiées en cette ville és années 1613. 

To 1614. des Actes du differend entre le Pape Boniface VIII. 
Thilippes le Bel, estoient si defectueufes, qu'elles ne pouvoient pas satisfaire la curiosité de ceux qui desircient estre pleinement instruits de toutes les occurrences d'une histoire si remar-

quable; veu qu'elles ne comprenoient que la moindre partie de ce qui s'y estoit passé: Celle que nous te donnons maintenant contient une augmentation si notable, que la seule inspection du volume, et la lecture de l'inuentaire des pieces te feront connoistre la verité de ce que ie te dis. Ie ne doute pas neantmoins, comme les sentimens des hommes sont differens, qu'il ne s'en trouve qui diront, que la memoire de cette querelle deuoit estre plustost enseuelie dans l'oubly, que déterrée des anciens monumens, puisqu'elle a produit tant de confusions par le conflit de la puissance spirituelle auec la temporelle, du Pere spirituel & Chef de l'Eglise, auec celuy qui porte le titre de Roy Tres-Chrestien, & qui en est le Fils aisné & le protecteur. Cette obiection auroit quelque force, sa les histoires des guerres & calamiteZ passées estoient plutost écrites pour conuier les viuans à en entreprendre de semblables, que pour les en détourner. Ausi l'intention de celuy qui a recueilly & disposé cet ouurage, n'a pas esté de

### AVERTISSEMENT

commettre ces deux Puissance's l'one contre l'autre, vignorant pas de quelle importance à este, & sera toussours d'entretenir one entière et parfaite intelligence entre le S. Siege
et ce Royaume, n'estant nullement son dessein d'employer la
puissance spirituelle pour ruiner la temporelle, ny celle-cy
pour abbatre la spirituelle. Ses sentimens ont tousiours esté
reglez selon la doctrine Chrestienne & Catholique. Il sçauoit quels sont les limites de ces deux puissances, qu'il a
tousiours reuerées, comme ordonnées de Dieu dans le monde pour conduire les hommes dans la societé ciuile, & les
tenir dans la communion de son Eglise. Il à creu au contraire qu'en representant auec sincerité & candeur tout ce qui
s'est passe en ce grand differend, il feroit naistre dans l'esprit
de ceux qui pourroient donner occasion à de semblables mouuemens, one auersion contre des entreprises qui traînent

après soy de si dangereuses suites.

Il est vray ausi qu'estant nay François, & éleué dans cette Monarchie, pour la conseruation des droits de laquelle il a emp'oyé tous ses soins & tous ses trauaux, il a creu estre obl gé de faire paroistre à tout le monde la iustice de la cause du Roy Philippes le Bel, & de le defendre contre les fausses imputations & calomnies des Ecriuains tant anciens que modernes, partisans du Pape Boniface, qui ont donné, & donnent tous les iours des applaudissemens & des louanges à ses entreprises, & noircissent la memoire d'un des plus illustres de nos Rois, qui n'a eu autre dessein en tout ce grand démessé, que la manutention des prerogatives et des immunitez de sa Couronne, que l'humeur violente, et l'ambition demesurée de Boniface vouloit vsurper, en soustrayant de son obeissance les Ecclesiastiques de son Estat, s'attribuant sur eux une autorité qui ne luy appartenoit point, & passant au delà des bornes que Dieu luy a prescrites; luy rendre ensin son Royaume, qu'il tient immediatement de Dieu, tributaire; estant certain qu'un Prince seculier qui reconnoist un superieur en ce monde, n'est point Prince souuerain, mais ministre ou vicaire d'autruy. Que si l'on remarque dans quelques écrits qui furent publiez de la part du Roy trop de chaleur, & trop d'impetuosité dans les actions des accusateurs

### TANILE CTEVR

de Boniface, (choses qui sont inéuitables, quand on a vne fois passe les bornes de la moderation) l'on verra ausi les mesmes defauts dans celles du Pape, & de ses fauteurs et adherens. L'issue pourtant a monstré que la cause du Roy, qui s'est toussours conserue auec ses suiets dans l'union de l'Eglise', estoit la plus iuste, puisque ses successeurs Benedict XI. & Clement V. ont receu en bonne part toutes les iustifications qu'il leur fit representer par ses Ambassadeurs de ce qui s'estoit passé en son Royaume, touchant le disserend qu'il auoit eu auec Boniface, à quoy ses mauuaises actions & violentes procedures l'auoient obligé: & casserent & annullerent toutes les Bulles qui blessoient en quelque façon sa personne, & les droits de sa Couronne. Le premier de son propre mouuement, le Roy ne lerequerant point, luy donna l'absolution de toutes les sentences & excommunications, ausquelles il pourroit estre encouru, & sit le méme à l'égard des Ecclesiastiques, Prelats, Barons & autres de son Royaume qui y pourroient estre compris. Et le Roy de son costé, pour correspondre à cette bonne volonté, & monstrer que ce n'estoit point du S. Siege, dont il auoit touiours esté tres-respectueux & deuot fils, qu'il se plaignoit, mais seulement de la personne de Boniface, se consouit aussi tost auec sa Sainteté de son exaltation au Pontificat; & luy enuoya des Ambassadeurs pour demander en son nom l'absolution de toutes les excommunications qu'il pouvoit avoir encourues. Clement qui succeda à Benedict, confirma tout ce que son predecesseur auoit fait; adiousta mesme de nouuelles graces aux precedentes, declarant par sa Bulle du 27. Auril, que ny à luy, ny à ses successeurs, en la poursuite qu'ils feroient pour le fait de Boniface contre les François, al ne seroit permis de toucher en aucune façon le Roy de France, qui a esté iugé auoir eu un bon zele en cette affaire. V ne chose ausi qui est tres-remarquable, & qui fait paroistre combien la cause du Roy estoit estimée iuste par tous ses suiets, & les entreprises de Boniface tres-iniques : c'est que les Princes du Sang, les Grands du Royaume, qu'on appelloit lors Barons, les Parlemens, tous les Prelats, les Gentilshommes, & bref toutes les Villes & les CommunauteZ ā iy

A V E R T I S S E M E N T i ind gulos du Royaume, tant Ecclesiastiques, que Regulières & Se-m culieres, se ioignirent à ses interests, adhererent à son Appel au futur Concile, & generalement à tout ce qu'il auoit fait contre Boniface; & en enuoyerent les actes au Roy auec leurs seaux, qui se conseruent encore dans le Tresor des Chartes du Roy, au nombre de pres de sept cens: preuues certaines de l'amour & de l'obeyssance qu'ils luy portoient. Ce qui est plus amplement déduit dans la collection de ces Actes, où l'on a travaille avec toute la sincerité & candeur que l'on se peut imaginer, n'ayant esté rien obmis de ce qui a esté fait, tant de la part de Boniface, que du Roy Philippes le Bel. De sorte que le Lecteur ayant fait l'examen de toutes ces pieces, en pourra faire le iugement tel qu'il luy plaira; celuy qui les a recueillies n'y ayant rien apporté du sien, que le soin de les donner au public le plus correctement 🛝 qu'il luy a efté possible, quoy qu'il s'y soit neantmoins rencontré quelques fautes, tant pour la mauuaise écriture de ces Actes, que pour le stile rude, qu'il faut imputer à la barbarie du siecle. Et comme la lecture de ces pieces seroit ennuyeuse à plusieurs pour leur prolixité, il atrouué à propos de faire des .... sommaires par articles de ce que contient chaque piece, & la conclusion qu'il en faut tirer. Que si l'on doutoit de leur fidelité, par omision, ou autrement, il est aisé d'auoir recours à l'acte entier pour s'en éclaircir.

L'ordre que l'on a suiuy en la disposition de ces Actes, a esté celuy des années, & selon l'ordre des Papes qui ont tenu le Siege durant ce differend. L'on ne peut pas douter de leur soy, ayant estétire l'our la pluspart du Tresor des Chartes du Roy, & autres lieux publics, dont l'autorité ne peut estre reuoquée en doute. Plusieurs Bulles des Papes ont esté tirées des deux Continuateurs des Annales du Cardinal Baronius, Abrah. Bzouius, & Ordericus Raynaldus Prestre de l'Oratoire de Rome, Auteurs non suspects, & qui ont eu entrée dans la Bibliotheque Vaticane, dont ils ont tiré ces pieces, particulierement le dernier, qui y a trauaillé auec beaucoup plus de diligence. Les témoignages des Historiens, tant manuscrits qu'imprimez, qui ont esté contemporains, ou proches des temps desquels ils ont écrit, n'y ont pas esté obmis.

AV LECTEVR.

Celuy qui a fait cette collection a aust iugé à propos de mettre deuant tous ces Actes une narration continue fort succinctes pour donner aux Lecteurs une instruction pleine G'entiere de l'origine & du progrez de toute cette histoire, qui eust esté difficile à débrouiller parmy une si grande quantite de pieces. On l'a mise en Latin pour la commodite de ceux qui n'entendent pas nostre langue.

Le proces fait à l'Euesque de Pamiers sous le mesme Roy fait la closture de ce Recueil, quoy que pourtant selon l'ordre du temps, il eust deu preceder, ayant esté la source & la premiere origine de tout ce grand differend, & des maux qui s'en sont ensuius: Mais pourtant on a iugé plus à propos de le mettre à la fin. Ce Roy fut obligé de reprimer l'insolence de ce Prelat, qui s'estoit rendu criminel par plusieurs attentats, & qui vouloit fouler aux pieds l'autorité Royale, ainsi que l'on pourra voir dans les Actes de son procés, qui contiennent des particulariteZ asseZ notables.

Le Lecteur iugera fauorablement, s'il luy plaist, de ce grand & penible trauail, & approuuera le dessein de celuy qui l'a entrepris, puisqu'il n'a eu autre but que celuy de seruir au public, & de satisfaire à soy-mesme, en contribuant en ce qu'il a pur la conseruation des droits & des prini-

leges de cette Couronne.





### EXTRAIT DV PRIVILEGE DV ROY.

PAR Grace & Priuilege du Roy, il est permis à SEBASTIEN CRAMOISY Marchand Libraire Iuré, Imprimeur ordinaire du Roy & de la Reine, ancien Consul, & ancien Escheuin de la Ville de Paris, d'imprimer vn Liure intitulé, Histoire du Disserend d'entre le Pape Boniface VIII. & Philippes le Bel Roy de France, & c. Et ce pendant le temps & espace de quinze années consecutiues. Auec defenses à tous Libraires & Imprimeurs, d'imprimer ledit Liure, sous pretexte de dégussement ou changement qu'ils y pourroient faire, à peine de confiscation, & de l'amende portée par ledit Priuilege. Donné à S. Germain en Laye le 18. de May 1652.

Signé, Par le Roy en son Conseil,

CRAMOISY.

Acheué d'imprimer pour la premiere fois, le 15. de luin 1655.

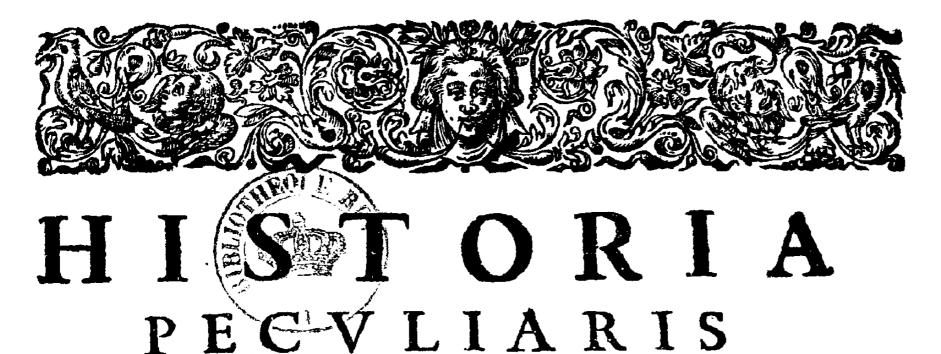

## MAGNIILLIVS DISSIDII INTER PAPAM BONIFACIVM VIII. ET PHILIPPVM PVLCRVM FRANC. REGEM EXCITATI.

VLLA fortasse totius Historia Francica pars illustrior, qu'amque posteris tradere magis operæ pretium fuerit, qu'am que accuratam ingentis illius dissidij inter Francorum Regem Philippum Pulcrum, et) Bonifacium Papam VIII. excitati narrationem continet. Nam non perfunctorie solum ac leuiter hoc argumentum historiarum scriptores hactenus attigerunt, sed contraria secum ac pugnantia sape loquuti sunt, aut partium studio abrepti, aut actis authen-

ticis destituti. In tantis animorum agitationibus Regem verè fortem ac magnanimum, auctoritatis suæ summique imperij iura fortiter defendentem videmus, Clero regni sui, Nobilium ac plebeiorum Ordinibus in eius propositum animose conspirantibus, qui inuicto infractóque animo antiqua regni iura patriaque libertatem tutati sunt, nec se vanis fucatisque verborum prastigiis ac sophisticis distinctionibus à veritate prorsus alienis, vt vltimis hisce temporibus tribus regni Ordinibus contigit, du-Etari ac transuersos auferri se passi sunt. Ex altera verò parte summum Pontificem exhibemus generosum, bellicosum, ambitiosum, regnorumque Christianorum iura inuadentem; non rerum sacrarum administratione aucloritatem, quam pacificè repugnantéque nullo integram intact ámque retinebat, quærentem, sed rerum sæcularium dominationem, quæ nihil ad eum pertinebat; qua de causa à suis, dominisque Ecclesiastici subditis tan-

dem desertus est. Iis artibus quibus ad summum Pontificatum sibi viam fecerat, quin iis dem Ecclesia Christiana regimini admotus vteretur nemo dubitabat. Facilitate namque decessoris sui Celestini V. Papa viri simplicis ac pij abusus, esque illudens, malis artibus quas omnes historici recensent, vt Pontificatu abiret facile eum adduxit. Ambitu postea prensationibusque summus Pontifex electus, hunc sanctum virum ad pristinum cremitica vita institutum redeuntem ex itinere ad se retraxit; magistratuque spoliasse non contentus, durum in carcerem coniectum, in arce Fumonis Anagniæ vicina ante tempus mori coëgit; veritus ne Celestinus leuis animi parumque sibi constantis ad Pontificatum concordibus omnium suffragiis sibi delatum se reuocari pateretur; sicque periculum ipsi immineret ne vsurpatæ fraudibus dignitatis possessione deturbaretur.

Quanta semper veneratione Francia Reges Ecclesiam summosque Pontifices colucrint, et) erga cos omnia pictatis officia exercuerint, quibuscunque notum fuerit, perspectáque rursus Bonifacij Papæ indoles atque ingenium, ipsi in hanc sententiam facile concedent, non leues ob causas, sed vltima necessitate coaclum Philippum Regem ad extrema remedia deuenisse; ve vsurpationes eius iniustas, effranámque dominandi libidinem co ërceret, qui cum Pontificia auctoritate in perniciem sæcularium Potestatum abuteretur, summum imperij ius sibi vsurpare variis modis tentauerit; qua iniuria minimis Regulis nequaquam ferenda, multo minus Fran-

ciæ Regi omnium excellentissimo, potentissimóque.

Quod animo iamdiu voluebat Pontifex consilium, tam in sacris quam temporalibus summum exercendi principatum, non derepente nec vi aperta ag gressus est, sed sensim grassatus occasiones que leuis momenti videbantur, vt ad maiora viam sibi sterneret, arripuit. Dissentientes Francia & Anglia Reges ad concordiam reuocare, litésque inter ipsos componere primum voluit; quem illi pacis arbitrum auctorémque sibi esse aliquanto tempore renuerunt, cum de sacularibus solummodo rebus ac negotiis, que ad ipsius officium dignitatémque minime spectabant, interse contenderent. Verum cum hoc in negotio pro Papa se non gesturum significasset, sed pacis, cuius se studiosum prædicabat, promouendæ solummodo causa tanquam priuatum sequestrem se obtulisset, ipsius arbitrio se tandem permiserunt, eius que decretis acquieuere. Magnam inde auctoritatem potentiámque in ip/os sibi acquisiuit, in suas partes Regum alterutrum tra-Ypodigm. here posse sperando, cum latam prinati arbitri nomine sententiam auctoritate l'ontificia tueri ac executioni mandare posset.

Libro notato C ful. Vallingh. Neuftr.p. 86. 27.

Leuia quidem hec initia fuerunt & tanquam præludia corum quæ 1296. postea successere. Cum enim Vido Flandria Comes in Regis offensam, ob filiam Angliæ Regis filio illo inconsulto desponsatam, incurrisset, præter morem in Francia seruatum, ne proceres matrimonium spreto regio

consensu contrahere possint, vt se vnà cum vxore coram Rege sisteret, 1296. iussus est; cumque ambo iussis paruissent, admissa culpa monuit ipsos Philippus, et in custodia habuit; nec priùs dimisit qu'am desponsatam Anglo filiam obsidem tradidissent. Libertate potitus Flandriæ Comes, ve eadem gratia filia frueretur, apud Regem egit; sed cum nihil proficeret Papam sibi conciliauit, & de iniuria sibi à Rege illata ad ipsum prouoca-Hist. MS. uit, Romámque procuratores misit qui appellationem denunciarent. Ad se prouocantem Papa admisit, Episcopúmque Meldensem ad Regem Legatum destinauit, qui ei significaret, vt Flandria Comiti satisfaceret; sin Ondergminus ad tribunal Pontificium, ad quod Comes appellauerat, se sisteret. Rex irritatus quod tam inclementer secum ageretur, Legato respondit, Papam nullo iure subnixum dominationis sæcularis regendæ munus capessere velle : Curiam apud se habere , qua subditis suis beneficiariísque ius diceret: nec se præter Deum quenquam in terris superiorem agnoscere, cui de regni administratione rationem reddere teneretur, idcirco frustra legationem istam obiisse. Re itaque infecta Legatus discessit.

Pontifex verò consilium promouens Constitutionem edidit, qua Reges Anno 22. Ecclesiasticis grandia tributa imperare, decimas, vicesimas, centesimas Bulla quæ aliásve facultatum partes ab ipsis exigere conqueritur; quibus cum se in- ricis Laicos. consulto parerent Clerici , vetuit ipsos Principibus quauis de causa quic-· quam vectigalis sine austoritate Sedis Apostolica soluere, Principésque ab ipsis quicquam exigere, possessionibus eorum manus iniicere, anathematis religionem contumacibus incutiens. Sacris præterea interdixit vrbibus ac ciuitatibus qua tributorum exactioni consenserant: Ecclesiasticos verò ne in eiusmodi subsidiorum pensitationibus Regibus obedirent, similem censuræ notam minatus, prohibuit; eóque prouectus est, vt talem dominandi for-. mam Principibus sæcularibus vsurpatam abusum horrendum hac Bulla

pronunciauerit.

Hanc Constitutionem fulminantem, etsi verbis indefinitis conscriptum, nullóque singulari Principe designato, ad se tamen pertinere Rex existimauit, cum à regni sui Clero pecunias exegisset ad belli, quo premebatur, sumptus sustinendos; qua de causa omnes extraneos in regnum ingressu

omn'ique commercio edicto probibuit.

Exeunte codem Pontificatus sui anno, aliam Bullam publicauit, qua Libro C. y. Regem de errore suo monitum acerbe corripuit, minásque ipsi intendit: eius subditis tale edictum valde damnosum ostendere conatus. Cum sub omnium porro extraneorum appellatione Ecclesiastici comprehendantur, temere ac stulté Regem fecisse, cum in eos secularibus Principibus nulla sit attributa potestas ; quin potiùs ex hoc contra libertatem Ecclesiasticam veniendo, in excommunicationis sententiam promulgati canonis incurrisset. Non tamen præcise statuere in Bulla sua quin pro defen-

### HISTORIA MAGNI DISSIDII

1296. sione ac necessitatibus regni ab Ecclesiasticis personis pecuniarum subsidium non prastetur; quin imò censere vbi grauis necessitas immineret, calices, cruces, aliáque vasa sacra Ecclesiarum ministeriis dicata vendi ac distrahi posse, sed id sine speciali eius mandato sieri non debere. Subiiciebat denique Adolphum Romanorum Regem, occupatas à Rege Francia vel prædecessoribus suis ciuitates ad Imperium pertinentes cum instantia conqueri. Idem quoque de nonnullis Vasconia terris Eduardum Anglia Regemasserere; non declinare illos Apostolicæ Sedis iudicium; cumque super iis Philippum Regem nostrum grauiter peccare asserant, de hoc iudicium ad eandem Sedem, qua omnibus potestatibus praeminet, pertinere neminem dubitare posse. Declarat tandem Episcopum Viuariensem ad Regem destinasse, qui Bullam suam ferat, & præmissa viuæ vocis oraculo exponat, mentémque suam exprimat, eum rogans ne se facilem ac tractabilem nimis perfidis consiliariis præbeat, sed consiliis suis sibi & regno salutaribus potius acquiescat. Caterum vt libertatem Ecclesiasticam protegat, extremum vitæ suæ diem martyrio coronaturum esse in Bullæ vltima clausula asserit.

Hac Bulla offensus nec immeritò Rex responsum dedit, quod ad nostra Actor, p.21. tempora integrum peruenisse haud verisimile est, cuius tamen reliquiæ ac fragmenta notatu digna sunt. In eo itaque , dum de re ipsa disserit , equorum traductionem, arma, pecunias, mercésque omnigenas transuehi, regnóque exportari citra voluntatem suam sine exceptione vetuisse prositetur, vi cuius merces eiusmodi essent, Clerici vel aliûs omnibus innotesceret. Ecclesiasticos deinceps ad suppetias Regi ferendas obstrictos esse probat, ad sumptus belli, quo ab Anglis & Germanis premebatur, sustinendos. Quódque Deum in veritate adoret & colat, Ecclesiam veneretur & eius ministros protestatur, verum omnium mortalium minacia verba se contemnere pradicat. Caterum Ecclesiasticos sibi solis hanc libertatem Ecclesiasticam, in quam per Christum à peccati iugo asserti ac vindicati sumus, adrogare non posse. Plura esse libertatis capita singularia, qua solis Ecclesia ministris peculiaria sunt, quaque originem à summorum Pontificum constitutionibus, Regumque ac Principum indulgentia ac liberalitate originem ducunt.

Actor. p. 26.

Archiepiscopus Rhemensis, suaque dioceseos Episcopists Abbates Papa per literas tunc temporis significarunt, Regem regnique Barones in ca sententia stare, eámque tueri paratos, omnes Regis subditos omissa ac remota omni privilegiorum mentione, suppetias ad patria defensionem ferre debere. Imprimis verò feudatarios ac benesiciarios, tam ipsos quàm cateros Antistites, quorum aliqui prastità propter feudum acceptum side obligantur; cunclos verò ferme ad Regem regnúmque protegendum, ipsiúsque iura tuenda iurciurando obstringi. Pontiscem etiam enixè rogarunt, ve querclarum causas rescinderet, ne lapsu temporis dissiciliora negotia emer-

gerent. Itaque Pontifex siue facti panitentia ductus, siue Regis, regnique Episcoporum rationibus cedens, anno sequenti surque Pontificatus tertio Bullam promulgauit, qua Constitutionem \* suam qua his verbis incipit Clericis Laicos, explicans, mentem suam nunquam fuisse declarauit, ve in regno Francia locum haberet; quippe qui sciret Regem vrgente necessi- iibus & pritate ab Ecclesiasticis regni sui suppetias inconsulto Pontifice exigere posse.

Delinito ac sedato hac Bullarum Pontificiarum commoda interpretatione vicunque Regis animo, Bonifacius consilij sui promouendi consilia hallucina nihilominus agitabat; dumque totus in eo esset occasionem commode obla-Bullamsuptam arripuit. Pactas conuentásque inter Francia Regem', Romanorum est ait Non Anglia Reges auctoritate sua inducias Pontifex promulgauerat ; illas verò prorogari necesse ipsi postea visum fuit. Bullam itaque induciarum anno 13. ve prorogationis publicauit, interminatus excommunicationis pænam illis raldi libro qui eas infringerent. Episcopos verò Albanensem & Prænestinum misit, terrio Potiqui Regi hanc induciarum prorogationem denuntiarent. Cúmque ipsi, antequam Bulla coram co lecta fuisset, quid ea contineretur innotuisset, Actor. pag. alium se præter Deum in temporalibus superiorem in terris non agnosecre =: palam professus est, nec unquam propositum sibi fuisse aut in animo habuisse, fasces imperij cuiquam summittere, vbi de regni sui ditionibus ac iuribus ageretur, quæ aduersus quoslibet oppugnantes strenue se propagnaturum confidebat. Quantum porro ad res sacras spectat, in sancte Sedis potestate, ve deuotus Ecclesia filius iure tenetur, se fore dixit. Bulla lecta est, instrumentumque protestationis aduersus illam ab Episcopis ad Re-

gem missis confectum & Regi traditum. Antequam verò vlteriùs progrediatur narratio, vtque temporum ordo seruetur seriésque historiæ non abrumpatur, apprime necessarium est hic commemorare, quot modis Columnensium gentem totius Italia nobilissimam potentissimámque diuexarit Pontifex, quam etiam postea inimicissimam capitalibusque odiis aduersus se certantem expertus est. Infestus autem ideo Columnensibus erat, qu'od partes Gibellinas sequerentur, Imperatoribusque fauerent, que factio Guelfis qui Pontificibus summis adherebant, contraria erat ; eóque nomine inuisi Columnenses multas molestias graniáque damna ab iis passi sunt. At Bonifacius de animo duorum è gente Columnensi Cardinalium erga se haud securus, & quos iam aliunde suspe-Etos habebat, ambos Iacobum scilicet S. Mariæ in via lata, & Petrum S. Eustachij titulis, vt se coram sisterent iussit, vt ab eis seiret, eum iam Pontificatus annum tertium attigisset, an ipsum pro vero ac legitimo Pontifice agnoscerent. Illi Papam adire haud tutum sibi rati , è castro Romania Longetia scripserunt, Celestinum Papam V. Pontificatui renuntiare iure non potuisse, ideoque pro legitimo Pontifice Bonifacium se non habere. Concilium ad hanc controuerstam dirimendam indicendum; ipsum

\* Feraldus lib. de iu-Reg. Franc. voi Car. Molinæus tur dum bác rolititiam com promulgata elk edidit, led

Platina in Bonifacio.

Num. z.

1297. interim se pro Pontifice gerere non debere, ésque omni officio ac functione dignitatis Pontificia interdicunt. Si quid in ipsos moliatur, aut si quam Jententiam ferat, ad futurum Concilium, sanctam Sedem, Pontificémque mox eligendum prouocant. Iratus Bonifacius hos Cardinales calumniari capit, quòd thesauros Ecclesia in morte Pontisicum diripuissent, libellosque stero in an-famosos contra se sparsissent. Bulla itaque grandi quot quantáque danma Ecclesia totique Italia Columnensis familia intulerit, narrans, ambos Cardinales pradictos sacro Senatu monet, sacerdotiis es vectigalibus Ecclesiasticis priuat, & tanquam morbidas oues à Dominico ouili & Ecclesia communione abiicit; cateros cuiuscumque sortis ac dignitatis forent, qui Cardinalium titulis illos appellarent, ipsisque studerent; castra, terras, ciuitates, aliáque loca que ipsos scienter susciperent, eodem supponit interdicto. Præterea Ioannis Columnæ, Iacobi Cardinalis fratris, filios Ioannem et) Oddonem, corumque posteros viriusque sexus ad quartam vsque generationem sacerdotiis exclusit, incapacésque gerendi magistratus ciuiles in ditione præsertim Ecclesiastica pronuntiat. Iuber insuper vt intra decem dies vadimonium obeant ambo Cardinales , séque iudicio sistant , quod si deserant bonis omnibus vbicumque locorum sita sunt, eos spoliat. Nec tam atrocis fulminantisque Bulla publicatione contentus Pontifex, vt certius fortiusque Columnenses opprimeret, religiosam in eos militiam, Cruciatam vulgò vocant, promulgauit; sumptisque armis præcipuum huius familie caput Sciarram Columnam, qui Præneste se receperat, obsidione cingit. at ille Villan. lib. vna cum nepotibus nocte euasit, pérque siluas vagatus duram vitam diu Petrarcha egit, vt se Pontificis sauitia, à quo tot arumnas atque molestias patiebaepist. 4. li-bri 2. de e- tur, subduceret; tandem siluis relictis vt aliò se reciperet, in piratas invilio Steph. cidit, vinctusque catenis & remigio admotus multas calamitates perpessus est. Verum nec sic pulsis Italià cruce signatorum armis Columnensibus ira sua satis indulsisse credidit Bonifacius; villas itaque ipsorum, castra Of arces euertit. Tam atrocis tamen illatæ iniuriæ Pontificem postmodum pænituit, qui adactos ad desperationem Columnenses infensissimos & maxime capitales inimicos expertus est.

1298.

Platina in

Columnæ,

Interim dum hac in Italia gererentur non cessabat Pontifex acerbas Regi molestias & negotia facessere. Impatientes tunc temporis Germani Anton.Flo- regiminis asperioris Adolphi Nassouy Casaris, ad electionem noui Imtia Tit. 20. peratoris procedendum esse decreuerunt; quod vbi Rex intellexit, de fratre suo Carolo Valesio Electorum Germania suffragiis ad Imperium promouendo cogitare cœpit; cui consilio haud repugnaturum Pontificem verosimile erat; quippe qui memor esset accepti à Carolo benefici, cum rogante ac deprecante eo iuri quod Martinus V. illi in Aragonia regno esse voluerat, sponte cessisset. Germani tamen, Papa conniuente, Albertum Austriacum elegerunt. Quam iniuriam Rex ægrè ferens, eámque vlcisci cer-

tus, Stephano Columna aliisque eiusdem familia viris Italia vi à Pon-

tifice exactis, tutum receptum intra regni sui fines præbuit.

Ob simultates inimicitiásque que huc vsque Pontificem ac Regem exercuerant, inter ipsos tamen commercium non omnino sublatum fuerat; sed animis ob præterita exulceratis, præcipua causa ingentis illius dissidij recrudescendi ex co præcipuè orta est, quòd pactis inter Philippum Onderg. Francia, Eduardumque Anglia Reges, & Vidonem Flandria Comitem hest. Meyer. lib. induciis conuentum fuerat controuersiarum inter ipsos Papam fore arbi- 10. trum ; cuius sententiam vt vrgerent Legatos ad ipsum vnusquisque suos Romam miserunt; Philippi Regis nomine Iacobus Fani Pauli Comes, & Archiepiscopus Rhemensis , pro Anglo Dunelmensis Episcopus , pro Flandria Comite Robertus eius filius Niuernia Comes hoc officio functi sunt. Hîc vbi propositæ discussaque satis fuere omnes eorum querelæ & controuersia, secundum Regem Anglia ac Flandria Comitem sententiam vt priuatus arbiter pronuntiauit Bonifacius, eâque statuit vt Comiti Flandrise filiam in custodia habitam ab anno 1296, pro libitu parentum in matrimonium collocandam, occupatăque oppida Rex Philippus redderet; Anglo item, quicquid abstulisset hoc vltimo bello in Aquitania, restitueret, déque bello duntaxat contra Infideles in Orientem gerendo cogitare vellet. Datæ Anglicano Legato huius iudicij obsignatæ per Pontificem Bullæ. Hic cum Iacobo Castellionensi Comitis Fani Pauli fratre Lutetiam petit, vbi tunc Rex erat, cumque coram illo præsentibus Carolo Valesso eius fratre, villanic. Roberto Artesia, & Ludouico Ebroici Comitibus Bulle recitarentur, Ro- 56. lib. 8. Oudergbertus irâ excandescens, raptas illas ex Anglia Regis Legati manibus in hest.p. 1222. ignem proiecit, rem non sic abituram iurans; nec Papam vltionis auidum regni damno ac detrimento ira sua indulturum esse. Quin imò Rex ipse nihil eorum qua Pontifex pronuntiarat se seruaturum affirmauit, sed vt primum exirent induciæ bellum se hostibus instauraturum.

Post tot molitiones Pontifex in publicatione Iubilai, quod anno 1300. indixerat, qu'am ambitiosos spiritus gereret, quódque de Monarchia non solum sacra, sed etiam terrena cogitaret, satis manifestum fecit, adstante frequentissima populi corona, modò Pontificali, modò Imperiali ornatu procedens hac verba pronuntians, Ecce duo gladij, hic vides ô Pe- Ioh Io Maitre successorem tuum, tu salutifer Christe cerne tuum vica- ielib. s. anrium. Precipue verò impotentem dominandi cupidinem libri 6. Decreta- lia Belg. lium à se congesti promulgatione declarauit ; cum plurime Constitutiones in co insertæ sint, ambitioni eius inseruientes, politicóque regimini Principum omnino contrariæ. Inter cæteras maxime notanda venit illa quæ incipit his verbis, Vnam Sanctam, qua pronuntiat vnicam esse in terris potestatem, Ecclesiasticam scilicet, que gladium vtrumque spiritualem & tate & obematerialem gestat, sed is quidem pro Ecclesia, ille verò ab Ecclesia exer-

HISTORIA MAGNI DISSIDII

cendus; ille sacerdotis, is manu regum & militum, sed ad nutum sacerdotis. Qu'od si deuiat terrena potestas, indicabitur à potestate spirituali, vt minor à superiori; si verò spiritualis, à solo Deo non ab bornine iudicari poterit. Porro concludit omni humanæ creaturæ Romano.Por tifici subesse omnino esse de necessitate salutis.

1300.

Rex tamen comiter ac pacifice cum Papa agere cupiens Legationem ad cum misit, cuius princeps erat Guillelmus Nogaretus Caluissoni Baro, qui inter alia Pontifici nuntiaret Regem fædus nouum cum Rege Germaniæ percussisse, vr facilius expeditioni belli sacri vacare posset. Germania-Rex pariter Legatos misit qui eadem consirmarent. Papa vtrosque despe-Etui habuit, Regisque Germaniæ Electionem improbauit; Er nisi Tusciam Ecclesia donaret, de qua pro libitu postea statueret, molestias illi ac negotia creaturum minatus est: De Rege tunc iniquos sermones babuit ; totisque viribus nisus est, vt initum inter Reges sædus dissolueret. Ex his Papa dictis mentem eius assecutus Nogaretus, qua animo voluebat consilia que penitus introspexit, licentiorémque vitam notauit, & de his cum illum? monuisset carpsissét que, offensus nimia, vt sibi videbatur, libertate ac ser ans monibus Nogareti Pontifex, an quicquam tale in mandatis à Rege habuerit, an verò ex se talia verba protulerit, eum sciscitatus est. Ad interrogationem Bonifacij respondit Nogaretus, zelo religionis ac cultus di uini impulsum, Or mala quæ inde oritura erant præsentientem ea verba dixisse. Ab eo tempore Pontifex artes quascumque, quibus Regiac regno noceret, excogitauit, omnibusque modis per fas & nefas perficere conatus est sed nullus magis legitimus, qu'ique cum maiori plausu exciperetur, ipsi 🗻 visus fuit, qu'àm militiam sacram contra Christiani nominis hostes in Orientem publicando, eóque magis quod R egem in hoc bellum propendere sci-Pontificia prater modum promouenda multum inseruisse; cum Paparum 116 iussu (t) concessione, qui in illas regiones longinquas proficiscerentur multis prinilegiis ganderent, ipsique etiam Reges illas expeditiones suscipere inberentur, nec eas detrectare minime licitum esset, cum de negotio spirituali religion's que incremento ageretur; nominis insuper auctoritatisque. Pontificia fama eiuscemodi militiarum sacrarum praconio per uniuersum orbem 🚉 terrarum diffunderetur. Bonifacius itaque Episcopum Apamiensem ad 🖟 Regem misit, qui propositum sibi de bello sacro consilium ei significaret ; vite : sub specioso illo religionis prætextu ipsi è regno excedendi quodammodo ne= . 3 cessitas imponeretur, vbi interim res nouas moliri nullo reclamante facilimè posset ; Huic Episcopo (inquieto alioqui ae turbulento animo , quémque recenti beneficio Pontifex obstrinxerat ; cum Apamiarum Episcopatum in monasterio Canonicorum regularium S. Antonini anno 1296. in eius gratiam vel inuito Rege instituisset) in mandatis quoque dederat, vet

Platina in Bonif. Nicole Gil-

de sacra non solum expeditione, sed de dimittendo quoque Flandriæ Co. 1300. mite, eiusque liberis cum Rege ageret. Sed cum Pontificia mandata iussáque à Rege sperni cerneret Episcopus Apamiensis, in verba contumeliosa prorupit, se Regi nullo nomine subditum, sed Pontifici summo tam in spi- Nicole Gilritualibus quam temporalibus subiacere, ab eóque quicquid haberet, aut esset, acceptum ferre; eóque vehementia processit, vt sacris interdictionem Regi regnóque minatus sit, merúmque of absolutum Pontificis in Reges Principésque imperium asseruerit. Que animum Regis adeo offenderunt, vt eius iussu ineunte anno supra millesimum trecentesimo primo Episcopus in carcerem coniectus sit. Qui Guillelmi Nangij historiam continuauit, hunc Chronicon Episcopum carceri ideo mancipatum tradit, quòd clam in Regis perniciem moliretur, eiusque subditos ad defectionem sollicitaret; in ius hac de causa Guill. de ad Curiæ seu Parlamenti tribunal vocatum, coramiudicibus se stitisse, illic custodia traditum fuisse, ita tamen vt ab omni vi vel iniuria ei inferenda, sic iubente Rege, abstineretur.

S. Dionys. Continuat.

Ob incarceratum Apamiensem Episcopum percitus irâ Pontifex Iaco-Chronic. bum Normannum Archidiaconum Ecclesia Narbonensis Notarium suum Si Dionyi. ac Nuncium Februario mense sequenti ad Regemmisit, qui Episcopum dimitti iuberet, eidemque Bullam breuem quandam Regi inscriptam & red- rali constit. dendamtradidit, qua in Historiis nostris atque etiam in Iuris Canonici glossa 6. extat : Illa Regem sibi subditum esse etiam in temporalibus pronuntiat; ad Act. p. 44. eum beneficiorum collationem non pertinere; fructus verò ac reditus, quos vacante Sede ex Episcopatibus percipiebat, Pralatis postmodum restituere debere: irritas & nullas prouisiones omnes & collationes beneficiorum regias declarat; atque hæreticum quicumque dissentiret censere se scribit. Hanc Bullam, quamuis in vetustis codicibus memoratisque historicis legatur, supposititiam esse quidam existimauerunt, quod stilo presso ac conciso scripta sit contra Curia Romana vsum, qua verborum prolixitatem obscuritatémque affectat : Sed omissa suspicione falsi, dici optimo iure posset com- In veteri pendium amplioris verbosiorisque esse, codem die data, quam etiam mi- iulus parux sit Pontifex, qu'amque hac prima verba Ausculta fili denotant. Ea qui- itius Bollx sicinscribidem ampla est, sermonibusque as perioribus magisque insolitis, quam prædicta breuior bulla, referta. In præfatione siquidem illius, à Deo super erat inlite-Reges & regna constitutum se prædicat, vt eucliat & destruat, ædisicet pamisu Reo plantet, vt denique cuncta pro libitu moderetur. Regem verò in ea opi- Num. 794. nione esse non debere, nulli nempe in orbe terrarum se inferiorem esse, aut & lib. B. summo Pontifici non subiacere, cum qui sic sentit desipiat, infidelémque se prodat qui hocce pertinaciter asserit ; iura quoque Regaliarum, sicut & breuior Bulla, carpit & perstringit; Regémque increpat quòd in propria causa sententiam ferre sibi arroget, ab eque patrando dehor-

tatur.

illius Bullæ risquas Pa-

### HISTORIA MAGNI DISSIDII

1301.

IO

Per idem tempus Pontifex vt Regi regnóque amicitiam prorsus re-Num. 25. nunciaret, abruptoque omni vinculo pacis in posterum conciliandæ spem rescinderet, aliam Bullam publicauit, qua cuncta privilegia Regi eiusque successoribus, consiliarissque, imprimis verò bellorum causa concessa abro-Continua- gauit. Sed maiora adhuc Archidiaconus ille Narbonensis ausus est; aliam Chronic. enim Bullam codem, quo superior, die datam attulerat, qua regni Antinysij. Val- stites, Doctores, Theologi, alisque Ecclesiastici omnes Kalendis No-Hypodigm uembr. proximis Roma aut vbicumque commoraretur Papa, adesse Libro B. p. iubentur, vt consilia inter se communicarent, prospicerént que quomo do obuiam iretur vexationibus atque vsurpationibus, quibus Rex eiusque ministri libertatem Ecclesiasticam euertebant, atque etiam vt Regem regnúmque ad seuerioris disciplinæ regulas reuocarent. Significabat præterea Regi scripsisse vt ad conuentum illum , si ipsi è re sua ita videretur , Legatos suos mitteret. quibus iussis ni pareant, ipsique etiam Regi, pænas pro meritis inflicturum esse minabatur.

1302.

Rex porrò Episcopum custodiendum Narbonensi Archiepiscopo Me-Chron. S. tropolitano suo tradidit, qui eius temeritatem secundum regulas canonicas Continua- castigaret. qu'od ægrè ferens Pontifex, vt illum liberum abire sineret, atque Valungh, in bonorum ademptorum possessionem mitteret, bullâ Regem monuit, etiam Hypod. Neustr. Li. censuræ Ecclesiasticæ obnoxium esse pænisque canonicis, nisi iure id fecisse bro C. p.32 probaret. Quidam historici scripserunt Regem tandem Episcopum Nuncio tradidisse, or verumque regni finibus excedere iussisse; statimque auri, argenti, aliarumque rerum exportationem extra regnum grauibus propositis In Hypod. pænis edicto veruisse. Ad Papam quoque, vt Walsinghamus tradidit, Petrus Flotta à Rege missus in hoc negotio fortiter se gessit, verbisque asperis Papam excepit. Cum enim Bonifacius vtramque potestatem se habere dixisset, illico Flotta pro Rege suo respondit, viique Domine, sed vestra est verbalis, nostra autem est realis.

Tot ac tantis Pontificis molitionibus Rex irritatus de conuocandis tribus regni Ordinibus consilium cepit, ad quos querelas suas deferret, rationésque cum illis iniret quomodo tam audaces Papæ conatus infringerentur. Decima itaque Aprilis die in Beatæ Mariæ Basilica Parisiis cum conucnissent, que Nuncius Pontificius Papa ita iubente sibi denunciasset, Rex exponi ac recitari iussit. Subditum nempe se esse Pontifici in rerum temporalium administratione; cuius propositionis veritatem vt probaret, Nuncio suo in mandatis dedisse, vt omnes regni Franciæ Ecclesiastici ad Concilium certum in diem Romam conuenirent, ibíque in commune consultarent de coërcenda, quæ vsurpabatur à Rege (t) delegatis ab ipso iudicibus, in Ecclesiasticos dominatione. Qui Regis nomine ad ordines regni verba fecit, Petrus Flotta , malam Curiæ Romanæ erga Franciam mentem exposuit, quantáque damna Ecclesia Gallicana illa inferret

Chron. 5. Dionyf.

introducto reservationum, quas appellant, vsu, dumque Archiepiscopatus ac Episcopatus, ali áque benesicia extraneis nunquam residentibus contra auctorum fundatorumque mentem conferunt. sexcentis malis fraudulentisque artibus omnium beneficiorum collationem Papam sibi vsurpare; adeo vt Antistites & Pralati viros in diacesibus suis sibi notos, virtute ac meritis conspicuos, de quibus certius quam Papa iudicium ferre poterant, nullis pramiis afficere valerent. Ecclesiam Gallicanam nouis tributis premi, atque exactionibus exhauriri. Metropolitanorum in Episcopos Jua diacesis auctoritatem cessare, omnes Curiam Romanam adire, vbi nihil non pecunia perficitur. Tales corruptas consuetudines tolerari ampliùs non posse. Regis nomine se affirmare nullum in temporalibus ipso superiorem præter Deum solum agnoscere. Cæterùm ante Nuntij aduentum Regem de coërcenda Magistratuum ac Iudicum suorum in Ecclesiasticos auctoritate, quatenus e à abusi fuissent, apud se statuisse; sed re accuratius perpensâ executionem distulisse, ne potiores in eo partes Papa sibi arrogaret, iussuque suo facta prædicaret. De his omnibus, ac præcipuè de temporali dominatione, Rex Ordinum sententiam exquisiuit. Interrogati primum Nobiles ad deliberandum secesserunt; & per aliquod temporis spatium re examinata, omnium nomine Artesia Comes respondit, Regique gratias egit Continuat.
Nangij. quòd regni sui negotia, collapsámque disciplinam restituere decreuisset; ad eum protegendum vitæ fortunarúm que suarum periculo promptos ac paratos esse. Quòd si Rex has Papæ vsurpationes dissimulare ac pati vellet, eas tamen ferre se non posse. Caterum à nemine alio se pendere, nec in rebus temporalibus alium præter ipsum dominum agnoscere. Hæc Nobilium nomine Artesiæ Comes cum dixisset, de his propositionibus quid sentirent Ecclesiastici respondere iussi, ad deliberandum sibi tempus concedi petierunt, cum & Regis animum delinire, iram sedare, concordi ámque inter sanctam Sedem et) Regnum conseruare sibi propositum esset. Sed vrgente ac instante Rege hanc sententiam rogati tulerunt; Ad Regem, regiam familiam, O regnum, eiusque libertatem tutandam se tenert, cum etiam ex suo ordine aliqui prastuto sacramento Ducatuum, Baroniarum, & Comitatuum, altorumque feudorum in regno sitorum ratione in side manere tenerentur; cæteri verò ex officio, vipote subditi, obstringerentur. Vi sibi Pontissem adire, ciusque iussis parere liceret, Regem oraucrunt; quod illis denegatum villani l.e. fuit, renuente Rege, cuius sententia Nobilium ordo adhasit. Tertius seu steio in plebeiorum Ordo secundum regni libertatem suffragium tulit; or tunc Rege Annal. prasente Nobilibusque adstantibus Papa Bulla igne cremata fuit, decre- loa Tillius. tumque, vt Epistolam quam in historiis asque etiam in Iuris Canonici 100 101. gloßa non mutilata legimus, Rex scriberet: Illa quidem minutatim ad sin- la cap. gegula istius breuioris Bulla capita respondens, iure Regio collationem l'r.e. de Llect. bendarum, vt & Sede Episcopali vacante fructuum perceptionem ad se Act. P. 14.

bij

1302. pertinere assertt, dementiæ & insaniæ aliter sentientes arquit.

Ex Comitiorum tam celebrium decreto, eodémque quo habita sunt die, qui adfuerunt Duces, Comites, Barones, alisque proceres literas ad Cardinales dedere, quibus quid gestum esset, et qua Rex in Comitiis proposuerat, exponunt ; Regem scilicet de constituenda regni sui disciplina corrigendisque moribus, si quid in cis lapsu temporis peccatum fuisset, seriò cogitare; quibus in rebus (uria Romana auctoritate sua abuteretur, illius etiam qui Sedem Ecclesia inuaserat, conatus molitionésque demonstrant. Iura patronatûs ab omni auo sibi quasita penitus abrogari, aut valde labefactari queruntur; neminem tandem præter Antichristum talia aggredi posse; ideo Cardinales orant, vt in pristinum ordinem res collocari curent, vide ántque quomodo concordia inter Ecclesiam & regnum integra seruaretur. Regis in temporalibus merum imperium supremámque potestatem aduersus quoscumque semper asserturos, etsi Rex ipse conniueret, nec vindicare sibi vellet. Triginta proceres & amplius approbante vniuerso Nobilium Ordine literas subsignauere, sigilláque sua eis apposuere. Ad Papam Actor.p.67. quoque, pratermissis Cardinalibus, Ecclesiastici scripsere, qu'idque in Comitiis actum esset, Regisque de ipso querelas accurate significauere, sibique quam susceperat Archiciaconus Narbonensis Legationem haud probari, vt concordiam; qua à primis temporibus inter Ecclesiam, Reges regnumque Franciæ intercesserat, conuelli minime pateretur, sed integram conseruaret, vi Gallicanæ Ecclesiæ status inconcussus maneret, tandémque vt habita conditionis sortisque ipsorum ratione, imperatam per Nuncium ad se profectionem reuocaret, Pontificem rogant. His respondens Pontifex, quod Petrum Flottam, quem Belial seminidentem corpore appellat, calumniis contumelissque se proseindere in publico Ordinum conuentu passi 149. b. essent, solummodo queritur. Eos porro qui temporale dominium spirituali subiacere negabant, hæreticos vipote duo principia adstruentes, asserit & prædicat.

Num. 4.

Num. 8.

Ad procerum literas Cardinales numero septemdecim responsum dedere, obmissisque cateris capitibus, dominationis temporalis quastionem tantum attigerunt, imperiumque in Regem Papam sibi aliquando arrogasse pernegant; Narbonensem Archidiaconum si quid tale proposuerit, ve fama vulgatur, hoc in mandatis non habuisse; propterea quam inde conclusionem in Regis consistorio Petrus Flotta clicuerit, falsi manifesto argui; Papam quoque extra culpam ponere, quaque ab eo gesta fuerant ab omni criminatione absoluere conati sunt; extrancos quibus sacerdotia in Francia sita collata fuerant, Regia commendatione illa adeptos esse; Regémque à Pontifice rogatum, vt aliquam pecuniam ab Ecclesiasticis exigere per eum sibi liceret. Ad vrbes communitatésque regni similes literas jidem Cardinales misere, issque quicquam in dominio temporali Papam sibi

adrogasse, aut libertatibus iuribusque regni contrarium unquam secisse 1302. negant. Denique conqueruntur quod in literis quas ab ipsis acceperant. Bonifacij nomen contumeliose reticuissent, nec venerationem ipsi debitam exhibuissent. Super his etiam contentionibus ad Robertum Burgundia Ducem trium Cardinalium dua litera extant, una Matthai titulo B, Num. 58. Maria in porticu, altera Roberti titulo S. Potentiana, & Petri titulo S. Maria noua, quibus Papa erga Regem animum beneuolum, ab eóque prastita officia memorant. Quòd si litera ab Archidiacono Narbonensi reddita, quaque postea immeritò Regis iussu cremata fuerunt, pro- Act. p. 200. piùs inspiciantur, nihil in iis nisi Regia Maiestati honorisicum animaduerti posse, cum iis solummodo de erroribus quos admiserat moneatur, vtque monitis acquiescat, iustitiam vnicuique tribuendo, nec libertatem Ecclesiasticam conturbando. Quòd etiam Ecclesiasticis Romam petere interdictum sit, quod regni proceres spreto Pontifice ad Cardinales scripserint, illumque non nominatum circumlocutione designauerint, conqueruntur. Quòd verò Burgundiæ Dux scriptis literis illos rogauerit, vt turbas hasce In actis p. componerent, dummodo prædictorum privilegiorum suspensionem revocaret 67. Pontifex, Româmque profectionem Ecclesiasticis remitteret. Respondent, Regem inprimis sic se gerere debere, vt deinceps cum Papa in gratiam rediens illos fauores obsequio suo mereatur; ipsum autem nequaquam sie se comparare, cum nec errorum admissorum pæniteat. Excommunicatum quippe ipsum esse, & nisi caput submitteret, suppléxque ad Pontificem accederet, pacem iniri stabilirique non posse.

Inter ingentes has turbas discordiásque plures magistratus ratione officis quo sungebantur, consilia sua aduersus Pontificis molitiones scriptis in lucem emiserunt. Inter cateros autem Petrus de Bosco, qui se aduocatum causarum regalium Balliuia Constantiensis, & procuratorem vniuersitatis eiusdem loci appellat, libellum scripsit, in cuius prafatione breuiorem Papa Bullam suprà memoratam inscrit; totisque ingenis viribus, qua in Libro C.p.: ea proponuntur resutare conatur; háncque ratam sententiam tuetur, summam Regis libertatem esse, sempérque suisse nulli subesse, & toti regno imperare sine reprehensionis humanæ timore. Extitit insine huatius libri p. etiam alter, qui eodem tempore scriptum solidis rationibus sirmatum & 663.

publici iuris deincèps factum composuit, quo manifestis argumentis Papa causam malè stabilitam euertit, contrà verò ius Regium validis rationi-

bus adstruit.

Duodecimo autem Martij sub exitum anni in Lupara castro Guillel-Actor.p.6. mus Nogaretus, regni Pralatis aliisque Ecclesiasticis, Carolo item Valesia, Ludouico Ebroici Comitibus, aliisque magnatibus adstantibus, libellum supplicem Regi obtulit, quo Bonifacium legitimum Papam non esse, ipsumque sanctam Sedem non more solito, sed malis et fraudulentis

#### HISTORIA MAGNI DISSIDII 14

1302. artibus occupasse arguebat, Regem enixis precibus rogans, vt auctoritate potentiáque, qua pollet, eum in tam iusta causa persecutione adiuuaret, cum à Deo vnctus sit vt suum vnicuique tribueret. In eum denique multa accusationum capita proposuit, vitpote hæreseos, simoniæ, aliorumque criminum; Regem ctiam orauit vt Concilium generale celebrandum curaret, vbi Papam reum se peracturum pollicebatur. Poscebat insuper vt ad Ecclesia regimen, qui vicarias Pontificis partes ageret, sufficeretur, doncc in Concilio nouus Pontifex electus fuisset. Regem ad hac pluribus nominibus teneri dixit, tum quia de side ageretur, tum quia Rex esset, et ad defensionem regni Ecclesiarum, cuius patronus erat, sacramento obstrictus esset. Hac si perficeret trità maioribus vià se institurum, tandémque Ecclesiam tyrannide Bonifacij, quem improbissimum describit, liberaturum.

Chron S. Dionyfij. Nangij. Nic. Gillius.

Contin. Nangij. Chron. S. Dionyf.

Valfingh. Nic. Gillius.

Num. 751.

Hi articuli

extant in

Annalibus Ecclesialti.

cis Bzouij wol xiv p.

45.46 &

num.4177.

blioth.

dicit.

Certior factus Pontifex de vetita edicto regio auri argentíque extra re-Continuat. gnum exportatione, viá que impositis præsidiis esse munitas, ne Episcopi eius mandato obtemperantes Romam proficisci possent; Ecclesiasticos quoque ita permitiente Rege tres Episcopos ad ipsum mittendos designasse, qui totum Ordinem à profectione imperata excusarent; Ad se quoque Regem ipsum per Petrum Antissiodorensem Fpiscopum scripsisse, vt à Clero persequendo desisteret, quin eum potius conueniret, cuius iussu hac omnia in regno suo sierent. Cum itaque hæc omnia Pontisicem non laterent, Ioannem Cardinalem Monachum natione Gallum tituli SS. Marcellini & Petri Legatum ad Regem misit, specie quidem hæc iurgia componendi, reuera autem vt clam Ecclesiasticos regni conuocaret; quod exequutus est; atque de his que à Francie Clero in his motibus sperare poterat, Pontificem monuit. Dum autem à Papa responsum expectaret, de quibusdam articulis controuersis, de quibus Pontifex sibi satisfieri volebat, cum Re-

> ge egit. 1. Horum primo querebatur de vetita edicto regio Ecclesiasticis Romani profectione, quò Nuntius cos vocauerat. cateros Legatus ita proposuit.

II Cum in omnium beneficiorum collatione, siue in Curia, siue extra Curiam vacent, pracipuam Papa potestatem habeat, nullum laicum ipso ex MS Va. inconsulto aut inuito illis prouidere posse.

111. Per cuncta regna, absque cuiuslibet petitione vel consensu Legatos exscripsisse suos ac Nuntios Papam mittere posse.

IV. De bonis Ecclesiasticis ad libitum statuere ipsum posse.

v. Regem rursus in ea manum iniicere non posse.

VI. Regem excusationem afferre debere, cur ipso præsente Bulla Pontificia combusta fuerit in sancta Sedis contumeliam; Româmque procuratorem mittere qui coram Pontifice compareat, suam si poterit innocentiam osten urus. Papam quoque prinilegiorum omnium Regibus Francia concessorum abrogationem decreuisse.

VII. Regem monet ne Ecclesiarum gardiâ siue custodiâ, quam Rega- 13,02. liam abusiue appellari ait, abutatur, sed fructus futuris Episcopis redden-dos seruet.

VIII. Gladium spiritualem Ecclesiasticis reddat.

IX. Moneta bis innouata provideat.

x. Litem etiam cum Archiepiscopo Lugdunensi institutam componat, tandémque Regi significat, Papam his omnibus prospecturum esse, si ab ipso negligantur.

His prædictis omnibus modestissime respondit Rex;

Num. 752.

- 1. Primò quòd Edictum, quo subditi è regno excedere prohibebantur, non ob Ecclesiasticos solum, sed ob rebellantes Belgas qui in se regnúmque conspirabant, publicandum curauerat.
- 11. Collationem Beneficiorum secundùm hactenus receptum in regne vsum, iure, et vt semper prædecessores sui illo vsi sunt, ad se pertinere.
  - 111. Ingressu regni Legatos, si sibi suspecti fuerint, prohibere posse.

IV. V. Ad quartum quintúmque caput, nihil præter legibus concessa

sibi arrogare velle respondit.

- VI. Quantum ad combustam Bullam spectat, hoc à Rege responsum est; cùm inter se litigarent Laodunensis Episcopus, Ecclesia Canonici, & vrbis Scabini, hancce Bullam Episcopum impetrasse, vt ad aliud tribunal quàm regium Scabinos euocaret ac traduceret. ea de causa cùm querelam Scabini instituissent, consentiente Episcopo, & iuri sibi hac Bulla quasito renuntiante litigantes ad curiam Regis remissos fuisse: Bullam verò, vt chartam inutilem tunc discerptam suisse; nequaquam verò in Papa contumeliam hoc factum.
- v 11. Regaliarum porro iure viì frui decreuisse eo modo quo Reges decessores sui vsi suerant.
- viii. Negauit iurisdictionis Ecclesiastica exercitium interrupisse; ne verò Ecclesiastici in quos ius ipsis competit, gladium spiritualem stringerent, multo minus prohibuisse.

IX. Monetas immutare potuisse ; questibus verò subditorum suorum

intellectis, illis se prospexisse.

x. De controuersia verò, qua sibi cum Archiepiscopo Lugdunensi crat, ad transigendum se paratum esse ostendit. Papam denique obnixè rogare se dixit, ne libertatibus, iuribus os prinilegiis suis fruentem turbaret. Sin minus verò hac responsa sua Pontifici placerent, Britannia ac Burgundia Ducum arbitrio, quorum iudicio acquiescere decreuerat, totum negotium permissurum esse.

At Papa tantum abest vt his Regis responsis acquiesceret ,'quin imò Numi755 ad Comitem Alençony, & Altissiodorensem Episcopum, illa sibi mole- 756.

Stissima ac valde ingrata fuisse scripserit : & nisi Rex prædicta corrigeres.

ninatus fuerit, cum voluntati diuina resistere homini non liceat. Cum verò maleuolo ac infensò in R egem animo esse pergeret, Bullam Legato suo per Nicolaum Benefractum misit, qua Regem vi excommunicationis in eos lata, qui Romanam Curiam accedentes, vel inde abeuntes impediale ant excommunicatum tronuntiat: cum Ecclesiasticos mandato Pondielo ant excommunicatum tronuntiat: cum Ecclesiasticos mandato Pondielo anteres excommunicatum tronuntiaticum excommunicatum tronuntiaticos mandato pondielo acceptantes excommunicatum tronuntiaticos mandatos pondientes excommunicatum tronuntiaticos mandatos pondientes excommunicatum tronuntiaticos mandatos pondientes excommunicatum tronuntiaticos excommunicatum tronunt

diebant, excommunicatum pronuntiat; cum Ecclesiasticos mandato Pontissicio Papam adire iussos, Romam proficisci prohibuerit. omnibusque Ecclesiasticis ne cum Rege communicarent, aut eum ad Sacramentorum communionem admitterent. sacráque adstante illo celebrarent interdixit. Huic

munionem admitterent, sacráque adstante illo celebrarent interdixit. Huic Num. 754. Bullæ, literas siuc vt vocant Breue Apostolicum adiunxit, quo Legatum iubet, vt per diuersa et frequentia regni loca aliud mandatum publicari

curaret, quo Ecclesiastici vel eorum procuratores Romam intra trimestre tempus vocabantur: infra quoque illum diem Archiepiscopos Senoncesem & Narbonensem, Episcopos Suessionensem, Bellouacensem & Melden-

sem, Sanctique Dionysij Abbatem in ius vocaret, vique coram Pontifice se sisterent, iuberet, contumacibus officiorum ac dignitatum Ecclesiasticarum priuationem interminatus. Statim atque Rex de hisce Bullis cer-

tior factus est, Legatus ne malè acciperetur veritus, illico se subduxit. Quidam verò Ecclesiastici qui bullà contentos sermones disseminabant, & obsequij nexu atque obligatione subditos Regis absoluebant, in carce-

rem sunt coniecti. Apud Trecas quoque eodem tempore Magistratus Regisque ministri Archidiaconum Constantiensem, & Nicolaum Benefractum per Galliam Papa conatus & incapta promouentes comprehenderunt.

Tales molitiones animum Principis famæ suæ ac dignitatis vel minimum studiosi altè penetrantes, Regem sic mouerunt, vt de conuentu trium Ordinum regni sui iterum indicendo consilium iniret. Habita sunt itaque

1303. Parisiis in Luparæ castro Comitia anno 1303. Iunij die decimo-tertio.

In quibus cùm Ludouicus Ebroicensis Regis filius, Guido Fani Pauli Act. p. 101. Comes, Ioannes Drocensis Comes, & Guillelmus de Plessiaco Eques Vicenobij dominus surrexissent, eorum unus de misero Ecclesia statu, cuius

causam Papa adscribebant, ad Ordines verba secit, hareseos aliorumque grauium criminum eum accusans; prastitisque ad sancta Dei Euangelia ab eis tacta corporaliter iuramentis, probationes ad reum peragendum se adducturos polliciti sunt. Hocce prastiturum coram congregato Concilio Plessiaci dominus in se recepit, Regémque vtpote Ecclesia pugilem sideique desensorem precibus adiurauit, vt Concilii liberi atque legitimi congregationem vrgeret. His auditis, Pralati propositionem hanc arduam or dissicilem rati, o de qua seriò ac maturè deliberandum erat, discesserunt.

At postridie in codem conuentu Plessiacus è charta manu notata quadam obiecta Papa crimina recitauit. Imprimísque hareticum appellauit, quòd anima immortalitatem non crederet, neque aliam vitam prater hanc quam

VIIII-



viuimus agnosceret. Ipsum de prasentia corporis Christi Domini nostri in Eucharistia sacramento, cui nullam exhiberet reuerentiam, dubitare et) male sentire. Fornicationem inter peccata non habere; librum præterea Arnaldi Villanouani ab omnibus improbatum & ab Episcopo Parisiensi condemnatum, ipsum approbauisse. Sortilegum esse & simoniacum asseruit, cum sic sentiret, propositionémque hanc hareticam propugnaret, Papam simonia crimen admittere non posse; sodomitam ipsum esse; sacerdotibus vim afferre vt confessiones reuelarent ; à carnium esu diebus ab Ecclesia vetitis non abstinere; Monachos slocci facere ac deprimere; caritatibus domesticis indulgere, suosque locupletare; nepotis matrimonium dissoluisse, vt eum ad Cardinalatus dignitatem promoueret. Papa Celestino mortem accelerasse; odium capitale in Gallos vbique exercere, cum sapius hac verba illi exciderint, malle se canem esse, qu'am Francum seu Gallum; Franciæ Regis cuersionem molitum, propterea quòd in temporalibus solum Deum superiorem agnosceret; & Francos appellare solitum Patarenos. His in Comitiis lectis, professus est Plessiacus non odio permotum, aut per calumniam illa proposuisse; quod vt manifestè probaret, ad crimina illa in Concilio persequenda paratum se esse dixit; Patres enim accurate de omnibus cognituros : Iterúmque Regem & Antistites adiurauit vt Concilium quantocyus congregarent. Quòd verò Papæ iram formidaret, se impræsens ad futurum Concilium & S. Sedem prouocare dixit, sibique instrumentum appellationis conscribi postulauit, obtinuítque, quo suis verbis 🤁 factis fides adstrueretur, Er memoria eorum seruaretur. Sanctorum quoque Apostolorum Petri & Pauli, & Concilij protectioni se commisti ; séque Guillelmo Nogareto, qui iam prouocauerat, integra tamen sibi seorsim seruata prouocatione, adiunxit. Rex illico mentem suam esse declarauit, Plessiacum in Concilio, cui adfuturus erat, conuocando totis viribus adiuuare, vique operas suas sociarent Prælatos Ecclesiæ inuitauit. Pontificis autem animum vindicta cupidum cum metueret Rex, verereturque ne dicta ac facta sua secus interpretaretur, séque suo ac subditorum damno vicisceretur, instrumentum appellationis aquè ac Plessiacus fecerat, conscribere & in actareferri iussit. Hisperactis, quotquot aderant Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, ipse etiam Cisterciensis Abbas, Concily indictionem, vt Papæ innocentia Continua. innotesceret, omnino necessariam esse agnouerunt; ideóque ad Regis, Princi-tor Nangij pum et) Plessiaci sententiam accessere; non tamen ea mente, vt in huius rei sem excipersecutione actores sint, aut vni partium adhæreant; verumtamen subueren- fidem intes , ne Papa ira percitus censuris ipsos notaret, prouocationi se adhærere , & sancti Concilij generalis ac Papa futuri protectioni sese committere dixerunt. fecti. Horum Comitiorum tantam concordiam, vnanimémque consensum cum

Rex vidisset, alium ampliorem, magisque diffusum habere voluit, tam è

subditis per omne regnum sparsis, qu'am vicinis gentibus; quod vi persice-

1303.

#### HISTORIA MAGNI DISSIDII

18

ret Amalricum Vicecomitem Narbonensem, Guillelmum Plessiacum equitem, Dionysiúm que Senonensem Clericum suum per omnes prouincias cum auctoritate mandatisque amplissimis misit : qui rem sibi commissamtam di-Acta sunt ligenter executi sunt, vt plus qu'am septingenta instrumenta seu acta publica bus Augu confici curarint, quibus se consentire prouocationi ad futurum Concilium, sto & Sept. éique adhærere declararunt Archiepiscopi, Episcopi, Ecclesiarumque ipsarum capitula, Collegiatæ Ecclesiæ, earumque Decani; Abbates & Priores, Abbatissa & monasteriorum Priorissa, vary sancti Benedicti Ordines, sancti Augustini, Cisterciensis, Cluniacensis, Fontis-Ebraldi, Pramonstratensis, Trinitatis seu Redemptionis captiuorum, Carthusiani & Monasterij de Tirono. Eundem etiam consensum præbuerunt Mendicantium Schola, Pradicatores, Minores & Augustiniani, no socomia plurima, equites sancti Joannis Hierosolymitani, regni Academia & Vniuersitates, vtriusque Iuris ciuilis & canonici Doctores. Prouinciarum praterea totarum, vrbiúmque ac ciuitatum seorsim; Principum, Magnatum, Baronum, Nobi-Num. s. & liumque consensum elicuerunt. Nauarræ denique regni Ecclesiæ, proceres, nobiles, vrbes of ciuitates illi prouocationi à Rege facta adhaserunt. V na equidem in vrbium omnium actis notanda clausula occurrit, Se suosque subditos & adhærentes quantum ad spirituale regimen solummodo spectat, sanctæ matris nostræ Ecclesiæ, Concilij, aliorum que ius habentium fidei ac custodiæ se committere. In omnibus etiam illis actis publicis alia subiicitur clausula, Regem à Deo potestatem accepisse ad défensionem exaltationémque sidei, ad cuius Num. 770. sollicitudinis & laboris partem Antistites vocati sunt. Træter tot consensus domesticos & extraneos qui causa Regia institiam testabantur, plures etiam Cardinales, quod aliquis vix credat, ter repetitis ac editis instrumentis prouocationi ad futurum Concilium adhæserunt, Regisque propositum, & in co promouendo constantiam approbarunt. Cisterciensem Abba-Villani. & tem cum toto regno consentire noluisse quidam historici scripsere; Annaléstot Nangij. que Colmarienses hoc praterea narrant, Abbates Cluniacensem, Cisterciensem, ac Pramonstratensem ob negatum hunc consensum regno exactos fuisse. Mira equidem istorum Annalium narratio videri queat, cum nulla in actis publicis qua nunc supersunt, rei sic gesta indicia cernantur, quin imò plus qu'am viginti sex acta Regis voluntati consona à l'isterciensibus conscripta inueniantur, ধ sex solummodo subscribere renuerint ; ex aliis Ordinibus vndecim solum reperti, qui ambiguis verbis vsi fuerint. Cistercienses hac in re remissius ac mollius se gessisse verosimile esset, ob concessa paulò antè sibi suóque Ordini à Pontifice privilegia; si tamen sex suffragia Actap.35. aduersus viginti sex præponderare possent.

> His Comitiis perdetis, certior factus Rex Abbates quosdam & monachos, ne censura Pontificia notarentur, formidare, quòd secundum mandata

Papa coram ipso se non stitissent, cos securos esse iussit, omnibusque opibus 1303se adiuturum, iniuriámque omnem ab iis propulsaturum esse pollicitus est. & num.741. Eodémque diplomate ipsius vxor Ioanna Nauarra Regina Campania-748. que Comes, & liberi, tam suam qu'am posterorum sidem ad Abbates & monachos illos tuendos obstrinxerunt.

Cùm autem qua in Comitiis decreta fuerant promouere Rex cuperet, Num. 50. Guillelmo Chacenaco, & Hugoni Cella equitibus, vt Concilij conuocationem vrgerent, omniáque ad perfectionem huius negotij necessaria exequerentur, \* mandauit. Simulque Lusitania Regem, Cardinales, om- \*Iulij die 1. nium Hispaniæ regnorum, Lusitaniæ & Nauarræ Ordines consilij sui Num. 745. participes fecit, precibusque sollicitauit, vt cæptis suis Ecclesiæ vniuersalis commodi & vtilitatis causâ susceptis annuerent faueréntque.

Dum Comitia haberentur, & quo tempore ad futurum Concilium Rex prouocauerat, Guillelmo Nogareto rebus in Italia suo nomine gerendis occupato, que ab Ordinibus regni decreta fuerant misit, vt ea Papæ significaret & vnicuique nota faceret mandans. Vt verò experiretur Guillelmus an Papa immutatus à sententia discederet, mandata exequi per dies aliquot distulit ; sed frustra, nam Pontificem Anagniam natale solum, vbi tutiùs securiúsque, vt rebatur, degeret, concessisse intellexit. Ibi Pontifex in B. Mariæ Virginis \* Natiuitatis solemnitate Bullam \* 8 die in Regem Regnúmque conditam, prout iam statuerat, publice reci- Sept. Dat.18.Kal. tari iussit ; allegatis in ca Regum à Pontificibus excommunicatorum Sept. exemplis, Regem ab Ecclesiæ communione submouebat, subditos à si- Acta p. 239. de & obsequio Regi prastandis solutos & liberos pronuntiabat, regnum- p. 308. art. que ac regnicolas primo occupanti subiiciebat. A Papa designatum fuis-14. se huius regni inuasorem Cæsarem Albertum scripsere nonnulli, ideó Platina, & que cius electionem ab eo firmatam approbatámque fuisse, cui subscribere nus, & alij. teranteà negauerat. Frustra tamen hæc molitus est Pontifex, Cæsare ac Rege Platina. amicitia tunc iunctis, quam anno supra millesimum ducentesimo nonageVillan. cap.

simo nono, nuptiis inter liberos suos contractis, mutuoque colloquio ad 33. lib. 80. Vaucolorium habito firmauerant.

Quorumdam consilio Nogaretus Papæ quæ in Gallia gesta fuerant, nuntiare statuit, cum ad executionem mandatorum Regis adfore sibi du-Villani. centos equites ex iis qui sub Carolo Valesij Comite in Italia militauerant, Platina, pecuniamque à Petrucciis Florentinis sibi numerandam certus esset. Ipst Anton.Floetiam Musciatus Francesius, & Sciarra Columna (quem ex Italia fu- tit. 20. car. gientem & à piratis captum Rex, vt ferunt, Massilia redemerat) tre-8. & 10.21. centis equitibus & pedestribus aliquot copiis instructi præsto adfuere, vt Num. 780. Toannis Checcani, quem in vinculis Papa detinebat, liberi, Renaldus 782. Supinus Ferentinorum militia Dux, Masseique Anagniensis silij. His opibus ac copiis instructus Nogaretus, & pecunia Anagniensibus per no-

1303. tos sibi viros promissa, octavo die Sept. Nativitati B. Maria dicato Anagniam ingressus est; prælatóque Franciæ vexillo milites hæc verba Histor. Pi- Italico idiomate vociferabantur, Muoia Papa Bonifacio, e viua il Rè di Francia. id est, Papa Bonifacius moriatur, & Rex Francia viuat. Ad Papa palatium rectà tendere ipsis visum fuit ; sed cum transeundum esset ante ædes Marchionis Petri Caietani Papæ nepotis, ciusque filij Conticelli domini, qui numerosa familia stipati; armatique fortiter se defendebant, impetus eorum aliquandiu retardatus est; donec tandem viam sibi fecerint domibus eorum vi expugnatis & direptis, vt & trium Cardinalium Papæ amicissimorum, quos in custodia detinuerunt. Cumque in platea publica obsisti sibi Nogaretus animaduerteret; pulsari tintinnabulum iussit, hocque dato signo ad vrbis magis conspicuos primariosque viros congregatos verba fecit, qu'idque Ecclesia pacis ac viilitatis causa sibi constitutum erat edisserit, precibusque adhibitis, vt sibi auxiliarentur inuitauit. Dictis obedientes Nogaretus illos habuit ; illico namque , electo sibi Walsingh. duce Arnulpho inter Campania opibus potentes claro, & Papa hoste infensissimo, Ecclesia vexillum ciuium multitudini pratulere. Totis tunc viribus Nogaretus vt cum Papa nulla vi adhibita sermones conferret adnisus est, cum timeret ne Ecclesia thesauri diriperentur; Anagnienses praterea hortatus ne eos contrectarent, nullam verò Papa, quem ipsis commendauit, vim afferrent: magno tamen impetu via facta est, cum à palaty ingressu fortiter arcerentur. Narrat Walsinghamius Papam inducias à Sciarra petiisse, ipsique non vitra horas nouem concessas. quo interuallo vsus Bonifacius cum Anagniensibus egit, eorumque sidei se commisit, vi se saluum facere vellent implorans, spémque ingentium præmiorum si ab ipsis hoc beneficium acciperet, fecit, maioráque quam quæ eo capto reportare possent. Cum apud populum à duce suo commotum et incitatum preces suas non valere sensisset Bonifacius, Sciarram rogat, vt scripto codicillo quid postularet sibi declaret; Sciarra per internuntios Papa respondens mortem ipsi minatus est, nec vt diutius vitâ fruatur passurum se esse dixit, nisi imprimis ambos fratres suos Cardinales Petrum & Iacobum, totámque familiam Columnensem in integrum restitueret; quo facto Papatui renuntiaret. Tali responso attonitus Pontifex ab imo pectore su-Valsingh.in spiria ducens dixit, Hei mihi durus est hic sermo. Finitis itaque in-Hypodigm. duciis, copias ve capta perficerent palatium que perrumperent iussit; sed qui intus erant fortiter se defendentibus, B. Virginis Maria Basilica, qua ipsis impedimento erat quominus in palatium penetrarent, valuis igne admoto combustis, tandem captus Pontifex, thesaurique partim direpti ac compilati fucre, quorum reliquias Nogaretus cura ac diligentia sua ser-

uauit, Pontificem ipsiúsque nepotes ab omni iniuria protexit. Hoc vnum

Walsinghamius adnotauit, ex omnium orbis vniuersi Regum gazis tot

opes tantásque divitias annuo spatio expromi non potuisse, quanta in Pontificis, Marchionis Gaietani, triumque memoratorum Cardinalium pa-

latiis direptæ fuerunt.

A proximis, Anagniensibusque, quibus aliquatenus confidebat, cum se Villani. desertum vidisset Papa; Pontificiis ornatus vestibus mori statuit; S. Petri chiep. Flopallio se indui, Es Constantini coronam capiti suo imponi imperauit, ma-Historia núque clauem 😢 crucem gestans in cathedra Pontificali sedit. Ad eum 📆 ita ornatum Nogaretus & Sciarra Columna accesserunt, ipsique Nogaretus quod in mandatis habebat nunciauit, quaque in Francia aduersus ipsum gesta erant exposuit, vetust que ne in posterum contra dominum suum Regem, regnumque noui aliquid moliretur. Ab eo quoque postulauit vt Concilium congregaret, & de vita securum esse iussit, qua priuandus non erat nisi ab Ecclesia prius iudicatus suisset; minatus etiam vinctum nexumque Lugdunum traducturum, vt ibi à Concilio generali iudicaretur, ac Sede deturbaretur; ideo sub arcta custodia detineri curaturum, ve coram Patribus si opus esset illum sisteret ; quamobrem domino Reginaldo Supino, alissque eum custodiendum tradidit Nogaretus; deincépsque multa ei exprobrans in hac verba erupit: Heus tu Papa miser ac vilis con-Chion. S. Dionysij. templare domini Franciæ Regis clementiam, qui quamuis à te longé dissitum sit eius regnum, ministerio ac opera mea re ab inimicis tuis tuetur ac defendit, quemadmodum maioresipsius decessores tuos tutati sunt. Scripsere quidam, Pontisicem, cum eiusmodi verbis premi se ac vrgeri videret, omnes controuersias quæ sibi cum Rege erant, Matthæi Rusi Cardinalis iudicio, cuius sententiæ obtempe- Nic. Gilraturus erat, permisisse. S. Antoninus Archiepiscopus Florentinus narrat , Nogareto Papam respondisse , se à Patarenis damnari patienter laturum, inter quos Nogaretus censendus erat, cuius auus vt Patarenus siue Albigensis damnatus ac combustus fuerat , hisque auditis Nogaretum recessisse. Sciarra confestim hac Papa verba excepit, eumque interrogauit an Papatum eiurare vellet; cui Pontifex, Vitam prius amittam, respondit, vulgarique sermone dixit, Ecce il collo, ecce il capo, ecce col- Histor. Pi-lum, ecce caput. Quibus contumeliosis verbis Sciarra irritatus eum in- singh. Walsectatus est, Es manica os eius percussit, eumque neci daturus erat nisi Nogaretus prohibuisset. Quo die porro hæc Anagniæ gesta sunt leuiter tumultuatum, suásque intra domos Cardinales se continuerunt. Franciscus autem Pontificis nepos valido acrobusto corpore præditus, cuique operam suam in corradendis, quas collegerat, pecuniis, prastiterat, in locum Anagnia vicinum se recepit, vbi occasionem captantes aduersarij ipsum oppressuri crant, n'ist vim corum Nogaretus arcuisset : ad diémque Lunæ sequentem Papam sub custodia habuit, esque per eius famulos cibum ministrari curauit. Pistoriensis addit historia, Papam absque pauperculæ mulieris au-

### HISTORIA MAGNI DISSIDII

xilio, qua cum panis frusto quatuor oua ciattulit, fame periturum fuisse, ab omnibus desertum, praterquam à Cardinale quodam Francisci nomine,

qui se viuum à Papa abstrahi non passurum esse dixit.

At Anagnienses, cum ipsos Francis latæ opis pæniteret, auxilio ipsorum se non indigere declararunt, inque tuta custodia Pontificem habituros, eorumque duces non sine aliquorum cade, vrbe sua exegerunt. Quod verò Walsinghamius scripsit, Nogaretum & Sciarram Papam in equum effrænum verso in caudam vultu imposuisse, eumque sic discurrere donec halitus ipsum desiceret coëgisse, nullatenus verisimile aut probabile est, cum buiusmodi fabula Anglus ille solus mentionem faciat, taléque facinus Nogareto, alissque de Papæ captinitate postulatis & accusatis nunquam obie-Etum fucrit.

Histor, Piftor.

Sic Pontifex cum nepotibus suis è manibus Francorum & Columnensium liberatus, in publicam vrbis plateam venit; ibique inopiam ac miserias suas exponit, vt per triduum cibo caruisset, quem vndique affatim postea acceperit. Vrbis incolis prateritorum veniam concessit, exceptis latronibus qui thesauros Ecclesiæ Cardinaliumque compilauerant. Pacem cum Columnensibus Cardinalibus pacisci, cosque in integrum restituere sibi propositum esse dixit, ipsosque censuris Ecclesiæ non factos esse obnoxios asseruit; caterum illis absolutionem concedere si forte aliquomodo in eas incurrissent. Confestim autem Anagnia discedens Pontifex aliquot militum cohortibus stipatus Romam petiit; illuc à Francis deductum qui-Walfingh. dam scripscre: Trigesimo quinto postquam captus est die, Romam ingressus sue animo ager, acceptarumque iniuriarum impatiens, sue alui solutione correptus in phrenesim incidit, manúsque suas corrosit; 🙌 per loca vicina

nullis in aëre visis causis manifestis , audita fuisse tonitrua , fulmináque

vibrata veteres historia nostra narrant: nullóque pietatis edito signo, nec

sacris procuratus duodecimo Octobris die anno 1303. obiit, Pontificatús sui

anno nono ; cuius ad S. Petri delatum cadaucr , inque monumento quod

sibi viuens posuerat, depositum. In hominum memoriam eius prædecessoris

Celestini Pontificis de Bonifacio prophetiam rerum exitus statim reuoca-

uit. De illo enim pradicabat Celestinus, Ascendistivt vulpes, artes

quibus sanctam Sedem inuaserat, incusans; violentos verò Es furiosos

animi motus considerans, Regnabis vt leo; prauisoque ipsius exitu ad-

iecit, Morieris ve canis; que euentus postmodum vera comprobauit.om-

nes equidem historici tam Bonifacio coatanci quam qui posteà scripsere,

& mores huius Pontificis attentius considerauerunt, in eo conueniunt, hunc

Platina in Bonif.

virum mortalium omnium ad quiduis audendum paratissimum fuisse, ambitionisque insana æstro præter ius fásque præ exteris transuersum actum Chron.Co-fuisse. Talia verd de illo scripserunt; Super ipsum itaque Bonifarissoriis. cium, qui Reges & Pontifices & religiosos, clerumque & popu-

lum horrende tremere & pauere fecerat, repente timor & tremor ac dolor vna die pariter irruit, & ipse aurum nimissitiens, Magnum aurum & thesaurum perdidit; vt eius exemplo discant superio- nerus in res Prælati, non superbè dominari in clero & populo; sed forma facti gregis ex animo curam gerere subditorum, plusque anno 12/4. amari appetant qu'am timeri. Platina superioribus spec addit, Mo Bouis. & ritur hoc modo Bonifacius ille qui Imperatoribus, Regibus, Principibus, nationibus & populis terrorem potius quam religionem iniicere conabatur. Déque eo Robertus Guaguinus hac verba facit, Talem vitæ exitum habuit contemptor omnium hominum Bonifacius, qui Christi præceptorum minimè recordatus, adimere & conferre regna pro suo arbitrio conabatur, cum non ignoraret eius se loco versari in terris, cuius regnum non de hoc mundo & terrenis rebus, sed de cælestibus esset; quique dolo & malis artibus Episcopatum Romanum sibi quæsiuerat, & Celestinum à quo dignitatem receperat, in carcere, dum vixit, habuerat. Ioannes Tillius Meldensis Episcopus in breui Chronico Regum Francia ad annum 1302. Mira hominis impudentia fuit, qui regnum Galliæ Pontificiæ Maiestatis beneficium asserere ausus est. Verum multo stolidiores esse puto, qui disceptant an tantum liceat Pontifici. His elogiis Bonifacius ab historicis ornatus est, quibus manifeste patet innocentia eorum, qui vires opésque suas impénderunt vt ipsum in ordinem cogerent, & ad normam prædecessoribus suis in regenda Ecclesia vsurpatam reuocarent.

Nogaretus morte Pontificis intellecta, cum graues ob causas vereretur Num. 750. ne Cardinales in demortui locum clientem, aut eius conatibus fauentem Libro C. Papam eligerent, instrumento duorum Notariorum fide ac testimoniis firmato, quid in hac electione cuenturum timeret, proposuit; protestatusque est, nisi legitimoritu ac modo Pontisicem Cardinales eligerent, ab ipsis corumque actis pro Ecclesia defensione ad sanctam Sedem, futurum Concilium, & ad legitimè electum Pontificem se prouocare.

Decem post Bonifacij Papa obitum diebus, Octobris die 22. anno BENEDI. 1303. Nicolaus Cardinalis Episcopus Hostiensis Taruisio oriundus ex Dominicanorum seu Prædicatorum sodalitio, vir sanctæ probatæque vitæ, in Papam electus est , ধ Benedicti XI. nomen assumpsit. Nulla deinceps interposita mora, Rex ad eum Legatos misit, Bernardum Mercolij Adagasos. dominum, Guillelmum de Plessiaco equites, et) Magistrum Petrum à Bellapertica Ecclesia Carnotensis Canonicum, qui ipsi de electione gratularentur, qu'ique regnum cui à Deo cum summo imperio præpositus erat, ei commendarent; mandauitque insuper vt Pontificem ad fauendum Ecclesiæ Gallicanæ, e ámque honoribus augendam inuitarent ac hortarentur,

Belgic.Ver.

1303.

tandémque vt euidentissima reuerentiæ ac deuotionis testimonia exhiberent. 🤲 Vt primum autem Papa electus est, frater Petrus de Peredo Clesa Prior so Num.757. ad ipsum venit. Hic in Italiam & ad sanctam Sedem viuo adhuc Bonifacio aduersus illum expostulaturus à Rege missus fuerat; eo verò mortuo 🤼 Papam recens electum adiit, iustas domini sui Regis querelas detulit, 😙 🔌 à Bonifacio consuetudinum morumque corruptelam inuectam exposuit. At mortuo Bonifacio Nogaretus à persequenda causa non destitit : Actorum autem memoriam penitus delere cupiens Pontifex, per Tholosanum Episcopum ne vlterius pergeret, priusquam à Rege noua mandata haberet, eum rogauit : cùm hocce scandalum sopire , &r concordiam inter Eccle siam Romanam & regnum firmare ipse decreuisser. Inde igitur profectus 🔾 Nogaretus in Galliam ad Regem venit, & in Consiliariorum consessu Papæ mentem ac propositum exposuit, & ad rem maxime facere dixit, si Legatus ad ipsum ob hoc negotium mitteretur; ad Regem verò electionis sua Bullas pro more solito, Legatumque ad pacem componendam Pontificem mittere iamdiu debuisse. Cum prædictis viris hocce Legationis munere Nogaretus functus est, omnesque cum mandatis missi ad pacem condendam Regi regnóque honestam ac decoram, qua etiam libertates, immunitates, priuilegia, consuetudinésque probatæ, quibus R ex, Regnum, An-Num. 743. tistites, Barones, aliique eius imperio subditi vtebantur, illæsæ ac integræ seruarentur. Hi quoque Legati, excepto Nogareto, mandatum peculiare habuere à Rege, ve procuratorio nomine à Pontifice absoluerentur à cen-

1304.

Wallingh.

suris, quas incurrere ille potuerat. Hac Legatione vt pax concluderetur, simulque vt ha confessiones & retractationes à Papa elicerentur effectum est. Bullam itaque imprimis Regi, quamuis non rogatus, Pontifex trans-Num. 768. misit, qua illum absoluebat à sententiis quibus ob patrata in Bonifacium obnoxius esse poterat; hac Bullahoc ctiam peculiare habet quòd in ea Pontiin Hypo-

digm. Neu- fex eximia caritate & humilitate conspicuus cernatur : quas virtutes sanctis Patribus inesse debere ait, quorum munus est peccatoribus obuiam ire, sinum expansis vinis ipsis aperire, & in Ecclesiæ gremium admittere.

Num. 769.

Alia præterea Bulla sententias omnes & Bullas Bonifacij, quibus priuilegia Francia Regibus, corum consiliariis & magistratibus concessa

abrogauerat, irritas fecit, solo Nogareto excepto.

\* Menfe Aprili data. Actor. p. April.

Tertia \* Bulla decessoris sui Bullas abrogauit, quibus Bonifacius ius , \* quod reservationis appellant, sibi arrogauerat, providendi Ecclesiis tam ca-119. ment thedralibus qu'am regularibus in hoc regno vacantibus, iis ad quos ius illud eligendi aut confirmandi pertinebat, ne covterentur, inhibens. Ad antiquam itaque formulam omnia reuocauit, morémque anteà vsurpatum in posterum obseruari statuit. Vniuersitatis siue Academiæ Parisiensis Rectori, Num. 765. alissque auctoritatem prissinam reddidit, quam in artium Magistris, Theolo-

gia,

### ENTRE LE PAPE BONIF. VIII. ET PHIL. LE BEL. 25

omnium hominum Bonifacius, qui Christi praceptorum minime recordatus 1303. adirnere & conferre regna pro suo arbitrio conabatur, cum non ignoraret cius se loco versari in terris, cuius regnum non de hoc mundo & terrenis rebus, sed de calestibus esset; qui que dolo & malis artibus Episcopatum Romanum sibi quasiuerat, & Calestinum à quo dignitatem receperat, in carcere dum vixit habuerat. Messire Iean du Tillet Eucsque de Meaux, en sa Chronique abregée des Roys de France l'an 1302. dit, Mira hominis impudentia suit, qui regnum Gallia Pontiscia Maiestatis benesicium asserere ausus est. Verum multo stolidiores esse puto, qui disceptant an tantum liceat Pontisci. Voila quels sont les eloges que les Historiens donnent au Pape Boniface, qui seruent de instiscation pour ceux qui ont employé leurs forces & leurs moyens pour le reduire à la raison, & aux regles, suiuant lesquelles ses predecesseurs auoient gouuerné l'Eglise.

Le Seigneur de Nogaret ayant eu auis de la mort du Pape, & craignant auec iuste raison que les Cardinaux n'éleussent vn Pape creature du dernier mort, ou fauteur de ses desseins, par vn acte qu'il passa pardeuant deux Notaires, remonstra ce qu'il Num. 750-craignoit en cette élection, protesta qu'au cas que les Cardi- pag. 194-naux ne procedassent legitimement, qu'il appelloit pour la desense de l'Eglise au saint Siege, au futur Concile, & au

Pape legitimement éleu.

Dix iours aprés la mort du Pape Boniface VIII. le 22. Octobre de l'an 1303. le Cardinal Euesque d'Ostia nommé Nicolas, de l'Ordre des Freres Prescheurs, natif de Treuise, sut éleu Pape, & prit le nom de Benoist XI. homme de bonne & XI.

Aussi-tost le Roy luy enuoya ses Ambassadeurs, Bernard Seigneur de Mercϟil, Guillaume du Plessis Cheualiers, & Astes P. M. Pierre de Belleperche Chanoinc en l'Eglise de Chartre, pour se conioüir de son élection, & luy recommander le Royaume que Dieu luy auoit commis en souueraineté; ensemble les chargea de le prier de vouloir honorer l'Eglise Gallicane de ses faueurs, & outre de rendre au Pape ample témoignage de toute reuerence & deuotion.

Le Pape ne fut si-tost éleu qu'il se presenta à luy Frere Pierre de Peredo Prieur de Clesa, enuoyé par le Roy en Italie, & vers le saint Siege dés le temps de Bonisace, pour faire ses Nam. 757. plaintes contre luy; mais le trouuant mort, il s'adressa au Pape nouueau éleu, luy remonstra les iustes plaintes de son maistre, & la corruption qu'auoit introduit Bonisace en l'Eglise.

#### HISTOIRE PARTIC. DV DIFFEREND

Le Seigneur de Nogaret par la mort de Boniface n'inter-1303. rompit point ses poursuites: le Pape toutesois desirant étous. fer cet affaire, le sit prier de sa part, par l'Euesque de Tholose, de ne passer outre sans nouueau commandement du Roy, & qu'il estoit deliberé d'appaiser ce scandale, & remettre l'vnion entre l'Eglise Romaine & le Royaume. Alors le Seigneur de Nogaret vint en France trouuer le Roy, exposa en plein Conseil l'intention du Pape, qu'il estoit à propos de luy enuoyer vne ambassade, à cet estet; ce que le Pape deuoit auoir dessa fait, & ennoyé ses Bulles d'élection comme estoit la coustume, & vn Legat pour moyenner cette paix. Nogaret donc eut la Ad.p.249. charge de cette ambassade auec les mesmes Seigneurs que des-Article 60. sus, fondez d'amples pour uoirs pour traiter cette paix à l'honneur du Roy & du Royaume, en conseruant les libertez, franchises, priuileges, & bonnes coustumes appartenans au Roy,

au Royaume, aux Prelats, Barons & suiets de sa Maiesté. Ces Ambassadeurs, fors le Seigneur de Nogaret, eurent procuration expresse de receuoir au nom du Roy l'absolution du Pape des censures qu'il pouvoit avoir encouruës. Cette ambassade eut cet effet que de faire la paix, & de tirer les Reuocations qui suiuent.

1304. Walf. in Hypod. Neustr.

Premierement le Pape enuoya au Roy vne Bulle, par la-Num. 768. quelle il luy donnoit absolution des sentences qu'il pouvoit auoir encouruës pour le fait de Boniface, sans que le Roy luy en eust fait instance, porte la Bulle, qui est d'ailleurs remarquable pour la grande charité & humilité qu'on voit auoir esté au Pape, qu'il soustenoit deuoir estre grande aux saints Peres, la charge desquels estoit d'aller au deuant des pecheurs, leur tendre les bras sans en estre requis, pour les remettre au giron de l'Eglise. Par vne autre Bulle il an-Num. 769. nulla toutes sentences, & Bulles de Boniface portans la reuocation des priuileges donnez: au Roy de France, son Royaume, Conseillers & Officiers, excepté Guillaume de Nogaret.

en Auril-

Il enuoya aussi au Roy ses Bulles, par lesquelles il cassoir cel-AA. p. 229. les de son predecesseur qui s'estoit reserué par icelles la prouision des Eglises, tant cathedrales que regulieres, vacantes en ce Royaume; defendant à ceux qui auoient droit d'élire, & confirmer, de s'entremettre desdites prouisions; remit toutes ces choses en leur premier estat, & ordonna qu'il en seroit vsé comme auparauant. Il restablit aussi le Chancelier de l'V-

### ENTRE LE PAPE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 27

niuersité de Paris, & autres au pouvoir qu'ils avoient de benir 1303. les Maistres és Arts, Docteurs en Theologie, en Droit Ciuil & Canon. Aprés cela par vne Bulle particuliere du 13. May il absout tous Ancheuesques, Euesques, Prelats, & autres Ecclesiastiques, Barons, Nobles, & autres du Royaume de toutes sentences d'excommunication contre eux données; tant par le P. Boniface que autre, tant pour auoir empéché les allans & venans en Cour de Rome, que pour auoir adheré à la prise de Bonisace; excepté toutefois Guillaume de Nogaret, l'absolution duquel il se reservoit à luy particulierement. Et par Num. 767. vne autre Bulle de mesme datte, il remit la contumace qu'auoient encouru les Ecclesiastiques François pour n'estre comparus à la citation que leur auoit fait donner Boniface.

Ce bon Pape monstra en toutes ses actions, qu'il vouloit viure tout autrement que son predecesseur, & vser de douceur aux choses, où la rigueur de Boniface auoit tout gasté; car pour adoucir quelques esprits vlcerez dans l'Italie, il reuoqua Alles page la sentence donnée par Boniface contre lacques, Pierre, & Iean de S. Vito, Oton, Agapet, Estienne, Iacques & Sciarra neueux dece Iean, & fils de Ican Colonne, & aussi contre Richard pere, & Iean de Montenigro & leurs adherens, & contre la ville de Preneste; fors qu'il ne les restitua point à la dignité de Cardinal, ny ne les rehabilita pour pouuoir paruenir Anton. Floau Papat ny en leurs benefices, ne touchant point aussi aux rent. partis. confiscations: & defendir que Preneste fust rebastie & fortifiée, 5.1 & qu'elle eust nom de Ville & Euesché sans son expresse permission. Outre ce il se voit vn statut de la ville de Rome, par xum. 800. lequel les Colonois furent remis dans la ville en l'estat qu'ils y estoient auant leur bannissement, & restituez en leurs biens, & P. Caëtan qui les audit pillez, condamné enuers eux en tous leurs dommages & interests, & de plus par cemesine statut, tout ce que Boniface auoit fait contre eux pour le regard de leurs biens fut declaré nul.

Le Pape neantmoins, bien qu'il eust baillé toutes ces reuocations auoit toussours en l'esprit le desir de venger la violence faite à la personne de son predecesseur, entreprit de faire le procés à ceux qui l'auoient pris, & volé le tresor de l'Eglise; ne voulut iamais traiter auce le Seigneur de Nogaret, bien qu'il fust enuoyé de la part du Roy; mais seulement auec ceux qui furent auec luy : luy refusa l'absolution à cautele, & estant à Perouse proceda rigoureusement contre ceux qui auoient Num. 794.

#### 28 HISTOIRE PARTIC. DV DIFFEREND

1304. pris le Pape Boniface & assisté à sa capture & au vol du tresor de l'Eglise, vsa contre eux de toutes les rigueurs qu'il se pût aduiser par sa puissance.

Quelques vns ont écrit que l'Abbé de Cisteaux Tean de Pontoise, voyant que le Roy suy vousoit mal pour n'auoir adheré à son appel, & que ceux de son Ordre estoient mal traitez; en

le Bel. c. France, renonça à son Abbaye.

γ,

Ce bon Pape chargé d'années allant de Rome à Perouse, tomba malade, & mourut le huitième mois de son Pontificat le septiéme Iuillet de l'an 1304. Le Siege par le discord des Car-

dinaux vaqua treize mois.

Siege va-

7. Sept.

Pendant la longue vacance du Siege, le Seigneur de Nogaret qui voyoit que c'estoit contre luy que tendoient toutes les poursuites qu'auoit fait le Pape Benoist XI. passa deux actes de mesme datte pardeuant l'Official de Paris. L'vn contenant sa protestation & excuses, pour les enuoyer au saint Siege pour faire voir son innocence, n'estant seur pour luy d'y aller en personne. Il declara donc que l'on ne deuoit prendre aduantage contre luy en faueur de Boniface, de ce qu'il auoit demandé, comme il faisoit encore l'absolution à cautele; que ce qu'il en auoit fait estoit pour faciliter sa negotiation; persistoit toussours en sa premiere accusation contre Boniface y ayant esté forcé pour les maux qu'il faisoit, à quoy les Ecclesus les Princes conniuoient; qu'il auoit esté meu à ce bon œuure pour l'amour qu'il portoit à sa patrie, que Boniface auoit dessein de ruiner, ayant temué entre l'Eglise & le Roy des questions du tout iniustes & inoüies. Adioustant qu'il auoit esté souvent prié par l'Eglise Romaine d'executer la resolution du Roy, & là traitoit au long de la capture de Boniface, concluant qu'elle auoit esté bien & iustement faite, qu'il y estoit obligé pour la Iustice, pour l'Eglise Romaine, pour la Republique, pour son pais, pour son Roy; qu'il estoit innocent de ce dont on l'accusoit, qu'il n'auoit point encouru les peines du Canon, Si quis suadente, ny les censures ordonnées contre ceux qui rauissent les biens de l'Eglise, ayant fait son possible pour empécher les violences : au reste qu'il estoit prest de se purger en plein Concile de son fait particulier, où tout le disserendse devoit terminer; toutesois si le saint Siege le vouloit poursuiure & le principal aussi, sans attendre le iugement du Concile, il offroit en ce cas subir son iugement & s'y presenter, pourueu que sa personne fust en seureté. Par

le second acte le Seigneur de Nogaret se plaignoit, qu'aprés 1304. tant de fatigues & perils le Pape Benoistauoit procedé contre Num. 766. luy à Perouse à l'instigation de ses ennemis, comme s'il cust esté excommunié, comme si Boniface ne l'eust absous, comme il sit si-tost qu'il fut en liberté, en ce qu'il cust pû auoir encouru les censures de l'Eglise. Toutefois craignant les auoir encouruës, bien que le Pape Benoist ne l'eust excommunié, mais seulement eut declaré qu'il estoit encouruin Canonem lata sententiæ, demandoità l'Official de Paris, qu'il eust à l'absoudre à cautele en telle façon qu'il luy plairoit, estant prest d'obeir aux commandemens du saint Siege.

Au mesme temps Nogaret passa deux procurations à Bertrand de Aguassa Cheualier. L'vne pour demander en son nom Num. 760; l'absolution au S. Siege, ou à autres Iuges competans. L'autre 762. pour faire ses excuses au saint Siege de n'estre present en personne pour poursuiure son accusation, & maintenir son innocence, pour recuser ceux qu'il tenoit pour suspects en cet affaire, & soustenir qu'il n'auoit aucunement participé au vol du tresor de l'Eglise, & bref pour demander vn lieu seur pour se defendre en personne. Puis aprés il sit vne declaration par vn autre acte, que ce qu'il auoit fait contre Boniface & ses fauteurs Num. 764? n'auoit esté pour aucune animosité qu'il eust contre eux, ains de zele enuers l'Eglise de Dieu, & pour la haine qu'il portoit à leurs vices & mauuais deportemens.

l'esprit cette poursuite; le peuple en sit au Roy vne supplication 114. 6 215. tres-humble, luy remonstrant qu'il y estoit obligé, parce que Boniface auoit grandement failly, quand il auoit soustenu qu'il luy estoit suiet au temporel, & qu'il ne pouuoit donner les prebendes, ne retenir les fruits des Eglises Cathedrales vacantes. Prouue amplement la faute de Boniface en ce qu'il auoit dit qu'il estoit souuerain au monde, tant au spirituel qu'au temporel: que cette maxime estoit de grand preiudice à l'Eglise, donnant occasion aux Princes mécreans de reietter le Baptesme, & l'obeissance à l'Eglise de Rome, crainte de perdre le plus haut point de leur Seigneurie, c'est à sçauoir de ne reconnoistre aucun Souuerain de leurs fiefs. Concluoient que

Boniface mourut heretique en ce point; & pour ce supplioient le Roy, y estant obligé, de le faire iuger tel, & punir aprés sa mort, & d'entretenir le serment qu'il auoit fait, à son couronnement, afin que la grande franchise de son Royaume sust gardée. d iii

Ce n'estoit point le Seigneur de Nogaret seul qui eut en Ades p.

Les Colonois firent la mesme instance au Roy, l'incitant' Num 801. par les grandes entreprises de Boniface, & les mauuais exemples qu'il auoit laissez; s'arresterent particulièrement à monstrer qu'il n'estoit au pouvoir du Pape de priuer vn Cardinal du Cardinalat, estant constitué en cette dignité pour le reprendre, & l'aider au gouuernement de l'Eglise, & qu'il estoit tresdangereux d'attribuer au Pape la plenitude de puissance. Pierre Cardinal Colonne passa plus outre; car il enuoya au Roy vne liste de plusieurs faits d'heresie & autres impietez qu'il mettoit sus à Boniface, & qu'il promettoit de verifier tres-facilement.

Les Cardinaux après auoir esté long-temps enfermez en

Villani c. 80.1.8. Flor. part.

Conclaue à Perouse après plusieurs contestations sur les diuers desseins qu'ils auoient; les vns voulans élire vn Italien; les

autres, dont le Cardinal du Prat estoit chef, proposans vn François: Enfin ceux-cy pour paruenir à leur dessein plus facilement, nommerent l'Archeuesque de Bordeaux qu'ils sçauoient estre ennemy du Roy, pour n'auoir, ce disent aucuns, adheré auec le Roy contre Boniface; d'autres en rendent d'autres raisons. A quoy le Conclaue ne resista pas beaucoup. Les Cardinaux François voyans qu'il y auoit de l'inclination du Conclaue pour celuy qu'ils auoient proposé, en donnerent auis au Roy en grande diligence, qui manda aussi-tost cet Archeuesque, qui vint, & luy communiqua ce qu'il faisoit pour luy, & qu'il falloit oublier les broüilleries passées; ce qu'il promit, & dit au Roy que c'estoit à luy de commander, qu'il estoit prest d'obeir: le Roy lors prit la parole, & luy dit, Voicy six choses que ie requiers de vous lors que serezéleu Pape. La premiere, que vous m'absoudrez pleinement de la prise de Boniface, & nie reconcilierez parfaitementailec l'Eglise. 2. Que vous reuoquerez toutes excommunications & censures fulminces, tant contre moy que contre les miens. 3. Que vous m'octroyerez pour cinquns les decimes de mon Royaume pour me recompenser des grandes dépenses que l'ay faites en la guerre de Flandres. 4. Que vous me promettez de mettre à neant la memoire de Boniface VIII. 5. Que vous remettrez les Cardinaux Colonnes en leurs dignitez & en leur premier estat, & ferez de mes amis Cardinaux. Le 6. qui est important, ie me le reserue de le vous dire en temps & lieu. L'Archeuesque promit au Roy par son serment sur le saint Sacrement, de faire tout ce qu'il desiroit de luy, & pour asseurance l'Archeuesque luy bailla pour ostages son frere & ses deux neueux. Lors le

Roy luy promit de le faire élire; & à l'instant renuoya en diligence à Perouse auertir le Cardinal du Prat de ce qu'il auoit fait, auec charge de faire en sorte que l'Archeuesque de Bourdeaux fust éleu Pape, ce qui fut fait d'autant plus volontiers que les autres Cardinaux croyoient qu'il fust grand ennemy

du Roy.

Cet Archeuesque donc fut éleuabsent le 5. Iuin de l'an 1305. & se nommoit Bertrand Gots, natif de Villandreault en Baiadois, d'illustre famille. Si tost qu'il eut auis de son élection, CLEMENT il prit le nom de Clement V. & se fit sacrer à Lion, où les Cardinaux le vindrent trouuer; le Roy voulut assister à son Sacre auec plusieurs Princes François; & comme ils retournoient de S. Iust, vn vieil mur chargé de peuple tomba, & de sa ruine le Pape & les freres du Roy qui alloient à pied conduisans la haquenée du Pape, furent vn peu blessez, & le Roy aussi: mais Ican II. Duc de Bretagne y fut tué.

Le Pape aussi-tost qu'il fut étably consirma l'absolution donnée au Roy par Benoist XI. & à l'heuré mesme reuoqua la decretale Vnam sanctam, de Boniface, declarant que la France Ext. meruit. De privilen'estoit point plus suiete à l'Eglise, qu'elle estoit auant cette gus.

decretale.

En suite de ce il sit vne autre constitution cassant celle de Astesp.297? Boniface VIII. commençant Clericis laicos, & tout ce qui s'en C.vnico de estoit ensuiuy, dont nous auons parlé cy-deuant : ordonnant elestincles que tout ce qui auoit esté conclu au Concile de Latran & autre, touchant les seculiers qui exigent les tailles, & pareilles subuentions des Ecclesiastiques, fust inuiolablement ob-Anton-Arc. serué. Quelques-vns aussi ont écrit qu'il rétablit les Cardinaux Colones en leurs dignitez, pour satisfaire à ce qu'il auoit iuré pour estre Pape.

Le Roy, bien qu'il se fust écoulé quelque temps sans parler 1307. de l'affaire de Boniface, se trouuant à Poitiers auec le Pape, le pressa de faire oster du rang des Papes Boniface VIII. & villani lib. de faire brûler son corps, l'accusant de plusieurs crimes, d'he-Riorent. resie, sodomie, assassinats, & autres. Le Roy reconnoissant le Walsing. Pape vn peu froid insista dauantage, & luy declarant que c'êtoit là le sixième point qu'il luy auoit promis par serment d'executer, pour paruenir au Papat, ce qu'il ne luy auoit voulu lors exprimer. Le Pape se trouua fort empesché, se voyant engagé par serment si solennel: mais pour tirer l'affaire en longueur supplia le Roy de luy permettre d'en prendre auis, que

que l'affaire estoit tres-important: le Cardinal du Prat, auquel il se conseilla, sur d'auis pour eluder, de dire au Roy que l'asfaire meritoit l'assemblée d'vn Concile; qu'il le falloit indire: & de fait sut publiée la Bulle d'indiction d'vn Concile à trois ans de là, pour donner temps à ceux qui s'y deuoient trouuer de se preparer; qui estoit en esset vn bon moyen de resroidir le courage du Roy, & de tous ceux qui auoient entrepris cet affaire.

Le Pape toutefois ne laissa pas d'estre sollicité par les agens du Roy de continuer le Procés, & sit publier par la ville d'A-, 1309. uignon vne Bulle le 13. Septembre 1309. par laquelle sur l'accusation intentée contre Boniface par le Roy, par Louis d'Eureux son fils, Guy Comte de S. Pol, Iean Comte de Dreux, \* & Guillaume du Plessis, tant les Princes que autres, estoient adiournez & assignez de comparoistre en Auignon dans la my-Caresme, pour y déduire leurs moyens d'accusation. Il Num. 776. declara toutefois par vne Bulle particuliere, qu'il n'auoit iamais entendu comprendre le Roy en cette citation generale, luy ayant tousiours ouy dire qu'il ne s'estoit iamais rendu partie en cet affaire; mais que son intention auoit esté de citer Louis Comte d'Eureux, Guy Comte de S. Pol, & les autres. Renault de Supino Cheualier François desirant satisfaire à la citation du Pape, & declarer ce qu'il sçauoit de ce fait, le mit sur les champs pour aller en Auignon, où il sutassailly à trois lieuës de la ville, par des assassins; mais ilse sauua, & Liure A. ne passa plus outre. Nonobstant ces empeschemens Guillaume de Nogaret, Guillaume du Plessis, Pierre de Galahard, Pierre de Manasco Cheualiers & Ambassadeurs du Roy, & accusateurs de Boniface, arriverent en Auignon, bien accompagnez, craignans le pouuoir de ceux qui auoient entrepris la defense de la memoire de Boniface, qui estoient en grand nombre. Voicy les noms de ceux seulement qui parurent:

> lacques de Sermineto, & Conrad de Spoleto Docteurs en Droit. Nogaret donc, & ceux qui l'accompagnoient se presenterent au Pape en plein Consistoire, où leur sut leu la citation qui auoit esté publiée en Auignon: lors Nogaret proposa quelques points pour reprendre l'assaire de plus haut: Incontinant

> François fils de Pierre Caieran Comte, Thibault fils de Ber-

nazo Cheualier d'Anagnia, neueu de Boniface, Got de Arimi-

nio, Baldred Biseth, Thomas de Murro, Iacques de Mutina,

Blaise de Piperno, Crescentius de Paliano, Nicolas de Verulis,

Fran-

François Caietan chef des defendeurs, soustint que ces accu- 1309. sateurs n'estoient receuables, & aprés plusieurs contestations, le Pape commit deux Cardinaux Berengarius Episcopus Tusculanus, & Estienne du titre de saint Ciriace, pour proceder en cet affaire, & receuoir les actes contenans les raisons des parties. Le Seigneur de Nogaret communiqua son acte d'appel au futur Concile, & d'autres pieces faites du viuant de Boniface, instruisit en particulier le Pape de tout l'asfaire, & le reduisit à ce point, que de l'engager à le continuer. Lors ils recuserent quelques Cardinaux interessez en la conseruation de la memoire de Boniface, estans de ses creatures & promeus par luy au Cardinalat. Aprés cela ils proposerent plusieurs points contre Boniface, découurirent les mauuais desseins qu'il auoit contre la France. Nogaret en particulier se iustifia de sa prise; que Boniface estant en liberté l'auoit absous : demanda que le procés fait par Benoist XI. contre luy fust cassé & annullé. Les defendeurs de la memoire de Boniface proposerent amplement leurs moyens, disans que l'on ne pouuoit proceder contre la memoire de Boniface sans le Concile general, ny proceder contre vn Pape pour heresies qu'en plein Concile: que cet affaire touchoit l'vniuersel de l'Eglise: Que les accusateurs n'estoient receuables en leur accusation, eux estans les chefs de la conspiration contre Boniface, & puis s'estendirent sur le fait de la prise de Boniface, & la violence dont on auoit vsé contre luy, & du vol du Tresor de l'Eglise. Soustenoient dauantage que Boniface estoit vray Pape, qu'il estoit mort tel & bon Chrestien, s'estant fait vestirauant mourir des habits Pontificaux, tenant la croix & recitant les articles de la Foy, & les reconnut, comme c'est la coustume des Papes, en presence de huit Cardinaux; que de cela il y auoit lettre d'vn Cardinal qui l'attestoit.

Le Seigneur de Nogaret en ce temps se trouua pressé de deux choses; du procés qui auoit esté fait contre luy à Perouse par le Pape Benoist; & de cette accusation contre Bonisace. Il presenta à cet esset vne requeste au Pape pour instifier ses actions, & par consequent que le procés que l'on auoit fait contre luy estoit iniuste, Benoist XI. n'ayant esté informé de la verité de la capture de Bonisace & du vol du Tresor de l'Eglise: repeta dereches les mesmes accusations contre Bonisace qu'il auoit autresois publiées, pour monstrer que ce qu'il auoit fait estoit tres-iuste, & meu de zele à la Religion. Sup-

qu'il estoit prest de luy obeir, au cas qu'il le-jugeast coupable. Adiousta que les Cardinaux l'acques & Pierre Colonne auoient appellé au futuir Concile contre le Pape, comme il auoit fait depuis, le steur du Plessis aussi, le Roy, & tout le Royaume. Le Pape ne luy sit autre réponse, Que l'assaire estoit important & difficile, & qu'il y penseroit.

Nonobstant ce resus le Seigneur de Nogaret ne laissoit de 'poursuiure: répondit aux desenses proposées par les Caietans tant en point de droit que de fait : soustenoit premierement, que Boniface n'auoit iamais esté Pape, qu'on sçauoit ce que l'on disoit de luy, Intrauit vt vulpes, regnauit vt leo, mortuus vt canis: que s'il a esté quelque chose en l'Eglise, fuit tanquam Lucifer in celis: que ce qui auoit causé l'oppression des Colonnes, estoit qu'ils s'estoient opposez à son élection. Aprés celà il s'estendit en plusieurs accusations sort atroces contre Boniface, affrant les verifier. Par vn autre acte les accusateurs adsousserent, que puisque Boniface estoit mort, il n'estoit plus de besoin de Concile pour le iuger; que le iugement du Pape suffisoit; que la demonstration de pieté qu'il sit à la mort n'estoit suffisante, qu'il falloit qu'il abiurast publiquement ses fautes.

Les defendeurs fournirent d'autres amples memoires, tant de fait que de droit, où ils s'efforcerent de couurir la memoire de Boniface, rapporterent selon leurs fins les causes de la haine d'entre le Roy & luy, que pour cela le Roy n'êtoit receuable à faire cette poursuite: Que le Roy auoit recompensé le Seigneur de Nogaret d'auoir poursuiuy cette accusation, qu'il l'auoit receu en son Palais, luy auoit donné plusieurs chasteaux & de grands biens, & l'auoit fait son Chancelier: qu'il auoit mal traité ses Nonces, & l'Abbé de Cisteaux, pour n'auoir voulu adherer à son appel.

Le Papelors, sur ce que possible le Seigneur de Nogaret s'êtoit vanté qu'il n'auoit plus de besoin d'absolution, puisqu'il l'auoit admis fort souuent à conferer auec luy de cet affaire, dit en plein Consistoire, où il trauailla souuent à l'instruction de ce procés: Qu'il ne croyoit point qu'vn excommunic sust absous pour auoir parlé au Pape & l'auoir salué; c'est Cap. 4. Si pourquoy il declaroit que pour quelque communication fentent. qu'il pouvoit auoir auec vn excommunié, qu'il n'entendoit excom. in l'auoir absous; ce qui fut cause du decret qui sut arresté au

Concile de Vienne, qui decide ce point de la mesme saçon 1310.

que le Pape l'auoit declaré en plein Consistoire.

Lors furent faites plusieurs procedures pour faire ouir quelques témoins valetudinaires comme par forme d'examen à su-tur, & autres amples memoires & articles contre Bonisace; qui aboutissent tous aux mesmes points d'accusation, tels que les precedens, remplis d'infinies allegations son inutiles & en-

nuyeules.

Enuiron ce temps le Seigneur de Nogaret en pissence du Pape & de tout le Consistoire se plaignit de ce que les Lefendeurs par leurs écritures passoient les bornes de leurs desenses, mélans plusieurs choses contre l'autorité du Roy son maistre, & contre les droits qu'il a en la temporalité des Eglises de son Royaume: soustint que le Roy de son droit peut s'aider des biens des Eglises & des Prelats contre leur gré en cas de necessité pour subuenir à ses guerres, bien qu'il ne l'ait iamais fait sans le consentement de son Clergé. Il se plaignit aussi en la mesme scance de la part du Roy, de la songueur que l'on apportoit en cet affaire. Le Pape s'excusa sur les longues Num. 777; procedures, & qu'ils en estoient la cause: en écriuit au Roy vn bref, luy faisant de grandes excuses de cette longueur, isquisse qu'elle ne procedoit de son fait, qu'il estoit tout prest de taire ouir les témoins; mais qu'il reconnoissoit qu'ils estoient intimidez d'approcher d'Auignon, par le pouuoir qu'auoient ceux qui desendoient le P. Boniface: que mesmes l'un d'eux estant prest d'estre ouy sur trouvé mort dans son lit, sans aucune apparence de maladie.

Les defendeurs desirans eluder la conclusion de ce disserend, produirent vn fortample discours remply de Loix & Canons, où ils tascherent de prouuer: Premierement, que Boniface ne deuoit estre iugé que de Dieu seul, declinoient par consequent la iurisdiction du Pape, qu'à tout le moins le Concile denoit estre assemblé; que les François n'estoient receuables, & moins le Roy: repeterent de nouueau la prise de Boniface, & le procés fait contre ceux qui l'auoient

pris.

Les acculateurs ne manquerent de répondre à cet écrit, par les mesmes moyens de Loix & de Canons, & diuiserent leur écrit en autant de parties qu'auoient fait les desendeurs: là ils disputoient amplement si Celestin auoit pû ceder le Papat: mais les vns & les autres traiterent ces matieres auec

tant de confusion! & si peu de prosit, qu'il est inutile du tout de s'y arrester dauantage. Vne seule piece toutesois merite Ad p. 317. d'estre leuë exactement, qui se trouue inserée dans ce prolixe discours, qui sut produit par Messire Bertrand de Rupenegada Cheualier Procureur special des seigneurs Nogaret & du Plessis, par laquelle on reconnoist vne infinité de beaux droits du Roy, dont beaucoup de personnes mal informées font doute à present, qui estoient lors en vigueur telle, que l'on en parloit comme de chose qui s'observoit en France de tout temps immemorial. Que le Roy ne reconnoist pour le temposel que Dieu. Que le Roy de France pour le temporel, & ce qui en dépend; & pour les choses qui touchent son Estat, & ses hommes, n'a autre Iuge que luy & sa Cour. Que nos Rois ont toussours conserué les droits & les libertez de l'Eglise selon les coustumes de leur Royaume, par lesquelles quelques droits, qui de droit écrit appartiennent aux Eglises, leur sont propres par ancienne coustume; comme aussi quelques droits temporels, qui deuroient appartenir de droit écrit au Roy ou autres Seigneurs temporels, appartenoient par coustume aux Eglises du Royaume. Que nos Rois estans fondateurs & dotateurs des Eglises de leur Royaume peuuent empescher les leuées de deniers sur les Ecclesiastiques de leur Estat, & prendre garde que leurs biens ne se dissipent: & les Papes ne peuuent mettre sur eux aucune imposition sans le consentement du Roy. Que le Roy de tout temps immemorial est gardien des Eglises de son Royaume, & principalement des Cathedrales; ce qui est tres-auantageux pour les Eglises. Que la Cour temporelle, & specialement celle du Roy, connoist des successions, & choses temporelles, soit au petitoire ou possessoire, soit qu'elles appartiennent aux Eglises & personnes Ecclesiastiques ou Seigneurs temporels, tant en demandant qu'en defendant. Que de toute memoire le Roy ne plaide qu'en sa Cour propre tant en demandant que defendant, sans considerer la qualité du desendeur, sors de causes purement spirituelles, & qui touchent la Foy. Que se Roy auoit de tout temps le droit de Regale sur les biens immeubles de plusieurs Eglises de son Royaume, & qu'il en souit iusques à ce que les nouueaux Prelats ayent receu de luy en personne le temporel. Que le Roy confere les dignitez, benefices & prebendes de plusieurs Eglises, qui sont de leur fondation. Qu'outre le droit de Regale celuy-cy est obserué de tout

temps, que nos Rois ont droit de perceuoir les fruits des Egli-1310. ses vacantes, se les approprier, sans aucune restitution, & iouissent de ce temporel, iusques à ce que les Prelats leur ayent fait serment de fidelité & hommage. Que pendant la Regale, le Roy donne les dignitez, prebendes & autres benefices qui sont à la collation de l'Euesque, soit que les benefices vacquent in Curia Romana, ou autrement. Que nos Rois ont cedé à quelques Barons de leur Royaume ce droit de Regale, & en iouissent les dits Barons par droit feudal & Royal, qui s'appelle ainsi à cause qu'ils l'ont du Roy. Aprés suiuent plusieurs articles pour le fait de Lion, sur ce qu'il y auoit differend entre le Roy & l'Archeuesque, de sçauoir si l'Archeuesché de Lion & l'Eglise, & la temporalité de la ville estoient du Royaume, & le tout aboutit à ce point, pour monstrer que l'Archeuesque de Lion doit faire le serment de sidelité au Roy pour son temporel. Que si les Prelats & leurs Officiaux veulent par le moyen de leur Iustice spirituelle empescher que la Iustice Royale ait ses fonctions, les Rois en ce cas de tout temps ont de coûtume de faire saisir le temporel des Ecclesiastiques iusques à ce qu'ils cessent leurs entreprises. Qu'il est au pouuoir du Roy pour sa conservation de faire garder les passages de son Royaume, pour empescher les allans & venans, soit en Cour de Rome ou ailleurs, & prendre garde que l'on ne transporte l'or & l'argent & autres marchandises hors le Royaume. Que les differends qui suruiennent pour le droit de patronage des Eglises, ont esté de tout temps decidez par le Roy & sa Cour. Que de tous ces droits par vne coustume necessaire du Royaume, qui se peut & doit appeller antiquité, tant le Roy que ses predecesseurs ont jouy de tout temps, sans qu'aucun Pape leur en ait debatuaueun article, que Boniface. Au reste que Boniface auoit imposé au Roy par sa Bulle commençant Ausculta Fili, dont est parlé cy-dessus, disant qu'il auoit soustenu par ses lettres qu'il n'auoit point absolument de superieur; ce qui ne se trouuera point; car qui est celuy ( porte cet acte) qui reconnoisse plus deuoticusement & aucc plus d'humilité la Foy Catholique, les Sacremens de l'Eglise, le souuerain Pontise, & l'Eglise Romaine & leurs superioritez, que le Roy de France? Les desendeurs de la memoire de Boniface, & les Cardi-

naux qui y auoient interest, iugeant que leur affaire estoit mauuais, & au contraire les raisons & moyens des François fortes & sans réponse, fabriquerent de fausses lettres, pour

1310, couurir les actions de celuy, duquel ils auoient entrepris la defense: mais aussi tost, à leur grande infamie, elles furent iugées fausses par la bouche mesme du Pape, & brussées publiquement dans Auignon. I and ab and our and are Le Pape monstra en cette action qu'il n'approuuoit point les mauuais moyens dont on se seruoit pour couurir la memoire de Boniface; faisoit toutesois ce qu'il pouvoit iuste-

Let. du 23. May 1310 .

ment pour appailer la poursuite du Roy & des siens; écriuit à Charles Comte d'Aniou frere du Roy, qu'il fist en sorte que le Roy son frere se soûmist de ce disserend à ce qui en seroit ordonné par l'Eglise & par luy, & que ceux qui auoient en-

trepris la poursuite en fissent de mesme. Le Roy sut quelque temps sans vouloir entendre à la priere que luy en faisoit son frere, mais à la fin pressé par plusieurs Grands-du Royaume, Num. 778. decerna ses lettres patentes données à Fontainebleau, par les-

quelles il remit tout ce disserend au Pape, & au Concile prest d'estre assemblé, ne trouuant pas raisonnable, (portent ces lettres) qu'il fust à propos, en question de foy, de reuoquer en doute ce qui aura esté ordonné par le Pape assisté principalement du Concile. Ce consentement du Roy sut suiuy tost

14. Feur. 1310.

aprés par Louis Comte d'Eureux fils du Roy, & de Guy Comte de S. Paul, grand Bouteiller de France, qui en donnerent leurs lettres. aivi Zuiginain 4 ja

v. Kalend. Man anno VI. Pontif.

1311.

Le Pape n'eut pas si tost ces desistemens qu'il publia vne Bulle, où aprés auoir narré sommairement les procedures Num-785. de ce fait, & qu'il auoit esté bien informé du zele qu'auoit eu le Roy en cette poursuite, qu'il n'auoit nullement approuue les violences qui furent faites, tant en la personne du P. Boniface qu'au vol du Tresor de l'Eglise; qu'ayant esté conseillé par le College des Cardinaux de rechercher le Roy & le persuader d'en croire l'Eglise, & de s'en remettre du tout à ce qu'elle ordonneroit, à quoy il auroit resisté quelque temps, enfin y auroit consenty, comme aussi les accusateurs & defenseurs de Boniface, par actes & lettres qu'il auoit fait mettre dans les archiues de l'Eglise pour memoire perpetuelle de leur deuotion: enfin sur ces considerations il reuoqua, annulla & cassa toutes sortes de sentences non inserées dans le VI. liure des Decretales, entant qu'elles portoient preiudice à l'honneur, droits & libertez du Royaume & des suiers d'iceluy; & en ce qui touchoit les deux Decretales dudit Boniface, dont l'une commence Vnam sanctam, & l'autre Rem non nouam, qui

sont aux, Extrauagantes communes, l'vne au titre de maioritate 1311. et) obedientia, l'autre au titre de dolo & contumacia, ordonna qu'elles auroient leur effet suiuant les modifications qu'il en auoit cy-deuant faites: reuoqua de plus toutes suspensions de priuileges, excommunications, interdits, prinations, bref tout ce qui auoit esté fait, directement ou indirectement en public ou en particulier en ce fait, tant contre le Roy, ses enfans, son Royaume, droits & libertez d'iceluy, que contre ceux qui auoient fait la denonciation publique, sçauoir les Comtes d'Eureux, de S. Paul, & de Dreux, & Guillaume du Plessis, & leurs adherens à leur appel: bref tout ce qui auoit esté fait contre eux depuis le sour de Toussaints de l'an 1300, susques alors. En suite de ce enioignit à toutes personnes de toutes qualitez & conditions, soit Greffiers, Iuges, ou autres, sur peine d'excommunication, qu'ils cussent dans quatre mois à mettre au feu toutes lettres, cedules, bulles de suspensions, excommunications, & procés originaux & copies concernant ce fait; qu'ils eussent à les tirer de leurs registres sur les mesmes peines, & les supprimer: declara toutefois qu'en cette generale absolution n'estoient compris Guillaume de Nogaret, Regnaut de Supino Cheualiers, Thomas de Morolo, Robert de Supino fils de Regnaut, Pierre de Genetano & son fils Estienne, Adenulphe & Nicolas fils de Matthieu Giffred, Buffa Orlendin, & Pierre de Luparia Cheualiers citoyens d'Anagnia, Sciarra Colonne, Iean fils de Landulphe, Godefroy fils de Ican de Ceccano, & Maximin de Trebis, qui auoient tous assisté à la prise de Bonisace & du Tresor; ensemble les citoyens d'Anagnia qui auoient aidé à ces violences.

1. Le Pape craignant que Guillaume de Nogaret supporté qu'il estoit en Cour, & fort courageux, ne trauersast cette paix, se voyant comme abandonné & sans absolution, le mesme iour de la precedente Bulle il en publia vne autre en faueur du Seigneur de Nogaret, par laquelle il luy donnoit absolu-Num. 78: tion à cautele de tout ce qu'il pouuoit auoir commis, & ce cen la mesme forme que la precedente absolution; à la charge qu'il iroit au prochain voyage d'outremer auec armes & chesuaux où il demeureroit à perpetuité, si le Pape ne luy fait grace : auant lequel voyage il estoit condamné de visiter les Eglises de Nostre-Dame de Vanuert, de la Roche-d'amour, du Puy, de Boulogne sur la mer, de Chartres, de S. Eloy & de Mont-maior, & de S. Iacques en Compostelle, & au cas qu'il

vinst à deceder auant que d'accomplir ces penitences, ses heritiers deuoient iouir du mesme benefice d'absolution, pourueu qu'ils accomplissent ce qui restoit à faire; autrement tant Nogaret que ses heritiers ne jourroient de ladite absolution, qui demeuroit nulle pour leur regard. Et par vne autre Bulle de mesme datte le Pape declara, que ceux d'Anagnia étoient compris en cette absolution, fors ceux qui auoient as-787. sisté au vol du Tresor de l'Eglise, lesquels il se reservoit de poursuiure quand bon luy sembleroit; reuoquant par vne autre Bulle ce qu'il auoit arresté cy-deuant de n'admettre aucuns François pour estre ouis contre le P. Boniface: & declara qu'il ne receuroit à l'aduenir aucuns actes qui blasme-

roient le bon zele du Roy en cet affaire.

L'on iugea bien dessors que le dessein du Pape estoit d'étousser cet affaire; mais pour le couurir & faire voir qu'il auoit desir que la verité de la bonne ou mauuaise vie de Boniface fust reconneuë, il ordonna par vne Bulle, que tous ceux Num. 775- qui sçauoient quelque chose de ce fait eussent à le reueler aux nommez dans la Bulle, sçauoir Guillaume de Nogaret Cheualier, Seigneur de Caluisson, Guillaume du Plessis & autres,

& qu'ils y feront receus.

Le premier de Nouembre fut commencé le Concile de Vienne en Dauphiné, où pour executer ce qui auoit esté 6,22 liu. 9. promis au Roy, l'affaire de Boniface y fut traité & decidé, & fut resolu, Que Bonisace estoit Catholique & n'auoit ia-Maire des mais esté heretique, par plusieurs raisons qui furent aller. Masson. guées & deduites au Roy par M. Richard de Siene Cardinal grand Docteur en Droit, par Iean de Namur Cardinal Docteur en Theologie, & par le Cardinal Gentil Docteur Canoniste, & sur Bonisace soustenu tel par l'appel de bataille sait par M. Caroccio, & Guillaume Debolus Catalans vaillans Cheualiers, ce qui estonna le Roy. Mais le Pape & les Cardinaux voulans le contenter firent vn decret, Que le Roy pour ce qu'il auoit fait contre le Pape Boniface n'en pourroit iamais estre recherché, ny ses successeurs. D'autres ont écrit, qu'à la verité le Concile n'approuua point la poursuite du schisse 200 Roy contre Boniface, mais iugea que ce qu'auoit fait Boniface contre luy estoit iniuste & nul.

Voila quelle fut la fin de cette grande & fascheuse diuision, qui auoit duré dix ans entiers, en laquelle le Roy eur cet aduantage, que ses droits furent maintenus, & les vsur-

Ican le

pations & entreprises de Boniface furent condamnées par les Papes mesmes; mais le Pape Clement & les Cardinaux ingerent que la poursuite qui se faisoit contre sa memoire aprés sa mort, estoit vn peu rude, & sans exemple. Le Roy toutesois voulut qu'elle se perdist du tout en son Royaume, defendant que l'on allegast le v1. liure des Decretales compilé par Boniface; ce qui a eu vne telle suite que l'on ne l'ose encore à present alleguer en Iustice, non pas mesme pour raison; ce qui est remarqué dans la glose sur le chap. Generali Constitutione de Elect. in 6. en ces mots qui ont esté retranchez en l'edition de Rome: Ideo secundum aliquos Constitutiones istius compilationis (scilicet VI. libri) non fuerunt recepta in hoc regno propter istam controuersiam. qui est la Regale.

Quelques Historiens voulans ce semble donner de la ter-villani. reur aux Princes, & les détourner de venger les entreprises Ant. Flor. qui se pourroient faire sur leur autorité, rapportent \* mali- nal des Vrcieusement tous les defauts aduenus du regne du Roy Philip- \* Megerus. pes le Bel, & sa mort mesme, qu'ils décriuent violente contre la foy & verité de nostre Histoire, à la trop rude poursuite qu'il sit contre Boniface: remarquent dauantage par Meyer. d'ineptes circonstances, que sa posterité sut mal-heureuse steron an. ayant esté excommuniée iusques à la cinquieme generation. A cela la lecture de sa vie peut satisfaire, où nous le voyons 26. ans regner auec autant de bon succés en ses affaires qu'aucun Roy de son temps, estant venu au dessus de ses desseins contre le Pape, & le Comte de Flandres, ses deux principaux ennemis, qu'il rangea à la raison. Aprés luy ses trois enfans succederent à la Couronne, & aprés eux Philippes de Valois son neueu, duquel la posterité regna aprés heureusement. Quelle temerité donc, voire impieté à ces Historiens, de penetrer si auant dans les secrets iugemens de Dieu; entre autres Meyer inepte Historien, partisan de la Maison d'Autriche, tres-impertinent écriuain, s'est pleu en deux lieux de son Histoire de s'épandre en iniures contre la memoire de ce grand Roy, mais auec tant d'imprudence qu'il en est ridicule, & tasche par là de se venger du rude chastiment dont vsa le Roy contre le Comte de Flandres son vassal pour s'estre rebellé contre luy. Ce mesme Auteur & vn autre Anglois auant luy mal informez de la verité, ont écrit Waljing qu'aux nopces d'Isabeau de France auec Edouard II.R. d'An-

gleterre faites à Boulogne l'an 1307, le Seigneur de Nogaret mourut soudain en la sale du Roy faisant d'horribles grimaces: ce qui est faux, veu qu'en l'année 1311, il sit sa poursuite en Auignon contre le Pape, comme il est dit cy-dessus. A cela l'on peut voir quelle soy l'on doit adiouster au reste de l'Histoire de ce Flamand, qui a fait tout ce qu'il a pû pour dissamer la memoire de Philippes le Bel, l'vn des plus grands Rois, plus pieux, & plus ialoux de son autorité, qui ayent regnésur des François.

I ergo tu, & tibi vsurpare aude, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus dominatum.

D. Bernardus lib. 11. capite v 1. de Consideratione ad Eugenium PP.



string times a boutogue fan 1907 le Seigneut de Nogaren mourntoudard en la 18 la la 1907 le Seigneut de Nogaren mourntoudard en la 18 la la la Roy faifance horribles grimares; et qui est fans, ver quant fannée 1916, il fit fa poudaite en la nymen courait le Paul, comme il est direy-dessus. A celasion an von que lle tay i me doit adiouster au relie de litistoire de la la la 1908 de la litistoire de la 1908 de la 1908 de la 1808 de la 180

# HISTORIA

# PECVLIARIS

MAGNIILLIVS DISSIDII

INTER PAPAM BONIFACIVM VIII.

ET PHILIPPVM PVLCRVM FRANCOR. REGEM

EXCITATI.

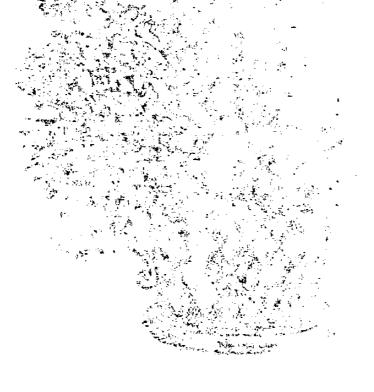



# HEAL OIR E PARTICVLIERE DVGRAND DIFFEREND

ENTRE LE PAPE BONIFACE VIII. ET PHILIPPES LE BEL ROYDE FRANCE.

France rien de plus remarquable, ny qui merite plus d'estre sceu auec ses circonstances, que le grand differend qui a esté entre le Roy Philippes le Bel & le Pape Boniface VIII. Iusques icy les Historiens ont passé fort legerement pardessus, & encore auec beaucoup de contrarietez, les vns emportez de diuerses passions,

les autres faute de bons memoires. Nous y voyons d'vn costé vn Roy vrayement genereux, ialoux de son autorité & de sa souveraineté, assisté de son Clergé, de sa Noblesse, & de son peuple, qui ont combatu courageusement pour la manutention des anciens droits de la Couronne, & pour la liberté du païs, sans entrer en beaucoup de vaines considerations que la subtilité, ennemie capitale de la verité, a depuis suggeré aux trois Estats de ce Royaume. De l'autre part on voit vn Pape courageux, guerrier, ambitieux outre mesure, entreprenant sur les Royaumes Chrestiens, non point vne puissance spirituelle qui ne luy estoit debatuë, mais la temporelle qui ne luy appartenoit point; & pour ceil sut abandonné des siens, & des suiets de l'Eglise. Les moyens dont il vsa pour paruenir au Pontificat, firent iuger par quelles regles il gouuerneroit l'Eglise Chrestienne; car abusant de la simpli-

cité & bonté du Pape Celestin son predecesseur luy persuada par mauuais artifices, écrits par tous les Historiens, de renoncer au Papat, ce qu'il sit; & puis par brigues se sit élire: & non content d'auoir ainsi dépoüillé ce saint personnage qui auoit resolu de viure vne vie retirée, luy sit sinir ses iours dans vne prison, craignant que l'on se seruist aussi legitimement de la bonté de Cel-stin pour le troubler en son vsurpation, comme malicieusement il en auoit abusé.

Ceux qui sçauent le grand respect que de tout temps nos Rois ont porté à l'Eglise & aux S. Peres, & seur grande pieté, & au contraire le naturel du P. Boniface, iugeront tousiours que le Roy Philippes le Bel n'est venu aux extremitez contre luy pour causes legeres; mais pour des vsurpations iniustes, pour des ambitions effrenées, bref pour luy auoir voulu en plusieurs façons rauir sa Souueraineté: chose insupportable aux plus petits Princes souuerains; bien loin de la penser rauir à vn puissant Roy, vn Roy de France, le premier Roy du monde.

Le Pape pour paruenir au grand dessein qu'il auoit de se rendre souuerain, tant au temporel qu'au spirituel, y alla par degrez, commença par des choses qui sembloient legeres pour s'insinuer plus facilement: Voulut s'entremettre d'appaiser le disserend d'entre le Roy, & le Roy d'Angleterre; à quoy ces Rois resisterent quelque temps, disans que c'estoit chose qu'ils termineroient sans son entremise, & puis qu'il n'y alloit rien qui fust de sa charge, rien que de temporel. Alors il leur proposa que ce qu'il en faisoit estoit pour le bien de la paix, non comme Pape, mais comme personne priuée; à quoy ils rpod. Nenst. s'accorderent, & les iugea en cette qualité, ce qui l'autorisa fort dans leurs affaires, s'asseurant qu'il auroit sans doute vn de ces deux Rois pour luy, ayant pouuoir de maintenir sa sentence arbitrale par son autorité spirituelle.

Talfing.

Liure C.

Ce premier progrez n'estoit rien au regard de ceux qui sui-1296. uent. Le Roy offenséde ce que Guy Comte de Flandres auoit promis sa fille en mariage au fils du Roy d'Angleterre sans luy en demander permission, comme c'est la coustume en France, & la raison pour ce qui est des Grands; manda le Comte & la femme qui s'acheminerent aussi-tost, leur remonstra leur faute & les retint prisonniers, d'où ils ne sortirent point, qu'ils n'eurent mis en ostage leur fille Philippe promise au Roy d'Angleterre. Le Conite estant en liberté poursuiuit la

ENTRE LE PARE, BONIF, VIII, ET PHILIP, LEBEL ...

deliurance de la fille? & voyant qu'il n'auançoit rien; 41 gau 1296. gna le Pape, appella à luy de tout ce que le Roy auoir fait, enuoya à Roine pour y former son appel, qui fut accepté par Hist. M s. le Pape, qui cinuoya vers le Roy l'Euesque de Meaux son Les ouder gat pour le sommer de faire raison au Comte de Flandres, & 1-217. à faute de ce l'adiourner à comparoistre deuant le Pape où il estoit appellé, & là estre jugé. Le Roy s'osfensa justement de ce procedé, & trouua estrange que le Pape entreprist sur des choses qui n'estoient de sa iurisdiction; & dit au Legat que ce n'estoit au Pape de semesser des Seigneuries terriennes; qu'il auoit sa Cour pour faire iustice à ses suiets & hommes liges, sans qu'il reconnust autre que Dieu pour Souuerain en ce point; & par ainsi que son ambassade estoit sort inutile. Le Legat sut contraint de se retirer sans rien faire.

Le Pape auançant son dessein publia vne Bulle, par laquel-Bulla anno le se plaignant que les Rois exigeoient sur les Ecclesiastiques que incipis quelques subsides, decimes, vingtiémes, ou autres portions Clericis de leurs biens, à quoy ils obeissoient sans luy en demander Ad.p. 140 permission, ordonna que tous les Clercs quels qu'ils fussent, qui payeroient quelque portion de leur reuenu sous quelque pretexte que ce fust sans le congé du Saint Siege, & les Rois & Princes qui exigeroient d'eux, ou feroient saisir leurs biens, encourroient les censures de l'Eglise. Mit en outre en interdit les Villes & Communautez qui auoient consenty cette exaction; defendit aux Ecclesiastiques d'obeïr aux Rois en ce point sous les mesmes censures. Et passoit cette Bulle si auant, qu'il appelloit cette puissance des seculiers vn abus horrible. Cette fulminante quoy que generale touchoit le Roy en son particulier, ayant fait vne leuée sur le Clergé de son Royaume pour subuenir aux grands frais des guerres qu'il auoit sur les bras; ce qui luy donna suier de faire vn Edict, portant defenses à tous Estrangers de venir en France, & y exercer aucun trafic & marchandise; contre lequel le Pape sit publier Liure C. ?. vne autre Bulle sur la fin de la mesme année de son Pontificat, où il remonstroit au Roy fort aigrement sa faute & par menaces, que cet Edict estoit fort preiudiciable à ses suiets, & que sous ces mots de tous Estrangers, les Ecclesiastiques estoient compris, que c'estoit temerité & folie à luy de l'auoir ainsi entrepris, luy qui n'auoit nul pouuoir sur eux, estant chose directement contraire à la liberté Ecclesiastique, & par consequent qu'il auoit encouru les censures de l'Eglise:

1296. declara toutefois que ce qu'il en auoit fait n'estoit point pour vouloir nier que le Clergé ne le doiuc aider en ses necessitez, qu'en ce cas les calices mesmes, les croix, les vases seruans à l'Eglise peuuent estre alienez; mais qu'il ne se doit rien faire en cela sans sa permission. Il adiouste sur la fin de la Bulle, que les Rois des Romains & d'Angleterre pour quelques pretentions qu'ils auoient sur aucunes terres de ce Royaume, ne refusoient point le iugement du saint Siege, estant d'ailleurs tres-certain que la decisson luy en appartient, en ce que ces Rois soustenoient qu'en cette detention le Roy commettoit vn grand peché. Conclud enfin qu'il enuoyoit l'Euesque de Viuiers porteur de sa Bulle auec creance particuliere, priant le Roy ne se laisser emporter aux maquais conseils, & suiure les siens, & qu'il estoit prest d'endurer le martyre pour la des fense de la liberté Ecclesiastique.

Le Roy offensé de cette Bulle, nonsans suiet, sit response, qui n'est ce semble venuë entiere iusques à nous, ce qui reste neantmoins est notable. Parlant donc du fonds il confessa qu'il auoit fait ces desenses indefiniement de faire sortir hors son Royaume cheuaux, armes, argent, & toutes sortes de marchandises sans sa permission, pour connoistre à qui pouuoient appartenir les marchandises, soit aux Ecclesiastiques ou autres. Prouue en suite que les Ecclesiastiques sont obligez de fournir aux frais de la guerre, dont il estoit fort pressé du costé d'Angleterre & d'Allemagne : protesta qu'il adoroir Dieu en verité, reueroit son Eglise & ses Ministres, mais qu'il méprisoit les menaces des hommes; qu'au reste les Ecclesiastiques ne se pouuoient approprier à eux seuls; cette liberté Ecclesiastique, par laquelle nostre Seigneur Iesus-Christnous a deliurez de la seruitude du peché; qu'il y a plusieurs libertez singulieres attachées aux seuls Ministres de l'Eglise, lesquelles prennent leur source des Statuts des souuerains Pontifes, & de la liberalité & concessions des Princes souuerains. L'Archeuesque de Rheims, ses suffragans, & les Abbez de sa, Ades p. 26. Prouince écriuirent lors au Pape, que le Roy & les Barons du Royaume soustenoient que tous les suiets du Roy, tous priuileges cessans, deuoient aider à la defense du païs, principalement les feudataires, eux & les autres Prelats, aucuns desquels sont obligez par hommage, & presque tous par serment de sidelité de desendre le Roy, son Royaume & ses droits: Prierent le Pape de vouloir aduiser d'appaiserce scandale qui

pourroit auoir quelque suite. Le Pape, soit qu'il se repentist, 1296. soit aussi qu'il eust égard aux raisons du Roy & de ses Euesques, publia l'an suiuant, troisiéme de son Pontificat, vne Bulle, 1297. par laquelle il declara qu'il n'auoit iamais entendu que sa Decretale commençant Clericis Laicos, eust lieu en France; au Num 253. contraire qu'il sçauoit que le Roy en cas de necessité pouuoit lib.desurib. sans le consentement du Papetirer secours des Ecclesiastiques Reg. Fr. où de son Royaume. 🚁 🗼

Nonobstant cette satisfaction, il nelaissa pas de penser aux trompesort moyens d'auancer son dessein, & prit suiet sur ce qu'ayant cette Bulle fait publier vne tréue entre le Roy, & les Rois des Romains, & lée, carelle d'Angleterre, il creut qu'il estoit necessaire de la proroger, & n'est pas ponif. an. mit dans la Bulle de continuation de la trêue, qu'elle seroit is mais 3. entretenuë à peine d'excommunication contre les contreue-mesme l'a nans. Le Pape pour faire sçauoir au Roy cette continuation mer dans luy enuoya les Euesques d'Alba & Preneste. Le Roy auerty rauld. de ce que contenoit cette Bulle, declara auant qu'elle luy fust 20. p. 27. leuë qu'il ne reconnoissoit autre que Dieu pour ce qui est du temporel, qu'il n'auoit iamais eu intention de se soûmettre à homme viuant pour chose temporelle de son Royaume, qu'il s'asseuroit de la defendre contre tous venans; mais que pour le spirituel, qu'il estoit prest d'obeir au saint Siege, entant que de droit il y estoit tenu comme vray & deuot fils de l'Eglise. Cela fait, la Bulle sut leuë, & ces Euesques deputez donnerent acte au Roy de sa protestation.

Auant que de passer plus outre, & pour suiure l'ordre des temps, il importe pour entendre la suite de cette histoire de representer les persecutions que fit le Pape contre ceux de la Maison des Colonnes (vne des plus anciennes & illustres famille de l'Italie), qui furent puis aprés ennemis puissans & irreconciliables du Pape. Le principal suiet de la haine qu'il portoit à ceux de cette Maison, venoit de ce qu'ils estoient Gibellins, c'est à dire Imperiaux, faction contraire aux Guelfes qui tenoient pour le Pape; ce qui fut cause qu'ils furent infiniment trauersez par les Papes. Celui-cy peu asseuré de la bonne volonté de deux Cardinaux de cette Maison, Jacques Colonne du tit. S. Maria in via lata, & de Pierre du tit. de saint Eustache, ou qu'ils luy en eussent desia fait paroistre quelques témoignages, les manda pour sçauoir d'eux s'ils le tenoient pour Pape, bien qu'il fust dessa dans le troisséme an de son Pontificat. Eux ne jugeans pas qu'il fist seur pour eux prés le

or Prinil. M.Char.du Moulin fe disant que

1297. Pape, luy écriuirent du chasteau de Longetia en la Roma-Num. 758. gne ; qu'il n'estoit au pouuoir du Pape Celestin V? de faire cession du Papar, & pour ce, qu'ils ne le tenoient pour Pape; que pour terminer ce differend qu'il falloit àssembler le Concile; que iusques à ce luy Boniface ne deudit faire aucune fonction de Pape, & luy en interdirent l'exercice, & appellerent de tout ce qu'il pourroit faire contre eux, au Concile futur, au saint Siege, & au Pape qui sera éleu. Le Pape irrité contre ces Carnif. stero in dinaux les accusa d'auoir volé le tresor de l'Eglise, qu'ils

auoient composé & publié des libelles distamatoires contre luy, fulmina vne Bulle contre eux, par laquelle aprés auoir narré amplement les maux faits à l'Eglise par cette famille, & à toute l'Italie, il deposoit du Cardinalat les deux Cardinaux susnommez, les priuoit de tous leurs benefices; les excommunia eux & tous ceux qui les tiendroient pour Cardinaux, & qui leur porteroient aide & faueur, de quelque qualité & condition qu'ils peussent estre, & les lieux où ils se retireroient interdits. De plus Ican & Oddoenfans de Iean Colonne frere de ce Iacques Cardinal, & les descendans de ce Iean de l'vn & l'autre sexe, declarez priuez par cette Bulle de tous leurs benefices, & incapables iusques à la quatriéme generation de pouuoir iamais posseder aucuns benefices; ny exercer aucunes charges seculieres, principalement sur l'Estat de l'Eglise, ny aspirer au Cardinalat, moins au Papat. Adiousta que les deux Cardinaux se representeroient deuant luy dans dix iours, & à faute de ce les priuoit de tous biens temporels en quelque lieu qu'ils fussent assis. Aprés cette horrible sulmination le Pape publia vne croisade contre eux, pour les opprimer plus puissamment. Sciarra Colonne vn des premiers de cette famille, s'estant retiré à Preneste, le Pape le sit assieger; il troulib. 8. 6.21. ua toutefois moyen de sortir de nuit auec ses néueux, se retira dans les bois où il vescut long-temps vagabond, ep. 4. lib. 2. fuyant la persecution du Pape, d'où pensant se retirer il tomliar. de exi- ba entre les mains des Pirates, fut mis à la chaisne, où il encolomna. dura de grandes miseres. Le Pape non content d'auoir chassé les Colonois de l'Italie par le moyen de cette croisade, ruina leurs maisons, & places fortes qu'ils y possedoient; ce qui les reduisit au desespoir, tel que le Pape s'en repentit puis aprés, comme il se verra en la suite de ce discours.

Platin Bon Vill. Petrarch.

> Voila quels estoient les deportemens du Pape en Italie. Il ne laissoit pas cependant de faire de mauuais offices au Roy,

1298.

qui luy estoient fort sensibles. Les Allemans lassez du rude 1298. gouvernement d'Adolfe de Nassau Empereur, se resolurent Anion. Flor. de proceder à vne nouvelle élection. Le Roy ayant eu aduis 20. c. 8. du dessein des Allemans, eut quelque enuie de faire élire son frere Charles Comte de Valois : à quoy le Pape sembloit deuoir incliner pour le recompenser de la cession qu'auoit fait ce Prince du Royaume d'Aragon à la priere du Pape. Les Allemans neantmoins éleurent Albert Duc d'Austriche, le Pape y conniuant: dont le Roy fort offensé, & s'en voulant ressentir receut dans son Royaume Estienne Colonne, & autres de cette Maison chassez d'Italie par la persecution du Pape.

Vn des principaux suiets de la grande querelle, qui sut somenté par les simultez precedentes, qui n'empeschoient pas qu'il n'y eust quelque correspondance entre eux, vint de coque par la tréue d'entre le Roy, le Roy Edoüard II. d'Angleterre, & Guy Comte de Flandres, il fut accordé, que le Pape seroitiu- outreste ge de leurs differens: pour en faire la poursuite ils y envoyerent me municipalité. leurs Ambassadeurs.Ceux du Roy furent Iacques de S.Pol, & l'Archeuesque de Rheims; l'Eursque de Dunelm pour le Roy d'Angleterre; & pour le Comte de Flandres, Robert Comte de Neuers son fils aisné. Ces Ambassadeurs representerent au Pape leurs moyens, contesterent denant luy, enfin donna son iugement comme personne priuée, au profit du Roy d'Angleterre & du Comte; qui fut tel, que le Roy rendroit au Comte sa fille qu'il detenoit prisonnière depuis l'an 1296, pour la marier à sa volonté, & quelques terres qu'il auoit conquites sur luy, & qu'il iroit en Leuant faire la guerre aux Infideles. De ce iugement le Pape en sit expedier Bulle, qu'il mit entre les mains de l'Ambassadeur Anglois, qui l'apporta à Parisestant accompagné de Jacques de Chastillon frere du Comte de S. Pol; & comme on la lisoit en la presence du Roy, de Charles Comte de Valois son frere, de Robert Conte d'Artois, & villan. 106. du Comte d'Eureux, le Comte d'Artois en colere prit la Bulle de la main de l'Ambassadeur Anglois & la ietta au seu, iu- p. 2222. rant qu'il n'en seroit pas ainsi, & que le Pape ne se vengeroit pas au dépens du Royaume. Le Roy protetta lors de ne rien faire de ce qui estoit ordonné, mais qu'aussi-tost que la tréue seroit finie qu'il recommenceroit la guerre.

Aprés cette entreprise le Pape en la publication du Iubilé qu'il sit en l'année 1300, paroissant deuant le peuple, tantoit en habits Pontificaux, tantost en habits Imperiaux, disant,

1300. Ecce duo glady, hîc vides ô Petre successorem tuum, tu salutifer Chri-

in 6.

lea le Maire ste cerne tuum Vicarium, fit voir à tout le monde le dessein qu'il antiquitez de la fe rendre seul Monarque spirituel & temporel de la de la Gaule Chrestienté. Son ambition sut dauantage reconnue par la publication qu'il sit du 6. liure des Decretales compilé par luy, remply de plusieurs mauuaises & ambitieuses constitutions, De maiorit. entre autres celle qui commence Vnam Sanctam, qui porte qu'il ne doit y auoir qu'vne puissance en terre, sçauoir l'Ecclesiastique qui a les deux glaiues spirituel & materiel; que l'vn doit estre manié pour l'Eglise, l'autre par l'Eglise, l'vn par le Prestre, l'autre par le Roy, mais à la volonté du Prestre. Que si la puissance seculiere erre, elle est iugée par la spirituelle souueraine: Pour la spirituelle, il n'y a que Dieu seul qui la puisse iuger. Enfin conclud qu'il faut croire de necessité de salut, que toute humaine creature est suiete au Pontife Romain.

Le Roy toutefois desirant s'entretenir tousiours en bonne intelligence auec le Pape, luy enuoya lors Messire Guillaume de Nogaret de S. Felix, Baron de Caluisson, Ambassadeur aucc quelques autres, pour entre autres charges luy donner aduis de l'alliance faite de nouueau entre luy & le Roy d'Allemagne, pour pouuoir plus librement vaquer à l'expedition de la Guerre Sainte. Le Roy d'Allemagne y enuoya à cette fin. Le Pape méprisa l'vn & l'autre, blasma l'élection du Roy d'Allemagne, le menaça de luy faire de la peine s'il ne donnoit à l'Eglise la Toscane, dont il entendoit disposer, tint alors plusieurs mauuais discours du Roy, & sit ce qu'il put pour rompre l'alliance qui estoit entre ces deux Rois. Ce sur lors que le Seigneur de Nogaret reconnut les maunais desseins du Pape, & sa vie scandaleuse dont il l'aducrtit : surquoy il luy demanda s'il auoit charge du Roy son maistre de luy tenir ces discours, ou s'illes disoit de luy mesme; il répondit qu'illes luy faisoit poussé de zele preuoyant les maux qui en prouiendroient. Le Pape depuis ce temps chercha tous moyens de nuire au Roy & au Royaume. Pour donc y paruenir, il se seruit de toutes sortes de moyens iustes ou iniustes; le plus plausible & le plus legitime fut, voyant que le Roy y auoit de l'inclination, qu'il proposa aux Rois Chrestiens vne Croisade pour aller outre mer contre les ennemis du nom Chrestien. L'on remarque dans l'Histoire, que cette sorte de voyage est vne inuention qui a le plus auancé la puissance des Papes au delà des regles ordinaires qu'aucun autre, au moyen des gran-

des exemptions & indulgences qu'ils donnoient à ceux qui 1300. entreprenoient ces expeditions lointaines, & du commandement comme absolu dont ils vsoient enuers les Princes d'y aller eux-mesmes en personne, sous pretexte d'vne chose spirituelle, & qui s'entreprenoit pour le bien de la Religion; leur nom d'ailleurs & leur autorité sous lesquelles se faisoient ces

croisades, s'épandoient par le monde.

A 3

Pour donc faire sçauoir au Roy le desir qu'il auoit de faire faire ce voyage, & luy faire quiter son Royaume, pour pendant son absence, entreprendre sans aucune resistance, il luy enuoya l'Eucsque de Pamiers (Eucsché erigé de nouueau l'an 1296. par luy mesme en l'Eglise S. Antonin de Pamiers, con-Platina in Bonis, Nici tre la volonté du Roy, & dont il auoit obligé cet Eucsque Gilles: fort factieux) auec charge non seulement de parler du voyage, mais aussi de la deliurance du Comte de Flandres & de ses enfans. Cet Euesque ayant exposé sa charge, & voyant que le Roy n'en faisoit compte, vsa de mauuaises paroles contre luy, disant qu'il ne tenoit rien du Roy, mais du Pape dont il estoit Nic. Gilles. suiet, tant au spirituel qu'au temporel, & vint iusques aux menaces d'interdire le Roy & le Royaume, soûtint la puissance du Pape sur les Princes souuerains; dont le Roy fut tellement ossensé, qu'il le sit mettre en prison au commencement de l'an 1301. Le Continuateur de Guillaume de Nangis écrit que le su- 1301. iet de la prison de cet Euesque sut pour les monopoles qu'il faisoit contre le seruice du Roy, taschant de saire reuolter ses suiets, & que pour ce il sut adiourné au Parlement où il comparut & fut arresté, auec defenses toutesois de luy saire mal Platina: en sa personne. Le Pape irrité de cet emprisonnement en-chr desains uoya en Feurier Iacques des Normans Archidiacre de Nar-Contin. de bonne son Notaire & son Nonce, au Roy pour luy comman- Nangii. der de deliurer cet Euesque, & le sit porteur d'vne certaine petite Bulle adressante au Roy, qui se trouue en toutes nos Hi- nys. stoires, & dans la glose mesme du Droit Canon, par laquelle Nic. Gilles; le Pape luy denonce qu'il estoit son suiet au temporel, que la nerali concollation des benefices ne luy appartenoit point, que s'il perce-in 6. uoit les fruits des Eglises Cathedrales vacantes, c'estoit pour All. F. 44. les rendre aux Prelats : declare en suite toutes prouisions & collations de benefices faites par le Roy nulles, de nul effet & valeur, & qu'il tenoit pour heretiques ceux qui croyoient le contraire. Quelques-vns ont pensé que cette Bulle estoit supposée, conceue qu'elle est en stile concis, du tout contraire à vieil luxe

Chr.S. De.

1301. celuy dont on vse en Cour de Rome diffus & obscur, bien qu'elau titre de le se trouue entiere dans les vieux liures, & dans les histoires Bulle îl y a: sus la lleguées: l'on pourroit toute sois dire sans l'arguer de fausla crat in seté, que c'est vn abregé d'vne plus longue de mesme datte, Papa misir que le Pape enuoya, qui commence Ausculta fili: laquelle com-Regi.
Num. 794. me elle est ample, est aussi remplie d'infinis mauuais discours & Liure B. beaucoup plus que cette petite. Il dit dés l'entrée que Dieu l'a constitué sur les Rois & Royaumes pour arracher, détruire, edisier, planter, bref pour saire ce que bon luy semblera. Pour le Roy, qu'il ne se doit persuader qu'il n'a point de superieur en terre, & qu'il ne soit point suiet au souuerain Pontife de l'Eglise, car de le croire ainsi c'est folie, & de l'asseurer aucc pertinacité c'est estre infidele: touche les points de la Regale comme la petite Bulle; reprend le Roy de ce qu'il est iuge en sa propre cause, & qu'il n'en doit vser ainsi.

Au mesme temps de cette Bulle le Pape pour se rendre le Cont Nan- Roy & le Royaume irreconciliables, publia vne Bulle de suschr. s. De. pension de tous les privileges par luy concedez au Roy & à Walsin: in ses successeurs, aux siens, & àceux de son Conseil, & speciale-

ment les priuileges octroyez sur le suiet des guerres. Cet Archidiacre Nonce fit dauantage. Car il estoit chargé d'vne Bulle de mesme datte que les precedentes, portant commandement 240. vers. à tous les Prelats du Royaume, Docteurs en Theologie, & autres Ecclesiastiques de se trouuer en personne aux Kalendes de Nouembre ensuiuant à Rome, ou autre lieu où seroit le Pape, pour aduiser aux desordres & entreprises qui se faisoient par le Roy & ses Officiers sur eux, & contre la liberté Ecclesiastique, & pour pouruoir à la reformation du Roy & de l'Estat: adioustoit qu'il auoit écrit au Roy qu'il y enuoyast de sa part, s'il croyoit que l'affaire le touchast, autrement qu'il châtiroit les vns & les autres, & le Roy mesme, selon qu'il le trou-

ucroit à propos.

Chr. S. Denuat, Nan-Walf. in Trodig. Neustr. Nic. Gilles.

Tpodig.

Le Roy pour ce qui estoit de l'Euesque de Pamiers le mit nis. Conti- en la garde de l'Archeuesque de Narbonne son Metropolitain pour punir sa temerité suivant les regles Canoniques, dont le Pape ne fut pas content : admonesta le Roy par vne Bulle de le faire deliurer & luy donnermain-leuée de tous ses biens, l'asseurant que s'il n'auoit de bonnes raisons pour soustenir ce qu'il auoit fait, qu'il auoit encouru les censures de l'Eglise. Aucuns Historiens ont écrit, qu'enfin le Roy le rendit au Nonce du Pape, & qu'il leur commanda à tous deux de vuider son

Royaume, & aussi-tost defendit le transport d'or & d'argent, 1302. & autres marchandises hors du Royaume sous grandes peines: & enuoya, ce dit Walsingham, Pierre Flotte vers le Neustr. Pape qui se monstra tres-courageux en cet affaire; eurent le Pape & luy de rudes paroles; car le Pape luy ayant dit qu'il auoit l'vn & l'autre pouuoir, le Seigneur Flotte répondit pour le Roy: Ie l'accorde, mais le vostre est verbal, celuy du Roy mon maistre est reel.

Ces grandes entreprises du Pape sirent resoudre le Roy de

faire assembler les trois estats de son Royaume, pour faire ses plaintes, & pour aduiser les moyens de s'en defendre. L'assemblée se sit en l'Eglise Nostre - Dame de Paris le 10. du mois d'A- 67. uril. Là le Roy sit proposer ce que le Nonce du Pape suy auoit dit de la part de son Maistre, qu'il estoit son suiet au temporel, & de plus que voulant executer cette proposition il l'auoit chargé de donner iour aux Ecclesiastiques de son Royaume de comparoistre deuant le Pape, pour aduiser aux desordres & entreprises de luy & de ses Officiers sur les gens d'Eglise. Pierre Chr. saint Florte qui parla pour le Roy, remarqua les maunais desseins Dens. & grands torts que faisoit la Cour de Rome à l'Eglise Gallicane par reservations, provisions d'Archeueschez, Eueschez, & autres benefices aux Estrangers non iamais residens, contre l'intention des fondateurs; que toute la disposition des benefices alloit au Pape, par le moyen de mille trompeuses inuentions; si bien que les Prelats n'auoient moyen de faire aucune recompense aux gens de merite, dont ils auoient connoissance dans leurs dioceses plus particuliere que non pas le Pape, que l'Eglise Gallicane estoit surchargée de beaucoup de nouueaux imposts & diuerses extorsions; que les Archeuesques n'auoient plus aucun pouuoir sur leurs Euesques Suffragans, que pour toutes choles on auoit recours à la Cour de Rome qui ne faisoit rien que pour argent, ce qui ne se pouuoir plus souffrir. Protesta pour le Roy, qu'il ne reconnois-

Sur tous ces points, & particulierement sur celuy de la temb 11

soit aucun Superieur au temporel que Dieu seul; qu'au re-

ste son intention auoit esté auant l'arriuée du Nonce de met-

tre ordre aux entreprises de ses Officiers sur les Ecclesiasti-

ques, si aucunes y auoit; mais que depuis il s'estoit retenu,

ne voulant pas donner cet auantage au Pape, que ce qu'il

en cust fait cust esté à sa poursuite, & par son commande-

ment.

1302. poralité, le Roy demanda l'auis de l'assemblée, s'adressa premierement à la Noblesse, laquelle s'estant retirée pour deliberer, & aprés auoir quelque temps concerté ensemble, le Comte d'Artois porta la parole pour tout l'Ordre, remercia le Roy de la bonne volonté qu'il auoit de remettre son Estat, qu'ils estoient prests d'exposer leurs vies & leurs biens pour le defendre; adiousta que si le Roy vouloit endurer ou dissimuler les entreprises, que de leur part ils ne les pouuoient souffrir; au reste qu'ils ne tenoient d'autre que de luy, & ne reconnoissoient autre que luy pour ce qui est du temporel. Le Comte ayant finy pour la Noblesse, le Roy sit demander aux Ecclesiastiques ce qu'ils tenoient de cette proposition: ils supplierent le Roy de leur donner delay pour deliberer amplement, ayans intention d'appaiser son courroux, & entretenir l'vnion d'entre le saint Siege & cette Couronne. Toutefois le Roy les pressa de dire leur aduis : Qui fut, qu'ils estoient obligez de defendre le Roy, les siens, & la liberté du Royaume, & de plus qu'aucuns d'entre eux y estoient astreints par serment, pour les Duchez, Baronnies, Comtez, & autres hefsqu'ilstenoient dans le Royaume, & les autres par deuoir de fidelité. Supplierent le Roy de leur permettre d'aller vers le Pape à l'assignation qu'il leur auoit fait donner; ce qu'il leur refusa, assistéen ce point de la Noblesse. Le Tiers Estat alla pour la liberté du Royaume, & fut lors la Bulle du Pape brûléeen previllanil. s. sence du Roy & de la Noblesse, & resolu que le Roy écriroit au Pape la lettre que nous voyons dans l'Histoire, & qui se trouue aussi dans la glose non retranchée du Droit Canon, par laquelle le Roy répond mot pour mot à la petite Bulle du Pape, soûtenant que par droit Royal la collation des Prebendes suy appartenoit, comme aussi les fruits des Eueschez vacans, qui rali Constit. est ce que nous appellons Regale, tenant pour insensez ceux qui croyoient autrement.

Matt. Pe-Du Tillet aux act. p. 100. 101. In c. geneae Elect.in

Att.p. 44.

En execution de cette celebre assemblée la Noblesse composée de Ducs, Comtes, Barons, & autres grands Seigneurs écriuit aux Cardinaux le mesme iour de l'assemblée, leur representerent ce qui s'y estoit passé, comme le Roy auoit deliberé de reformer les excés qui estoient en son Estat, si aucun y auoit; remarquerent les abus de Cour de Rome tels que le Roy les auoit fait proposer, & les entreprises de celuy qui estoit lors au Siege de l'Eglise, que par le moyen d'icelles leurs patronages estoient du tout abolis ou de beaucoup diminuez, eux

qui en auoient iouy de tout temps, bref qu'il n'y auoit que 1302. l'Antechrist qui peust entreprendre ces choses. C'est pourquoy ils les prioient d'y faire mettre ordre, afin que l'vnion demourast entre l'Eglise & le Royaume; que iamais ils ne se départiroient du point de la Souueraineté du Roy au temporel, bien que le Roy y conniuast & ne le voulust soustenir. Leur lettre fut signée de plus de trente grands Seigneurs, & leurs seaux apposez, aduoüez en cela du corps de toute la Noblesse de France.

Les Ecclesiastiques écriuirent aussi, non aux Cardinaux, Ad f. 67. mais au Pape : déduisirent particulierement ce qui s'est passé aux Estats, & les plaintes que le Roy auoit faites contre luy; monstrerent qu'ils n'approuuoient point l'ambassade de l'Archidiacre de Narbonne; prierent le Pape de vouloir conseruer l'ancienne vnion qui a toussours esté entre l'Eglise, les Rois & le Royaume; que l'estat de l'Eglise Gallicane demeu-. rast en son entier: & le supplierent pour la fin, ayant égard à leur condition, de reuoquer la citation que son Nonce leur auoit faite de sa part de venir vers luy.

La réponse que sit le Papeaux Prelats, ne sur autre chose Lime Bf. qu'vne plainte de ce que l'on auoit souffert Pierre Flotte, qu'il appelle Belial semiuidens corpore, dire des caloninies contre luy en plein Parlement, soustenant que ceux qui tenoient que le temporel n'estoit suiet au spirituel, vouloient establir deux

principes, par consequent heretiques.

Les Cardinaux en nombre de dix-sept firent réponse à la Num. 4. lettre de la Noblesse, non point sur tous les chefs? mais seulement sur le point principal de la temporalité, que iamais, disent-ils, le Pape n'audit pretenduë sur le Roy, & que l'Archidiacre de Narbonne n'auoit eu charge de parler, comme l'on dit qu'il auoit fait, & partant que la conclusion tenuë par Pierre Flotte au Conseil du Roy estoit fausse. Aprés celails tascherent par leur lettre de iustisser les actions particulieres du Pape; que les Estrangers qui auoient esté pourueus des benefices en France, l'auoient esté à la recommandation du Roy, & que pour quelques leuées de deniers le Roy en auoit requis le Pape. Ces mesmes Cardinaux écriuirent autsi Num. 3. vne lettre de pareille substance aux Villes & Communautez du Royaume, où ils soutenoient derechef que le Pape n'auoit iamais pensé de pretendre rien sur le temporel, ny faire chose contre les libertez & l'honneur du Roy & de la Couronne.

1302. Num. 8. Liure C. p.

Conclurent leur lettre par vne plainte, de ce qu'en la lettre qu'ils auoient receuë de leur part, ils n'auoient nommé le Pape Boniface comme ils deuoient, ny porté le respect, à quoy ils estoient obligez. Sur ce point restent deux lettres de trois Cardinaux, l'vne de Mathieu Cardinal du titre B. Maria in Porticu; l'autre de Robert, titulo S. Potentiana, & de Pierre tit. S. Maria noua à Robert Duc de Bourgogne; où ils representerent au commencement les bienfaits du Pape enuers le Roy, & que si l'on regarde de prés les lettres clauses apportées par le Nonce Archidiacre de Narbonne (que le Roy sans cause, adioustent-ils, auoit fait brûler en sa presence), l'on verra qu'il n'y a rien que d'honnorable pour le Roy, n'estant qu'vne aduertissement de ses fautes, de rendre iustice, & de ne point troubler la liberté Ecclesiastique. Se plaignoient de la defense qu'ont les Ecclesiastiques d'aller à Rome; de ce que les Grands du Royaume auoient écrit aux Cardinaux sans écrire au Pape, sans le nommer que par circonlocution. Et parce que le Duc de Bourgongne leur auoit écrit de trouuer le moyen de pacifier ce trouble, à condition que le Pape reuoqueroit la suspension des prinileges, dont est parlé cy-deslus, & le commandement fait aux Ecclesiastiques de se representer à Rome: ils luy répondoient qu'il falloit que le Roy se mist en estat de receuoir ces graces du Pape, à quoy il ne se disposoit point; qu'il ne se repentoit de ses fautes, qu'il estoit excommunié, qu'il falloit qu'il s'humiliast, bref que c'estoit le seul moyen de paruenir à vnc bonne paix.

Liure C. pag. 1. Pendant cette grande diuision plusieurs Officiers par le deuoir de leurs charges publierent plusieurs auis & conseils contre l'entreprise du Pape; entre autres vn nommé Pierre de Bosco, qui prend qualité d'Aduocat causarum regalium Bailliuæ Constantiensis, & Procurator vniuersitatis eius dem loci, sit vn discours, à l'entrée duquel il insere au long cette petite Bulle du Pape dont nous auons parlé, fait ce qu'il peut pour en détruire les propositions, & tient pour maxime, que Summa Regis libertas est & semper suit nulli subesse, est toti regno imperare sine reprehensionis humana timore. Un autre en mesme temps en sit vn tres-solide & remply de bonnes raisons, qui a esté publié, où il monstre clairement les mauuais sondemens du Pape, & la iustice de la cause du Roy.

edit. in octaus an. 1614.

Act. p. 58.

Sur la fin de cette année le 12. Mars Messire Guillaume de Actes p. 56. Nogaret, le Roy estant au Louure, où estoient plusieurs Arche-

uesques, Eucsques, & autres Ecclesiastiques, Charles Comte 1302. de Valois', Louis' Comte d'Eureux, & autres Grands, presenta sa requeste contre le Pape, remonstrant qu'il n'estoit point Pape, qu'il estoit entré au Papat non par les voyes ordinaires, mais par tromperies & mauuais moyens; supplia le Roy de l'assister en la poursuite qu'il pretendoit faire contre le Pape, luy qui estoit oingt pour faire exercer la iustice : cela fait il proposa quelques accusations contre le Pape, luy mettant sus de grands crimes, heresie, simonie, & autres: demanda au Roy qu'il luy plût promouuoir l'assemblée d'vn Concile general, où il offroit verifier tout ce dont il accuseroit le Pape; & de plus qu'il fust pourueu d'vn Vicaire pour gouuerner l'Eglise, iusques à ce qu'au Concile il fust procedé à nouuelle élection: soustint au Roy qu'il y estoit obligé par plusieurs considerations, pource qu'il y alloit de la Foy, pource qu'il estoit Roy, & en vertu du serment qu'il auoit fait de desendre les Eglises de son Royaume, desquelles il estoit patron; qu'il ne feroit en cela que suiure les vestiges de ses predecesseurs: bref que c'estoit pour deliurer l'Eglise de l'oppression de Boniface, qu'il dépeint comme vn tres-méchant homme.

Le Pape ayant eu auis de l'Edit fait par le Roy, portant defenses de transporter l'or & l'argent hors le Royaume, que les passages estoient gardez pour empécher les Euesques d'al- chr. s. Deler à Rome à son mandement, que les Ecclesiastiques par la nis. permission du Roy auoient deputé trois Eucsques d'entre eux Nangg. pour luy faire leurs excuses, que le Roy mesme luy auoitécrit par Pierre Euesque d'Auxerre, qu'il desistast de poursuiure son Contin. Clergé, & qu'il s'en prist à luy: ayant donc eu auis de tout ce Nangij. que dessus, il enuoya vn Legat vers le Roy, nommé Iean Car-nu. dinal le Moine François du tit. S. S. Marcellini & Petri, pour walfing. traiter auec le Roy de tous ces disserens, mais en esset pour assembler secretement les Prelats; ce qu'il fit, & écriuit au Pape ce qu'il auoit pû tirer d'eux, & attendant sa réponse traita auec le Roy les points suiuans, dont le Pape vouloit Num.751. auoir raison. Le premier estoit touchant la defense faite par le Roy aux Ecclesiastiques d'aller à Rome à l'assignation à eux sont dans donnée par le Nonce. Le 2. qu'en la prouisson de tous bene-les Annals fices, le Pape ayant le principal pouuoir, soit qu'ils vaquent Bzonius vol. ra in Curia ou non, il n'y a aucun lay qui y puisse pouruoir sans 45, 46, & son consentement. 3. Que le Pape peut enuoyer ses Legats mez d'va par tous les Royaumes sans attendre le consentement de per- MS. Vatica

1302. sonne. 4. Qu'il peut disposer à sa volonté des biens des Ecclesiastiques. 5. Qu'au contraire le Roy ne les peut faire saissir. 6. Que le Roy ait à se purger de ce que sa Bulle a esté brûlée en sa presence, & qu'il a resolu de reuoquer les privileges concedez aux Rois de France. 7. Aduertir le Roy de n'abuser point de la garde des Eglises que par abus il appelle Regale, & que le reuenu soit reserué aux futurs Euesques. 8. Qu'il remette aux Ecclesiastiques leglaiue spirituel. 9. Qu'il aduise au changement qu'il a fait par deux fois de la monnoye. 19. Qu'il mette ordre au disserend qu'il a contre l'Archeuesque de Lyon. Et pour fin, que si le Roy n'auisoit à ce que dessus, que le Pape y mettroit ordre. Les réponses du Roy à ces articles furent fort modestes. Premierement, que la defense n'auoit point esté faite au suiet des Ecclesiastiques, mais pour la rebellion des Flamens, & pour pouruoir à quelques coniurations qui se faisoient dans son Estat. 2. Que la collation des benefices comme il en a vsé luy appartient de droit, & de tout temps immemorial, & que ses predecesseurs en auoient ainsi 10 uy.3. Qu'il peut empécher la venuë des Legats en son Estat si ils luy sont suspects. 4. & 5. Qu'il n'entend rien faire que ce qu'il luy appartient par les Loix. 6. qui concerne la Bullebrûlée: Il répond que le differend estant entre l'Euesque & le Chapitre de l'Eglise de Laon, & les Escheuins de ladite ville, l'Euesque auoit obtenu cette Bulle pour tirer les Escheuins en autre iurisdiction que la Royale, dont les Escheuins se seroient plaints, & du consentement de l'Eucsque, qui renonça à la Bulle, la cause sut renuoyée à la Iustice Royale, sur ce ·la Bulle fut déchirée comme inutile, ce qui ne fut point fait au mépris du Pape. 7. qui concerne la Regale: Il répondit, qu'il entendoit en ioüir comme ses predecesseurs Rois. 8. Dit qu'il n'auoit point empéché la iurisdiction Ecclesiastique, ny moins que les Ecclesialtiques vsassent de leur glaiue spirituel <sup>5</sup> aux cas qui leur appartenoient. 9. Pour le changement de la monnoye, qu'il l'auoit pû faire, toutefois sur la plainte de ses suiets qu'il y auoit donné ordre. 10. qui est le fait de Lyon: Qu'il estoir prest d'en entrer en conference. Pour conclusion supplioit le Pape de ne le troubler en ses libertez, franchises & priuileges, & que s'il n'estoit content de ses réponses, qu'il estoit prest d'en croire les Dues de Bretagne & de Bourgongne comme luy mesme, s'estant remis à ce qu'ils en ordonneroient. Lc.

一个一个一个一个一个

Le Pape tant s'en faut qu'il fut content de ces réponses, 1302. qu'il écriuit au Comte d'Alençon & à l'Euesque d'Auxerre, Nuin 755, qu'il en estoit tres-mal satisfait; menaça que si le Roy ne le 756. contentoit, n'estant permis à vn homme des opposer aux volontez de Dieu, qu'il procederoit contre luy spirituellement & temporellement; & continuant sa mauuaise volonté enuoya vne Bulle à son Legat par Nicolas de Benefracto, par la- Num. 9. quelle il declaroit que le Royen vertu des excommunications fulminées contre ceux qui empéchent les allans & venans en Cour de Rome estoit excommunié, ayant prohibé à ses Prelats & autres Ecclesiastiques de venir à Rome sur son mandement; defendoit par cette Bulle à tous Ecclesiastiques de l'admettre à la participation des Sacremens, & de celebrer la Messe deuant luy. A cette Bulle il adiousta vn Bref commandant à son Legat de faire publier en diuers lieux en France la citation qu'il Numi 754. auoit fait faire aux Ecclesiastiques pour estre à Rome dans trois mois en personne ou autrement, & d'assigner aussi dans ce temps les Archeuesques de Sens & Narbonne, les Euesques de Soissons, Beauuais, & Meaux, & l'Abbé de saint Denys pour comparoistre en personne, sur peine de deposition de leurs charges, & prination de leurs dignitez Ecclesia-Itiques.

Le Roy ne fut si-tost aduerty de ces Bulles, que le Legat se retira crainte d'estre mal traité; & quelques Ecclesiastiques qui les semoient, & dispensoient les suiets de l'obeissance deuë au Roy, furent arreltez. Et en ces entrefaites les Officiers du Roy à Troyes arresterent l'Archidiaere de Constance, & ce Nicolas de Benefracto, qui estoient en France

pource suiet.

Toutes ces entreprises tres-sensibles aux Princes qui ont quelque sentiment de leur grandeur, firent resoudre le Roy de faire vne seconde assemblée generale de ses suiets; ce qu'il sit 1303. le treizième iour de Iuin de l'an 1303, en son chasteau du Louure, où Louis d'Eureux fils du Roy, Guy Comte de S. Pol, Adespiration Iean Comte de Dreux, & Guillaume du Plessis Cheualier Seigneur de Vezenobre se leuerent, & l'vn d'eux representa à l'assemblée l'estat miserable auquel lors estoit l'Eglise par la faute du Pape, l'accusant d'heresie, & de plusieurs autres grands crimes qu'ils promirent de verifier, & prouuer, par serment qu'ils firent lors sur les saintes Euangiles. Le Seigneur du Plessis s'offrit de faire cette poursuite en plein Concile, con-

iura le Roy comme champion, & defenseur de l'Eglise, de poursuiure la conuocation du Concile libre & legitime. Les Prelats ayant ouy cette proposition, iugeans cet affaire grand & dissicile, & qui meritoit conseil, se retirerent. Le ioursuiuant le Seigneur du Plessis en la mesme assemblée leut vn papier où estoient les propositions qu'il faisoit contre le Pape. Soustenoit premierement, qu'il estoit heretique, qu'il ne croyoit l'immortalité de l'ame, & moins la vie eternelle, qu'il doutoit de la verité du Corps de Nostre Seigneur en l'Eucharistic, & ne luy portoit aucune reuerence, tenoit que la fornication n'estoit peché, qu'il auoit approuué le liure de Arnauld de Villeneufue, improuué de tous & condamné par l'Euesque de Paris : Qu'il estoit sorcier, simoniaque, soustenoit que le Pape ne pouuoit commettre simonie, ce qui est heretique; qu'il estoit sodomite, qu'il contraignoit les Prestres de reueler les confessions, mangeoit de la chair en tout temps, deprimoit les Moines, donnoit de grands biens à ses parens, auoit démarié son neueu pour le promouuoir au Cardinalat, qu'il auoit fait mourir le Pape Celestin, qu'il faisoit paroistre en toutes ses actions vne haine grande contre les François, disant souuent qu'il aimeroit mieux estre chien que François; qu'il auoit entrepris de ruiner le Roy de France, pource qu'il ne reconnoissoit que Dieu seul au temporel; que les François estoient Patariens. Ces propositions leuës en pleine assemblée par le Seigneur du Plessis, protesta, que ce qu'il en faisoit n'estoit par animosité, & pour le faire voir, qu'il estoit prest d'en faire la poursuite en plein Concile, où ce qu'il proposeroit seroit scrupuleusement examiné; coniura le Roy encore vne fois, & les Prelats d'en poursuiure la conuocation. Adioûta, que pource qu'il craignoit la colere du Pape, qu'il appelloit presentement au Concile futur, & au saint Siege; demanda acte de tout ce que dessus, qui luy fut octroyé, se mettant en la protection de saint Pierre & saint Paul, & du Concile, adherant à l'appel interietté cy-deuant par Messire Guillaume de Nogaret, sans toutesois aucunement se départir du sien. Le Roy aussi - tost declara que son intention estoit de l'assister à la conuocation du Concile, où il se trouueroit en personne, & pria les Prelats d'en faire autant; & craignant que le Pape, vindicatif qu'il estoit, ne se ressentist de cette procedure sur luy ou ses

il forma son appel en la mesme façon qu'auoit fait le Seigneur 1303. du Plessis; & incontinent aprés les Archeuesques, Euesques, Abbez, & autres Ecclesiastiques, mesmes l'Abbé de Cisteaux, Le Contireconnurent que la conuocation du Concile estoit tres-neces-nuareur de saire afin que l'innocence du Pape sust reconnuë, & partant l'excepte qu'ils estoient de l'auis du Roy, des Princes, & du Seigneur du contre le verité de Plessis, n'estant neantmoins leur intention de se rendre par- l'ade. ties en cet affaire, ny adherer auec ceux qui estoient parties; mais que craignans que le Pape meu de leur procedé n'vsast de ses censures ils adheroient à l'appel interietté, se mettans en la protection du S. Concile general & du Pape futur.

Le Roy voyant le grand consentement de cette assemblée, voulut en auoir vn plus grand qui fust de tout son Royaume & de ses voisins, & pour y paruenir enuoya partoutes les Prouinces Messire Amaulry Vicomte & Seigneur de Narbonne, Guillaume du Plessis Cheualier, & Denys de Sens son Clerc, fondez de pouuoirs bien amples; ce qu'ils executerent si diligemment, qu'ils tirerent plus de sept cens actes de consentement & adhesion audit appel, des Archeuesques, Euesques, sont des & de leurs Chapitres, Eglises Collegiales & de leurs Doyens, mois d'Ades Abbez & Prieurs, Abbesses & Prieures, de leurs Conuens, Septembre. de diuers Ordres, de saint Benoist, saint Augustin, Cisteaux, Cluny, Fonteurault, Premonstré, de la Trinité des captifs, Chartreux, & de Tiron: des Mendians, des Freres Prescheurs, Mineurs, & Augustins: de plusieurs Hospitaux, des Cheualiers de saint Iean de Hierusalem: des Vniuersitez du Royaume, des Docteurs en Droit Ciuil & Canon. Ils eurent dauantage le consentement des Prouinces entieres, des Villes en particulier, des Communautez; des Princes & grands Scigneurs, des Barons & Nobles des Prouinces. Bref toutes les Eglises, les Grands, Nobles, Villes & Communautez du Royaume de Nauarre adhererent auec le Roy à cet appel. Et est remarquable, qu'en tous les actes des Villes il y a perpetuellement cette clause: Qu'ils se sousmettent eux, leurs suiers & adherens à la prosection de nostre mere sainte Eglise, du Concile, & autres qu'il appartiendra en ce qui concerne le spirituel sculement. & en tous ces actes, tant des vns que des autres, y a aussi cette clause: Que le Roy a receu la puissance de Dieu pour la defense & exaltation de la Foy, à quoy les Prelats sont appellez pour prendre leur part de cette peine. Outre tant de consentemens domestiques & estrangers, qui témoignoient Num. 7701

la iustice de la cause du Roy, plusieurs Cardinaux (chose comme incroyable) par trois diuers actes adhererent à cet appel au futur Concile, approuuerent le dessein du Roy, & la

poursuite qu'il en faisoit.

Villani 🔗 Contin. Nangy.

Quelques Historiens ont remarqué que l'Abbé de Cisteaux refusa de donner son consentement auec tout le Royaume: les Annales de Colmar disent plus, que les Abbez de Cluny, Cisteaux, & Premonstré furent chassez pour n'auoir consenty comme les autres. De quoy on peut s'estonner, veu qu'il ne s'en trouue aucune marque dans ce qui nous reste de cet affaire; au contraire il se trouue 26. actes de ceux de Cisteaux conformes à la volonté du Roy, & six seulement qui refuserent d'y adherer, auec onze de diuers autres Ordres qui ne parlerent franchement. L'on peut rapporter cette froideur & lascheté de ceux de Cisteaux (si les suffrages de six penuent contrevingt-six) aux priuileges concedez parle Pape à leur Ordre peu de temps

auparauant.

& num. 741.748.

Incontinent aprés la contlusion de cette assemblée, le Roy Attesp.113. ayant eu auis que quelques Abbez & Religieux auoient apprehension des censures du Pape, pour n'estre comparus à son mandement, leur promittoute assistance, & de les desendre contre ceux qui les voudroient troubler: & par les mesmes lettres, la Reine Ieanne sa femme Reine de Nauarre Comtesse de Champagne, & ses enfans, promirent, tant pour eux que pour

leurs successeurs la mesme protection.

1. Iuillet.

Le Roy desirant auancer ce qui auoit esté arresté en son assemblée, donna charge par Lettres patentes à Guillaume de Chacenay, & Hugues de Celle Cheualiers, de poursuiure la conuocation du Concile, & faire tout ce qui seroit necessaire pour y paruenir; donna aussi au mesme temps auis de sa re-Num. 745. solution au Roy de Portugal, aux Cardinaux, & à tous les 746.747. Estats d'Espagne, Portugal & Nauarre, les consurant de vouloir fauoriser son dessein, entrepris pour le bien de l'Eglise vniuerselle.

Le Seigneur de Nogaret lors du grand Parlement, & de l'appel interietté par le Roy au futur Concile, estoit en Italie de la part du Roy, qui luy enuoya la resolution de l'assemblée, aucc charge de la faire sçauoir au Pape, & de la publier. Il subsista quelques iours pour voir si le Pape se reconnoistroit: mais en vain, car il sceut qu'il s'estoit retiré à Anagnia lieu de sa naissance où il pensoit estre en seureté, & auoit resolu,

comme il sit, de publier le iour de la Natiuité Nostre-Dame 1303. la Bulle qu'il auoit faite contre le Roy & le Royaume, par la- En datte du quelle aprés quelques exemples de Rois excommuniez par les 18. des Ca-Papes il excommunioit le Roy, & dispensoit ses suiets de l'o- sept. beissance qu'ils luy devoient, & exposoit le Royaume & les 239.411.44. peuples au premier occupant. Aucuns ont écrit qu'il nom- & peuples au premier occupant. Aucuns ont écrit qu'il nom- art.14. moit l'Empereur Albert pour en faire la conqueste, & qu'il con- Plat. & firma à cet effet son élection à l'Empire, qu'il auoit par trois lon. aly. fois déniée. Ce qui fut inutile, car l'Empereur & le Roy estoient en fort bonne intelligence, depuis le mariage qu'ils villeni c. sirent de leurs enfans, & l'entreueuë de Vaucouleur l'an 1299. 33. liu. 8.

Le Seigneur de Nogaret sut conseillé de luy faire sçauoir ce qui auoit esté fait en France, estant asseuré de deux cens cheuaux tirez des troupes que Charles Comte de Valois auoit laissées en Italie, & d'vne bonne somme d'argent qu'il deuoit receuoir des Petrucci de Florence. Il fut aussi assisté du Sei-villani. gneur Musciato de Francesis, de Sciarra Colonna, qu'on dit on que le Roy auoit racheté à Marseille d'entre les mains des cor-Platina. saires, qui auoit trois cens cheuaux & quelques gens de pied, & Ant. Flor. aussi des enfans du Seigneur Iean de Checcano que le Pape te-20.2.8.5. noit prisonnier, de Renaut de Supino Capitaine des Ferentins, 20.21. & des enfans du Seigneur Masseo d'Anagnia. S'estant donc 782. asseuré de tous ces gens, ayant par le moyen de ses habitudes. promis quelques sommes d'argent à ceux d'Anagnia, ils entrerent dans la ville le iour de la Natiuité Nôtre-Dame le Hist. Pissor-8. Septembre, ayans l'estendart de France, & crians, Muoia Papa Bonifacio, e viua il Rè di Francia. Leur resolution sut d'aller droit au Palais du Pape, mais il fallut passer deuant la maison où estoit le Marquis Pierre Gaietan neueu du Pape, & de son fils le Seigneur de Conticellis, qui assistez de leurs familles les repousserent, & contraignirent de forcer leurs maisons, comme aussi les Palais de trois Cardinaux amis particuliers du Pape, qui furent pillez, & les Cardinaux pris prisonniers. Le Seigneur de Nogaret voyant quelque resistance alla à la place publique, fit sonner la cloche, assembla les principaux de la ville, leur dit son dessein, qui estoit pour le bien de l'Eglise, les coniura de le vouloir assister; ce qu'ils firent ayans l'estendart de l'Eglise Romaine qu'ils porterent deuant leur troupe, & éleurent pour leur Chef vn nommé Arnulphe, vn des grands Seigneurs de la campagne, ennemy capital du Pape. Ce fut Walfing. lors que le Seigneur de Nogaret sit ce qu'il put pour voir le

CIII

#### HISTOIRE PARTIC. DV DIFFEREND

Pape sans violence, craignant qu'on volast le tresor de l'Eglise, & pour ce recommanda fort à ceux d'Anagnia qui l'assistoient de n'y point toucher, & moins à la personne du Pape: mais la violence fut grande à cause de la resistance qui se sit à l'entrée du Palais. Walsingham historien Anglois adioûte, que le Pape demanda trêue à Sciarra, ce qu'il luy accorda pour neuf heures seulement, pendant lesquelles le Pape rechercha le peuple d'Anagnia pour luy sauuer la vie, promettant de grandes recompenses plus grandes qu'ils ne pouuoient iamais esperer de sa prise. Le Pape voyant qu'ils ne pouuoit rien faire auec ce peuple animé par son Capitaine, pria Sciarra de luy bailler par écrit ce qu'il desiroit de luy: il luy sit dire qu'il ne luy permettroit iamais de viure, s'il ne restituoit ses deux freres Cardinaux Pierre & Iacques, & tous ceux de sa famille; que cela fait qu'il falloit qu'il renonçast au Papat. Le Pape estonné de ces demandes sit vn grand & prosond soû-Walsin in pir, & dit, Hei me durus est hic sermo. La tréue finie, Sciarra Hypodig. commanda à sa troupe de poursuiure l'entreprise, à quoy trouuans quelque resistance, mirent le seu à l'Eglise Nôtre-Dame pour entrer dans le Palais du Pape. Enfin le Pape fut pris, le tresor pillé en partie; ce qui resta sut sauué par la diligence du Seigneur de Nogaret, qui prit aussi en sa garde la personne du Pape & de ses neueux. Walsingham remarque que tous les Rois du monde n'eussent pas pû fournir en vn an autant de biens qu'il en fut pris, tant au Palais du Pape que des trois

Cardinaux, & du Marquis Gaietan.

Villani.

Le Pape se voyant ainsi abandonné par les siens, & par ce peuple, duquel il auoit quelque asseurance, se resolut de mourir comme Pape, & aussi-tost se sit vestir du manteau de saint Ant. Arch. Pierre, se fit mettre la couronne de Constantin sur la teste, Histor. Pi- & tenant la clef & la croix, s'assit dans la chaire Pontificale. Là les Seigneurs Nogaret, & Sciarra Colonne, & autres l'approcherent. Nogaret luy dit sa charge, ce qui auoit esté fait en France contre luy, luy defendit de ne rien faire à l'auenir contre le Roy son maistre & son Royaume, le somma de faire assembler le Concile, l'asseura de sa vie, & qu'il falloit qu'il y cust auparauant contre luy vn iugement de l'Eglise, le menaça de le faire conduire lié & garotté à Lyon, où il seroit iugé & deposé par le Concile general, & pour ce qu'il le feroit seurement garder pour le representer, & fut mis en la garde du Seigneur Regnaud de Supino & d'autres. Aprés

#### ENTRE LE PAPE BONIF. VIII. ET PHIL. LE BEL. 23

cela il vint aux reproches, & luy dit: O toy chetif Pape considere 1303. regarde de Monseigneur le Roy de France la bonté, qui de tant loin Chronsaint est de toy son Royaume, te garde par moy of defend de tes ennemis, ainsi que ses predecesseurs ont tousiours gardé les tiens. Il y en a qui ontécrit Nu Gilles. que le Pape pressé de ces paroles, remit le disserend qui estoit entre le Roy & luy au iugement de Mathieu le Roux Cardinal, & qu'il en passeroit par son auis. Antonin Archeuesque de Florence écrit, que le Pape répondit au Seigneur de Nogaret qu'il portéroit en patience d'estre condamné par des Patariens, tels qu'estoit luy Nogaret, son ayeul ayant esté brûlé comme Patarien ou Albigeois; qu'aprés cela Nogaret se retira. Alors Sciarra prit la parole, demanda au Pape s'il ne Walfingh vouloit pas ceder le Papat, Non, dit-il, ie perdray plûtost la vie, & dit en son langage, Ecco il collo, ecco il capo. Sciarra en colere luy dit de mauuaises paroles, & luy bailla d'vn gantelet sur le visage, & l'eust tué, si le Seigneur de Nogaret ne l'eust empéché.

Le iour mesme de cette execution la ville ne fut pas beaucoup émeuë, les Cardinaux demeurerent en leurs maisons. François neueu du Pape fort & puissant de corps, duquel il s'estoit seruy pour extorquer & amasser l'argent qu'il auoit, se retira en vue place prés d'Anagnia, où ses ennemis prirent occasion de le vouloir opprimer : mais le Seigneur de Nogaret le garentit. Nogaret donc sit garder le Pape iusques au Lundy, luy faisant bailler à manger par les siens metmes. L'Histoire de l'istoia dit plus, que le l'ape sust mort de saim sans vne pauure femme qui luy donna vn peu de pain & quatre œufs, & qu'il fut abandonné de tous fors d'vn Cardinal nommé François, qui dit, qu'il mourroit auant qu'on le ti-

rast d'auprés de luy.

Ceux d'Anagnia, se repentans de l'assistance qu'ils auoient faite aux François, leur declarerent qu'ils n'auoient plus besoin d'eux, & qu'ils garderoient bien le Pape, chasserent par force tous les Estrangers de leur ville, les Chefs mesmes, & en tuerent quelques-vns. Walsingham écrit que Nogaret & Sciarra sirent monter le Pape sur vn cheual sans mors & sans bride, le dos tourné vers la teste du cheual, & puis le contraignirent de courir iusques à perdre haleine; ce qui n'est pas vray-semblable, n'ayant esté écrit par aucun que cet Anglois, ny mesme reproché en tout le procés au Seigneur de Nogaret & autres, pour raison de la capture du Pape.

#### HISTOIRE PARTIC. DV DIFFEREND

Ainsi le Pape & ses neueux furent deliurez d'entre les mains 1303. des François & Colonois: se voyant donc en liberté se ht por-Hist. Pisso- ter en la place de la ville, où il representa sa misere & sa necessité, & qu'il auoit esté trois iours sans manger, & incontinent on luy en apporta de tous costez. Il pardonna lors à ceux de la Ville, fors aux volcurs du tresor de l'Eglise & des Cardinaux; declara qu'il vouloit auoir paix auec les Cardinaux Colonois, & que son intention estoit de les restablir, feignit aussi se vouloir remettre bien auec les François, leur pardonna & au Seigneur de Nogaret, & dit qu'ils n'auoient encouru les censures de l'Eglise, & au casqu'ils les eussent ençou-

ruës, leur donna l'absolution.

Platina in Bonif.

Walfing.

Nic. Gilles.

eranes.

Le Pape incontinent aprés sortit d'Anagnia, alla à Rome assisté de quelques troupes pour luy faire escorte : les autres ont écrit que les François l'y conduisirent. Il arriua donc à Rome le trente-cinquième sour après sa prise: là soit de tristesse de se voir ainsi mal traité, soit aussi qu'il fust surpris d'vn grand déuoyement, cheut en frencsie, mangea ses mains, & furent ouis, disent nos vieilles histoires, tonnerres & toudres non apparens aux contrées voisines, & puis mourut lans deuotion ny prouision de soy le douzième iour d'Octobre de s'an 1303. le 9. an de son Pontificat, & sur enterré en l'Eglise S. Pierre de Rome au tombeau qu'il auoit fait faire pour luy. Aussitost on se souuint de la prophetie qu'auoit dit son predeces Walsingh. seur Celestin de luy, Ascendisti vt vulpes, blasmant son intrusion au Papat, regnabis ve les iugeant ses actions violentes, morieris vt canis, ce qui arriua. A la verité les Historiens du temps, & ceux qui ont écrit depuis, qui ont consideré les mœurs de ce Pape, en viennent-là, que ce fut le plus entreprenant, & le plus iniuste ambitieux qui fut iamais. Voicy ce muis Mon- qu'ils en ont dit. Super ipsum itaque Bonifacium qui Reges & Ponchr. Ma- tifices, & Religiosos, Clerúmque, & populum horrende tremere & pagrum Bel- uere fecerat, repente timor of tremor, ac dolor una die pariter irruit, of verner, in ipse aurum nimis sitiens aurum & thesaurum perdidit: vt eius exemplo Temp. an. discant supériores Prælati , non superbè dominari in Clero & populo , sed forma facti gregis, ex animo curam gerere subditorum, plúsque amari Platina in appetant qu'un timeri. Platine outre ces mots adiouste: Moritur hoc modo Bonifacius ille qui Imperatoribus, Regibus, Principibus, nationikus & populis terrorem potius qu'am religionem iniicere conabatur, qu'que dare regna & auferre, pellere homines ac reducere pro arbitrio animi conabatur. Et Robert Gaguin, Talem vitæ exitum habuit contemptor

omnium

### INTER BONIF. VIII. ET PHILIP. PVLCR. 25

gia, Iurisque Ciuilis ac Canonici Doctoribus benedicendis exercuerant. Aliâ postmodum peculiari Bullâ Maij die 13. datâ absoluit omnes Archie- Num. 765. piscopos, Episcopos, Pralatos, Ecclesiasticos, Barones, nobiles, aliósque regnisolas ab omnibus excommunicationis sententiis tam à Bonifacio qu'am aliis contra cos latis, qui Romanam Curiam adeuntibus aut ab ea redeuntibus impedimenta attulerant, aut qui Bonifacij captiuitati adhæserant, excepto semper G. Nogareto, cuius absolutionem Pontifex sibi peculiariter reservabat. Num. 767. Aliâ quoque Bullâ eodem die datâ Ecclesiasticis contumaciæ pænam in quam incurrerant, quia Romam à Bonifacio citatinon comparuissent, remisit.

Hic optimus Pontifex quam diuersum viuendi genus à prædecessoris sui instituto sequi vellet, lenitate sua cuncta mitigando qua ille nimio rigore ac duritie corruperat, omnibus clarè manifestum fecit. Vt enim Italorum quorundam animos exulceratos placaret, excommunicationis sententiam in Iacobum, Petrum & Ioannem sancti Viti, Othonem, Agapetum, Stephanum, Iacobum & Sciarram Ioannis Columnæ filios, & Ioannis illius ex fratre nepotes, in Ricardum etiam, & Ioannem de Montenigro, ipsorumque partibus adharentes, inque vrbem Praneste à Bonifacio latam reuocauit. In Cardinalatus tamen dignitatemeos non restituit, nec ad Pon-Anton. tificatum adipiscendum aptos idoneósque quasipostliminio reucrsos pronuncia- 3. Tic. 20. uit, aut sacerdotia ipsis restituit; sisco etiam addictas res antiquis dominis non reddidit. Urbis præterea Romæ statutum extat , quo ius ciuitatis Columnensibus redditum fuit, ipsique in pristinam dignitatem bonorumque Num. 800. possessionem reducti, quibus vt ante exilium fruerentur. Petrus etiam Caictanus, qui bonis eos spoliauerat, damna illata resarcire damnatus est. Eodémque decreto omnia Bonifacij acta, quibus tot detrimenta ac damna passi erant, prorsus rescissa fuere.

Verum Pontifex quamuis tot acta Bonifacij rescidisset, iniuriam tamen ipsi vimque dum caperetur illatam vleisci cogitabat : quare reos peragere decreuit qui cum comprehenderant, & Ecclesia thesauros compilarant; ne que, vt cum Nogareto quamuis Regis Legato de negotiis tractaret adduci vnquam potuit, eique absolutionem ad cautelam denegauit, cæteris interim admissis Nogareti collegatis. Perusum ergo cum venisset, rigide inqui- Num. 794fiuit in cos qui Bonifacium comprehenderant, quíque capientibus operam suam prabuerant, aut thesauros Ecclesia inuolauerant; Et aspertime in cos

ab ipso pro viribus est animaduersum.

Ioannem de Ponte-Isara Cisterciensem Abbatem Abbatia renunciasse Chron S. Dion. in viquidam scripserunt, quòd Regem cuius prouocationi se non adiunxerat, ta Phil. Pulinfensum sibi esse intelligeret, suósque in Gallia male haberi cerneret.

Porro hic bonus Pontifex Benedictus multum iam prouecta atatis Roma discedens Perusium cum peteret, in itinere morbo decubuit, & Pontificatus sui mense octauo, Iulij septimo anni 1304. fatis concessit, discordantibusque

Sept: 7.

1304. inter se Gardinalibus mensium tredecim spatio Sedes Romana vacua fuit. Cum tamdiu S. Sedes vacaret, Nogaretus qui se vnum à Benedicto Papa peti animaduerterat, coram Ecclesia Parisiensis Officiali bina acta seu, Actap. 139. instrumenta uno die sibi conscribi fecit; quorum primo, quòd Romam mittendum erat, excusationes ac exceptiones ad sanctam Sedem, quam secure innocentiæ suæ tuendæ causa adire non poterat, continebantur. denuntiauit itaque. fraudi ac damno sibi esse non debere, nec Bonifacij causa fauere, quòd abso-, lutionem ad cautelam, quametiam nunc rogabat, olim petiisset: cum hoc solum propositumsibi fuisset Legationis munus facilius obire, à Bonifacy verò accusatione non desistere, quam coactus susceperat, vt tantis malis quibus Ecclesiasticiae Principes conniuebant, obuiam iret, & amore erga patriam impulsus, quam Bonifacius totis viribus euertere moliebatur, motis inter Papam (t) Ecclesiam quastionibus iniustis, & nunquam antehac auditis. Adrecit insuper ab Ecclesia Romana sapius rogatum fuisse, vt qua Rex decreuerat exequeretur. De iis porro, quæ dum Bonifacius capiebatur, contigerant, in eo scripto prolix è disseruit, illumque iure à se captum asseruit, cum iustitia, Ecclesia Romana viilitas, Christiana Reipublica commodum, erga patriam charitas & Regi de bitum hoc obsequium id à se exegissent. Criminis cuius postulabatur innocentemesse, es canone, si quis suadente diabolo, censuras latas non incurrisse, aut alias aduersus thesauri Ecclesia expilatores statutas; siquidem, quantum in se fuit, omnem vim iniuriámque propulsasset. Caterum ad innocentiam suam tuendam criminationés que in Concilij consessu, vbi tota dirimenda erat controuersia, refellendas paratum se esse denunciabat. Sancta verò Sedis iudicio se permittebat, modò sibi de securitate & libertate idone è caueretur; si illa, non expectata Concili sententia; actionem Num. 766. persequi, & de tota controuersia iudicium ferre vellet. Altero verò instrumento Nogareius querebatur, quòd post tot perpessas arumnas, Es pericula euitata, Benedictus inimicorum instigatu Perusij ipsum tanquam excommunicatum persequutus esset, ac si Bonifacius ipsum à censuris Ecclesiasticis, si forte in eas incurrisset, non absoluisset; quod quamprimum liberatus fuit, præstitit. Veritus tamen ne illis notatus aut obnoxius esset, etsi non excommunicatum, sed canone latæ sententiæ solummodo teneri Benedictus pronunciasset; ab Officiali Ecclesia Parisiensis ad cautelam absolui se quocumque modo aut conditione petebat, cum in sancta Sedis potestate se esse, illiusque mandatis

Num. 760.

obsequi velle declararet.

Per idem tempus duobus instrumentis Bertrandum de Aquassa equitem procuratorem suum constituit, vno vt procuratorio nomine à sancta Sede, aut ab alus iudicibus ius habentibus absolutionem peterer; altero vero, vt apud sanctam Sedem ipsum excusaret vadimony deserti ; quod ad agendam causam, tuendamque innocentiam suam, sibique suspectos iudices recujandos se non stitisset. Eodem etiam nomine assirmares

of My do

#### INTER BONIF. VIII. ET PHILIP. PVLCR. 27

ipsum direpti Ecclesiæ thesauri nequaquam participem fuisse : denique lo- 1304. cum sibi securum assignari peteret, vbi prasens criminationes obiectas dissoluere posset. Alio præterea instrumento exposuit, quæ aduersus Bonifacium & qui parte s eius sequebantur gesserat, non vindicta aut priuati commodi causă à se suscepta, sed zelo tantum, ac affectu erga Dei Ecclesiam, odio vitiorum & deprauata illorum vita ductum fuisse.

Sed nec solus Nogaretus, vt Bonifacij memoria damnaretur, insta- Act. p.214. bat ; Ordo namque plebeius libellum supplicem Regi obtulit, enixéque eum rogauit, & ad hoc præstandum teneri monuit, quòd Bonifacius, Regem sibi in temporalibus subditum, præbendas ipsum conferre non posse, & fructus Ecclesiarum cathedralium vacantium retinendi ius non habere dum asseruit, grauiter errasset. Bonifacium eo nomine culpandum, quòd terrarum dominum tam in spiritualibus qu'am temporalibus se prædicasset ac iactasset. Eiusmodi dogma Ecclesia magnopere noxium esse, cum infidelibus Principibus occasionem prabeat baptismum reiiciendi, Et obstet quominus Ecclesia Romana iugo se submittant, veriti ne dominationis supremæ amittant maiestatem, quæ supra se nullum agnoscit. Bonifacium hac in materia hæreticum obiisse asseuerabant; Regémque vt ex debito of officio reum peragi, eiusque memoria infamia panam irrogari curaret, orabant; vi que prastito quando coronam accepit iureiurando staret, regníque eximia libertas inuiolata permaneret, rogabant.

Eadem apud Regem Columnenses vrgebant; atque in memoriam Bo- Nuni, soz nifacij insanas molitiones & pessima qua dederat exempla reuocantes, huic præcipue propositioni innitebantur, Papæ non licere Cardinalem dignitate, qua ornatus est, priuare; quippe cum ad illam eucctus sit, vt Papam redarquat, inque regenda Ecclesia consilio suo adiuuet. Potentia etiam plenitudinem Pontifici attribuere periculosissimum esse. Atrociora in Bonifa- Num. 809. cium Petrus Cardinalis Columnensis iactauit, missis ad Regem codicillis, quibus multæ Bonifacij hæreses ac impietates enumerabantur, quarum facilem (t) citra negotium probationem promittebat.

Postquam autem Cardinales Perusij longo tempore in coclaui inclusifuissent, diuque variis partium studiis agitati contendissent; dum pars una Italum ho-Villani eminem, altera, cuius pracipuus Cardinalis Pratensis suit, Francum promo-Ant. Flouere conatur, hæc tandem vt minori negotio voti sui compos sicret, Archiepi- i. Tit. 21. scopum Burdegalensem, quem Regi infestum & inimicum nouerant, quòd c.1. eius prouocationi se non adiunxisset, & Bonifacio aduersatus non esset, Pa- Rebdoist. pam nominarunt et) elegerunt. Huic electioni, cuius alias alij rationes & 418. causas adducunt, Cardinales non valde obstitere : qui partes ergo Franciæ fouebant, qu'am celerrime quo loci res essent Regi significarunt. Hoc nuncio accepto Archiepiscopum Burdegalensem ad se Rex accersit, quidque eius causa ageret ac tractaret cum ipso communicat, of oblinioni rixas conten-

tionésque superiorum temporum tradenslas esse ait. Assensit Archiepiscopus , 'idque præstiturum pollicitus dixit , imperare R egem debere , se verd iussa illius exequi: Rex illico ad eum talia verba fecit: Cum Pontifex electus fueris, hos sex articulos à te perfici peto.

Primum itaque à censuris Ecclesiasticis ob captum Bonifacium plenè ac sine exceptione me absolues, & Ecclesiam mihi perfectè reconciliabis.

11. Omnes excommunicationes & censuras tam in me, qu'àm meos latas abrogabis.

III. Decimas regni mei per quinquennium mihi concedes, vt damna est dispendia quæ ob bellum Belgicum passus sum, resarcire possim.

IV. Te Bonifacij VIII. nomen ex actis publicis erasurum mihi pollicearis.

v. Promittas etiam mihi te Columnenses Cardinales pristinæ fortunæ ac dignitati restituturum, téque Cardinales ex amicorum meorum numero creaturum.

Sextum, quod graue ac maximi momenti est, nunc taceo, quódque tempore ac loco tibi dicturus sum.

Iuramento coram sacrosancto Eucharistia mysterio prastito promisit Archiepiscopus Regi cuncta qua rogatus fuerat se effecturum, vique sidem magis firmaret, fratrem, duósque ex ipso nepotes obsides Regi tradidit, qui vicissim Archiepiscopo promisit, se curaturum vt Pontisex eligeretur. Perusium itaque nuncios quanto ocyus destinat , & Cardinali Pratensi , quid cum Archiepiscopo Burdigalensi egisset, significat; mandátque vt Archiepiscopum illum Pontificem eligi faciat ; quod equidem eo faciliùs & lubentiùs à cæteris Cardinalibus impetratum est, quo magis cum Regis inimicum infensum & asperum credebant. Absens itaque Archiepiscopus quinto Iunij die anno 1305. Pontifex summus electus est. Is Bertrandus Gothus vocabatur, apud Vasatenses in villa Andrealdi è nobili familia CLIMINS Ortus. V bi primum per nuncios electum se resciuit, Clementis V. nomen. sibi imposuit, & Lugduni quò ipsum conuenerunt Cardinales, consecratus est. Huic pompæ interesse Rex voluit, quem multi Franciæ Principes comitati sunt. Inter illa sollemnia dum à sancto Iusto redirent, vetus paries quem plebis multitudo conscenderat, sub pondere fatiscens corruit; eiusque ruina summus Pontifex, Regisque fratres, qui Papæ gradavium equum pedes deducebant, ipséque Rex leuiter vulneratifuere: at Ioannes II. Britanniæ Dux oppressus illo muri casu periit. Rebus itaque suis hoc modo ordinatis , absolutionem Regi à Benedicto XI. datam consirmauit Pontifex, & vna manu Decretalem illam Vnam sanctam, à Bonifaprimitegiis cio promulgatam abrogauit, Galliámque vi Decretalis istius non magis Ecclesia subiectam fuisse declarauit, qu'am prius erat antequam scripta fuisset.

## INTER BONIF. VIII. ET PHILIP. PVLCR.

Cassam deinceps irritamque fecit constitutionem Bonifacij VIII. qua his verbis, Clericis Laicos, incipit, quaque vi illius executioni mandata erant, quorum suprà mentionem fecimus, emendat. Statuit etiam, vt omnia Concilij Lateranensis aliorumque decreta de vectigalibus & tributis, Ecclesiast. caterisque subsidiis pecuniariis, que Laici ab Ecclesiasticis exigunt, in- tinis. tegra & inuiolata seruarentur. Quidam etiam scripsere, ipsum Cardinalibus Columnensibus dignitatem pristinam ac opes restituisse, vt iureiurando, quod præstiterat quando Papa electus fuit, promissisque siaret.

Rex & Pontifex cum Pictauij conuenissent, iamque ab aliquo tempore de Bonifacij negotio altum silentium fuisset, apud Pontificem egit, vt Bonifacij VIII. nomen è Pontificum Romanorum catalogo sacrisque diptychis eradendum, cadauer etiam eius comburendum curaret, multo- Villanilib. rum grauium criminum, hæreseos, sodomia, cadiumque per sicarios patrata- Antonia. rum, aliorumque illum accusans. Cum minus ad hec facienda propen- walfingh. sum ac promptum Pontificem Rex animaduertisset, vehementitis institit, nasterious. cique denuntiauit articulum illum, sextum esse eorum, quos statim atque Pontifex creatus fuit, iureiurando effecturum esse promiserat, quódque tunc ei patefacere Rex noluerat.

Angebatur Pontifex iuramento tam solemni obstrictus; vi itaque moras necteret, aliorum sententiam expetere et) cum iis de tam arduo ac graui negotio deliberare, vt sibi liceret, Regem rogauit. Cardinalis Pratensis, cum quo Papa consilia communicauit, vt Regis conatus cluderet, ipsi respondendum censuit, eiusmodi negotium tale tantique momenti esse, vi Concilij examini subiici conueniret; illudque indicendum esse. Concilium ergo post triennium celebrandum statim indicitur, vt interea qui adfuturi crant, se comparare possent. Talis equidem indictio tam sera ac tarda, ad Regis caterorumque, qui hoc consilium promouebant, frangendos emolliendosque animos certissimum remedium fuit.

At qui Regis negotia procurabant, sollicité & instanter à Papa petierunt, ve cognitionem de Bonifacio eiusque criminibus ad finem perduci curaret. Bullam itaque anno 1309. Septembr. 13. Auenioni pro- 1309... mulgauit, eáque statuit, vt super allegatis à Rege, eiusque filio Ludouico Ebroicensi Comite, Ægidio Comite sancti Pauli, Ioanne Comite Drocensi, & Guillelmo Plessiaco, aduersus Bonifacium criminibus anquirerctur: Et ideo tam dicti Principes guam cateri in ius vocarentur, & intra mensem Martium media quadragesima Auenionem se sisterent, vt ibi omnia causse argumenta momentaque enumerarent. Bullà tamen alia peculiari id vnum declarauit Pontifex, se nunquam Regem in hac generali citatione comprehendere voluisse; cum illam litem suam nunquam fecisse ab eo semper intellexisset; sed hoc solum in mente habuisse, vt Ludouicus Ebroicensis Comes, & Ægidius sancti Pauli Comes, alique in ius vocati censerentur.

1307. Acta p. 287. Cap vnico de immunicatibus in Clemen.

Antonia, Archiep. Florent.

1307.

776.

1309. Num<sub>774</sub>.

Libro A-

Renatus Supinus eques Gallus cum Pontifici in ius venire iubenti parêre, & de his qua norat testimonium perhibere cuperet, Auenionem versus iter direxit; sed tribus ab whe milliaribus sicarij eum inuadunt, quos cum saluus euasisset, retrocessit. His obstaculis spretis Guillelmus Nogaretus, Guillelmus de Plessiaco, Petrus de Salasardo, & Petrus de Manasco equites, Regisque legati, & Bonifacij VIII. accusatores, valida hominum manu stipati, qued potentiam corum suspectam haberent, qui magno satis numero Bonifacij memoriam tuendam suspectam haberent, qui maperuenerunt. Qui verò Bonifacij acta desendere palam visi sunt, hi suere, Comes Franciscus Petri Caietani filius, Theobaldus Bernazi filius Anagniensis eques Bonifacij nepos; Itémque Iuris Doctores Gotus Ariminensis, Baldredus Bisethus, Thomas de Murro, Iacobus Mutinensis, Blasius Pipernensis, Crescentius de Paliano, Nicolaus de Verulis, Iacobus de Sermoneto, & Conradus Spoletinus.

In consistorij igitur consessu publico Nogaretus et Legationis socij Papam sedentem adierunt, Es programma quo vocati Auenionem fuerant, recitari audierunt. Vt rem altiùs repeteret Nogaretus quadam propofuit, eumque statim excepit Franciscus Caietanus defensorum pracipuus, asseruitque tales accu'atores idoneos non esse, & admitti non debere. L'ossque longas contentiones Berengarium Episcopum Tusculanum, & Stephanum tituli sancti Cyriaci Cardinales delegauit Pontifex, qui disceptatores essent, contendentium que partium acta reciperent, rationésque allegatas audirent. Prouocationis codicillos quibus futurum (oncilium appellauerat, aliásque literas & auctoritates superstite Bonifacio consignatas Nogaretus communicauit, prinatimque Pontifici totam quastionem explicuit ; eóque adegit vt ad disceptandam eam illum adstrinxerit. Tunc itaque Cardinales aliquot, quorum intererat memoriam Bonifacij non damnari, cum ab ipso in sacrum collegium allecti fuissent, tanquam suspectos iudices habere recusarunt ac reiecerunt. Multa deinde crimina Bonifacio obiecerunt, ciúsque in Gallos odium, mentémque malignam notam fecerunt. Nogaretus priuatim obiectum sibi ob captum Bonifacium crimen diluit, se etiam à Bonifacio libertati reddito absolutum fuisse allegauit : postulauitque, vt de se à Benedicto XI, instituta quæstio rescinderetur.

Memoria Bonifacij affertores causas prolixas allegarunt, contenderúntque de Bonifacij memoria anquiri, aut Pontisicem hareseos accusari, nisi in consessu Concilij vniuersalis non posse, cum ea quastio ad Ecclesiam vniuersalem pertineret. Accusatores etiam nec idoneosesse, nec admittendos, quippe qui in Bonifacium coniurationis duces sucrint. Posteáque de vi illata, dum ille captus suit, déque Ecclesia direpto thesauro multa protulerunt. Legitimum Pontisicem illum suisse, con orthodoxum vixisse asserverunt, animámque Deo reddidisse, postquam Pontisicalibus

#### INTER BONIF. VIII. ET PHILIP. PVLCR. 31

ornamentis indutus, crucem manu gestans fidei articulos pro more professus 1309.
esset, es clara voce coram octo Cardinalibus recitasset; quarum rerum
Cardinalis cuiusdam epistola fidem faciebat.

Dum hàc gerebantur, dua res anxium Nogaretum tenebant, quastiq Perusij à Benedicto Papa de ipso instituta, & accusatio contra Bonisacium à se proposita ac publicata : libellum propterea supplicem Pontifici obtulit, vt extra culpam criménque effe se ostenderet; ideóque Benedictum XI. inique se gessisse, qui causa non cognita de capto Bonifacio, déque capto Ecclesia thesauro inquiri & de se quastionem institui imperauerat : easdem aduersus Bonifacium criminationes olim à se delatas repetut, & sua actaiuridica of iusta asseruit, nec alia ratione quam religionis zelo incitatum fuisse. Pontificem tamen supplex rogabat, vt se ad cautelam absolueret, Séque ad pænam subeundam, si in reatu esse iudicaret, paratumesse. Cardinales etiam Iacobum & Petrum Columnenses futurum Concilium appellasse, & à Papa prouocasse; quod exemplum ipse Nogaretus, Plessiacus, Rex ipse & omnes eius subditi sequuti sunt. Ad ista verò à Pontifice responsum tulit, rem arduam ac maximi momenti esse, quam diligenter pensitare conueniret. Hanc tamen repulsam passus Nogaretus nihil remisit; Et allegatis à Caietanis exceptionibus apologissque tam ad factum quam ad ius attinentibus respondit rescripsitque. Primum itaque Bonifacium Pontificem verum legitimumque fuisse negabat; omnibus nurrique nota que de ipso vulgò iactabantur, intrauit vt vulpes, regnauit vt leo, mortuus vt canis. 1 1. Si verò in Ecclesia Dei gradum aliquem occuparit, fuisse tanquam Luciferum in cœlis! 111. Odium vius cupitale Columnenses incurrisse, tótque damna ab ipso esse perpessos, quòd cius intercessissent electioni. IV. Multa deinde crimina atrocia Bonifacio obiecit, multáque testimonia allaturum promisit. Alia porro scriptura accusatores prioribus adiccerunt, Concilij iudicio minime opus esse, siquidem Bonifacius obierat; idoneum controuersiæ disceptatorem ac indicem Pontificem esse, edita ab illo pietatis & religionis, in ultima vita classicala signa ad obiecta crimina diluenda haud sufficere; cum palam 👉 publice errores confessione contraria & abiuratione emendare debuerit.

Defensores Bonifacis his prolixis accusatorum scriptis contraria quantum adius factumque spectabat opposuerunt, & Bonifacis memoriam integram servare conati sunt. mutuarum simultatum, quas inter se Rex atque Pontifex exercuerant, causas proposito sibi sini accommodatas allegarunt, ob quas Regem ab actione repelli debere asserverunt: Regem Guil. Nogaretum, quòd hanc Bonifacis accusationem persequeretur, magnis pramiis affecisse, amplifsimis possessionibus & opibus donatum in Palatium suum admissse, tandémque Cancellarium suum fecisse, Regem etiam Nuncios Apostolicos & Abbatem sisterciensem male habuisse, quòd appellationi ad futurum Concilium sibi adh erere recusassent.

32

1309.

Tunc verò quòd Nogaretus fortè coram pluribus iactauerit se absolutione non egere, quia sapissime ad colloquium priuatum huius negotij tra-Etandi caus à Pontifex ipsum admississet, ideo Papa dixit considentibus in consistorio purpuratis Patribus, cum quibus de hac lite disceptabat, se haud credere excommunicatum quemquam eò absolutum esse, quòd Papam allocutus esset aut salutasset. Quapropter mentem suam declarauit eam esse, Cap. 4. Si vt excommunicatus haud absolutus sit vel censeatur, etsi cum eo quouis modo collocutus fuerit. Hinc decreti in Concilio Viennensi lati occasio nata, quo eodem sensu quem Papa in consistorio dixerat, sententia stabilitur.

fummus. de sentent. excom. in Clement.

1310.

Amplius etiam tunc inquisitum est, testium que causariorum senio vel valetudine anticipata interrogatio, ne testimonia perirent, instituta, aliaque scriptura prolixa aduersus Bonifacium condita, quibus eadem accusationum capita superioribusque similia continentur, auctoritatumque citationes inutiles nulliusque ponderis, tædium ac fastidium lectoribus creantes

cumulantur.

Circa idem tempus Nogaretus in consistorio coram Papa & Patribus de Bonifacij defensorum temeritate & inordinata eorum disceptatione questus est; qui scriptis suis defensionis terminos longe excedebant, pluraque auctoritati Regis domini sui, ciusque Regiis iuribus in Ecclesiarum regni sui temporalibus bonis aduersantia ac contraria immiscebant. Asseruit que Regem iure suo nixum Ecclesia Pralatorum, vel inuitorum, bonis & opibus ad sumptus vrgente necessitate tolerandos vii posse; etsi hactenus, nisi consentiente clero, hoc non fecerit. Regis etiam nomine in eodem consessu querelas detulit ob longas moras, quæ in disceptanda hac lite Num. 777. ducebantur. Causam earum à se Papa reiecit, et) in longas prolixásque accusatorum inquisitiones transtulit. Breui etiam ad Regem\* epistola excusationibus firmis se purgauit, null'asque se affectare moras dixit. adtestium interrogationem faciendam omnia parata esse: vnum tamen se animaduertere, Auenionem accedere, terrore à Bonifacij defensoribus, quorum potentiam reformidabant, iniecto illos non audere. vnum etiam ex illis testibus, qui iamiam interrogandus erat, mortuum in lecto, citra morbi signum aut suspicionem repertum fuisse.

> Bonifacij defensores controuersiæ decisionem eludere studentes prolixum commentarium legibus & canonibus infartum protulerunt, quo contendebant Bonifacium à Deo solo iudicari debere; & propterea Pontificiam iurisdictionem declinabant. Concilium saltem indici & congregari debere; Gallos, nedum Regem ipsum, ad illud haud admittendos. Iterumque manus iniectionem in Bonifacium, & inquisitionem aduersus cos qui ipsum

ceperant, repræsentarunt.

Huic scripto allegatis similibus rationibus, legumque & canonum auchoritatibus citatis respondere accusatores non neglexerunt; atque in tot ca-

pita

INTER BONIE VIII. ET PHILIP PV.LCR.

pita commentarios suos distinxerunt, quot defensores proposuerant. Prolixe 1310. in illis disputabatur an Celestinus Sede Pontisicia abire, o dignitatem ciurare potuisse. Verum amba partes hanc causam tam confuse o tur-Actapato. bide o sine successu agitarunt, ot pane inutile sit illis diutius immorari. Vum tamen instrumentum huic prolixo commentario insertum, quodque à domino Bertrando de Rupenegada equite, Nogareti, ac domini Plessiaci mandatario speciali prolatum est, attenta lectione est dignum. Illo plura iura Regia asseruntur, qua multi imperiti dubia o ancipitia hodie reddunt, qua temporibusillis sic stabilita erant o sirmata, ot supra omnium hominum memoriam viguisse o observata suisse crederentur. Eiusmodi autem capita sunt.

Regem in temporalibus nullum præter Deum se superiorem agno-

scere.

Francia Regem in temporalibus alissque ad hoc spectantibus, aut regni

statum, & subditos, à se & Curia sua, non ab alio iudicari.

Reges nostros iura ac libertates Ecclesiae, secundum regni consuetudines tutatos suisse; ita ve quadam iure scripto ad Ecclesias pertinentia, Regibus ipsis consuetudine antiqua competant; sicut vice versa alia sunt, qua scripto iure ad Regem aut alios dominos Laicos pertinere deberent, qua tamen veteri qua inualuit consuetudine ad Regni Ecclesias pertinebant.

Cùm Reges Ecclesias regni fundauerint, amplissimisque possessionibus dotauerint, pecuniam regni Ecclesiasticis imperari Regem inhibere posse, ac ne dissipentur cauere; nec Papam inconsulto Rege quicquam ab illis exigere posse.

Regem ab omni auo Ecclesiarum regni sui, ac prasertim Cathedralium tutorem ac defensorem esse, huiúsque tutelam Ecclesiis viilem ac commo-

dam magnopere esse.

De successionibus & rebus temporalibus, sue actione petitoria aut possessoria rem suam actor persequatur, aut reus defendat, sue ad Ecclesias aut Ecclesiasticos pertineant, sue etiam ad Laicos, forum Laicum, ac pracipue Regia tribunalia cognoscere.

Ab omni auo apud alios iudices quàmin Curia sua, sue conueniat, sue conueniat, sue conueniatur, nulla status aduersarij habitaratione, Regem non litigare, nist causa merè spiritualis sit, er de iis qua ad sidem spectant quastio instituatur.

Iure R egaliæ plurimarum regni. Ecclesiarum bonis immobilibus R egem spui, donec noui Prælati inuestituram præsentes ab co acceperint, of in bonorum possessionem missi fuerint.

Dignitates, beneficia & præbendas plurimarum Ecclesiarum, qua-

rum Reges conditores et auctores sunt, Regem conferre.

Præter ius Regaliæ, hocce etiam ab omni æuo stabilitum, vt Reges

nostri fructus & reditus vacantium Ecclesiarum percipiant, in vsus proprios conuertant, nec restituere eos teneantur, hísque fruantur, donec Prælati sidelitatem præstito iuramento promiserint, séque vasallos professi fuerint.

Quamdiu verò iure illo Regaliæ Rex viitur, dignitates, præbendas, aliáque beneficia quæ Episcopus conferre solet, siue in Curia Romana, aut alio quouis modo vacauerint, Regem conferre.

Hoc Regalia ius quibusdam regni Baronibus Reges nostros cessisse ; ipsique Barones eo fruuntur tanquam iure feodali , regióque ideo dicto , quòd

illud à Rege acceperint.

Plura deinceps in illo scripto capita sequuntur, quæ ad controuersiam inter Regem & Archiepiscopum Lugdunensem motam spectant; disputatio autem in eo vertebatur, vtrum Archiepiscopatus & Ecclesia Lugdunensis, vrbisque dominium temporale intra Regni sines sita essent; ad hunc autem sinem illa spectant, vt probetur, Archiepiscopum Lugdunensem Regi propter temporale dominium sidelitatis sacramentum præstare debere.

Si verò Antistites, corúmque Officiales iurisdictionis spiritualis auctoritate Regia iurisdictioni, quominus suo fungatur munere, impedimentum attulerint, solitos esse Reges in Ecclesiasticorum bona temporalia, donec

ab eiusmodi captis destiterint, manum iniicere.

Ad sui tutelam regni vias milite præsidiario R egem munire posse, qui Romam aut alia loca petentes, indéque redeuntes arceat ac repellat, qui que obseruet ne aurum & argentum aliæque merces regno exportentur.

Lites de iure patronatus Ecclesiarum institutas à Rege ipsiúsque Curia

iudicari solitas.

His iuribus consuetudine regni inueteratâ, qua ius antiquum appellari potest, Regem, ciúsque decessores semper vsos fuisse, nullúmque Pon-

tisicem præter Bonifacium litem de iis unquam mouisse.

Bonifacium denique Bulla sua, qua incipit, Ausculta fili, cuiusque suprà mentio habita est, Regem per calumniam insimulasse, quasi nullum absolute superiorem se agnoscere literis asseruisset; quod equidem falsum ac commentitium est; quis enim Francia Rege profundiori cum humilitate of deuotione sidem Catholicam, Sacramenta Ecclesia, summum Pontisicem, Ecclesiámque Romanam veneratur, eorúmque superiorem auctoritatem agnoscit?

Memoriæ Bonifacij assertores, vnáque Cardinales qui litem illam suam faciebant, causæ suæ dissis, rationésque Gallorum validas or inexpugnabiles cernentes, falsas literas fabricati sunt, vt illius cuius desensionem susceperant, actiones à censoria nota protegerent; verùm falsæ statim magno cum auctorum dedecore et infamia compertæ sunt; Pontisicisque prolata ore sententia tales tudicatæ, spectante vulgo publicè com-

bustæ fuerunt.

His Pontifex satis manifestum fecit, malas artes, quibus Bonifacij me-

Libro A.

### INTER BONIF. VIII. ET PHILIP. PVLCR. 35

moriam integram seruare illi conabantur, sibi non probari; interea tamen sub specie iustitiæ, Regis subditorumque ipsius in actione persequenda vigorem retundere conabatur. quapropter ad Regis fratrem Carolum Num 789. Andegauensem \* Comitem scripsit, hortatusque est, hoc à Rege impetraret, scripta vt nempe huius controuerfiæ decisionem Ecclesiæ ac sibi permitteret; eidém- an. 1310.

que accusatores Bonifacy acquiescerent.

Has fratris sui preces aliquamdiu Rex repulit, nec se exorari passus est; verum magnatum plurimorum precibus tandem victus diplomata seu codicillos Regios ad Fontem-Blaudi promulgauit, quibus totam controuersiam Pontifici & Concilio iamiam celebrando remisit ; cum æquum sibi non Num 778. videretur decreta Pontificis, à Concilio confirmata, prasertim vbi de fide 1310. in agitur, in dubium reuocare. In Regis sententiam filius eius Ludouicus Ebroi- Galliaigu. censis Comes, & Guido sancti Pauli itidem Comes & Magnus Francia Num. 775. Buticularius statim concesserunt, literisque promulgatis consensum similem 14. Febr. præbuere. Hos consensus codicillos statim atque accepit Pontifex Bullam Gallia.1311. \* promulgauit, qua breuiter qua in eo negotio gesta fuerant enarrat, sibi Num. 785.

nempe Regis animum rectúmque propositum abunde in eius negotij perse- Muj au. quutione perspectum esse; quippe qui vim Bonifacio illatam thesaurique Ecclesia expilationem nunquam probauerit : Cardinalium itaque consilio **s**e à Rege enixis precibus contendisse , vt Ecclesiæ iudicio controuersiam totam permitteret. Cui propositioni cum Rex primum se difficilem præbuisset, postea mutato consilio manus dedisse ; idem quoque accusatores 🤫 defensores Bonifacij fecisse, consignatis literis, quas in Ecclesia archiuis testanda deuotionis illorum causa & ad perpetuam rei memoriam deponendas curauerit. Quibus omnibus diligenter perpensis, omnes constitutiones sexto Decretalium non insertas, quatenus illa dignitati, iuribus, ac libertatibus Regni & Regnicolarum derogant & contraria sunt, abrogauit, irritasque ac nullas fecit. Quantum verò ad Bonifacij Decretales spectabat, quarum una his verbis, Vnam sanctam, incipit; altera verò his, Rem non nouam, quæ extrauagantibus communibus sub titulo de Maioritate & obedientia, & sub alio de dolo & contumacia insertæ sunt, cas vins vigorémque habituras iuxta correctionem à se anteà factam pronunciauit. Omnes insuper privilegiorum suspensiones, excommunicationes, interdicta Or prinationes, catera denique directe vel indirecte, palam vel prinatim hac in controuersia, tam aduersus Regem quam ipsius liberos, Regni iura t) libertates, aliósque qui publice Papam accusauerant lata abrogauit. Ii autem erant Ebroicensis, sancti Pauli & Drocensis Comites, Guillelmus de Plessiaco, qu'ique eorum adhaserant prouveationi. Omnia denique aduersus eos gesta à die festiuitatis omnium Sanctorum anni 1300. ad annum 1311, reuocauit. Cunctos insuper cuiuscumque sortis ac conditionis essent, actuarios, scribas, iudices, aliósque, vi intra quatuor menses omnes

chartas, scedulas, bullas suspensionis, excommunicationes, litiúm que instrumenta originalia, vel ex ipsis desumpta exemplaria ad hanc rem pertinentia comburerent, eáque ex actis publicis eraderent sub excommunicationis pæna iussit. Hac tamen generali absolutione non comprehendebantur Guil. Nogaretus, Reginaldus Supinus equites, Thomas de Morolo, Robertus Supinus Reginaldi filius, Petrus Genetanus, eiusque filius Stephanus, Adenulphus & Nicolaus Matthæi Giffredi filij, Buffa Orlandinus, Petrus de Luparia equites & Anagnia ciues: Sciarra Columna, Ioannes Landulfi filius, Gothofredus Ioannis de Ceccano filius, & Maximinus de Trebis, qui omnes dum Bonifacius capiebatur, & thesauri Ecclesia compilabantur interfuerant, atque etiam ex Anagniensium ciuium numero illi qui vim inferentes iuuarant.

Veritus autem Papa, ne Nogaretus vir fortis ac generosus 🗞 fauore aulæ fretus, desertum se o non absolutum sentiens hanc pacem turbaret, Num. 785. aliam eodem die Bullam eiusdem ac prædicta tenoris Nogareti gratiâ promulgauit, qua ipsum ad cautelam absoluit; his tamen appositis conditionibus, vt in primam transmarinam expeditionem cum armis & equis proficisceretur, ibique vitæ quod supererat transigeret, nisi Pontifex hanc ipsi pænam remitteret. Antequam verð illud iter susciperet pænam, qua mulctatus fuerat, subire iussus est, Ecclesias nempe B. Maria Virginis Vallis-viridis, Rupis Amatoria, Aniciensem, Bononiensem ad mare, Carnotensem, sancti Eligij & Montis-maioris, sancti præterea Iacobi Compostellani apud Callecos visitare. Si verò priusquam impositam pænitentiam impleuisset vitam cum morte commutaret, ad ipsius heredes absolutionis beneficium pertinere debebat, modò residua ipsi adimplerent. sin minùs, neque Nogaretum, neque ipsius heredes absolutionis istius, quæ irrita hac in parte mansura erat, commodo fruitures.

Aliâ quoque Bullâ eodem die publicatâ ciues Anagnienses hac absolutione liberatos pronunciauit; illos tamen qui thesaurum Ecclesiæ expilarant, excepit, sibique ius eos, cum visum esset, persequendi retinuit. Bulla tandem alia quod antea decreuerat, nullum scilicet Gallum Num. 784 aduersus Bonifacium delatorem vel testem se auditurum, abrogauit ; séque in posterum nulla instrumenta vel scripturas, qua Regis hoc in negotio rectam mentem zelumque suggillarent, admissurum protestatus est.

Ex his omnibus cuncti iudicauerunt, eam Papa tunc esse mentem, vt memoria horum omnium perpetuo silentio inuolueretur. Vt verò de Bonifacij vita eiusque moribus bonis malisve inquireretur, veritásque tandem pateret, Num. 775. cupere se vt demonstraret, Bulla statuit iussique cunctos, qui quidpiam illorum nossent, ad designatos in Bulla viros, Guillelmum nempe Nogaretum equitem Caluissoni dominum , Guillelmum de Plessiaco , aliósque deferre ac denunciare, admittendosque fore pronunciauit.

Num. 286. 787.

### INTER BONIF. VIII. ET PHILIP. PVLCR. 37

Kal. Nouembribus anni 1311. Concilij Viennensis in Delphinatu prima sessio celebrata suit, in quo vt Regi promissa prastaret Pontifex, de c.12. lib. 9. Bonifacio quasitum ac disputatum fuit. Patrum itaque decreto Bonifacius Antonin. Catholicus & orthodoxus, nullaque haresi contaminatus declaratus est, parte 3. cuius rationes Ricardus Senensis Cardinalis Iuris doctor insignis, Ioannes de schism. Namurcensis Cardinalis Theologus, & Cardinalis Gentilis Canonici Iu tenus. ris peritus Regi exposuerunt.talémque Bonifacium M. Caroccio, & Guillelmus Debolus fortissimi equites prouocatis ad pugnam contradicentibus, asseruerunt. Rex propterea attonitus restitit : At Pontifex Cardinaliumque Collegium ipsi satisfacere cupientes, decreto lato ipsum eiusque successores ab omni in posterum de admissis in Bonifacium inquisitione securos prastiterunt. Scripserunt alij, Concilium Regis aduersus Bonifacium ge- lo le Maire sta non equidem probasse, attamen ea qua Bonifacius contra Regem mo- cap. 20. P. litus fuerat iniusta ac irrita iudicasse.

Talis fuit exitus huius longi ac molesti dissidij, quod hoc sæculum per decem annos exercuit. Potiórque Regis in eo conditio fuit, quòd iura ipsius stabilita, Bonifacij verò molimina ab ipsis Pontificibus condemnata fuerint. Clemens verò Papa V. & Cardinales de Bonifacij memoria inquiri, ciusque famam in periculum adduci, rem nimis duram, ac sinc exemplo esse iudicarunt. Regi tamen placuit per totum regnum ipsius memoriam extingui & aboleri, sextúmque Decretalium librum à Bonifacio collectum allegari vetitum; adeóque hocce Regium iussum viguit, vt ne nunc quidem vllus apud iudices rationem ex illo libro petitam, allegare audeat. Quod etiam ad Cap. Generali constitutione de Electionibus in sexto glossa auctor his verbis in editione Romana deletis, adnotauit, Ideo iccundum aliquos Constitutiones istius compilationis (scilicet 6. libri) non fuerunt receptæ in hoc regno propter istam, de iure nempe Regalia, controuersiam.

Quidam historici, vt Principum animis terrorem incuterent, essque à villani. conscruatione iurium, maiestatéque imperij sui tuenda aduersus extra-Anton. neorum molitiones sub specie religionis deterrerent, improspera omnia & Alius apud quæcunque male gesta Philippo Pulcro contigerunt, ipsius etiam mortem Visinum quam violentam fuisse falsò tradunt, ob nimis rigide & asperè habitum Bonifacium euenisse scribunt, ipsiúsque posteros ad quintam generationem vsque excommunicatos, infelicésque fuisse, ex circumstantiis absurdis ine-Meyerus. pté adnotant. Horum calumnias abunde refutat ipsius vitæ historia, Annal. quam qui legerit, non alium Regem Philippo fortunatiorem per illa tempora agnoscet, qui multis prosperis successibus, per annos viginti sex quibus imperauit, vsus est, Papæ, ac Comitis Flandrensis hostium infensissimorum conatibus repressis, ipsisque in ordinem coactis. Ipsi verò tres filij nascendi ordine successerunt, issque desicientibus ex fratre nepos Philippus

## 38 HIST. MAG. DISS. INTER BON. VIII. ET PHIL. PVL.

1311. Valesius, eiusque posteri feliciter regnauerunt. Temeraria itaque, quin etiam impia Historicorum audacia , qui secreta Dei iudicia tam altè rimari volunt. Inter cateros autem Meierus scriptor ineptissimus, qui dum Austriacorum partibus fauet, duo bus in locis Historiæ suæ contumelias tam impudenter in memoriam maximi huius Regis iactauit, vt ridiculum inde omnibus se præbeat; hisque probris vindicem se asperrimæ pænæ Flandria Comiti rebellanti vassallo à Rege inflicta ostendere voluit. Idem Meïe-Walfingh. rus, aliusque Anglus ipso antiquior, rerum gestarum veritatem ignorantes, Nogaretum in nuptiarum, Isabella Francica, & Eduardi II. Anglia Regus Bononia ad mare celebritate ac sollemniis anno 1307. in aula Regia subita morte, & horrendum in modum ore ac vultu contortis, extinctum tradunt; qui mendacij manifesti arguuntur. Nogaretus siquidem anno trecentesimo vndecimo supra millesimum Auenionem profectus actionem contra Bonifacium, vt suprà dictum est, persequebatur. Hinc etiam quam sidem adhibere huius Belgæ historiis conueniat, facile colligitur, cum ipse Philippi Pulcri Regis maximi, piissimi, auctoritatis ac Maiestatis sua omnium qui Francis imperarunt, Regum retinentissimi famam omnibus modis discerpere ac lacerare studio partium attentarit.

# I ergo tu, & tibi vsurpare aude aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus dominatum.

D. Bernardus lib. 2. cap. 6. de Consideratione ad Eugenium Papam.



Nullum puto ab aliis maius præiudicium tolerat Deus, quàm quod eos, quos ad aliorum correptionem posuit, dare de se exempla prauitatis cernit, & susceptæ benedictionis ministerium vertunt in ambitionis argumentum.

S. Gregorius lib. 2. de Baptismo cap. 6.

# ACTES ET PREVVES

# V DIFFEREND

D'ENTRE

LEPAPE BONIFACE VIII.

ET

LE ROY PHILIPPES LE BEL.



# INVENTAIRE DES PIECES

contenuës dans ce volume.

VELOVES Extraits touchant le Pape Boniface VIII. tirez de diuerses Chroniques écrites à la main. page 1. Table Chronologique pour l'éclaircissement de l'histoire de Boniface VIII. page 6. Defenses du Roy Philippes le Belàtoutes 17. Aoust. personnes de transporter de son Royaume or & argent, ioyaux, pierreries, armes, cheuaux & autres choses seruans à la guerre, sans sa permission & congé par écrit. Bulle de Boniface VIII. qui defendaux Ecclesiastiques de payer à qui que ce Pontif. Bosoit aucune chose. Excommunie tous Empereurs, Rois, Princes, &c. qui exigent desdits Ecclesiastiques sans la licence du S. Siege, &c. page 14. Bulle de Bonifice VIII. mandant au Roy Philippes le Bel, que son Ordonnãce defendant aux étrangers de demeurer en France, ny d'y faire aucun com-Royaume, ne doit comprendre les gens d'Eglise, sur lesquels les Rois n'ont aucun pounoir, &c. page is. Ecrit fait par le Roy contre la precedente page 20. 21. Bulle. Bulle du Pape Boniface VIII. au Roy 1297. Philippes le Bel, où il luy mande 7. Fenerier. qu'il luy a enuoyé vneplus grande Letla bien considerer, & d'appeller ses plus sideles Conseillers, & la leur faire lire pour la faire obseruer. Bulle de Boniface au Roy, se plaignant d'un Edit que le Roy auoit fait, por-& qu'il n'entend que les Ecclesiastiques y soient compris, sur lesquels le Roy n'a nul pounoir. page 24.

1297. Vne seconde Bulle du mesme à deux de

ses Nonces en France, leur mandans

1296.

1296.

1296. 21. Sept.

1296.

12. Sept.

nif.

que s'ils sont empeschez de faire sortir de France l'argent qu'ils y auront leué, ils declarent le Roy, & ses Officiers qui les auront empeschez, incidisse in sententiam promulgati canonis, & qu'ils les excommunient de nouucan. page 25. Lettre de l'Archenesque de Reims & ses Suffragans, au Pape Boniface, se plaignans d'une Conslitution faite par sa Sainteté pour la liberté Ecclesiastique, que le Roy, les Princes, & les Seigneurs temporels, & toute la France anoient ingé tres-preindiciable à leurs page 26. droits, &c. Lettre des Eucsques d'Albe & de Preneste, ecrite au Roy par oraxe dis l'ape 20. Auril. Boniface, sur la publication & prorogation de la treue ordonnée par le Pape entre le Roy de France, & les Rois des Romains & d'Angleterre, aucs peine d'excommunication contre les contrevenans. pag. 27. merce, ny de rien transporter hors du Bulle du Pape Boniface contre ceux de la Maison des Colonnes, dans laquel- 10. May. le aprés auoir narré les maux faits par ceux de cette Maison, il depose dis Cardinalat Iacques du titre de sainte Marie in via lata, & Pierre du titre de saint Eustache, Cardinaux de cette Maison, & les priue de tous leurs benefices. page 29. treparl' Euesque de Viniers: le prie de Acte par lequel un Clere de Chambre du Pape Boniface envoyé par luy, cite 4 May. Pierre Cardinal de S. Eustache à comparoir deuant sa Sainteté, où seront les Cardinaux, & ce sous peine de prination du Cardinalat. pag. 33. tant defense de rien tirer du Royaume, Acle des deux Cardinaux Colonnes, contenant les raisons qu'ils ont en de ne 19. May. point comparoir deuant le Pape, auec leurs protestations; appellent au saint

Siege, & au Pape futur ; & disent qu'on a tousiours procedé auec grande circon $f \tilde{\eta}$ 

de ses Officiers, Comtes & Barons, spection contre les Cardinaux. page 34. she de la dieque di serie dans page 53. Bulle de Boniface declarant que la Bulle Autre Bulle de Boniface aux Archeuescommençant Clericis laïcos, defenques & autres Ecclesiastiques de Fran- 5. Decemb, . dant aux Ecclesiastiques d'aider les ce; à ce qu'ils ayent à comparoistre de-Rois de leurs biens, n'est pas pour uant luy anec les Docteurs és Droits, defendre les dons volontaires que les o Go. of the many pages 4. Ecclesiastiques de France voudront Decretale de Boniface commençant Vnam faire au Roy sans exaction, &c. 1302. page 39. 1 19 11 150 150 17 16 16. fanctam. De maioritate & obe-Le Pape Boniface promet au Roy qu'il ne 🥶 dientia, Extra. 🐃 1298. ingera point le differend d'entre luy & Requeste de Guillaume de Nogares prele Roy d'Angleterre, dont il est arbi-Zuillet. sentée au Roy estant au Louure, en pre- 12. Mars. tre, sans l'exprés consentement de sa sence de plusieurs Prelats & Seigneurs Maiesté porté par ses Lettres Patentes, contre le Pape Boniface. page so. & par un enuoyé exprés. Extrait d'un ancien manuscrit, qui dit Bulle du Pape Boniface; disant que le que le Roy sit brusser dans Paris l'an 1300. 1301. la Bulle du Pape en presence de Pape pouuant donner des graces & des 4. Decemb. tous les Nobles & autres. prinileges, qu'il les peut renoquer. page sg. Lettre enuoyée par les Barons du Royau-Qu'il a donné des privileges au Roy me de France au College des Cardi- 10. Auril. de France, & aux Cleres & lais de son · naux , quand le Roy appella contre Bo-Conseil, que ces graces ont cause beaucoup d'abus, & des dommages aux Preniface Pape. page Go. Lettres des Cardinaux aux Ducs, Comlats & aux Eglises. C'est pourquoy du tes & Barons du Royaume, pour excuser conseil desdiis Cardinaux il suspend ce qu'anoit fait Boniface, & qu'on luy lesdits prinileges, &c. page 42. a imposé des choses qu'il n'a point fai-Boniface declare au Roy par une petite Bulle, qu'il est son suiet au temporel, & tes; entre autres celle là, qu'il eust écrit qu'il ne doit conferer aucuns benefices, au Roy qu'il estoit son suiet au tempo- 26. 1uin. rel, & qu'il tenoit son Royaume de ďς. page 44. Le Roy répond qu'il n'est point son suiet page 63.84. luy, &c. au temporel ny à qui que ce soit. Que Bulle de Boniface aux Prelats & autres Ecclesiastiques de France, se plaignant ta collation des prebendes les suges vucans luy appartient, & les fruits aussi, dece que le Roy a fait contre luy en son & qu'il maintiendra ceux qu'il y a Parlement affemblé à Paris, pour empescher que les Ecclesiastiques qu'il auoit Ibidem. pourueus. Pierre de Bosco ou du Bois Aduocat du mandez de le venir trouner, n'y vinf-Roy à Coustances, donne son aduis sur sent. Se plaint des paroles dites concette petite Bulle fort iniurieuse au Roy. tre luy, principalement par Pierre Flotte. Leur reproche qu'ils ont souffert dipage 44. 45. re beaucoup de paroles outrageuses con-Bulle de Boniface au Roy commençant Ausculta fili. Dit que le Roy l'a étatre l'Eglise, &c. page os. 9. Decemb. bly sur les Rois & Royaumes ad cucl- + Lettre des Prelats & autres Ecclesiastilendum, destruendum, dissipanques tant Reguliers que Seculiers du dum, ædificandum, &c. page 47. Royaume de France assemblez à Paris, au Pape Bonifice. page 66.67. 48. Oc. Bulle de Boniface aux Prelats, Chapi-Lettre des Cardinaux aux Maires, Ef-1301. tres es Docteurs en Theologie de Francheuins, Iurais & Consuls des villes 26. Iuin. 5. Decenst. ce, par laquelle il leur ordonne de se - de France, fusant response à vne let-· trouver prés de luy à certain iour, tre qu'ils auoient receue d'eux. page 72. · pour estre informé par eux des oppres-Deux aduis : Le premier du Cardinal de

Porto. Le sécond da Pape Boniface,

frons qu'ils soussrent de la part du Roy,

13. Auril.

1303.

prononcez dans le Consistoire, touchant Bulle de Boniface à Iean Cardinal de S. 1303. le differend entre le Pape & le Roy de Marcellin, où il luy fait scauoir qu'il 13. duril. France, tirez d'un Manuscritde la n'est point satisfait des réponses que Bibliotheque de S.V. ictor. p.72.73. &c. 🦟 luy a fait le Roy aux articles qu'il luy a Segment 1 Lettre du Cardinal Matthieu S. Mariæ va enuoyezs; commande audit Cardinal de 1;02. s. septemb. in Porticu à Robert Duc de Bourgopresser le Roy de changer ses réponses. gne, faisant reproche des graces & 24'il vouloit que ce qu'il avoit dit prinileges concedez par le Pape Bonifapour l'Eglise de Lion fust obserué. p.95. ¿ ce à la France, &c. 10 page 79. Bref du Pape Boniface au Comte d'Alençon, se plaignant des réponses faites par 13 Auril. Lettre de Robert Cardinal de S. Potentia-1302. 5. Septemb. ne, & de Pierre Cardinal du titre S. le Roy au Card. de S. Marcellin. p.97. Mariæ Nouæ à Robert de Bourgo-Pareil Bref écrit à l'Enesque d'Auxerre. 1303. ,文明 击 产。 🛒 gne, qui le louënt du zele qu'il a pour la page 97. paix de l'Eglise, & se plaignent du ru-Bref de Boniface au mesme Cardinal, où de traitement qui a esté fait au Pape. il dit que suinant la constume de l'Eglise 13. Auril. Romaine, il n'y a point de doute que le 👙 page 80. 1302. - Commandement fait par le Roy de saisir les Roy de France n'ait encouru les senbiens des Ecclesiastiques sortis du Roytences generales d'excommunication, aume sans sa permission. qui ont esté souvent publiées; & quey Lettre du Roy, qui det qu'il auoit enuoyé qu'il soit Roy, & nonobstant ses priutses Ambassadeurs au S. Siege, auec leges qu'il ne puisse estre excommunie, pouuoir de nommer le Pape Boniface interdit & suspendu; ce qu'il aneit fait, pour arbitre des differends qu'il auoit parce qu'il auoit empesché les Prelits & aucc le Roy d'Angleterre, non pas comautres Ecclesiastiques de France d'aller ... me Pape, mais comme une personne en Cour de Rome, &c. page o8. page 84. Le Roy ordonne que les biens des Prelats & prinée. Bulle de Boniface en faucur de l'Ordre de antres Ecclesiastiques qui sont bors le 1302. Royaume, seront saisis & mis jous su Cisteaux. LeRey sur des nouvelles qu'il auoit receues 1. Decemb. - de ce qui se passoit en la Cour de Rome, Acte fait en presence du Roy, des Prelats, assemble les Prelits & les Barons de Barons, Comtes & autres, où Louis 13. 11111. son Royaume à Paris, pour y mettre Comte d'Eureux, Guy Comte de saint page 85.86. ordre. Paul, Iean Comte de Dreux, & Guil. Desense faite par le Roy à tous ses suiets, du Plessis sirent leur plainte de la mise-1302. Prelats, Pairs, Barons & autres sous de re de l'Eglise sous Boniface, & qu'il grandes peines, de sortir de son Royauimportoit qu'il y eust un Pape legitime, me sans sa permission, ny en faire sortir page 100. 101. Oc. GC. page 86. 87. Forme de la lettre enuoyée par le Roy à touchenaux, &c. Bulle de Boniface à Iean Cardinal du titre tes les Villes, Eglises, Communantez de 1303. de S. Marcellin, où il luy donne auis son Royaume, à ce qu'elles cussent à con-IJ. Auril. sentir à la convocation du Concile genedu commandement qu'il auoit fait aux ral, & à l'appelpar luy interietté au fu-Archeuesques & autres Ecclesiastiques de France de le venir trouuer, pour atur Concile du consentement des Prelats, Seigneurs & Barons. ui ser à diuers excés, & au bon gouvernement du Royaume : commande à ce La lettre écrite à ceux de Touloufé est la Cardinal d'aueriir ceux qui ont manpage 109. 110. Oc. lum. premiere. qué, qu'ils ayent à venir dans trois Consentement des Prelits du Royaume, 1303. pour la defense du Roy , & l'appellation 15. 1414. page 89. mois, Oc. Articles dont le P. Bonif. auoit chargé leau Concile. dit Card. l'ennoyant en France. p. 89. Le Roy par plusieurs lettres promet sa pro-Réponses du Roy sur lesaits articles, page tection aux Prelats, Monafecres, Barons, & Communautez contre 1043 89. 90. 91. 92. f iÿ

## TABE.

| 1300 s              | ceux qui les voudroient opprimer, spe-<br>cialement contre Boniface qui l'anoie | Lettres dudit-Roy aux villes d'Italie, &<br>au Roy de Portugal, où la susdite let-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1303.<br>Italles    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | menacé luy es tout son Royaume, esc.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 1303.               | Lettre de protection donnée par le Roy aux                                      | : Acte de quelques Abbez & Prieurs du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1303.               |
| Aoust.              | Freres Mineurs de la Prouince de Tou-                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| . (                 | raine, qui ont adheré à ce qui se fait                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 7265                | contre le Pape Boniface. page 115.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 1303.<br>15. Iun.   | Le Roy ordonne à ses Officiers de ne point                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                     | fouffrir que l'Abbé de Clugny & ceux<br>de son Ordre soient inquietez, pour a-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 🐸 -               |
|                     | uoir adheré auec luy à ce qu'il auoit                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                     | ordonné contre Boniface. Leur enioini                                           | 7 4 4 4 5 4 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                     | de leur porter toute faueur, & les pro-                                         | the state of the s |                     |
|                     | teger. page 116.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 1303.               | Atte de l'Vniuersité de Paris qui adhere                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130A.               |
| 23. Ініп.           | à tout ce que le Roy a arresté contre le                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                     | Pape Boniface. page 117.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| `13°3.              | Acte par lequelles Doyen & Chapitre de                                          | aussi à tout ce que le Roy a arresté con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| nz. Iuin.           | l'Eglise de Paris adherent auec le Roy                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| e.                  | à tout ce qu'il a resolu en l'affaire contre                                    | Defenses faites par le Roy à tous Ecclessa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1303.               |
| •                   | le Pape Boniface. page 119.                                                     | stiques de sortir hors du Royaume sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ; <del>-</del> -    |
| 1303.               | Acte des Freres Prescheurs de Paris qui                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 970 gt 45           |
| 36. Iuin.           | adherent audit appel, salua sui Ordi-                                           | cet ordre sub poena capitali & amil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                     | nis obedientia reueretiaque & ho-                                               | fione bonorum, &c. p. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|                     | nore Ecclesiæ Romanæ, ac sidei                                                  | Le Roy sous de tres-rigoureuses commi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1303.               |
| <b>,</b>            | , a                                                                             | nations, oblige ses Ofsiciers de faire exe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|                     | & leurs confreres sous la protection du                                         | cuter cetteOrdonnance à peine d'estre re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| •                   | S. Concile, du futur Pape legitime,<br>Jans se départir de leurs appellations.  | putez traistres à son Estat. p. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1107                |
|                     |                                                                                 | Acte fait par Martin de Rippa Chanoine<br>de l'Eglise de Paris estant en plein Cha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 1303.               | page 120. 121.<br>Acte par lequel l'Abbé de Luxeuil ad-                         | pitre de Nostre-Dame, par lequel il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| uin.                | here à ce que le Roy a ordonné contre                                           | renonce à toutes les protestations &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                     | Boniface. p. 122.                                                               | actes qu'il pourroit anoir faits, par les-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 1303.               | Acte par lequel le Roy declare, qu'an cas                                       | quels il pourroit sembler n'auoir pas ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Isiller.            | que le Pape procede contre luy, & ceux                                          | heré aux appellations intériettées par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65e                 |
|                     | qu'il a assemblez pour aduiser les                                              | les Prelats du Royaume; renoque ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/200               |
|                     | moyens d'assembler un Concile, qu'il                                            | qu'il a fait au contraire, & adhere auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| •,                  | en appelle au futur Concile, ou au Pa-                                          | dits Prelats & Chapitre. p. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| _                   | pe qui sera legitime. p. 124.                                                   | Acte par lequel plusieurs Prelats, Barons,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1303                |
|                     | Lettre du Roy aux Cardinaux, où est in-                                         | Nobles, Consuls des Villes & Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 Iuelle           |
| . Inillet.          | serée la lettre cy-dessus, & adiouste                                           | munautez, des Seneschaussées de Beau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .इ                  |
|                     | qu'il les prie instamment de trauailler                                         | caire, Carcassonne & Rhodez, adhe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000                |
| <b>d</b>            | à la consocation du Concile, page 126.                                          | rent à tout ce que le Roy auoit resolu de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 1303.<br>. Inillet. | Lettre du Roy aux Prelats & Ecclesiasti-                                        | faire contre Boniface. Il y a vn Prieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|                     | Nobles Commune auton de renium Gang                                             | de l'Ordre de Cluny qui adhere ausi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| **.<br>*            | Nobles, Communautez & Vniversite?                                               | mais auec protestation, comme austi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 T                |
|                     | des villes d'Espagne, Portugal & Na-                                            | vn Templier. p. 134.135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|                     | cy-dessus; & pour ce ennoye exprés                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1303.<br>15. Indsky |
| *                   | deux Ambassadeurs. page 127.                                                    | herent à l'appelinterietté par le Roy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -,                  |
|                     | page 127.                                                                       | au futur Conciles p. 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |

### TABLE.

1303 ... Acte de plusieurs Seigneurs & Nobles des Bulle du Pape Boniface contre Geraud Ar- 1303. Seneschaußees de Toulouse & de Carcheuesque de Nicosie, qu'il accuse d'in- 15. 1011st. cassonne, qui font la même chose. p. 141. gratitude, & qu'ayant sceule differend Pareil Acte de la Seneschaußee de Beaud'entre luy & le Roy de France, il a esté 1303 ... trouuer ledit Roy; le suspend de l'admi-17. Luillet. & Caire. 18 1 & and A complant P. 144. , nistration de son Eglise tant au spirituel 1303. Pareil Acte de plusieurs Gentils-hommes a de la Seneschaußée de Rhadez. p. 148. qu'au temporel. ... p. 162. Acte de sept villes de la Seneschaussée de Bulle du Pape Boniface, qui reproche au Roy qu'aprés auoir receu tant de graces 15. Aoust. Rhodez, qui font la méme chose.p. 153. Acte du Prieur des Freres, Prescheurs du du S. Siege & de luy, il s'est rebellé con-1303. Connent de Paris, qui dit que le Roy, tre l'Eglise; qu'il attire tant qu'il peut à 25. Inillet. les Prelats & Barons du Royaume pour . Sarebellion les Maistres & Docteurs du certaines considerations demandent la Royaume, & chasse ceux qui ne sont de , conuocation du Concile general; & parce son auis: Suspend la faculté qu'ont auqu'ils craignent que le Pape s'en veuille cuns Docteurs de donner des licences, ressentir, ils ont appelle de luy au Con-& leur defend d'en vser, insques à ce إلى وال que le Roy att obey aux ordres du S. Sievile, on an Pape futur, on an College des Cardinaux : à quoy l'Vniuersité de p. 163. Eulle du P. Bon. par laquelle il suspend la Daza Ann. Paris, tant les Religieux que les seculiers ont adheré, ausquels ledit Prieur faculté qu'auoient en France tous les gnie Ponti-Corps Ecclesiastiques, d'élire, se reser- 8. Calend. & Conuent se ioignent. p. 153. 154. 1303. Acte par lequel les Prieur & Conuent des uant la provision de tous les Benefices Sept. Freres Prescheurs de Montpellier, somqui viendront à vacquer; annulle toutes 48. Insilet. les élections des Prelats, qui se feront meZ d'adherer à ce qu'auoit fait le Roy contre Bonifice, respondirent qu'ils ne au preiudice de cette suspension. page le pouuvient faire sans l'ordre exprés 2.50 Acte de l'Euesque de Maguelonne (Montde leur Prieur general, qui estoit à Paris. Les Agens du Roy non contens de pellier) qui adhere à tout ce que le Roy 20. Aoust. a resolucontre le P. Boniface, & qu'il cette réponse, disent qu'ils vouloient sçauoir l'intention d'un chacun en parne se servira point d'aucuns indults du SOF er Con P. ny d'aucune décharge du serment de ticulier & en secret : ils persisterent comfidelisé, à la charge que le Roy ne pretenme deuant. Les Agens du Roy enioignirent lors à ces Religieux, que dans trois dra pour ce fait acquerir sur son Eglise iours ils eussens à sortir du Royaume. aucuns droits. p. 164. Bulle du Pape Bonifice, qui narre ce qu'il p. 154. 155. auoit appris s'estre pussé à Paris le iour 15. Aoust. Acte par lequel l'Vniuersité de Toulouse 1303. adhere à tout ce que le Roy a arresté con-S. Ican, le Roy present, comme il auoit 1. Aoust. tre le P. Bonifice. p. 155. 156. esté accusé de diners crimes, à quoy le Roy auoit consenty par la resolution de Trois Actes par lesquels plusieurs Docteurs conuoquer le Concile, & l'appelau Conenloix adherent à tout ce que le Roya-Ţjoj. 19. Inilles. cile, ou au Pape successeur, de tont ce , uoit resolu contre Boniface. p. 157. que pourroit faire ledst Boniface, &c. Actes de plusieurs Seigneurs & Gentils-1303. hommes des Seneschaußées de Beaucai-· p. 165. 7. Aoust. re & de Rhodez, qui adherent à tout Acte par lequel l'Eucsque de Rhodez ad-👡 ce que le Roy a fait contre le Pape Bonihere à tout ce que le Roy a resoluen l'af- Aoust. faire de Boniface. , face. p. 158. 159. Acte par lequel l'Abbé d'Alet adhere à Constitutio Bonifacij VIII. quâ ca-¥303. tout ce que le Roy a ordonné pour le fuit Aoust. uctur, qualiter citari debeant illi, ts. Aoust. qui impediunt ne citationes perdu Pape Boniface. p. 170. ueniantad eos; quæreuocata est Acte par lequel la ville d'Arris, & la Communanté d'icelle adherent à ce 23. Aoust; per Clementem Y. illj

#### T A B L E. T

que le Roy a arresté de faire contre le - Pape Boniface, &c. page 171. 1303. Acte par lequel le Roy ayant fait sçauoir 17. Aoust. "- aux Euesques du Duché de Bretagne - assemblez, ce qui auoit esté arresté au fait de Boniface, la convocation d'un Concile, &c. ils répondirent que pour l'importance de l'affaire ils desiroient en communiquer auec l'Archeuesque de Tours, le Duc de Bretagne, & auec leurs Chapitres. Suit aprés leur resor lution. page 172. Acte des Religieux du Connent de Font-1303. 7. Octobre. morin Ordre de Cisteaux, par lequelils declarent ne pouvoir adherer à la conwocation du Convile, ny à l'appel, duquel on leur a fait voir les Actes, page 175. Acte de Guillaume de Nogaret qui con-

tient un narré de ce qu'il a fait en Ita- 17. Octobre. Artifly 1: \* lie en veriu du pounoir special qu'il auoit du Roy3 & c. 174. 175. Acte par lequel il appert que le Chapitre 1303. Decembre; de la Cathedrale de Bourges, les Prediacateurs & Freres Mineurs, la Com-. J. O . . . 14 miles 15 m munauté de ladite ville, & autres Eeglises & Communautez adhererent à ·· tout ce que le Roy avoit arresté contre le Pape Boniface: 1176. Procedure que le P. Boniface deuoit faire 1303. fulminer contre le Roy, le tour de la Nô-8. r tre-Dame 8. de Septembre, qu'il fut arresté par Guil. de Nogaret.p.181.182. Extraits de diuers Historiens, touchant le differend entre le Pape Boniface VIII. & le Roy Philippes le Bel; tant imprimez qu'écrits à la main. Depuis la page 186: insques à la page 202.

# TABLE DES ACTES ENTRE LE PAPE BENEDICT XI. qui succeda à Boniface, & le Roy Philippes le Bel.

Ettre du Roy, par laquelle il se 1304. Loconiouit auce le Pape de son aduene-2. Aoust. ment au Pontificat. page 205. 1304. Eulle du Pape Benedict XI. au Roy, où 2. Auril. il dit que son amour enuers luy a paru, quand absent, & ne le requerant point il luy a donné l'absolution de toutes sentences & excommunications, ausquelles il pounoit estre encouru; exagerela charité qu'il a euë en cette occasion, & prie le Roy de receuoir cette grace anechamilité. Bulle du Pape qui absout tous Prelats, 1304. Ecclesiastiques, Barons & Nobles qui 13. May. se trouveront excommuniez par Boniface, pour auoir empesché les allans & venans en Cour de Rome, &c. p. 208. Dat. Viter- Bulle de Benedict XI. au Roy, par laquelby 13. Kal. May Pon. le il renoque la reserue que Boniface tif...anno 1. VIII. auoit faite des prouissons de toutes les Eglises Cathedrales & Regulicres de France, &c. page 209. Memoire de dinerses accusations proposées contre Boniface, par Pierre de Peredo Prieur de Chesa, enuoyé par le Roy au S. Siege & en Italie pour dinerses affaires, p. 209. 210. 211. & c. La supplication du peuple de France au

· Roy, contre le Pape Boniface VIII. page 214. 215. Acte par lequel Guill. de Chastenay & Hugues de Celle Ambassadeurs du Roy, 4. Auril. furent trouwer les Cardinaux nommez audit Acte, en leurs maisons, & leur presenterent les lettres du Roy du 1. Iuillet 1303. touchant les appellations interiettées par le Roy au Concile futur, & touchant la convocation du Concile general demandée par le Roy. page 219. Pounoir du Roy à ses Ambassad. de traiter 1303. auec le Pape Benedict de tous les diffe- 25. Fourier. rends qu'il auoit eus auec le Pape Boniface VIII. &c. . P. 224. Autre pouuoir donné par le Roy à ses mes-1303. mes Ambassadeurs, pour demader en son Mari. nom au P. Benedict, absolution de 194-440, tes les excommunications & sentences 4.00 - 1.46 d'interdit, ausquelles il pourroit estre encouru ab homine vel à iure. ibid. Articles presentez de la part des Colonnes au Roy, pour l'exciter à proteger leurs affaires, & faire reuoquer les ingemens iniustes rendus contre eux. page 225. Bulle du Pape Benedict qui renoque tout ce qu'anoit fait Boniface VIII. contre les Colonnes, tant Cardinaux qu'autres, &c. p. 227. 228.

#### T ABLE.

1304. Bulle de Benedict, qui renoque la suspension qu'auoit ordonné Boniface à ceux 18. Aurel. qui auoient faculté de donner des licences, tant en Droit civil que canon. maker page 229. I was an english show in Bulle du Pape Benedict, par laquelle il 1,04. pardonne la desobeyssance d'aucuns 13. May. Pyelats & autres Ecclesiastiques, pour 🕟 n'estre pas comparus à Rome, au commandement que leur en auvit fait Boniface VIII. p. 229. الم المراجع 1304. Bulle au Pape Benedich au Roy, qui reuo-13. May. a. que & annulle les suspensions qu'auoit fait Boniface VIII. des graces & in-: dults accordez au Roy, au Royaume, à ses Officiers & amis, &c. Remet le . Roy & son Royaume; &c. en mesme estat qu'il estoit auant ladite suspension, excepté Guil. de Nogaret, &c.p. 230.

Actes par lesquels six Cardinaux enquis par les Agens du Roy, s'ils ne vou- 2. May. loient pas adherer auec sa Maiesté en l'affaire contre Boniface; quatre des-.. dits Cardinaux furent d'auis de sçauoir auparauant l'intention du Pape, - & deux adherent aucc le Roy pour la convocation du Concile general. pag. 231. 232. ,多特·克特斯

1304.

Bulle du Pape Benedict, par laquelle il declare tous ceux qui auoient eu part 7. Inin. à la capture du Pape Boniface, & au vol du tresor de l'Eglise, & qui en estoient accusez, auoir encouru excommunicationis sententia promulgatam à canone, &c.p. 232.233. Extraits de diners Historiens de ce qui se passa entre le Pape Benedict & le P. 234.

# TABLE DES ACTES FAITS PENDANT LE Siege vacant par la mort du Pape Benoist XI.

A CTE par lequel Guillaume de No-1303. 1 I garet craignant que les Cardinaux Septemb. fauteurs & adherens du Pape Boniface n'élussent quelqu'un de ceux qui ont eu participation à ses crimes, il appelle au S. Siege & à toute l'Eglise qui doit estre assemblée, & au Pape futur, de tout ce qui pourroit estre fait page 237. au contraire, &c. Autre Acte du mesme, qui contient ses protestations & excuses, ne pouvant seurement les declarer au saint Siege. Proteste que tout ce qu'il dira contre Boniface est vray. Aprés suit ce qu'il a proposé contre luy. p. 238. 239. Literæ super excusationibus & ostë-1304. 7. Septemb. sione innocentiæ domini Guil. de Nogareto, de prosecutione per eum facta contra Papam Bonifacium VIII. p. 239. Oc. Allegationes excusatoriæ domini Guillelmi de Nogareto super fa-& Bonifaciano, & protestationcs. 1304. Guil, de Nogaret se presente à l'Official de

10 EBC 1 12

10. Sept.

Paris, le S. Siegevacant, pour se instisier de ce qu'on luy impute touchant le differend d'entre le Pape Boniface & le Roy Philippes le Bel. Autre Acte du mesme sur le mesme suiet. 1304. 17. Sept. page 274. Procurations de Guil. de Nogaret à Ber-1304. trand de Aguassa pour poursuiure en son 17. Sept. nompardeuant le S. Siege, n'y pouuant aller en personne, & comparoistre à l'assignation qui luy a este donnée par le feu Pape Benedict, & demander un lieu de seur accés pour y faire ses demandes, & poursuiure librement l'affaire public contre la memoire de Bonifice, ses fauteurs & adherens. pag. 275. Réponse des Ambassadeurs que le Roy auoit

enuoyé en Italie pour l'électio du Pape, 14. Auril. à la demande que ceux de Peruse leur firent, sçauoir s'ils y estoient venus pour poursure la memoire de Boniface, & fuire des protestations contre les Cardinaux ses creatures. page 277. page 252. 253. &c. Decrets du peuple Romain pour rendre iustice aux Colonnes contre les iniustices de Boniface. pag. 273.

1

#### There was the transfer of the state of the Said, all plegies Shoundlers ala bertre TABLE DES ACTES DE CE QUI SE PASSA

entre le Pape Clement V. & le Roy Philippes le Bel, pour le differend du Pape Boniface VIII.

XTRAIT de l'histoire de Gio. Villani, & autres, de ce qui se passa pour l'election du Pape Clement V. page 285. Bulle de Clement V. par laquelle il reuoque la Bulle de Boniface, qui commence Clericis laïcos de immunitate Ecclesiarum. page 287. 288. Bulle de Clement V. par laquelle il declare que la Bulle de Boniface commençant Vnam sanctam, ne porte aucun preiudice au Roy de France, page 288. O.C. icte par lequel Renaud de Supino Cheualier, declare qu'ayant voulu se rendre en Auignon, sur l'auis qu'il auoit eu que le Pape Clement auoit declaré que ceux qui sçauoient quelque chose contre Boniface, y pourroient venir en toute seurcté, il auroit esté assailly à trois lieuës d'Auignon par gens arme Z qui le guettoient; ce qui l'auroit empéché de passer outre, & proteste contre cette violence. page 288. 289. Bulle du Pape Clement V. à Charles forte que le Roy son frere laisse ache-. uer cette affaire, & s'en remette à la definition du S. Siege, & permette que ceux qui en font la poursuite, en fassent de mesme. page 290. Bulle du Pape Clement V. au Roy, se , plaignant de ce que l'on n'auançoitrien au fait de Boniface, & c. page 292.293. Lettre du Roy au Pape Clement V. où il se instisse de tout ce qui s'est passé dans son Royaume, touchant le diffivend qu'il a en auecle Pape Boniface: & que ses maunaises actions l'ont obligé de faire ce qu'il a fait : ce qu'il déduit fort au long. page 295. 296.

Bulle de Clement V. qui declare au Roy,

Comte d' Eureux son frere, Guy Com-

2. Feurier. qu'en la citation qu'il a faite de Louis

te de saint Paul, & autres qui auoient accusé d'heresie le Pape Boniface, il n'a entendu y comprendre sa Maiesté, qui ne s'est iamais rendu partie en cette affaire. Lettre de Louis Comte d'Eureux & Guy Comte de S. Paul, au Pape Clement V. 14 Feurier. qui se rapportent à luy du consentement du Roy, de ingerl'accusation du crime d'heresie contre Bonifice & samemoire, s'en remettant à ce qu'il en ordonnera, &c. p. 301. Bulle du Pape Clement V. par laquelle il ordonne, que toute personne Catholique 27. Auril. sera bien recene à dire & proposer ce qu'il sçaura, tant pour la desense du Pape Boniface, que contre luy. Ce que le Pape notifie aux Ambaffadeurs du Roy prés de luy. p. 302.303. Supplicatio Guil. de Nogareto, fa-& Clementi V. PP. super excufationibus & oftensione innocentiæ de prosecutione contra se facta Perusij coram Benedicto XI. PP. pag. 305. Comte d'Aniou, l'exhortant de faire en Etrit que Guillaume de Nogaret & Guillaume du Plessis, poursuinans la condamnation de la memoire de Boniface, out fait donner au Pape Clement page 317. &c. V. Notabilia quædam, & rationes iuris, & articuli in facto Bonifacij. p. 325. 60. Autre Ecrit Latin contre le Pape Boniface. page 347. Articuli probationum contra Papam Bonifacium, ad ipsius damnandam memoriam. p. 350.351. Registre des Actes, écritures & memoi-

res faits & produits en l'instruction 16. Mars,

des proces contre le Pape Boniface

VIII. & sa memoire, compilé par le

commandement du Pape Clement V.

page 367. 00.

1309.

23. Aoust.

1309.

I. Fenrier.

Response de Guillaume de Nogaret & de Guil. du Plessis Cheualiers à la Lettre ou Bulle du Pape Clement V. qui contenoit vn Edict de citation affiché aux principales portes des Eglises d'Auignon, dans lequel estoient compris nommément le Comte d'Eureux fils du Roy de France d'illustre memoire, Guy Comte de S. Paul, I. Comte de Dreux, Guillaume du Plessis Cheualiers, & generalement tous ceux qui auoient interest d'accuser, ou defendre Bulle de Clement V. par laquelle les cila memoire du defunct Pape Boniface VIII. lesquels dessus nommez, & particulierement Nogaret & du Plessis, exposent les raisons pour monstrer le preindice que leur fait ledit Edict de citation, contre lequel ils protestent, & en apportent les vaisons fort au long dans cet écrit, qui commence In nomine Domini, &c. p. 372.

Rationes ex quibus probatur quòd Bonifacius legitime ingredi non potuit Celestino viuente. cet écrit p.130 448.60. est fort long. Information de vingt-trois témoins ouys par le Pape & par ses Commissaires.

p. 526. Oc.

Bulle de Clement V. aprés auoir ouy la demande du Roy Philippes le Beld'afsembler le Concile, afin d'examiner la verité des accusations contre Boniface : surquoy ayant ouy ce qui se disoit au contraire, prie le Roy de se desister de cette demande du Concile, excuse les accusateurs. Le Roy accorde la demande du Pape, & remet cette affaire à la decission de l'Eglise. page 577. Bulle du Pape Clement V. fort longue, où aprés auoir deduit tout ce qui s'estoit passé tant pour l'accusation que pour la defense du Pape Boniface, sadite Sainteté casse & renoque toutes Sentences, Constitutions & Declarations, non comprises au sixième liure des Decretales, entant qu'elles peuuent porter preiudice à l'honneur, estat, droits & libertez dudit Scigneur Roy, de son Royaume, & des regnicoles, denonciateurs & adherens; excepté deux

commençantes, Vnam sanctam, & Remnon nouam, qui ne soni dans ledit 6. liure, qui demeurent en leur force & veriu, &c. P. 592. 6. Bulle de Clement V. qui declare qu'en le poursuite que luy & ses successeurs fevont pour le fait de Boniface contre les François, il ne sera permis de toucher en aucune fiçon le Roy de France, qui a esté iugé auoir en bon Zele en cette afpage 602.

toyens d'Anagnia estant exceptez des absolutions precedentes, il les y comprend dans celle-cy, à l'exclusion de ceux nommez aux Bulles d'al folution.

page 604.

Bulle de Clement V. où il dit que dis consentement de l'Euesque d'Enveux, & autres Ambassadeurs qui sont prés de luy de la part du Roy, qui sont nommez, ceux qui auoient vole le tresor de l'Eglise à Anagnia, n'estorent compris en la grace qu'il avoit faite au Roy, aux François, & à Guillaume de Nogaret, & qu'il les poursuiuroit ainsi qu'il auiseroit; & lestits Ambas-Sadeurs ont promis d'apporter Leitres du Roy, portant son consentement en ce regard. page 60s.

Memoire des Constitutions de Boniface & du Pape Benedict, qui pouuoient offenser le Roy de France & Jon Royaume, que le Pape Clemens V. ordonna estre rayées & tirées des Registres de l'Eglise. page 606.

Acte de Renaud de Supino Cheualier du Roy de France, qui dit, que le Roy 29. Vaobre. ayant enuoyé Guillaume de Nogaret pour faire scanoir à Bonifice ses crimes, & ce qu'il auoit resolu de faire contre luy; Nogaret auerty du dauger où il estoit, pria luy Supino d'affembler ses amis & les Communautez, principalement celle de Ferentino, pour l'aider, promestant de l'indemniser de tout ce qu'il pouvoit souffrir pour ce fait. Ce qu'il sit, & accompagna Nogaret à Anagnia, & delà à Ecrentino, & obligea le Roy & luy aussi de garentir ladite Communauté des perils spi-

#### TABLE.

rituels & temporels, aufquels ils pouuoient estre tombez pour cette action;
& recognoist auoir receu du Roy à
Carcassonne, dix mille petits Florins
de Florence pour leurs frais, dont
il le quitte.
page 608.
ierre de Columna Cardinal de S. An-

Pierre de Columna Cardinal de S. Ange fait ses Procureurs pour traiter auec le Roy de France, & Charles Comte de Valois, & d'Aniou, de la donation & transport fait à luy

1325.

Cardinal par ledit Sieur Roy, & Comte, de tous les droits & biens appartenans aux Caietans & c. page 611. Extraits de quelques Chroniques. page 615.

page 608. Diners Extraits tirez de titres anciens, de S. Anour traiter me de Nogaret, sa maison, ses emplois, & sa qualité de Chancelier.
Aniou, de page 615.616.

Indice des lieux de l'Histoire Ecclesiastique d'Ordericus Raynaldus, & Abraham Bzouius, Continuateurs des Annales du Cardinal Baronius, dont l'on s'est seruy pour l'Histoire de Boniface VIII.

# Order, Rainald. Tom. x 1 v. Annal. Ecclef.

Anno 1296. §. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Anno 1297. §. 34. 35. Columna 41.

Anno 1298. §. 7. 8. 9. 10. 22. 24.

Anno 1299. §. 6. 23. 24. 25.

Anno 1301. §. 29. &c.

Anno 1302. §. 11. 12. 13. &c.

Anno 1303. §. 34. 35. 37. 38. 39.

P. 37. §. 7.

41. 42.

Anno 1304. §. 0. 11. &c.

Bzouius vol. x111.

P. 870. 878. §. 5. 6. 7.

P. 891. §. 10. 11.

Vol. XIV.

P.9. §. 15. 16. P.59. §. 3. 4. 5.

P. 10. §. 18. P. 68. §. 1.

P. 23. §. 7. P. 71. §. 4.

P. 32. §. 4. 5. P. 93. §. 3.

P. 34. §. 5. 6. P. 100. §. 1.

P. 37. §. 7. P. 220. §. 22. 23.

P.44. §. 4. 5. 6. 7.





# BONIFACIVS VIII.

ELECTVS XXIII. DECEMB. CIDCCXCIV.



Onifacius alteratus, & incepit quadam singulari via po-

tentiam suam & Papalem magnisicentiam dilatare, cuius prædecessor Cælestinus miracula operatus in vita sua & post mortem. Ipse verò Bonisacius mirabilia secit, quæ in sine miserabiliter desecerunt. Hic Papa Pontisicatus sui anno 1. scil. 1295. statuit seltum Apostolorum, & quatuor Euangelistarum, & quatuor Doctorum, scil. Gregorij, Augustini, Ambrosij & Hieronymi sub honore sesti duplicis ab omnibus vniuersaliter celebrari. Adolphus Rex Alemaniæ Vicarium suum instituit in Thuscia, & transmist dom. Ioannem de Cabilone, quem Bonisacius P. sauorabiliter suscepit.

Anno Domini 1296. P. Bonifacius fecit & erexit villam Apameensem in nouam ciuitatem, constituitque ibidem in Abbatia S. Antonij Canonicorum regularium de cætero in perpetuum esse Ecclesiam cathedralem, dom. Bernardum Sarreti Abbatem constituens primum Episcopum in cadem.

Anno Dom. 1297. P. Bonifacius cœpir facere processus contra illos de Columna, quia Stephanus de Columna thesaurarius eiusdem Papa fuerat deprædatus: deinde dom. Iacobus & Petrus de Columna patruus & nepos Cardinalis videntes contra se motum Papam, libellum samosum contra ipsum conficiunt, quem ad multas mundi partes direxerunt, asserentes in eodem ipsum non esse Papam, sed Cælestinum: vnde citati à Bonifacio Papa non comparuerunt, & facti sunt contumaces. ob quam causum per eundem suerunt in Consistorio sieut schismatici condemnati, & privati capellis rubeis, & omnibus beneficiis Eccletiasticis acptæbendis, ac omni Cardinalatus titulo & honore. Insuper bona ipsorum & filiorum Ioannis de Columna, videlicet Agapiti, Stephani & Sciara, fuerunt pariter confiscata in die Ascensionis Domini codem anno, & super codem idem Bonifacius edidit decretalem Extr. de schismaticis lib. 6. ad succidendos. Prædicti verò Iacobus & Petrus de Columna fugientes à facie Bonifacij prosequentis multo tempore latuerunt, donec idem Bonifacius tuit mortuus.

Eodemanno 1297. 3. Id. Augusti in Vrbe-veteri idem Bonifacius Pontif. anno 3. canonizauit S. Ludouicum Regem Francorum, & sanctorum Confessorum catalogo annotauit,

#### 2 PREVVES DE L'HIST. DV DIFFEREND

Anno Domini 1298. quarto Kal. Ianuar. idem Papa instituit in Ecclesia S. Cacilia Albien. vt essent ibidem Canonici saculares, qui antea Canonici regulares appellabantur, & fuerunt annis multis, dom. Bernardo de
Castaneto tunc Episcopo Albiensi id ipsum sollicitè procurante. Eodem an.
versus sinem, eius scil. 5. Non. Martij, Pontificat. sui anno 4. Bonifacius
fecit publicari sextum librum Decretalium, quem per tres magnos & solennes viros secerat compilari, plura noua constituens. Et Romanorum exercitum congregat contra Albertum Ducem Austria & eius sequaces, qui suit
silius quondam Radulphi Regis Alamannia, pugnauerunt que insimul, in
qua pugna Adolphus occiditur, & sui in sugam conuertuntur.

Eodem anno P. Bonifacius reconciliauit sibi & Ecclesia Regem Aragonum Alphonsum, & absoluit cum à sententia excommunicationis, & regnum Aragonum sibi restituit, regnum que Sardinia sibi concessit sub certis

conditionibus & pactis.

Eodemanno Papa residens cum sua Curia Reate, Dominica 1. Aduentus Domini, in festo S. Andrewincepit Reate & in vicinis partibus vehemens terræ motus, qualem & quantum vllus tune viuens viderat, diruitque multa adificia in diuersis locis, multisque diebus & noctibus perdurauit non continuè, sed per vices, & timorem non modicum incussit Papæ & Cardinalibus & toti Curiæ. Confugitque Papa ad claustrum Prædicatorum Reate, quod in altiori & solidiori loco positum erat, vbi in claustri prato facto tentoriolo de subtilibus asseribus conquieuit. Homines verò de nocte ibant, sugiebant ad campos, sub diuo manentes, timentes ne ædificia super se corruerent; cadebantque passim homines & iumenta cum terra tremeret. His diebus pridie Non. Decemb. Bonifacius assumpsit quatuor ad Cardinalatum, scil. Archiepiscopum Toleranum, & dom. Richardum de Zenis, dom. Theodoricum, & domin. Nicolaum de Treuisio Magistrum Ord. Frat. Prædic. tit. S. Sabinæ Presbyter. Cardinalem, quem postmodum transtulit in Episcop. Ostiensem: postea verò alio tempore assumpsit Fr. Ioannem de Muro Generalem Ministrum in Cardinalem Episcopum Portuensem, & Petrum Hispani in Cardinalem Episcop. Sabinen.

Hicarticu- [Anno 1299. Albertus pradictus Rex Theutonia solennes nuntios misit ad Curiam lus non re- pro consirmatione Electionis sua, quam Bonifacius multis rationibus tunc repulit, de petitur in processione divita pullem est. ]

Cod. S. Vi- ipsam penitus dixit nullam esse.]

Anno Domini 1300. Bonifacius Papa concessit plenam indulgentiam omnium peccatorum omnibus visitantibus limina Apostolorum Petri & Pauli Romæ, & facientibus ibi quindenam infra ipsumannum, statuitque candem indulgentiam in posterum in omni anno centenario ab omnibus visitantibus sacra limina sic haberi. factusque est magnus concursus populorum Romæ à toto orbe de omni conditione, sexu & ordine, ad indulgentiam supradictam.

Anno 1301. apparuit cometa in parte Occidentali in signo Scorpionis, aliquando ad Orientem, quandoque ad Occidentem suos emittens radios, & durauit per mensem. Eodem anno idem Bonifacius Papa, qui contra Regem Franciæ Philippum Pulchrum plurima conceperat prouocatus, transmisti litteras cum bulla sua cidem Regiad perpetuam rei memoriam, in quibus mandauit cidem, quòd cùm ipse Papa dominus esset in temporalibus, & spiritualibus in vniuerso mundo, volebat quòd regnum Franciæ recognosceret ab co, & contrarium sentire & tenere, hæreticum indicabat. Fuerúntque litteræ huius in Regis palatio coram pluribus concrematæ, & sue honore remissi nuntij vacui, qui dictas litteras transportabant. Et

extunc Rex artari fecit omnes vias, & exitus regni sui. Eodem tempore Papa excommunicauit omnes, qui impediebant illos qui ad Romanam curiam veniebant. Eodem anno corpus cuiusdam nomine Harmanni, quod 31. ann. sepultum in Ecclesia Ferrariensi extiterat, studio & mandato Fratris Guidonis Ord. Fratr. Prædic. postea Episcopi Ferrariensis, tune Inquisitoris hæreticæ prauitatis in illis partibus, fuit exhumatum, & pariter combustum tanquam hæretici & damnati, eiúsque ara destructa, quæ satis pretiosa erat; Inquisitórque qui erat, factus suit postmodum E. pilcopus Ferrariensis.

Eodem anno circa finem Quadragesima, Philippus Rex Francia, considerans quòd iacula prauisa minus feriunt, conuocauit omnes Pralatos & Barones personaliter, omnésque communitates regni sui per procuratores idoneos, & ad se venire Parisius fecit, consilium & auxilium ab eis petiturus contra omnem hominem, & specialiter contra Bonifacium Papam. Intentio ferebatur, fitque rumor magnus in toto regno, turbatio cordium & confusio rerum, fueruntque ipsi Bonifacio Papæ obiecta crimina ex titulis hæresis, suóque prædecessore viuente intrusio, & ingressus illegitimus ad Papatum, & quòd ei non erat parendum, fitque contra ipfum

prouocatio ad Concilium generale.

Anno 1302. mense Iulij prope Curtracum sit campestre bellum Gallicorum pro parte Regis Franciæ contra Flandrenses qui antea rebellauerant Regi. Cessitque ibi fortuna inopinata Flandrensibus, & casus ac ruina Gallicis, tam mirabilis, quàmmiferabilis, cum ibi flos Gallicanæ militiæ ceciderit tam virtute hostium, quam incautela pugnantium Gallicorum irruentium inconsulté. Ibique mortuus est Comes Attrebatensis, & Radulphus de Nigella Constabularius Francia, & alij quamplurimi nobiles milites & Barones in foueis & fossatis, vnde cum caderent surgere minimè potuerunt, mortuique fuerunt ibi plurimi exercitus Gallicani. Eodem anno 3. Kal. Nouemb. Papa celebrauit Romæ Concilium Prælatorum per annum antea congregatum Regni Franciæ, omniúmque doctorum regnicolarum tam in Theologia, quàmin vtroque Iure Canonico, & Ciuili, contra Philippum Regem Francorum, corufcationibus Papa: mulzis pruinis, contra Regem nulla pluuia apparuit, defeceruntque fibi aliqui magni Prælati in regno, quærentes quæsua sunt, & sibi ipsis ad tempus tantummodo consulentes.

Anno 1303. Bonifacius Regi Franciæ mouet litem, ipsumque excommunicat indirecte, quòd non permittebat aliquem exire de regno versus Romanam curiam, nec liberè pecuniam adportari. [ Ob quam causam tdem Hac clau-Bonifactus Albertum quondam filium Rodulphi Ducem Austria Regem Alemania, sula non cuius electionem ante repulerat, in Imperatorem consirmat, eidemque subiiciens regnum Francia, sieut & alia Regna.] Eodemanno in vigilia natiuitatis B. Ma- doiis, riæ dum Bonifacius Papa Anagniæ in patrio solo ac ciustate propitæ originis cum sua Curia resideret, vbi tutus esse credebatur in gente sua, populo ac natione, ab aliquibus suis domesticis proditus suit, captusque, & detentus, ac the saurus suus, Ecclesia seil. depra datus ac deperditus, non sine ignominia Ecclesia & dedecore grandi. Cardinales verò timentes relicto co fugerunt, exceptis dom. Petro Hispani Sabinen. & dom. Nicolao Hostien. Episcopis. Cuius captionis & sceleris vexillifer suit Guillelmus de Nogareto de S. Felice diocetis Tholotanæ, complicibus & confentancis Columnensibus, ex quibus duos olim decapellauerat Cardinales. Super ipsum itaque Bonifacium, qui Reges, Episcopos, & religiosos, clerúmque, & popu-

#### PREVVES DE L'HIST. DV DIFFEREND

lum horrere & tremere fecerat, timor & tremor & dolor vna die paritet irruerunt, aurumque nimis sitiens aurum perdidit & thesaurum: vt exemplo eius discant superiores præsati non superbè dominari in clero, & populo, sed forma facti gregis ex animo curam gerere subditorum, plusque amari appetant quam timeri. De Anagnia verò Romam perductus 35. die à captione sua, in secto doloris acamaritudinis positus inter angustias spiritus, cum esset corde magnanimus, obiit Romæ 5. Idus Octobris: sequenti verò die suit in tumulo quem sibi viuens præparauerat sepultus, in Ecclesia S. Petri, anno Domini 1303. Pontificatus sui anno 9.

Ex V. C. Regiæ Bibliothecæ numero 733. & V. C. Bibl. S. Victoris M M.7.

# Io. Hocsemij Canon. Leodiensis, qui vixit temporibus Papa Bonifacij, de Episcopis Leodiensibus, cap. 29.

Il s temporibus Bonifacius animosus nimis omnia sacta sua expedie-bat pro libito, nec fratrum suorum consilia sequebatur. Et quia videbat, quòd propter potentiam regni Franciæ suam non poterat exequi voluntatem, & considerans Regis formosi simplicitatem, & quòd totum regni regimenà suis consiliariis dependebat, ad Regis & regni humiliationem pro viribus nitebatur. Cúmque Prælatos regni ad Consilium conuocasset, & Regis confiliarij hoc præscissent, Franciæ Præsatos congregat, ibique tractantur quædam non conuenientia voto Papæ, propter quod Papa commotus Prælatis scripsit epistolam in hæc verba, Bonificius, &c. verba delirantis filia, &c. Cumque duo Cardinales Petrus & Iacobus de Columna confiliarij Regis Franciæ, Papæ in fua voluntate relitterent, & propter hoc orta discordia, Columnenses Papæ cum sua potentia rebellarent; ipsorum castra funditus diruit, ambos Cardinales prinatos pallus tanquam schismaticos, blasphemos, & hæreticos condemnauit, prout in eius patet constitutione De schismaticis I. 6. Qui tandem auxilio Regis Franciæ Duce dom. Petro de Nungareto milite & legum eximio professore, eiusdem Regis summo consiliario, Anagniam unde Papa duxit originem, intrauerunt; & mirabile dictu, cunctis sigillatim ciuibus esfuso Regis thesauro corruptis, Moriatur Papa, clamantibus, Columnenses Papam thesauro suo in eius præsentia spoliarunt. Papa fremitum audiens timore commotus, ornamentis Papalibus infulatur: ad quem prædictus Petrus accedens, iubet vt cedat Paparui, alioquin imminere intimat libi mortem. At Papa constanter maledixit eidem. Cumque timore veneni iam triduo iciunasset, quidam de suis cocta sibi porrigit oua tria, quæ propter testarum integritatem veneni suspicione carebant, cui Papa quasi alienatus, Talia, inquit, prandia tibi consueuimus ministrare.

Interim populus deceptum se pœnitens, quamuis tardè, clamare, Moriantur Columnenses, & Francigenæ, inceperunt, & addentes continuò, Papa viuat: & tunc Columnenses & Francigenæ profugerunt. His Papa magnanimus versus in amentiam, Romam perueniens citò pòst diem clausit extremum Octobr. die 12.

# Ex Platina in vita Bonifacij VIII.

ORIT VR hoc modo Bonifacius ille, qui Imperatoribus, Regibus, Principibus, nationibus, populis terrorem potius quam religionem,

iniicere conabatur, quique dare regna & auferre, pellere homines acreducere pro animi arbitrio conabatur, aurum vndique conquiîtum plus quam dici potest, sitiens. Discant itaque huius exemplo Principes omnes tam religiosi quam seculares præesse clero & populis, non superbê, & contumeliosè, vt hic de quo loquimur, sed sanéte & modestè, vt Christus Rex noster, eiusque discipuli ac veri imitatores, & malint à populis amari quam timeri, vnde tyrannorum pernicies oriri meritò solet.

Ex vet. Codice Biblioth. S. Victoris num. MM. 7. fol. 207.

Vita, status, Et conditio Bonifacij Papa VIII. per side dignos relata, hîc inferius veraciter exarata.

ARISSIMI, licèt pauca sciam relatione digna, tamen ne mihi vos possitis officij, pænæ & calami accidiam imputare, aliqua vobis seribam qua apud nos prasentibus temporibus divalgantur. Primò de vitima infirmitate & transitu defuncti Malefacij, olim sanctæ Ecclesiæ Romanæ præsidentis, & de his quæ per aliquos dies ante ipsius obitum Romæ euenerant, & quæ visa sunt ab omnibus qui ea inspicere voluerunt. Die enim nona Octobris nuper præterita, videns & confiderans ipse Pharao, quòd appropinquante termino mortis sua, non poterat inchoata per se maleficia persequi iuxta velle, confessus fuit se habere & habuisse dæmones prinatos, ad quorum præcepta fecerat omnia quæ perpetrauerat, nec habebat licentiam aliquam ex eis quomodolibet reuocandi: & inualescente eius infirmitate, & procedente de malo in peiustota die extitit furibundus, & accidit quòd die ipsa noctéque sequente circa domum illius tyranni tanta audita fucrunt tonitrua, ita horribiles ceciderunt tempestates, talis auium nigrarum horribiliter clamantium apparuit multitudo, quòd populus timore nimio constitutus clamabat vna voce, Domine Ielu Christe miserere, miserere, miserere nobis: & tempettate cestata asserebant omnes, quòd verè sucrant hi dæmones infernales animam illius Pharaonis quærentes. Decima autem die sequente, cum illi qui erant fibi magis familiares, eidem reuelarent quæ ita acciderant, & ipium falubriter admonerent, vt animæ iuæ alias prouideret, quia euadere non poterat, induceréque vellent eundem quòd peccata sua confiteretur, legem, & fidem catholicam profiteretur, corpúlque Saluatoris quod secum deferri secerat, honorisicè, vt decebat, deuotè reciperet, iple damonio inuolutus, mirabiliter indignatus, fremens & stringens dentes in eum qui tenebat corpus Domini, quasi vellet ipsum preibyterum deuorare, nihil dicens volvit se ad aliam partem. Sacerdos autem recessit ab aula, & reuertens cum fuga ad Ecclesiam, in loco suo repossuit corpus Domini. Et eadem die accidit, cum ipse Malefacius tecisset se portari ad cellam prinatam, qui eum portauerant se ad partem trahentes viderunt & audierunt provt melius potuerunt, quòdipse tyrannus accipiens anulum, & infpiciens in lapidem ipfius anuli dicebat ore proprio: O vos maligni spiritus, qui in lapide huius anuli clausi estis, qui per meantamenta veltra, & fallacias veltras malas me seduxistis & decepillis, quibus credidi, quibus etiam acquieni, quid me derelinquitis? quare me aliter non iuuatis? & statim longe proiiciens anulum reuersus est ad cameram suam, morbo ipsius & rabie accrescentibus, & in sua iniquitate jugiter perseuerans, processus quos contra Regem Francia &

### PREVVES DE L'HIST. DV DIFFEREND

eius familiares fecerat, omniáque mala quæ antè egerat confirmauit ratificauit, & sub verbis breuibus iterum publicauit. Cæterum ipso præ doloribus rugiente ad modum leonis sic se habebat ille nefarius, quòd astantes sub eius facie sugiebant, ipsum rectè fore suribundum, imò veriùs ipsum fore diabolum æstimantes. Postmodum autem amici sui videntes ipsum fore in tantis anxietatibus constitutum, compatientes eidem, credentes sibi aliquid boni facere, ad mitigandum eius dolores, adduxerunt ei filium domini Iacobi de Pisa, quem antea ad solatium suum tenere, & in brachiis portare solebat, vt glorificaret se in peccato, & quem ante omnes creaturas prærogativa affectione dilexerat; sed statim cum vidit infantem prædictum, dirigens se in ipsum, eum deuorare videbatur velle, & nisi inde ablatus fuisset, nasum infantis dentibus subtraxisset. Finaliter dictus Pharao 12. die sequenti diem clausit extremum, diuersis vitione diuina cruciatibus accinctus, non suscepto ab eo corpore Iesu Christi, absque confessione, nulla facta ab eo sidei professione: qua die apparuerunt tanta tonitrua, tempestates & dracones in aëre figuram ignis per ora euomentes, claritates, diuerfa figna, quòd credebat Populus Romanus ciuitatem, plebem confestim debere descendere in abyssum.

# Ex V. Codice regio fol. 86. cotté C. coffre Boniface.

ERTVR quòd cùm quatuor religiosi Bonisacium seruarent in extremis laborantem, alter corum dixit ei, aliis audientibus: Patersancte, commenda animam tuam in manibus B. Mariæ Virginis. Ipse dixit: Tace miser, non credimus in asinam nec in pullum eius. Fertur etiam quòd ipse quinquaginta millia slorenorum recepit, ve taceret Templariorum errorem quem sciebat.

Table chronologique pour l'éclaircissement de cette histoire.

1294. Nouembre Decembre { L'an r. du Ponti-ficat de Boniface. Januier 1295. Rome. Feurier Mars 1295. France. Auril May Iuin Iuillet Aoust Septembre Octobre Nouembre Decembre {L'an it. du Pontifi-Ianuier 1295. Rome. Feurier

Bonisace VIII. éleu Pape le 24. Decembré.

Boniface publie sa Decretale Clericie Liliens, contre ceux qui exigent des Ecclesialliques sons quelque pretexte que ce sont.

Mars 1296. France.

Auril

May

Iuin

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre {L'an 3. du Pontificat de Boniface.

Ianuier 1297. Rome.

Feurier

Mars 1297. France.

Auril

May

Iuin

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre {L'an 4. du Pontificat de Boniface.

Ianuier 1298. Rome.

Feurier

Mars 1298. France.

Auril

May

Iuin

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre { L'an s. du Pontificar de Boniface.

Ianuier 1299. Rome.

Feurier

Mars 1299. France.

Auril

Bulle du 21. Septembre. Que le Roy n'a deu empécher les Ecclesiastiques de sortir de son Royaume. Renouuelle sa constitution Clericis Laïcos. le Roy y répond par vn acte.

Bulle de Boniface du 7. Feurier. Qui se plaint de la desense du Roy de rien tirer du Royaume: si cet Edict comprend les Ecclesiastiques, qu'il y mettra ordre.

Bulle à deux de ses Nonces. Que s'ils sont empéchez de faire sortir de France quelques deniers qu'ils ont leuez, qu'ils declarent le Roy excommunié.

Le 20. Auril deux Euesqués donnent auis au Pape de la protestation du Roy de ne tenir son temporel de personne que de Dieu-

Le 10. May, Excommunication publice par le Pa-

pe contre les Colonnes.

Du messue iour, Acte de deux Cardinaux qui declarent à Bonisace qu'il n'est pas Pape : demandent la conuocation du Concile, & appellent de luy au Concile, ou au futur Pape.

Le 31. Iuillet, le Pape modere & declare son intention sur sa Bulle Clericis Laïcos.

May

Iuin

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre {L'an 6. du Pontificat de Boniface.

Ianuier 1300. Rome.

Feurier

Mars 1300. France.

Auril

May

Iuin

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre { L'an 7. du Pontificat de Boniface.

Ianuier 1301. Rome.

Feurier

Mars 1301. France.

Auril

May

Iuin

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre \* { L'an 8. du Pon-

Ianuier 1302. Rome.

Feurier

Mars 1302. France.

Auril

May

Itin

Le 5. Decembre, le Pape public sa Bulle de suspension des priuileges de France.

\* Du 5. Decembre. La petite Bulle & la réponse, Sciat tua fatuitas.

La Bulle Assculta sili, où il remarque tous les maux que le Roy a saits.

Citation des Ecclesiastiques à Rome.

Le 8. Feurier 1301. LeRoy sit brusser en sa presence, la Bulle de Bonisace.

Decretale Vnam sanotam, qu'il est Seigneur temporel & spirituel. De necessuare saluus, le faut croire.

Le 12. Mars, Nogaret representa au Roy les crimes de Bonisace: qu'il n'est point Pape: demande le Concile.

Le 10. Auril, les Grands du Royaume écriuent aux Cardinaux: se plaignent des mauuais desseins de Boniface: Que le Royn'auoit point de superieur au temporel.

Le 26. Iuin, les Cardinaux répondent à ces lettres: Excusent le Pape, & blâment ce que l'on fait en France contre luy. *Idem* aux Villes.

Les Prelats & Ecclesiastiques François éctiuent au Pape la plainte du Roy, qui n'auoit personne au dessus de luy au temporel.

Le 5.

Iuillet Aoust Septembre Octobre Nouembre Decembre {L'an 9. du Ponti-ficat de Boniface. Ianuier 1303. Rome. Feurier Mars 1303. France. Auril May Iuin Iuillet Aoust Septembre Octobre Nouembre Decembre Ianuier 1304. Rome. Feurier Mars 1304. France. Auril May Iuin Iuillet Aoust Septembre Octobre Nouembre Decembre Ianuier 1305. Rome. Feurier Mars 1305. France. Auril May L'an 1. du Pontificat de Clement V. luin

Iuillet

Aoust

Le 5 Septembre, vn Cardinal écrit au Duc de Bourgogne Defend fort Boniface. Le Roy fait saisir les biens des Ecclesiastiques sortis de France sans son congé. Octobre. Decembre. Le Roy declare qu'il ne veut point Boniface pour arbitre entre le Roy d'Angleterre & luy. Boniface écrit au Cardinal Ican, qu'il commande aux Ecclesiastiques de France de le venir trouner. Articles de Boniface presentez au Roy touchant ce qu'il veut faire. Réponse du Roy, dequoy Boniface n'est satisfait. Boniface dit que le Royest excommunié. Le 13. Iuin grande assemblée deuant le Roy, où il sut resolu la conuocation du Concile, & l'appel à ce Concile contre Boniface, & qu'il y seroit poursuiuy En mesme temps le Roy enuoya par tout son Royaume pour se joindre auce luy. ce qu'il obtint de tous : & declara qu'il les prenoit en la protection. Boniface suspend l'Archeuesque de Nicosie: suc pend les Docteurs François de donner les Licences, les Elections aussi. Il répond à ce que l'on auoit fait contre luy à Paris. Le Roy fair sçauoir sa resolution aux Cardinaux, & aux Princes Eltrangers, Defend aux Ecclehastiques de sortir de son Royaume fans fon congé. Bontface mourur le 11. Octobre. BENOIST XI creé le 22, dudit mois. Supplication du peuple de France au Roy contre Boniface. Le Roy congratule Benoist de son élection. Le Pape donne absolution au Roy, ne la deman-Donne absolution aux François, fors à Nogarer. Le Roy enuoye pour traiter auec Benoult: il luy demande absolution. Benoist casse les suspensions faites par Boniface en France: renoque ce qu'il auoit fait contre les Colonnes. Le Roy poursuit la memoire de Boniface. Benoîlt declare excommuniez ceux qui aubient assisté à la capture de Boniface. Benoist mort le 7. Iuillet. Nogaret fait vn acte pour recuser tous les Cares dinaux creatures de Boniface, de se trouuer à l'élection du Pape futur. Se plaint de ce qu'auoit fait Benedict contre luy: qu'il auoit esté fort mal informe. Est resolu de poursuiure la memoire de Boniface, contre lequel il propose mille crimes. Le peuple Romain restablit les Colonnes en leurs

CLEMENT V. éleu le 5. Iuin.
Clement reuoque la Bulle de Bonifice Clerisis
Laïcos.

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre

Ianuier 1306. Rome.

Feurier

Mars 1306. France.

Auril

May

Iuin { L'an 2. du Pontificat de Clement V.

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre

Ianuier 1307. Rome.

Feurier

Mars 1307. France.

Auril

May

Iuin { L'an 3. du Pontificat

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre

Ianuier 1308. Rome.

Feurier

Mars 1308. France.

Auril

May

Iuin { L'an 4. du Pontificat de Clement V.

Iuillct

Aoust

Septembre

Octobre

Fait la Clementine Meruit, en faueur du Roy: reuoque la Bulle Unam sanctam.

Nouembre

Decembre

Ianuier 1309. Rome.

Feurier

Mars 1309. France.

Auril

May

Iuin { L'ang. du Pontificat de Clement y.

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre

Ianuier 1310. Rome.

Feurier

Mars 1310. France.

'Auril

May

Iuin { L'an 6. du Pontificat de Clement V.

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre

Ianuier 1311. Rome.

Feurier

Mars 1311. France.

Auril

May

Iuin { L'an 7. du Pontificat de Clement V.

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre

Le Pape desire que le Roy remette au S. Siege l'affaire contre Boniface.

Poursuite contre la memoire de Boniface.

Le Roy enuoye en Italie Nogaret pour poursuiure contre la memoire de Bonisace.

Le Comte d'Eureux, & le Comte de S. Paul remettent au Pape d'en ordonner.

La grande Bulle de Clement du 27. Auril, reuoque ce qu'auoit fait Boniface contre la France, & efface tout ce qui pourroit y auoir contre le Roy; Que les lettres en seront ostées des Registres de Rome. Il ne comprend pas en cette abolition Nogaret, Sciarra Colonne, & ceux d'Anagnia.

Le Pape absout Nogaret, saisant quelque pe-

nitence. Ceux d'Anagnia absous.

Le Pape se reserve la poursuite contre ceux qui ont volé le thresor de l'Eglise.

Ianuier 1312. Rome.

Feurier

Mars 1312. France.

Auril

May

Juin { L'an 8. du Pontifie cat de Clement Y.

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre

Ianuier 1313. Rome.

Feurier

Mars 1313. France.

Auril

May

Iuin { Lang. du Pontificat de Clement Y.

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre

Ianuier 1314. Rome.

Feurier

Mars 1314. France.

Auril

May

Iuin

Iuillet

Aoust

Septembre

Octobre

Nouembre

Decembre

lanuier 1315.

Le Roy fait bailler de l'argent à Renaud de Suppino, pour auoir assisté Nogaret.

Clement V. mourut le 20. Auril.

Defenses du Roy, à toutes personnes de quelque qualité, condition & na-tion qu'elles soient, de transporter de son Royaume, or, argent monoyé & non monoyé, ioyaux, pierres pretieuses, armes, cheuaux, & autres choses seruans à la guerre, sans sa permission & congé par écrit.

PHILIPPVS Dei gratia Francorum Rex ad notitiam præsentium, & 1296, memoriam suturorum. Ad statum prosperum & desensionem necessa- 1617. Aoust. riam regni nostri, ad cuius impugnationem hostilis iniquitas, ex diuersis vndique partibus sux conata malignitatis exercet, sicut Regix sollicitudinis incumbit officio, nostros dirigentes assiduè cogitatus, præsentis temporis qualitate, ac conditione regni eiusdem consideratis attentiùs, necessaria ordinatione prouidimus qualiter regnum ipsum facultatum abundantia vigeat, armorum pluralitate fecundet, ac victualium affluat vbertate, ex quorum opportuno suffragio aduersus hostiles impulsus, naturalis ratio suggerit, & æquitas persuadet, vt potenter valeat & viriliter defensari : ca propter & ne de bonis & facultatibus dicti regni vires aduersantium augmententur, præsentis ordinationis & constitutionis, quæ præhabita super hoc consilij diligentis deliberatio persuasit edicto perscripsimus, districtius inhibentes ne quis cuiuscunque conditionis, status; nationis aut dignitatis existat, aurum velargentum in massa, sine in seyphis, vasis, ornamentis, iocalibus, siue in moneta, vel aliqua quauis materia siue forma, lapides pretiofos, victualia, arma vel equos, armorum aut bellica munimenta quocunque nomine censeantur, de præfati regni limitibus absque nostra super hoc specialiter obtenta licentia per terram, vel per aquam exercere per se vel alium, néve in scripta vel litteras per pecuniain infra fines ipsius regni deposita vel recepta extra illud cuilibet assignanda conficere vel deferre quouis quassito colore praslumat. Et quoniam adeo exuberare nomine præsumptionis humanæ malitiam, quòd parum prodest inhibitionem præmittere, nisi pæna comes continuò subsequatur, quicunque huiusmodi de regno prædicto taliter extrahi contigerit, eo ipso commissa decernimus, & sisci nostri iuribus volumus applicari, & volumus transgressores constitutionis ipsius & delinquentes agendo vel consentiendo quomodolibet in hac parte omnium bonorum suorum statuimus ipso facto prinatione multari, que fisci nostri commodis similiter applicentur. Et vt in prædictis expressivs delinquendi cesset andacia, quæ delatione plurium ipsa potuerunt publicari, delatorem quembbet decimam partem pecuniæ prædictæ lucrari in denuntiationis præmium stabilimus. Quocirca mandamus, vt nullus constitutionis, & ordinationis præfatæ ignorantiam prætendere valeat, ipfam per partes, &loca Bailliuiæ vestræ, de quibus expedire videritis, solenniter publicetis, & faciatis publicè diuulgari. Datum Parif. die 17. Augusti anno Domini 1296.

Ex V. C. Bibliothecæ S. Victoris Parif. M M.7. fol. 89.

Bulle de Boniface, qui defend à tous Ecclesiastiques de payer à qui que ce soit aucune chose. Excommunie tous Empereurs, Roys, Princes, &c. qui exigent desdits Ecclesiastiques sons quelque pretexte que ce soit, sans la licence du S. Siege. Ceux qui payent & qui recoinent, incidunt in sententiam excommunicationis ipso facto, nonobstant tous prinileges concedez à Empereurs, Roys & autres.

### BONIFACII VIII. DECRETALIS.

Cap. 3. de immunitate Clericorum in sexto.

1296.

An. 2. Pon PONIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Clericus Laices infestos oppidò tradit antiquitas: quod & præsentium experimenta temporum manifesté declarant, dum suis sinibus non contenti, nituntur in vetitum, ad illicita fræna relaxant, nec prudenter attendunt, qu'am sit eis in Clericos Ecclessasticas-ve personas, & bona interdicta potestas: Ecclesiarum Prælatis, Ecclesias, Ecclesiasticísque personis regularibus & secularibus imponunt onera grauia, ipsósque talliant, & cis collectas imponunt, ab ipsis suorum prouentuum, vel bonorum dimidiam, decimam, seu vicesimam, vel quamuis aliam portionem aut quotam exigunt, & extorquent, cosque moliuntur multifarie subiicere seruituti, suaque submittere ditioni: & (quod dolenter referimus) nonnulli Ecclesiarum Prælati, Ecclesiasticæque personæ, trepidantes vbi trepidandum non est, transitoriam pacem quærentes, plus timentes maiestatem temporalem offendere, quam æternam, talium abusibus non tam temerariè, quàm improuidè acquiescunt, Sedis Apostolica auctoritate seu licentia non obtenta: Nos igitur talibus iniquis actibus obuiare volentes, de fratrum nostrorum consilio Apostolica auctoritate statuimus, quòd quicunque Prælati, Ecclesiasticæque personæ, religiosæ, vel seculares, quorumcunque Ordinum, conditionis, seu status, collectas vel tallias, decimam, vicesimam, seu centesimam suorum & Ecclesiarum prouentuum, vel bonorum, Laïcis soluerint, vel promiserint, vel se soluturos consenserint, aut quamuis aliam quantitatem, portionem, aut quotam ipsorum prouentuum, vel bonorum, astimationis vel valoris ipsorum sub adiutorij, mutui, subuentionis, subsidij, vel doni nomine, seu quouis alio titulo, modo, vel quæsito colore, absque auctoritate Sediscius dem: necnon Imperatores, Reges, seu Principes, Duces, Comites, vel Barones, Potestates, Capitanei, vel Officiales, vel Rectores quocunque nomine censeantur, ciuitatum, castrorum, seu quorumcunque locorum, constitutorum vbilibet, & quiuis alij, cuiuscunque præeminentiæ, conditionis, & status, qui talia imposuerint, exegerint, vel receperint, aut apud ædes sacras deposita Ecclesiarum, vel Ecclesiasticarum personarum, vbilibet arrestaucrint, saissucrint, seu occupare præsumpserint; vel arrestari, saisiri, aut occupari mandauerint; aut occupata, saisita, seu arrestata receperint: necnon omnes, qui scienter dederint in prædictis auxilium, consilium, vel fauorem, publice, vel occulte, eo ipso sententiam excommunicationis incurrant. Vniuersitates quoque, que in his culpabiles fuerint, Ecclesiastico supponimus interdicto. Prælatis & personis Ecclesiasticis supradictis, in virtute obedientiæ, & sub depositionis pæna districté mandantes, vt talibus absque expressa licentia dictæ Sedis nullatenusacquiescant: quódque prætextu cuiuscunque obligationis, promissionis & confessionis, factarum hactenus, vel faciendarum mantea, priusquam huiulmodi constitutio, prohibitio, seu præceptum ad notitiam ipsorumper-

uenerit, nihil soluant: nec supradicti seculares quoquo modo recipiant. Et si soluerint, vel prædicti receperint, in excommunicationis sententiam incidant ipso facto. A supradictis autem excommunicationum & interdicti. sententiis, nullus absolui valeat, præterquam in mortis articulo, absque Sedis Apostolica auctoritate & licentia speciali: cum nostra intentionis existat, tam horrendum secularium Potestatum abusum nullatenus sub dissimulatione transire. Non obstantibus quibuscunque prinilegiis, sub quibuscunque tenoribus, formis, seu modis, aut verborum conceptione concessis Imperatoribus, Regibus, & aliis supradictis: quæ contra præ= missa in nullo volumus alicui, vel aliquibus suffragari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginamnostræ constitutionis, prohibitionis seu: præcepti infringere, seu ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & BB. Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Romæ apude S. Petrum Pontif. nostri anno 2.

## Bulle du Pape Boniface VIII. au Roy Philippe le Bel.

Luy mandant que son Ordonnance defendant aux Estrangers de demeurer en France, ny d'y faire aucun commerce, & que rien ne fust transporté hors du Royaume, ne doit comprendre les gens d'Eglise, sur lesquels les Roys n'ont aucun pounoir, exaggerant fort cette pretention des Rois, qu'il appelle insanam prætentionem.

Que le Roy est hay de ses suiets à cause des grandes charges qu'il impose. Renounelle sa Constitution Clericis Laïcos.

Que le Roy sans sa permission expresse ne peut faire contribuer les Ecclesiastiques pour la necessité de ses affaires.

Il aiouste qu'en cas d'une pressante necessité, il fera contribuer les Ecclesustiques de France insques à la vente des croix & des calices.

Que le iugement des differends entre luy Roy de France, & les Rois d'Angleterre, & des Romains luy appartient entant qu'il est question du peché.

Qu'il est prest de souffrir la mort pour la liberté de l'Eglise, & declare qu'il n'a pas entendu par sa constitution Clericis Laïcos, que le Roy n'vse pas de son droit sur les gens d'Eglise, pour raison des siefs mouuans de sa Couronne.

Ensin il menace le Roy, s'il ne fait ce qu'il desire.

Cette Bulle sut apportée par l'Euesque de Viuiers, qui auoit charge d'en exposet au Roy plus particulierement le contenu.

PONIFACIVS Episcopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Chri- 1296. Dîto filio Philippo Regi Francorum illultri, Salutem & Apostolicam 21. Septembenedictionem. Ineffabilis amoris dulcedine sponso suo, qui Christus est, san-br. Aa mater Ecclesia copulata dotes & gratias ab ipso suscepit amplishmas, vbertate fœcundas, & specialiter inter eas beneficium libertatis. Voluit enim peramabilem sponsam cius libero sidelibus populis præesse dominio, vt velut in filios haberet more matris in singulis potestatem, ac etiam cuncti cum filiali reuerentia tanquam vniuersalem matrem & dominam honorarent. Quis itaque illam offendere vel prouocare iniuriis non pauescet? Quis ausum credulitatis assumet sponsum in sponsa contumelia non offendi? Quis Ecclesiastica libertatis infractor contra Deum & Dominum, cuiusuis defensionis clypeo protegatur, vt supernæ virtutis malleo comminui & redigi nequeat in puluerem & fauillam? Non auertas ò fili à voce patris auditum, quum ad te paternus sermo de dulcedine pecto-

ris cum amaricatione, quam addita noui casûs immersio introduxit. Tuaenim interesse conspicimus, attenta mente suscipere qua scribuntur. Ad nostrum siquidem non sine grandi admiratione, quin imò perturbatione peruenit auditum, quòd tu consilio deceptibili, vt credimus, & maligno Constitutionem talem hiis diebus, vtasseritur, edidisti, cuius etsi patenter verba non exprimant suadentium, tamen cam sieri vtinam non edentis fuisse videretur intentio impingere in Ecclesiasticam libertatem, ipsamque in Regno tuo, vbi vigere solet ab olim quoad Ecclesias & Ecclesiasticarum personarum bona, vt de nobis & fratribus nostris sub silentio taceamus, ad præsens voluisse subuertere, non sine graui tua nota, magnóque discrimine ac tuorum grauamine subiectorum, & aliorum etiam qui solent in Regno prædicto hactenus conuersari. Cum igitur intersit veri patris consilium pro filiis capere, bonique Pastoris errantes oues à deuio reuocare, diligentis amici suadere salubria, & in summo militantis Ecclesiæ Iustitiæ solio præsidentis non solum omne malum, sed & mali speciem in subditis dissipare, Nos qui Pastoris Pastorum, & Iesu Christisilij summi Patris aterni, licet immeriti, eius fauente elementia gerimus vices in terris & in excelso solio summi Apostolatus videlicet præsidemus, téque pracipua finceritate prosequimur, prout prosequuti fuimus abolim dum nos minor status haberet, horum circa te officia pro affectu & esticaci studio prouidimus exequenda, protestilio prædilecto salubre capiendo confilium, téque ab inuio reuocando, in quo confilij te deuiasse creditur impultio fraudulentis, ac dissipando malam notam & mali speciem qua confulere cum malignorum temerarius aufus induxit. Prafertim si adhoc Constitutionis præmissæ referatur intentio, ad quod iam creditur secundum corum intentum, qui cam sieri dolose ac improuide fuascrunt. Non debuit fili, anima tanti Regis in tale venire consilium, non decuit Excellentiæ tuæ prudentiam abire in confilio talium impio-D'aucir de- rum, qui vt fluctues, flagitant, & te, vt demergaris, impingunt. Sed fendu aux Est faltem poliquam super hoc tuos oculos paterno lumine aperimus, stare non trangers de de- debes in via talium peccatorum, sed attentius præcauere te conuenit, ne impulsu prauorum actuum tui solij cathedra pestilentiæ dici possit. Nec aucun commer- licuit, nec etiam expediuit quòd ad tuam considerationem pateret ingressus (tua & dicti Regni moderni temporis qualitate pensata) tam infolitæ quàm indebitæ nouitati, per quam de Regno non oriundis codem Thilippe le Bel conversandi in ipso, mercimonia licita & actus non prohibitos cum liberestoit hay de ses tate solita exercendi via præcluditur, & aditus denegatur, in multorum & etiam subditorum tuorum non leue dispendium & grauamen. Ipsi quidem subditi adeò sunt diuersis oneribus aggrauati, quòd corum ad tesolita & subiceta multum putatur infriguisse deubtio, & quanto amplius aggrauantur, tanto potius in posterum refrigescet. Nec parum amisiste censetur qui corda perdidit subditorum. Habet interdum vsus secularium Principum vel abusus hostibus de suis terris subtrahere commoda, & vt ad inimicorum terras subiecti non transeant, necterrarum suarum bona portentur ad illos. Sed sic generalem proferre sententiam, vt tulisti, non solum reprobatur in subditos, sed etiamin exteros cuiuslibet nationis. Non videtur is oculatæ fuisse prudentiæ, qui præteritorum nonmeminit, præsentia non respicit, nec habet ad futura respectum. Et si (quod absit) fuerit condentium intentio, vt ad nos, & fratres nostros Ecclesiarum Prælatos, Ecclesiasticas-ve personas, & ipsas Ecclesias, ac nostra & ipsorum bona non solum in Regno tuo, sed etiam constitutorum vbilibet exten-

datur,

ce & trasic.

Que le Roy suces, a cause des grandes charges qu'il leur impose,

D'auoir defendu que rien ne fust transporié par les Estrangers dehors le Royaume.

Que ces defenses ne doinent s'estendre aux personnes Ecclesiastiques.

datur; hoc non solum fuisset improuidum, sed insanum velle ad illa temerarias manus extendere, in quibus tibi sæcularibusque Principibus nulla est attributa potestas, quin potius ex hoc contra libertatem candem temerè veniendo in excommunicationis sententiam promulgati canonis incidisses. Vide fili, ad quid præmissi Consiliarij te duxerunt, vt Sacramentorum Ecclesiasticorum perceptione ac participatione priuatus, ad tam periculosi status ignominiam deuenires. Vitauit hoc progenitorum tuorum sancta deuotio ad Ecclesiastica Sacramenta, & promptitudo reuerentiæ ad Apostolicam Sedem. Et à te his temporibus maxime vitanda fuissent, dum circa tua & ipsius regni tui honores & commoda procuranda, & euitanda dispendia, sic attente, sic laboriose, sic sollicite vigilamus. Ad quid enim venerabiles fratres nostros B. Albanensem, & S. Penestrinensem Episcopos, nobilia vtique Romanæ membra Ecclesiæ ad te, ac tuum, & Anglia Regem, & regna transmisimus? Adquidetiam presend ausir Senensem & Papiensem Episcopos, ac bonæ memoriæ Reginaldum Ar- rendu an Roy chiepiscopum ad Alemanniæ Regem & regnum duximus destinandos, Philippe le Bel. multiplicatis nihilominus aliis Nunciis ad diucrfas partes propterea destinatis? Nonne pro tua & dicti regni tui procuranda falute, & aduersitate vitanda noctes insomnes duximus, & subiuimus intolerabiles quasi labores, postquam ad Apostolatus apicem calestis dispositio nos vocauit? Nónne quotidianis tractatibus & sollicitudinibus pro tuis agendis insistimus fine intermissione laborum? Certè non condignum pro us nobis offers retributionis effectum. Non Ecclesia matri tua pro grandibus tibi & progenitoribus tuis impensis muneribus gratiarum grata vicissitudine correspondes, si prædictæ constitutioni creditus ingeratur intentus; quin imò nobis, & ipii mala pro bonis, & amara pro dulcibus reddidisles, versuriis erga nos, & illam incautus inhærens, vt à te prouocaremur iniuriis, & prouocati colluctaremur ad inuicem in querelis, ac si & Dei & Ecclesiæ aduersantiam non curaies. Non considerans prouidè circumposita regno tuo regiones & regna, voluntatem & statum præsidentium in cifdem, neque conceptus tuorum forsitan subditorum constitutorum in diuersis partibus regni tui. Leua in circuitu oculos tuos, & vide, cogita & repensa Romanorum, Anglia & Hispania regna, qua vndique te circumdant, corumque potentias ac strenuitatem & multitudinem incolarum, & patenter agnosces quòd non fuit tempus acceptabile, non dies falutis in diebus istis. Nos, & ipsam Ecclesiam talibus punctionibus tangere, talibus perturbare puncturis. Nec reuocare debuisses in dubium, quòd nostri & Ecclesia adiutorij & sauoris sola subtractio in tantum te debilitaret, ac tuos, quòd vt catera tua obmittamus incommoda, perfecutiones aduersas ferre non posses, ac vbi nos & eandem Ecclesiam tibi aduerfarios constitueres principales, adeò nostra & eiusdem Ecclesiæ, & aliorum prædictorum prouocationis tibi sarcina granior redderetur, quòd ad eius pondus tui efficerentur hunieri impotentes. Absit quòd insolentia Consiliariorum tuorum ad exterminij præcipitium te deducat. Absit quòd tuis sensibus quæuis incalescat durities ad talia prorumpendi. Absit quòd gratus olim filius tam grauiter matri reddatur exofus, quòd suis demeritis solita dulcedinis verba subtrahere sibi ex necessitate cogatur, & quibusuis periculosis euentibus exponere vel relinquere non adjutum. Præpara in judicio fili carifime, mentem tuam, & discerne & iudica quid Apostolica Sedi conceptus & confiderationis aduencrit tum diebus istis circa discussionem & examinationem miraculorum, que ad inuocationem clare memorie L. aus tui

Les bons offer ces que le l'ape

face VIII. a eiousté des poines de nouneau Clericis laïcos.

Le Pape Boniface ne troune contribuer les Ecolofiastiques, pour la defense o necessitez de son Royaume, ait permission

Assurance du Pape, qu'en cas de necessité vrques: o mesmes permettra que les calices & croix des Eglises soient vendues.

Que le Ingement appariient au Pape, des disserens entre le Roy Philippe le d' Angleterre, entant qu'il y est question du peché.

Des maux qui arrinent de la guerre.

facta dicuntur, cum nostris fratribus vacaremus, talia nobis exenia præsentasti, talia pramisisti dona, quibus Deum ad iram prouocas, & indignationem nostram non solum, sed & ipsius Ecclesiæ promereris. Cur degenerat tux elementia iuuentutis à fælicibus actibus progenitorum tuorum, quibus dictam Sedem fide pura & deuotione fincera fummis ab antiquo studiis coluerunt, se ipsius beneplacitis coaptando. Succede virtutibus quasumus, qui succedisti regno, nullam immisturus maculam excellentis sui luminis claritati. Quod si forsan ad iniqua suggestionis instantiam assumpseris causam edendæ Constitutionis ciusdem prætextu nostræ Constitutionis, quam nuper pro Ecclesiastica edidimus liber-Le Pape Boni- tate, talis profectò tam luggestorum quam suggesti motus nullius fulcitur auxilio rationis. Constitutio enim nostra, si ad riualem sensum postposito coniuge non trahatur, id, si benè perpenditur, statuit quod aliàs à la Constitution per sanctiones Canonicas est statutum : licet pœnas contra transgressores adiecerit, nonnullis ex communi quasi vitio peccare desinentibus potius formidine pænæ, quam amore virtutis. Non enim præcise statuimus pro defensione vel necessitatibus tuis, vel regni tui ab eisdem Prælatis Ecclepoint manuais, siasticisque personis pecuniarum subsidium non præstari: sedadiecimus id que le Roy Phi- non ficri absque nostra licentia speciali, adductis in considerationem no-Uppe le Belfusse stram exactionibus intolerabilibus, Ecclesiis & personis Ecclesiasticis, religiosis & sæcularibus dicti regni ab Officialibus tuis auctoritate tua impositis atque factis, de futuris potius verifimiliter formidantes, cum ex præteritis certitudo præsumi valeat de futuris. Sed te non nouimus ad tales exactiones auctoritate fulcitum, cuius auctoritatis abulum in te ac quolibet pourneu qu'il en Principe saculari divina & humana iura, quin imò iudicia detestantur, cum tibi sit in eis talis auctoritas penitus interdicta, quod tibi pro tua speciale du Pa- & successorum tuorum salute ad perpetuam rei memoriam præsentibus intimamus. Obiicias si quando per te vel progenitores tuos pro necessitatibus dicti regni ad candem Sedem habitus sit recursus, & inanis transierit petitio aures eius, quin fueritis esficaciter exauditi, vbi nempė regni gente du Royau- (quod absit) grauis pradicti necessitas immineret, ne dum ab ipsius Pra:me de France, il latis & personis Ecclesiasticis tibi vel ipsi Sedes cadem concederet acfafera contribuer ceret subueniri, verum etiam si casus exigeret, ad calices, cruces, aliales Ecclesiasti- que propria vasa suas manus extendet, prinsquam tantum & tale regnum tam ipsi Sedi carum, imò carissimum & ab antiquo deuotum, exponeret minoris curæ defectum, quo minus ab ea efficacis defensionis præsidia fortiretur. Nunc autem, amantissime fili, considera quis Rex quis-ve Princeps regnum tuum non impugnatus à te vel non offensus impugnat. Nonne Rex Romanorum fuisse occupatas à te tuisque prædecessoribus, seu occupatas teneri ciuitates & terras seu limites ad Imperium pertinentes cum instantia conqueruntur; & specialiter Burgundia Comitatum, quod notum est, fore feudum descendens ab Imperio, & recognoscendum ab ipso? Nonne carissimus filius noster Rex Angliæ illustris de non-Bel, & les Roys nullis terris Gasconiæ asserit illud idem? Nunquid super iis dicti Reges des Romains, & denegant stare Iuri? Nunquid Apostolicæ Sedis, quæ Christicolis ominbus præeminet, iudicium vel ordinationem recusant, dúmque in cossuper 115 peccare te asserunt, de hoc iudicium ad Sedem candem non est dubium pertinere. Profectò qui contra dictos Regesassumptionis & prosecutionis malum dederunt, consulendo vel inducendo consilium, dant periculosierem progressum. Nec est habenda siducia super hoc verisimiliter boni finis. Cum ea que malo sunt inchoata principio, ve frequen-

tiùs vix bono exitu peragantur. Pone in recta statera animarum pericula,

corporum cædes, expensarum voragines, damna rerum, quæ occasione assumptionis & tuorum processuum euenerunt, rationis sequens iudicium, & non impetum voluntatis à malorum Consiliariorum consiliis elongatus. Et tune manifesté cognosces te suisse deceptum, nec expediuisse te talia assumpsisse. Quid ergo tibi accideret, si, quod absit, Sedem ipsam offenderes grauiter, camque hostium tuorum constitueres adiutricem, quin de souffrir la potius contra te faceres principalem. Cum nos, & fratres nostri, si Deus mort pour la liex alto concesserit, parati simus non solum persecutiones, damna rerum berie Ecclesiasti-& exilia sustinere, sed & corporalem mortem subire, pro Ecclesiastica que. libertate. Sunt & alij, sicut ad nostram notitiam est deductum, qui maligné sibi surrepunt, dicentes, Iam non poterunt Prælati & persona: Ec-nisace declare clesiastica Regni tui seruire de feudis vel subuentiones facere, in quibus qu'il n'a entenfeudorum ratione tenentur. Iam non poterunt vnum scyphum, vnum e- du par la Conquum dare liberaliter Regi suo. Non fertur ad tales & consimiles inter- stitution Cleripretationes subdolas dicta nostra Constitutionis intentio, tam falsidicos cis laicos: Que interpretes non admittit, sieut hac pleniùs aliquibus tuis Nunciis & fa- le Roy n'vse de libet autem per subdolos impulsus versatus sis, vt caderes ob prædicta, & pour raison des ea nos turbauerint, & ad indignationem non line ratione mouerent: Nos siefs qu'ils tientamen paterni amoris soliti, ac cadem Ecclesia te sui vteri silium obliuisci nent mounans non possumus, quin suspensorigore te benedictionibus præueniendo dul- de la Couronne. cedinis & via mansuetudinis prosequendo, experiamur primitus quam reuerenter, qu'am efficaciter monita paterna suscipies & medicamenta cu- Pape, si le Roy rantis illius periti Medici, Samaritanorum vicarij, qui super vulnera ne fair ce qu'il cuius dan hominis descendentis de Ierusalem in Ierico, qui inciderat in luy mande, latrones, & fuerat spoliatus, ac relictus plagis impositis semiuiuus, misericordia motus olcum & vinum appoluit. Igitur tali exemplo à fomentis olei benigniùs inchoantes, ecce venerabilem fratrem nostrum Viuariensem Episcopum, virum quidem probatæreligionis, scientiæeminentis, circumspectionis maturæ, ex conversatione diutina nobis & fratribus nostris notum, & carum, ac tui honoris & commodi zelatorem, qui & de Regno & terratuis traxit originem, adte prouidimus destinandum, vt præmissa solerter & clarè Cessitudini Regiæ oraculo viuævocis exponat, & exprimat, vt præmittitur, mentem nostram. Quem super præmissis & ca tangentibus plenè duximus informandum. Serenitatem itaque Regiam monemus, rogamus, & hortamur, attenté per Apostolica tibi scripta mandantes, quatenus non animum reuocans, sed gratanter accipiens quòd te instanter nitimur reducere ad salutem, paterna medicamina suscipias reuerenter, nostrisque tibi & tuo Regnosalubribus monitis acquiescas, errata corrigens per te ipsum, nec permittens in anima per falsa contagia te seduci. Ita quòd à Deo præmium exinde consequaris, nostram & dicta Sedis beneuolentiam tibi conserues & gratiam, & apud homines bonam famam. Nec oporteat nos ad alia & minus viitata remedia perseueranter, instante ac pulsante, necnon cogente iustitia, extendere manus nostras, quamuis hoc inuiti & noluntarij faceremus. Datum Anagniæ 11. Calendas Octobris, Pontificatus nostri anno secundo.

Et au deuant:

Bulla Papæ Bonifacij Regi Francorum Philippo directa, super eo quòd Rex prohibuerat ne aliqua bona vel mercaturæ exirent Regnum fine fua licentia, vt in fine. Et quod nullus posset mercari in Regno, nusi inde elle;

Le Pape prest

Le Pape Boa

oriundus, &c. vt in principio. De quibus Papa conqueritur eo quòd ad personas Ecclesiasticas extendi possent, &c.

Cette Bulle est imprimée dans le 14. vol. des Annales de l'Eglise de Odoric. Raynaldus aprés le Cardinal Baronius, l'an 1296. §. 25.

# Ecrit fait par le Roy contre la precedente Bulle de Boniface. Qui porte

Que les Roys de France ont de tout temps fait des loix pour la conservation de leur Estat. Que le Roy a defendu par Edict, que personne n'eust à faire sortir du Royaume, cheuaux, armes & argent sans son congé. Que les Ecclesiastiques & autres, qui feront voir ce qu'ils pretendent faire, qu'il le permettra.

Que c'est chosé estrange que le cher sils du Pape, qui retient non seulement les biens des Ecclesiastiques, mais leurs personnes, que le Pape ne l'excommunie pas.

Dit que l'Eglise consiste en Clercs, & en Lais.

L'Eglise est vne: Que Iesus-Christ l'a deliureé de la seruitude du peché, & qu'il a voulu que chacun Clerc & Lay iouisse de cette liberté. Iesus-Christ n'est pas mort pour les seuls Ecclesiastiques. Les Ecclesiastiques ne doiuent pas s'approprier cette liberté Ecclesiastique à eux seuls, c'est à dire de cette liberté qua Christus nos sua gratia liberauit.

Il y a beaucoup d'autres libertez particulieres, qui appartiennent aux Ministres de l'Eglise; & ces libertez leur ont esté concedées par les Papes, par la permission des Princes séculiers.

Ces libertez ne peuvent pas ofter aux Roys les moyens pour la defense de leurs Estats, & tout ce qui sera iugé necessaire pour le bien d'iceux.

Tout suiet, clerc, lay, noble, non-noble, qui refuse d'assister le Roy & l'Estat, est vn membre inutile. Tout ce qui se tire de ces parties ne peut s'appeller exaction & grief, mais vn subside pour ceux qui les peuvent desendre, eux qui ne le peuvent pas.

C'est contre le droit naturel de desendre à un homme de se desendre, ou contribuer

pour sa defense, car autrement il se perd.

Quelle honte de voir le Vicaire de Iesus-Christ defendre de payer le tribut à Cesar, & de fulminer contre les Ecclesiastiques qui aident leur Roy & le Royaume, ou plûtost eux mesmes!

Qui peut trouuer iuste de defendre aux Ecclesiastiques d'assister les Princes en leurs necessitez, ayans esté enrichis par eux? Et ce sont les Princes qui les desendent.

Ceux qui soûtiennent ces choses, ne prennent pas garde que d'est aider les ennemis, & commettre crime de leze Maiesté.

C'est à quoy le Roy a l'œil ouvert : il honore Dieu & ses Ministres, mais il ne craint pas les menaces des hommes iniustes.

Le refus qu'a fait le Roy d'Angleterre homme lige du Roy, de comparoistre deuant sa Maiesté, l'a obligé de mettre sa terre en sa main; ce qui a fait que le Roy d'Angleterre a renoncé à la sidelité qu'il deuoit au Roy, & puis est entré en armes dans ses terres, & les a desolées, & fait ce qu'il a pû pour s'en rendre le maistre. Qui est le Prince qui ne doine conserver les terres ainsi acquisés?

Pour le regard du Roy d'Allemagne, le Roy offre de sortir par arbitres auec luy, & il

obseruera ce qu'ils ordonneront.

Pour la plainte qu'il a fait du Comté de Bourgogne, il n'y arien de si iuste. Ce Roy d'Allemagne aprés auoir désié le Roy, & declaré sierement la guerre, le Roy a creu pouvoir instement conquerir ledit Comté.

Au reste les Roys ses predecesseurs ont donné de grands biens aux Ecclesiastiques,

& plus qu'aucuns autres Roys: ils ne peuvent pas sans ingratitude dénier de le secourir contre l'iniuste aggression de ces Roys.

Registre C. page 15.

Responsiones nomine Philippi Regis, ad Bullam Bonifacij PP. VIII. datam Anagnia 11. Kalend. Octobr. Pontificatus anno secundo.

A NTEQUAM essent clerici, Rex Franciæ habebat custodiam Regnisui, & poterat statuta facere, quibus ab inimicorum insidiis & nocumentis sibi & Regno præcaueret, & per quæ inimicis subtraheret omnimoda subsidia, quibus ipsum & Regnum possent grauiùs impugnare. Hac de causa dominus Rex, qui nunc est, equos, arma, pecunias, & similia generali edicto prohibuit extrahi de Regno suo, ne forsitan talia per malignorum fraudulentiam ad manus inimicorum in domini Regis & Regni praiudicium deuenirent: nec hoc simpliciter prohibuit, sed adiecit hoc non debere fieri absque eius licentia speciali, super hoc habens red'am intentionem, quòd quando sibi constaret pro certo, quòd talia, sic ab ipso prohibita, essent bona clericorum; & quòd extrahi de Regno, sibi & Regno non obessent, nec inimicis prodessent, nulli sic petenti, & præmissa probanti, licentiam denegaret. Et videtur satis mirabile, quòd carissimus filius Papæ, non solum clericorumbona, sed etiam personas detinet violenter, nec propter hoe dominus Papa ipsum denunciatsententiam excommunicationis incurrisse. Sancta mater Ecclesia, sponsa Christi, non solum est ex clericis, sed etiam ex laïcis: imò sacra testante Scriptura, ficut est vnus Dominus, vna fides, vnum baptisma, sicàprimo rusto vsque ad vltimum ex omnibus Christistidelibus, vna est Ecclesia, ipsi Christo, cœlesti sponso, annulo sidei desponsata, quam ipse à seruitute peccati, & iugo Veteris Legis, ac dominio hostis antiqui per mortem suam misericorditer liberauit; qua libertate gaudere voluit omnes illos, tam laïcos quam clericos, quibus dedit potestatem filios Dei fieri, iis videlicet, qui credunt in nomen eius, & susceperunt Christianæ fidei sacramenta. Nunquid solum pro clericis Christus mortuus est, & refurrexit? absit. Nunquid est personarum acceptio apud Dominum, vt solum clerici in hoc mundo gratiam, & in futuro gloriam consequantur? absit. Sed per indifferentiam, omni credenti, operanti bonum per sidem & dilectionem, æternæ retributionis præmium repromisit. Et quia clerici in Ecclesia, vt patet per prædicta, sunt, & merito, & numero potiores, non debent, nec possunt, nisi forsitan per abusum, sibi appropriare, quasi alios excludendo, Ecclesiasticam libertatem, loquendo de libertate, qua Christus nos sua gratia liberauit. Multæ verò sunt libertates singulares, non vniuersalis Ecclesiæ, sponsæ Christi, sed solum cius ministrorum, qui cultui diuino ad ædificationem populi sunt, vel esse debent spiritualiùs deputati: quæ quidem libertates per statuta Romanorum Pontificum, de benignitate, vel saltem permissione Principum sæcularium sunt concessa; quæ quidem libertates sic concessæ vel permissæ, ipsis Regibus regnorum suorum gubernationem ac defensionem auferre non possunt; nec ea que dicte gubernationi & defensioni necessaria, seu expedientia, deliberato bonorum ac prudentium consilio iudicantur, dicente Domino Pontificibus Templi, Reddite ergo que sunt Cesaris Casari, & que sum Dei Deo. Et quia turpis est pars, quæ suo non congruit vniuerso, & membrum inutile, & quasi paralyticum, quod corpori suo

subsidium ferre recusat, quicumque, siue clerici, siue laïci, siue nobiles, siue ignobiles, qui capiti suo, vel corpori, hoc est domino Regi & regno, imò etiam sibimet, auxilium ferre recusant, semetipsos, partes incongruas & membra inutilia, & quasi paralytica esse demonstrant: vnde si à talibus pro rata sua subuentionum auxilia requiruntur, non exactiones, vel extorsiones, vel grauamina dici debent: sed potius capiti, & corpori, & membris debita subsidia; sed & pro defensoribus & pugilibus ipsorum, quibus non licet, vel qui non possunt, pugnare per seipsos, stipendia præparata. Nemo siquidem tenetur pro aliis propriis stipendiis militare: & quod, si inimicorum rabies inualesceret contra Regnum, constat quòd bona clericorum penitus dissiparentur; quare, multo plus aliis, indigent ab hostili impugnatione defendi: ideoque in naturalis iuris iniuriam esse videtur, prohibere cuicunque seruo vel libero, clerico vel laïco, nobili vel ignobili, clypeum defentionis obiicere contra hostilem gladium, aut stipendia soluere desensori. Nonne' meritò Deus tales tradidit in reprobum sensum, qui ius naturale & antiquum nituntur subuertere pro sux libito voluntatis? Et quis sapiens & intelligens hæc, non incidit in vehementem stuporem, audiens Vicarium Iesu Christi prohibentem tributum dari Cæsari, & sub anathema-21 te fulminantem, ne clerici, contra iniqua & iniusta persecutionis incursus, domino Regi & Regno, imò sibimetipsis, pro ratasua, manum porrigant adiutricem? Dare verò histrionibus, & amicis carnalibus, & neglectis pauperibus, expensas facere superfluas in robis, equitatiuis, comitatiuis, comessationibus, & aliis pompis sacularibus, permittitur eisdem, imò conceditur, ad perniciosa imitationis exemplum. Hoc enim natura & ratio, ius diuinum & humanum, pariter detestantur, ad illicita fræna laxare, & licita, imò necessaria, cohibere. Quis enim sanæ mentis iudicaret licitum & honestum, sub anathemate cohibere, ne clerici, ex deuotione Principum incrassati, impinguati, & dilatati, pro modulo suo eisdem Principibus assistant, contra ingruentes iniustarum persecutionum aduersitates, quocunque colore excogitato, doni, vel mutui, vel subuentionis, pro scipsis, pro Rege, & Regno pugnantibus. & resistentibus inimicis vi armorum, alimenta præbendo, vel stipendia persoluendo? Non enim prudenter attendunt qui talia prohibent, vel renuunt, quòd hoc nihil aliud est, quam inimicos inuare, & crimen læsæ Maiestatis incurrere, & quasi velle prodere ipsum Reipublicæ detenforem: ad quod crimen puniendum intendimus plus solito, volente Deo oculos aperire. Deum siquidem side & deuotione colimus, & Ecclesiam Catholicam, ac ministros cius multipliciter veneramur in terris, sicut & omnes patres nostri: sed hominum minas, minus rationabiles, & iniustas, minimè reformidamus: nam coram Deo, fauente eius clementia; semper iustitia inuenietur in nobis. Nonne Rex Angliæ quondam homo noster ligius vocatus ad iudicium coram nobis, cum omni solennitate quâ decuit, ad imperium domini sui venire contempsit? Quare necesse habuimus terras, quas à nobis tenebat, ad manum nostram trahere, iudicio & iustitia mediante, cuius occasione dictus Rex Angliæ homagio & fidelitati, quibus nobis adstringebatur ratione terrarum, quas à nobis tenebat in feudum, renunciauit expresse, & postea contra nos insurgens crudeliter, prædictas terras nisus est sibi adquirere, non tam vi armorum, quam dolo, via iustitia, & rationis, & consuctudinis approbatæ, penitus prætermissa. Quis Rex, quis-ve Princeps, terras seoda-

les sic à vassallo suo dimissas, & tam multipliciter forefactas, ad se non traheret, & non defenderet, tanquam suas? Nec super hoc debetur ab aliquo increpari, sed potius de contrario reprehendi. Et Regi Theutoniæ quidpotuit, vel debuit, plus offerri, quod esset rationis & pacis, quam quòd quatuor viri eligerentur idonei, duo pro nobis, & duo pro ipso, qui de limitibus Regni & Imperij cognoscerent, & tractarent, & quicquidsuper hoc ordinarent, ambo Reges in perpetuum observarent: Etsi prædicti quatuor discordarent, ipsi possent eligere quintum, qui corum discordiam ad concordiam reuocaret? Et si dictus Rex Theutoniæ de Comitatu Burgundiæ conqueratur, sua querimonianulla ratione sulcitur. Namnetorium est omnibus, quòd post guerram apertam, & disfidationem superbam, à dicto Regenobis factam, dictum Comitatum nobis duximus acquirendum. Nam in diffidatione sua contra nos grauiora facere minabatur, & iam forsitan fecisset, si ad hæc sibi se obtulisset facultas. Nónne sanctæ matri Ecclesiæ nos, & antecessores nostri, multa grata servitia ab antiquo, & immensa beneficia contulimus, quibus ministri ciusdem multo pinguiùs, & gloriosiùs, quàm in aliis regnis temporalibus exaltantur? Super quo velit Deus, quò dingratitudinis vitium non incurrant: non enim debent debitas subuentiones negare, sed vitro quiequid habent offerre, præsertim cum videant manifeste, quod prædicti Reges iniuste, & sine causa rationabili, nos impugnant. Quare modò non fuissemus ab Ecclesia amplioribus iniuriis prouocandi, sed potius ab ea, tanquam à pia matre fouendi & placandi, & à malis imminentibus efficaciter confolandi. Haëtenus in Regio.

## Bulle du Pape Boniface VIII. au Roy Philippe le Bel.

Luy mande qu'il luy a enuoyé vne plus grande lettre par l'Euesque de Viuiers, le pric de la bien considerer, & d'appeller ses plus sideles Conseillers, & la leur suire lire pour la faire obseruer en son Royaume, & qu'il doit bien prendre garde quels seront ces Conseillers.

Onifacivs Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio 1296. Philippo Regi Francorum illustri, salutem & Apostolicam benedi- 22. Septems ctionem. Excust nos, fili carissime, puræ sinceritatis affectus quo sumus per- br. fonam tuam, progenitores tuos, & domum regiam profecuti, vtte paternis correctionibus, falubribus monitis, & efficacibus exhortationibus iuxta qualitatem emergentium agendorum cum expedit alloquamur. Pater enim filium quem tenerrime diligit attentiùs corrigit & castigat. Quapropter alias prolixiores nostras litteras secretas, & clausas tibi per venerabilem fratrem nostrum Guillelmum Viuariensem Episcopum super certis articulis destinamus. Cum igitur contenta in eis tuum & regni tui statum contingere multipliciter dignoscantur, Celsitudinem regiam monemus, rogamus & hortamur attente quatenus litteras iplas per teiplum sæpius perlegas, & quæ continentur in illis infra teiplum frequenter repetas, confideres & attendas, & infra pectoris tui claustra reuoluas, ac deinde, illis ex Consiliariis tuis, de quorum fideli & saniori consilio fiduciam gesseris pleniorem, quósque credideris veriusque hominis in te desiderare salutem, ad tuam præsentiam euocatis, easdem litteras in regia corúmque præsentia facias perlegi & diligentiùs explicari, & earumdem litterarum mente, seu nostra in ipsis ad verum intellectum puritatis adducta, quantum ca in tuo, ctiam regni tui statu & salute præponderent reuoluas attentius, & regeres susto salubri & vtili ac expedienti tibi, tuo tuorumque te iudicio directurus. Nec omittas

în huiusmodi tuorum aduocatione Consiliariorum aduertere, quod gerit plerumque ad dominos aliquorum collateralium deceptrix intentio subditorum. Sunt enim quidam qui dum conspiciunt eorum dominos vigere quiete, ac perflui opulentia pacis, iniiciunt inuidiæ oculos, & existimant se apud eos fieri, per huiusmodi bonorum affluentiam minùs caros. Et tunc tantum se reputant in plenam eorum gratiam prouenturos, cum illos agnouerint grauibus scandalorum, & turbationum flagitiis agitari. Quid expediat igitur tuis famæ, statui & honori, tu videris. Diligentiam ergo adhibe studiosam, & informa mentem tuam in statu regio, & regalem animum in Ecclesiæ matris tuæ pura deuotione confirma. Et ecce nihilominus per eundem Viuariensem Episcopum in præfatis contenta litteris, viuæ vocis oraculo volumus Celsitudini tuæ pleniùs exprimi, ac mentem nostram circa illa seriosiùs aperiri, vt & ipsarum serie litterarum, nostraque mente perceptis, & adductis addebitæ discussionis examen, sic diuinis, & nostris beneplacitis te conformes, quòd qualibet materia turbationis abolita viuas & regnes, & efficiaris diuino & humano iudicio gloriofus, & nos & Sedem candem meritò tibi constituas in propitiatione paratos. Datum Anagniæ 10. Kalend. Octobr. Pontificarus nostrianno 2.

- I. Bulle de Boniface au Roy, se plaignant d'un Edict que le Roy auoit fait, portant defense de rien tirer du Royaume, & d'auoir aucun commerce auec les Estrangers. Le Pape dit, que si cet Edict comprend les Ecclesiastiques, sur lesquels le Roy n'a nul pouuoir, qu'il ne l'a pû faire ny les y comprendre. Exhorte le Koy de ne point suiure les maunais conseils d'aucuns de ses Conseillers, & de declàrer son intention sur ledit Edict, & de se corriger.
- II. Bulle dudit Boniface à deux de ses Nonces en France, leur mandant que s'ils sont empeschez de faire sortir de France l'argent qu'ils y auront leué, ils declarent le Roy & ses officiers qui les auront empeschez, incidisse insententiam promulgati Canonis, & qu'ils les excommunient de nonueau nonobstant leurs prinileges.

D Onifacivs Episcopus seruus seruorum Dei Philippo Regi Franco-Drum illustri, salutem & Apostolicam benedictionem. Exist à te nuper 7. Feurier. Edictum, quo inter cætera pecuniarum & certarum rerum de regno tuo generaliter prohibetur extractio, & de regno non oriundis codem conuersatio solita impeditur. Et quidem si fuit edicentis intentio, vt ad hostes tuos non portarentur huiusmodi, ne adipsos ex hoc prouenirent compendia, nec esset commercium cum eisdem, sub quadam potest tolerantia præteriri: sed sic generalis Edicti promulgatio vel statuti, vt textus verborum indicat, proculdubio iustæ redargutioni subiicitur, & edicentis in ipso, sicut per alias litteras tibi iam scripsimus, culpa notatur, præsertim si eorumdem verborum intellectum patiaris extendi, vt ad Ecclesias, Ecclesiasticas-ve personas, de quibus disponendi tibi non est attributa pos testas, ipsius edicti sententia porrigatur: quin potius per hoc durioris redargutionis morsui subiaces, non vt pænam promulgati Canonis, quod referimus dolenter, euites. In istis equidem si prudenter aduertitur, te tuumque consilium sanctorum Patrumscripta non instruunt, & clara memoriæ progenitorum tuorum exempla laudabilia non adducunt. Sunt-ne ilta præsidia, quæ rependis Ecclesiæ? Est iste modus acceptus, per quem regiæ dignitatis fama clarescat, ac te & regnum tuum Deo & hominibus

reddas

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

reddas gratum? Profectò non credimus: quinimo hæc iram Dei prouocant, comminantur iudicium, odia pariunt, regiam famam lædunt. Super quibus, fili, increpando paternè tibi iam scripsisse recolimus, vtabiis te prudenter retraheres & prudentiùs abstineres; illaque fuit increpantis intentio, vt debitum sui prosequeretur officij, & te carissimum filium in lapsum culpa non duceret, vt in peccatorum semitis deuiares. Est namque præcipuè officium Pattoris, ve increpet, arguat per misericordiam, & corripiat per medelam. Et si quidem intra claustra pectoris hæc debita meditatione reuoluas, liquebit apertiùs quod salutaris tibi nostra increpatio proficit, & oleum peccatorum tuum caput vngentium adulatio, reprobanda videlicet in hoc saltem tui decipientis consilij, te confundit. Nec credat magnificentia regia, aliter in iis informata quam debeat, quòd præmissæ constitutionis nostræ secundum condentis sudicium sanus sensus admittat, quò d'interpretationem habeat sie strictam, sie rigidam, sie auaram, prove nonnullorum, & specialiter de tuo consilio, interpretatur astutia, vel forsitan speculationis claræ durities, vtinam malignitas non colorer, sed reducatur humane ad sensum & rationabilem intellectum. Quapropter dilectissime filiorum, dirigens in conspectu Domini vias tuas, diux memorix prxdecessorum tuorum sequendo vestigia, reuerentiam consuetam & debitam cidem Ecclesiæ deuotus impendas, quod in prædictis & circa prædicta per to aut officiales tuos est factum illicité, tacité vel expresse per reformationem congruam corrigens & annullans. Nisi enim zelus tuw nimiw indeuotionis obtillat, ipla mater Ecclesia tibi tanquam amantislimo silio brachiis maternæ affectionis accumbens, in opportunis subsidiis libenter assistet, & in gratiarum fauoribus vbera maternæ charitatis effundet. Datum Romæ apud S. Petrum 7. Idus Februar. Pontificatus nostri anno 3.

Apud Odoric. Raynaldum Annal. Eccles. tom. 14. anno 1297. §. 46.

25

### 11

Onifacivs Episcopus &c. Berardo Albanensi, & Simoni Penestrino DE Episcopis Apostolicæ Sedis Nuntiis. Fraternitati vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus cum, ad habendam pecuniam nostram pro causa prædicta ad partes vltramontanas mittamus, ad præsens & hoc procurari sollicité per vestrum ministerium præcipue confidamus, si forte, quod absit, inuenta ipsa pecunia, per carissimum silium nostrum in Christo Philippum Francorum Regem illustrem, vel osficiales eius aut quoslibet alios einsdem pecuniæ de regno Franciæ prohiberetur vel non permitteretur extractio tacitè vel expresse, vos ambo vel alter vestrum eundem Regem, officiales ipsius & quoscunque alios impedientes, tanquam impingentes apertè in Ecclesiasticam libertatem, & destruentes tam pium, tam vtile, tam arduum Dei & terræ sanctæ negotium, ex præteritis culpis per ipfos circa huiusmodi iam commissis, & specialiter impediendo venientes ad Romanam Ecclesiam, matrem cunctorum Christi sidelium & magistram, denuntietis publice in sententiam promulgati canonis incidisse, & nihilominus in cum & cos de nouo excommunicationis sententiam proferatis: nonobstantibus quibuscunque priuilegiis vel indulgentiis cisdem Regi, officialibus, vel quibuscunque aliis impedientibus ab Apostolica Sede concessis, ctiam si oporteret de illis expressam præsentibus, ac de verbo ad verbum fieri mentionem. Datum Romæapud S. Petrum 5. Id. Februarij anno 3.

Apud eundem Raynaldum eodem loco.

Lettre de l'Archeuesque de Reims & ses suffragans au Pape Boniface, qui disent que sa Sainteté ayant fait une Constitution pour le bien de l'Eglise, & pour la liberté Ecclesiastique, le Roy, les Princes & les Seigneurs temporels & toute la France l'ayantingée tres-preindiciable à leurs droits, ont resolu de faire appeller tous les François, tous privileges cessans, principalement les Feudataires du Roy, eux & les autres Prelats du Royaume obligez enuers le Roy par hommage, & tous par serment de conseruer & defendre le droiet & l'honneur du Roy & du Royaume, sans lequel il leur est impossible de subsister. Supplient le Pape de considerer la necessité où ils sont, & qu'il importe de conseruer l'Eglise Gallicane en ses libertez, qui ne peut estre bien & en son repos, sans estre vnie auec le Roy, les Princes & les Seigneurs temporels.

Au Thresor Registre B p. 235.

Supplicatio facta Papæ per Archiepiscopum Remensem, & suffraganeos suos of Abbates prouincia sua, vt prouideat super quadam constitutione per eum edita.

CA N C T I S S I M O patri ac domino suo, domino Bonifacio, diuina prouidentia sacro-sanctæ Romanæ ac vniuersalis Ecclesiæ Summo Pontifici, deuoti eius filij, miseratione diuina Petrus Remensis Archiepiscopus, & Episcopi Remensi Ecclesia suffragantes, & Abbates, cum humili sui recommendatione, deuotissima pedum oscula beatorum. In hac terrestri patria Ecclesiam militantem constituens providentia conditoris, cam ex alto prouidit sic commoda substitutione Vicarij gubernandam, qui, ne ipsam tempestuose huius seculi studuationes confunderent, in turbatione sibi consilium impenderet, in tribulatione solatium, & in aduersitate succursum, vt sic huiusmodisalubri præsidio fulta Vicarij, triumphanti Ecclesia, qua est Christi, ad salutem humani generis, co deuotiùs, quo tranquilliùs, descruiret. Ad ipsius quippe vicariatus apicem, diebus nostris, quod læti referimus, diuinæ gratia prouisionis assumpti, qualiter ad falubre regimen, statum prosperum, & exaltationem felicem ipfius Ecclesiæ, desideriis summis aspirantes, paternam curam, studium essicax, & indefessa follicitudinis operam duxeritis impendendam, vniuerfalis iam notio publicat, & ipfa rei experientia manifestat. Ex huius siquidem desiderij feruente assectu, quem ad felicem statum vniuersalis Ecclesiæ paterno more solliciti geritis, beatitudinem veltram nouam nouiter constitutionem edidisse cognoscimus, per cuius beneficium, Ecclesiarum periculis remediare, salubriter obuiare dispendiis, & Ecclesiasticæ libertati voluit vtiliter prouidere: Verum quia excellentissimus Princeps dominus noster Rex, ac Principes, Barones, & domini temporales, cæterique regnicolæ Franciæ, occasione ipsius constitutionis, quam onerofam, grauem, & præiudicialem nimisasserunt iuri suo, cum omnes, tum fingulos incolas dicti regni, ad defensionem regni & patriæ, omni privilegio, excusatione, & exceptione cessantibus, vocare prætendunt, præsertim feodatarios & fideles Regis eiuldem, nósque, & alios Prælatos de regno, quorum quidam per homagium, & ferè omnes iuramento fumus fidelitatis adstricti eidem domino nostro Regi, ad ius & honorem ipsius, & regni seruandum, absque cuius necessario defensionis præsidio viuere tute non possumus, nec defendi à nostrorum, quorum non deest copia, persecutione continua amulorum, & dura turbatione commoti, per maiores in

vnum consilio inito, quoad remedium vtile beniuolentia paterna prouideat, irreparabilis causæ præiudicium, quod non sine musta cordium amaritudine recitamus, retorquere disponunt; sicque Gallicana Ecclesia, qua retroactis temporibus in pacis pulcritudine, & libertatis plenitudine conquieuit, diuersis iam exponitur fluctuationibus tempestatum, fremunt scandala, excrescunt angustia, & sinalis ruina pericula sunt in promptu: ad Apostolicæ sanctitatis prouidentiam circumspectam propterca duximus fiducialiter recurrendum, quanta possumus deuota, & vnanimi instantia supplicantes, vt opportune & salubriter prouisionis remedium in hac parte clementiùs adhibere dignetur, per quod sedet scandala, & cum præfato domino Rege, suisque principibus, & cæteris temporalibus dominis dicti regni, cadem Gallicana seruet Ecclesia pacis & caritatis solitæ vnionem, ac sub alarum suarum velamine, & protectionis opportunæ suffragio suo, nostris temporibus, vni semper impendat creatori deuotè debitum famulatum. Et ecce venerabiles patres Episcopos ad Sanctitatis vestræ præsentiam propter hoc speciale destinamus, qui frementia scandala & imminentia, imò instantia in ianuis huiusmodi discriminosa pericula, sensibus vestris perfectius explicabunt oraculo viux vocis.

Les Encsques d'Albe & de Preneste, par ordre de Boniface exposent au Roy que sa Sainteté auoit ordonné une treue entre le Roy de France, & les Roys des Romains & d'Angleterre, & prorogé ladite treue, & que le Pape auoit prononcé une excommunication contre les contreuenans. Comme ils presenterent au Roy les lettres du Pape, auant que les faire lire le Roy sit faire, luy present, ces protestations: Que le gouvernement temporel de son Royaume ne dépendoit que de luy seul, & n'auoit en cela aucun superieur, & qu'il n'entendoit se soûmettre à personne viuant pour ce regard; qu'il auoit resolu de defendre ses droits & son Royaume auce ses amis; que cette indiction de treue, & l'intention de celuy qui la faisois indire, ne l'empéchoient point: Pour le spirituel sa Maiesté estoit prest d'obeir aux ordres du S. Siege, comme deuot fils de l'Eglise. Quoy fait lesdits Euesques sirent lire lesdites lettres pour la treue, & se retirerent.

# Literæ B. Albanens. & S. Prænestin. Episc. super publicatione treugarum, inter Franc. Rom. & Angl. Reges.

Niversis præsentes litteras inspecturis miseratione divina B. Al-banens. & S. Prænestin. Episcopi salutem in Domino: Notum fici- 20. Auril. mus, quòd cùm nos exposuissemus oraculo viux vocis, excellenti Principi, domino Philippo Francorum Regi illustri, treugas per sanctissimum patrem, & dominum nostrum, dominum Bonifacium Papam octanum, litteris fuis patentibus iamdudum indictas, víque ad festum natiuitatis beati Ioannis Baptistá proximo iam clapsum, ipsi Regi, ac Romanorum & Angl. Regibus illustribus, super guerris, instigante Diabolo suscitatis, inter Romanorum & Angliæ Reges prædictos, seu quemlibet corum, ex vna parte, & prædictum Franciæ Regem, ex altera: quas treugas publicare, & dictas litteras præsentare Francorum & Angl. Regibus iptis distuleramus ex causa, necnon ad prorogationem dictarum treugarum ante tempus earum finitum, litteris suis patentibus per dictum dominum nostrum tactam, à dicto festo beari Ioannis Baptista proximo praterito, vique ad biennium percompletum, ac etiam vsque ad dictum tempus treugas de nouo indictas: sententias insuper excommunicationis in contrauenientes la-

28

tas per ipsum Papam, prout in dictis litteris plenius continetur: Cúmque dictas litteras præsentaremus dicto Regi Franciæ legendas, idem Rex incontinenti, antequam eadem littera legerentur, nomine suo, & se prasente, fecit exprimi, & mandauit in nostri præsentia protestationes huiusmodi, & alia qua sequuntur: videlicet, regimen temporalitatis regni fui ad ipsum Regem solum & neminem alium, pertinere, séque in co neminem superiorem recognoscere, nec habere, nec se intendere supponere vel subiicere modo quocunque viuenti alicui, super rebus pertinentibus ad temporale regimen regni: sed potius se intendere seoda sua iustitiare, regnum suum defendere continue, iusque regni per omnia prosequi cum subditis suis, amicis, & valitoribus, prout hæc Dominus ministrabit: maxime cum dictarum treugarum indictionis virtus, vel indicentis intentio, ipsum Regem aliquatenus non impediat in præmissis, vel aliquo corumdem, vt dicebat, nec aliquem obicem contrarietatis opponat; sed dicti Regis regnique sui turbatores & amulos arctiùs deprimat, illorum compescat audaciam, ausus frenet, ac excommunicationis sententias, si contra tenorem treugarum ipsarum venire præsumpserint, ipso Rege, dictoque regno suo, remanentibus non ligatis, iuxta declarationem per dictum dominum Papam factam litteris suis patentibus, ipsi Regi dire-Etis: à quibus declaratione & protestationibus, verbo vel facto, nunc, vel in futurum, idem rex non intendit recedere, vt dicebat. Quatenus autem ipfius Regis tangit animam & ad spiritualitatem attinet, idem Rex, pradecessorum suorum sequens vestigia, paratus est monitionibus, & praceptis Sedis Apostolicæ deuotè ac humiliter obedire, in quantum tenetur, & debet, & tanquam verus, & deuotus filius, Sedis ipsius, & sancta matris Ecclesiæ reuerentiam observare. Quibus præmissis, nos ad publicationem dictarum treugarum, & carum prorogationis, ac sententiarum, processimus, dictasque litteras Apostolicas, & carum tenorem, legi, & seriatim exprimi fecimus Regi prædicto. In quorum testimonium sigilla nostra præsentibus duximus apponenda. Datum Credulij Beluacens. diæces. 13. Kalend Maij, anno Domini 1297. Pontif. prædicti domini Bonifacij VIII. anno 3.

Bulle de Boniface, par laquelle aprés auoir narré les maux faits par ceux de la Maison des Colonnes, & tasché de la reduire à la raison, il dit qu'il auoit mandé à Iacques Cardinal du titre de Sainte Marie in via lata, & Pierre du titre de S. Eustache Cardinaux de la Maison des Colonnes, de faire en sorte qu'Estionne Colonne neueu dudit Iacques, & frere dudit Pierre, ne tinst point la cité de Palestrine, les Chasteaux de Colonne & Carle contre l'Eglise, & qu'il n'en assistast pas Federic l'Emperur ennemy de l'Eglise. Qu'il auoit exhorté les deux Cardinaux de faire rai son à ceux de leur Maison, qui pretendoient part ausdites terres; qu'ils ne l'auoient iamais voulu faire, aucontraire lesdits Cardinaux se sérvient retireZ. C'est pourquoy il depose du Cardinalat lesdits deux Cardinaux, & de tous leurs benefices, les declare incapables à perpetuité de paruenir à la dignité Cardinale, & autre dignité Eccclesiastique, & des benesices assis infra centesimum ab vrbe miliare; les excommunie & tous ceux qui les tiendront pour Cardinaux, Ecux qui les receuront pour asister à l'élection du Pape; declare interdits les lieux qui les receuront. Prine à tousiours Ican & Oddo enfans de Ican Colonne frere dudit Cardinal Iacques, & tous les descendans dudit Ican, tant mâles que femelles, de toutes sortes de benefices : declare inhabiles lesdits Iean & Oddo d'estre promus au Cardinalat & au Pontisicat, & declare les enfans de Ican

inhabiles de tenir benefices insques à la quatriéme generation. Ordonne, que lesdits lacques & Pierre Cardinaux comparoistront dans dix iours pardeuant luy; à faute dequoy les prine de tous leurs biens meubles & immeubles.

V. Cap. vnicum de schismaticis in 6.

Bonifacivs Episcopus seruus seruorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. In excelso throno vidi sedere virum quem adorabat multitudo Angelorum psallentium in vnum, cuius imperij nomen est in æternum, & factus est principatus super humerum eius, & vocatur nomen cius Admirabilis, Deus fortis, Pater futuri sæculi, Princeps pacis, cuius licèt immeriti vices tenentes in terris debemus exurgere, vt dissipentur inimici eius, & fugiant à facie eius qui oderunt eum, sicut desicit fumus deficiant, & ficut fluit cera à facie ignis, sie percant peccatores pertinaces in malo. Exultent iusti in conspectu Dei, & in latitia delectentur, habentibus virtute præmium & culpa supplicium transiens posteris in exemplum, ex ore sedentis in throno procedente gladio bis acuto. Sanè prxteritorum temporum nefandis Columnensium actibus, & præsentium prauis operibus recidiuis, ac futuris, de quibus verisimiliter formidabatur, in considerationem prudenter adductis, venit patenter in lucem quòd Columnensium domus exasperans, amara domesticis, molesta vicinis, Romanorum Reipublicæ impugnatrix, sanctæ Romanæ Ecclesiæ rebellis, vrbis & patriæ perturbatrix, confortis impatiens, ingrata beneficiis, fubesse no-Iens, præesse nesciens, humilitatis ignara, plena suroribus, Deum non metuens, nec volens homines reuereri, habens de vibis & orbis turbatione pruritum, studuit carissimum in Christo silium nostrum Iacobum Aragoniæ Regem illustrem, tunc hostem Ecclesiæ ac rebellem, Siculisque perfidia præsidentem, de sacto in nostrum & carissimi in Christo silij no. stri C. Siciliæ Regis illustris graue præiudicium, & grauamen Christianitatis, & terræ sanctæ succursus grande dispendium, in rebellione tenere tam sibi quam nobili iuueni Frederico nato quondam Petri olim Regis Aragoniæ in crimine criminoso fauendo, vt illud notissimum omittamus qualirer quondam Ioannes de Columna tituli sanctæ Praxedis Presbyter Cardinalis, & Oddo de Columna nepos ipsius, pater Iacobi sanctæ Mariæ in via lata, & auus Petri de Columna sancti Eustachij, Diaconi Cardinalium tempore fœlicis recordationis Gregorij Papæ IX. prædecessoris nostri fuerunt duré ac grauiter ipsam Ecclesiam persecuti, cum damnatæ memoriæ Frederico olim Romanorum Imperatore, supradictæ Ecclesiæ publico persecutore & hoste, tempore quo quondam Matthæus Rubeus de domo filiorum Vrsi, sorerius dichi Oddonis, Senatus in vrbe regimen exercebat, ad honorem & obsequium Ecclesia memorata, à cuius Matthai domo dictus Cardinalis & Oddo, & corum posteri, multa beneficia receperunt, præsertim à sælicis memoriæ N. Papa III. prædecessore nostro, qui dictum Iacobum iuuenem satis, & inscium, perniciosum tamen postmodum hypocrissim tune temporis periculose gerentem ad Cardinalatus prouexit honorem, quod vtinam non fecillet, quia nec Sedi Apoltolica, nec Christianitati, nec dicti pradecessoris N. domui talis promotio expediuit, quam dicti Iacobus & Petrus, ac sui velut mgratitudinis filij & beneficiorum immemores multipliciter impugnarunt, terras cuam subiectas Ecclesia sibique rebelles in rebellione souchant, in hoc dantes eitdem auxilium & fauorem. Nouissimis verò temporibus dicti innenis Frederici latenter discurrentibus nunciis per vrbem & loca

1297 o. May.

vicinia, ve immissis scandalis ea possent ipsus subiicere ditioni, licèt id procurarent homines dicta domus Columnensium, & ad hoc eis ministrarent auxilia & fauores, mansuetudinis tamen Apostolicæ Sedis benigna sinceritas, quæ libentiùs emendat in subditis peccata quam puniat, nec exerit ferrum præcisionis in morbos quos sanare potest, mulcibris lenitas medicinæ cos studuit, nunc paternæ lenitatis dulcedine alloqui, nunc verbis caritatiux correctionis inducere, ve à talibus abstinerent, ipsorumque elatam pertinaciam; imò esfrenem superbiam non semel, sed pluries in fulgore terrifica comminationis increpuit, tendens ante ipsos arcum iustitiæ in rigore quo sagitta perpetuæ deiectionis solita non conuerti retrorsum emittitur, vt formidabilis vindica significatio eis clementer exhibita stupori corum sensum timoris incurreret, & sugamad misericordiam per compendium pœnitentiæ suaderet. Sed nec sie profecimus apud cos, traxit enim illos in desperationis laqueum moles præponderans peccatorum, venecrationibus, neccorrectionibus, monitionibus, siue minis reduci potuerint ad salutem, quin potius velut aspis surda suarum aurium obstruxerunt auditum, eligentes quasi pro gloria confusionis opprobrium, & irreparabilis ruinæ periculum pro tutela. Periculis igitur obuiare volentes, dictis I. & P. Cardinalibus districté mandauimus, ve terrasquas Stephanus ipfius Iacobi nepos, & frater Petri præfati tenere vulgariter dicebatur, videlicet ciuitatem Penestrin. castra Columnæ & Caroli, procurarent custodienda ad nostrum beneplacitum assignari, ne per ca vrbis & patriæ possent quies & tranquillitas impediri; & vt ex cisnon posset præstariauxilium dicto Friderico hosti Ecclesia memorata, veque ipse hostis, & valitores seu adiutores ipsius non receptarentur in eis. Assignationem quorum non reuocabatur in dubium ab ipforum I. & P. vo-Juntate pendere, qua conficto seu quasito colore teneri per dictum Stephanum dicebantur, ne dilecto filio Matthxo Prapolito Ecclesia de fan-Eto Audomaro Morinensis diœcesis, & nobilibus viris Oddoni & Landulto frattibus dicti I. filiis sapedicti Oddonis assignaretur paterna & hæreditaria portio, que in dictis ciuitate & castris competebant eisdem, quia propter duritiam & crudelitatem dictorum Iacobi & Ioannis defuncti, Petri & fratrum suorum nequiuerunt habere, licet quadraginta anni & ampliùs sint clapsi, quòd obiit dictus Oddo, quatenus etiam nos pietate moti pro bono pacis inter cos interposucrimus sollicite partes nostras, yt vnusquisque de dictis ciuitate & castris suam portionem hareditariam obtineret, oblationibus magnis factis nepotibus dicti Iacobi in auantagium, vthuiusmodi concordia proueniret, considerantes fore indignum, vt quibus de vna substantia competit æqua successio, alij abundanter affluant, alij paupertatis incommodis ingemiscant: quos tamen rationibus, precibus, fiue minis ad hoc nequiuimus emollire. Ipfi verò I. & P. Cardinales à nostra præsentia recedentes non facta huiusmodi assignatione, qua ab corum beneplacito dependebat, nunquam ad nos postea redierunt. Nos igitur attendentes ipsorum Columnensium adeo incalluisse duritiam, adeo fore nequitiam induratam, quòd non rationibus dirigi, non blandimentis allici, non fomentis reduci, nec minis etiam inclinari potuerunt ad bonum, ex quo blandimenta non proderant, nec fomenta valebant deliberauimus apponere manus ad fortia, & ferro abscindere vulnera, qua medicamenta non senserant lenitiua, ac pramissis & aliis qua nobis & fratribus nostris rationabiliter occurrerunt prouida deliberatione discussis, prouidimus non solum contra filios dicti Ioannis qui pecca-

bantapertius, verum etiam contra I. & P. præfatos, ex quorum adipe prædicta iniquitas & superbia procedebant, iuste procedere, qui consentiebant ipsis peccantibus præstando somentum, fauorem, præsidium & tutamen, quia culpa non caret, & delicti efficitur particeps qui non prohibet delinquentem dum potest, & negligere, cum quis potest, perturbare peruersos, nihil aliud est quam fouere, nec caret scrupulo societatis occultæ qui manifesto facinori desinit obuiare. Cumque distorum I. & P. Cardinalatus & status dictæ Ecclesiæ, eiusque sidelibus esset in scandalum, corumque potestas non in ædificationem sed in destructionem, ipsique obessent quibus prodesse debebant; nec nos releuarent per suam particularem sollicitudinem, qui vocati sumus à Deo in plenitudine potestatis, imò potiùs impugnarent, quantumlibet venerabilibus fratribus nostris Episcopis & dilectis filiis Presbyteris & Diaconibus sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus quantum cum Deo poslumus deferamus, ipsorum Collegium honoremus, eorumdem I. & P. elegimus domare superbiam in robore virtutis altissimi, arrogantiam & præsumptionem elatam conterere, eos tanquam oues morbidas à Dominico ouili abiicere, ipsosque vt culpa supplicium timeat, & virtus pramium retributionis expectet, à loco suo quantumcunque sublimi perpetuò amouere, tam ex corum culpis & demeritis, ac fuorum, quam ex causis rationabilibus que nos mouent, presertim cum explorati diuini & humani iuris existat vnum pro altero interdum ex causa puniri. Eorum ergo absentiam Dei replente præsentia, ad honorem Dei omnipotentis, beatæ Mariæsemper virginis, beatorum Apostolorum Petri & Pauli, & Romanæ Ecclesiæ sæpedictæ præsatos Iacobum sancæ Marix in via lata, & Petrum sancti Eustachij Diaconos Cardinales, de ipsorum fratrum nostrorum consilio, à Cardinalatibus ipsius sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & prædictarum Ecclesiarum deponimus, omnibúsque Cardinalatus seu Cardinalatuum viribus, commodis, vtilitatibus, honoribus, prouentibus, fructibus, redditibus, obuentionibus, & quibuscumque ad Cardinalatum seu Cardinalatus ipsos spectantibus, priuamus perpetuò, necnon cunctis Monasteriis & Ecclesiis Hospitalibus, religiosis & sæcularibus, ipsis & eorum cuilibet sub quacunque forma modo tituló-ve concessis, ac commissionibus seu commendis de cis factis, & omni iure & iurisdictione ipsis & corum cuilibet competentibus in cisdem vel ipsorum aliquo vel aliquibus infra vrbem & circa vrbem, reddentes ipsos, & vnumquemque ipsorum perpetuò inhabiles ad apicem Apostolica dignitatis, & Cardinalatus honorem, seu statum, dignitatem & officium, beneficium, ministerium & iurisdictionem quælibet in Romana Ecclesia & eius curia, seu in vrbe, & circa vrbem, aut in Monasteriis, Ecclesiis, regularibus velsacularibus, constitutis infra centesimum miliare ab vrbe, cuiuscunque ordinis, conditionis autstatus existant, & statuentes vinec ad ipsa, nec ipsorum aliquod vocari aut eligi valeant, vel assumi. & si secus scienter vel ignoranter actum suerit, illud decernimus irritum & inane. Excommunicamus insuper prædictos I. & P. & ctiam omnes illos qui de cætero scienter & deliberaté, pro Cardinalibus ipsos vel aliquem corum habuerint, &z aslensum præstiterint, quòd pro Cardinalibus habeantur, & qui ipsos, vel ipsorum aliquem in electione Romani Pontificis ad aliquem actum vt Cardinales admiferint, vel vocis corum fuffragium, aut alicuius ex eis, omnes etiam & fingules cuiuscumque eminentiæ sucrint, dignitatis, ordinis, conditionis auc Ratus, ctiamti fuerint fanctæ Romanæ Ecclefiæ Cardinales, qui iptis Iacobo, & Petro, vel corum alteri, postquam, quod absit, in haretim, vel in schisin\*

& rebellionem ceciderint, in hæresi vel schismate aut rebellione stantibus scienter & deliberate præstiterint auxilium, consilium, vel fauorem, publicè vel occultè, omni statu ecclesiastico, præsatura, & honore prinamus, & omnia ciuitates, castra, terras, & loca, quæ ipsos, vel aliquem eorum in hæresim, schisma, vel rebellionem lapsos, scienter susceperint, tenuerint, ecclesiastico supponimus interdicto. Priuamus quoque perpetuò Ioannem & Oddonem, natos quondam Ioannis de Columna, fratres dicti Iacobi, & omnes qui descenderunt & descendent ab ipso Ioanne de Columna per masculinam & sæmininam lineam, omnibus dignitatibus, personatibus, officiis, canonicatibus, præbendis, & beneficiis ecclesiasticis cum cura vel sine cura, & pensionibus, quæ in quibuscumque religiosis vel sacularibus Ecclesiis obtinent, velab eis, omnique iure ad ipsa, vel ipsorum aliquod, vel aliqua obtinenda ipsis, vel corum alicui competenti. Reddimus etiam inhabiles perpetuò tam ipsos Ioannem & Oddonem, & alios fratres corum, quam omnes qui per lineam masculinam vel fæmininamà dicto Ioanne de Columna descenderunt vel descendent, ad Apostolicæ dignitatis apicem, & Cardinalatus, seu status honorem, & ad dignitatem, iurisdictionem, beneficium, officium, ministerium, & regimen, qualibet ecclesiastica vel mundana, quocumque nomine censeantur, in dictis Romana Ecclesia, & curia, & in vrbe, vel circa quomodolibet obtinenda: & nihilominus omnes filios dicti Ioannis, & omnes qui abipso Ioanne per dictas lineas descenderunt vel descendent, inhabiles reddimus víque ad quartam generationem, ad omnes ecclesiasticos ordines, piælaturas cuiusuis altitudinis, eminentiæ, ordinis, conditionis aut status, heneres, dignitates, personatus, canonicatus, præbendas, pensiones, osticia & beneficia eccletiastica vel mundana, & regimen, quælibet & vbilibet extra vrbem, præsertim in proumciis, ciuitatibus, castris, terris, & locis Romanæ Ecclesiæ sæpedietæ subicetis; decernentes irritum & inane, si secus à quoquam scienter vel ignoranter sucrit attentatu. Omnia insuper canonicatus, prabendas, dignitates, personatus, osficia & benesicia cum cura vel sine cura , pensiones, ecclesialticos redditus seu prouentus, quæ dicti Iacobus & Petrus, vel vnusquisque corum habet, tenet, seu possidet in quibuscumque seu à quibuscumque Ecclesiis, donationi Apostolica reservamus, intendentes de ipsis disponere, prout corum obedientia vel inobedientia, humilitas vel obstinata superbia exiget, seu videbimus expedire. Ad hæc Iacobum & Petrum prædictos aperte monemus, eisque districte præcipimus, astantibus nobis dicto collegiovenerabilium fratrum nostrorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, & aliorum Prælatorum, clericorum & laicorum multitudine copiosa, vt infra decem dierum spatium, quod eis pro peremptorio termino aflignamus, perfonaliter comparcant coram nobis recepturi pro meritis, & nostris beneplacitis parituri : alsoquin dictos Iacobum & Petrum, & corum quemlibet, si, vt præmittitur, coram nobis non comparuerint, omnibus bonis mobilibus, stabilibus, seu immobilibus, qua ipsis aliquibus, vel alicui corum in quibuscumque ciuitatibus, communitatibus, Comitatibus, Baroniis, castris, terris, roccis, villis, casalibus, territoriis, districtibus, possessionibus, seu iuribus infra prouincias seu terras Ecclesia Romana subiectas, siue infra regnum Sicilia citra farum vel vltra fuerint constituta, vel alibi vbicumque, Apostolica auctoritate priuamus, publicamus, & etiam confiscamus; nihilominus contra cos alias spiritualiter & temporaliter prove expedire viderimus processuri. Pramisla omnia & singula facimus exigente iustitia, & exosficio, ac de Apostolicæ plem-

## DE BONIF. VIII. ET DE PHILIP. LE BEL.

plenitudine potestatis, nonobstantibus quibuscunque rimulis Iuris canonici vel ciuilis, constitutionibus canonicis, vel ciuilibus, priuslegiis, seu concessionibus dicta Sedis, sub quacunque verborum coceptione concessis, etiamsi de ipsis, vel corum toto tenore de verbo ad verbum oporteret sieri mentionem, qua contra hac, vel corum aliqua, vel aliquod posset obiici vel opponi. Actum Roma apud sanctum Petrum in publico consistorio nostro, sexto Idus Maij, Pontisicatus nostri anno tertio.

### Coffre Boniface numero 11.

Acte par lequel un Clerc de chambre du Pape Boniface enuoyé par luy, cite Pierre Cardinal de S. Eustache de comparoir le iour mesme deuant sa Sainteté où seront les Cardinaux : le Pape voulant sçauoir, si Papa est. Et ce sous peine de prination du Cardinalat.

### Coffre Boniface numero 95.

N nomine Domini Amen. Anno Domini 1297. indict. 10. mensis Maij die 4. Pontif. dom. Bonifacij Papæ VIII. anno 3. in præsentia mei Notarij, & testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum & rogatorum, Magist. Ioannes de Pen. Clericus cameræ eiusdem domini Papæ, citaui vener. patrem dem. Petrum S. Eustachij Diacon. Cardinal. ex parte ipsius doin. Papæ, per hæc verba: Vobis reuerendo patri dom. P. S. Eustachij Diacono Card.cgo Ioannes de Pen, cameræ dom. Papæ Clericus de ipsius domini speciali mandato facto mihi, per eum oraculo viux vocis mando in virtute obedientia, & sub pana prinationis Cardinalatus, vt hodie die sabbati de sero coram eo in præsentia fratrum dominorum Cardinaliñ, quos ipio sero vocari mandauit, præsentialiter comparere debeatis, audituri quid sibi placuerit dicere, & mandare quòd vult scire, si Papa est. Actum Romæ in palatio S. Apolenaris in capella ipsius domini Cardinalis, præsente domino Ricardo de Monte nigro Præposito Remen. & domino Olerado de Laude Familiarib. ciusdem domini Cardinalis. Et ego Petrus de Setia publicus Imperiali auctoritate Notarius, prædictæ citationi rogatus interfui, & eam sideliter scripsi & publicaui, & meum signum apposui. Et signatum signo ipsius Notarij. Actum, autenticatum, lectum, auscultatum & transcriptum fuit hoc instrumentum in Monte Pen. in camera venerandi patris domini Iacobi Sanctæ Mariæ in via lata Diacon. Card. præsentibus venerabilibus viris dominis Thomasio de Monte nigro Archidiacono Rotomagen. Iacobo de Labio Canonico Carnotenfi, Henrico de Arion. Priore S. Benedicti de Calcaía Spoletan. diocesis, Ioanne de Gallicano dom. Papæ scriptore, & fratre Deodato de Ordine Minorum, testibus ad hæc vocatis & rogatis. Sub anno Domini 1297. indict. 10. mensis Maij die 15. Pontif. domini Bonifacij Papæ VIII. anno 3. sign.

Acte de deux Cardinaux, Iacques du titre de Sainte Marie in via lata, & Pierre du titre de S. Eustache. Disent que le 4. May 1297. Benedict Cayetan qui
se dit Pape, les manda à S. Pierre, pour séauoir s'il estoit tenu par eux pour Pape:
qu'ils ne voulurent pas comparoir n'y croyans pas de seureté, & sirent leurs protestations, qui portent qu'il n'estoit pas Pape legitime, ce qu'ils denoncoient au
Collège des Cardinaux, & que la subuersion de l'Eglise estoit certaine si l'on le tenoit pour tel. Que la renonciation de Celestin n'est pas Canonique, & en disent
plusieurs raisons. Et sur cette declaration qu'ils sont à Boniface qu'il n'est pas
Pape, ils demandent instamment que le Concile general soit conuoqué, à la deci-

1297

sion duquel ils promettent d'acquiescer. Cependant ils demandent que tous les actes de Boniface soient mis en suspens, & que le Concile en iuge, & iusques à ce, entant qu'à eux est, ils luy interdisent tout exercice du Papat. Et par ce, disent-ils, qu'ils craignent la tyrannie de Boniface qui voudra proceder contre eux , ils appellent au saint Siege ou au Pape futur, & au Concile general, & ce pour eux leurs parens, amis, & adherens. Disent que l'on a tousiours procedé aucc grande circonspection contre les Cardinaux, & en rendent quelques raisons. Ils declarent donc aux Princes, Prelats, & à tous les Chrestiens qu'estant necessaire de pouruoir d'un souverain Pasteur à l'Eglise, qu'il faut assembler le Concile general pour pouruoir à tous ces desordres, & qu'ils ne sont point obligez d'obeir en rien à Boniface, principalement aux choses qui appartiennent à l'Office Pontifical.

A cet acte il y a plusieurs témoins François.

V N I V E R S I S præsens instrumentum publicum inspecturis, cuiuscumque præcellentiæ, dignitatis, status, vel conditionis existant, Ecclesiastica, vel mudana. Miseratione diuina Iacobus S. Mariein via lata, & Petrus S. Eustachij Diaconi Cardinales, salutem in Domino sempiternam. Ad notitiam vestră deducimus tenore præsentis publici instrumenti sigillorum noftrorum munimine roborati, quòd cum nuper videlicet die Sabbati 4. mensis Maij, anni Domini præsentis 1297. decimæ indictionis circa horam nona ipsius diei Sabbati, Benedictus Gaietanus qui se dicit Romanum Pontisicem, non sine maligni spiritus instigatione, subitò, temerarie, præcipitanter & iniustè mandauerit nobis, si tamen mandatum dici debet, per Mag. Ioannem de Pencstre clericum Cameræ, vt eadem die Sabbati in sero coram eo apud S. Petrum personaliter compareremus, audituri quid vellet dicere & mandare, quia volebat scire vtrum ipse sit Papa, nos cum locus esset nobis certa, vera & nota ratione suspectus, præsertim quod die illa vrbs tota erat commota & in armis posita, timentes periculum personarum, coram ipso Benedicto, licètsibi in nullo respondere teneremur, per Procuratores & excufatores legitimos cadem die excufationem legitimam de suspicione loci proponi fecimus in præsentia Notarij & testium side dignorum: & sequenti die Dominico cum non pateret aditus Procuratoribus nostris, ad cum protestationes fieri fecimus in camera sua coram Hostiariis maioribus & minoribus de suspicione loci, ve præmittitur, & de insidiis nobis positis in via, si iuissemus ad locum ipsum hora prædicta, & alias legitimas excufationes proponi, vt de hiisapparet publicis documentis. Ceterum quia in fine illius citationis, si tamen citatio dici debeat, continebatur expresse, quòd dictus Benedictus scirc volebat, vtrum ipse sit Papa, eidem duximus secundum tenorem infrà scriptæ seedulæ respondendum, cuius tenor talis est. Responden us ad vitimum verbum inter alia, in mandato nobis facto propositum, si tamen mandatum dici debeat: quod volebatis scire, vtrum essetis Papa, quod vos non credimus legitimum Papam esse, sacróque cœtui dominorum Cardinalium denuntiamus, suamque provisionem & remedium super hoc exposeimus, cum hoc expediat vniuerfali Ecclesiæ & sidei fundamento, vt loco Dom. nostri Iesu Christi, & in eius vices non msi verus & legitimus, verè & legitime pastor præsit, curamque gregis sibi commissi legitime gerat, ne si quod ablit non verus pastor insurgeret, seu etiam remaneret, non leuem iacturam, seu fundamentalem subucrsionem reciperet S. Catholica & vniuersalis Ecclesia, Ecclesiasticis Sacramentis, indignè, proh dolor! profanatis, dum per cum indigné, indebité, & illegitimé ministraren-

**1** 

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

tur, qui potestatem & auctoritatem ministrandi legitimam non haberet. Non enim Sacramenta dare possunt, qui ea dandi potestatem non habent, nec ministros creare qui non sunt. Frequenter namque audiuimus à plurimis non leuis auctoritatis viris, Ecclesiastici & secularis status & dignitatis, dubitari verisimiliter, an renuntiatio facta per sanctæ memoriæ dominum Celestinum PP. V. tenuerit, & legitime & canonice facta fuerit, cum verisimiliter contrarium videatur, ex co quòd Papatus à solo Deo est, & qui à Deo vel ab alio superiori committuntur, à nullo possunt inferiori remoueri, & sic Papalis poteltas quæ à solo Deo committitur, à nullo inferiori remoueri posse videtur. Item ex co quòd nullus potest au-& potestatem aliquam spiritualem auferre, quam conferre non potest: sed auctoritatem Papalem nullus conferre potest niss Deus, ergo neque cam auferre : sed si tenetur renuntiatio, auferretur Papalis potestas, ergo renuntiatio non videtur sieri posse. Item etiam Decretalis Inter corporalia expresse innuit, quòd depositio Episcoporum, transsatio corum, & absolutio per cessionem soli PP. est reservata, nec etiam ipsiconceditur, nisi in quantum Papa quodammodo Deus est, id est Dei Vicarius, vt patet ex textu. Ergo remotio Papæ; quia Papatus omnes dignitates excellit, per superiorem Papa voluit ipse Deus tantummodo fieri, id est, per semetipsum; nulla enim ratio capit, quòd Deus volucrit inferiores dignitates per ipsum Deum tantum, aut per harum superiorem dignitatum tolli posle, nec per ipsum superiorem, nisi in quantum ipse superior scilicet Papa est Dei Vicarius, & tamen voluerit ipsum Papatum, quæ est summa dignitas, quæ propriè Christi est, nedum per inferiorem Deo, sed etiam per inferiorem ipsa dignitate tolli posse; & sic solus Deus videtur tollere posse Papatum & nullus alter, sicut multipliciter videtur colligi ex textu prædictæ Decretalis. Item ex eo quòd fumma virtus creata per nullam virtutem creatam videtur posse tolli; sed Papatus est fumma potestas in creatura, ergo per nullam virtutem creatam tolli posse videtur. Item ex eo quòdnec Papa, nectota creaturarum vniuerlitas potest facere quòd aliquis Pontifex non sit Pontifex, ergo multomagis non videtur posse facere quòd summus Pontifex, non sit summus Pontifex. nam minus est tollere simpliciter Pontificem, quam summum Pontificem. Ergo cum simpliciter Pontificem nullus possit tollere nisi Deus, nec fummum Pontificem videtur aliquis posse tollere nisi Deus, quod sieret si renuntiare posset ita quando valeret. Item ex eo quòd Papa non est Papa nisi per legem diuinam, & nisi per legem alicuius creaturæ, nec omnium creaturarum simul, ergo nullo modo videtur quòd Papa possit eximi quin sit Papa. Non enim Papa ex quo consensit, & subject se legi fponfæ, potest esse non Papa per aliquam creaturam, neque per omnes fimul, vt videtur. Item ex co quòd nullus potest tollere votumalicuius, seu ab'ipso absoluere, nissille qui est supra votum: sed Papatus est quoddam votum maximum supra omnia vota, nam vouet Papa de facto ipti Deo quòd curam habebit vniuersaliter gregis sui, totius seilicet vniuersalis Ecclesia, & quòd de ipsis reddet rationem : ergo ab ipso voto solus Deus eum absoluere posse videtur: ergo de Papa nullus videtur posse sieri. 'non Papa, nifi tantummodo à folo Deo aliquaratione: nullus enim alicui obligatus potest ab obligatione se ipsum absoluere, qua tenetur obnoxius, maxime superiori obligatus: sed Papa nullum habet superiorem niti Deum, & per Papatum se Deo obligauit, ergo à nullo posse videtur absolui nisi à Deo. Item ex co quòd nullus videtur se ipsum absoluere posse,

sed si valeret renuntiatio, videretur quòd seipsum posset absoluere. Item ex eo quòd Papalis obligatio non videtur possetolli, nisi per maiorem potestatem quam Papalis sit, sed nulla potentia creata est maior quam Papalis, ergo sieri non potest per Papam, nec per aliquid aliud, nisi per Deum, vr qui semel est Papa, non sit semper Papa, dum viuit, vt videtur. Item ex eo quòd nulla dignitas Ecclesiastica post legitimam consirmationem potest tolli nisiper eius superiorem, sed Papa solus est exteris maior, ergo à solo Deo tolli posse videtur. Item ex eo quòd Apostolus vult & probat Sacerdotium Christi esse æternum, & aduiuere in æternum in Sacerdote, sequitur ipsum esse Sacerdotem in æternum, ergo nullo modo potest esse vita summi Pontificis, & summi Sacerdotis sine summo sacerdotio, ergo non potest renuntiare, vt videtur, & nimis extraneum & à ratione remotum apparet, quòd summus Pontifex qui est verus successor & Vicarius Iesu Christi, qui est Sacerdos in æternum, possit absolui ab alio, quam ab ipso Deo, & qui quandiu vixerit non maneat summus Pontifex, & quòd aliquo modo possit esse vita summi Sacerdotis sine summo sacerdotio vt videtur. Item ex eo quòd si diceretur quòd vita summi Sacerdotis esset sine summo sacerdotio, argumentum Apostoli vbi dicit, secundùm legem Mosaïcam, plures facti sacerdotes &c. penitus nullum videretur esse, sed fassitatem cotineret: nam posset argui contra ipsum, quare Christus sempiternum habet sacerdotium, respondet Apostolus, eo quòd manet in æternum. Dicotibi Beate Apostole, non est verum quòd potest in vita sua renuntiare, & non crit sacerdos amplius, ex hac positione quòd Papa renuntiare posset, totius Scripturæ sacræ & verbi Apostoli salsitas sequi videretur, & ex multis aliis rationabilibus & euidentibus causis, hoc ipsum videtur verismiliter & iustissimè in dubitationem deduci. Item ex co quod in renuntiatione ipsius multæ fraudes & doli conditiones, & intendimenta & machinamenta, & tales, & talia interuenisse multipliciter asseruntur, quò desto quò d posser sieri renuntiatio, de quo meritò dubitatur, ipsam vitiarent, & redderent illegitimaminessicacem & nullam. Item ex eo quòd esto quòd renuntiatio tenuisset, quod nullo modo asseritur, neque creditur, plura postea interuenerunt, quæ electionem postmodum subsecutam, nullam & inefficacem reddiderunt omnino. Ex quo igitur vos qui principaliter tangimini dubitatis & in quæstionem deducitis, dicendo vos velle scire, vtrum sitis Papa, prout in mandato per vos facto, si mandatum dici debet per Mag. Ioannem de Penestre Clericum Cameræ continebatur expresse, amodò nos qui ex vera side asserimus & elimata conscientia sirmiter credimus, vos non Papam tuta conscientia silere non possumus, quin in tanto negotio, quod sic vniuerfaliter tangit medullitus Ecclesiam, veritas declaretur. Propter quod petimus instanter & humiliter generale Concilium congregari, vt in codem de ils omnibus veritas declaretur, omnisque error abscedat. Et si quidem vniuersale Concilium, auditis, & penfatis fupradictis, & aliis negotium contingentibus, declarauerit renuntiationem legitime & canonice processisse, & electionem legitime & canonice postea subsecutam, einsidem declarationi cui stare & parere nos offerimus, à nobis, & ab aliis humiliter deferatur, & pareatur omnino. Si verò vel remintiationem non legitimè vel canonicè processille, vel electionem minus legitime, vel canonice subsecutam dicti Concilii declaratione, aut deliberatione claruerit, cedaterror, & de vero sponso prouideatur legitime & canonice vniuerfali Ecclesia sponsa Christi. Propter pericula autemnotoria & manifesta, quæ Ecclesiæ Dei multi-

pliciter ex huiusmodi dubictate & ambiguitate, & illegitimitate, cum claruerit, imminere noscuntur, petimus quod iustè & de jure debemus, & ad id tenemur, nec possumus aliquatenus tuta conscientia præterire, omnes vestros actus & processus suspendi, & de eis & super eis per dictum generale Concilium videri, & iudicari, & decerni, & ab omni pastoralis officij cura & actu abstincri omnino, quousque, vt suprà dictum est, per generale Concilium de suprà dictis veritas declaretur. Et quatenus in nobis est, vobis omnem pastoralis officij executionem interdicimus omnino, vique ad prædictam discussionem, & declarationem prædicti petiti Concilia generalis: supponimus quoque nos, statum, bona & iura nostra, & omnium aliorum qui præsenti denuntiationi, petitioni, prouocationi, & protestationi insistere & adhærere voluerint, cuiuscumque conditionis, status & dignitatis existant, Ecclesiastica vel mundana, iurisdictioni diuina, protectioni, defensioni & decisioni dicti Concilij generalis & veri Ecclesia Romanæ Pastoris. Et quia vestram timemus tyrannidem, ne proudeatus ex prædictis, & aliis contra nos, & nostros, & bona, autstatum, & iura noîtra, & nostrorum & cuiuslibet nostrum spiritualiter, aut temporaliter, cum scandalo Ecclesia maximo, non sine graui Christi ossensa in nostrum præiudicium non modicum & grauamen, & scandalum plurimorum de facto, cum de iure non possitis, nec iurisdictionem aliquam habeatis in nos quousque de suprà dictis per Concilium generale veritas declaretur, procedatis quomodolibet ex arrupto, peruertendo maximè iuris ordinem contra consuctudinem Romanæ Ecclesiæ, & Canones Nicæni Concili, & iura, qua nedum contra Cardinales tanquam principalia membra & Ecclesia cardines solemnitatem iuris maximam in testibus & in aliis, & maturitarem debitam semper observat, sed contra quamcumque personam Ecclesiasticam vel secularem, iuris ordinem seruare, & iustitiam cuilibet reddere consueuit, indeliberaté, & inconsulté sinc causa & maturitate, seu monitione legitimis in nos vel nostriim alterum, seu nostros consanguineos, familiares, & deuotos, vel alios nobis in hac parte adhærentes vel adhærere volentes, cuiuscumque præeminentiæ, dignitatis, conditionis, aut status existant, depositionis, excommunicacionis, suspensionis vel interdicti in terram nostram, vel alias sententias, siue processus spirituales vel temporales, si tamen dici debeant sententiæ, vel processus de facto, & contra iuflitiam fulminando, ad Sedem Apoflolicam, feu fubiequentem verum Ecclesia Romana Pastorem, & ad generale Concilium, ve pramitrieur postulatum, nomine nostro, & omnium adhærentium cuiuseumque status, vel conditionis existant, siue Ecclesiastica, vel seculares persona, in his seriptis prouocamus, appellamus, & specialiter publice protestamur. Et quia timemus periculum perionarum, si notificaremus vobis in persona in loco maxime vbi estis, videlicet quin faciatis capi denuntiantes, vel notificantes prædicta, sicut quotidie facitis illis qui aliquid, quod vobis non placeat, pro iullitia sua & veritate proponunt. Præsertim quòd comminati estis, horrenda, inaudita, & stupenda facere in honore, seu dignitate, personis & rebus, que non sunt opera Pontificis, sed inimici Dei & orthodoxæ sidei, atque nostri potius, & tyranni. Publice protestamur quod in vive Romana, ciuitatibus, & castris per totum orbem vbi securè poterimus, Principibus, Prælatis, & fidelibus vniuerfis prædicta notificari, & denuntiari publice faciemus ad maiorem euidentiam, & veritatis teitimonium præmitforum. Placeat igitur vobis vniuersis & singulis ad prædicti postulatigeneralis Concilij congregationem efficaciter, & diligenter intendere, vt om-

ni errore seposito de prædictis, & aliis per sacri deliberationem Concilij veritas elucescat, & prouideatur Ecclesiæ salubriter & celebriter, qua deformationem & iacturam patitur sub tyranno prædicto; cum hoc vniuerfali Ecclesiæ expediat summè, & animarum saluti, & sidei sundamento, vt ouili gregis Dominici, non nisi verus & legitimus verè & legitime pastor præsit, & quòd à Dei Ecclesia sponsa Christi, quæ non habet maculam neque rugam, omnis iniquitas, iniustitia, & illegitimitas repellatur, & toti orbi qui in tenebris manet, & guerris ex illegitimitate, & iniquitate tyranni, salus, pax, quies & tranquillitas fauente diuina misericordia propinetur: & medio tempore, donce per prædictum generale Concilium veritas declaretur, pendente ipsius statu, cidem in nullo parere, seu intendere vel respondere de aliquo omnino curetis, in his potissimè qua ad Pontificale officium pertinere noscuntur, & in quibus vertitur præcipuè periculum animarum. Vt autem prædicta in dubium venire non possint, rogauimus magistrum Dominicum Notarium infrascriptum, vt de prædictis nobis conficiat publicum instrumentum. Actum in Castro Longetia in territorio Romano in domo domini Petri de Comite, præsentibus venerabilibus viris dom. Richardo de Monte nigro Praposito Remensi, & dom. Tomasio de Monte nigro Archidiacono Rothomagensi, dom. Iacobo de Labro Canonico Carnotensi, Magistro Alberto de Castiniate Canonico Ebredunensi, Magistro Ioanne de Gallicano domini PP. scriptore, Canonico Ecclesia S. Reguli Siluanectensis, ac religiosis viris fratre Iacobo Benedicti de Tuderto, fratre Deodato Rocci de Montepenestrin. ac fr. Benedicto de Perusio Ordinis Fratrum Minorum, testibus ad præmissa vocatis specialiter & rogatis. Sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, decima indictione, die Veneris decima mensis Maij in aurora ante iolis ortum.

Et ego Dominicus Leonardi de Penestre Apostolica Sedis auctoritate Notarius publicus pramissis interfui, & carogatus scripsi, & in publicam formam redegi, & nihilominus ipsi domini Cardinales, ad maiorem cautelam & testimonium pramissorum huicinstrumento publico sigilla sua apponi secerunt. Sigill. duobus sigillis. Costre Bonisace numero 758.

Bulle du P. Boniface, qui dit qu'il a depuis quelque temps fait une defense par une Bulle commençant Clericis Laïcos, à tous Ecclesiastiques de bailler aucun subside, & aucune chose aux Empereurs, Roys, & Princes, sans l'auterité du saint Siege; & aux Empereurs, Roys & Princes, d'exiger aucune chose des Ecclesia-Stiques. Que neantmoins cette defense n'est pas pour defendre les dons volontaires que les Ecclesiastiques de France voudront faire au Roy sans exaction, & que cette defense ne comprend pas les droits feudaux, & autres services deus par Ecclesiastiques au Roy, & aux autres Seigneurs, ny austine comprend pas les cas de la pressante necessité de l'Estat. Au contraire le Roy & ses successeurs peuuent en ce cas receuoir des Ecclesiastiques pour sa desense, inconsulto etiam Romano Pontifice. Et que cette necessité de l'Estat sera declarée et ingée par le Roy & ses successeurs en leur conscience, pour ueu que les Roys ayent passe vingt ans. Mais au cas qu'els soient au dessous dudit âge les Ecclesiastiques & les Lais qui seront du Conseil estroit des Roys, iugeront de cette necessité. Declare en outre, qu'iln'a pas entendu par cette defense rien faire contre les libertez, franchises, & constumes du Roy de France, du Royaume, des Comtes & Barons.

Coffre Boniface numero 753.

Bulle de Boniface VIII. declarant que la Bulle Clericis Laicos defendant aux Ecclesiastiques d'aider les Roys de leurs biens, ne s'estend point pour la France.

VIVERSIS præsentes litteras inspecturis Offic. Cur. Par. sa. 1297. lutem in Domino. Noueritis nos anno Domini millesimo trecen- 31. Iudies. tesimo tertio, die Veneris post Natiuitatem Domini vidisse quasdam litteras sub hac forma: Bonifacius Episcopus seruus seruorum Dei venerabilibus fratribus Archiepiscopis, Episcopis, ac dilectis filiis electis Abbatibus, Prioribus, Præpositis, Decanis, Archidiaconis, Capitulis, & aliis personis, necnon & nobilibus viris, Ducibus, Comitibus, Baronibus, militibus & cateris per regnum Francorum constitutis. Ad perpetuam rei memoriam. Et si de statu regni cuiuslibet in quo Catholicæ fidei cultus viget, paternæ sollicitudinis studio cogitemus, ad statum tamen Christianissimi Regni Franciæ, in quo semper anteactis temporibus erga Romanam Ecclesiam matrem viguit deuotionis integritas, reuerentiæ plenitudo resplenduit, feruuit obedientiæ promptitudo, tanto solertiùs aciem considerationis extendimus, & circa illud cogitationis nostra versatur instantia, quantò ipsum vberiori fauore prosequimur, ez enceriùs gerimus in vilceribus caritatis. Dudum siquidem Pastoralis officij debitum exequentes in fauorem Ecclesiarum, & Ecclesiastica libertatis auctoritate Apoltolica duximus statuendum, ne Prælati, & personæ Ecclesiasticae cuiuscumque dignitatis, status, aut conditionis existant, sub adiutorij, mutui, vel doni nomine, Imperatoribus, Regibus, Principibus, aut Præsidetibus cæteris, præstent absque Apostolicæ Sedis auctovitate subsidia, quocumque nomine censeantur, néve Imperatores, Reges, Principes, aut aliter præsidentes ea imponere, exigere, vel recipere ab eisdem Prælatis & personis Ecclesiasticis audeant, certis pænis adiectis nihilominus in hac parte. Verum nonnulli nostræ intentionis ignari, suæque prudentiæ innitentes, huiusmodi constitutionem nostram non rationabili, aut æquitati consonæ, sed voluntariæ interpretationi subiicere moliuntur, non attendentes, quòd ad cum qui condidit interpretatio noscitur pertinere. Nos igitur huic morbo congruam intendentes adhibere medelam, & vt cuiuslibet ambiguitatis scrupulus in hac parte tollatur, & veritatis puritas elucefeat, auctoritate præsentium declaramus, quòd constitutio ipfa, veleius prohibitio, ad donaria vel mutua, feu quatus alia voluntaria Prælatorum & perfonarum Ecclesiasticarum eiusdem regni , cuinscurnque status, ordinis, vel conditionis existane, omni prorsus tractione, aut exactione cessante, se aliquatenus non extendat, licet ad id forsitan carissimi in Christo filij rostri Philippi Francorum Regis illustris, vel successorum suorum qui pro tempore fuerint, aut Ossicialium eorumdem, seu Ducum, Baronum, nobilium, vel aliorum dominorum temporalium de regno prædicto, requilitio cutialis, & amica præcedat, quodque feudalia, censualia, siue iura quælibet in rerum Ecclesiasticarum datione retenta, vel alia feruitia confueta regi ciúsque successoribus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, nobilibus & aliis temporalibus dominis supradictis, tam de jure qu'un de confuetudine à personis Ecclesiasticis debita præfata constitutio non includat, vel aliquatenus comprehendat, & quòd persona Ecclesiastica: pro Ecclesiarum suarum viilitatibus, compositione, autrumsa-

ctionis titulo, vel alio quouis modo, seu pro libertatibus acquirendis, cum Rege, suisque successoribus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, nobilibus, & aliis dominis temporalibus prælibatis, prout conscientiis corum videbitur, & ante constitutionem eandem poterant, liberè valeant conuenire, nec illas per ipsius constitutionis vigorem in iis contingat aliquatenus impediri; quódque constitutio cadem clericos clericaliter non viuentes, sese mercationibus, & mercimoniis præsertim inhonestis & vilibus, vel sæuis immiscentes actibus non defendat. Adiicimus insuper huiusmodi declarationi nostræ, quòd si præfatis Regi, & successoribus suis pro vniuersali, vel particulari eiusdem regni defensione periculosa necessitas immineret, ad huiusmodi necessitatis casum se nequaquam extendat constitutio memorata; quin potius idem Rex, ac successores ipsius possint à Prælatis, & personis Ecclesiasticis dicti regni petere, ac recipere pro huiusmodi defensione subsidium, vel contributionem, illúdque ad illam Prælati & personæ prædicti, præsato Regi, suisque successoribus, inconsulto etiam Romano Pontifice, teneantur & valeant, sub quota nomine, aut aliàs etiam imperari, non obstantibus constitutione prædicta, seu quouis exemptionis, vel alio quolibet priuilegio sub quacunque verborum forma confecto, à Sede Apostolica impetrato: quódque necessitatis declaratio supradicta ipsius Regis, & successorum suorum conscientiis, dummodo successores ipsi vicesimum ætatis annum exegerint, relinquatur, super quo dictorum Regis, & successorum conscientias onerari, essque innotescere volumus, quod quicquid recipi vltra ipsius desensionis casum contigit, in suarum recipient periculum animarum, sub quo nisi salubriter prouidere, aut attendere potuerunt, in quo periculo remanerent. Si verò defensionis prædictæ tempore huiusmodi ætatis annum præfati non excesserint successores, declaratio necessitatis eiusdem Prælatorum, clericorum, & laïcorum, qui de ipsorum successorum stricto consilio, seu maioris partis ipsorum suerint, conscientiis relinquatur, quorum similiter conscientias onerari volumus, eisque pleniùs aperiri, quòd si quid vltra casum desensionis reciperetur eiusdem, in dispendium salutis confiliariorum reciperetur ipsorum, illudque restituere teneantur: quódque præterea non existit intentionis nostræ, non extitit, nec existit per constitutionem prædictam, seu declarationem præsentem, iura, libertates, franchisias, seu consuctudines que prestatis Regi & regno, Ducibus, Comitibus, Baronibus, nobilibus, & quibusus aliis temporalibus dominis editionis præfatæ constitutionis tempore, ac etiam ante illud competere noscebantur, tollere, diminuere, vel quouis modo mutare, aut cis in aliquo derogare, seu nouas seruitutes, vel submissiones imponere, sed iura, libertates, franchisias, & consuetudines supradictas, prætactis Regi, & aliis, illæsa & integra conservare. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ declarationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Apostolorum Petri & Pauli eius se nouerit incursurum. Datum apud Vrbem veterem 11. Kal. Augusti, Pontificatus nostri anno tertio. In cuius rei testimonium sigillum Curiæ Parisiensis præsentibus litteris duximus apponendum. Datum anno & die prædictis.

Et sur le reply:

BITRIS.

Lesdites Lettres sont seellées du seel de ladite Ofsicialité sur cire verte en double queuë de parchemin pendant audit reply.

Le Pape Boniface promet au Roy, qu'il ne iugera point le differend d'entre luy de le Roy d'Angleterre dont il est arbitre, sans l'exprés consentement de sa Maiesté, porté par ses lettres patentes, & par un enuoyé exprés.

TN nomine Domini. Amen. Hocest sumptum, seu transcriptum eu- 1298. Liusdam litteræ sanctissimi patris, ac domini domini Bonifacij, diuiná prouidentia facrosanctæ Romanæ, ac vniuersalis Ecclesiæ summi Pontificis, vera bulla cum filo canapis integro bullatæ, non abolitæ, non viciatæ, non abrasæ, nec in aliqua sui parte corruptæ, sed omni prorsus suspicione carentis, ve prima facie apparebat, cuius tenortalis est. Bonifacius Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio Philippo Regi Francia illustri, salutem & Apostolicam benedictionem. Licèt per speciales nuntios, & Procuratores tuos nuper ad nostram præsentiam destinatos, & à te ad hoc mandatum habentes, super reformanda pace, & concordia, & super iis quæ ad pacem pertinentia, ac super omnibus & singulis litibus, quæstionibus, causis, controuersiis, damnis, iniutiis, guerris, & offensis, iuribus, & actionibus realibus & personalibus, atque mixtis, caterisque discordiis, qua sunt vel esse possent inter te ex parte vna, & cariffimum in Christo filium nostrum Eduardum Regem Angliæ illustrem ex altera, in nos tanquam in priuatam personam, & Benedictum Gaietanum, tanquam in arbitrum, arbitratorem, laudatorem, diffinitorem, sententlatorem, & amicabilem compositorem, præceptorem, ordinatorem, dispositorem, & pronuntiatorem altè & bassè, absolutè, & liberè compromiseris, prout ex forma huiusmodi compromissi noscitur pleniùs apparere. Nos tamen ad tuam cautelam, & vt securius in nostra puritate quiescas, Serenitati tuę præsentium tenore prædicimus,& expresse promittimus,quod præter contenta in ils quæ iam pronuntiata noscuntur, nostræ nequaquam intentionis existit ad aliquam in reliquis pronuntiationem, vel diffinitionem in huiusmodi negotio ex prædicto compromisso procedere, sinc tuo expresso consensu præhabito à te per patentes litteras tuas, & per specialem nuntium destinando. Et si secus appareret, illud ex nune nullius esse dicimus firmitatis. Datum Roma apud sanctum Petrum 5. Non. Iulij, Pontificatus nostri anno quarto.

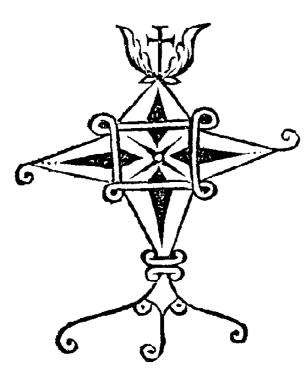

Et ego Gaufridus de Plexiaco Apostolica publicus auctoritate Notarius sumptum, seu trāscriptum huiusmodi de prædicta originali littera fideliter propria manu tráscripsi, & facta diligenti collatione ad litteram ipsam vnà cum reuerendo patre domino P. Autifiodorenti Epileopo, quia illud cum eadem originali littera inueni fideliter cocordare, nullo addito, vel mutato, quod forma, vel sententiam immutaret, ipsum in hanc publica formam redegi, meóque folito figno fignaui rogatus, præsentibus domino Episcopo supradicto, ac discreto viro domino Petro de Bella-pertica, ac nobili viro domino Petro Flote milite, aliit-

que ibidemastantibus, testibus. Anno Domini millesimo trecentesimo, indictione decima-tertia, Pontif. domini Bonifaci, Papa octavi anno sexto.

Bulle de Boniface, disant que le Pape pouuant donner des graces & privileges, qu'il les peut reunquer. Dit qu'il a donné des privileges au Roy de France & à ses successeurs pour la defense de son Royaume, & aussi aux clercs & lais de son Conseil étroit. Que ces graces ont causé beaucoup d'abus, & de dommages aux Prelats & aux Eglises. C'est pourquoy du conseil des Cardinaux il suspend lesdits privileges, principalement ceux qui ont esté concedez pour le secours de l'Estat. Ordonne que ce qui est demandé aux Prelats, & autres Ecclesiastiques, sub titulo decima vel subsidij, quoy qu'ils y ayent presté leur consentement, ne sera point payé sans son ordre. Il donne un terme dans lequel en luy representera tous lesdits prinileges, afin que les ayant considerez, il puisse iuger s'il doit moderer sa suffension. Aduertit le Roy de ne point s'estonner s'il ordonne que l'on luy apporte ces prinileges, car ce qu'il en fait est à bonne fin.

Coffre Boniface numero 20.

DONIFACIVS Episcopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Christo 4. Decemb. D filio Philippo Regi Franciæ illustri salutem, & Apostolicam benedictionem. Nuper ex rationabilibus causis moti, præsertim ad relevanda grauamina, & quasi importabilia onera Ecclesiarum, Prælatorum, & Ecclesiasticarum personarum, regularium & sæcularium, regni tui, litteras infrà scripti tenoris sieri fecimus, & bulla nostra bullari, quarum tenorem ad tuam prouidimus notitiam præsentibus deducendum. Tenor autem talis est. Bonifacius Episcopus, seruus seruorum. Ad perpetuam rei memoriam. Salkator mundt secundum ordinatissimam distributionem temporum, naturæ postquam durum Mosaïcæ, ac tandem Euangelicæ gratiæ suaue ac leuc lugum imposuit; & ideò non mirandum si cius Vicarius, Petríque successor, secundum varietatem temporum, personarum & locorum qualitate pensara, statuta, priuilegia, indulgentias, concessiones & gratias qua à Sede Apostolica pro tempore conceduntur, credente ipsa coniectura prodesse, aut necessitate vrgente, vel vtilitate publica suadente, postquam experimento inutilia comprobantur, suspendit, reuocat, & immutat, præsertim propter ingratitudinem vel abusum illorum, quibus Initufinodi gratiæ, ac prinilegia & indulgentiæ funt concessa, & tendit ad noxam quod concessum fuerat ad medelam. Eius quoque quod ex causa conceditur, ea cessante cessare debet esfectus. Iuréque patet pariter & exemplo quò d promissa vel concessa, ex causa reuocantur postmodùm rationabiliter & mutantur. Nec Romanus Pontifex in concedendis gratiis, sic plenitudinem potestatis astringit, quin possit eas cum decet & expedit, reuocare, ac etiam immutare. Nos igitur attendentes quòd nonnulla prinilegia, indulgentias & gratias carissimo in Christosfilio nostro Philippo regi Franciæ illustri, eiusque successoribus, & specialiter pro defensione regni sui, sub certis formis duximus concedenda, & gratiosè aliqua concessimus clericis & laïcis, qui de suo, & successorum suorum stricto Confilio fuerunt, vel maiori parti corum; quorum prinilegiorum, gratiarum, indulgentiarum, & concessionum occasione, per abu-1um, Ecclesiis & Ecclesiarum Prælatis, ac personis religiosis, & sæcularibus dicti regni magna dispendia, & grauamina sunt illata, & grauia scandala sunt exortà, & inanteà possent oriri: ac præcauentes ne tali prætextu, suprà dicti Ecclesia Prælati, ac personæ Ecclesiasticæ plus grauentur, prouidimus super hoc salubre remedium adhibere. Vnde illa omnia, quantùm ad omnem ipforum effectum, de fratrum nostrorum consilio, vsque ad prædictæ Sedis beneplacitum duximus suspendenda, illa maxime qua occasione guerrarum, quibus dicti regni status pacificus turbabatur, tunc temporis fuere concessa. Nec considerationem nostram pertransit, quòd diuina faciente clementia per ministerium nostrum, interipsum, & carissimum in Christo filium nostrum E. Regem Anglia illustrem, pacis est reformatio subsecuta, & saltem non est tanta necessitas defensionis huiusmodi, cum tanto onere aliorum; at si qua sit, esse dignoscitur culpa sua. Insuper quicquid Prælatis & personis Ecclesiasticis regularibus & sæcularibus dicti regni, sub titulo decimæ vel cuiusuis subsidij, quocumque nomine censeatur impositum, fuerit petitum, vel requisitum ab eis, etiamsi ad illud soluendum Prælati, & personæ prædicti assensum præstiterint, velad hoc se duxerint obligandos, nec adhuc exa-Etum fuerit, vel solutum, absque Sedis einsdem speciali mandato decernimus non soluendum. Executoribus super præmissis, vel aliquo præmissorum à dicta Sede concessis, districté mandantes, vi contra huiusmodi suspensionem & decretum nostra, aliquos non aggrauent, vel molestent, aut contra cos huiusmodi occasione vel causa aliquo modo procedant; & si secus fecerint, illud decernimus irritum, & inane, & nullius volumus existere sirmitatis. Cæterum quia labilis est humana memoria, & ipsi Regi se corrigenti & habilitanti ad gratiam promerendam, libenter quantum cum Deo possumus, absque multorum scandalo complacemus, dictis suspensione ac decreto in sua firmitate manentibus, Kalendas Nouembres proximò venturas, pro peremptorio termino assignamus, ve omnia priuilegia, gratiæ, indulgentiæ, & concessiones, quæ dicto Regi, & successoribus suis, ac clericis & laïcis, de ipsorum consilio, illa præsertim quæ dum in Vrbe veteri, vel Anagnia cum nostra moraremur curia, sub quauis forma noscimur concessisse, dicta Sedis conspectui prasententur, & ad nostram, & ipsius Sedis notitiam deducantur, vt consideratis ipsis & visis, prouideri possit, si dicta suspensio sucrit in aliquo vel aliquibus moderanda. Dat. Lateran. 11. Nonas Decembres, Pontificatûs nostri anno septimo.

Tu igitur, sicut silius prædilectus, in iis quæ rationabiliter, & pro vtilitate publica secimus, non turberis, sed ea æquanimiter toleres, prudenter attendens, quia vt præmittitur, terminum assignamus, quo priuilegia, indulgentiæ, gratiæ & concessiones prædictæ nostro conspectui præsententur, & ad nostram, & dictæ Sedis notitiam deducantur, vt consideratis ipsis & visis, prouideri possit si dicta suspensio suerit in aliquo vel aliquibus moderanda. Dat. Lateran. Non. Decembr. Pontisicatus nostri anno septimo.

Et sur le dos est escrit: Bulla Bonifacij Papæ VIII. per quam ipse suspendit omnia priuilegia per eum concessa Regi, & suis successoribus, necnon Ecclesiasticis & laicis de suo stricto Consilio existentibus, & præsertim concessa occasione guerrarum regni, vsque ad Sedis Apostolicæ beneplacitum. Præsigendo certum terminum dicta priuilegia suo conspectui præsentandi, vt prouideri possit, si dicta suspensio fuerit in aliquo moderanda. Sednota quod reuocatoria istius suspensionis sacta per Benedictum Papam XI. immediatum successorem suum, est in hoc serinio, & est xxx v 1 11. Et alia reuocatoria sacta per Clementem Papam V. successorem dicti Benedicti Papæ XI. est similiter in hoc serinio, & est xxv 1 11.

Quapropter dicta privilegia in suo valore remanere noscuntur.

Odericus Rainaldus tom. XIV. Annal. Ecclesia post Card. Baronium, anno 1301.
num, 30. de hac Bulla hac notat:

Bonifacius &c. Saluator mundi, &c. erasa est illa Bulla omnino iussu Clementis V. ad Regis Francorum gratiam.

Boniface declare au Roy qu'il est son suiet au temporel, & qu'il ne doit conferer aucuns Benefices, & que les fruits des Benefices dont il a la garde, se doivent reserver au successeur.

Le Roy répond qu'il n'est point son suiet au temporel, ny à qui que ce soit. Que la collation des Prebendes les sieges vacans luy appartient, & les fruits ausi; & qu'il : maintiendra ceux qu'il a pourueus.

Bonifacius Episcopus seruus seruorum Dei, Philippo Francorum Regi. Deum time, & mandata eius obserua.

CIRE te volumus, quòd in spiritualibus & temporalibus nobis subes. Beneficiorum & præbendarum ad te collatio nulla spectat: & si aliquorum vacantium custodiam habeas, fructus eorum successoribus reserues: & si quæ contulisti, collationem huiusmodi irritam decernimus; & quantum de facto processerit, reuocamus. Aliud autem credentes, hæreticos reputamus. Dat. Laterani Non. Decembr. Pontificatus nostri anno 7.

Philippus Dei gratia Francorum Rex, Bonifacio se gerenti pro summo Pontifice, salutem modicam, seu nullam.

CIAT tua maxima fatuitas in temporalibus nos alicui non subesse. Ecclesiarum ac præbendarum vacantium collationem ad nos iure regio pertinere, fructus earum nostros facere: collationes à nobis factas, & faciendas fore validas in præteritum & futurum, & earum possessiontra omnes viriliter nos tueri: secus autem credentes, fatuos & dementes reputamus. Datum Parisius, &c.

P. de Bosco ou du Bois Aduocat du Roy à Coustances, donnant son aduis sur la petite Bulle de Boniface fort iniurieuse au Roy:

Dit que le Pape sur cette Bulle peut estre reputé heretique, s'il ne s'en repent publiquement, & n'en fait satisfaction au Roy defenseur de la Foy.

Dit que le Pape veut rauir au Roy sa liberté plus eminente, desant, Nonne Papa scienter rapit, & aufert summam Regis libertatem, quæ semper suit, & est, nulli subesse, & toti Regno imperare, sine reprehensionis humanæ timore.

Rex supremam iurisdictionem & libertatem suorum temporalium vltra mille annos possedit.

Se sert du Chapitre Adrianus en faueur de Charles-Magne, que Louis le Debonnaire remit, quantum ad electionem Prælatorum.

Qu'il seroit plus à propos que les l'apes fussent pauures comme ils estoient anciennement, & que lors ils estoient Saints.

Au Tresor Registre C. p. 1.

Deliberatio Magistri Petri de Bosco Aduocati Regalium causarum Balliuia Constantien. By Procuratoris V niuersitatis eiusdem loci, super agendis ab excellentissimo Principe of Domino, domino Philippo, Dei gratia Franc. Rege. Contra Epistolam Papæ Romani, inter cætera conti-

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

nentem hac verba: Scirc te volumus quòd in spiritualibus & temporalibus, &c. in actis inter Bonifacium & Philippum Pulcrum, p. 11.

 $\sum_{V \in D}$  autem Papa sic scribens nitens & intendens, sit & debeat  $h_{\mathcal{X}_{-}}$ reti cus reputari, per rationes infrascriptas potest manifestè probari, nisi resipiscere, & suum errorem corrigere palam & publice voluerit, & Regi Christianissimo Ecclesia defensori satisfacere supertanta iniuria, per totum suum regnum & serè per vniuersum orbem diuulgata cum scandalo maximo, & infamia populi Christiani, præsertim regni Franciæ, quem ferè totum, & pro certo cunctos eiusdem Regis amicos hæreticos falsòreputare præsumpsit, tantam scienter iniuriam saciendo, prout ex sequentibus apparebit. Circa quorum probationem circuiendo materiam procedere oportet, cum contra certum fundamentum, & rationem argui non possit, co quòd Papa nullam causam, nullamque rationem sui dicti protendit; nisi quod innuit hoc sibi taliter complacere. Primò per exemplum: secundò, per veteris & noui Testamenti, ac sacrorum Canonum auctoritates: tertiò, ad impossiblia, & manifesta inconuenientia deducendo argui potest. Licèt enim chronicæ scripturæ dicant 1. Indos, 2. Assyrios, 3. Græcos, & 4. Romanos mundi monarchiam tenuisse, intelligunt de maiori parte mundi, non de toto, quia expresse dicunt. Alexandrum vltra Graciam super Orientalem & Babylonicam mundi partem principatum tenuisse, & Romanos eidem obedire recusasse. Præterea cum à principio secundum legem natura omnia essent communia, permittente Domino qui ait, Quod calcauerit pes tuus tuum erit. Multum diu ante legem Mosaïcam fuerunt omnia rerum dominia distincta, & in lege scriptum suit, Furtum non rapinam facies, rem proximi non concupisces, nec occides. qui contrarium facit, & se facere posse contendit ctiamignoranter, reus est mortis: ergo multo fortius si scienter. Nonne Papa concupiscie, & rapir, & aufert de nouo scienter summam Regis libertatem, qua semper fuit & est, nulli subesse & toti regno imperare sine reprehensionis humanæ timore. Præterea negari non potest, quin semper post distincta primò rerum dominia, inuafio rerum occupatarum, ab aliis maxime per tempus à quo memoria hominum non existit possessarum, & præscriptarum suerit, & est peccatum mortale. Rex autem supremam iurisdictionem & libertatem suorum temporalium vltra mille annos possedit. Item idem Rexàtempore Karoli Magni sui de cuius genere descendit, vt in canone legitur, Antecessores possedit, & præscripsit collatione præbendarum, & fructus custodiarum Ecclesiarum non sine titulo & occupando, sed ex dono Adriani Papæ, qui de assensu Concilij generalis eidem Karolo, hoc & quasi sine comparatione maiora conceisit, videlicet quòd ipse & eius hæredes perpetuò possent Romanos Pontifices, Cardinales, Patriarchas, Primates, Archiepifcopos ac Episcopos omnes Catholicos quos vellent nominare, & eligere, ac præfici facere cum effectu, quæ quantum ad electionem Prælatorum Ludouicus hæres dicti Caroli remisit, collationem præber darum, & dominium fructuum custodia Ecclesiarum retinendo, prout singuli Reges Francorum hactenus vsi fuerunt. Et si aliqua iura dicunt Reges beneficia conferre non posse, & consuetudinem super hocintroductam non tenere. Respondeo quòd hac iura, vi ex chronicis apparet, post huius tempus pet centum annos, & vitrà facta fuerunt. & iura cum fiunt, non ad præteritos catus, sed ad futuros debent trahi. Nec iura quæsita tollunt, maximè cum de hoc in eis nil cauctur, & poltquam huiusmodi iura facta fuerunt, Rexpossedit, &

præscripsit bona side suppositistitulo, & possessione temporis præcedentis. Præterea Papa non potest supremum dominium regni Franciæ vindicare, nisi quia summus sacerdos est. sed cont. si esset ita. Hoc beato Petro & singulis eius successoribus competiisset, qui in hoc nihil reclamarunt, nihil vindicauerunt. Reges Francia hoc possidentes, & prascribentes tolerarunt per mille ducentos septuaginta annos. Possessio verò centenaria ctiam sine titulo hodie per nouam constitutionem dicti Papa sufficeret ad præscribendum contra ipsum & Ecclesiam Romanam, ac etiam contra Imperium, secundum leges Imperiales. Sie apparet per legum & canonum conditores de præscriptionibus tractantes. Dixerunt Imperium & Ecclesiam Romanam dominia suarum rerum amittere, permittendo ipsa à quocumque tanto tempore detineri, & possideri, quia prout in lege cauctut contra desides, & suorum iurium contemptores introducta sunt odiosa præscriptiones; & si Ecclesia Romana & Imperator subjectionem si quam habuissent, quod non est verum, per centum annos Reges possidere libertatem, & præscribere permittendo, totum ius suum amisissent; multo fortius ipios hoc amiserunt permittendo tanto tempore possidere & prascribere libertatem. Præterca si Papa modò statueret præscriptiones sibinon obstare, ergo similiter aliis non obstarent, maxime Principibus qui superfores non recognoscunt. Et sie Imperator Constantinopolitanus, qui eidem dedit totum patrimonium quod habebat, cum huius donatio quia nimis magna facta per legitimum administratorem rerum Imperij, sicut funt Episcopi & alij Prælati non tenuerunt, vt Iuris ciuilis doctores, & præscriptio non obstat, secundûm ipsam apparet, quòd donator vel Imperator Alemannia loco eius per Papam subrogatus totam huiusmodi donationem posset reuocare: quia vt dicit lex, quod quisque iuris in alterum statuit iple eodem iure vtatur. & poëta, Legempatere quam iple tuleris. & Imperator ait, Licet legibus soluti simus legibus viuere volumus. Ex hoc ad casum summæ paupertatis, quem habuerunt sui prædeicquitur \* cessores ante factamsibi à Constantino primo Imperatore Christiano donationem prædictam, quæ à principio non tenuit de iure, quin imò potuit reuocari, prout concorditer dicunt doctores legum, nisi longissimi temporis obstaret præscriptio, & hæc esset vltio digna dici, iuxta ea quæ scripta funt, & qua \* Nec enim sex iustior illà, quæ facit artifices arte perire sua, & qui gladio occidit gladio peribit, propter hoc prohibitus fuit vsus gladij Petro, dixit ei Dominus, Mitte gladium in vaginam qui gladio occidit, &c. Et forte expediret Romanos Pontifices fore pauperes sicutolim fuerunt, vesancti essent; bonum esset eis cum paupertate cælum intrare, non cum superbia, elatione, concupiscentia & rapina sequi huiusmodiactores, qui sicut scriptum est, à fructibus eorum cognoscetis cos, quia ve air Philosophus, quædam sunt ita mala quòd nullo modo posfint benè, nec bono modo \* ficut furtum, adulterium, homicidium: & sicut iuxta dictum Apostoli, omnis Christiactio nostra esse debet instru-Stio: 1ta dicit Canon, Illud quod agitur à Prælatis facile trahitur à subditis in exemplum. Item alibi scriptum est, Seruus non potest tollere legem domini sui: & si Papa seruus Dei est, vt ipse testatur cumse vocat seruum seruorum Dei, mortalia peccata, rapinæ, concupiscentiæ, elationis sugere, & cuitare tenetur, nam, vt ait Christus, non veni legem soluere, sed adımplere: & Pfalmista, declina à malo, & fac bonum, inquire pacem & prosequere eam, quod non facit Papa tollens præscriptiones, ac libertates Regum, ac Principum de toto mundo, si hoc faciat vbique, qued sortiori

ratione facere posset, pacem tollens, guerrarum & malorum quæ sequerentur ex eis causam occasionem manifeste præstans, vlt. antichristum, &
tentatores inferni se malum ostendens. Cum causam, occasionem, & rationem, & colorem facti tam nesarij non prætendit scripturum multisarie
offendendo. Nam, vt ait Philosophus, scirc est rem per causam cognoscere,
& non sussicit dicere sic est, sed oportet assignare causam. Item omnes
transferentes secundum aliquam similitudinem se transferunt, & neminem
sine causa audit prætor, & non solum cauendum est male agere, sed ne
quis male agere videatur, maxime in Papa qui est caput Ecclesiæ, & lux
mundi consistens verbo magis, & opere totum mundum debet docere,
& ipse manifeste facit contrarium, atque docet, de nouo vendicans \* \* \*
Catera desiderantur.

Bulle de Bonifice au Roy commençant (Ausculta fili) dit que Dieu l'aestably sur les Roys, & Royaumes, ad cuellendum, destruendum, dissipandum, adificandum.

Que le Roy ne se doit laisser persuader, qu'il n'a point de superieur, & qu'il n'est point suiet au l'ape, nam desipit qui sic sapit, & est insidelis. Remonstre au Roy qu'il foule ses suiets, opprime les Ecclesiastiques, & scandalise tous les Grands de son Royaume. Dit qu'il a plusieurs fois aduerty sa Maiesté de se corriger, &

qu'il gouvernast en paix son Royaume.

Qu'il a pourueu aux Benefices & Canonicats vacans en Cour de Rome, & hors de la Cour sans permission du Pape, à qui lesdites prouisions appartiennent. Que ses prouisions ont esté sans exemption. Que le Roy est suge en sacause, qu'il ne veut aucun sugé soit dedans ou dehors son Royaume pour les torts & iniures que luy ou les siens font. Qu'il fait saisir les biens des Ecclesiastiques aux cas qui ne luy sont permis. Remarque plusieurs vexations que reçoiuent les Ecclesiastiques en France. Dit que l'Eglise de Lyon est fort opprimée, que cette Eglise est hors des limites de son Royaume, qu'il scait cela particulierement ayant esté Chanoine en l'Eglise de Lyon.

Que le Roy reçoit le reuenu des Eglises Cathedrales, Sede vacante, ce que par abus il appelle Regale, & conuertit les reuenus à sonprosit. En sorte que ce qui autrefois auoit esté donné en garde aux Roys pour se conserver, maintenant est consumé abusinement par eux: Que les gardiens de cette Regale sont des voleurs, & delà vient la ruine des Eglises. Marque le changement de la monnoye à la soule des
peuple. Qu'il a souvent adverti le Roy de son devoir sans fruit. C'est pourquoy il
a ordonné aux Prelats, aux Chapitres des Eglises, aux Docteurs en Theologie du
Royaume, de le venir trouver à certain iour, asin d'aduiser à la reformation du
Royaume, & y donner vn meilleur ordre. Que le Roy y pourra envoyer si bon
luy semble.

Dit qu'aucuns veulent excuser le Roy sur ses mauuais Conseillers, mais qu'il est inexcusable de les retenir en ayant esté aduerty. En suite il fait vne longue declamation contre ces meschans Conseillers. Exhorte le Roy de s'en désaire. Pour la sin il déplore le misérable estat de la Terre Sainte, excite le Roy de restablir son Estat pour contribuer ce qui sera de son autorité pour le recouurement de la Terre Sainte.

Coffre Boniface numero 794.

Cette Bulle iniurieuse sur rayée des Registres du Vatican par ordre de Clement V. voyez ce qui en est dit sur la sin de cette Bulle.

1301.

DONIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christo s.Decembr. Dilio Regi Francorum illustri, salutem & Apostolicam benedictionem. Ausculta, fili carissime, præcepta patris, & ad doctrinam magistri qui gerit illius vices in terris, qui solus est magister & dominus, aurem tui cordis inclina, viscerosæ sanctæ Matris Ecclesiæ ammonitionem libenter excipe, & cura efficaciteradimplere, [vtin corde contrito ad Deum reuerenter redeas, à quo per desidiá, vel deprauatus consilio nosceris recessisse, ac cius & nostris beneplacitis te deuotè coformes.] Adte igitur sermo noster dirigitur, tibi paternus amor exprimitur, & dulcia matris vbera exponuntur. Campum si quidem militiæ humanæ mortalitatis ingressus, renatus sacri sonte baptismatis, renuncians diabolo & pompis eius, non quali hospes & aduena, sed iam domesticus fidei, & ciuis Sanctorum effectus, ouile Dominicum intrasti, colluctaturus non solum contra carnem & sanguinem, sed etiam contra aëreas potestates mundique rectores præsentium tenebrarum, sie veri Noë es arcam ingressus, extra quam nemo saluatur, Catholicam scilicet Ecclesiam, veram columbam, immaculatam vnici Christi sponsam, in qua Christi Vicarius, Petrique successor primatum noscitur obtinere, qui si collatis clauibus regni cœlorum Iudex à Deo viuorum & mortuorum constitutus agnoscitu, ad quem sedentem in solio iudicij dissipare pertinet suo intuitu omne malum. Huius profectò sponsæ quæ de cœlo descendit, à Deo parata sicut sponsa ornata viro suo, Romanus Pontifex caput existit. Nec habet plura capita monstruosa, cum sit sine macula, sine ruga, nec habens aliquod inhonestum.

[Sanè, fili, cur ista dixerimus imminente necessitate, ac vrgente conscientia expressiva aperimus. Constituit enim nos Deus, licet insufficientibus meritis super Reges, & regna, imposito nobis iugo Apostolica seruitutis, ad eucliendum, destruendum, disperdendum, dislipandum, ædisicandum atque plantandum sub eius nomine & doctrina, & vt gregem pascentes Dominicum, consolidemus infirma, sancmus ægrota, alligemus fracta, & reducamus abiecta, vinúmque infundamus, & oleum vulneribus fauciatis. Quare, fili carissime, nemo tibi suadeat quòd superiorem non habes, & non subsis summo Hierarchæ Ecclesiasticæ Hierarchiæ: nam desipit qui sic sapit, & pertinaciter hac affirmans conuincitur insidelis, nec est intra boni pastoris ouile: & licèt de singulis Regibus & Principibus sub fide militantibus Christiana, pro corum salute sollicitè cogitemus; erga te tamen officij nostri debitum co amplius coque carius & attentius dirigere debemus & exequi, quo maiori personam tuam paterna & materna caritate amplectimur, & non solum te, sed & progenitores, domum, & regnum tua, in diuersis nostris statibus plena & pura sumus beneuolentia prosecuti. Nec possumus cum non debeamus præterire silentio, quin ea per quæ oculos diuinæ Maiestatis ostendis, nos perturbas, grauas subditos, Ecclesias & Ecclesiasticas sæcularésve personas opprimis & affligis, necnon Pares, Comites, & Barones, aliósque nobiles, & Vniuersitates, ac populum dicti regni, multósque diuersis angustiis scandalisas, tibi apertius exprimamus. Profectò erga te hactenus serualle nos nouimus ordinem caritatis, interdum præsentialiter per nos ipsos, dum nos minor status haberet, ac postquam nos Dominus prouexit ad apicem Apostolicæ dignitatis per multiplicatas nostras literas, solennes nostros, & tuos Nuncios, Pralatos & Comites, alios domesticos nostros, & tuos, te opportunis studiis, & temporibus inducendo, vt errata corrigeres, emendares excellus,

cessus, regnum tuum in pacis dulcedine ac tranquillitate disponeres, ac Cleri & populi grauaminibus abstineres, tuóque iure contentus in aliorum iniuriam occupatrices non extenderes manus tuas. Sed quòd te correxeris, & in te salutis semina sata, vt vellemus fructisicauerint, non videmus, quinimò delinquendi licentiam, & multiplicandi peccata videris, proh dolor! in consuetudinem deduxisse: & vt aliqua explicabiliter inseramus; ecce quòd licèt pateat manifeltè, ac explorati iuris existat, quòd in Ecclesiasticis dignitatibus, personatibus, & benesicis, canonicatibus, & præbendis vacantibus in Curia vel extra Curiam Romanus Pontifex summam, & potiorem obtinet potestatem : ad te tamen huiusmodi Ecclesiarum, dignitatum, personatuum, & beneficiorum, canonicatuum collatio non potest quomodolibet pertinere, nec pertinet, nec per tuam collationem in ipsis, vel corum aliquo potest alicui ius adquiri, sine auctoritate, vel consensu Apostolicæ Sedis, tacitis, vel expressis, quos qui acceperit, & se denegat accepisse, eis per ingratitudinem est priuandus, & etiam ille qui permissa vel concessa abutitur potestate, & qui contrarium tibi suadet, est contrarius veritati. Nihilominus tu metas & terminos tibi positos irreuerenter excedens, ac factus impatiens super hoc iniuriose obuias ipli sedi, eiusque collationes canonice factas executioni mandari non fustines, sed impugnas quatenus tuas qualitercunque factas præcedere dignoscuntur; & cum in iudicio esse debeat distinctio personarum, tu tamen in propriis causis ius tibi dicere, & non in communi, sed in proprio iudicio partes actoris, & iudicis sortiaris, & si quenquam iniuriari tibi reputas, contemnis de ipso conqueri coram competenti iudice, seu etiam coram nobis, quantum cunque iniurians sit persona Ecclesiastica, vel mundana de regno tuo, vel extrà, & de illatis per te vel tuos iniuriis atque damnis, ac de tuis & tuorum excessibus recusas per aliquem iudicari, & adsaifienda, & occupanda Ecclesiastica bona & iura pro libito voluntatis occupatrices manus extendis in casibus tibi non concessis ab homine vel à iure. Prælatos insuper, & alias personas Ecclesiasticas, tam religiosos quam saculares regni tui etiam super personalibus actionibus, iuribus, & immobilibus bonis, que à te non tenentur in feudum, ad tuum iudicium pertrahis & coarctas, & inquestas fieri facis, & decimas tales, licèt in clericos, & personas Ecclesiasticas nulla sit laicis attributa potestas: præterea con-/ tra iniuriatores, & molestatores Pralatorum, & personarum Ecclesiasticarum eos vti spirituali gladio qui eis competit liberè non permittis, nec iurisdictionem eis competentem in Monasteriis, seu locis Ecclesiasticis quorum recipis guardiam, vel custodiam, vel à prædecessoribus tuis receptam proponis, pateris exercere; quin potiùs sententias, seu processus per dictos Prælatos, ac personas Ecclesiasticas licitos promulgatos, & latos, si tibi non placeant, directè vel indirecte reuocare compellis. Et quod tacere nolumus, Lugdunensem Ecclesiam, tam nobilem, tam samosam, tam charam in prædictæ sedis pectore constitutam, quæ in spiritualibus & temporalibus hactenus reflorebat, tu & tui iniuriosis grauaminibus, & excessibus ad tantam inopiam, & oppressionis angustiam deduxistis, quòd vix adiicere poterit, vt resurgat, quam constat non esse infra limites regni tui, nósque qui quandoque canonicus fuimus in eadem Ecclesia, eiusque libertatum, priuilegiorum, & iurium notitiam plenam habemus, non reuocamus in dubium, quòd iniuriosè nimis tractas candem. Vacantium regni tui Ecclesiarum Cathedralium redditus, & prouentus, quos tui, & tu appellas R E-GALIA per abusum, tu & ipsi tui non moderate percipitis, sed immode-

rate consumitis; sic sit, vt quorum custodia fuit ab initio Regibus pro conservatione commissa, nunc ad consumptionis noxam discriminose deuemant; & discriminosis abusibus exponantur. Quod enim custodiendum est rapitur, & quod conseruandum illicité deuoratur; & custodes sunt lupirapaces effecti, & sub prætextu custodiæ status Ecclesiarum, & personarum Ecclesiasticarum dispendia perfert, damna sustinet, & miserabilis sortitur euentus, primæuæ conservationis spe vtique defraudatur! Et quidem Prælati & Ecclesiasticæ personæ; nedum ils quos regni tui continet incolatus, sed per illud alienigenæ ctiam transeuntes bona propria mobilia de regno ipso nequaquam extrahere permittuntur; ex quo diuersa patiuntur incommoda, & qui super hoc libero vti debent arbitrio, seruitutis quasi iugo premuntur. Sicut de mutatione monetæ, alissque grauaminibus, & miuriosis processibus per te ac tuos magnis ac paruis regni eiusdem incolis irrogatis; & habitis contra cos, qui processu temporis explicaripoterunt, taceamus adpræsens, qualiter in præmissis, & aliis libertas Ecclesiastica, & immunitas tuis sunt eneruata temporibus, qualiter tuà sacris & piis, prouidis & maturis progenitorum tuorum vestigiis, qua per vniuersa mundi climata enitebant illustrissimos radios claritatum, degenerare noscaris. Nempè multorum ad nos infinuatio clamosa perducit, ac nedum in regno ipso, sed in diuersis mundi partibus innotescit, & Ecclesiæ dicti regni que solebant hactenus libertatibus, & quiete vigere, nunc factæ sunt sub tributo, sicut suctuosus clamor carum sub intolerabili persecutione testatur. Nec ignoras quòd super iis, & consimilibus de te ad Deum, nec non ad te sæpiùs, nedum sæpè clamauimus, & exaltauimus vocem nostram, annunciauimus scelera, delicta deteximus, sperantes te ad pænitentiam falubriter reuocare, & adeo desudatimus inclamando, quòd raucæ factæ sunt sauces nostræ: sed tu velut aspis surda obturasti aures tuas, & nostra salubria monita non audisti, nec recepisti ea velut medicamenta curantis. Verum licet ex præmissis contra te sumere arma, pharetram atque arcum non indigne, nec iniuste possemus, vt te à tanto reuocaremus inuio ad semitam reducendo saluris; adhuc nihilominus dum silialiter metuas, hæc tibi præsignisicare decreuimus, vt saniori ductus con-Illio à facie arcus inflexibilis sententiæ potius, imò prorsus esfugias, quam expectes debitæ iudicium vltionis, cum tutius dignoscatur ante casum occurrere, quam remedium quærere post ruinam. Cum autem nos debitum pastoralis officij vrgeat, & publica vtilitatis intersit, vt qui nec Deum timent, nec deferunt Ecclesia, neque consuram canonum reuerentur, & quali descendentes in profundum malorum contendunt, quamuis eis displiceat, ad salutem etiam trahamus inuitos. Nos nosentes ne ex dissimulatione tam longa nostua culpa reddat obnoxios; ne si nos, vel te, quod absit, incorreptum Deus de hac vita subtraheret, anima tua de nostris manibus requiratur, neve tui custodia quam suscepimus in commisso nobis officio Apostolica seruituris, in nostrum cedar periculum, & discrimen acperditionem multorum, dissimulando talia, & diutius tolerando ea: amore paterno commoti, qui omnem vincit affectum, ex affluentia maternæ sollicitudinis excitati ad prouidendum ne perdat Deus cum impiis animam tuam, néve tua, & tam amati regni claritas malibus actibus, & detestandis insolentiis denigretur: deliberatione cum fratribus nostris super hoc habita pleniori, venerabiles fratres nostros Archiepiscopos, Episcopos, ac dilectos filios Electos, & Cistercien. Cluniacen. Premonstraten. nec non S. Dionysij in Francia Parisien, diocesis, & Maioris Monasterij Turonen.

Ordinis S. Benedicti monasteriorum Abbates, & Capitula Ecclesiarum Cathedralium regnitui, ac Magistros in Theologia, & in Iure canonico, & ciuili, & nonnullas alias personas Ecclesiasticas oriundas de regno prædicto, per alias nostras parentes literas certo modo ad nostram præsentiam euocarnus; mandantes eisdem, quòd in Kalend. Nouembr. futuris proximè, quas eis pro peremptorio termino assignamus, nostro se conspectui repræsentent, vi apud te ac alios sublata repentina exceptione Consilij, quinimo maturiori cautela seruata, & frustratoriis obiectibus amputatis, super præmissis, & aliis deliberate consulamus cosdem, cum quibus sicut cum perfonis apud te suspicione carentibus, quin potius acceptis, & gratis, ac diligentibus nomen tuum, & affectantibus Itatum prosperum regni tui, tra-Stare consultius & ordinare salubrius valcamus, qua ad pramissorum emendationem, qu'am directionem, quietem, atque salutem, ac bonum & prosperum regimen ipsius regni, videbimus expedire. Si tuam itaque rem agi putaueris, eodem tépore per te vel per fideles viros, & prouidos tuæ confeios voluntatis, ac diligenter instructos, de quibus plenè valeas habere fiduciam, iis poteris interesse, alioquin tuam vel ipsorum absentiam diuina replente præsentia in præmissis, & ca contingentibus; acaliis, prout nobis superna ministrauerit gratia, & expedire videbitur; procedemus. Tu autem audies quid loquetur in nobis Dominus Deus noster, in quibus tamen sine offensa Dei, scandalo, & periculo Ecclesia, offensione institua, ac viilitatis publica: lassione, & honoris tui poterimus minorationis vitare dispendia, deferre tibi disponimus, & tui etiam culminis salubria commoda promouere, si te correxeris, & habilitaueris ad gratiam promerendam. Caterum licèt super pramiss, & similibus ad excusandas excusationes in peccatis, te aliqui excusare nitantur, non tantum catibi, quantum & tuis prauis Consiliariis imputando, în hoc tamen tu înexcufabilis comprobaris, quò d tales Confiliarios honoris tui viique destructores, tuxque salutis, & fama falsos, & impios consumptores, assumis & retines, essque regium præbes assensum, qui ad tam enormia, & detestabilia te inducunt: Hi sunt quasi salsi Prophetæ suadentes tibisalsa & stulta, quia non viderunt à Domino vifionem. Ergo fraudulentis detractionibus & subuersionibus talium, sub adulationis, & falti confilij vtique velamento confictis, minimè quafumus acquiefeas, quia in vastitate quadam hostili deuorant incolas regni tui, & non tibi, sed eis mellificarunt apes, isti sunt secretiora illa bostilia, per quæ Ministri Bel sacrificia quæ superponebantur à Rege clanculo asportabant, ij funt qui fub vmbra tui longa manu, tua & aliorum bona diripiunt, & sub obtentu sustitia palliati subditos opprimunt, Ecelesias grauant, & redditus alienos violenter inuadunt, pupillo & viduæ non intendunt, sed impinguantur lacrymis pauperum, & diuitum oppressione discordias sufcitant ac fouent, guerras nutriunt, ac pacem de regno tollere prauis operationibus non verentur. Verumtamen cadit in hac illa praua diffimulatio Iudworum, qui dum linguis crucifigentes Dominum, dicentes tamen eis non licere interficere quemquam, tradebant eum occidendum militibus, vt ab eis culpa in alios transferretur. Tantam namque prudentiam Deus tibi ministratex alto, tantam vides & audis in aliis, quorum potes exemplo doceri, tótque tibi meminimus falubria confilia destinaste, quod situa studia conuertere solerter ad bonum, talium te curares consiliorum iuuamine communire, qui te in stultum sinem nequaquam impingerent, sed ad incrementa falutis, & vtilitatis publica prudentiùs animarent: sed timemus ne apud te (cuius interiores oculi putantur illicitis excaeati) vile-

scat sermo Dominicus, & verba ædificativa vitæ, productiva salutis, amoris desectui ascribantur.]

Ad hæc ne terræsanetænegotium, quod nostris, & tuis, acaliorum sidelium debet arctius insidere pracordiis, nos putes obliuioni dedisse: memorare fili, & discute quòd primogenitores tui Christianissimi Principes, quorum debes laudanda vestigia sollerti studio, & claris operibus imitari, exposuerunt olim personas, & bona in subsidium dicta terra: sed Saracenoruminualescete perfidia, & Christianorum ac maxime tua , & aliorum Regum, & Principum deuotione solita tepescente, terra cadem tuis vtique temporibus, heu perdita noscitur & prostrata. Quis itaque canticum Domini cantat in ea, quis assurgit in eius subsidium, & recuperationis opportunæ iuu amen aduersus impios Saracenos magnificantes, & operantes iniquitatem, debacchantes in illa. Ad eius quippe succursum arma bellica periisse videntur, & abiectisunt clypei fortium qui contra hostes-sidei dimicare solebant. Enses & gladij euaginantur in domesticos sidei, & sauiunt in effusionem sanguinis Christiani, & nisi à populo Dei domestica insolentiæ succidantur, & pax ei perueniat salutaris, terra illa sædata actibus malignorum, à periculo desolationis, & miseriæ per ciusdem populi ministerium non refurget. Si hæc & similia iis beneuola mente reuoluas, inuenies quòd obscuratum estaurum, & color optimus est mutatu. An non ignominia & confusio magna tibi, & aliis Regibus, & Principibus Christianis adesse dignoscitur, quòd versa est ad alienos hæreditas Iesu-Christi, & sepulcrum ipsius ad extraneos deuolutum? Qualem ergo retributionis gratiam merchuntur apud Deum Reges & Principes, & cæteri Christiani, in quibus terra quærit respirare prædicta, si non est qui sustentet cam ex omnibus filiis quos Deus ipse genuit, nec est qui supponat manum, ex omnibus quos nutriuit. Clamatenim ad Dei filios ciuitas Hierusalem, & suas exponitangustias, & in remedium doloris eius siliorum Dei implorat affectus. Si ergo filius Dei es, dolores eius excipias, tristare, & dole cum ipfa, si diligis bonum eius. Tartari quidem, Pagani & alij infideles eidem terræ succurrunt, & ei non subueniunt in ea Christi sanguine pretioso redempti, nec est qui consoletur eamex omnibus charis eius. Hoc à dissidiis prinatis obnenit, dum vtilitas publica cupiditatis ardore confumitur, nonnullis quæ sunt sua quærentibus, non quæ Christi, quorum peccata Deus vltionum Dominus non solum in ipsis vindicat, sed etiam in progenies eorumdem. Tremenda sunt itaque Dei iudicia & timenda, quibus non parentes iustitia damnabuntur, iustus autem de angustia liberabitur, & cadet impius in laqueum quem extendit. Tu verò fili, communiens in tribus temporibus vitam tuam, ordinando præsentia, rememorando præterita, & prauidendo futura, sic te prapares in pramissis [ & aliis sic reformes, quòd ad iudicium Dei, & nostrum ab illo dependens, non damnandus accedas, sed in præsenti diuinam gratiam, & in suturo saluationis, ac retributionis aterna gloriam mercaris. Datum Laterani Non. Decembris, Pontificatus nestri anno 7.

Odoricus Raynaldus Tomoxiv. Annalium Ecclesiasticor, post Baronium ad annum 1501. §. 31. hanc Bullam edidit, demptis locis quæ includunturhamulis huiusmodi [],& loco integro ab his verbis, Sanè fili, curista dixerimus. &c. vsque ad hæc verba, Ad hæc ne terræ santtæ, &c. & notat hæc omnia non reperiri in registris Vaticanis, & erasa penitus, & deleta iussu Clementis V. Papæ in gratiam Philippi Regis Francorum.

Bulle de Boniface aux Prelats, Chapitres, & Docteurs en Theologie de France, leur dit qu'il n'ignore pas les oppressions qu'ils souffrent, & tous les Ecclesiastiques de France de la part du Roy, de ses Officiers, Comtes & Barons; qu'il s'en est plaint par ses lettres; & après en auoir communiqué auec les Cardinaux, par resolution auroit esté arresté de les connoquer: ce qu'il sait, & leur ordonne de se trouner prés de luy à certain iour auec les instructions & informations surce suiet. Entend que les Archeuesques, Euesques, & les Docteurs y viennent en personne, & promet que l'on travaillera pour la conservation de l'honneur de l'Eglise Catholique, pour la liberté d'icelle, pour la reformation du Royaume & correction du Roy, & pour y establir un bon gouvernement. Qu'il auroit adverty le Roy, que s'il trouvoit à propos d'y envoyer quelqu'un de sa part avec de bons memoires, qu'il l'entendra volontiers, autrement qu'il chastiera le defaut que le Roy fera en ce cas, & celuy de ses Prelats.

Au Tresor Registre B. fol 240.

Onifacivs Episcopus seruus seruorum Dei, venerabilibus fratri- 1301. D bus Archiepiscopis, & Episcopis, ac dilectis filiis electis, & Capitulis 5. Decembr. Ecclesiarum cathedralium regni Franciæ, ac Doctoribus in Theologia, & Rainol.an. Magistris in Decretis, in Iure canonico, & ciuili, de regno natis eodem, salu- 1301. n. 19. tem & Apostolicam benedictionem. Ante promotionem nostram ad summi Apostolatus officium dum adhuc nos minor status haberet, & post vsque impærsentiarum, multa sunt nostro Apostolatui reserata side digna, assertione multorum, quorum nonnulla etiam ad contingentia regna, & populos in mali exempli perniciem sunt dissus, & ea multos ex vobis credimus non latere, super excessibus, culpis, insolentiis, iniuriis, atque damnis, que Prelatis, Ecclesiis, & Ecclesiasticis personis, regularibus, & sacularibus in regno Franciæ constitutis, & alibi, per carislimum in Christo filium nostrum Philippum Regem Francorum illustrem, & Officiales suos, seu Bailliuos multipliciter inferuntur, ac etiam Paribus, Comitibus, Baronibus, aliisque nobilibus, Vniuersitatibus, & populo dicti regni, prout hac & alia in aliis nostris litteris quas eidem Regi dirigimus, seriosius continentur. Vnde super hoc cum fratribus nostris deliberatione habita pleniori, de fratrum ipsorum consilio ad nostram præsentiam vos duximus cuocandos. Quocirca vniuersitatem vestram monemus, rogamus, & hortamur attenté per Apostolica scripta, vobis in virtute obedientiæ districtius iniungentes, quatenus in Kalendis Nouembris proximò futuris, quas vobis pro peremptorio termino assignamus, instructi, & informati super præmistis, & aliis super quibus instructionem, & informationem vestram videritis opportunam, vos fratres Archiepiscopi & Episcopi, nec non electi, Doctores, & Magistri personaliter, vos verò Capitula per procuratores idoneos cum sufficienti mandato, & informatos plenius, nostro vos conspectui præsentetis, vt supra præmissis, & ca contingentibus vestra possimus habere confilia, qui apud eundem Regem suspicione caretis, & sibi & regno accepti estis, & grati, & diligitis ipsum Regem; nec non tractare, dirigere, statuere, procedere, facere & ordinare, quæ ad honorem Dei & Apoltolicæ Sedis, augmentum Catholicæfidei, conseruationem Ecclesiasticæ libertatis,&reformationem regni, & Regis correctionem præteritorum excessium, & bonum regimen regni eiusdem viderimus expedire. Nos enim ipsi Regi per nostrasalias significamus litteras, vt si rem suam agi putaucrit in præmislis, suaque crediderit interesse, per se vel per sideles viros, & prouidos sux conseios volutatis, ac diligenter instructos cum sufficienti mandato coram nobis possir, si velit, codem termino comparere. Alioquin suam vel illorum, aut

ctiam vestram absentiam diuina replente gratia in præmissis, & ea contingentibus, & aliis prout nobis fuerit ministratum à Domino, & expedire viderimus, puniemus. Vos autem mandatis nostris in hac parte taliter obedire curetis, quòd non possitis de contemptu, vel negligentia, seu inobedientia reprehendi; sed magis de diligentia, obedientia, ac deuotionis promptitudine commendari. Dat. Lateran. Non. Decembr. Pontificatus noltri anno 7.

Bulle de Boniface aux Prelats, & autres Ecclesiastiques de France, à ce qu'ils ayent à comparoistre deuant luy auce les Docteurs és Droits, et) qu'il sera iuge des causes qu'aucuns pourront auoir de ne pas obeir à son ordre.

Au Tresor Registre B. fol. 242.

1301. B Onteactus Episcopus seruus seruorum Dei, venerab, fratribus Archie5. Decemb. B piscopis, Episcopis, & dilectis filiis nostris Electis per regnum Franciæ constitutis, ac Cistercien. Præmonstraten. neenon & S. Dionysij in Francia Paritiensis diocesis, ac Maior. Monasterij Turon. Ordinis S. Benedicti Monasterior. Abbatib. salutem, & Apostolicam benedictionem. Vos & vnuerfos Doctores in Theologia, & Magistros in Iure canonico, & ciuili de regno Franciæ oriundos, ad nostram præsentiam per nostras alias litteras euocamus, vt certo tempore compareatis coram nobis personaliter: illos tantúm Doctores, seu Magistros in Iure canonico, & ciuili ab huiusmodi comparutione volumus excusatos haberi, qui coram suis ordinariis se duxerint excusandos legitime, & super hoc sidem secerint coram eis. Impedimenta verò legitima, si, quod absit, Archiepiscopis, Episcopis, Electis, & Abbatibus, vel vestrûm alicui; vel aliquibus cuenerint, probare volumus coram nobis, illo, vel illis quos ad hoc duxerimus deputandos. Datum Lateran. Nonas Decemb. Pontif. nostri anno 7.

# Bonifacij Decretalis Vnam sanctam.

In Ecclesia duo gladij, spiritualis, & temporalis, siue materialis, vterque in potestate Ecclesia, is pro Ecclesia, ille ab Ecclesia exercendus; ille facerdotum, is manu Regum, sed ad nutum sacerdotis.

Le temporel suiet au spirituel.

Spiritualia præcellunt terrenis.

Spiritualis potestas terrenam instituit & iudicat. Spiritualis à solo Deo iudicatur.

L'on ne peut croire autrement, nisi duo singantur principia, sicut Manichaus, quod est hareticum

Est de necessitate salutis credere, omnem creaturam humanam subesse Papæ.

Extr. de Maioritate & obedient.

Bonifacij VIII. Papa Decretalis, qua incipit Vnam sanctam. De maioritate & obedientia, Extra.

Bonifacivs, &c. Vnam sanctam Ecclesiam Catholicam, & ipsam Apostolicam, vrgente side credere cogimur & tenere. Nósque hanc

striniter credimus, & simpliciter consitemur, extra quam nec'falus est, nec remissio peccatorum, sponso in canticis proclamante, Vna est columba mea; perfecta mea, viia est marri sux, electa genitrici sux qua vnum corpus mysticum repræsentat, cuius caput Christus: Christi verò Deus. In qual virus Doininus, vna fides, vnum baptisma. Vna nempe fuit dilu! uir tompote arca Noe vnam Ecclesiam præsigurans, quæ in vno cubito confumitata, vinuita (Néë videlicet ) gubernatorem habuit & rectorem; extra quam omnia subsistentia super terram legimus suisse deleta. Hanc autem veneramur, & vnicam: dicente Domino in Propheta: Erue à framea Deus animam meam, & de manu canis vnicam meam: pro anima cnim, rdest, proscipso capite simul orauit, & corpore: quod corpus vnicam scilicet Ecclesiam nominauit, propter sponsi sidei sacramentorum, & caritatis Ecclesia vnitatem. Hae est tunica illa Domini inconsutilis qua scissa non fuit, sed sorte prouenit. Igitur Ecclesiæ vnius & vnicæ vnum corpus, vnum caput, non duo capita, quasi monstrum, Christus videlicet, & Chris sti Vicarius Petrus, Petrique successor: dicente Domino ipsi Petro, Pasceroues meas; meas, inquit, & generaliter, non singulariter has vel illas: per quod commississe sibi intelligitur vniuersas. Siuc ergo Graci, siuc alij, se dicant Petro, ciusque successoribus non esse commissos, fateantur necesse se de ouibus Christi non esse: dicente Domino in Ioanne, Vnum ouile, & vnicum esse pastorem. In hac ciusque potestate duos esse gladios. spiritualem videlicet, & temporalem, Euangelicis dictis instruimur. Nam dicentibus Apostolis, Ecce gladij duo hic, in Ecclesia scilicet, cim Apostoli loquerentur, non respondit Dominus nimis esse, sed satis. Certè qui in potestate Petri temporalem gladium esse negat, malè verbum attendit Domini proferentis, Conuerte gladium tuum in vaginam. Vterque ergo est in potestate Ecclesia, spiritualis scilicet gladius, & materialis. Sed is quidem pro Ecclesia, ille verò ab Ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum & militum, fed ad nutum & patientiam facerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, & temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati: nam cum dicat Apostolus, Nonest potestas nisi à Deo: quæ autem sunt, à Devordinata sunt: non autem ordinata essent, nisi gladius effet sub gladio, & tanquam inferior reduceretur per alium in suprema. Nam secundum beatum Dionysium, lex diuinitatis est, infima per mudia in suprema reduci. Non ergo secundum ordinem vniuersi omnia æque ac immediate, sed infima per media, & inferiora per superiora ad ordinem reducuntur. Spiritualem autem, & dignitate, & nobilitate, terrenam quamlibet præcellere potestatem, oportet tanto clariùs nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt. Quod etiam ex decimarum datione, & benedictione, & fanctificatione, ex ipfius potestatis acceptione, exciplarum rerum gubernatione claris oculis intuemur. Nam veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, & iudicaregli bona non fucrit: sic de Ecclessa & Ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremia: Ecce constitui te hodie super gentes & regna, & catera qua sequuntur. Ergo si deuiat terrena potestas, iudicabitur à potestare spirituali : Sed si deuiat spiritualis, minor à suo superiori: si verò suprema , à solo Deo, non ab homine poterit iudicari: testante Apostolo, Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem à nemine indicatur. Est autem hacauctoritas (etsi data sit homini, & exerceaturperhominem) nonhumana, sed potius diuina, ore diuino Petro data, sibique, suisque successoribus, in ipso, quem confessus fuit, petra firmata:

dicente Domino ipsi Petro: Quodcumque ligaueris, &c. Quicumque igitur huic potestati à Deo sic ordinatæ resistit, Dei ordinationi resistit, niss duo (sicut Manichæus) singat esse principia: quod fassum & hæreticum iudicamus. quia testante Moyse, non in principiis, sed in principio cælum Deus creauit & terram. Porro subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam declaramus, dicimus, dissimus, & pronuntiamus omnino esse de necessitate salutis. Datum Lateran. Pontificatus nostri anno octavo, 14. Kal. Decembr.

Requeste de Guillaume de Nogaret au Roy, estant au Louure en presence de plusieurs Presats & Seigneurs. Il represente comme Bonisace est entré par tromperie au Ponsisseat ayant seduit Celistin. Qu'il ne sert de ri n de dire qu'aprés la mort de Celestin les Cardinaux ont dereches consenty à son élection, car son introduction estant vitieuse, n'a pu estre rectissée.

Il propose donc au Roy que c'est à luy à preuenir les maux qu'il veut faire; dit qu'il n'est point Pape, non intranit per ostium, est heretique, simoniaque. Aprés il remarque les vuces de Boniface, d'eles maux qu'il commet. Demande au Roy qu'il luy plaise assembler ses Prelats, Princes, d'Barons, à ce que le Concile soit conuoqué où Bo : face soit ingé, d'que l'on procede à nouvelle élection. Supplie aussi le Roy de les Cardina x de pour uoir à l'Eglise de Rome d'un Vicaire, pour faire les fonctions Pontisi a'es insques à une nouvelle élection; estant necessaire d'arrester la personne de Boniface, asin qu'il ne trauerse ce bon dessein: d'coniure le Roy de faire ce bon œuure par diverses considerations.

Au Tresor Registre C. p. 1x xx 1x.

Requesta facta Regi per Dominum Guillelmum de Nogareto, contra TP. Bonifacium VIII.

1302. 11. Mars. N nomine Domini. Amen. Anno ciusdem Domini 1302. indictione 1. mensis Martij die 12. Pontificatus sanctissimi patris dom. Bonisacij diuina prouidentia Papæ VIII. anno 9. in nostrorum notariorum publicorum & testium subscriptorum præsentia, coram excellentissimo Principe domino Philippo Dei gratia Francorum Rege illustrissimo, constitutus nobilis vir dominus Guillelmus de Nongareto miles, legum professor venerabilis, viuæ vocis oraculo protulit, & in scriptis tradidit ea quæ sequuntur:

Fuerunt Isudo-propheta in populo, sicut & in vohis erunt magistri mendaces, &c. Gloriosus princeps Apostolorum, Beatus Petrus nobis loquens in spiritu suturum pradixit, quod sicut antè Pseudo-propheta sucrant, sic &crant venturi magistri mendaces, introducentes sectas perditionis, per quas via veritatis maculabitur, & in auaritia verbis sicis negotiabuntur de nobis, addens quòd magistri huiusmodi secuti sunt viam Balaam ex Bosor, qui mercedem iniquitatis amauit, correctionem verò habuit sua vesania, subiugale iumentum, quod hominis voce loquens, perhibuit Propheta inspirentiamiqua omnia prout ab ipso Patriarcha maximo nobisnuntiata sunt, hodie ad literam oculi nostricernunt. Sedet enimin cathedra Beati Petri, mendaciorum magister, faciens se, cum sit omnisariè malesicus, Bonisacum nominari, & sic nomen falsum sibi assumplit; & cum non sit verus prasidens, nunc magister se dicit omnium hominum dominum, iudicem, & magistrum. Prater enim formam communem à sanctis Patribus insti-

institutam, contra regulas insuper rationis, & sic non per ostium in ouile Dominicum latenter ingrediens, non pastor nec mercenarius, sedest potiùs fur & latro: Namque Romanæ Ecclesiæ vero coniuge viuente, sictis blanditiis, atque mendaciis, ad dimittendum sponsam suam, coniugem ipsum simplicitate gaudentem, decipiens, & inducens contra veritatem, clamantem, quod Deus coniunxit homo non separet; ac tandem manus violentas in eum iniiciens, sibi falsò persuadentem hoc ex Spiritu sancto esse quod seductor ille dicebat, ipsam Ecclesiam sacrosanctam omnium Ecclesiarum magistram, suam dicens esse coniugem, cum esse non posset, sibi appropriare nefariis amplexibus non expauit: non consensit etenim verus Rom. Pontifex Celestinus dicto diuortio, qui tantis insidiis est deceptus; nihil enim tam contrarium consensui, quam error, vt etiam leges humanæ testantur; vt de violentia taceamus: verùm quia spiritus vbi vult spirat, & qui spiritu Dei agitur, non est sub lege, vniuersalis Ecclesia san-Eta Dei fraudes nesciens supplantatoris illius, titubans, & perplexa, an à Spiritusancto venisset, quòd cius regimen dimitteret Celestinus, precibus populi exigentibus propter timorem Schismatis, tolerauit seductorem prædictum, quousque iuxta doctrinam Domini, à fructibus eius posset percipi, an homo huiusmodi ad dictum regimen à Spiritu sancto, vel aliunde venisset: fructus autem eius, vt inferius clare subiicitur, nunc sunt omnibus manifesti; ex quibus non à Deo, sed aliunde, & sic non per ostium in ouile venisse omnibus clarè patet: fructus enimeius sunt pessimi, quo. rum finis mors est; & ideo necesse est, vt tam mala arbor iuxta sententiam Domini, scindatur, & in ignem ponatur. Nec ad eius potest excusationem prodesse, quodab aliquibus dicitur post mortem dicti Celestini summi Pontificis, Cardinales in cum denuo consensisse : cum eius esse coniur non potuerit, quam primo viro viuente, side digno coniugij, constat per adulterium polluisse. Quia ergo quod in Deum committitur, in omnium fuerit iniuriam, & intanto scelere maxime propter sequentia, quilibet do populo, ctiam mulier, aut infamis, admittitur; ego, qui subiugale iumentum, virtute Domini, non propria, vocem hominis perfecti ad tantum onus sufficientis assumens, dicti falsi prophetæ Balaam vesaniam reprehendens, quem in Deo ad instantiam Regis Balaac, hocest, dæmoniorum Principis cui seruit, ad maledicendum populo, à Domino benedicto paratum vobis excellentissimo Principi domino Philippo Dei gratia Francorum Regi supplico, vt sicut Angelus domini prophetæ Balaam, antiquitus qui admaledicendum populo Domini procedebat, occurrit gladio enaginato in via, sic dicto pestifero, qui longè peior est dicto Balaam, vos qui vncti estis ad executionem iustitiæ; & ideo sicut Angelus Dei, minister potestatis & officij vestri gladio euaginato occurrere velitis, ne posit malum populo perficere quod intendit.

I. Propono siquidem, prædictum, qui se nominat Bonisacium, Papam non esse; sed sedem quam obtinet de sacto, detinere iniustè, ad maximum dispendium animarum omnium Ecclesiæ sanctæ Dei; & vitiosum multis modis habuisse ingressum; nec intrauit per ostium, sed aliunde,

quare fur est censendus & latro.

II. Item propono, quòd dictus Bonifacius est hæreticus manifestus, multis speciebus hæreseos loco & tempore congruis declarandis, à corpore sanctæ Ecclesiæ prorsus abscissus.

III. Item propono, quòd dictus Bonifacius est horribilis simoniacus, qualiter à mundi initio aliquis nunquam fuit, pestisque criminis huius sic

est in eo voique terrarum notoria, quod patet omnibus volentibus intelligere indistincte in tantum quod publice blasphemans, prædicauerit simo-

niam committere se non posse.

IV. Item propono, quòd dictus Bonifacius inuolutus manifestis criminibus enormibus infinitis, est in cis taliter induratus, quòd est prorsus incorrigibilis, & positus in profundum malorum, in tantum quòd ampliùs, sine subuersione status Ecclesiæ, tolerari non potest: est enim os eius maledictione plenum, & eius pedes & gressus veloces ad effundendum sanguinem; Ecclesias, quas deberet nutrire, prorsus dilacerans, bona pauperum malè consumens, nefandos homines munera sibi dantes amplectens, viros iustos persequens, in populo dominans, non ministrans, Ecclesiis, populo Dei, & Principibus populorum, graue onus, & importabile iugum imponens, humiles despiciens, abiectos prosequens in populo, non cum Christo colligens sed dispergens, nouas sectas, & alias perditionis inaudi. tas introducens, viam veritatis blasphemans, per rapinamæstimans se Domino Iesu Christo benedicto semper æqualem; & in summa auaritia constitutus, aurum sitit, aurum cupit, subtilique ingenio ab omni gente aurum extorquet, & obmisso prorsus cultu Dominico, verbis sictis, nunc blanditiis, nunc terroribus, nunc falsis disciplinis, ad sinem pecuniæ de nobis omnibus negotiatur, omnibus inuidens, præter sua neminem diligens, guerras nutriens, pacem subditorum persequens & detestans : est enim in peccatis nefandis inueteratus, omnibus viis & doctrinis Domini contrarius & repugnans, templi vera abominatio, quam Daniel Domini propheta descripsit; & ideo contra cum arma & leges debent insurgere, atque omnia elementa, qui sie statum Ecclesiæ subuertit, propter cuius peccata Deus totum mundum flagellat, nihilque sibi insatiabili superest quod iplum valeat satiare, nisi solum insatiabile os inferni, & ignis inextinguibilis perpetuò perseucrans. Cum igitur in Concilio generali omnium consilio deceat & iudicio dictum flagitiosum damnari, qui pariter Deum & omnes offendit: Peto, requiro quanta possum instantia, & supplico vobis domino Regi prædicto, vt Prælatis, Doctoribus, & populis, atque Principibus fratribus nostris in Christo, maxime Cardinalibus, & Prælatis omnibus, intimetis, vt omnes generale Concilium conuocetis, in quo nefandissimo prædicto damnato, per venerabiles Cardinales provideatur Ecclesiæ de Pastore: coram quo Concilio, offero me paratum legitimè persequi supradicta. Et cum dictus homo in summo fastigio constitutus à superiore interim suspendi non possit, & ideo ipso facto propter prædicta suspensus intelligi debeat, postquam status eius in iudicium deducitur modo prædicto; supplico & requiro per vos cum dictis Cardinalibus, & ego de præsenti cos & Ecclesiam Dei requiro, vt de Vicario ipsi Romanæ Ecclesiæ, persona dicti slagitiosi posita in custodia, prouideatur, qui administrare valeat que incumbent, quovsque de Pontifice sit Ecclesia Dei prouisum, ad omnem occasionem schismatis prorsus tollendam, & vt dictus flagitiosus persecutionem huiusmodi non impediat vel retardet. Hoc autem à vobis domino Rege prædicto requiro, vos teneriad hoc asserens propter plura. Primò, propter fidem. 11. propter regiam dignitatem, ad cuius officium pertinet omnes pestiferos extirpare. 111. propter iuramentum, quod pro Ecclesiarum regni desensione præstitistis, quas prorsus dilacerat dictus rapax. 1 v. quia ipsarum Ecclesiarum patroni estis; & ideo nedum estis earum defensioni adstricti, sed etiam reuocationi bonorum ipsarum, que dictus homo dispersit. v. progenitorum vestrorum

ومصحود

vt vestigia sequentes, matrem nostram Ecclesiam Romanam liberare debetis à tam nefando nexu, quo per oppressionem ligata tenetur. Peto autem de requisitionibus huiusmodi per notarios præsentes hos fieri publicum instrumentum, sub venerabilium testimonio virorum, qui hic prasentes existunt. Acta & prolata fuerunt hæc, vt suprà dictum est, Parisius, in regali domo de Lupara, anno, indictione, mense, die, & Pontificatu prædictis, præsentibus reuerendis in Christo patribus dominis, Dei gratia, St. Senonen. & Narbonen. Archiepiscopis, Melden. Niuernen. & Antiffiodoren. Episcopis, acstrenuis viris dominis K. Valesij, L. Ebroicensi Comitibus, R. Duce Burgundiæ, I. de Cabilone dom. de Arlayo, I. de Dampetra dom. de S. Desiderio, G. de Castellion. Constabulario Franciæ Comite Portuen. & pluribus aliis vocatis ad hoc specialiter & rogatis. Et ego Iacobus de Iaslenis, Trecensis diocesis auctoritate Apostolica Notarius, prolationi, & traditioni prædictis præsens fui, vna cum suprascripris testibus, ac etiam cum venerabili viro Magistro Gaustrido de Plexeiano, facrofanctæ Romanæ Ecclesiæ auctoritate Apostolica publico Notario: & de præmissis, ad instantiam, & requisitionem dicti domini Guillelmi, hoc instrumentum publicum confeci, & illud propria manu mea confignatum, meo solito signo signaui rogatus.

## Ex veteri libro MS.

National Purificationis B. Mariæ 1301. Rex Franciæ fecit comburere Bullam Papæin medio omnium nobilium, & aliarum personarum, quæ erant cadem die Parisius, & cum trompis fecit huius combustionem Bullæ per totam villam Parisius præconizari.

Item à die Veneris ante diem Dominicam erant elapsi quindecim dies, quòd idem Rex condemnauit filios suos in præsentia totius Curiæ sux, & procerum omnium qui erant præsentes, si aduoharent ab aliquo viuente, nisi solummodo à Deo, regnum Franciæ.

Lettre des Ducs, Comtes & Barons de France aux Cardinaux : Parlent de l'union ancienne entre le saint Siege & le Royaume de France, & des peines qu'ont pris les Roys de France pour la Foy Chrestienne: & pource que ce seroit, disent-ils, chose dure de voir une dinisson par les entreprises de celuy qui est seant au siege de l'Eglise, declarent qu'ils ne souffriront iamais les outrageuses entreprises que Boniface a fait au Roy, & au Royaume, que le Roy fit exposer deuant vne grande assemblée. Où l'on sit entendre que Boniface maintenoit que le Roy & le Royaume luy estoient sousmis au temporel; ce qui n'est pas : & qu'il auoit mandé les Prelats & Docteurs pour aduiser à reformer les excez faits par le Roy & ses Officiers sur l'Eglise, & sur tout son Royaume; ce qu'il n'a pû faire: car ils soustiennent que aucune corre-Etion & amende ne doit venir de sa part, ny par son pounoir; & n'y a que le Roy qui la doit faire: Que le Roy auoit commencé à faire cette reformation, mais qu'il a desisté, ne voulant pas que l'on creust que cela fust fait par l'ordre du Pape. Marquent le presudice à l'Estat, si les Presats vont en Cour de Rome. Reprochent à Boniface, qu'il a pris de grandes sommes pour les collations des Prelatures, & autres Benefices. Remarquent qu'il a pourueu aux Benefices des personnes indignes, & le grand desordre qu'il y a pour cela ; qu'il veut pouruoir aux Benefices dont la collation appartient au Roy & aux Seigneurs; Bref que toutes ces choses ne pennent estre commises que par l'Antechrist. Supplient lesdits Cardinaux de faire H i,

[20 [s

reparer ces choses, asin que l'on pense au voyage d'Outremer, & autres bonnes œuures.

Declarent qu'ils ne se départiront iamais de ce que dessus, ores que le Roy voulust le contraire.

Les plus grands Seigneurs du Royaume mirent leurs seaux à ces Lettres.

Au Tresor Coffre Boniface Registre B. fol. 246.

Lettre enuoyée par tous les Barons du Royaume de France au College des Cardinaux, quand le Roy appella contre Boniface Pape.

1302. 10. Auril. A Honorables peres lors chiers & anciens amis, tout le Colliege & àchascun des Cardinaux de la saince Eglise de Rome, li Duc, li Comte, li Baron, & li Noble, tuit du Royaume de France, Salut, & continuel accroissement de charité, d'amour, & de toutes bonnes auentures à leur desir: Seignours, vos espiciaulment sçauez, & sçait chacun qui asain entendement, comment l'Eglise de Rome, & li Royaume de France, li Rois, li Baron, li Clergié, & li peuples d'iceluy Royaume, ont d'ancienncté, & continuellement de coustume esté conioints ensemble par ferme & vraye amour, & charité, & les grans miseres, les peines & les trauaux que nos antecessours, & li plusieurs de nous & des nostres, ont soussert, fouffrent, & souffreront tousiours en l'honneur de celuy qui pour nous fouffrit passion & mort, pour soustenir & essaucier la loy, & la foy Chrêtienne, & saincte Eglise, pour laquelle plusiours d'eux ont maintefois souffert moult de griefues peines & trauaux, & estés pris & naurés à mort, & les grans cures que la diuine Eglisea mises pour le bon estat du Royaume. Et pource que trop griefue chose seroit à nous, se celle vraye vnité qui si longuement a duré entre nous se demenuisoit & defailloit maintenant par la male voulenté, & par l'ennemitié longuement nourrie soubs l'ombre d'amitié, & par les torcionnieres & destrenables entreprises de celuy, qui en present est ou siege du gouvernement de l'Eglise, nous vous certifions par la tenour de ces lettres aucunes mauuaises & outrageuses nouuelletez, que il a de nouuel entreprises à faire à nostre tres-chier & redouté Seignour, Phelippe par la grace de Dieu Roy de France, & à tout le Royaume; lesquelles nostre Sire li Roy sit exposer entendiblemet par deuant nous, & tous les Prelats, les Abbez, les Priours, & les Doyens, les Preuosts, les Procureurs des Chapitres & des Conuents, des Colleges, des Vniuersitez, & des Communautez des villes de son Royaume, presens deuant luy, pour lesquiels se ils par sa desordenée volenté estoient poursuiuies, l'unitez & l'amitiez deuant dites, se déseroient & desioinderoient entre ladite Eglise, & le Roy, & le Royaume, & nous: car nous ne le pourrions, ne ne vourrions souffrir en nulle maniere, pour peine, perte, ne meschief que souffrir en deussiens, en personnes, en enfans, en heritages, ne en autres biens. Premiers entre les autres choses que audit Roy nostre Sire furent enuoyées par messages, & par lettres, il est contenu, que du Royaume de France, que nostre Sire li Roy, & li habitans du Royaume, ont toûjours dit estre soubget en temporalité de Dieu tant seulement, si comme c'est chose notoire à tout le monde, il en deuroit estre subjet à luy temporellement, & de luy le deuoit, & doit tenir: & plus que il encores auec ce a fait appeller les Prelats, les Docteurs en Diuinité, les Maistres en Canon & en Lois dudit Royaume de France, pour amander & corriger les ex-

cés, les griefs, les oppressions, & les dommages, que il dit par sa volenté, estre faits par nostre Sirele Roy, par ses Menistres, & par ses Baillifs, as Prelas, as Eglises, as personnes des Eglises, à nous, aux Vniuersitez, & au peuple dudit Royaume, iaçoit ce que nous, ne les Vniuersitez, ne li peuples dudit Royaume ne requirons, ne ne voulions auoir, ne correction, ne amende sur les choses deuant dites par luy, ne par s'authorité, ne par son pouuoir, ne par autre, fors que par ledit nostre Sire le Roy: & ja auoit pourueu li Roys nostre Sire, à mettre remede à griefs, s'aucun en y eust, mais pour ce a retardé, puis que ces nouuelles sont venuës à luy; que il ne veult mie que il apere, que il le face par cremeur, ou par commandement, ou par correction de luy, ou d'autruy. Par laquelle conuocation ainsi faite, Ii Royaume demourroit en grand peril, & en grand desconfort, se il se vuidoit de si precieux ioyaux & tresors, ausquels nuls ne se comperent, & que len doit mettre auant toutes forces, & auant toutes armes, c'est à sçauoir, le sens des Prelas & des autres saiges, par qui conscil, par qui sens, & par qui pourueance, le gouvernement du Royaume est adreciez & maintenus, la foy est tenuë & essauciée en fermeté, li Sacremens de saincte Eglise sont amenistrez & tenus, & iustice faicte & gardee en celuy Royaume, pour lesquiex choses, & pour autres, lesquelles trop longs chose seroit à escripre. Et pource especiaulment que cil qui à present siet ou siege du gouuernement de l'Eglise, a faict & faict encores chacun jour par ces ordenances de volenté les confirmations & les collations des Archeucsques & des Eucsques, & des autres nobles benefices du Royaume deuant dit, & y a mises par grandes quantitez & sommes d'argent, parquoy il les a greuées & chargées, si que il convient que li menus peuples, qui leur est soubgez, soient greuez & rançonnez: car autrement ne pourroient payer les exactions qui leur a faictes par personnes mescogneuës, & aucunes souspeçonneuses, & telles, & plusieurs, si comme enfans & plusieurs autres, qui de nul benefice d'Eglise tenir ne sont dignes, & qui nulle residence ne font és Eglises, où ils ont les benefices, ne jà ni entrerent; & ainsi les Eglises sont defraudées de leur seruice, & les volontez de ceux qui les Eglises fonderent sont anienties, parquoy les aumosnes sont laissièes, pitié arriere mise, & les bienfaicts soubstraits qui aux Eglises souloient estre faits, & les Eglises sont si abaissiées & decheuës, que à peine y a nuls qui les desseruent, ne li Prelas ne poent donner leurs benefices aux nobles Clercs, & autres bien nez, & bien lettrez, de leurs dioceses, de qui Antecessours les Eglises sont fondées; parquoy maluais exemple est donnez communement à tout le peuple, & pour les pensions nouuelles, & les services outrageous & desaccoustumez, & les exactions & extorsions diuerses, & les dommageuses nouuelletez, li generaux estats de l'Eglise est du tout muez, & ostez à souuerains Prelas, li pooirs de faire ce qui à eux de leur ostice appartient & est accoustumez de faire, & encore ne luy soussist ce mie, mais les collacions des benefices, que nostre Sire li Roys & nos Antecessours ont fondez, & à li & à nous appartiennent, & ont de tout temps appartenu à li & à nos deuanciers, & est accoustumé à appartenir, il nous empesche & les veut adiouster & traire deuers li par grand conuoitise, pour plus grans exactions, & plus grans seruices atraire à luy; & lesquelles choses nous ne pourrions ne vourions sousfrir des ores en auant en nulle manière pour metchief nul qui nous puisse auenir, & se ainsi estoit que nous, ou aucuns de nous le voulissiens souffrir, ne les soufferroit mie lidicts nostre Sire li Roys, ne li commun peuples dudit Royaume: & à grand douleur, & à grand mes-

chief, nous vous faisons à sçauoir par la teneur de ces lettres que ce ne sont choses qui plaissent à Dieu, ne ne doiuent plaire à nul homme de bonne voulenté, ne onques mes telles choses ne descendirent en cuer d'homme, ne ores ne furent, ne attenduës aduenir, fors auecques Antechrist: Et ia-5 goit ce que il die en ses lettres, que ce a-il faict du conseil de ses freres, si sçauons nous certainement, ne autre chose ne voulons, ne ne pourrions croire, que ce ne vous desplaise, & que à telles nouuelletez si grans errours, & si folles entreprises vous donnissiez vostre assentement, ne vos consens, ne ne voulsissiez que ceste vnitez, que si longuement & si fermement a dutiré, à le honneur de Dieu, & à l'essaucement de la foy Chrestienne, au grand bien, & au prossit, & au bon estat de l'Eglise & du Royaume, par la peruerse volenté, ou par la folle enuelie d'vn tel homme, se dessist & desioinsist. Pourquoy nous vous prions & requerons tant affectueusement, comme nous pouvons; que comme vous soyez establis & appellez en partie ou gouvernement de l'Eglise, & chacun de vous, en ceste besoigne veilliez tel conseil mettre, & tel remede, que ce qui est par si legier & par si desordenné mouuement commancié, soit mis à bon point, & à bon estat, si que l'amour, & li vnitez qui a toussours duré entre l'Eglise & le Royaume, puisse demourer & accroistre, & que li griefs esclandres, qui pour ce est meus & est appareillez d'estre sigrans & si éruels, que la generalle Eglise & toute Chrestienté s'en pourroit douloir à toussours, puissent par vostre vertu, bon conseil, & par vostre amendement cessier: & que l'en puisse entendre poursitablement au sain êt voyage de oultre mer, & as autres bonnes œuures, que li bons Chrestiens du Royaume ont accoustumé à faire, & à poursuir, & monstrer tel semblant, que li malices, qui est esmeus, soit arriere mis & anientis, & que de ces excés qu'il a accoustumé à faire, il soit chasticz en telle maniere, que li estas de la Chrestienté soit & demeure en son bon point, & en son bon estat; & de ces choses nous faites à sçauoir par le porteur de ses lettres vostre volenté & vostre entention : car pour ce nous l'enuoyons especiaument à vous, & bien voulons que vous soyez certain que ne pour vie, ne pour mort, nous ne departirons, ne ne veons à departir de ce procez, & feust ores, ainsi que li Roys nostre Sire le voulust bien. Et pource que trop longue chose, & chargeans seroit, se chacun de nous metteroit seel en ces presentes lettres, faites de nostre commun assentement, nos Loys fils le Roy de France; Cuens de Eureux; Robert Cuens d'Artois; Robert Dux de Bourgoigne; Iean Dux de Bretaine; Ferry Dux de Lorraine; Iean Cuens de Hainaut & de Hollande; Henry Cuens de Luxembourg; Guis Cuens de S. Pol; Ican Cuens de Dreux; Hugues Cuens de la Marche; Robert Cuens de Bouloigne; Loys Cuens de Niuers & de Retel; Iean Cuens d'Eu; Bernard Cuens de Cominges; Iean Cuens d'Aubmarle; Iean Cuens de Fores; Valeran Cuens de Perigors; Iean Cuens de Ioigny; I. Cuens d'Auxerre; Aymars de Poitiers; Cuens de Valentinois: Eltennes Cuens de Sancerre; Renault Cuens de Montbeliart; Enjorrant Sire de Coucy, Godefroy de Breban, Raoul de Clermont Connestable de France, Iean Sire de Chastiauvilain, Iourdain Sire de Lille, Iean de Cha-Ion Sire Darlay, Guillaume de Chaucigny Sire de Chastiau-Raoul, Richars Sire de Beaujeu, & Amaurry Vicuens de Narbonne, auons mis à la requeste, & en nom de nous, & pour tous les autres, nos seaus en ces presentes Lettres. Donné à Paris le 10. iour d'Aurill'an de grace 1302.

Lettre des Cardinaux aux Nobles, Ducs, Comtes, & Barons du Royaume de France. Ils asseurent que Boniface & eux font ce qu'ils peuvent pour conserver l'union entre l'Eglise, le Pape, & le Roy, & le Royaume de France : asseurent que Boniface n'a iamais écrit au Roy qu'il estoit son suiet au temporel, & qu'il le tenoit de luy. Que l'Archidiacre de Narbonne Nonce du Pape n'auoit rien dit approchant de céla, ny baillé rien par écrit. Ainsi que la proposition de P. Flotte faite deuant le Roy n'a nul fondement. Qu'à la verité les Prelats & autres Ecclesiastiques ont esté mandez par le Pape, pour declarer auec eux ce qu'il faudroit faire; ce qu'il a desiré de faire comme auec personnes non suspectes au Roy. Que si l'on eust bien consideré les Lettres que le Pape u écrites au Roy, l'on l'en deuroit remercier : elles n'ont d'autre but, que de restablir les griefs que reçoiuent les gens d'Eglise, & de rendre le Royaume heureux.

Que si le Pape a foulé l'Eglise Gallicane, ç'a esté à la priere du Roy en luy accordant vne decime; qu'il a donné beaucoup de dispenses à la priere du Roy, & des Grands; que c'est ingratitude de luy reprocher ce fait. Que personne de bon sens ne peut nier, que le Pape ne soit le Primat & summus Hierarcha in Hierarchia Ecclesiastica, & qu'il n'ait l'autorité de reprendre les fautes, & les pechez des hommes. Qu'il ne se souvient pas qu'il ait pour ueu des estrangers aux Eglises Cathedrales, fors à Bourges & à Arras, gens tres-sçauans non suspects au Roy.

Remarquent combien de bien-faits & de graces Boniface a donné aux Docteurs de Paris, & autres personnes de scauoir; qu'il s'en trouuera cent François contre

vn Estranger.

Ils se plaignent de ce que ces Seigneurs par leurs Lettres n'ont nommé Boniface Souuerain Pontife, & l'ont designé par des paroles peu respectueuses, peu deuotes, & nounelles.

Au Tresor Coffre Boniface numero 4.

ISERATIONE diuina Episcopi, Presbyteri, & Diaconi S. Roma- 1302. IVI næ Ecclesiæ Cardinales, nobilibus viris, Ducibus, Comitibus, Baronibus, & nobilibus regni Franciæ, in vero falutari salutem. Recipimus literas vestræ nobilitatis, & nuntios, quas nobis per cosdem nuntios latores præsentium destinastis, quarum intellectus tenor nostros amaricauit animos, & turbauit auditus. Vobis igitur præsentibus respondemus, quòd san-Aissimus Pater & Dominus noster, dominus Bonifacius diuina providentia sacrosanctæ Romanæ, ac vniuersalis Ecclesiæ summus Pontifex, & nos ipsi vinculum caritatis & sinceritatis affectus, quæinter ipsum dominum nostrum summum Pontificem, prædecessores ipsius Roman. Pontifices, & nos & prædecessores nostros S. R. Ecclesiæ Cardinales, ac magnificum Principem dom. Philippum Franciæ Regemillustrem, ac prædecessores fuos, fuerunt ac viguerunt abolim, manutenemus libenter, & vt firma, & stabilia maneant promptis studiis laboramus; ad hoc etiam inuenimus 1pfum dom. nostrum paratum & promptum. Inimicus tamen homo superseminauitzizania, qua Deo auctore in fasciculos colligata erunt in combustionem & cibum ignis. & volumus vos pro certo tenere, quòd prædictus dom, noster summus Pontifex nunquam scripsit Regi prædicto, quod de regno sao sibi subesse temporaliter, illúdque ab eo tenere deberet: & prouidus vir magister Iacobus Archidiaconus Narbonen. Notarius & Nuncius dom. nostri prædicti, sicut constanter affirmat, ipsi domino Regi, hoc ipsum vel simile nunquam verbaliter nunciauit aut scripto. Vnde propositio quam tecit Petrus Flote in præsentia dicti dom. Regis, Præsatorum, & vestra, & aliorum multorum, arenosum & falsum habuit fundamentum, & ideo necesse

cst quòd cadat ædificium, quod ædificabitur super illud; Prælati verò Doctores in Theologia, & vtriusque Iuris Magistri vocati fuerunt ad ipsius domini nostri præsentiam, certo eis peremptorio termino assignato, vt cum eis super agendis posset deliberare consultius, sieut cum personis ipsi domino Regi non suspectis, imò acceptis & gratis, ac diligentibus nomen cius, & affectantibus statum prosperum, & tranquillum ipsorum domini Regis & regni. Nec est nouum per Sedem Apostolicam pro qualitate temporum & necessitate causarum, Concilia non solum particularia, sed etiam generalia conuocari, quorum aliqua plurium ex nobis temporibus congregata noscuntur. Detulit tamen dictus dominus noster ipsi domino Regi & regno generale Concilium non vocando, in quo forsitan conuenissent nonnulli nationum & regnorum illorum, qui minus dilectionis ad dictos Regem & regnum noscuntur habere. Et si ad eorundem Prælatorum & vestram peruenisset notitiam literarum tenor, quas idem Archidiaconus dicto domino Regi ex parte ipsius domini nostri summi Pontificis præsentauit, & fuisset expositus diligenter, reddendæ fuissent Deo & Domino vestro gratiæ copiosæ super paterna cura & materna dulcedine, quam ipse dominus noster gessit, & gerit vt ipsi Rex & regnum habeant statum prosperum & quietum, & vt tollantur grauamina, quæ Prælatis, Ecclesiis, ac Monasteriis, & nonnullis ex vobis & Clero, & populo sunt illata, cum vtique dictus dom. noster summus Pontifex, si Ecclesiam Gallicanam grauauit, hoc fecit concedendo ipfi dom. Regi decimam plurium annorum Ecclesiasticorum prouentuum regni sui. Et quod ad dictum eius in qualibet Ecclesia Cathedrali, & Collegiata regni prædicti, vna persona idonea poneretur, nonnullis etiam dignitates, & beneficia contulit consideratione Regis eiusdem, Prælatorum, & aliquorum ex vobis. Dispensationes quoque multas concessit & magnas, quæ non latent Regem ipsum & multos ex vobis, ex quibus per ingratitudinem non dilectionis & reucrentia, recipitidem dominus noster debitam repensiuam. Ad hæc non venit in dubium homini sanæ mentis, Romanum Pont. ebtinere primatum, & esse fummum Hierarcham in Ecclesiastica Hierarchia, ac posse omnem hominem arguere de peccato. Nostra quoque memoria non occurrit, quod Cathedralıbus Ecclesiis dicti Regni prouiderit de personis Italicis nisi Bituricen. & Attrebaten. Ecclesiis, quibus de personis prouidit ipsis Regi non suspectis & regno, quorum eminens scientia late patet, nec sunt conditiones corum incognite. Multis verò aliis Ecclesiis Cathedralibus prouidit de personis oriundis de regno prædicto, nec Regi, nec regno prædictis probabili ratione suspectis. Quis vnquam prædecessorum suorum formas prouidendi pauperibus clericis plus extendit, quibus per nonnullos ex Prælatis non fiebat prouisio, & mendicare quodammodo cogebantur in opprobrium clericale, exfurgant cum ipso domino Magistri in Theologia, quibus ipse in Parisien. Ecclesia canonicatus contulit & præbendas, exsurgant magistri, & alij literati, & in acie stent cum ipso qui paupertate grauati multis sudoribus, multis vigiliis, multis laboribus adepti sunt scientiæ margaritam, & dicam quomodo illorum pietas ad quos beneficiorum collatio pertinebat, respexit cosdem. Inuenietis pro vno extraneo, cui est per ipsum dominum in dicto regno prouisum ferè centum, qui de prædicto regno traxerunt originem, ab co proussionis gratiam recepisse. Et si de vacantibus beneficiis regni prædicti, aut vacaturis prouidit, nonne prouidit de personis oriundis de regno codem, & familiaribus & Clericis Regis, Prælatorum, regni, & vestris. Adhæc vt non taceamus vobis solidam veritatem, non decuit, imò licuit, nec

ctiam expediuit sanctissimum patrem & dominum nostrum dom. Bonisacium diuina prouidentia sacrosanctæ Rom. ac vniuersalis Ecclesiæ summum Pontissicem in literis vestris, quas nobis missitis, non nominare summum Pontissicem, sed, quod dolenter referimus, omissis filialis, & solitæ reuerentiæ more, ac stilo ipsum nominastis per quandam circumlocutionem indeuotorum verborum & nouiter inuentorum. Huiusmodi autem literarum nostrarum placeat vobis habere bonum interpretem & sidelem. Datum Anagniæ 6. Kal. Iulij, Pontissicatus verò præsati domini nostri domini Bonisacij PP. octaui anno octauo. Sigill. 17. sigillis ceræ rubræ.

Bulle de Boniface aux Prelats, & autres Ecclesiastiques de France, se plaignant de ce que le Roy a fait contre luy en son Parlement assemblé à Paris, pour empescher que ceux qu'il auoit mandez de venir le trouuer, n'y vinssent. Se plaint des paroles dites contre luy, principalement par P. Flote, Belial semiuidens corpore, & mente totaliter excæcatus. Leur reproche qu'ils ont souffert dire beaucoup de paroles outrageuses contre l'Eglise, qui alloient à dissoudre l'vnité; qu'aucun d'eux ne s'est retiré, ny voulu resuter aucune chose qui y sut dite. Nonne, dit-il, duo principia nituntur ponere qui dicunt temporalia spiritualibus non sub-esse. Il exhorte ces Prelats de mépriser les menaces qui leur sont faites s'ils n'a-beissent, & de se ioindre à luy, asseurant de bien traiter les obcissans, cir de bien chastier les desobcissans.

Coffre Boniface Registre B. p. 249. vers.

Bont fact vs Episcopus seruus seruorum Dei venerabilibus fratri-bus Archiepiscopis, Episcopis, ac dilectis filiis Electis, & Capitulis Ecclesiarum cathedralium regni Franciæ, ac Doctoribus in Theologia, & Magistris in Iure canonico & ciuili, de regno natis codem, salutem, & Apostolicam benedictionem. Verba delirantis filie quantum cunque desideriis maternis intesta, quantauis sint enormitate fædata, nequeunt puritatem inficere piæ matris, & affectum in filiationis odium prouocare maternum, cum in ipsa miseratione quam diligit amor inueniatur maternalis, qui licet miscratione dolcat naturæ legibus compatiendo filiis, in ipsa tamen miseria consolatur. Sanè conturbata sunt nuper vniuersa Ecclesia pia pracordia in auditu verborum, quæ sub sietæ consolationis pallio, recitando quodammodo composita sunt, vt credimus, nomine prædilectæ siliæ Ecclesia Gallicana in matris immaculata opprobrium, grande malum, quasi qui ab amico causam quareret recedendi. Sed legitur, quòd frustra rete iacitur ante oculos pennatorum. Ecce collectis ex Parlamento Parifus congregato mendicatis suffragiis, ne ad vocationem Sedis Apoitolica vocati venirent, corumdem verborum compositores necessariò concludere volucrunt, damna rerum, & ruinas corporum præcipue prætendendo. Scimus equidem multorum relatione fidelium, nec latet Sedis Apoltolicæ notitiam, qua & quanta fuerint in cadem concione narrata, & praccipuè quæ Belial ille Petrus Flote seminidens corpore, menteque totaliter excæcatus, ac quidam alij prædicauerint, sanguinem sitientes populi Christiani, qui carissimum silium Philippum Regem Francie illustrem trabere conantur in deuium, proh dolor : propinquum, cûm tantæ Christianitațis sublimitas erronco ducatu submergitur, cui ducatus à excis miterabiliter ad mentis interitum, nili ex alto diuina fibi fuccurret pietas, propinatur, quod amarè illuget mater Ecclesia, circa salutem eius quærens remedium, & meditatione sollicita contra tantæ maiestatis naufragium quarit

portum. Verum vos, fratres, & filij, si professionis vestræ debitum circumspe-Etis considerationibus attenditis, cuius venenos a fictionis suggestio deberet in contemptu tanta matris obedientia filialis neruum concidere, aut debitum peruertere statum ordinis clericalis. Videmini siquidem secundum dicta corum spem ponere in terrenis, si timore terrenorum contemnicis calestia, vel seponitis propter timorem iudicum, Christi iugum. Multa præterea superba iniqua & scismatica, in cadem sideli concione profanata sucrunt per oratores huiusmodi, per quæ velle videbantur dissuere vnitatem Ecclesiæ, inconsutilem tunicam Domini nostri, quæ per vos debebantur reiici, vel certé potitis non audiri, nec etiam recitari. In vestram tamen excusationem aduertimus, qualiter detractores præsati, vt præconceptum venenum festinanter euomerent in corde & corde loquentes aliqui vix inter se moras loquendi gerebant. Verum præcipiti in momento temporis respuerunt manna dulcedinis, & venenum aspidis estundentes in Ecclesiæ matris opprobrium, vniuersale scandalum, & status detrimentum eorum, quia si verba corum iusto examinarentur examine, cos esse Prælatos non iudicant, sed indignos quibuslibet prælaturis, nec digni sunt regere, non immeritò corrigendi. Restat vt colligamus ex verbis corum qua gesta fuerunt absque nostra scientia machinationibus venenosis, ve & vos fictis coloribus ab vnione vniuerfalis Ecclesia abducerent nequiter, vósque contranos, quos vellent iniquitatis corum habere complices prouocarent. Sed in vanum laborant, & deficiunt iniquo serutantes serutinio, sequaces tantæsuperbiæ exquirendo, disponentes ab Aquilone sedem crigere contra Vicarium Iesu-Christi. Quoniam, vt primus Lucifer, cui non fuit huc vique secundus, cecidit, cum suis sequacibus corruct, quantacunque fulciatur potentia & secundus. Nónne duo principia nituntur poncre, qui dicunt temporalia spiritualibus non subesse? Iis iam dictis sinem imponimus, Fraternitates vestras in Domino exhortantes, vt spretis temporalibus, & contemptis iudicum minis, nobiscum ascendatis ad cor altum, & exaltabitur Deus, qui dissipat confilia Principum, & cogitationes reprobat populorum, pro firmo scientes, quòd obedientes gratiose videbimus, & contumaces pro qualitate inobedientiæ puniemus. Datum, &c.

Lettre des Prelats & autres Ecclesiastiques, tant reguliers que seculiers du Royaume

de France assemblez à Paris, au Pape Boniface.

Qu'ils ont grand déplaisir d'auoir appris ce qu'il a écrit au Rey par l'Archidiacre de Narbonne; qu'aussi-tost le Roy du conscil des Barons sit appeller ceux qui estoient absens, & eux aussi pour le venir trouuer, les vns en personne, les autres par deputez : ce qui fut fait, & se trouverent tous le 10. Auril en l'Eglise Nosire-Dame de Paris, où le Roy estoit present : Que sa Maiesté leur sit entendre que sa Sainteté luy avoit fait dire par ledit Archidiacre, & par ses Lettres, Quod de regno suo quod à Deo solo ipse, & prædecessores sui tenere hactenus recogniti sunt, temporaliter vobis subesse, illudque à vobis tenere deberet. Et non content de cette maxime inouie en cesiecle, sa Sainteté auroit ciré pardeuant luy les Prelats & autres Ecclesiastiques reguliers & séculiers, pour aduiser à reformer le Royaume, & les excez commis par le Roy & ses Officiers, par les Pairs, Comtes & Barons: ce qui seroit desolerle Royaume, que d'en tirer ceux desquels le Roy prend ses conseils, & par lesquels les Sacremens sont dispensez aux peuples. Que ces griefs ont esté suinis d'une infinité d'autres, que luy & l'Eglise de Rome ont fait au Roy, au Royaume, & à l'Eglise Gallicane par reserues, par ordinations d'Archenesques & Enesques, par collation des benefites de France aux

estrangers, inconnus, suspects & non residens, d'où viennent infinis desordres qui sont notez.

Danantage ils l'accusent d'auoir chargé les Eglises de pensions, de cens & de diuerses exactions qui changent la face de l'Eglise. Que ces choses si extraordinaires, &

autres qu'ils designent ne se penuent plus souffrir.

Qu'il est certain que le Roy n'a point de superieur au temporel, non plus que ses predecesseurs, que c'est la plus saine opinion des Dosteurs, tant François que autres. Ils adioustent que le Roy comme amy les pria, tant eux que les Barons, & leur commanda comme Maistre & Seigneur, de travailler pour la conservation de l'ancienne liberté, de l'honneur de son Estat & de ses suiets, de mettre ordre à ces oppressions, & d'aduiser à la reformation de son Royaume & de l'Eglise Gallicane, & principalement aux oppressions que pouvoient faire ses Ofsiciers sur ses suiets Esclessaftiques & autres. Que sa Maiesté avoit arresté cet ordre avant l'arrivée dudit Archidiacre, & sans doute que l'execution s'en fust ensuivie, s'il n'eust ereu que luy Pape se sust attribué cette reformation. Sur cela les Barons & les Syndics des Communautez declarerent au Roy, qu'ils estoient prests d'exposer leurs vies & biens pour son service, & adiousterent expressément, que si le Roy seresoluoit d'endurer ces entreprises, ou les vouloit dissimuler, qu'ils ne l'endureroient pas.

Que les Ecclesiastiques auoient tasché d'adoucir l'esprit du Roy, disans que l'intention de sa Sainteté n'estoit pas telle qu'il sembloit; qu'il n'auoit point eu dessein d'offenser sa Maiesté; bres verent de toute la moderation possible: neantmoins ayant demandé temps pour se resoudre, pendant lequel ils ont tasché d'exhorter le Roy, les Princes, & Seigneurs de vouloir conseruer l'union auec l'Eglise Romaine à l'imitation de ses predecesseurs; ensin pressez de dire leur aduis, craignans d'encourir l'indignation du Roy & du public, & iugeans que s'ils n'obeissoient il s'en ensuivoit de grands scandales, tant contre l'Eglise de Rome que contre l'Eglise Françoise, ils respondirent, que ceux d'entre eux tenans des Duchez, Comtez, Baronies & siefs du Roy estoient obligez par serment particulier enuers le Roy, & tous ensemble par deuoir & obligation de l'assister de conseil & de leurs biens: supplierent le Roy de leur permettre d'obeir à sa Sainteté en allant le trouquer suivant son ordre.

A quoy fut respondu, que le Roy ne souffriroit point qu'ils sortissent du Royaume. Considerans donc ce grand schisme entre le Roy de France & l'Eglise de Rome, les
maux qui en peuvent venir; que la division est née, les personnes des Ecclesiastiques exposées à la violence, les lais mesmes commençans à suir la compagnie des
Ecclesiastiques comme s'ils estoient leurs ennemis formels: pour sin ils prient le
Pape de considerer ces raisons, & de ne point rompre cette ancienne vnion, qui est
entre l'Eglise, le Roy, & le Royaume, & de revoquer sa citation, asin d'éviter tous

les desordres qui en pennent arriver.

#### Au Tresor Boniface Registre B. p. 243.

Sanctissimo patri ac domino suo carissimo, domino Bonisacio diuina prouidentia sacrosance Romane, ac vniuersalis Ecclesie Summo Pontifici, sui humiles ac deuoti Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores Conuentuales, Decani, Præpositi, Capitula, Conuentus, atque Collegia Ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, regularium, & sæcularium totius regni Franciæ Parisius congregati, deuota pedum oscula beatorum. Non absque cordium dolore, & amaritudine lacrimarum, beatitudini vestræsignisicare compellimur, quia serenissimus Princeps dominus noster Christianissimus Philippus Dei gratia Francorum Rex illustris, auditis quæ per venerabilem virum Archidiaconum Narbonensem Notarium & Nuncium vestrum, nuper sibi ex parte vestra relata fuerunt, ac inspectis Apostolicis literis clausis, ei per eundem Archidiaconum præsentatis, & quibusdam, licèt paucis, Baronibus suis, tunc sibi assistentibus, earum communicato tenore; ex his, tam dominus Rex, quam Barones ipsi, ingenti admiratione, & vehementi turbatione commoti, statim idem dominus Rex de Baronum ipsorum consilio, Barones cateros tunc absentes, ac nos, videlicet Archiepiscopos, & Episcopos, Abbates, Priores Conuentuales, Decanos, Præpositos, Capitula, Conuentus, atque Collegia Ecclesiarum, tam cathedralium, quam collegiatarum, regularium, ac sacularium, necnon Vniuersitates & Communitates villarum regni, ad suam mandauit præsentiam euocari, vt Prælati, Barones, Decani, Præpositi, ac duo de peritioribus vniuscuiusque cathedralis, vel collegiatæ Ecclesiæ personaliter, cæteri verò per Occonomos, Syndicos, & Procuratores idoneos, cum plenis & sufficientibus mandatis comparere statuto loco & termino curaremus. Porro nobis cæterisque personis Ecclesiasticis supradictis, necnon & Baronibus, Oeconomis, Syndicis, & Procuratoribus Communitatum, & villarum, & aliis, sic vocatis, ex præmissæ vocationis forma, ad mandatum regium hac die Martis 10. præsentis mensis Aprilis, in Ecclesia B. Mariæ Parisius in præfati Regis præsentia constitutis, idem dominus Rex proponi secit cunctis audientibus palam & publicè, sibi ex parte vestra fuisse inter alia per prædictos Archidiaconum & literas intimatum, quòd de regno suo, quod à Deo solo ipse & prædecessores sui tenere hactenus recogniti sunt, temporaliter vobis subesse, illudque à vobis tenere deberet; nec contenti verbis huiusmodi, sic mirabilibus, sicque nouis, & inauditis à sæculo apud incolas dicti regni, sed ca producere satagentes executionis in actum, Prælatos omnes sui regni, ac Magistros in Theologia, & Professores vtriusque Iuris, oriundos de regno prædicto, pro corrigendis excessibus, necnon & pro culpis, insolentiis, iniuriis, atque damnis, quæ Prælatis, Ecclesiis & personis Ecclesiasticis, regularibus, & sæcularibus, in regno constitutis eodem, & alibi, per ipium dominum Regem, & Officiarios, seu Bailliuos suos, ac etiam Paribus, Comitibus, Baronibus, aliisque nobilibus, Vniuersitatibus, & populo sui regni, inferri prætenditis, emendandum, ad vestram præsentiam euocastis, vt sic regnum præsatum pretiosis iocalibus, incomparabilibusque thesauris, clypeis fortium præferendis, sapientia videlicet Prælatorum, & sapientium etiam aliorum quorum sidelis maturitate confilij, & prouidentia circunspecta, regi habet & dirigi regnum ipsum, firmari fides, Sacramenta Ecclesiastica exhiberi, & ministrari iustitia, & per eos facultatibus & diuitiis vacuatum penitus & exhaustum dubij casus cuentibus, miserabilis ruinæ periculis, & desolationis extremæ dispendiis exponatur: in quibus, & aliis diuersis grauaminibus, quæ per vos, & Romanam Ecclesiam, sibi, regno, & Ecclesia Gallicana, tam in reservationibus, quam ordinationibus voluntariis Archiepiscopatuum, Episcopatuum, & collationibus beneficiorum infignium dicti regni, personis extraneis, & ignotis, & nonnunquam suspectis, nullo tempore residentibus in Ecclesiasticis beneficiis supradictis, ex quibus diuini cultus diminutio sequitur, piæ fundantium, seu donantium, voluntates, propulso pietatis officio, defraudantur, pauperibus dicti regni eleemosynarum largitio consueta subtrahitur, regni depauperacio prouenit, & Ecclesia iacturam deformationis incurrunt, dum stipendiorum perceptione subtracta, obsequiis

1 113

destitutæ remanent seruitorum, carum prouentibus extraneorum commoditatibus deputatis: & Prælati', dum non habent, quid promeritis tribuant, imò retribuant, nobilibus, quorum progenitores Ecclesias fundauerunt, & aliis literatis personis, non inueniunt seruitores, ac huiusmodi ex causis deuotione tepescente sidelium, non est hodie qui ad Ecclesias manum liberalitatis extendat, vt alias ex præmissis edictis præbetur exemplum: nec non pensionibus nouis & censibus Ecclesiis de nouo impositis, immoderatis seruitiis, alissque exactionibus & extorsionibus variis, præiudicialibus fignis, & damnosis nouitatibus, ex quibus generalis status Ecclesiæ immutatur, Prælatis superioribus dandi coadiutores suffragancis Episcopis, & aliàs tam ipsis quam suffragancis, ea quæ ad suum spectant officium exequendi facultas adimitur, vt pro his ad Apostolicam Sedem cum muneribus recurratur, aliisque diuersis casibus, & nonnullis articulis, à longè retrolapsis, & vestris præsertim temporibus, illata fuisse, & continue inferri conqueritur, suam, & successorum suorum, & regni: exheredationem tam enormem & grauem, tamque manifestum sui, & regni honoris dispendium, & euidens detrimentum non intendens, sieut non poterat, diutius tolerare: & se certum asserens, quòd superiorem in temporalibus, sieur nec sui progenitores habuerunt, proutest toti mundo notorium, non habebat; ac saniorum in præsenti negotio, sicut Doctorum in Theologia & Magistrorum in vtroque Iure de regno suo oriundorum, & alij, qui inter Doctores aliàs & peritos orbis peritiores & famosiores habentur, relatione concordi, habuerat iustam causam; nos yniuersos & singulos tam Prælatos, quam Barones & alios requisiuit instantiùs, præcepit vt dominus, & rogauit ac precibus institit vt amicus, vt cum ad conservationem libertatis antiquæ, honorum, & status regni prædicti, ac incolarum ipsius, & relevationem gravaminum prædictorum, reformationem regni, & Ecclesiæ Gallicanæ, de nostro, & Baronum ipsorum, consilio, ad laudem diuini nominis, exaltationem Catholicæ fidei, honorem vniuerfalis Ecclesiæ, & diuini cultus augmentum, salutaria disponat inire consilia, & essicacem operam adhibere, præsertim circa grauamina per Officiales suos, & alios de regno prædicto, si quæ sunt Ecclesiis, & Ecclesiasticis personis, illata; super quibus debitæ correctionis remedium, ante aduentum præfati Archidiaconi, ordinauerat adhibere, quod iam duxisset in executionis essectum, nili quod idex metu, vel ad mandatum vestrum fecisse forsan aliquibus videretur, id quod vobis adscribere non possetis: ad hæc non solum omnia, quæ in bonis forent ipsius, sed & etiam personam, & liberos, si casus exigeret, exponendo, sibi in his, in quibus singulariter omnium, & generaliter singulorum, res agi dignoscitur, causa prouehitur, & proprium vniuscuiusque tangitur interesse, prout ex debito sidelitatis astringimur, curaremus adesse consiluis, & auxiliis opportunis, petens sibistatim super his ab vniuersis, & singulis, præcisè & finaliter responders. Barones simul cum Syndicis & Procuratoribus supradictis, secedentes in partem, ac demum deliberato confilio redeuntes, præfato domino Regi, de huiusmodi suo laudabili proposito & beneplacita voluntate, ad multa laudum praconia, & gratiarum actiones exuberes, assurgentes, vnanimiter responderunt, se ad ea paratos, nedum exponere res & bona quæ extant, sed ad hæc totaliter offerebant, se, & suas personas, vsque ad mortissupplicium, tormentorum quorumlibet grauamina non vitando: adiicientes expressius viua voce, quod si præfatus dominus Rex præmissa, quod ab-

sit, eligeret tolerare, vel sub dissimulatione transire, ea ipsi nullatenus sustinerent. Itaque à nobis subsequenter responsione petita, licèt longiores deliberationis inducias postulantes, ipsum dominum Regem, & maiores ex Baronibus memoratis ( quòd non ea intentione ad eundem dominum Regem Apostolica litera processissent, vt vestra voluntatis existeret in regni prædicti libertatem impingere, vel quidquam honori regio contrarium in hac parte quomodolibet innouare, multa lenitate verborum, persuasionibus studiosis, & multiplicatis excusationum præsidiis) nisi fuimus informare, ac ipsum ad seruandum vinculum vnionis, quod inter santam Romanam Ecclesiam, & prædecessores suos, & ipsum, vsque ad hæc tempora viguisse dignoscitur, multiplici inductione; vlteriori tamen dilatione negata, ac prædicto patenter & publicè vniuersis, quòd si quis voluntatis contrariæ appareret, ex tunc pro inimico Regis, & regni, notorie habebatur, consultius attendentes, & conspicientes apertius, quod nisi dominus Rex, & Barones prædicti, ex nostra forent responsione contenti, præter alia pericula, & grauia scandala, quorum non esset numerus, neque finis, tam Romanz, quam Gallicanz Ecclesiz deuotio, & obedientia omnimoda laicorum, & totius populi, quæ ex tunc irrecuperabiliter tollebatur, non sine multæ perplexitatis angustia, sic duximus respondendum: Quod ipsi domino nostro Regi in conservatione personæ suæ, suorumque, & honorum, ac libertatis, & iurium dicti regni, prout quidam nostrum, qui Ducatus, Comitatus, Baronias, Feoda, & alia membra nobilia dicti regni tenemus ex forma iuramenti, & cæteri, qui omnis debito sibi sumus sidelitatis astricti, adessemus eidem debitis consiliis, & auxiliis opportunis: Eidem domino nostro Regi humiliter supplicantes, vt cum Apostolicæ sanctitati ad obedientiam teneamur, ad beatitudinis vestræ pedes, iuxta præmissæ vocationis vestræ tenorem, permitteret nos transferre. Ex parte cuius, & Baronum, est secuta responsio; quòd nos nullomodo abire permitterent : regnum sic periculose, sic deformiter, sic irreparabiliter vacuari, quin potiùs exhauriri totaliter, nullatenus sustinerent. Considerantes igitur tam vehementem commotionem, & turbationem tam periculosam, & grauem, imò grauissimam, Regis, Baronum, & aliorum la icorum regni prædicti; & iam cognoscentes apertius, quòd antiqui hostis, pacis æmuli, zizaniæque satoris, qui à suæ ruinæ principio conatur, vt Ecclesiæ vnitatem pacis turbatione rescindar, caritatem vulneret, sanctorum dulcedinem operum inuidiæ veneno fellis inficiat, lumanumque genus euertat modis omnibus, & perturbet, faciente nequitia, amabilis fœderis vnitatis, & amicitiæ singularis, quæ inter sæpedi-Etam Romanam Ecclesiam, ac præfatum dominum nostrum Regem, ac prædecessores eius, & regnum, ad laudem altissimi, in sidei Christianæ profectum, & tam Ecclesia, quam Regis, & regni, exaltationis monimenta fœlicia, hactenus viguerunt, dissolutioni & separationi lugubri & flebili, proh dolor! porta patet, & insurgunt vndique frementia scandala, excrescunt angustiæ, Ecclesiis, Ecclesiasticisque personis, expositionis, ac rerum & bonorum direptionis, pericula intentantur, cum iam abhorreant laici, & prorsus esfugiant consortia clericorum, cos à suis omnino confiliis & allocutionibus abdicando, ac si contra eos proditoriæ factionis conscij, vel participes, extitissent, & ad contemnendam Ecclesiasticam censuram, & processus, si quauis auctoritate forsan sierent contra cos, iam se parant & muniunt, in graue periculum animarum, & alia varia & diuersa pericula, que nec lingua referre sufficeret, nec posset scriptura disferere: Hinc in promptu ad sanctitatis vestræ prouidentiam circunspectam in hoc summæ necessitatis articulo duximus recurrendum, slebilibus vocibus, & lacrimosis singultibus, paternam clementiam implorantes, ac supplicantes humiliter, quòd salubre remedium in præmissis, per quod sirmata tam longi decursu temporis inter Ecclesiam, Regem, & regnum, fructuosæ vnionis, & mutuæ dilectionis integritas, in antiquæ caritatis dulcedine conseruetur, status Ecclesiæ Gallicanæ in pulcritudine pacis, & quietis optatæ remaneat, prospiciatur nobis, nostrisque statibus, reuocando vestræ vocationis Edictum, ac prædictis periculis & scandalis obuietur, Apostolicæ prouidentiæ studio, ac paternæ ossicio pietatis, dignemini prouidere. Conseruet Altissimus B. V. Ecclesiæ suæ sanctæ per tempora longiora. Datum Parislus die Martis prædicta.

Lettre des Cardinaux aux Maires, Escheuins, Iurats, & Consuls des Villes de France, faisins response à vne lettre qu'ils auoient receu d'eux, & contient les mesmes choses que celle desdits Cardinaux à la Noblesse, & en nesmes termes.

Au Tresor Boniface numero 8.

Is er attone diuina Episcopi, Presbyteri & Diaconi Cardinales, 1302. Maioribus, Scabinis, Iuratis, Cosulibus, & omnibus Vniuerstatibus, 26. 1414. Communibus, Communitatibus ciuitatum & villarum regni Francia, salutem in Domino. Recepimus nuntios veltra: Vniuerfitatis, & litteras quas nobis per cosdem nuntios latores præsentium destinastis, tenor quarum nostros amaricauit animos vehementer & turbauit auditus, dum falso fundamento os ponentes in cœlum, sanctissimum patrem & dominum nostrum dom. Bonifacium diuina prouidentia sacrosanctæ Romanæ, ac vniuerfalis Ecclesiæ summum Pontisicem non nominastisstilo & more solitæ reuerentiæ, summum Pontisicem, sed quibusdam verborum circumlocutionibus imprudenter & nouiter adinuentis. Siquidem præfatus dominus noster summus Pontifex excellenti Principi dom. Philippo illustri Regi Francia nunquam scripsit, quod de regno suo temporaliter sibi subesset, illudque ab co tenere deberet, aut aliquid aliudquod sit vel fuerit contra iura, libertates, & honorem dictoru Regis & regni, quæ iura, libertates & honorem præfatus dominus noster, & nos volumus iliæsaseruari, ipsaque non diminuere, sed augere; ac promptis asfectibus studia nostra convertimus, vt interiplum dominum nostrum & Apostolicam Sedem, ac dominum Regem præfatum & domum suam amoris sinceritas, & caritas vigeant, quæ inter præfatum dominum nostrum & prædecessores suos Romanos Pontifices, & ipfum dom.Regem & prædecessores ipsius Franciæ Reges Catholicos & deuotos hactenus viguerunt, si per eum non remanear, & ad id se Rex ipse coaptet. Qui quoque dominus noster de nullo Archiepiscopo vel Episcopo prouidit alicui cathedrali Ecclesiæ dicti regni, nisi de oriundis de ipto regno, Bituricen. Archiepiscopo, & Atrebaten. Episcopo duntaxat exceptis, quorum eminens scientia laté patet, & sunt nota laudabiles conditiones corum. Si quando grauauit Ecclesias, hoc secit concedendo ipli Regi, quòdad suum dictum seu beneplacitum in qualibet Ecclesia cathedrali, & collegiara regni fui vna persona idonca poneretur, & prouidendo in forma pauperum multitudini pauperum clericorum, ad quos parum se extendebat pietas Prælatorum, & aliorum ad quos beneficiorum Ecclefiasticorum collatio pertinebat. De nonnullis insuper vacantibus, & vaca-

turis dignitatibus, beneficiis & præbendis dicti regni, prouidit elericis dicti Regis, Prælatorum, Ducum, Comitum, & Baronum. Nec est nouum per Sedem Apostolicam pro qualitate temporum & necessitate causarum Concilia non solum particularia, sed etiam generalia con uocari: quorum aliqua plurium ex nobis temporibus congregata noscuntur. Detulit quoque dictus dominus noster ipsis domino Regi & regno generale Concilium non vocando, in quo forsitan conuenissent nonnulli regionum, & regnorum illorum qui minus dilectionis ad dicta dominum Regem, & regnum habere noscuntur. Nec volumus vos latere, quòd super præmissis nos seribimus domino Regi, Præstatis, Ducibus, Comitibus & Baronibus dicti regni. Præsentium autem literarum nostrarum habeatis bonos interpretes & sideles. Datum Anagniæ 6. Kal. Iulij, Pontificatus verò præstati domini nostri domini Bonisacij Papæ VIII. anno octavo. Sigill. 17. sigillis.

### Deux aduis. Le 1. du Cardinal Porto. Le 2. du Pape Boniface VIII.

L'opinion ou le vœu du Cardinal de Porto, est qu'il estoit venu aduis au Pape qu'il se faisoit beaucoup de choses en France contre la liberté Ecclesiastique.

Qu'il y a une bonne intelligence entre le Pape & le Collège des Cardinaux, qu'il ne

s'y fait rien que de commun accord.

Que la lettre écrite par le Pape au Roy de France, dont il se plaint, a esté veue plusieurs fois en consisteire & fort examinée, & qu'elle ne contenoit rien que de bon & de charitable.

Que quelques-vns ont dit qu'elle portoit que le Roy denoit reconnoistre tenir son temporcl de l'Eglise; ce qui n'est pas, & dit qu'il ne croit pas que celuy qui la porta, ait fait plus qu'il ne luy auoit esté ordonné.

Que l'on dit qu'vne lettre auoit esté écrite au Roy sur cela, qu'il ne sçait d'où elle venoit, qu'il sçauoit bien qu'elle ne venoit pas de leur College, ny du Pape.

Qu'il croyoit le Roy bon Prince & Catholique, mais qu'il auoit prés de luy des Conseillers qui luy faisoient tort.

Quel tort, dit-il, luy a-t-on fait? Le Pape a appellé à luy les Prelats François, qui sont les amis du Roy & ses familiers: il n'a pas conuoqué ses ennemis. Que craint-il? Que le Roy ne se peut plaindre pour ce qui est des collations des Prebendes. En ce fait il y a deux choses: Ius patronatus, & præsentatio, collatio, & vsus. Dit que collatio beneficij ad laïcum nullo iure potest pertinere, s'il a preserit, il n'a rien en ce cas que par l'Eglise.

Que le Roy a son Confesseur. Ce Confesseur n'a pouvoir que du Pape: Les Eucsques tirent seur pouvoir du Pape. Les Eucsques habent certam potestatem: Papa plenissimam, & provue la plenitude de puissance au Pape, qui croit le contraire est heretique. V num caput est in Ecclesia, & le provue: dit que c'est le Pape; que tous sont obligez de suy obeir, & est dominus omnium temporaliter & spiritualiter.

Que le Roy se plaint de ce que le Pape pouruoit les Estrangers des benesices de son Royaume, il auouë que le Pape a promeu Ægidium de Roma grand Docteur, & l'Euesque d'Arras nourris dans la France.

Que personne ne peut douter que le Pape ne puisse iuger de omni temporali, ratione peccati. Iurisdictio temporalis competit Papæ de iure: Quantum ad vsum & executionem non el competit, sed Regibus. É le prouue.

Levœu ou l'opinion du Pape porte, Que de tout temps l'Eglise, & le Royaume de France ont esté liez d'amitié: dit que S. Remy dit au premier Roy qu'il baptiza, que tant que le Royaume sera bien auec l'Eglise il prosperera; aucontraire, il perira. Dit qu'il dist cela au Roy luy estant venu legat en France.

Qu'il scait que regnante Philippo Magno, le Roy de France n'auoit pas plus de reuenu que dix-huiet mille liures, & qu'aniourd'huy par le moyen des graces, & dispenses que l'Eglise leur a fait il a plus de quarante mille liures.

Il parle auec iniure de P. Flotte, cœ cus corpore & mente, le décrit comme un maunais conseiller, herctique, & que le Royaume a esté en ruine depuis que le Rey a suiny son conseil. Que ledit Flotte a pour appuy les Comtes d'Artois & de saint

Paul. Qu'il veut chastier ce Flotte temporellement & spirituellement.

Dit que Flotte a falsissé sa lettre qu'il écriuoit du conseil des Cardinaux au Rey, ou en a fabriqué une, & a imposé que luy Pape mandoit au Rey qu'el cust à reconnoistre de luy son Royaume ; que iamais une si grande folie ne luy est entrée dans l'esprit. Qu'il y a quarante ans qu'il estudie en Droit, qu'il seait que les deux puissances sont ordonnées de Dieu. Il declare qu'il n'a eu nulle intention d'usurper la Iurisdiction du Roy. Mais que le Royny aucun sidele ne penuent nier qu'il ne soit son suiet ratione peccati, & c'est ce qu'a deduit le Cardinal de Porto.

Pour la collation des benefices, qu'il a souvent dit aux Ambassadeurs du Roy: Volumus quòd Rex faciat licitè id quod facit illicitè. Collatio beneficiorum non potest cadere in laicum, ita quòd habeatius seu auctoritatem

spiritualem & potestatem conferendi.

Qu'il n'a pas permis au Roy de mettre un Chanoine à chacune Eglise de son Royaume.

Dit qu'il a offert au Roy de luy permettre de donner les prebendes de l'Eglise de Pavis, pourueu qu'il les baillast à des Docteurs, & à gens sçauans. Se plaint que le Roy ne fauorise que des gens incapables.

Que le Roy luy enuoye quelques gens de bien, comme le Duc de Bourgogne, ou le Duc de Bretagne, & qu'ils luy disent en quoy il a manqué, qu'il est prest de se corriger

s'il a failly.

Qu'il a tousiours aimé le Roy & le Royaume, qu'on le luy a reproché estant Cardinal, qu'il a fait de grandes faueurs & graces au Roy : l'on le sçait assez. Que s'il ne l'eust assisté contre les Anglois & les Allemans, il estoit perdu. Qu'il aimoit ses Predecesseurs S. Louis, & Philippe.

Qu'il scait les affaires de France; que le Roy est hay de ses voisins. Amantes ne-

minem, amat vos nemo.

Dit que ses predecesseurs ont deposé trois Roys de France. Que ce Roy ayant fait plus de mal qu'eux, il le peut deposer, sieut vnum garcionem. Ce qu'il sera

auec déplaisir.

Pour ce qui est des Prelats, il veut qu'ils viennent, & renouvelle le commandement. Il faut, dit-il, qu'ils viennent à pied ou à cheual. Il les appelle pour le hien de l'Estat, ils sont amis du Roy & ses feaux, comme a dit le Cardinal Porto. Qu'il scait que le Royaume est tout corrompu, qu'il y faut mettre l'ordre. Declare qu'il deposera coux des Prelats qui ne viendront pas , & dés à present il veut que ceux qui n'ont pas d'excuse legitime, scachent qu'ils sont deposez.

#### Ex MS. Biblioth. S. Victoris.

Duo vota. 1. Cardinalis Portuensis qui vocabatur Fr. Mathaus de Aquasparta. 2. Bonifacij VIII. P. In Consistorio, vbi agebatur de discordia inter Papam & Regem Francia.

Ecre ego constitui te super gentes & regna, vt euellas & destruas, disipes et dis- Cardinalis pergas, & adisices & plantes. Verba ista scripta sunt in Icremia, & recitan- Portuenso.

tur in lectione hesterna, quæ loco Epistolæ legitur & possunt couenienter de B. Ioanne exponi, qui commendabilis reperitur eo quòd comendatur, & per Prophetarum oracula, & per similitudines & figuras scripturarum tam veteris qu'am noui testamenti, nec figuratur per Isaac natus de sterili matre, & ita B. Ioannes Baptista per multas etiam similitudines noui testamenti, quas causa breuitatis omitto. Vnde meritò potest dici ei à Christo, Ecce ego constitui te, &c. vbi proponitur Ioannes Bapt. tanquam esficax & intrepidus prædicator veritatis, ad cuius commendationem tanguntur quatuor in verbis istis. Primò considerandum vocantis ad officium B. Ioan. excellentiam & altitudinem, Ecce constitui te. Secundò, recipientis aptitudinem. Tertiò, dignitatis sibi commissa latitudinem super gentes & regna. Quarto, officis fibi commissi debitam executionem, Vt euellas & destruas, &c. Primo verò B. Ioannem vocantis excellentia in hoc quod dicitur, Ecce ego constitui te. Nemo ad dignitatem & honorem debet se ingerere, quia sicut dicit Apostolus ad Hebraos, nemo assumit sibi honorem, sed qui vocatus est à Domino tanquam Aaron: B. Ioannes non ingessit se, sed ex vtero matris fuit vocatus, quia in vtero sicut Ieremias fuit sanctificatus, vnde dicitur in Hieremia, Dominus ab vtero vocauit me, recordatus est nominis sui ei, & de Apostolis cantatur, Constitues cos principes super omnem terram. Secundò, tangitur vocati seu constituti aptitudo S. te S. qui es idoneus & dignus: quam aptus, quam idoneus fuit B. Ioannes, ipse Saluator testimonium perhibet, Inter natos mulierum non surrexit maior Ioanne Baptista. Tertiò, tangitur officij sibi commissi, seu dignitatis latitudo super gentes & regna, non dicit in illo angulo terræ vel illo, sed vbique, quia super gentes & regna. Ecce potestatis sux longitudo, magnitudo, latitudo & plenitudo, & videte licêt ista verba dicta sint de Ieremia, & de B. Ioanne Baptista, per accidens tamen verius possint dici de Christo, & cius Vicario B. Petro, & cius successoribus summis Pontificibus, vt dicat Deus Pater, Ecce ego constitui te super gentes & regna, vnde dicitur in Pfalmo, Omnia subiecisti sub pedibus eius, vnde cantatur de Apostolis. Quartò tangit officij Christo commissi super gentem & regna debitam executionem vt euellas,&c. & licèt possit ista executio multipliciter distingui, tamen causa breuitatis, distinguo executionem officij Christo, & eius Vicario Petro, & eius successoribus summis Pontifici bus commissi, in duo, videlicet in malorum oppressionem, vnde dicit vi euellas & destruas, distipes & dispergas, & in bonorum exaltationem, vi edifices & plantes. vnde dicebat B. Paulus, Ego plantani, Apollo riganit, Dominus autem incrementum dedit, rogabimus Dominum, &c. Posteà subiunxit ista quæ sequuntur, aliqua autemmihi commissa ad dicendum, sed primo assumo verbum Apostoli, & vtar co, seio quod veritatem loquar, & non mentiar. mihi testimonium perhibente Spiritu sancto in conscientiamea. Quondam dissensio mota est inter dom, nostrum dom. summum Pontificem, sacrum Collegium Cardin. & Ecclesiam ex parte vna, & illustrem Regem Francia & suos exaltera, qua ex modica causa, tenui, & leui valde ortum habuit. Verum est quòd plures querimonia venerunt ad summum Pontificem, quòd multæ inordinationes fiebant in illo regno, & quòd libertas Ecclesiastica in nullo obseruabatur. Verum est etiam quòd quædam littera secreta suit sacta de communi consensu summi Pontificis & fratrum, quia volo quò diciatis & dicam veritatem, & non mentiar, quia in Collegio inter fummum Pontificem qui est caput nostrum, & inter Fratres, nulla est dissensio, nulla diuersitas, nulla diuisio, sed est inter nos omnis concordia, omnis pax, omnis vniformitas, quia quicquid vult dominus no-

ster nos volumus, & quicquid nos volumus sui gratia vult & ipse, ita est testimonium Spiritusancto in conscientia, illa literasic facta non suit subitò missa, sed fuitad consistorium pluries deportata, fuit lecta, relecta, diligenter examinata, illa littera erat tota plena caritate, erant ibi pij patris verba, & dulcibus verbis matris monebatur Rex quòd desisteret ab aliquibus, & emendaret aliqua, referunt aliqui quod continebatur in illa littera, quod dom. Rex deberet recognoscere regnum suum ab Ecclesia, propter Deum, cesset murmur quia nunquam suit scriptum in illa litera, vel mandatum ex parte summi Pontificis, & fratrum quod deberet recognofcere se tenere regnum suum ab aliquo, & credo illum qui fuit missus ta-Iem virum qui non excessit fines mandati sibi commissi. dicitur quòd vna alia littera fuit missa domino Regi, nescio vnde venerit illa littera, sed scio quòd per fratres sacri collegij non fuit missa, & excuso dominum nostrum, quia credo firmiter quòd illam litteram non misit, nec ab eo emanauit; sed illa littera quam misit summus Pontifex dominus noster, & fratres, fuit ex mera caritate, & crat ornni dulcedine & dulcore plena, sicut esse debet litterapij patris & dulcis matris, quia agnum mater nimis tenerè diligat, dicat dulcia filio & blanda verba: pater tamen districtiùs, quia magis sapienter diligit, & immiscet aliqua aspera, vnde dicit Salomon, Fili audi disciplinam Patris, &c. Et Tobias filio suo idem dicit, & scriptum estalibi, etiam flagellat Deus omnem silium quem diligit: vnde si fuerunt in illa littera aliqua quæ videbantur Regi dura, feio tamen quòd nihil erat ibi quod non effet ad correctionem suam & ad bonum suum, & sine dubio ego reputo Regembonum & Catholicum Principem quantum est de persona sua, sed timeo quòd habeat aliquos consiliarios qui non sunt ci multum vtiles. Dicitur in lib. Regum quòd Absalon volebat vsurpare regnum Dauid patris sui, erat ibi quidam confiliarius Achitophel qui interpretatur fratris mei ruina, ille enim dedit malum consilium, vnde dicitur, ibi dislipet Dominus confilium Achitophel, vtinam etia dislipet omnes malos confiliarios, & videatur in quo grauatur Rex Francia, si Prælati sui regni vocantur ad tractandum super aliquibus, non vocantur alieni, non vocantur æmuli, non vocantur contrarij, sed vocantur familiares domestici, qui tantum diligunt honorem Regis & regni sicut pupillam oculi sui, vocantut etiam Romam non vltra fines mundi, non vltra vniuersum, non perpetuo moraturi, sed expedito negotio reuertentur. Item de collationibus præbendarum regni sui non videtur quòd grauetur, quia duo sunt ibi, ius patronatus & præsentatio, collario & vsus; ad laicum nullo iure potest pertinere collatiobeneficij, sed dicas, Rexaliquid habet amplius, nescio, sed dico quod nullo modo potest pertinere nisi ministerialiter: sed dicas præscriptionem habet prose : quaro si potest dare, quare ergo impetrauit super hoc privilegium ab Ecclesia. Item Rex habet confessorem suum tanquam bonus & Catholicus Princeps, cui confitetur; qua auctoritate, qua potestate absoluit eum, certe auctoritate summi Pontificis & derinatur in omnes, ab eo Episcopi etiam Archiepiscopi habent determinatam prouineiam, & sunt assumpti in partem sollicitudinis, vnde habent certam potestatem, summus Pontifex habet plenissimam, nullus est qui possit cam limitare, ego dicam vnam magnam fatuitatem & præsumptionem, sed ita sentio pro ista veritate, quod auderem cam defendere contratotum mundum, & auderem exponere vitam meam, quod summus Pontisex qui est Vicarius B. Petri habet plenitudinem potestatis, quia certum est quòd Christus, qui fuit dominus vniuersorum, dimisit potestatem suam Petro & successoribus eius, vnde dixit Pasce oues meas, non istas vel illas, sed oues meas, & dabo tibi regni cœlorum claues; vnde qui dicunt contrarium hæretici sunt, & impugnant illum articulum, Catholicam Ecclesiam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum; quod probatur ex auctoritatibus veteris Testamenti, & noui, & ex sacris constitutionibus sanctorum Patrum. Sed istis omnibus omissis assumo vnum, quod in toto vniuerso orbe est vnus summus, in vna domo est vnus pater-familias, in vna naui est vnus rector; alias esset inordinatio, & totum esset inordinatum; in vno corpore vnum caput non duo capita, quia totum esset monstruosum, quod significatiue probatur in arca Noë in qua solus rector suit Noë, & \* \* de mandato Domini, vnde omnes qui remanserunt extra aream submersi sunt & pericrunt: illi autem qui interfuerunt saluati sunt. Sie in Ecclesia, quæ est nauis Christi & Petri, dicitur esse vnicus rector & vnum caput, ad cuius praceptum omnis tenetur obedire, & ille dicitur esse dominus omnium temporalium & spiritualium qui habet plenitudinem potestatis, vt postea melius apparebit, & iam tactum est, & iste est summus Pontifex, quiest successor Petri, & qui hoc credunt benè sentiunt, qui autem contrarium malè credunt. Item non potest Rex queri quòd extranci instituantur in regno suo, bene verum est quòd summus Pontifex dominus noster posuit fratrem Ægidium de Roma de Ordine Augustinorum, non insisto ad eius commendationem, sed tamen vos scitis qualis clericus est, ipse est Magister in Theologia, & fuit nutritus & educatus in regno illo. Episcopus etiam Atrebaten, qui est Professor legum & Doctor in vtroque Iure canonico & ciuili, & fuit etiam nutritus in illo regno, & diligit honorem regni ficut-feipsum: non occurrit modò memorix mex quòd sunt plutes de terra ista in regno Franciæ; istud tamen non est nouum quia Ecclesia consueuit sibi reseruare prouisionem Ecclesiarum, vnde dom noster summus Pontifex habet plenitudinem potestatis in spiritualibus, vnde pro libertate Ecclesia, & pro ipfo ego & omnes fratres facri Collegij auderemus, & vellemus exponere corporanostra, & vitam nostram. Item planum est, quòd nullus debetreuocare in dubium, quin possit iudicare de omni temporali ratione peccati: scriptum est, fecit Deus duo luminaria magna, luminare maius, vt præesset diei, & luminare minus, vt præesset nocti. Sunt enim duæ iurisdictiones, spiritualis, & temporalis: iurisdictionem spiritualem principaliter habet summus Pontifex, & illa fuit tradità à Christo Petro & summis Pontificibus successoribus eius: iurisdictionem temporalem habent Imperator & alij Reges; tamen de omni temporali habet cognoscere summus Pontifex, & iudicare ratione peccati, vnde dico quod iurifdictio temporalis potest considerari prout competit alicui ratione actus & vsus, vel prout competitalicui de iure, vnde iurisdictio temporalis competit summo Pontifici qui est Vicarius Christi, & Petri de iure. vnde qui dicit contrarium impingit in illum articulum, Iudicaturus est viuos & mortuos, & in illum etiam prædictum, Sanctorum communionem. Sed iurifdictio temporalis quantum ad vium, & quantum ad executionem actus non competit ei, vnde dictum est Petro, Conuerte gladium in vaginam, vnde videtur modò quòd dominus Rex Francorum non habet materiam conquerendi. Rogabimus Dominum, quòd ita illum illuminet gratia Spiritus sancti, & cum dirigat & suos, quod desistat ab inceptis, & remaneat bonus filius Ecclesix, & summi Pontificis domini nostri & fratrum Collegij qui diligunt cum in caritate non sicta, in perfecta caritate, & si velit redire, scio, quòd dominus noster paratus est eum cum duobus brachiis amplecti: hoc concedere dignetur, qui viuit & regnat per infinitasecula benedictus.

Finito sermone domini Portuensis incepit loqui dominus Papa, & as- 2. Votum sumpsit istud verbum Geneseos 2. Quos Deus coniunxithomo non separet. Papa Bo-Licet hæc verba dicta sint de primis parentibus Eua & Adam, tamen nifacij. conuenienter applicantur ad Ecclesiam istam, & regnum & Reges Francor. quos coniunxit semper, & quorum coniunctio incepit à fide, & baptismo primo regis Francia, in-quo Deus copulauit eum vnitate sidei Ecclesia Romana. Et tunc dixit S. Remigius primo Regi Francia quem baptisauit, & ipsi habent in vita sua, teneas te Rex cum Ecclesia, & quandiu tecum Ecclesiam tenueris semper prosperaberis tu & regnum tuum, quando etiam recedes ab Ecclesia rues tu & regnum tuum. Et nos diximus hoc regi cum fuimus legati in partibus illis, & cum magna reuerentia, & gratiarum actione recepit. Quot bona peruenerint ex coniunctione ista illi regnonos scimus, & nihil de iisnos latet, & scimus quòd aliquando temporibus Magni Philippi, Rex Franciæ non habebat de situatis redditibus decem octo mill. libr. & hodie per fomenta, gratias, & dispensationes istius Ecclesia habet quadraginta mill. lib. & plus. Ergo quos Deus sic coniunxit homo nonseparet. Quiscst homo iste? Homo habet quadruplicem fignificationem in Scriptura. Aliquando accipitur pro Patre, aliquando pro Filio, aliquando pro Spiritu sancto, aliquando pro Christo, vel quocunque homine virtuoso, aliquando pro diabolo, vel homine diabolico, vt hic, inimicus homo superseminauit zizanias, & in ista vltima signisicatione accepimus eum: modò quis est iste homo? iste est Achitophel secundùm similitudinem, & secundùm interpretationem. Achitophel suit consiliarius Absalon contra patrem suum Dauid, & hie vno modo interpretatur ruina fratris, vel frater meus ruens, alio modo id est acerum & fel, iste Achitophel est quidem diabolus, vel diabolicus homo, quem Deus iam in parte puniuir excutions corpore, excus mente, scilicet Petrus Flotehomo acetosus, homo fellicus, homo hæreticus censendus, & condemnandus, vt hæreticus, ruina fratris quia nunquam postquam ipse fuit censiliarius, fecit Rex nec regnum nisi ruere de malo in peius inter Regem & regnum & Ecclesiam Istam. Sed infatua quæso Domine consilium Achitophel, videlicet istius Petri, & satellitum suorum, & præualeat ei confilium \*\* pro David pro Christo, & eius Ecclesia. Satellites istius Achitophel sunt Comes Attrebaten, nobilishomo est, & aliquando fuit amicus noster, sed non est modò, qualis homo est totus mundus scit, & Comes S. Pauli. Et volumus quòd hie Achitophel iste Petrus puniatur temporaliter & spiritualiter, led rogamus Deum quòd resetuet nobis eum paniendum sicut iustumest. Iste Petrus literam nostram, quam de consensu, & consilio fratrum nostrorum, non repentina, sed repetita deliberatione totius Collegij & ex conventione, & convento habito cum nunciis regiis non miseramus er, ex coquod dixerant nobis prius scribatur, sed hoc Regi falsauit, seu falsa de ea confixit, quia nescimus bene an literam falsaucrit, nambteræ prædicta fucrunt celata Baronibus, & Pralatis, imposuit nobis quòd nos mandaueramus Regi, quòd recognosceret regnum à nobis. Quadraginta annisunt quod nos sumus experti in Jure, & scimus quod dux sunt potestates ordinatæ à Deo, quis ergo debet credere, vel potest, quòd tanta fatuitas, tanta infipientia sit vel fuerit in capite nostro. Dicimus quòd in nullo volumus viurpare iurisdictionem Regis, & sie frater noster Portuensis dixit. Non potest negare Rex seu quieunque alter fidelis, quin sit nobis subsectus ratione peccati. Quantum ad collationem beneficiorum, dicimus quòd nos

zelantes veritatem & salutem animæ Regis frequenter nunciis suis diximus, volumus quòd Rex faciat licitè quod facit illicitè. Volumus super hoc sibi facere omnem gratiam quam poterimus, quia certum est, & omnia iura clamant quòd collatio beneficiorum non potest cadere in laicum, ita quòd habeat ius seu auctoritatem spiritualem, & potestatem conferendi, nolumus quòd decipiantur anima, nec illi qui tenent vel recipiunt, quia constat retinere vel recipere non possunt nisi consensu nostro tacito vel expresso. Nos concessimus Regi quòd possit ponere viium Canonicum in qualiber Ecclesia regni sui, & quia Ecclesia Parissen. est honoranda & nobilis Ecclesia, volebamus ei concedere sicut frequenter diximus collationem præbendarum in illa Ecclesia, ita tamen quòd non poneret ibi nisi Magistros in Theologia, vel Doctores Iuris canonici, vel ciuilis, vel personas alias quæ essent magnæ scientiæ & literaturæ, no nepotem illius vel illius, ad preces illius, vel illius. Dicit quòd nos conferimus beneficia istis vel illis, nos possumus, sed Magistros in Theologia in Ecclesia Parisien. proprio motu, mittendo aliquibus víque in Franc. & Episcopus Matifardus quid fecit, posuit ibi duos pueros nepotes suos, non audiuimus, nec vidimus quòd Rex vel aliquis Prælatorum beneficiauerit, sicut decet, vnum Magistrum in Theologia, sed nepotes vel alios qui non multum valent. Certa ista hoc dicimus intelligimus & scimus, si autemadhuc dicent quòd in aliquibus excessissemus vel excederemus, adhuc diximus plus quòd nos fumus parati facere nos pares fratribus nostris Cardinalibus & Prælatis, & cos facere pares nobis, & stare in terra, & omnia emendare secundum corum arbitrium & iudicium; adhuc dicimus plus, mittat Rex Barones qui non sint satellites malitiæ, sed homines boni, puta Ducem Burgundiæ, vel Comitem Britannia vel similes, & ipsi dicant quòd excessimus, vel excedamus, aut grauemus in aliquo, parati sumus reuocare, & extenta veritate in articulo collationis beneficiorum faciemus, quicquid poterimus de gratia: frequenter diximus nunciis Regis, non velit Rex litem contestari nobiscum, quia nos plures lites contestati sumus, & responderemus ei iuxta stultitiam suam, & dicimus hic duas auctoritates quæ videntur contrariæ, sed concordant. Prima dicit, non respondeasstulto secundum stultitiam suam, ne efficiaris sibi similis. Alia dicit, respondeas stulto iuxta stultitiam suam, ne sibi videatur sapiens. Prima est quòd nunquam volumus respondere iuxta stultitiam suam, quia in quantum in nobis est, volumus esse in pace, & in amore cum Rege, quia semper dileximus regnum & illos de regno, & sciunt multi qui hic sunt, quòd ego semper quandiu sui in Cardinalatu fui Gallicus, ita quod frequenter fuit mihi improperatum à fratribus meis Romanis, à quodam qui est mortuus, & etiam ab alio qui est iuxta me, quòd eram pro Gallicis & contra Romanos, dicebant enim quia semper alij Cardinales Campani fuerant cum Romanis: etiam postquam fuimus in statu isto multum dileximus Regem, & fecimus ei multas gratias quas nolumus modò explicare per fingula, quia meliùs sederet in ore alterius quam in nostro. Audemus dicere quod vix teneret Rex pedem in Itallo nisi nos essemus, cum enim insurgerent contra eum Anglici, & Alemani, & quasi omnes maiores subditi & vicini eius, ipse habuit triumphum de omnibus, & per quem? per nos, & quomodo? per depressionem aduersariorum suorum, & profectò ipsum tam dileximus eum quòd pater carnalis non posset plus diligere, nec facere pro silio suo carnali, multum etiam dileximus S. Regem Ludouicum, & Philippum, cuius anima requiefcat in pace. Si verò per omnia ista Rex non resipiscat, nosit nos ponere ad

Ripam, quod non sustineremus, sed pro tempore suturo responderemus ei iuxta stustitiam suam: nos scimus secreta i gni, nihil latet nos, omnia palpauimus, nos scimus quomodo diligunt Gallicos Allemani, & illi de Lingadoch & Burgundi, qui possunt dicere illis quod B. Bernardus dixit de Romanis, amantes neminem, amat vos nemo. Vnde parcatur nobis in hoc, fratres nostri, quòd si Rex non resipiscat, & nolit desistere ab inceptis, nec permittat venire Prælatos, in hoc non crederemus eis quando puniremus. Prædecellores nostri deposuerunt tres Reges Franciæ, & ipsi hoc habent in chronicis suis, & nosin nostris, & de vno habetur in decretis, & licet nos non valleremus pedes nostrorum prædecessorum, tamen cum Rex commisit omnia quæ illi commiserunt & maiora, nos deponeremus Regem ita sicut vnum garcionem, licèt cum dolore, & tristitia magna, & essemus dolentes, & tristes sicut nos necessario oporteret. Quantum ad vocationem Prælatorum, respondemus vobis qui pro ipsis venistis, quòd non relaxabimus, nec suspendemus vocationem, imò illam confirmamus, roboramus, & iterum innouamus, & si qui sint qui non venerant, habebit locum illud Cantic. Tempus præsentationis aduenit, si non possunt venire equites, veniant pedes. Vocauimus eos pro bono statu Ecclesiarum, & Regis & regni, possemus vocasse totum orbem, sed amodò sumus debiles, & annosi: non vocauimus alienos, sed domesticos, & sideles Regis, & regni, sicut dicit dominus Portuensis, quia audiuimus regnum illud esse desolatum interomnia regna mundi. Et quia à planta pedis víque ad verticem non est in co sanitas, dicatur eis qui veniunt, & significamus vobis quòd si qui sint qui non veniant, nos deponemus, & priuabimus eòs iuxta illud Euangelij, Malos male perdis, & vineam suam locabit aliis agricolis; imò plus dicimus, quòd ex nunc sinon veniant legitimo impedimento remoto, sciant se depositos, & privatos. Venietis cras coramnobis, & fratribus nostris in Consistorio, & si vultis aliqua alia dicere, libenter audiemus, accipietis litteras vestras, & nos quantum in nobis est, ita vos expedimus, & ita vobis respondemus.

Ex V. C. Bibliothecæ S. Victoris Paris. M. M. 7. fol. 82. verso.

Lettre du Cardinal Mathieu S. Marix in Porticu, à R. Duc de Bourgogne: fait reproche des graces & privileges concedez par le P. Boniface à la France, & dit que les lettres apportées au Roy par Iacques de Normannis Archidiacre de Narbonne Nonce du Pape, estoient remplies de douceur & de charité pour la France.

Le Pape auoit exhorté le Roy de faire iustice, de conserver la liberté Ecclesiastique, & qu'il n'opprimast ses suiets: au lieu d'en scauoir gré, les lettres du Pape ont osté brûlées en presence du Roy, de des Grands; ce qu'aucun payen, outyrann's inmais entrepris. Dit que le Roy est excommunié pour auoir empesché les Prelats, & ceux qui estoient convoquez, d'aller à Rome. Reproche audit Duc, de ce que luy, ny la Noblesse, de les Communautez du Royaume n'ont point écrit de cette assaure au Pape.

Se plaint d'eux, que dans les lettres qu'ils ont écrit, ils n'ont pas voulu nommer le Pape que par circumlocution. Prie ledit Duc de considerer, qu'au Pape appartient de faire les canonizations, donner les dispenses de mariages, les Indulgences, les prouissons aux Prelatures, la permission aux Princes de leuer les decimes : tout cela le Pape l'a fait en faueur de la France, & marque la canonisation de saint Louis.

Au reste il dit qu'il croit impossible de faire pour le Roy enuers le Pape, ce dont il le prie; qui est de reuoquer la suspension de toutes les graces qu'il luy auoit conce-

dées, & qu'il auoit lors que lectit Archidiacre vint prés de luy, & la renocation du commandement aux Prelatible comparoir deuant luy. Qu'il faut que le Roy se mette en estat de faire penitence de ses fautes, qu'il satisfasse le Pape de toutes les iniures qu'il luy a fait ; autrement le Pape se rendroit ridicule. Que le Pape n'écrira iamais à un excommunié comme est le Roy; que ce seroit folie d'en user ainsi : qu'il seroit à propos que le Roy confessast auoir esté mal conseillé & trompé, & qu'il est prest de se corriger.

Au tresor costre Bonisace número 58.

certum

302. Maria Duci Burgundiç Mathæus miseratione diuina S. Mariæ in porticu Diaconus Cardinalis, cum sincera disectione salutem. Audiuimus diligenter quæ religiosus vir Fr. Hugo ordinis militiæ Templi, lator præsentium sub litteris vestris de credentia nobis dixit, qui cum responso Apostolico & præsentibus nostris litteris ad vos reuertitur festinanter. Sanè si ad memoriam reuocentur, & congregentur in vnum beniuolentiæ finceræ dilectionis affectus, obsequiorum cumulus, quibus sanctissimus parcr, & dominus noster dominus Bonifacius diuina providentia Papa VIII. cum minor status haberet, serenissimum Principem dominum Philippum Francor. Regem illustrem extitit prosecutus, & clarx memoria patrem eius, nec non multiplicia prinilegia, indulgentia, concelliones, & gratia, qua ipsi Regi & successoribus eius, ac aliis contemplatione ipsius immensitas Apostolicæ largitatis indulsit, venirent prudentibus in stuporem, & mueniretur in eis quantum idem Rex, & domus eius sancta Romana Ecclesia matri sux, & præfato domino nostro summo Pontifici tenerentur: non redderent mala pro bonis, aut odium in dilectione notarent. Et si claufarum litterarum Apostolicarum series, quas ipsi Regi prouidus vir Magister Jacobus de Normannis domini Papæ notarius Archidiaconus Narbonen. Apostolicæ Sedis nuncius præsentauit, diligentiùs attendatur, inucnientur litteræ ipfæ dulcedine plenæ, paterna caritate respersæ, ipsorum Regis & regni vtilitatem publicam continentes, honestatem regiam, & salutem. Sed heu odium peperit veritas, & non potuit æquo animo tolerari, quod Dei Vicarius ammonebat. Ideóque ex suprà, & infrà scriptis non immeritò confunduntur prudentium viscera, & corda tremuerunt, caligauit visus, tepuit intellectus, aufugit auditus, hortatus est dominus nolter Regem, vterrata corrigeret, iustitiam observaret & Ecclesiasticam libertatem, non grauaret subditos, sed salubriter regeret regnum suum. Sed quid est inde secutum, combustæ sunt Apostolicæ litteræ in ipsius Regis, & magnatum præsentia, quodà nullo hærctico, pagano aut tyranno legimus esse factum. Solet in Christianis Regibus Christianæ religionis deuotio relucere. Qualia virtutum exempla de processibus regalibus in contingentes populos, diffunduntur, fapientia præditi viri diligenter attendant. O quomodo obscuratum est aurum & color optimus immutatus. Quare saltem S. Ludouici, à quo Rex ipse traxit originem, luminosa offuscantur exempla. Quare cuiuscunque dignitatis, status, nationis, & conditionis persona exponuntur periculis personarum, si per mare vel per terram regnum ipsum exire præsumant, prout hæc & alia in constitutione per ipfum Regem nuper edita continentur. Vt quid specialiter Prælati & personæ Ecclesiasticæ dieti regni pro vtilitate dietorum Regis & regniad Sedem Apostolicam euocati, regnum ipsum non permittuntur extre, ac ad prædictam venire sedem, prout ex Apostolico mandato tenentur. Nónne

certum est ipsum Regem excommunicationis sententiam incurrisse in certis anni solennitatibus promulgatam publicè contra cos qui impediunt ad Sedem venientes eandem; quam qualiter non obseruat, sed sustinet animo indurato, claues Ecclesia contemnendo, vestra nobilitas qua est sibi proximior potest scire? Ceterum vnum non duximus præsentibus omittendum. quod vrinam Deo placeret, vresset à cunctorum mortalium memoria penitus abolitum, quomodo idem Rex, vos, & alij, Duces, Comites & Barones, & Communitates dicti regni, qui nuper ad Sedem Apostolicam speciales nuncios cum vestris litteris directis Collegio dominorum Cardinalium destinastis, præfato domino nostro summo Pontifici scribere contempsistis, nec in aliqua litterarum ipfarum nominabatur dominus noster soluto sty-10, sed vbi mentio siebat de ipso, describebatur per quandam circumlocutionem verborum nouiter inuentorum. Quod non licuit nec decuit, nec etiam expediuit. Revoluite inclite nobilis, & cogitate corde devoto, nunquid ad alium quamad verum, & Catholicum Romanum Pontificem pertiner Sanctorum canonizatio, matrimoniorum dispensatio in gradibus à iure prohibitis, indulgentiarum concessio in remissione peccaminum, Prælaturarum, & aliorum beneficiorum collatio vel institutio, compulsio ad faciendum decimas solui Principibus, aut aliis personis secularibus. Hæc omnia inimicus homo videtur subuertere voluisse, cum per prafatum dominum nostrum summum Pontificem ad honorem Dei, dilatationem fidei catholicæ, ac deuotionem fidelium accendendam, præfatus S. Ludouicus fuerit catalogo Sanctorum adscriptus, & peripsum dominum multa de aliis supradictis in fauorem regium & suorum facta noscantur. Ad hac quia longum esset omnia & singula enarrare, ac ex iis quæ scribimus, ac aliis qua vos non latent multa poterit nobilitas vestra colligere, stylum restrinximus in scribendo. Ad illa tamen propter quæ cum præfato domino nostro promouenda, religiosum virum Fr. Hugonem de Cathalano Ordinis Militiæ Templiad Romanam euriam destinastis, eum litteris vestris de credentia nobis missis, vt interpræfatos dominum nostrum, & Regem possie concordia faciliùs promoueri, amicabiliter & fideliter respondemus, quòd prædictorum confideratio aufert nobis, & cuiuis prudenti, frontem, autum & animum petendi ab ipfo domino nostro sie pulsato, iniuriato, & inhonorato publice verbis, & factis per ipsum dom. Regem, consiliarios, officiales, & astantes eidem, & persuadendi eidem quæ suppliciter petiuistis, quod faceret ve concordia sequeretur. Petiistis namque ve dominus ex nunc dominum Regem reduceret in cundem statum, & ad illa gratias & privilegia in quibus crat, quando dictus Archidiaconus peruenitad iplum, & specialiter quòd suspensionem omnino tolleret privilegiorum & gratiarum, per eundem dominum concessorum Regi prædicto & successoribus sus, ac aliis contemplatione ipiius, que idem dominus sibi exhiberi mandauit, vt discuteret clarius in quibus esset suspensio temperanda totaliter vel in parte. Reuocationem insuper vocationis Praelatorum, & aliarum personarum dicti regni Franciæ factam per ipsum dominum, vein Kal. Nouemb. proximo futuris comparerent personaliter coram ipso, per litteras vestras data fiducia, quòd iis factis per dominum nostrum procurabitis versa vice per ipsum Regem sieri posteà quod dolebir. Domine Dux scriptum est, Nichil est quod non seruat ordinem, seruatque naturam. Unde tanta est virtus ordinis, quòd est etiam in caritate seruandus. Ille ordo quem petitis est ordo præposterus, nec necessariò aut congruè commutandus. Nunquid Christi Vicarius dominus noster summus Pontifex, exprobratus à

Rege, iniuriatus, & inhonoratus, vt præmittitur, debet Regi quæ petiuistis concedere, vel offerre in statu in quo est, nec disponenti se ad gratiam, neque pœnitenti de commissis, nec iniurias, nec offensas reuocanti, nec satisfactionem, aut oblationem satisfaciendi aliquam offerenti. Si dominus talia faceret, Rege non disposito, nec impendente satisfactionem, nec etiam offerente, posset haberi in opprobrium & derisum, & redderentur contemptibiles iustitiæ eius viæ. Præterea dominus ipsi Regi vt non excommunicato non scriberet, cum excommunicatus existat. Concederétne gratias homini sic ligato publice. Hoc facere, non clementia, sed insania potius esset adscribi. Deus omnipotens peccato hominibus non indulget, nisi priùs humilientur, conterantur, & pœniteant de peccatis. Faciet igitur dominus Rex ex parte sua quod debet; & hoc persuadeatis eidem. Nec ipsi nec vos dubitetis, quin dominus noster aquas misericordiarum suarum, & gratiarum largissimè in ipsum dom. Regem essundat. Foret quidem laudabile, & commendatione dignum quòd dom. Rex profiteretur se in veritate in multis de præmissis circumuentum fuisse, ac seductum prauo confilio, & errorem & factis cognosceret, corrigeret, & essicaciter emendaret, & se emendaturum offerret, & extunc domini nostri clementiam, & gratiam humiliter imploraret. Hæc est via recta, quæ in præsenti conquærit gratiam, & gloriam in futuro. Ad quam ipsum Regem per vos, & alios de quibus expedire videritis instantiùs inducatis. Datum Anagnia 8. Id. Septemb. Pontificatus fanctiss. patris, & dom. nostri Bonifacij Papæ VIII. prædicti anno 8.

Lettre de Robert Cardinal de S. Potentiane, & de Pierre Cardinal du titre S. Mariæ Nouæ, à Robert de Bourgogne. Le louënt du zele qu'il a pour la Paix de l'Eglise, & l'asseurent que Boniface considerera sa personne; mais qu'ils trouuent de grandes difficultez à luy parler de l'affaire du Roy de France, veu qu'il a esté si iniurieusement traité. Mais neantmoins qu'ils scauoient que le Pape est si bon & si iuste, que s'il reconnoissoit au Roy des marques d'humilité & de repentance, qu'il feroit ce qui sera en luy pour le bien du Roy & du Roysume. Prient ledit Duc de faire en sorte que le Roy s'humilie, & qu'il reconnossira la bonté de sa Sainteté.

Au Tresor Cossre Bonisace, registre B. p. 34.

Obili & magnifico viro corum amico carillimo dom. Roberto Duci Burgundiæ miseratione diuina Robertus S. Potentianæ Presbyter, & Petrus S. Mariæ nouæ Diaconus Cardinales, sal. & bonorum omnium incrementa. Recepimus litteras, quas per religiofum virum fratrem Hugonem nepotem Visitatoris templi vestra nobis nobilitas destinauit, & visis iis quæ eædem missæ vestræ litteræ continebant, & auditis etiam iis quæ idem frater Hugo ex parte vestra nobis dicere voluit oraculo viux vocis, feruorem dilectionis, & deuotionis, quam ad Romanam retroactis temporibus habuistis Ecclesiam & habetis multipliciter commendamus. Nam ex iis quæ ex parte vestra nobis expressit idem Fr. Hugo, manifestè cognoscimus & sentimus, quòd honoris, pacis & vnitatis sacrosancte Romana Ecclesia zelator estis magnificus, & ad omne id quod in ipsius Romanæ Ecclesiæ cedat honorem, tanquam eiusdem Romanæ Ecclesiæ deuotus filius, & libenter & efficaciter imponitis partes vestras. in iis maxime quæ statum pacificum, & tranquillum, qui inter Romanam Ecclesiam, & illustres Reges Francia qui fuerunt pro tempore huc vsque & perseueranter

viguit & refloruit, possent quomodolibet perturbare. & considerata caritate, & dilectione sincera, qua dominus noster dom. Bonifacius diuina prouidentia sacrosanctæ Rom. Ecclesiæ summus Pontifex personam vestram prosequitur, possumus vobis, sicut illi qui dilectionem, & caritatem huiusmodi non ignorant, securè & in omni veritate asserere, quòd inter omnes Principes huius mundi, idem dominus noster petitionibus vestris libenter annueret, & ea libentiùs exaudiret. Sed cum sitis vir prouidus generis nobilitate præclarus, & consilij maturitate conspicuus, credimus quòd notaueritis, & notetis quot & quantis iniuriis multifariè multisque modis lacessitus dom. noster præfatus, qui propter multa benesicia, & gratias, quæ & quas dom. Regi Franciæ gratiosè contulerat, debebat multipliciter honorari. & sub colore, & sub qua forma verborum, à nobis idem dominus notter posset induci ad illa quæ à nobis vestra nobilitas postulauit, honeste videre non possumus, cum nulla eidem domino nostro esfectualiter offeratur emenda, de iniuriis iam illatis. Sed quantumcumque idem dom. noster sit præuentus iniuriis, & opprobriis exprobratus, scimus tamen & certi sumus, quòd in eo regnat tanta benignitas, tantáque sinceritatis dilectio, quam ad magnificum Principem dominum Philippum Regem Franciæ illustrem habere dinoscitur, quòd si humilitatis signa recognosceret in Rege præfato, & in eo filialem inueniret emendam, ipse ad omne id quod in ipsius Regis & regni cederet honorem & commodum; se more pij patris committeret, & idem dom. Rexsentiret eundem dom. nostrum summum Pontificem honoris, & commodi ipsius Regis, & regni sui feruidum zelatorem. Quare cum deceat vos, qui ex nobilitate generis, morum honestate, & maturitate consilij inter alios consiliarios Regis ciuldem locum quali obtinetis supremum, Regem eundem inducere erga Rom. Ecclesiam, & dom. nostrum summum Pontificem, qui ipsi Ecclesiæ divina disponente elementia feliciter præesse dinoscitur, ad omne humilitatis & deuotionis exemplum: sic erga cundem Regem velitis efficaciter interponere partes vestras, quòd ipse erga Deum & præsatum dominum nostrum qui vices ipsius gerit in terris filius deuotus & humilis valeat inueniri. Et co faciente quod debet experietur apertè benignitatem, & mansuetudinem Romanæ Ecclesiæ, & eiusdem domini nostri paternum affectum. Ista nouit altissimus, scribimus bona side, & sicut illi qui dominum Regem Franciæ sincerè diligimus, & regnisui medullitus affectamus salutem. Dat. Anagniæ 5. die Septembris.

Le Roy ayant fait defenses à tous Ecclesiastiques de sortir de son Royaume sans sa permission: nonobstant sa Maiesté eut aduis que quelques Prelats, Abbez, Prieurs, Docteurs en Theologie, & autres gens d'Eglise estoient sortis sans permission: il ordonne à ses Officiers de saisir & mettre en sa main tous les biens desdits Prelats & Ecclesiastiques sortis du Royaume contre les desenses; veut que l'on luy enuoye leurs noms, & un memoire de leurs biens, ausquels il ordonnera des gardiens pendant leur absence.

Commandement fait par le Roy de saisir les biens des Ecclesiastiques sortis du Royaume sans sa permission.

PHILIPPVS Dei gratia Francorum Rex, Bailliuo Aurelian. vel eius locum tenenti salutem. Cum nos regni nostri his diebus vtilitate pensata deliberationéque super hoc præstita, sub certis semel & iterum

formis districti duxerimus prohibendum, ne quis de incolis regni nostri certis rationibus, & causis in ipsa prohibitione contentis, ab codem regno absque nostra speciali licentia exire præsumeret quoquo modo: nonnulli nihilominus Prælati, Abbates, Priores, Magistri in Theologia, Doctorésque Iuris canonici & ciuilis, & aliæ quædam Ecclesiasticæ & sæculares personæ, prout ad nostrum nuper venit auditum, inhibitione huiusmodi nostra spreta, ab codem regno egredi, quod molestum gerimus, præsumpserunt. Nolentes igitur ob ipsarum absentiam personarum bona carum temporalia dissipari, & potius ca cupientes prouide conseruari, mandamus tibi quatenus bona omnia temporalia personarum quarumlibet Bailliuiæ tuæ, quæ prohibitionem nostram transgresserunt prædictam, ad manum nostram causa custodix ponere non obmittas, eaque diligenter custodiri facias, donce de certis corum custodibus duxerimus prouidendum: de nominibus verò ipsorum, & quantitate bonorum immobilium singulorum te diligenter informes, informationem, quam inde feceris, nobis quam citius relaturus, velsub sigillo tuo inclusam missurus. Actum Parisius Dominica post festum B. Lucæ Euangelistæ anno Domini 1302.

Extraict du Registre 36. du Tresor, Lettre 29.

Lettre du Roy, qui dit qu'il auoit enuoyé ses Ambassadeurs au S. Siege, auec pouuoir de nommer le Pape Boniface pour arbitre des disserens qu'il auoit auce le Roy d'Angleterre, non pas comme Pape, mais comme vne personne priuée, c'est à sçanoir Benedictus Gaietanus: & le Compromis porte que ledit Boniface ne pourra proceder en cette affaire sans son consentement exprés, porté par Lettres Patentes. Ce qui l'oblige de protester publiquement qu'il ne veut point que ledit Boniface ordonne rien en cette affaire en vertu du Compromis, veu que du consentement du Roy d'Angleterre & du sien il a esté déchargé dudit Compromis; estant d'ailleurs ledit Boniface fort suspect pour les disserens qui sont suruenus entre sa Maiesté, & ledit Boniface, & de fait le recuse, & nomme trois Cheualiers, & Grands, ausquels il a donné pouvoir de le faire sçauoir audit Boniface, & à ceux qui y ont interest.

Au Registre B, fol. 28.

HILIPPUS Dei gratia Francorum Rex uniuersis præsentes litteras inspecturis salutem. Ad notitiam perferri volumus singulorum, quòd cum olimnuntij, & procuratoresnostri ad Apostolicam Sedem pro certis nostris, & regni nostri negotiis destinati, super quæstionibus, dissensionibus, & guerris inter nos, & illustrem Regem Angliæ consanguineum nostrum carum exortis, in summum Pontisicem tanquam in privatam personam, & B. Gaitanum compromiserim, sub certis pactionibus, conditionibus, & conuentionibus in huiusmodi compromisso adiectis, in quibus inter alia expresse cauetur, quodidem B. non potest in negotio ipso procedere absque nostro expresso consensu per nostras patentes litteras super hoc præhabito, & si secus sieret, nullius existeret sirmitatis, prout in litteris Apostolicis super hoc confectis plenius continetur. Nos tenore præsentium palam, & publicè protestamur quòd nos non consentimus, sed dissentimus expresse ac nolumus, quòd idem B. vlteriùs in negotio prædicto procedat. Præsertim cum per certos tractatum, & processum inter nostros, & præsati Regis Anglia procuratores & nuntios postmodum habitos, à compromisso prædictosit omnino recessum, ac ex præmiss, & aliis certis, & legitimis

# DE BONIF. VIII. ET DE PHILIP. LE BEL.

Ž,

causis, & rationibus potestas sibi tradita expirarit. ac præfatum B. ex discordia, &inimicitia inter cum, & nos post compromissum prædictum de nouo subortis, alissque legitimis causis, & rationibus quæ notoriæ, ac manifestæ noscuntur, suspectum non immeritò habeamus, & ex nunc cum recusamus tenore præsentium vtsuspectum: ac nihilominus dilectis, ac sidelibus nostris Galchero de Castellione Comiti Portiani, Ioanni dom. de Haricuria, & Ioanni Moucheti militibus; quos & quemlibet eorum insolidumad notificandum eidem B. & aliis quorum interest, scuintererit, & de quibus viderint expedire, præmissa omnia & singula procuratores nostros constituimus, & nuntios speciales, proponendi causas, & rationes huiusmodi coram co, & aliis prout vbi, & quando sibi expediens visum erit; ipsúmque vt suspectum nostro nomine recusandi, ac faciendi omnia & singula quæ circa præmissa fuerint opportuna; alium vel alios procuratores pro nobis loco sui ad præmissa substituendi, & cum vel eos reuocandi, cum viderint expedire, plenam, & liberam præsentium tenore committimus potestatem & speciale mandatum. Ratum habituri, & gratum quicquid per cos vel ipsorum alterum substitutum, vel substitutos ab ipsis, vel corum altero, in præmissis, & ca tangentibus factum fuerit, seu etiam procuratum. In cuius rei testimonium præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum apud Vincennas in Octabis festi Omnium Sanctorum, anno Domini 1302.

Bulle de Boniface aux Abbez & Abbesses de l'Ordre de Cisteaux, que les terres labourées ou incultes appartenantes audit Ordre, & qu'ils auront baillées à cultiuer, seront exemptes de payer aucunes decimes & premices.

# Bulla Bonifacij VIII. pro Cisterciensibus.

ONIFACIVS, &c. Abbatibus, Abbatissis, & Conuentibus Ordinis Ciltercientis: Nos propter magnædeuotionis affectum, quem ad nos & Apostolicam Sedem habetis, Ordinem ipsum, ac vos, & alios eiusdem Ordinis professores, intima caritate prosequimur, &c. Ideóque dilecti silij nostri, Roberti, tituli S. Pudentianæ Cardinalis, qui tanquam præfati Ordinis, quem professus existit, promotor assiduus, necessitates vestras, & dicti Ordinis, nobis reverenter exposuit, & superillis nostræ prouisionis auxilium implorauit, supplicatione moti, vobis auctoritate præsentium indulgemus, vt de terris vestris cultis, & incultis, ad Ordinem vestrum spectantibus, quas aliis concessistis, vel concedetis in posterum, excolendas, de quibus tamenaliquis decimas, seu primitias non percepit, nullus à vobis, seu cultoribus terrarum ipsarum, aut quibuscunque aliis, decimas, seu primitias, extorquere præsumat, &c. Dat. 15. Kal. lanuar. Pontisicatus nostri anno 8.

Idem B. Conservatores privilegiorum Cisterciensibus dedit Abbatem B. Stephani Diuionensis, & alios, Bull. dat. 6. Id. Ianuar. Pontificatus anno 8. Quorum ratio petenda est ex Io. Villan. Continuator. Willelm. de Nangiae. & Annalib. Colmarienfibus inf.

· Le Roy sur des nouuelles qu'il auoit receu de ce qui se passoit en la Cour de Rome, assemble les Prelats, & les Barons de son Royaume pour y m ettre ordre.

PHILIPPUS Dei gratia, &c. dilecto & fideli nostro Episcopo Aurelian, salutem, & dilectionem. Noua vobis de Romana curia nouiter ad- 1 Decemb.

uenerunt, quæ nos, vos, & alios Prælatos, Ecclesias, & personas Ecclesiasticas, Barones, nobiles, & alios incolas regni nostri, vestrum, & aliorum Prælatorum, Baronum, & aliorum prædictorum, & totius regni eiusdem honorem, & statum non mediocriter, nec in paruo tangere dignoscuntur. Super quibusdam vobiscum, aliisque Prælatis, & Baronibus supradictis deliberare volentes, vestróque quemadmodum & nostro statui & honori in hac parte, vt expedit, prouidere in præmissis, mandamus vobis quatenus ad nos versus Paris. cum qua minori commodè poteritis comitiua, vt vestris parcatur expensis, omnibus aliis postpositis, & remissis, visis præsentibus accedatis. Datum apud nouum Mercatum in crastino S. Andreæ Apostoli 1302.

Du Registre 36. du Tresor, Lettre 34.

Hac sunt nomina Prælatorum de regno Franciæ, qui fuerunt in festo Omnium Sanctorum apud Romam anno Dom. 1302.



Ex codem registro numero 61.

Defense faite par le Roy à tous ses suiets, Prelats, Pairs, Barons, & autres, sous de grandes peines, de sortir de son Royaume sans sa permission, ny en faire sortir cheuaux, & autres choses necessaires à l'Estat.

SENESCHALLO Tholosæ salutem. Ad proteruiam rebellium edomandam superbiam, & reprimendas impugnationes hostiles, quæ contra nos, & regnum, cuius moderamini disponente Domino præsidemus, co-

gitantes assiduè, consilia & cautelas, ac vias exquirentes, & modos vtiles & salubres, quia ex conspirationibus variis, qua contra statum nostrum, & regni eiusdem alienigenis, & remotis euidentibus coniecturis perpendimus intentari, non tam cuidentia pericula, quam suspecta verentur, necessaria ordinatione prouidimus qualiter regnum ipsum sapientum affluat libertate, quorum prouidentia circumspecta, & sidelis maturitate consilij dirigantur agenda salubriter, & vtiliter publica res geratur, ac bellatorum strenuitate peruigeat, & incolarum præclaritate fæcundet, quorum defenfetur clypeis regnum ipfum tucatur. Eapropter Baronum nostrorum conilio præsentis constitutionis edicto, sub pæna corporum & bonorum omnium temporalium auctoritate regia districtiùs inhibemus, ne quis de sidelibus, aut subditis nostris, seu indigenis dicti regni, aut cuiuscunque dignitatis, status, nationis aut conditionis existat, mercatoribus duntaxat, alienigenis, & nuntiis mercatorum exceptis, de regni nostri limitibus absque speciali licentia per nostras patentes litteras obtinenda, pedes vel eques, per mare, vel per terram exire præsumat, aut in via ponere, vel iter arripere exeundi: nec equos, nec mulos magnos, cum tam bellicis actibus quam pro exemptionibus, & aliis negotiis reipublicæ ipsius regni necessarij dignoscuntur extrahere per se, vel per alium de finibus dicti regni, nec in via ponere extrahendi. Si quis autem constitutionis huiusmodi violator temerarius extiterit, præter pænam corporis bonis omnibus temporalibus, qua in regno pradicto obtinet, sit co ipso prinatus, qua siscis nostris commodis applicentur: dignum est enim & competens, vt defensionis patriæ descritores bonorum habitatione prinentur, & excludantur à fructu qui onera recusant debita supportare. & nihilominus transgressor huius extra gratia nostram positus, & indignationem \* illa prorsus se nostrum, & regni nouerir inimicum. Si quis etiam de prædictis cuiuscunque\*circa mercatores autem, & nuncios supradictos constitutionem pridem à nobis editam, de auro & argento, pecunia, & aliis certis rebus de regno nostro nullatenus extrahendis firmiter volumus & inuiolabiliter obseruari. Quocirca vobis distri-Etè pracipiendo mandamus quatenus constitutionem, & prohibitionem huiulmodi omnibus & singulis vestræ Seneschalliæ Paribus, Comitibus, Baronibus, vexillariis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis, Prælatis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis quibus videritis expedire specialiter intimantes, ea in locis sollicitudini vestræ commissis publicetis solenniter, ac publice diuulgari, teneri, & observari sirmiter faciatis, si qui verò terras habeant extra limites dicti regni, ad eas visitandas licitè valcant egredi regnum ipsum euestigio reuersuri, &c. siue suerit Par, siue Baro, Comes, vexillarius, miles, armiger, nobilis, vel ignobilis, Primas, Archiepiscopus, Episcopus, Prælatus, Abbas, Prior, Præpositus, Decanus, Presbyter, vel Clericus, autalterius, &c. 1302.

### Au Registre 36. du Tresor lettre 12.

Bulle de Boniface à Ican Cardinal du titre de saint Marcellin: dit qu'il auoit commandé aux Archenesques, Enesques, & autres Ecclesiastiques de France de le venir trouner pour aduiser à diners excés, & au bon gouvernement du Royaume de France; aucurs ont obey, autres non. Commande à ce Cardinal d'aduertir ceux qui ont manqué, qu'ils ayent à venir dans trois mois. Nomme particulierement les Archenesques de Sens, & de Narbonne, les Enesques de Soissons, Beauvais, & Meaux, & l'Albé de saint Denys, qu'il menace de priner ipso facto de leurs

dignitez, s'ils y manquent dans ce terme. Il exempte de cette citation quelques Euesques pour leur indisposition, & l'Euesque d'Arras pour l'affection qu'il a monstré enucrs le saint Siege.

Coffre Boniface numero 754.

1303. 13. Auril.

BONIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, dilecto silio Ioanni Monachi tit. SS. Marcellini, & Petri Presbyt. Cardinali salutem & Apostolicam benedictionem. Venerabiles fratres nostros Archiepiscopos & Episcopos, ac dilectos filios Electos & Abbates Cistercien. Cluniacens. Premonstraten, nec non S. Dionysij in Francia Parisiens. diocesis, & Maioris Monaster. Turonen. S. Benedicti ordinis, Capitula Ecclesiarum cathedralium regni Francia, Magistros quoque in Theologia, & in Iure canonico & ciuili, & nonnullas alias personas Ecclesiasticas oriundas de regno prædicto, ad emendationem multorum grauaminum, & excessuum, regiamque directionem, quietem & salutem, ac bonum statum regiminis dicti regni, & pro subsidio terra sancta, ac ex aliis rationabilibus causis hactenus notis, fecimus ad nostram præsentiam euocari. Et licet nonnulli ex Archiepiscopis & Episcopis, Abbatibus, Magistris, & aliis sic vocatis, sicut obedientiæ filiis, nostro se conspectui humiliter duxerint præsentare, personas suas exponendo periculis, bonisque suis Ecclesiasticis, & secularibus relictis in prædam, & cis occupatis, & surreptis per secularis potestatis abusum; reliqui tamen tanquam inobedientiæ filij & rebelles, deterentes hominiplus qu'am Deo, nostro conspectus in termino cis præfixo, vel post terminum ipsum se minime præsentarunt. Nos igitur attendentes, quòd obedientia parum prodesset humilibus, si contemptus contumacibus non obesset, quamuis propter multitudinem non venientium, quoad nonnullos rigorem manfuetudine temperemus. Volumus tamen, & per Apostolica tibi scripta mandamus, quatenus per te vel alium, seu alios in diuersis dicti regni Provinciis, sine partibus ex parte nostra proponi facias publica citationis edictum, vt omnes à nobis vt pramittitur euocati, qui non comparuerunt in termino suprascripto, nee post terminum, etiam quamuis diutiùs expectati, infra trium mensium spatium, quod eis pro peremptorio termino per te vel alium, aut alios præcipimus assignari, per se vel procuratores idoneos ad hæc ab eis specialiter constitutos cum sufficienti mandato compareant coram nobis, recepturi pro meritis, aut suam si poterunt innocentiam ostensuri, nostrisque parituri beneplacitis & mandatis: Senonen. & Narbonen. Archiepiscopis, & Sueslionen. & Beluacen. & Melden. Episcopis, & Abbati Monasterij S. Dionylij in Francia auctoritate nostra districtè praccipias infra dictum spatium personaliter compareant coram nobis sub pæna depositionis, & priuationis cuiuslibet Ecclesiastica: dignitatis & status, quam ipsos & corum quemlibet incurrere volumus iplo facto, si infra idem spatium se nostro conspectui non curaucrint præsentare recepturi pro meritis, aut suam si poterunt excusare innocentiam, nostrisque beneplacitis parituri. Ipsi namque qui ab Apostolica Sede tot receperunt beneficia & honores, irretiti ingratitudinis vitio pleni sunt, eo acriùs de inobedientia puniendi, quo erant amplius ipli Sedi, & ad exhibitionem obedientia & reuerentia debitores. Ceterum venerabiles fratres nostros Rotomagen. Archiepiscopum, & Parifien. Ambianen. Lingonen. Pictauen. & Baiocen. Epitcopos propter fenectutem, & debilitates corporales ipsorum, nec non Attrebaten. Episcopum propter constantiam legalitatis, & fidei, quam ad nos, & Sedem gerit candem, & etiam Episcopum, & Capitulum Laudunen. qui multa sunt passi grauamina & pressuras, à citatione, & comparitione huiusmodi habemus, & haberi volumus excusatos. Dies autem huiusmodi citationum, & formas, & quicquid super præmissis duxeris faciendum, nobis per tuas literas, & aliàs per publica documenta fideliter intimare procures. Datum Laterani Idus Aprilis Pontificatus nostri anno nono.

## 'Articles dont le P. Boniface auoit chargé le Cardinal Iean du titre de saint Marcellin, l'enuoyant en France.

- 1. Que le Roy renoque la defense qu'il a faite aux Prelats d'aller au saint Siege.
- 2. Que le Pape a la souveraine puissance de pouruoir aux Benefices vacans in Curia ou non, & qu'aucun lay ne peut les conferer sans sa permission.
- 3. Que le Pape peut comme bon luy semble enuoyer des Legats & Nonces sans licence de qui que ce soit.
- 4. Que le Pape a la dispensation des biens d'Eglise, & nul me s'en doit messer, & les exiger.
- 5. Qu'aucun Roy ne doit faire saisse des biens des Ecclesiastiques, ny faire connenir en sa Cour les Ecclesiastiques en actions personneles, & pour immeubles, qui ne sont tenus en sief d'eux.
- 6. Que le Roy a souffert bruster en sa presence vne Bulle; que pour se purger de te fait, il faut qu'il enuoye vers luy quelqu'un pour ouir ce qu'il en ordonnera, & d'y obeir; & comme ausi il a dessein de reuoquer tous les privileges & graces que luy & ses predecesseurs ont concedé à luy & à son Royaume.
- 7. Qu'il n'abuse point de ce que par abus il appelle Regale, & qu'il ne ruine pas les Eglises qui sont en sa garde, & qu'il fasse conserver les fruits pour les futurs successeurs.
- s. De gladio spirituali Prælatis reddendo.
- 9. Est sur le fait de la monnoye qui a ruiné toute la France; & que le Roy en doit faire restitution.
- 10. & 11. parle de la ville de Lyon & de son territoire, & dit qu'elle n'appartient point au Roy.
- 12. Que le Roy satisfasse sur ces excez, en sorte que le Pape & le saint Siege en soient satisfaits, autrement qu'il y pouruoira en procedant contre luy spirituellement, & temporellement.

# Responses du Roy sur lesdits articles.

- Sur le 1. qu'il n'a point fait la defense au mépris de l'Eglise, mais à cause des Flamens qui auoient excité quelque sedition, & déduit ce point au long. Dit qu'il n'a point intention d'empescher les allans en Cour de Rome. Que ce pouvoir neant-moins appartient à tous les Roys, Republiques, & Communautez de faire telles defenses pour le bien de leurs affaires.
- sur le 2. pour la collation des Benefices, qu'il en a vsé & vse comme a fait S. Louis & ses predecesseurs.
- Sur le 3. Qu'il n'empesche point les Legats, s'il n'a suiet de soupeon sur eux & sur quelque cause.
- 4. Qu'il n'entend en ce point faire chose contre la coustume.
- 5. Idem.
- 6. Du brustement de la Bulle; que cela arriva sur un procez entre l'Euesque de Laon M

& son Chapitre contre les Escheuins dudit lieu: l'Euesque se servoit d'une Bulle, que les Escheuins contredirent. L'Euesque se departit de l'effet de sa Bulle, & de son consentement elle fut abandonnée comme inutile; mais en celail n'y eut point de dessein de faire iniure au Pape ny à l'Eglise.

7. Des Regales, le Roy n'entend en vser que comme faisoit S. Louis & ses predecesseurs, & improuue les abus qui s'y commettent, & destre qu'ils soient reparez.

8. & 9. Qu'il a pû de son autorité faire de sa monnoye ce que bon luy a semblé, à l'imitation de ses predecesseurs, & qu'il a donné ordre sur ce fait.

10. Qu'il a ordonné que les griefs soient reparez.

11. Pour le fait de Lyon le Roy dit qu'il est prest d'en traiter, & que ce desordre est venu faute d'auoir fait par l'Archeuesque le serment de sidelité, & en cela sa Maiesté n'a point fait faute; que son intention n'est pas d'vsurper l'autruy.

Le Roy enfin dit qu'il a la mesme intention que ses predecesseurs, de conserver l'vnion entre les Papes & le saint Siege. Prie le Pape de penser à la mesme chose,
& ne le point empescher en la iouissance de ses libertez, franchises, & privileges.
Que si le Pape ne se contente de ses responses, sa Maiesté est preste d'en passer par
l'aduis des Ducs de Bretagne, & de Bourgogne, qui ont de l'affection pour le bien
de l'Eglise & du Royanme; & que le Pape avoit par ses Nonces sait les mesmes offres.

Au Coffre Boniface numero 751. 752.

## Infrascripti sunt articuli, super quibus mittitur dilectus sidelis noster Ioannes tit. sanctorum Marcellini & Petri Presbyter Cardinalis.

SVPER reuocatione constitutionis, prohibitionis, pracepti, & impedimenti cuiuslibet prastitorum directè vel indirectè, per magnificum Principem Philippum Francor. regem illustrem, & per Sencicallos, Bailliuos, officiales, & familiares suos venientibus ad Romanam curiam, seu redeuntibus ab eadem, specialiter venerabilibus fratribus nostris Archiepiscopis, & Episcopis, & dilectis filiis Electis, Abbatibus, & Capitulis Ecclesiarum cathedralium, & Magistris in Theologia, & in Iure canonico, & ciuili, & aliis personis Ecclesiasticis dicti regni vocatis à nobis, qui in Kal. Nouembr. proximò prateritis nostro se conspectui prasentarent, & super amotione cuiuslibet occupationis facta per eum, vel de eius mandato, aut per aliquem pradictorum, & satissactione plenaria impendenda, non obstantibus quibuscunque pænis, multis comminationibus, seu processibus per ipsum Regem sactis, vel auctoritate ipsius.

2. Item ad denuntiandum eidem, quòd in quibuscunque beneficiis Ecclesiasticis conferendis vacantibus in curia, vel extra curiam Romanus Pontifex summam, & potiorem obtinet potestatem, & quòd per collationem cuiusuis laici in ipsis, vel eorum aliquo non potest alicui ius acquiri, sine auctoritate vel consensu Sedis Apostolica, tacitis vel expressis.

3. Item ad denuntiandum & declarandum eidem, quòd Romanus Pontifex Legatos de latere, & non de latere, ac nuntios liberè mittere potest ad quæuis imperia, regna, velloca prout vult, absque petitione cuius libet, vel consensu, vsu, vel consuetudine contrariis nequaquam obstantibus.

4. Item, quòd Ecclesiasticorum bonorum, & prouentuum administratio, non quibusuis laicis, sed personis Ecclesiasticis noscitur attributa, & quòd summa potestas administrationis, & dispensationis corum ad Apostolicam Sedem spectat, & quòd ipsa Sedes nullorum requisitis assensibus

de illis disponere potest, & nune centesimam, nune decimamseu quamuis

quotam imponere, petere & exigere, prout videbitur expedire.

on licet saissire, vel occupare Ecclesiastica iura, vel bona in casibus non concessis ab homine vel à iure, vel Prælatos seu alias personas Ecclesiasticas super personalibus actionibus, iuribus, seu immobilibus bonis, quæ ab eis non tenentur in seudum ad suum iudicium trahere & artare, aut inquestas facere sieri, ipsasque quomodolibet detinere. Quomodo etiamoccupatur spiritualis gladius Prælatorum, vt eo liberè vti non possint, & specialiter in Monasteriis, siue locis, quorum guardiam Rex ipse recepit, aut prædecessores ipsius.

6. Item, quòd cum præsentia dicti Regis, nec sicut potuit prohibentis, multis præsentibus Bulla nostra, & litteræ quibus erat appensa cum imaginibus Beatorum Apostolorum Petri & Pauli, & nomine nostro sculpto ipsa combustæ & consumptæ suerunt, in dictæ Sedis contumeliam & conin temptum, per procuratorem idoneum cum sussicienti mandato compareat coram nobis, suam si poterit innocentiam ostensurus, & nostris pariturus beneplacitis & mandatis, & quomodo nos concepimus reuocare omnia priuilegia bullata bulla nostra, & prædecessorum nostrorum, sibi, liberis, fra-

tribus & posteris, aut officialibus suis concessa, vt pœna tanti facinoris trans-

eat posteris in exemplum.

7. Item, quòd guardia & custodia Ecclesiarum cathedralium vacantium, quas vocant Regalia per abusum, non abutatur, nec vacationis tempore non extendantur manus ad cædendas syluas non cæduas, vel ad vacuanda seu destruenda viuaria, & ad alia illicita, Ecclesiis, seu Monasteriis ipsis damnosa; quódque habitationes, domus & maneria non depercant, sed in statu congruo conseruentur, & massariæ ouium & aliorum animalium debito teneantur in statu, & deductis expensis opportunis necessariis, & moderatis ad custodiam, seu guardiam & perceptionem prouentuum, quod residuum suerit, reseruetur suturis Prælatis sideliter resignandum: & quòd qui secus secerit non solum coram competenti Iudice, sed etiam in tremendo iudicio tenebitur reddere rationem.

8. Item, de gladio spirituali reddendo Prælatis & personis Ecclesia-sticis, non obstantibus prinilegiis Regi, liberis, fratribus & posterissuis, aut officialibus suis concessis, cum nonobstantibus clausulis opportunis.

9. Item, aperiendi sunt oculi Regis super mutatione moneta bis à temporibus paucis facta, in magnum damnum Pralatorum, Ecclesiarum, Baronum, & Ecclesiasticarum personarum & secularium, & quomodo ad restitutionem tenetur, & quòd faciat emendari.

10. Irem renouanda est cius memoria super suis, & suorum malesactis, & excessibus, de quibus sitmentio in littera nostra clausa, quam portauit

dilectus filius Magister Iacobus Notarius noster.

11. Item, quòd nos testamur non tantum ve prinata persona, sed ceiam personaliter, & decernimus huiusmodi nostro dicto testimonio esse standum, quòd ciuitas Lugdunen. eiúsque suburbia, & contingentia edificia, sine horti, non sunt infra terminos, sines seu limites regni Franciæ constituta, nec etiam Ecclesia & villa S. Irenæi, & Ecclesia seu locus qui dicitur S. Iustus super seu prope Lugdunum, & quòd prædicta ciuitas & castra, terræ, possessiones, & bona ad dictam Lugdunen. Ecclesiam pertinentia, merum & mixtum imperium & iurisdictio in eisdem sunt iuris, & proprietatis præsaæ Ecclesiæ Lugdunen. & pertinent ad candem, quòdque

Rex ipse, & quiuis alij Reges Franciæ non habent, nec habere debent in ipsis, vel corum aliquo ius aliquod, vel ressortum, & quòd dicta ciuitatis vniuersitas, communitas, seu ciucs singulares, vel speciales personæ ipsius, nec merum, nec mixtum imperium, nec iurisdictionem habent in ciuitate, suburbiis, hortis vel ædificiis, contingentibus, aut in castris, bonis, & possessionibus prædictis, nec etiam in Ecclesiis seu villis, vel locis S. Irenæi, vel S. Iulti præfatis; & quòd vel concessionem, vel commissionem qualitercumque ipsis, vel corum alicui à præsato Rege Francorum factam sub quauis forma vel conceptione verborum, aut etiam faciendam mero, aut mixto imperio, ac iurisdictione in prædictis ciuitate, suburbiis, adificiis, contingentibus, territorio seu districtu, castris, villis, possessionibus, terris, seu bonis, aut in ipsorum aliquo vilatenus vti possunt, ipsosque, vniuersitatem, communitatem, ciues singulares, aut speciales personas Lugdun. commissione, vel concessione huiusmodi, vel quauis alia non posse ipsa, vel ipsorum aliqua, vel aliquid exercere, quibus etiam omne ius omnémque potestatem concedendi ordinationes, municipalia nos penitus interdicimus, maxime dum speciales personæ ciuitatis eiusdem sunt excommunicationis sententia innodati, & ciuitas ipsa Ecclesiastico supposita interdicto; & quòd Archiepiscopo & Capitulo Lugdunen. clericis & vassallis, seu hominibus ipsorum de damnis & iniuriis eis illatis satisfactio plena fiat, nec impedimentum præstetur quo minus auctoritate Lugdunen. Ecclesiæ merum & mixtum imperium, & iurisdictio in dictis ciuitate, suburbiis, villis, castris, terris, possessionibus, bonis, & locis valeat exerceri.

12. Item expresse denuntiandum est Regi per Cardinalem eundem, quòd si Rex prædicta non correxerit & emendauerit taliter infra certum tempus, taliter quòd nos & Apostolica Sedes meritò contentemur, quod à Nobilio Viro C. Andegauiæ Comite fratre eius, & ab eiusdem Regis nuntiis datum est nobis intelligi, ex tunc nos, & Sedes cadem super præmissis prouidebimus, statuendo, declarando, & procedendo spiritualiter, & temporaliter, prout & quando videbimus expedire.

Oder, Rainaldus a fait imprimer ces articles en son 14. Vol. des Annal· Eccles. 1303. numero 34. ilen a retranché le fait de Lyon.

### RESPONSIONES REGIS.

D primum articulum de reuocatione prohibitionis, &c. Respondet dominus Rex quòd constitutionem, vel prohibitionem non edidit, nec impedimentum directè, vel indirectè præstitit in præiudicium, iniuriam, vel contemptum S. Matris Ecclesiæ, aut euersionem, seu perturbationem Ecclesiasticæ libertatis, per quas vel quod euntes ad Apostolicam Sedem, vel exinde redeuntes debeant impediri; licèt propter aliquorum maliciam, ac pro necessitate, tuitione & securitate regni sui, hoc discriminoso guerrarum tempore statutum ediderit, sicut non solum prædecessores sui, & alij Reges & Principes, verum etiam communitates, & vniuersitates villarum, & ceteri domini temporales consucurunt sacere etiam nulla necessitate cogente in dominiis, & territoriis suis cum sibi expedire conspiciunt, de equis, animalibus, armis, argento, auro, pecunia, & aliis certis rebus absque sua licentia de regno ipso nullatenus extrahendis: ac propter repentinam, & subitam rebellionem Flamingorum postmodum

subsecutam, & propter commotiones, & seditiones occultas à popularibus, plebeiis, & aliis minoribus contra Regem, Ecclesias, Prælatos, Barones, & alios diuites & maiores, concitationibus, coniurationibus, & conspirationibus, & aliis variis modis, & viis in diuersis regni partibus machinatas pro defensione necessaria regni sui, vrgenti, necessitate cogente constitutionem, & inhibitionem ediderit, ne quis indigena regni sui, mercatoribus, & nuntiis mercatorum duntaxat exceptis, regnum ipsum exiret absque ipsius licentia vel permissu; ac Archiepiscopos, & Episcopos, nec non Abbates, & alios Prælatos, & personas Ecclesiasticas dicti regni, tam voce qu'am litteris requissuit, essque sub naturalitatis affectu, & sidelitatis debito expresse mandauit, ne ipsum regnumque prædictum, & Ecclesias suas in tantis periculis, & tribulationibus, & angustiis deserant, quin porius in tam necessaria Ecclesiarum, & regni defensione sibi assistere tenentur confiliis, & auxiliis opportunis. Credens ipse dom. Rex quòd \* dominus Papa si prædictas tribulationes, angustias, & necessitates sciuisset, & aliis etiam ipsorum Regis & regni amicis, & beneuolis placuisset. Nec cuiquam ad Romanam curiam volenti accedere ex causa licita vel honesta licentiam denegauit. Et circa custodiam passagiorum intendit Rex taliter prouidere, quòd personis quibuslibet indigenis dicti regni, vel aliis accedentibus ad curiam suprà dictam, vel exinde redeuntibus obstaculum, vel impedimentum indebitum nullatenus apponeret, nec siet aliquid in hac parte, ex quo præfatus fummus Pontifex, vel Ecclesia, seu quiuis alius iustè materiam habeat conquerendi, & ob reuerentiam Sedis Apostolica, & ad preces dicti domini Cardinalis, & aliorum Prælatorum tolerabit de patientia dominus Rex, quòd prædicti Prælati, & alij prohibitionis regiæ transgressores ad Ecclesias, & loca sua redeant, & rehabeant bona sua.

Ad secundum articulum de Collatione beneficiorum, &c. Respondet Rex quòd collatione beneficiorum vsus est, & vtitur sicut ad cum pertinet de iure & bona consuetudine, sicut S. Ludouicus, & alij prædecessores sui vsi fuerunt, à tempore cuius memoria non existit, nec circa hoc fecit, nec intendit facere aliquam nouitatem, nec credit quòd Papa sibi facere velit, qui longum vsum suum & prædecessorum suorum in collatione hu-

iusmodi nouit plenissime ab experto.

Ad 3. art. de missione libera legator. &c. Respondet Rex quòd non impediuit, nec impedire intendit Legatos, Nuncios, vel alias quascunque personas, quo minus liberè ingredi valeant regnum suum, nisi sibi & regno sint legitima ratione suspecti, vel aliter habeat iustam causam.

Ad 4. art. quòd bonor. & prouentuum Ecclesiasticorum administratio, &c. Respondet Rex quòd non intendit circa hoc quicquam facere, quod

sibi non competat de jure, vel bona consuetudine.

Ad 5. art. quòd Regi vel aliis laicis non licet faitire, &c. Respondet Rex quòd non intendit super hoc secisse, vel in posterum sacere aliquam nouitatem, nec bona prædicta saisire vel occupare, nisi in casibus licitis concessis ab homine vel à iure, nec personas Ecclesiaticas super actionibus merè personalibus, vel aliàs nisi in casibus à suis prædecessoribus consuctis ad forum suum trahere vel artare; nec impediuit hactenus, nec intendit impedire in posterum quominus Præsati suo spirituali gladio vei possint in icasibus ad cos spectantibus de consuctudine vel de iure, imò \*\*\* & ordinariè intendit more prædecessorum suorum spiritualem gladium temporali, cum suerit requisitus & impedimenta tollere prout ad ipsum pertinet. Si qua tamen in Ecclesis, vel Monasteriis de sua garda existen-

tibus, quod in aliis circa hæc contingeret interponi. Et si officiales sui for-

sitan in præmissis excesserint, paratus est corrigere & punire.

3

Ad 6. art. de littera combusta, &c. Respondet Rex quòd cum Episcopus, Decanus, & Capitulum Laudunen. Scabinos ad Parlamentum regium citari fecissent, partibus in iudicio constitutis, & pro parte Episcopi, Decani & Capituli prædictorum petitione porrecta, cum Scabinosad respodendum eidem petitioni peterent coartari, fuit ex parte Scabinorum propositum, quòd ipsi Episcopus, Decanus, & Capitulum ipsum Scabinos prædictossuper contentis in petitione prædicta in alio foro traxerant, & processus sieri fecerant auctoritate litterarum Sedis Apostolica contra eos. Ipsi verò Episcopus, Decanus & Capitulum, vt nonobstante exceptione prædicta dicti Scabini compellerentur ad respodendum petitioni suz in Curia Regis, przdictas litteras Apostolicas in medium producentes sponte duxerint quòd eis vti volebant, sed penitus renunciabant eisdem, cas démque litteras tradiderunt, quæ tanquam inualidæ, & nullius efficaciæ vel valorisad requisitionem partis aduersæ, ne ipsis possent de cætero contra eam dicti Episcopus, Decanus, & Capitulum se iuuare, de ipsorum consensu destructa suerunt, in quo non fuit intentionis alicuius quicquam attentare, vel facere in Dei offensam, aut domini Papæ, vel Ecclesiæ iniuriam vel contemptum.

Ad 7. art. de Regalibus, respondit Rex quòd nunquam suit, nec est intentionis, vel voluntatis sua in huiusimodi perceptione Regalium praiudicialem, vel noxiam sacere nouitatem, sed intendit eis vti quemadmodum S. Ludouicus, & alij prædecessores sui vti consueuerunt, consumptione, dissipatione, destructione, excessu, & abusu quibuslibet penitus relegatis: & si excessus vel abusus per officiales suos priscis temporibus commissus suerit in præmissis, sibi displicuit, & displicet, eósque paratus semper suit & est sacere corrigi, & emendari excessus, vtiustitia suadebit: & ad cauendum ne excessus, vel abusus in his in posterum quomodolibet committatur, secit dominus Rex ad instantiam subditorum suorum prouisiones, ordinationes, & statuta salubria, & quossam de sidelioribus de suo consilio clericos, & laicos elegit, & specialiter deputauit ad faciendum prouisiones, ordinationes, & statuta huiusimodi sirmiter observari, & cu-

Itodiendum regalia huiusmodi cum casus emergerit.

Ad nonum de mutatione monetæ, respondet Rex quòd pro necessaria, & vrgenti desensione regni ad mutationem monetæ processit, sicut licitè facere potuit, sicut prædecessores ipsius vti consueuerunt, & vsi sunt à tempore cuius memoria non existit. & nihilominus ad requisitionem subditorum suorum, super hoc celeri, & salubri remedio iam prouidit, ita quòd

nemini in breui supererit materia conquerendi.

Ad 10. art. de grauaminibus illatis, &c. respondet quòd Rex semper suit voluntarius, & paratus reuocare grauamina, si qua Ecclesiis, Prælatis, Baronibus, vel aliis sidelibus, vel subditis suis, aut aliis quibuscunque, per officiales suos iniuste illata suerunt; & pro huiusmodi grauaminibus tollendis, & in posterum præcauendis secit Rex ad subditorum suorum instantiam de Prælatorum & Baronum consilio constitutiones, ordinationes, & statuta salubria; & de iam illatis grauaminibus, & commissis excessibus per officiales cosdem, per regnum generaliter, & specialiter facit inquiri, vt corrigatur & emendetur, si quid corrigendum desit, vel etiam emendandum.

Ad 11. art. de negotio Ecclesia Lugdunensis, respondit Rex quòdei-

dem Ecclesiæ, & personis eiusdem super earum grauaminibus, & pressuris, quæ propter exortam inter ipsos, & ciuem, & populum habent pati, compassus est hactenus, & pia semper affectione compatitur; & si propter desectum non præstitæ sidelitatis debitæ, Archiepiscopus pati habeat, non est culpa Regis sed sua: & nihilominus super dicto negotio paratus est Rex acceptare, & intrare tractatum, séque exhibere circa hoc ita tractabilem, sauorabilem & benignum, quòd cunctis manifestissimè apparebit, quòd sit suis sinibus contentus, quòd iura Ecclesiæ, & personarum ipsarum non vult in aliquo vsurpare vel quomodolibet occupare.

Et cum dom. Rex ad conservationem & augmentum continuum concordiæ, vnitatis, & pacis, quæ inter ipfum & prædecessores suos Romanos Pontifices, & fanctam Rom. Ecclesiam, ac ipsum dom. Regem, prædecessores suos, & regnum, ad laudem divini nominis, augmentum Catholicæ fidei, & totius Christianitatis profectum hactenus viguerunt, totis affectibus semper intendat. Supplicat quatenus placeat domino PP. more prædecessorum suorum intendere ad hoc idem, & non impedire Regem in suis libertatibus, franchisiis, priuilegiis vel indultis: Et si forsan contentus non sit responsionibus supradictis, seu in ils vel aliis quicquam discordiæ superesset, paratus est dominus Rex credere super hoc consilio Ducum Britanniæ & Burgundiæ, qui Deo, ipsi domino Papæ, & Ecclesiæ prædictæ deuoti, ac Regi & regno fideles, honorem & bonum statum dominorum Papæ & Regis, Ecclesiæ & regni, ac continuationem laudabilem mutuæ vnitatis, & pacis puro corde diligunt & affectant; maximè cum dominus Papa, sicut Regi per nuncios suos de Romana Curia redeuntes relatum extitit, dixerit & obtulerit, quòd super discordiis inter ipsum, & Regem exortis paratus erat, & volebat omnino credere Ducum consilio prædictorum.

Bulle de Boniface à Iean Cardinal de S. Marcellin. Qu'il n'est point satisfait des responses que luy a fait le Roy aux articles qu'il luy a enuoyez: quelques-vnes ne sont pas vrayes, les autres iniustes, d'autres obscures. Que cela ne répond pas à l'esperance que l'Euesque d'Auxerre luy auoit donnée de la part du Roy, & aussi Charles Duc d'Alençon frere du Roy, qui asseuroient que le Roy acquiesceroit à ce que desiroit sa Sainteté; que pour luy il en prendroit volontiers l'aduis des Ducs de Bourgogne & de Bretagne.

Pour l'Eglise de Lyon, qu'il entendoit que ce qu'il en avoit dit sust observé. Commande audit Cardinal de presser le Roy de changer ses responsées, autrement qu'il procedera contre luy spirituellement & temporellement.

### Au Registre B. fol. 273.

Donifaciones Episcopus seruus seruorum Dei, dilecto silio Ioanni 1303. titt. SS. Marcellini & Petri Presb. Card. salutem & Apostolicam be-13. Auril. nedictionem. Litteras tuas nuper accepinus inter extera continentes regias responsiones adarticulos, super quibus te ad regnum Francia pridem duximus destinandum, quos ex parte nostra eidem Regi in præsentia Confiliariorum suorum, vescripsisti, tua discretio præsentauit: sed veinam responsiones huiusmodi dicti Regis charitate, deuotione, gratitudine plene sorent, & vacuæ amaritudine, & dolore, & constantiam sidei, bonorum operum abundantiam, & imitando exempla laudabilia prædecessorum suorum Regum Franciæ redolerent, & darent suauitatem odoris. Si enim Rex ipse ad memoriam reuocaret innumera benesicia, & immensas gratias, quæ ale

Apostolica Sede, & à nobis specialiter noscitur percepisse, & qualiter eum in benedictionibus dulcedinis, & beneficiis copiosis nos, & Sedes ipsa munisice, & large præuenimus, inueniret profecto vnde spirituali patri & matriteneretur, nec bonum in malo præsumeret, nec odium in dilectione notaret, sed aperté cognosceret qu'am paternis, & maternis affectibus, & salubribus monitis nos & Sedes eadem ipsum prosequimur, & sumus ha-& enus prosecuti; nec adhuc & à cœpto desistimus, quin noctes ducamus insomnes, labores voluntarios appetentes, vt ipsum à tanto deuio retrahamus, & reducamus ad veritatis semitam, & salutis, & statum prosperum regni sui, & à damnis, & Ecclesiasticarum personarum cesserur iniuriis, & oneribus subiectorum. Sanè dictarum responsionum seriem diligenter attendimus, ipsisque attentius perscrutatis, & cum fratribus nostris consilio maturo discussis, non inuenimus, quòd responsionibus ipsis meritò debeamus esse contenti. Ipsarum enim aliquæ veritati non consonant, nec congruunt æquitati, quinimò contradicunt certæ, & indubitatæ veritati examinata, & discussa per Magnos, Pralatos, & Doctores in Theologia, & in Iure canonico, & ciuili in nostra præsentia congregatos; aliqua verò, sub verborum foliis inuoluta defectiuc dubia, incerta, nec clarè noscuntur, quibus inniti solide nec possumus, nec debemus: sunt & alix quæ dilationem sapiunt, & nostrum animum in suspenso detinent sine fructu. Hæcnonsunt ea, quæ venerabilis pater noster Antisiodoren. Episcopus & dilectus filius nobilis Carolus Alançoni, & Carnoti Comes germanus Regis eiusdem intelligere dabant nobis, sperantes, quòd Rex ipse super articulis ipsis sic acquiesceret votis nostris, quòd possemus meritò contentari, ad hoc, vt puritas nostra plenius elucescat & pateat, quod non ambulamus in tenebris, sed in luce, & vt etiam ab ipsis, qui forissunt, testimonium habeamus magnatibus dicti regni, & præsertim dilectorum filiorum nostrorum Ducum Burgundiæ, & Britanniæ, nostrorum, & ciusdem Ecclesiæ deuotorum sidelium dicti Regis, libenter ipsorum requireremus consilium, & haberemus collationem cum eis super articulis antedictis, ipforum sano, & salubri consilio vteremur, prout cum honore dominicæ Sedis, & nostro vti possemus. Non enim crubescimus ca in lucem deducere, pro quibus, si opus esset, martyrium subiremus, gratum quidem nobis esse plurimum & acceptum, ac ipsis Ducibus magni meriti apud Deum, ve nostro se conspectui personaliter præsentarent audituri, & intellecturi per collationes mutuas nostra motiva, & nos motiva intelligeremus eorum, quibus, vt præmisimus, libenter præstaremus assensum. Demum super articulis contingentibus Ecclesiam Lugdunen: ea quæ sententialiter diffiniuimus & Apottolica auctoritate, decernimus fore seruanda, ac per te significatimus ipsi Regi, volumus esse firma, & illibata seruari, nec super eis aliquid immutamus. Cæterum præsentium literarum nostrarum tenorem ad regiam deducas notitiam suo si poteris præsente Consilio festinanter, & insists prudenter, vt responsiones suas sic corrigat, sic clarificet, & emendet, omni dispendio prorsus excluso, quòd exinde meritò contentemur, alioquin sibi ex parte nostra denuncies, quòd cum non debeamus deferre homini plusquam Deo, contra ipsum spiritualiter & temporaliter procedemus, prout viderimus expedire, & nihilominus ad nos celeriter redire procures, relaturus quicquid feceris in præmissis. Datum Laterani Id. April. anno 9.

🍖 '.,

وز تگ

Bref du Pape Boniface au Comte d'Alencon, se plaignant des réponses faites par le Roy au Cardinal de S. Marcellin: pareil à celuy écrit à l'Enesque d'Auxerre.

Coffre Boniface numero 756.

ONIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, dilecto filio nobili 1303. Dviro C. Comiti Alençon. salutem, & Apostolicam benedictionem. 13. Auril. Litteras dilecti fily nostri Ioannis tit. SS. Marcellini & Petri Presbyteri Cardinalis nuper accepimus continentes responsiones, quas magnificus princeps Philippus Franciæ Rex germanus tuus ad articulos fecit, quos Cardinalis prædictus ex parte nostra præsentauit eidem, quibus diligentiùs intellectis, & attentius perscrutatis, & in maturam deliberationem cum fratribus nostris deductis mirati fuimus plurimum, & valde commoti, quia responsiones eædem certæ & examinatæ veritati contradicunt, nec rationi congruunt, nec consonant aquitati, nec sunt tales, neque reperimus in eis illa, de quibus debeamus meritò contentari secundum fiduciam, quam venerabilis frater noster P. Antissiodoren. Episcopus, & tu dedistis nobis quando recessistis de Romana curia in Franciam redituri, vnde ipsi Cardinali rescribimus, quòd de responsionibus ipsis, sicutnec debemus, minimè contentamur. Ad hæc nolumus te latere, quòd nisi Rex ipse responsiones huiusmodi sic corrigat & emendet, quòd exinde meritò contentemur, cum contra Deum non sit homini descrendum, contra Regem cundem spiritualiter & temporaliter, prout expedire viderimus, procedemus. Datum Lateran. Id. Aprilis, Pontificatus nostri anno nono.

Lesdites lettres sont seellées d'un seel de plomb pendant au bout desdites lettres. Et sur le dos est ainsi écrit: Comiti Alençon.

Bref de Boniface à l'Euesque d'Auxerre, luy donnant aduis auoir reccu la réponse du Roy aux articles que luy auoit presentez de sa part Iean du titre de saint Marcellin Cardinal, lesquelles responses il a trouné peu raisonnables, & ne sont telles que Charles Comte d'Alençon, & luy Euesque luy auoient fait esperer; & si le Roy ne le contente en cette occasion qu'il procedera contre luy spirituellement & temporellement.

Coffre Boniface num. 755.

BONIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, venerabili tratri Epi-1305. se dilecti silij nostri Ioannis tit. SS. Marcellini & Petri Presbyteri Cardinalis nuper accepimus, continentes responsiones, quas magnificus princeps Philippus Franciæ Rex ad articulos fecit, quos Cardinalis prædictus ex parte nostra præsentauit eidem, quibus diligentiùs intellectis & attentiùs perscrutatis, & in maturam deliberationem cum fratribus nostris deductis, mirati fuimus quamplurimum, & valde commoti, quia responsiones exdem examinatæ veritati contradicunt, nec rationi congruunt, nec confonant æquitati, nec sunt tales, neque reperimus in eis illa de quibus debeamus meritò contentari, secundum fiduciam quam dilectus filius nobilis vir Karolus Comes Alençonij, & tu dedistis nobis quando recessistis de Romana curia in Franciam redituri. Vnde ipsi Cardinali rescribimus, quòd de responsionibus ipsis, sicut nec debemus meritò contentamur. Ad hæc nolumus te latere, quòd niti Rex ipse responsiones huiusmodi sic corrigat & emendet, quod exinde merito contentemur, cum contra Deum

non sit homini deserendum, contra Regem eundem spiritualiter & temporaliter, prout expedire viderimus, procedemus. Dat. Lateran. Idus April. Pontificat. nostri anno 9.

Bref de Boniface au Cardinal Iean du titre de S. Marcellin : il dit que suiuant la coustume de l'Eglise Romaine il a souvent publié diuerses sentences d'excommunication generales. Qu'il n'y a point de doute que le Roy de France n'ait encours lesdites sentences, quoy qu'il soit Roy, & nonobstant ses privileges qu'il ne puisse estre excommunié, interdit, ny suspendu. Ce qu'il auoit fait, parce qu'il a empesché les allans & venans en Cour de Rome, & particulierement les Prelats de France & autres Ecclesiastiques, & ce sous de seucres peines. Que sa Sainteté les anoit connoquez pour aduiser à la reformation du Royaume, pour le bien de la Foy, pour la liberté Ecclesiastique. Que lesdits Prelats luy ont fait entendre ce que dessus, & ont allegué cette excuse, bien que quelques-vns ayent comparu; ce qui l'oblige à prononcer ledit Roy excommunié. Ordonne audit Nonce de le luy annoncer, & d'excommunier tous les Prelats & autres Ecclesiastiques qui seront si hardis que d'administrer les Sacremens audit Roy, & de dire la messe deuant luy, les interdit de toutes sortes d'exercice en l'Eglise. Ordonne audit Nonce de faire publicr cette excommunication par tout où il sera necessaire, & qu'il commande absolument au Confesseur du Roy de comparoistre dans trois mois deuant sa Sainteté.

Costre Boniface numero 9.

1303. 13. Auril.

DONIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, dilecto silio Ioanni 1) tit. SS. Marcellini & Petri Presb. Card. salutem & Apostolicam benedictionem. Per processus nostros diuersis præteritis diebus solemnibus secundum morem laudabilem S.R. Ecclesiæ publice factos, & presente copiosa sidelium multitudine solenniter publicatos, inter alia anathematis, & excommunicationis sententias continentes, qui in archiuis eiusdem Ecclesiæ conseruantur, non reuocamus in dubium, sicut non potest, nec debet aliquatenus reuocari, quin magnificus princeps Philippus Francorum Rex di-Etis anathematis, & excommunicationis sententiis sit ligatus, quantumuis regali præfulgeat dignitate, non obstantibus quibuscunque prinilegiis, & indulgentiis, & sub quauis forma, vel tenore concessis, quòdinterdici, suspendi, vel excommunicari non possit, quæ omnia duximus reuocanda ad hoc quòd contra huiusmodi nostras sententias, & processus per ca nequeat se tueri quominus includatur in eis, ex co quòd ad Sedem Apostolicam venientes, & redeuntes ab ea fecit, mandauit, ordinauit, & statuit multipliciter impediri, &specialiter nonnullos Ecclesiarum Prælatos, & personas Ecclesiasticas regni sui ad nostram præsentiam venire prohibuit, sub grauibus pœnis, & bannis, quos pro reformatione dicti regni, vtilitate populi, augmento Catholica fidei, conseruatione Ecclesiastica libertatis, correctione dictorum excessuum, subsidio terræ Sanctæ, & ex aliis rationabilibus causis moti seceramus ad nostram præsentiam euocari, sicut penè totus orbis ad eamdem Sedem, & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum limina confluens affirmauit, & nonnulli Archiepiscopi, Episcopi regni præfati hac & iis similia per suas nobis literas intimarunt, & per procuratores suos ad corum excusationem proponi secerunt, quasi ex hoc legitimam causam haberent non comparendi in præsixo eis termino coram nobis, quamuis nonnulli Archiepiscopi & Episcopi, & aliæ personæ Ecclesialticæ propter hoc comparere non obmiserint coram nobis quasi obedientiæ silij,

& zelo deuotionis accensi ad nos, & dictam Ecclesiam matrem suam: quas quidem excusationes per Procuratores ipsos propositas tanquam friuolas non admissimus, sed repulimus publice, ac repellimus, vt debemus, vnde ipsum Regem sic ligatum à communione sidelium, & Sacramentorum perceptione nunciamus exclusum, & per te, vel alium, seu alios præcipimus nunciari. Nam cui Romanus Pontifex Vicarius Iesu Christi, Petrique successor non communicat, nullus communicare debet, autei Sacramenta Ecclesiastica ministrare. Eos verò, cuiuscunque fuerint præeminentia, dignitatis, ordinis, conditionis, aut status, etiam in Archicpiscopali, vel Episcopali dignitate præfulgeant, qui eiusmodi Sacramenta, vel ipsorum aliqua dicto Regi ligato taliter ministrare præsumpserint, aut coram co Missam celebrare publice, vel priuate, excommunicationis sententia innodamus, ipsisque interdicimus lectionis, prædicationis, administrationis Sacramentorum, audiendi confessiones officium, prædicentes aperte nos grauius contra eos spiritualiter, & temporaliter processuros, prout expedire viderimus; præsertim cum Rexipse oblatum per te impendendum sibi absolutionis beneficium iuxta formam Ecclesia, auctoritate nostra recipere contempserit; ex quo videtur (quod dolentes referimus) in sua malitia induratus. Quare sibi cadem auctoritate præcipias, & iniungas, vt quicquid fecit, mandauit, ordinauit, & statuit ad impedimentum adeuntium ad dominicam Sedem, vel redeuntium ab cadem, reuocare procuret, & efficaciter corrigat, & emendet. Præsentium autem literarum nostrarum tenorem deducas ad præfati Regis notitiam, & inlocis de quibus expedire videris, seu prouinciis facias solemniter publicari, ne quis per ignorantiam de contentis in ipsis litteris se valeat excusare, quòd ad cius notitiam non peruencrit, quod tam solemniter fuerit publicatum. Caterum patri Nicolao Ordinis Prædicatorum olim confessori Regis ciusdem ex parte nostra districté præcipias, vt infra trium mensium spatium huiusmodi præceptum immediate sequentium, quod sibi pro peremptorio termino studeas assignare, personaliter nostro se conspectui repræsentet, recepturus pro meritis, aut suam si poterit innocentiam ostensurus, ac pariturus nostris beneplacitis, ac mandatis; alioquin contra eum spiritualiter, & temporaliter, prout expedire viderimus procedemus. Datum Laterani Id. Aprilis, Pontificatus nostri anno nono.

Le Roy ordonne que les biens des Prelats & autres Ecclesiastiques de quelque condition & nation qu'ils soient, qui sont hors du Royaume, soient saiss, & mis sous sa main.

HILIPPYS Dei gratia Francorum Rex, Prapolito Paril. salutem. Prouidere volentes, vt bona Ecclesiarum tam cathedralium, quam Ium. collegiatarum, sacularium & regularium, regni nostri in nostra speciali guardia, & protectione existentium, ad laudem divini nominis, & Ecclesiarum ipsarum profectum iuxta pias fundantium voluntates administrentur fideliter, & vtiliter dispensentur, ac præcauere sollicitè, prout ad nos pertinet, ne de bonis cisdem hostes, vel aduersarij dicti regni ad impugnationem, grauamen, vel dispendium regni eiusdem fortiores, aut potentiores reddantur: mandamus tibi quatenus bona omnia temporalia Prælatorum, ac personarum Ecclesiasticarum, cuiuscunque nationis, status, aut conditionis existant, qui extra regnum ipsum morati, vel ab ipso impræsentiarum abesse noscuntur, vbicunque in tua Præpositura, & eius ressorto

consistentia, diligenti de ipsis indagatione & inquisitione præhabitis, ad manum nostram cures saisire, ac per sidelem idoncámque personam, ad hoc specializer deputandam à te, quæ de ipsis bonis, & corum valore legitimo tuo reddat periculo rationem, in manu nostra colligi, & sideliter, & integrè leuari facias, donce de conditionibus Prælatorum, & aliarum personarum prædictarum potuerimus esse certi, & aliud à nobis habituris in mandatis. Actum Paris. die Mercur. in sesto B. Ioannis Bapt. anno Domini 1303.

Du Registre 36. du Tresor, Lettre 98.

Acte fait en presence du Roy, des Prelats, Barons, Comtes, & autres, où Louis Comte d'Eureux, Gui Comte de S. Pol, & Iean Comte de Dreux, & Guill. du Plesis firent leur plainte de la misere de l'Eglise sous Boniface, & qu'il importoit qu'il y eust un Pape legitime qui gouvernast l'Eglise avec regle. Que Boniface estoit tout connert de crimes. Et du Plessis iura sur l'Enangile, que ce qu'il auoit dit-estoit vray; qu'il estoit prest de poursuiure Boniface au Concile general ou ailleurs où il seroit resolu: supplia le Roy tanquam pugil fidei, & desenseur de l'Eglise de trauailler à la convocation d'un Concile comme il luy appartient: fit la mesme instance aux Prelats, & à la Noblesse. Les Prelats ingerent cette affaire importante, voulurent du temps pour y penser. Le 14. Iuin ledit du Plessis, le Roy present & les Prelats, leut un écrit, par lequel il certifioit que Boniface estoit heretique, ne croit l'immortalité de l'ame, ny la vie eternelle, & disoit qu'il aimeroit mieux estre chien que François: ne croit point la realité du Corps de Iesus-Christ en l'Eucharistie : disoit que la fornication n'estoit peché, nec fricatio manuum. Qu'il a approuué vn liure d'Arnaud de Villeneuue cen-Suré & bruslé. Qu'il a fait criger de ses statuës dans les Eglises pour les idolatrer. Qu'il a vn Demon familier qui le conseille. Consulte les deuins. Qu'il a presché publiquement que le Pape ne pouvoit commettre simonie, ce qui est heresie. Fait trafic de Benefices par un nommé Simon vsurier. Veut mettre la guerre par tout. Dit que les François sunt Patareni. Est Sodomite. A fait assairer plusieurs en sa presence. A forcé des Prestres de rencler les confessions, & les a publiées. Qu'un iour un Eucsque d'Espagne s'estant confessé à un Cardinal d'un grand crime, il pressa le Cardinal de luy reneler, en suite il deposa l'Enesque, & le restablit pour de l'argent. Qu'il deprime l'Ordre des Cardinaux, & quelques Ordres de Moines, disant que le monde se perdoit par eux, qu'ils estoient hypocrites, & qu'il ne se falloit confesser à eux, ny les tenir en sa maison. Qu'il a conceu vne haine cruelle contre le Roy de France; & auant qu'il fust Pape dist, que s'il l'estoit qu'il ruineroit la Chrestienté, ou il détruiroit la sierié Françoise. Qu'il a empesché la paix entre France & Angleterre. Qu'il a pressé le Roy de Sicile de faire mouvir tous les François. Qu'il a confirmé le Roy d'Alemagne à la charge de détruire superbiam Gallicanam, qu'il disoit ne recognoissre personne au temporel, qu'ils auoient menty par la gueule. Que si un Ange du Ciel lny disoit que la France n'est pas suiette à luy & au Roy d'Alemagne, anathema sit. Qu'il est cause de la ruine de la Terre Sainte, ayant pris tout l'argent qui y estoit destiné, l'a donné à ses parens qu'il a fait Marquis, Comtes & Barons, leur a fait bastir des chasteaux; & acxpulsé la Noblesse de Rome. Qu'il a rompu plusieurs bons mariages, qu'il a fait son neueu Cardinal fort ignorant, & oui est marié, & contraint sa femme de se faire Religieuse, & l'on dit qu'il eust depuis d'elle deux bastards. Qu'il a sait mourir en prison Celestin, son predecesseur, & fait mourir plusieurs Docteurs, pour auoir écrit, si Celestin pouvoit renoncer le Papat. Qu'il a fait sortir plusieurs Religicuses sans cause.

#### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. IOI

Ces accusations leuës, du Plesis sit sa protestation que ce n'estoit pas par haine qu'il portast à Boniface, mais pour le bien de l'Eglise, & iura qu'il croyoit qu'il estoit beretique. Promettant que pour ces crimes il le poursuiura au Concile. Demanda au Roy & aux Prelats qu'ils enssent à procurer la connocation d'un Concile pour ceregard. Et pour ce (dit-il) qu'il croit que Boniface aduerty de ces procedures fulminera contre luy, ses amis, & adherens il appelle de luy au futur Concile, au Pape futur, & au S. Siege, & en demande acte, & adhere aux appellations in-

terictiées par Guil. de Nogaret.

Aprés cela le Roy fit sa declaration, qu'ayant ouy ce qu'auoit dit du Plessis & Guillaume de Nogaret contre Boniface, il consentoit à la connocation du Concile general, promit de faire ce qui estoit en luy pour cela, & prie instamment les Prelats là presens de se ivindre à luy en ce cas, & desire se trouver en personne au Concile. Mais croyans que Bonifice se ressentira de ce que dessus, & qu'il empeschera ladite conuocation par fulminations contre luy & son Royaume abusant de son autorité, il appelle au Concile futur & au Pape futur, sans se départir de l'appel de Nogaret qu'il approuse. Les Prelats & outres Ecclesiastiques sirent la mesme chese que le Roy. Fait au Louure à Paris.

Au tresor Registre fol. 281.

I N nomine Domini. Amen. Anno ciusdem Domini 1303. Indict. 1. 13. 1303. die mensis Iunij, Pontificatus domini Bonifacij Papæ VIII. anno 9. Te- 13. Ium. nore præsentis instrumenti nouerint vniuersi, quòd præsentibus serenissimo principe dom. Philippo Dei gratia Rege Franciæ, illustribus, & reuerendis in Christo patribus Archiepiscopis & Episcopis, ac religiotis viris Abbatibus & Prioribus, ac etiam nobilibus viris Comitibus, Baronibus, & quamplurimis aliis personis, tam Ecclesiasticis quam sæcularibus infra scriptis, în præsentia nostrorum Notariorum publicorum subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum & requisitorum, prout in subscriptionibus infrà scriptis continetur. Magnifici ac nobiles viri domini Ludouicus Regis Franciæ filius Ebroicentis, Guido fancti Pauli, & Ioannes Drocentis, Comites, ac Guillelmus de Plesseiano dominus Vicenobij, miles, moti, vt dicebant, feruore fidei, finceræ deuotionis affectu, & zelo caritatis inducti, sacrosanctae Romana ac uniuersali Ecclesiae matri sua, quam sub dicti domini Bonifacij præsidentia periculose deprimi, ac deformationem enormem, & iaduram pari dicebant, compatientes ab intimis, ac Christianæ sidei, in qua salus animarum consistit, & quæ suis remporibus, proh dolor, miserabiliter contabescit, & deperit, vt dicebant, periculo condolentes, ad ipsius Ecclesia, & totius Christianitatis salubre regimen, & borum statum, ac reparationem, & exaltationem Catholica fidei, votis, vt dicebant, feruentibus intendentes, maxime cum eidem Ecclesia, fidei fundamento, & animarum saluti summè expediat, vt Dominici gregis ouili, nonniti verus & legitimus ac verè & legitime pastor præsit, & quòd ab eadem Ecclesia sponsa Christi, quæ non habet maculam neque rugam, omnis error, scandalum, iniquitas, & iniustitia repellatur, ac toti mundo quem ex peruersis actibus, detestandis operibus, & perniciosis exemplis dicti dom. Bonifacij in guerris & tenebris manere dicebant, salus, pax & tranquillitas diuina fauente misericordia procuretur, contra dictum dominum Bonifacium haretica prauitatis, & alia diuersa horribilia, & detestabilia crimina, quibus eum irretitum esse dicebant, & super eis publice & notorie diffamatum, præsentibus dicto domino Rege, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Pradatis, ac personis Ecclesiasticis, qui prossuis &

Ecclesiarum suarum agendis conucnerant, ac Baronibus, Comitibus, & aliis nobilibus, quorum nomina sunt inferius conscripta, dixerunt & asseruerunt, ac dictus Guillielmus proposuit & obiecit, iurantes ad sancta Dei Euangelia tacta corporaliter se præmissa omnia & singula credere esse vera & posse probari. Adiiciens idem Guil. de Plesseiano, huiusmodi iuramento, quòd præmissa credebat se probare posse, & quòd huiusmodi negotium contra dictum dominum Bonifacium in generali Concilio, velalibi, vel quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum, ad finem debitum persequeretur: Requirentes instanter dictum dominum Regem tanquam sidei pugilem, & Ecclesiæ defensorem, vt pro declaratione veritatis huius, ad laudem diuini nominis, augmentum, & exaltationem Catholica fidei, & honorem ac bonum statum Ecclesia vniuersalis, & totius populi Christiani, conuocationi & congregationi dicti Concilij generalis, proutad eum pertinet, opem daret, & operam efficacem, cum intalibus & similibus omnibus ex feruore fidei & zelo iustitiæ, directrix semper extiterit veritatis Regia domus sua, quódque Archiepiscopos, Episcopos, & Prælatos alios supradictos instanter requireret & instaret essicaciterapud cos; ipsique comites & milites requisierunt etiam instanter, & pluries, Prælatos eosdem, tanquam Ecclesiæ silios & columnas, vt modis legitimis, iuxca sanctorum Patrum instituta, & Canonicas sanctiones, conuocationi & congregationi dicti Concilij opem darent, & operam efficaciter, vttenentur. Iidem verò Prælati, obiectionibus supradictis auditis, & pleniùs intellectis, huiusmodi negotium non folum arduum, immo arduissimum, & maturi indigere deliberatione confilij reputantes, de loco recesserunt codem.

Die autem Veneris proximè sequenti, scilicet 14. die eiusdem mensis Iunij, præsente præsato domino Rege, necnon dominis Archiepiscopis
præsentibus, ac in præsentia nostrorum Notariorum publicorum, ad hoc
specialiter vocatorum, & requisitorum, prædictus Guillielmus de Plesseiano miles dixit, proposuit, obiecit, asseruit, & legit prout in quadam cedula, quam tenebat in manibus, continetur pleniùs, cuius tenor talis est.

Ego Guillielmus de Plesseiano miles dico, propono, & assero, Bonifacium nunc Sedi Apostolicæ præsidentem, hærericum fore persectum, in hæresibus, factis enormibus, & peruersis dogmatibus, inferius declaratis, quæ vera fore, & me probare posse credo, vel quæ sufficient ex ipsis, ad probandum ipsum persectum hæreticum, loco, & tempore competenti, & coram quibus hoc sicri de iure poterit, & debebit; & hoc iuro super hæc sancta Dei Euangelia, corporaliter per me tacta.

1. Primò, quia non credit immortalitatem, seu incorruptibilitatem animarum rationalium, sed credit, quòdanima rationalis, simul cum corpore corrumpatur.

11. Item, quòd non credit fore vitam æternam, nec finaliter refrigerium consequi posse homines, sed totam sortem & partem consolationis, & lætitiæ fore in hoc mundo: & per hoc asserit, quòd deliciare corpus suum quibuscunque deliciis, non est peccatum. Et ex abundantia sermenti huiusmodi, ore publicè dicere, & prædicare non erubuit, se magis velle esse canem, vel asinum, seu quodcunque animal brutum, quàm Gallicum; quod non dixisse, si crederet Gallicum habere animam, quæ posset æternam beatitudinem promereri; & hoc quamplurimos docuit, qui in mortis articulo recognouerunt.

111. Item, quòd publica super his sama laborat.

1 v. Item, quòd fideliter non credit, quòd verbis à Christo institutis, à

sideli, & rite ordinato Presbytero dictis, in sorma Ecclesiæ, super hostiam, sit ibi corpus verum: & hincest, quòd nullam reuerentiam, vel modicam, ei facit, quum eleuatur à Sacerdote, nec ei assurgit, immo verò tergo assi-stit, & magis se honorari, & locum vbi sedet ornari facit, quàm altare vbi hostia consecratur.

v. Item, quòd super hæc est publice diffamatus.

.v I. Item, fertur dicere, fornicationemnon esse peccatum, sicut nec fri-

cationem manuum: & de hoc est publica vox & fama.

vii. Item, dixit sæpius, quòd ad deprimendum Regem, & Gallicos, si aliter non posset sieri, præcipitaret se, & totum mundum, & totam Ecclesiam. Et quum sibi per aliquos astantes dicebatur, quòd Deus aduerteret, immo, dicebat, non aduertat Deus: & cùm sibi replicabatur per bonos homines, qui audiebant prædicta, quòd non diceret, quia magnum scandalum pateretur Ecclesia Dei, & omnes Christicolæ, respondebat, non curo quæcunque veniant scandala, dummodo Gallici, & corum superbia, destruantur: Quia necesse est, vt veniant scandala.

VIII. Item, quendam librum compositum per magistrum Arnaldum de Villa- noua Medicum, continentem, siue sapientem hæresim, per Episcopum Parisiensem, & per Magistros Theologiæ facultatis Parisiensis reprobatum, damnatum, & combustum, & per ipsum Bonifacium publicè, in pleno Consistorio Cardinalium scilicet, reprobatum, condemnatum, & combustum, postmodum rescriptum, idem vitium continuans, reuo-

cauit, & etiam approbauit.

1 x. Item, vt suam damnatissimam memoriam perpetuam constituat, fecit imagines suas argenteas erigi in Ecclesiis, per hoc homines ad idolatrandum inducens.

x. Item, habet Damonem prinatum, cuius consilio vtitur in omnibus, & per omnia. Vnde dixit semel, quòd si omnes homines de mundo essent ab vna parte, & ipse ab alia, non possent cum decipere, nec in iure, nec in facto; quod non posset sieri, nisi arte damonica vteretur. Et super hoc est publice dissamatus.

x 1. Item, sortilegus est, consulens divinatores, & divinatrices. Et de

hoc est publice disfamatus.

x11. Item, publicè prædicauit, Papam Romanum non posse committere simoniam, quod est hæreticum dicere. Et hoc crimen est tam in veteri
Testamento, quàm in nouo, & in sacris generalibus Conciliis reprobatum.
Vnde publicè per quendam vsurarium nomine Simonem, de Præsaturis
maioribus, personatibus, dignitatibus, & benesiciis Ecclesiasticis, quibus
specialiter ordo sacer & necessariò est annexus, de absolutionibus & dispensationibus nundinatur, sicut in foro rerum venalium de rebus prophanis consueuit nundinari. Et secundum hoc laborat publica sama contra
ipsum.

dicentis, pacem relinquo vobis, veniens, toto posse pacem impedit inter Christianos, & discordias, & guerras nititur seminare. Vnde semel cum diceretur coram co, quòd partes quædam volebant certo bono modo inter se amicabiliter concordare, ipse pacem prohibuit, inhibens alteri parti ne concordaret ad pacem: & cum altera pars humiliter supplicaret, quòd daret illi parti licentiam concordandi, dixit quòd non faceret, & si filius Dei, vel Petrus Apostolus in terram descenderet, & hoc sibi præciperet, ipse diceret ei, Non credam tibi.

dicunt fore fidelem Ecclesiam, eos autem qui sunt veri cultores sidei orthodoxæ, quia ab eorum discedunt erroribus, asserunt Patarenos, quia natio Gallicana, natio notoriè Christianissima, suos in side errores non sequitur, omnes, & singulos reputat, & publicat, vt dicitur, Patarenos.

x v. Item, Sodomitico crimine laborat, tenens concubinarios secum. Et de hoc est publice, & vulgatissime disfamatus.

x v 1. Item, plurima homicidia clericorum in præsentia sua fecit sieri, & mandauit, gaudens de morte ipsorum: & si in principio non percutiebantur per ministros suos mortaliter, totiens iubebat eos percuti, dicendo, Percute, percute, Dali, dali, quod exinde mortui sunt complures.

xvII. Item, cum quendam nobilem condemnasset ad carcerem, inhibuit ne sibi petenti & pœnitenti, in mortis articulo, sacramentum pœnitentiæ ministraretur, propter quod videtur credere sacramentum pœnitentiæ peccantibus non esse necessarium ad salutem.

xviii. Item, compulit Sacerdotes aliquos, vt sibi reuelarent confessiones hominum, & eas postea, absque consitentium voluntate, ad eorum confusionem & verecundiam, vt eos redimere faceret, publicauit: in tantum, quod semel quendam Episcopum de Hispania, qui cuidam Cardinali quoddam occultum & enorme crimen confessus sucrat in soro pænitentiæ, publicata confessione sua, quam sibi ab eodem inuitè & coactè dici fecit, publicè deposuit propter illud crimen, & postea accepta pecunia cum restituit. Propter quod in sacramento pænitentiæ hæresi carere non videtur.

x 1 x. Item, in vigilis iciunalibus & Quadragesima non iciunat, sed carnes indisferenter, absque caussa, comedit, & patitur sine caussa suos domesticos & familiares comedere, dicens, non esse peccatum in hoc, contra generalem statum Ecclesia faciendo, & cundem latenter subuertere
satagendo.

ordinem Monachorum nigrorum, & alborum, fratrum Minorum & Prædicatorum; de quibus dixit multotiens, quòd mundus perdebatur per ipfos, & quòd falsi hypocritæ erant, & quòd nunquam bonum eueniret alicui qui consiteretur ipsis, vel esset familiaris ipsorum, vel ipsos in domo sua teneret. Nec vnquam bonum verbum dixit de aliquo Prælato, vel Religioso, vel Clerico, sed semper conuicia & opprobria mendaciosa, vesamæ corum detrahat; & ve ipsos redimere faciat, gaudet in accusationibus corundem. Et de hoc est publica vox & sama.

xxI. Item, fidem nitens destruere, ab antiquo concepit odium contra Regem Franciæ, in sidei detestationem, eo quod ibi est, & suit splendor sidei, & magnum Christianitatis sustentamentum, & exemplar: & antequam Sedem istam teneret reperietur dixisse, quòd si esset Papa, potius vellet totam Christianitatem subuertere, quin nationem destrueret, quam appellar superbiam, Gallicorum.

x x 1 1. Item, diffamatus est, quòd cùm nuntij Regis Angliæ, nomine ciusdem Regis peterent sibi dari decimam regni Angliæ, quòd ipse respondit eisdem, quòd non daret eis decimam, nisi ex pacto, quòd de ipsa guerram sacerent contra Regem Franciæ: Et vltra hoc, magnas quantitates pecuniæ certis personis dedisse dicitur, vt impedirent, ne paxinter duos Reges sieret. Ipse etiam pro suis viribus, impediuit nuntiis, literis, & aliis, quibus potuit, modis, etiam datis nunmis. Mandasse etiam dici-

tur Friderico, qui tenet insulam Siciliæ, quòd si vellet perdere Regem Carolum, & fracta sibi pace, & non seruata, quam secerat, & se tenere i urauerat, cum codem vellet se mouere contra dictum Regem, & occidere omnes Gallicos, quòd ipse ad hoc faciendum daret sibi opem, auxilium, consilium, & iuuamen: & quòd pro hoc faciendo daret sibi & concederet dicta regna. Confirmauit etiam Regem Allemaniæ in futurum Imperatorem. & publice prædicauit, quod hoc faciebat, vt destrueret nationem, quam vocat superbiam, Gallicorum, qui dicebant se non subesse alicui temporaliter: dicens quòd de hoc mentiebantur per gulam, declarando, quòd quicumque etsi Angelus de cœlo descendens sit, dixerit, quòd non subsint eidem, & Regi Allemania, quòd anathema sit. Et tamen anteà sapius dixerit publice (licet ego proponens non dicam ipsum dixisse verum) quò dille erat proditor domini sui, & quòd ipsum proditionaliter intersecerat, & non erat dignus dici, nec nominari, Rex, nec debité electus, & inter eundem & Regem Franciæ accordata pro bono pacis, in quibus ius vtriusque saluaretur, dissoluit, & subito iuramentorum præstitorum à procuratoribus eiusdem Regis Allemaniæ eisdem dicitur iniunxisse, ne seruarent; in hoc bona pacis immutando, & zizaniam inter fratres seminando.

xx111. Item, distanatus est publice, quòd Terra sancta perdita est, propter culpam suam, & peruenit ad inimicos Dei, & sidei: & quòd ipse opera data hoc sustinuit, & negauit subsidium dare Christicolis, qui eam defendebant, & subsidium à summis Pontificibus constitutum & assignatum amouit, & thesauros & pecuniam Ecclesiæ, quæ mitti ad illos vius debebat, conuertit, vt patrimonium Iesu Christi consumeret in persecutionem Christianorum sidelium, & amicorum Ecclesiæ, & inde suos ditaret parentes.

xxIV. Item, simoniacus esse publicè dicitur, immo sons & sundamentum simoniæ, nedum in beneficiis conferendis, sed etiam in Ordinibus tribuendis, & dispensationibus faciendis; omnia beneficia Ecclesiæ venalia exposuit, in plurimis plus offerenti contulit, Ecclesiam, & Præsatos Ecclesiæ, seruos constituit, & tailliabiles fecit, non propter bonum sidei, nec ad deprimendum insideles, sed vt sideles deprimeret, & vt de bonis Ecclesiæ, & patrimonio Crucifixi, suos parentes ditaret; eósque Marchiones, Comites, Barones, præsumpsit facere, & fortalitia magna essem construere non expauit, eradicatis, & expulsis multis nobilibus Romanis, & aliis.

x x v. Item, publicè dicitur, quòd plurima matrimonia, legitimè copulata, dissoluit, contra præceptum Dominicum, in damnum & scandalum plurimorum, & nepotem suum coniugatum, ignarum penitus, & indignum, qui vitam ducebat, & ducit, notoriè dissolutam, ad Cardinalatus apicem sublimauit, viuente vxore, quam compulit votum emittere castitatis, & postea dicitur duos spurios ex ea genuisse. Et de hoc est publicè dissamatus.

XXVI. Item, distantusest publice, quòd antecessorem suum Cælestinum, virum sanctæ memoriæ, sanctam vitam ducentem, sibi sortè conscius, quòd renuntiare non potuisset, & propter hoc legitimum ad Sedem ipse Bonifacius non habusslet ingressum, inhumaniter tractauit, & inclusie in carcerem, & ibi eundem celeriter & occultè mori secit, & de hoc est per totum mundum publica vox, & sama. Plures, & magnos literatos regularem vitam ducentes, qui de hoc, An ille potuisset renuntiare, inter se disputauerant, intrudi, & mori secit in carcere.

xxvII. Item, quòd personas Religiosas, regularem vitam ducentes, sine caussa rationabili, in scandalum plurimorum, ad sæculum reuocaust. xxvIII. Item, dissanatus est, quia dixit, quòd in breui faceret omnes Galli cos Martyres, vel Apostatas.

xx1x. Item, publice diffamatus est, quia non quarit salurem anima-

rum, sed perditionem earum.

Quibus sic propositis, & perlectis, idem Guillielmus protestatus suit, dixit, iurauit, prouocauit, appellauit, & supposuit, legendo in scriptis, per hæc verba: Protestor autem ego Guillielmus de Plesseiano miles, quòd prædicta non propono, nec dico, propter odium aliquod speciale ipsius Bonifacij (quia non habeo eum odio, sed malesicia sua prædicta) nec iniuriam, nec infamiam, ipsius, nec alterius, sed propter zelum sidei, & propter deuotionem, quam habeo ad sanctam Dei Ecclesiam, & ad sanctam Sedem Romanam, dicens, quòd per ea quæ vidi & à fide dignis audiui de factis ciusdem, & ex verisimilibus coniecturis & probabilibus præsumptionibus, collectis ex prædictis, & aliis quamplurimis diuersis articulis suo loco & tempore declarandis, ad sancta Dei Euangelia tacta manu mea iuro me credere ipsum esse perfectum hæreticum, & me etiam credere quòd de prædictis & aliis talia probari poterunt contra cum, quæ secundum statuta sanctorum Patrum sufficient ad eundem hæreticum iudicandum: Iuro ctiamme pro viribus contra cundem persecuturum prædicta in Concilio generali congregando in loco mihi tuto & fecuro, ad honorem Dei, & exaltationem Fidei Christianæ, iure honore & statu sanctæ Sedis Apostolica in omnibus semper saluis: propter qua instanter & cum reuerentia requiro vos dominum Regem, ad quem spectatsanctæ matris Ecclesiæ fideique Catholicæ defensio, & de hoc estis rationem in extremo examine redditurus, & vos dominos Prælatos, qui columnæ fidei estis, & qui de prædictis simul cum aliis reuerendis patribus sanctæ Ecclesiæ Prælatis Catholicis in generali Concilio congregandis, debetis esse iudices, quatenus procuretis & detis operam efficacem vegenerale Concilium in loco congruo & securo & tempore opportuno congregetur; coram quo prædicta proponi, procedi & probari valeant, vt præmittitur, contra cundem Bonifacium: vósque & dominum Regem instanter requiro, vt costdem Pralatos præsentes & absentes vbicumque terrarum, ad quos spectat, requiratis & efficaciter inducatis, vt laborent viriliter, & alios requirant fideliter, quòd prædictum Concilium ad prædicta, modo quo permittitur, congregetur: & quia hoc pendente, habeo ipsum Bonifacium suspectum probabiliter, ne propter prædicta commotus & concitatus, contra me, adhærentésque mihi, procuratores, & adiutores, amicos, & familiares meos, bonáque mea, & ipforum, quoquo modo procedat, vel procedere hoc pendente attentet; ideireo in his feriptis coram vobis domino Rege, & dominis Prælatis, ac coram vobis publicis tabellionibus hic personaliter ad dictum facrum conuocandum generale Concilium, & Apostolicum & Catholicum fururum, & ad fanctam Sedem Apostolicam, & ad illum, & illos, ad quem, & quos de iure melius possum & debeo, prouoco & appello, apostolos & literas testimoniales semel, secundò, & tertiò, instanter per vos mihi dari & tradi petens, supponens me, adhærentes, fautores, familiares, amicos, procuratores meos, & omnes illos, qui in posterum milii volucrint adhærere, bonaque mea, & ipsorum, sub protectione & custodia beatorum Apostolorum Petri & Pauli, & dicti sacri congregandi Concilij, & Apottolici, & Catholici futuri, & sancta Sedis Romana; adha-

## DE BONIF. VIII. ET DE PHILIP. LE BEL. 107

rens nihilominus ad cautelam, & adhærere volens appellationi & appellationibus, processi & processi super his factis per nobilem virum dominum Guillielmum de Nogareto militem in quantum rite & legitime factæ, & facti reperientur, non recedendo ab appellatione præsente. Quibus sic lectis & peractis, præsatus dominus Rex respondit, Præsatos prædictos requisituit, prouocauit, appellauit, & requisitionem, & prouocationem, & appellationem fecit, prout infrascripta schedula ibidem, co, & Præsatus, alissque infrascriptis, præsentibus & audientibus lecta, pleniùs continetur: cuius tenor talis est:

Nos Philippus Dei gratia Franciæ Rex auditis & intellectis propositis & obiectis per vos G. de Plesseiano militem, & antea per dilectum & sidelem militem nostrum G. de Nogareto, contra Bonifacium, nunc Romanæ Ecclesiæ regimini præsidentem, licèt pudenda patris cuiuslibet proprio libenter pallio tegeremus, ob feruorem tamen Catholicæ fidei, ac deuotionem eximiam, quamad sacrosanctam Romanam & vniuerfalem Ecclesiam matrem nostram, & omnium fidelium, sponsam Christi, progenitorum nostrorum inhærendo vestigiis gerimus, qui pro exaltatione ac defensione Ecclesiastica libertatis, & sidei, proprium sanguinem sundere minime dubitauerunt, fidei negotio, & Ecclesia statui consuli cupientes, pro vitando dispendio scandali generalis, præmissa nequeuntes viteriùs, vrgente conscientia, sub conniuentia vel dissimulatione transire, cum super his, & frequentibus, & assiduis clamoribus per side dignos, & magnæ auctoritatis viros, sæpe & sæpius inculcatis, eius opinio vehementer & notabiliter sit grauata, cum super excidio sidei nostræ, & quorumlibet aliorum, & præcipuè Regum, & Principum orbis terræ, qui ad eius exaltationem & augmentum collatam nobis à Domino suscepisse cognoscimus potestatem, debet negligentia reprobari, veltris in hac parte requisitionibus, pro diuini reuerentia nominis, saluis in omnibus sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ honore, & reucrentia, debitis, assentimus, ac conuocationi, & congregationi dicti Concilij, vt super præmissis veritas elucescat, & omnis error ablcedat, vniuersalis Ecclesia, & totius Christianitatis statui, ac sidei, & terræ sanctæ negotio consulatur, ac scandalis, & periculis ingruentibus occurratur, parati sumus, quódque libenter offerimus, quantum ad nos attinet, opem dare & operam efficacem: vósque Archiepiscopos, Episcopos, & Prælatos alios hic præsentes, tanquam Ecclesiæ filios, & columnas fidei, ad exaltationem, augmentum & conservationem ipsius fidei à Domino in partem sollicitudinis euocatos, instanter requirimus, & obsecramus per viscera misericordia Iesu Christi, quatenus huiusmodi conuocationi, & congregationi Concilij, in quo personaliter intendimus interesse, totis, vt condecet, studiis intendatis, ac viis, & modis congruis efficaciter laboretis. Ne autem dictus Bonifacius, qui animose & iniuriose contra nos pluries fuit procedere comminatus, impediresatagens ne sua, si qua sint, in lucem veniant opera tenebrarum, huiusmedi conuocationi, & congregationi Concilij, directè, velindirectè, impedimenta præstando, velaliter quouis modo, status vester in co integer existat, contra nos, statum nostrum, Ecclesias, Prælatos, Barones & alios sideles, vassallos, & subditos nostros, terras nostras vel ipsorum, regnum nostrum, & ipsius regni statum, in aliquo, spirituali gladio abutendo, de facto procedat, excommunicando, interdicendo, suspendendo, vel alio quoquo modo, pro nobis, & nobis adhærentibus, & adhærere volentibus, ad prædictum generale Concilium, quod instanter conuocari petimus, & ad verum legimum futu-

rum Summum Pontisicem, vel alios, ad quem, vel ad quos suerit appellandum, prouocamus, & appellamus in scriptis, non recedendo ab appellatione per dictum G. de Nogareto interposita, cui ex tunc adhassimus, ac etiam adharemus, apostolos testimoniales à vobis Pralatis, & Notariis, cum instantia postulantes, ac expresse protestantes de innouando prouocationem, & appellationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus nobis visum fuerit expedire.

Infrà scripti verò Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, & Priores, præmissis sic sactis & habitis responderunt, prouocauerunt, appellauerunt, suppositiones, appellationes, suppositiones, ac protestationes secrunt, prout in schedula quadam, ibidem publicè ac seriosè persecta, pleniùs continetur: cuius tenor sequi-

turin hæc verba:

Nos Nicosiensis, Remensis, Senonensis, Narbonensis, & Turonensis, Archiepiscopi; Laudunensis, Beluacensis, Cathalaunensis, Autissiodorensis, Meldensis, Niuernensis, Carnotensis, Aurelianensis, Ambianensis, Morinensis, Siluanectensis, Andegauensis, Abrincensis, Constantiensis, Ebroicensis, Lexouiensis, Sagiensis, Claromentensis, Lemouicensis, Anicensis, Matisconensis, Episcopi; Cluniacensis, Praemonstratensis, Maioris Monasterij, Cisterciensis, Sancti Dionysij in Francia, Compendiensis, Sancti Victoris, Sanctæ Genouesæ Paristus, Sancti Martini Laudunensis, Figiacensis, & Belliloci in Lemouicanio, Abbates; Frater Hugo Visitator domorum Ordinis militiæ Templi, ac sancti Ioannis Ierofolymit. in Francia, & Sancti Martini de Campis Parificulis, Priores: auditis, quæ per vos, domini Comites, & Guillielme prædicti, heri & hodie dicta, proposita, & obiecta fuerunt contra dominum Bonisacium Papam VIII. huiusmodi dictis, propositis, assertionibus, & iuramentis vestris, requisitionibus, & aliis legitimis causis inducti, & quadam quasi necessitate compulsi, attendentes, quòd in præmissis negotium sidei, quod est Christi, nos qui ad ipsius desensionem, & exaltationem sidei, & animarum regimen fumus, licèt immeriti, in partem sollicitudinis enocati, cupientes obuiare periculis, qua imminent, expressis, convocationem, & congregationem dicti Concilij, præmissis, & aliis causis, vulem & omnino necessariam reputantes, vt ipsius domini Bonifacij innocentia clarcat, sicut teste conscientia exoptamus, aut de impositis sibi per Concilium discutiatur, statuatur, & siat quod decernunt canonica sanctiones, vobis domine Rex, & vobis domini Comites, & G. respondemus, quòd, saluis in omnibus sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ honore & reuerentia debitis, vestris in hac parte requisitionibus, super ipsius connocatione Concilij, assentimus: & paratisumus conuocationi, & congregationi dicti Concilij jiuxta fanctorum Patrum instituta, & canonicas, & legitimas sanctiones, opem dare & operam esficaces, non intendentes quoquomodo partem in hoc negotio facere, seu quibuscumque partem facientibus adhærere. Vevum, ne dictus dominus Bonifacius, motus feu prouocatus ex iis, prout timemus ex verisimilibus coniccturis, & comminationibus multis de procedendo contra nos, ab eo factis, contra nos, Ecclesias, Parochos, & subditos nostros, quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua, aut alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, prinando, vel alio quonis modo, quocumque colore quæsito, in impedimentum vel perturbationem dicti Concilij, & quin in codem Concilio consedere, coniudicare, & omnia alia sacere, qua ad osticium Prælati pertinent, facere valeamus, nostrique, adhærentium nobis, & adhærere volentium status, in omnibus salui debeant remanere, pro nobis, Ecclesiis, Parochis, & subditis nostris, ac pro nobis adharentibus, seu adhærere volentibus in hac parte; ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum Summum Pontificem, & ad illum, vel illos, ad quem, vel quos de iure fuerit appellandum, prouocamus & appellamus in scripto, & apostolos cum instantia petimus; supponentes nos, Ecclesias, Parochos, subditos, & amicos nostros, & adharentes, nostrorum, & ipsorum statum & iura, nostráque, & eorum bona; protectioni diuinæ Concilij prædicti, ac futuri veri & legitimi Summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus, nobis visum fuerit expedire.

Actum Parisius apud Luparam in camera dicti domini Regis, anno, indictione, mense, diebus Iouis, & Veneris, ac Pontificatu prædictis, præsentibus nobilibus viris dominis Andegauen. Bolon. Dampni-Martini, & aliis Comitibus superius nominatis, Matthao de Trya, Petro domino Chanbliaci, P. domino de Wirmes, Hugone de Bouilla, militibus, necnon Magistris, Stephano Archid. Brugen. Nic. Archid. in Ecclesia Remen. G. Thesaurario Andegauen. Petro de Bella Pertica, Reginaldo dicto Barbou, & Ioanne de Montegneyo, ac nonnullis aliis, tam clericis, quam laicis, ad hoc vocatis specialiter & rogatis testibus: Et ego Euenus Phyli de Sancto Nicasio clericus Corosopitensis diceessis, Apostolica publicus auctoritate Notarius, præmissis omnibus, & singulis, duntaxat supradicta

tum fignum meum appolui, requifitus.

Forme de la lettre ennoyée par le Roy à toutes les Villes, Eglises, & Communautez de son Royaume, à ce qu'elles cussent à consentir à la convocation du Concile general, & à l'appel par luy interietté au futur Concile du consentement & de l'aduis de plusieurs Prelats Ecclesiastiques, Seigneurs, & Barons.

die Veneris actis, dictis & habitis, interfui, & hie me fubscripsi, & soli-

HILIPPVS Dei gratia Francorum Rex, discretis viris dilectis nobis I in Christo cathedralium, collegiatarum Ecclesiarum Decanis, & Juin. Capitulis, Prioribus Prædicatorum, Gardianis Minorum fratrum, alierúmque Religiosorum Conventibus, Nobilibus, Consulibus, Civibus, alissque personis Ecclesiasticis, & secularibus Tholosan. ciuitatis & diocesis, salutem, & dilectionem in Domino. Nuper nobis, multisque Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Comitibus, Baronibus, alissque pluribus personis, tam Ecclesiasticis, quam secularibus præsentibus Paris. contra Bonifacium, nunc Sedi Apostolica præsidentem, plura enormia, & horribilia crimina, quorum aliqua immanem hæresim continent manifestè, ex parte plurium illustrium personarum, quorumdamque militum feruore di-Icctionis sancta matris Ecclesia, ac zelo sidei Catholica accensorum, significata, dicta, propositáque fuerunt, iuramentáque assertiue super ipsis criminibus præstita ab eisdem illustribus, & nobilibus personis ea proponentibus & significantibus, prout in instrumentis publicis super hæc confectis plenius continetur: per quos proponentes, & significantes ipsa crimina instanter & pluries, tam nos quam præfati Prælati requisiti, & adiurati fuimus, vtad honorem Dei, fidei Catholicæ, & Ecclesiæsanctæ matris super connocatione generalis Concilij connocandi, per quos sucrit faciendum ad veritatem inquirendam, & sciendam super ipsis loco, &

tempore, & vbi decebit proponendis intenderemus, & operam daremus essicacem; quod deliberatione diligenti præhabita necessariò deberesieri visum fuit: Nihilominus ad cautelam, & vt posset malis obuiari, per nos, ipsos Prælatos, Barones, Nobiles, Vniuersitatem Parisiensem, Magistros in Theologia, Conuentus Religiosorum, & Capitula Ecclesiarum, appellationes, prouocationes interpositæ fuerunt, prout in quibusdam instrumentorum super hac confectorum videre poteritis contineri. Quare ad vos dilectos, & sideles clericos nostros Archidiaconum Algia in Ecclesia Lexouienfi, & Magistrum Petrum de Latilliaco Canonicum Parisiensem, & eorumque mlibet mittimus pro prædictis vobis aperiendis, & clariùs signisicandis, vos vestrúmque singulos ex affectu requirentes pro honore Dei, fidei Catholica, & sancta matris Ecclesia, quatenus tanquam ipsius Ecclesiæ veri filij, cuius negotium agitur, conuocationi Concilij generalis consentire, appellationibusque, & prouocationibus interpositis adhærere velitis, nihilominusque ad tuitionem vestram expressiorem, quam sincero affectu procurare proponimus, de nouo prouocare, & appellare secundum formam, & modum quos in præfatis instrumentis videbitis contineri, ac nobis super hoc patentes litteras, per ipsos vel corum alterum sigillis vestris mittere sigillaras. Actum Paris. die Iouis post festum Natiuitatis Beati Ioannis Baptistæ, anno Domini millesimo trecentesimo tertio. Les dites lettres sont secllées sur double queuë de parchemin d'un séel de cire blanche pendant au reply.

## Autre lettre conforme à celle cy-dessus.

OVERINT vniuersi, quòd nos Nicolaus Fulconis de Tornaco tenens sigillum Senescaliæ Tholosæ, & Albiensis, ac Vicarius eiusdem, vidimus tenuimus legimus, & inspeximus diligenter die Mercurijante festum beati Petri ad vincula quandam patentem litteram sigillatam, vt prima facie apparebat, sigillo domini nostri Regis Francia in hac verba: Philippus Dei gratia Franciæ Rex, discretis viris dilectis nobis in Christo cathedralium, collegiatarum Ecclesiarum Decanis, & Capitulis, Prioribus Prædicatorum, Gardianis Minorum fratrum, aliorumque Religioforum Conuentibus, Nobilibus, Consulibus, Ciuibus, alissque personis Ecclesiasticis, & secularibus Tholosæ ciurtatis, & diocesis, salutem, & dilectionem in Domino. Nobis nuper, multis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Comitibus, Baronibus, aliifque personis pluribus, tam Ecclesiasticis quam secularibus præsentibus Paris. contra Bonifacium, nunc Sedi Apostolicæ præsidentem, plura enormia, & horribilia crimina, quorum aliqua immanem hæresim continent manifeste, ex parte plurium illustrium personarum, quorundam militum seruore dilectionis san-Eta matris Ecclesia, ac zelo sidei Catholica accensorum significata, di-Eta, proposităque sucrunt, iuramentăque assertiue super ipsis criminibus præstita ab eisdem illustribus, & nobilibus personis ea proponentibus, & lignificantibus, prout in instrumentis publicis super hoc confectis pleniùs continctur: per quos proponentes, & fignificantes ipfa crimina instanter & pluries, tam nos qu'un præfati Prælati requisiti, & adiurati fuimus, ve ad honorem Dei, sidei Catholica, & Ecclesia sancta matris super conuocatione generalis Concilij conuocandi, per quos fucrit faciendum ad veritatem inquirendam, & sciendam super ipsis, loco & tempore, & vbi decebit proponendis intenderemus, & operam daremus esficacem; quod

deliberatione diligenti præhabita necessariò debere sieri visum fuit. Nihi-Iominus ad cautelam, & vt possimus malis obuiari, per nos, ipsos Prælatos, Barones, Nobiles, Vniuersitatem Parisiensem, Magistros in Theologia, Conuentus Religiosos, & Capitula Ecclesiarum, appellationes, & prouocationes interpositæ fuerunt, prout in quibusdam instrumentorum super hoc confectorum videre poteritis contineri. Quare ad vos, dilectos & fideles clericos nostros Archidiaconem Algia in Ecclesia Lexouiens. & Magistrum Petrum de Latilliaco Canonicum Parisiensem, !& corum quembbet mittimus pro prædictis vobis aperiendis, & clariùs significandis; vos vestrumque singulos ex affectu requirentes pro honore Dei, sidei Catholica, & sanctæ matris Ecclesiæ, quatenus tanquam ipsius Ecclesiæ veri silij, cuius negotium agitur, conuocationi Concilij generalis consentire, appellationibusque, & prouocationibus interpositis adhærere velitis, nihilominusque ad tuitionem vestram expressiorem, quam sincero affectu procurare proponimus, de nouo prouocare, & appellare secundum formam, & modum quos in præfatis instrumentis videbitis contineri, ac nobis superhoc patentes litteras, per ipsos vel corum alterum, sigillis vestris mittere sigil-Îatas. Actum Parisius die Iouis post festum Natiuitatis Beati Ioannis Baptif(x), anno Domini millesimo trecentesimo tertio. In cuius visionis testimonium sigillum prædictum huic transcripto duximus apponendum. Actum Tholosa dista die Mercurij, anno Domini millesimo trecentesimo tertio.

E Roy voyant le grand consentement de l'assemblée des Grands, & de ceux de son Conseil voulut en auoir un plus grand qui fust de tout son Royaume, & des Irinces ses voisins. Et par le moyen des lettres qui sont cy-dessus, & des Ambassadeurs qui les porterent, la chose fut si bien conduite, que dans les mois d'Aoust & de Septembre de l'année 1303. le Roy eut ce contentement que d'auoir plus de sept cens actes de consentement, & adhesion à son appel, par des Archenesiques, Enefques, & leurs Chapitres, par des Eglises Collegiales & leurs Doyens, par des Abbez & Prieurs, Abbesses, & Prieures, & par leurs Conuens, de diuers Ordres, seauoir de S. Benoist, S. Augustin, Premonstré, de la Trinité des Captifs, des Chartreux & de Tiron, de Cisteaux, Cluny, & de Fonteurault: par les Religieux Mendians freres Prescheurs, Mineurs, & Augustins: par plusieurs Hospitaux, par les Cheualiers de S. Iean de Hierusalem : par les Vniuersitez du Royaume: par diners Docteurs en Droit Cinil & Canon : par des Proninces entieres , par plusieurs villes en particulier, & par des Communautez : par plusieurs Princes, & grands Seigneurs, Barons, & Gentilshommes des Prouinces: par toutes les Eglises, les Grands, la Noblesse, Villes & Communautez du Royaume de Nauarre. Et est remarquable, qu'en tous les actes donnez par les villes il y a perpetuellement cette dause: Qu'ils se soûmetrent eux, leurs suiets, & adherens à la protection de nostre Mere sainte Eglise, du Concile, & autres qu'il appartiendra, en ce qui concerne le spirituel seulement. Et en tous les autres actes, tant des vns que des autres, il y a cette clause: Que le Roy a receu la puissance de Dieu pour la defense & exaltation de la Foy, à quoy les Prelats sont appellez in partem sellicitudinis.

Plusieurs Cardinaux partrois divers actes adhererent avec le Roy à cet appel, & appronucrent sa poursuite. Quelques - uns ont écrit que l'Abbé de Cisteaux resusai de donner son consentement, ce qui ne paroist point en aucun des actes : au contraire il se troune vingt-six actes de ceux de Cisteaux conformes à tous les autres en faueur du Roy, & fix seulement qui refuserent d'y adherer, aucc onze de diners

autres Ordres qui ne parlerent pas franchement.

Le Roy en consequence de ces actes donna grande quantité de lettres particulieres, pour asseurer ceux qui auoient adheré auec luy, promettant de les defendre contre ceux qui les voudroient inquieter pour ce regard. La Reyne & leurs enfans promirent la mesme protection.

Acte de plusieurs Archenesques, Enesques, Abbez, de ceux du Temple, & de saint Iean de Ierusalem, & autres qui reconnoissent estre obligez de defendre la personne du Roy, de la Reyne, & de leurs enfans, leur honneur, leurs droits & libertez, & de l'assister en tout ce qui leur sera possible contre qui que ce soit, mesmes contre le Pape Boniface, qui a menacé le Roy & le Royaume. Promettent sauf la renerence qu'ils doinent au S. Siege, de faire ce qu'ils pourront pour la connocation du Concile general, comme ils ont promis cy-deuant par les actes publics. Et dautant que le Roy, les Prelats, & Barons ont appellé par écrit dudit l'ape, & qu'il est à craindre qu'il ne s'en ressente par excommunications, &c. promettent d'assister le Roy & ses Barons, & ne s'en separer point pour quelque absolution du serment de fidelité qu'il puisse donner : le tout sauf le droit de l'Eglise Romaine, le leur, & celuy de leurs Eglises, n'entendans pas que le Roy pour cette adhesson acquiere sur eux & leurs Eglises de nouveaux droits.

Coffre Boniface numero 1.

Consensus Pralatorum regni Francia pro Regis defensione, & appellatione ad Concilium. 15. Iunij 1303.

Niver s i s præsentes literas inspecturis miseratione divina Nicosien. Remen. Senonen. Narbonen. & Turonen. Archiepiscopi; Laudunen. Beluacen. Cathalanen. Autissiodoren. Melden. Niuernen. Carnoten. Aurelianen. Ambianen. Morinen. Siluanecten. Biterren. Andegauen. Abrincen. Constantien. Ebroicen. Lexouien. Sagien. Claromonten. Lemouicen. Anicien. & Matisconen. Episcopi; Cluniacen. Præmonstraten. Maioris Monasterij Turonen. Sancti Dionysij in Francia, Compendien. Sancta Genouefa, Sancti Victoris Paris. Sancti Martini in Laudunen. Figiacen. & Belliloci in Lemouicinio, Abbates; Frater Hugo Visitator domorum Ordinis militiæ Templi, ac sancti Ioannis Hierosolymitani in Francia, ac fancti Martini de Campis Parisien. Priores: æternam in vero salutari salutem. Cum personam domini nostri Regis Francia, statum, honorem & iura defendere teneamur, eidem domino Regi promisimus, quòd personam suam, dominæ Reginæ, & filij sui heredis in regno statum, honorem, iura & libertates eiusdem, totis viribus, quantum secundum Deum poterimus, defendemus, & in corum tuitione sibi assistemus, contra quame um que personam, quæ eum vellet impetere, statum, honorem, iura, & libertates cius infringere, aut etia annullare, etiam contra dominum B. Papam octauum, qui multa contra cos & regnum Franciæ, dicitur comminatus fuisse. Nec ab co vnquam separabimus in defensione prædicta, sanctæ Sedis Apostolicæ reuerentia semper salua, faciemusque de connocatione generalis Concilij, prout aliàs concessimus, prout in concessionibus nostris, in instrumentis inde confectis plenius continetur. Cumque tam dictus dominus Rex, quam nos, ac magnifici viri domini K. & Lud. fratres dicti domini Regis, G. Sancti Pauli, & I. Drocens. Comites, & alij multi Barones, & nobiles regni, sub certis formis prouocaumus, & appellauimus & in scriptus, ne dictus domin. Papa commotus occasione pramisso-

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

rum, vel aliquorum ex eis, procederet contra ipsum dominum Regem regnum, Barones, nos & subditos, & nobis adhærentes, & adhærere volentes, prout in instrumentis inde confectis plenius continetur. Promittimus, quòdsi dictus dominus Papa procedat quocumque quæsito colore, occasione præmissarum appellationum, adhæsionum, & quorum cumque aliorum conuocationem dicti Concilij tangentium, excommunicando, interdicendo, suspendendo, deponendo, absoluendo à iuramento sidelitatis, homagij, vel alterius cuiuscumque obligationis, vel aliàs quoquomodo procedendo contra Regem, prædictos K. L. & Comites, aut magnificum virum R. Ducem Burgundiæ, qui appellationi prædictæ dicitur adhærere, & alios adhærentes, & adhærere volentes, qui se nobis sub forma qua se dominus Rex, & alij prænominati nobis obligarunt & obligant, obligabunt: nos dicto domino Regi & Baronibus, ac sibi assistentibus, assistemus, & secundûm Deum pro viribus defendemus, nec nos separabimus ab eisdem, nec absolutionibus à iuramentis fidelitatis, vel aliis quibuscumque relaxationibus, indultis & indulgendis, impetratis vel impetrandis, vel vltro oblatis vel offerendis, seu concedendis, vtemur; imò semper cidem domino Regi, Baronibus, & adhærentibus adhærebimus. Et hæc omnia, & singula supradicta promisimus, voluimus, & iurauimus, iure Romanæ Ecclesiæ, nostróque, & Ecclesiarum nostrarum, in omnibus, & per omnia semper saluo, & illicita conspiratione, seu coniuratione cessante. Nolentes, quòdidem dominus Rex nouum homagium, seu iuramentum acquirere in nobis, & nostris Ecclesiis valeat in aliis per prædicta. In cuius rei testimonium præsentibus litteris nostra fecimus apponi sigilla. Datum Parisius die 15. Iunij, anno Domini millesimo trecentesimo terrio. Sigillatæ 32. sigillis.

Le Roy par plusieurs lettres semblables à celles cy, promet sa protection aux Prelats, Monasteres, Barons, & Communautez contre tous ceux qui les veudroient opprimer, specialement contre Boniface qui l'auoit menacé, luy & tout son Royaume, pour auoir arresté la convocation du Concile. Et parce que ledit Boniface a sulminé contre les Prelats qui n'auoient comparu à Rome à son commandement, & adheré à ladite convocation: sa Maiesté promet de les proteger, & qu'il ne se separera iamais de leurs interests, & ses successeurs aussi, syant fait iurer en l'ame de sa Maiesté le Comte de S. Paul. La Reine, & leurs enfans Louis & Philippes promettent d'observer ce que dessus, qui sont iurer le dit Comte de S. Paul comme il avoit sait pour le Roy.

Litteræ Regis, quibus defensionem omnium Prælatorum (†) Procerum regni sui suscipit aduersus Bonifacium VIII.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum Rex, vniuersis præsentes litteras inspecturis, salutem. Cum Prælatos, Barones, & alios sideles, & subditos nostros defendere teneamur, nos dilecto nostro P. Monastery S. Cornelij Compendiæ Abbati promisimus, personam suam, statum, honorem, libertates, & iura ipsius Monasterij sui, consanguineorum, parentum, astinium, amicorum, & subditorum suorum, qui de adhærentibus suerint, & aliorum adhærentium, & adhærere volentium, essicaciter desendemus; sibique assistemus in corum desensione contra omnem hominem, qui vellet statum, honorem, libertates, & iura prædicta infringere, vel etiam annullare: & specialiter contra B. tune Ecclesiæ Romanæ regimini præsiden-

qui multis contra nos, ipsum, & alios Prælatos, & regnum, diciomminatus fuisse: nec nos ab co; & suis, ve præmissum est, nec à nobis in defensione prædicta separabimus, nec etiam exclude-,, faciemusque de conuocatione Concilij generalis, quod aliàs prosimus, sicut in instrumentis publicis inde confectis plenius contine-11. Cumque tam nos, quam Prælati, & Barones regninostri, sub certis formis prouocauerimus, & appellauerimus & in scriptis: ne dictus B. iam fortè processerit, occasione præmissorum, vel quia Prælati per nos retenti pro defensione necessaria regni nostri post eius vocationem ex inopinato emergente, ad vocationem huiusmodi non iuerint, sed ad requisitionem nostram se ex causis legitimis excusarunt, vel procedat, pendente negotio dicti Concilij, veletiam terminato, præmissorum occasione, quocunque quæsito colore, excommunicando, interdicendo, suspendendo, deponendo, absoluendo à iuramento fidelitatis, vel homagij, aut alterius cuiuslibet obligationis vinculo, seualias quoquomodo contra nos, Prælatos, Barones, consanguineos, parentes, assines, amicos, vel subditos eorumdem, aut alios adhærentes, vel adhærere volentes; nos dictis Prælatis, Baronibus, & aliis adhærentibus, vel adhærere volentibus, affistemus, & defendemus eosdem; nec nos separabimus de eis, nec absolutionibus à iuramentis quibuslibet in præsenti negotio in animam nostram factis, vel præstitis, per quoscumque, vel aliis quibuscunque relaxationi-bus, indultis vel indulgendis, impetratis vel impetrandis, vltro oblatis vel concessis, offerendis vel etiam concedendis, vtemur, imò semper eisdem Prælatis, Baronibus, & aliis adhærentibus, & adhærere volentibus adhærebimus. Nos hæredésque nostros, ad omnia præmissa, & singula præmissorum, inuiolabiliter observanda, specialiter obligamus, & ea propositis sacrosanctis Euangeliis tenere & inuiolabiliter observare, ac etiam adimplere, iurari fecimus, in præsentia nostra, & in animam nostram, per dilectum & fidelem nostrum Comitem S. Pauli. Cæterum carissimæ consorti nostræ Ioannæ Reginæ Franciæ, ac carissimo Ludouico primogenito, & Philippo secundo-genito natis nostris, & Baronibus supradictis, damus præsentibus in mandatis, vt eidem Abbati P. omnia & singula præmissa promittant, séque expresse, & specialiter obligent ad obseruationem corumdem, & similibus iuramentis astringant. Nos verò per promissiones & iuramenta, quæ dictus Abbas super præmissis & præmissa tangentibus, nobis fecit & præstitit, non intendimus, nec volumus nouum homagium, iuramentum, seu aliam nouam seruitutem, in 1960, & in Monasterio suo, & ipsius successoribus, in aliis acquirere in futurum. Nos autem Ioanna, Franciæ & Nauarræ Regina, Campaniæ, Briæque Comitissa Palatina; nósque Ludouicus & Philippus præfati, præmissa omnia & singula tenere sirmiter, & sideliter observare, quantum ad nos pertinet, vel in futurum poterit pertinere, promisimus, & per præfatum Comitem S. Pauli in animas nostras iurari fecimus, nos, hæredes & successores nostros ad hæc expresse, & specialiter obligantes. Nos verò prænominatus Rex præmissa omnia & singula per præfatos consortem & liberos nostros de mandato nostro promissa, iurata, & prædictas obligationes modo prædicto factas fuisse testamur. Et ad maiorem cautelam sigillum nostrum, nos Regina prædicta literis his appendi fecimus, vnà cum sigillo præfati domini nostri Regis. Datum Parisius die 15. Iunij anno Domini 1303.

Pareilles lettres, & en mesmes termes addressées, Dilecto Fratri Yterio de Nantolio Priori domus Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani. Actum Paris. die Sabbati in sesto B. Laurentij anno 1303. seellées de deux seaux.

Au Threfor Boniface num. 748

pareilles lettres, Dilecto Fr. Hugoni de Peraudo generali Visitatori domorum Ordinis militiæ Templi, pro domibus suis infra regnum suum existentibus. de mesme datte, & seel.

Au Thresor Boniface numero 741.

Lettres de protection données par le Roy aux freres Mineurs de la Prouince de Touraine, qui ont adheré à ce qui se fait contre Boniface VIII.

DHILIPPVS Dei gratia Francorum Rex, vniuersis præsentes litteras in-I specturis salutem. Cum Prælatos, Barones, & alios sideles subditos nostros defendere teneamur, nos Ministro fratrum Minorum prouinciæ Turonens. singulisque fratribus ciusdem Ordinis, & prouinciæ nobis adhærentibus promisimus, quòd personas suas, status, honores, libertates, & iura ipsorum, Ecclesiarum que suarum, consanguineorum, parentum, affinium, amicorum, & subditorum suorum, qui de adhærentibus fuerint, & aliorum adhærentium, & adhærere volentium esticaciter detendemus, sibique assistemus in corum defensione contra omnem hominem, qui vellet status, honores, libertates, & iura prædicta infringere, vel etiam annullare, & specialiter contra Bonifacium, nunc Ecclesiæ Romanæ regimini præsidentem, qui multa contra nos, ipsum, & alios Prælatos, & regnum dicitur comminatus fuisse, nec nos ab co & suis, vt præmissum est, nec ipsos à nobis in defensione prædicta separabimus, nec etiam excludemus, taciemusque de conuocatione generalis Concilij, quod aliàs promisimus, sicut in instrumentis publicis inde confectis plenius continetur. Eumque tam nos quam Prælati, & Barones regni nostri sub certis formis prouocaucrimus, & in scriptis, ne dictus Bonifacius commotus occasione præmisforum, velaliquorum ex eis procederet contra nos, Prælatos, Barones & subditos nostros, prout in instrumentis publicis inde confectis plenius continetur, promittimus, quòd si dictus Bonifacius iam forte processerit occasione præmissorum, vel quia Prælati per nos retenti pro defensione necesfaria regni nostri post cius vocationem ex inopinato emergente ad vocationem huius non iuerunt, sed ad requisitionem nostram se ex causis legitimis excusarunt, vel procedat pendente negotio dicti Concili, vel ctiam terminato pramissorum occasione, quocunque quasito colore, excommunicando, interdicendo, suspendendo, deponendo, absoluendo à iuramento fidelitatis, vel homagij, aut alterius curuflibet obligationis vinculo, seualiàs quoquomodo contra nos, Prælatos, Barones, confanguincos, parentes, affines, amicos, vel subditos corumdem, autaliàs adhærentes, vel adhærere volentes, nos dictis Prælatis, Baronibus, & aliis adhærentibus, & adhærere volentibus assistemus, & defédemus eosdem, nec nos separabimus abeis, necabiolutionibus à iuramentis quibuslibet in præsenti negotio in animam nostram factis, vel præstitis, per quoscunque, vel aliis quibuscunque relaxationibus indultis vel indulgendis, impetratis vel impetrandis, vitro oblatis vel concessis, offerendis vel etiam concedendis vtemur; imò semper cisdem Prælatis, Baronibus, & aliis adhærentibus, vel adhærere volenti-

I3O3 Aouil

bus adhærebimus: nos, hæredésque nostros ad omnia præmissa, & singula præmissorum inuiolabiliter observandum specialiter obligantes, & ea propositis sacrosanctis Euangeliis tenere, & adimplere iurari fecimus in præsentia nostra, & in animam nostram per dilectum, & sidelem nostrum Comitem Sancti Pauli. Caterum carissima consorti nostra Ioanna Reginæ Franciæ, ac carissimo Ludouico primogenito, & Philippo secundo-genito natis nostris, & Baronibus supradictis, damus præsentibus in mandatis, vt eidem Ministro prædictisque fratribus nobis adhærentibus omnia & singula præmissa promittant, séque expressè, ac specialiter obligent, ad observationem eorumdem, & similibus iuramentis obstringant: nos verò per promissiones, & iuramenta quæ dictus Minister super præmissis, & præmissa tangentibus nobis secit, & præstitit, non intendimus, nec volumus nouum homagium, iuramentum, seu aliam nouam seruitutem in ipso, & in eius Ecclesia, & in ipsius etiam successoribus in aliis acquirere in futurum. Nos autem Ioanna Dei gratia Francorum, & Nauarræ Regina, Campaniæ Briæque Comitissa Palatina, nósque Ludouicus & Philippus præfati præmissa omnia, & singula tenere sirmiter, & sideliter adimplere quantum ad nos pertinet, vel in futurum pertinere poterit, promisimus, & per præfatum Comitemsancti Pauli in animas nostras iurari fecimus, nos, hæredes & successores nostros ad hoc expresse, & specialiter obligantes. Nos verò prænominatus Rex præmissa omnia, & singula per præfatos consortem, & liberos nostros de mandato nostro præmissa iuramenta, & prædictas obligationes modo prædicto factas fuisse testamur: & ad maiorem cautelam sigillum nostrum, nos, Regina prædicta litteris ils appendi fecimus vnà cum sigillo præfati domini nostri Regis. Datum Parisius die Martis, ante festum Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis, anno Domini millesimo trecentesimo tertio.

Le Roy ordonne à ses Officiers de ne point souffrir que l'Abbé de Cluny, & ceux de son Ordre soient inquietez, pour auoir adheré auec luy à ce qu'il auoit ordonné contre Boniface. Leur ordonne de leur porier toute faueur; & de plus si le dit Abbé leur demande conseil & asistance contre ceux de son Ordre, qui n'auront pas en crite occasion suivi ce qu'il a arresté, de ne luy rien resuser. Prie ceux qui sont hors de son Royaume de fauoriser les dits de Cluny en cette occasion.

Littera quibus Rex Officiariis suis scribit, vt appellationi ad futurum Concilium interiecta ab Abbate Cluniacensi adhareant, vi illi auxilium prabeant.

1303. 13. Iuin. PHILIPP v s Dei gratia Francorum Rex, vniuersis & singulis regni nostri Seneschallis, Bailliuis, Castellanis, Præpositis, Iustitiariis, & seruientibus nostris quibuscunque ad quos præsentes litteræ peruenerint, salutem. Vobis vniuersis & singulis præcipiendo mandamus quatenus dilectum, & sidelem nostrum Abbatem Cluniacensem, qui ad suturum proximum generale Concilium, vel ad suturum summum Pontisicem, prout melius suerit saciendum vnà nobiscum, & cum aliis Præsatis & Baronibus regni nostri ex causis legitimis prouocasse noscitur, & etiam appellasse, non permittatis durate appellatione, seu prouocatione huiusmodi ab aliquibus regni nostri, status cuius cunque, vel conditionis existant, nec etiam alios Abbates Ordinis Cluniacensis, Priores & administratores quoscunque subditos, familiam, amicos, & assines corum eis adhærentes in appellatione,

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

vel prouocatione huiusmodi in eorum personis, rebus, iuribus, priuilegiis, & possessionibus quibuscunque, ab aliquo opprimi, affligi, aut quomodocunque indebité molestari; quinimo eidem Abbati, & personis prædictis assistatis, quantum de iure poteritis, in gratia, auxilio, & fauore. Carerum si aliquos idem Abbas de subditis suis inuenerit qui nollent in appellatione, & prouocatione prædicta adhærere eidem, sed indultara viatra sequi niterentur & vellent, & velbrum super his idem Abbas velit habere confilium & iuuamen, volumus & mandamus, vt eundem Abbatem in punitione, & retractatione talium personarum adiuuare nullaterius disseratis, ab codem vel eius certo mandato super his requisiti. Illos verò qui extra regnum nostrum commorantur, & degunt, affectuose rogamus, ve eundem Abbatem, si corum indigeat auxillo, iuuent similiter in prædictis, si super hoc, vt præmittitur, fuerint requisiti. Datum Parisiis die 15. Iunij anno Domini 1303.

Extraict d'vn Registre du Tresor des Chartes du Roy cotté 36, lettres 75, & 116.

Acte de l'Université de Paris qui adhere à tout ce que le Roy a arresté contre le Pape Boniface.

Niver sis præsentes litteras inspecturis Officialis Curia Parissen- 1303 sis salutem in Domino. Nouerint vniuersi, nos anno Domini millesimo 25 auss. trecentesimo tertio die Iouis in festo Translationis Beati Martini vidisse litteras inferius annotatas, figillo verò venerabilium, & diferetorum vixorum Magistrorum, ac secularium Vniuersitatis Parisiensis studentium, st prima facie apparebat, sigillatas, tenorem qui sequitur continentes: Vniuerfis præsentes litteras inspecturis vniuersitas Magistrorum, & scholarium Parisius studentiŭ salutem in Domino. Ad notitiam singulorum volumus peruenire, quòd nuper nonnullis ex nobis maiorem partem facultatum nostrarum, & totius Parisiensis studij facientibus pro certis causis, & negotiis accedentibus ad præsentiam excellentissimi Principis domini Philippi Dei gratia Franciæ Regis illustris, ipso domino Rege, ac nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Comitibus, Baronibus, & aliis magnæ auctoritatis pertonis, tam Ecclesiasticis quam secularibus, apud Luparam Parif. existentibus recitatum fuit, nobis expositum, & narratum ibidem, quòd die Iouis, & die Veneris præcedentibus iptis domino Rege, Archiepifcopis, Epifcopis, & aliis personis prædictis præsentibus, per quosdam Comites, & alios nobiles Regni Francia contra dominum Bonifacium Papam octauum proposita, & significata fuerunt diuersa enormia & horribilia, ac detestabilia crimina, quorum quædam hæresimsapiunt manifesté, quibus eum irretitum esse dicebant, & super iis publicé, ac notorie diffamatum, præstito ibidem ab eisdem proponentibus ad sancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramento, quòd huiuimodi proposita, & significata credebantesse vera, & posse probari in generali Concilio, vel alias vbi, quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum; & per proponentes cosdem à domino Rege tanquam fidei pugile & Eccletia defensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis Ecclesiasticis supradictis tanquam Ecclesiæ sideique columnis, petitum suerat, ac instanter & pluries requisitum, vt pro declaratione veritatis huius, vt omnis error abscedat, ac periculis & scandalis, qua vniuersali Eccletia imminent, occurratur, conuocationi & congregationi dicti Concili, gene-

ralis, ad laudem Dei nominis, & exaltationem & augmentum Catholicæ fidei, ac salubre regimen, & bonum statum vniuersalis Ecclesia, & totius populi Christiani, opem darent, & operam efficaces. Quódque idem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & alix persona Ecclesiastica supradicta auditis, & intellectis plenius propositis, & significatis, & requisitionibus supradictis, considerantes quòd in hoc casunegotisi agitur fidei, quod est Dei, & quòd ad defensionem, conservationem, & exaltatione ipsius sidei ipse dominus Rex collatam sibi recepità Domino potestatem, iidémque Prælati sunt in partem sollicitudinis cuocati, super præmissis per dies multos discussione, ac deliberatione præhabita diligenti, ex præmissis & aliis legitimis causis moti conuocationem, & congregationem dicti Concilij generalis, vtilem & omnino necessariam reputantes huiusmodi conuocationi, & congregationi consenserant, ac responderant quòd conuocationi, & congregationi prædictis opem, & operam darent efficaciter vt deberent: & ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus exiis, prout timebantex verisimilibus coniccturis, & comminationibus multis, contra cos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquo modo procedar, aut procedi faciat sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, priuando, autalias quouis modo in impedimentum, & perturbationem Concilij congregandi, & quin consedere, coniudicare, & alia quæ ad officium Prælati pertinent facere in eodem Concilio possent, saluíque corum, & sibi adhærentium status manere deberent, pro se, Ecclessis, Parochianis, & subditis suis, & pro sibi adhærentibus, seu adhærere volentibus in hac parte, ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum fummum Pontificem, & ad illum, vel ad illos, ad quem, vel ad quos de iure fuerit appellandum, prouocarunt, & appellarunt in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt supponentes se, Ecclesias, Parochianos & subditos, ac sibi adhærentes, ipforum status, iura, & bona protectioni dininæ, prædicti Concilij, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis, ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Quare proparte præfati domini Regis petiebatur à nobis, vt conuocationi & congregationi dicti Concilij generalis assentire, ac quantum in nobis est opem dare, & operam curaremus. Nos autem præmissis considerationibus, & causis inducti conuocationem, & congregationem ipsius Concilis reputantes vtilem necessariam & salubrem, ac expedientem fidei negotio, & Ecclesia sancta Dei, cius dem convocationi, & congregationi Concilii assentimus, ac opem & operam liberter dabimus iuxta posse, & prouocationi, & appellationi præfati domini Regis adhæremus, quantum de iure possumus, & debemus secundum Deum & institiam, & sancta permittunt canonicæ fanctiones, supponentes nos, acnobis adhærentes, & adhærere volentes, statum nostrum, & vniuersitatem nostram protectioni diuina, & prædicti Concilij generalis, ac futuri veri & legitimi fummi Pontificis. In quorum omnium testimonium sigillum nostræ vniuersitatis prædictæ præsentibus litteris duximus apponendum. Datum die Veneris ante festum Natiuitatis Beati Ioannis Baptistæ, anno Domini millesimo trecentesimo tertio. Transcriptum autem huiusmodi litterarum sieri fecimus, sub sigillo Parilientis Curiæ, cuiuslibetiure saluo. Datum anno & die prædictis.

Acte par lequel les Doyen & Chapitre de l'Eglise de Paris adherent auec le R oy à tout ce qu'il a resolu en l'affaire contre le Pape Boniface.

Il y a vne clause qui porte: Ad desensionem, & exaltationem ipsius sidei dominus Rex collatamsibi recipit à Domino potestatem, iidem Prælati sunc in partem sollicitudinis euocati.

Au Thresor Boniface numero 18.

VIVERSIS præsentes litteras inspecturis, Decanus & Capitulum Parisien. salutem in Domino. Ad notitiam singulorum volumus peruenire, quòd nuper nonnullis ex nobis vocatis ad præsentiam excellentissimi Principis domini Philippi Dei gratia Regis Franciæ illustris, ipso dom. Rege, ac nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Comitibus, Baronibus, & aliis magnæauctoritatis personis, tam Ecclesiasticis quam sæcularibus in Camera regia apud Luparam Parisius existentibus recitatum fuit, expositum, ac narratum ibidem, quòd die Iouis, & die Veneris præcedentibus, ipsis domino Rege, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis personis præsientibus, per quosdam Comites, & alios nobiles regni Franciæ contra dom. B. Papam octauum proposita, & signisicata fuerunt diuersa enormia, & horribilia & detestabilia crimina, quorum quædam hæresim sapiunt maniscste, quibus eum irrétitum esse dicebant, & super eis publice, ac notorie disfamatum, præstitis ibidem ab eisdem proponentibus ad sancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quòd huiusmodi propolita & significata credebant esse vera, & posse probari in generali Concilio, vel aliàs vbi, quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum; & per proponentes cosdem à domino Rege tanquam sidei pugile, & Ecclesiæ defensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis Ecclesiasticis supradictis, tanquam Ecclesia sideique columnis, petitum fuerat, ac instanter, ac pluries requisitum, vtpro declaratione veritatis huiusmodi, vt omnis error abscedat, ac periculis & scandalis quæ vniuersali Ecclesia imminent occurratur, conuocationi & congregationi dicti Concilij generalis, ad laudem Dei nominis, & exaltationem, & augmenrum Catholicæ fidei, ac salubre regimen, & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, opem darent & operam esticaces: quédque idem dom. Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & alix persona Ecclesiastica supradicta auditis, & intellectis plenius propositis & fignificatis, & requisitionibus supradictis, considerantes quòd in hoc casu negotium agitur sidei quod est Dei, & quòd ad descrisionem, conseruationem, & exaltationem ipsius sidei ipse dom. Rex collatam sibirecepit à Domino potestatem, iidémque Prælati sunt in partem sollicitudiniseuocati, super præmissis per dies multos discussione & deliberatione præhabita diligenti, ex præmissis & aliis legitimis causis moti conuocationem & congregationem dicti Concilij generalis vtilem, & omnino necessariam reputantes, huiusmodi conuocationi & congregationi consenserant, ac responderant, quòd conuocationi & congregationi prædictis opem, & operam darent efficacem vt deberent: & ne dictus dominus B. motus, seu prouocatus ex iis, prout timebant ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus multis, contra eos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, prinando, vel alias quouis modo in impedimentum, & perturbationem Concilis congre-

1303. 25 lum,

gandi, & quin consedere, coniudicare, & alia quæ ad officium Prælati pertinent facere in codem Concilio possent, salusque corum, & sibi adhærentium itatus manere deberent, pro se, Ecclesiis, Parochianis, & subditis suis, & pro sibi adharentibus, seu adharere volentibus in hac parte, & prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum, & legitimum summum Pontificem, & ad illum vel ad illos, ad quem vel ad quos de iure fuerit appellandum prouocarunt, & appellarunt in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt, supponentes se, Ecclesias, Parochianos, subditos, ac sibi adhærentes, ipsorum status, iura & bona protectioni diuinæ, prædicti Concilij, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem hususmodi, vbi quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Quare pro parte præfati dom. Regis petebatur à nobis, vt conuocationi, & congregationi prædicti Concilij generalis assentire, ac quantum in nobis est opem dare, & operam curaremus. Nos autem præmissis considerationibus, & causis inducti, conuocationem, & congregationem ipsius Concilij reputatam ab eis vtilem, necessariam, ac salubrem, ac expedientem sidei negotio, & Ecclesia san-Az Dei, ciusdem conuocationi, & congregationi Concilij assentimus, & opem, & operam libenter dabimus iuxta posse, & prædictis prouocationibus, & appellationibus adhæremus, faluis auctoritate, & reuerentia Scdis Apostolicæ, sanctaque ac Catholicæ Ecclesiæ vnitate, & in quantum secundum Deum possumus & debemus. Et ne dictus dominus B. motus, seu prouecatus ex iis, prout timemus ex verisimilibus coniccturis, & comminationibus multis, contra nos, vel aliquem ex nobis, vel Ecclesiam nostram quoquomodo procedat, aut procedi faciat sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando vel suspendendo, interdicendo, vel aliàs quoquo modo in impedimentum, vel turbationem Concilij congregandi, & quin aliàs status nostri salui maneant pro nobis, & nobis adhærentibus, seu adhærere volentibus, ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, &ad illum, seu ad illos, ad quem, seu quos de iure fuerit appellandum, prouocamus, & appellamus in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petimus. Supponentes nos, ac nobis adhærentes, & adhærere volentes, statum nostrum, Ecclesiam nostram protectioni diuina, & prædicti Concilij generalis, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem, seu prouocationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus nobis visum fuerit expedire. In quorum omnium testimonium figillum nostrum prasentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisius die Veneris ante sestium Beati Ioannis Baptistæ, anno Domini millesimo trecentelimo tertio. Seellé.

Acte des Freres Irescheurs de Paris, qui adherent audit appel, salua sui Ordinis obedientia reuerentiaque, & honore Ecclesia Romana, ac sidei Catholica veritate, se mettans eux & leurs Confreres sous la protection du saint Concile, & du futur Pape legitime, sans se départir de leurs appellations.

Au Thresor Coffre Boniface num. 26.

N nomine Domini, Amen. Anno ciusdem millesimo trecentesimo ter-1303. I tio indictione prima, vicesima sexta die mensis Iunij, Pontificatus domini Bonifacij Papæ octaul anno nono, tenore præsentis instrumenti pu-

26. luin.

blici nouerint vniuersi, quòd in præsentia mei Notarij, & testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum, & rogatorum, fratres Reginaldus de Albigniaco, locum tenens Prioris, vel Superioris conuentus fratrum Prædicatorum Paris. Ioannes de Allodio quondam Cancellarius Paris. Petrus de Condeto, Nicolaus Confessor domini Regis, Wibertus eius socius, Ioannes Paris. Guillelmus Paris. Stephanus de Cingiaco eius socius, Richardus de sancto Dionysio, Ioannes de Monte-lectorici; Durandus de sancto Porciano, Bernardus de Cuciaco, Thomas de Confleto, Bartholomeus de Bello-loco, Guillelmus de fancto Euulcio, Ioannes de fancto Maximino, Adam de Chableis, Girardus de Tilligniaco, Nicolaus de Sancto Amulpho, Tierricus de Auella, Bernardus Metens. Henricus Tesson, Petrus de Moncello, Guillelmus de Matiscone, Petrus de Conapeuilla, Ioannes de Monasterio, Robertus Senon. Michaël de Vonell. Herueus de Ancto, Simon Meten. Ioannes de fancto Vincentio, Petrus Beleti, Ioannes de Latigniaco, Nicolaus de Bella-villa, Ioannes Infulenf. Renerus Pruuinen. Albertus Cathalonens. Guillelmus de Foresta, Mauricius de sancte Paulo, Simon de Azayo, Ioannes Mineti, Balduinus de Basseya, Droco Beluacenf. Reginaldus de Iarz. Bartholomeus Parif. Guillelmus Guidonis, Guillelmus le Loquetis, Gerardus de sancto Amando, Andreas Insulen. Godefridus Leodiensis, Ioannes de Chetenuilla, Michael de Magneyo, Stephanus de Chenillone, Guillelmus Gebennenf. Ioannes Meldensis, Hugo Donati, Bernardus Dominici, Guillelmus Durandi, Bernardus Massandi, Guillelmus Bertrandi, Bomeus Matheus de Appulia, Ioannes Taurini, Robertus de Attrebato, Ioannes de Vallibus, Petrus de Tarniaco, Gaufridus de Albigniaco, Cubertus Scotus, Robertus Scotus, Hugo Scotus, Alexander Scotus, Robertus Andrini, Ioannes de Mouciaco, Egidius de Bosco, Nicolaus Paris. Ytherius Alani, Oliuerus de sancto Ioanne, Hugo de Compendio, Ioannes Carnotensis, Reginaldus Meten. Ioannes Breardi, Michaël de Pontegremi, Georgius Carnoten: Hugo Bisuntinus, Guillelmus Barberij, Gerardus de Monasteriolo, Nicolaus de Monte-lectorici, Nicolaus de Tilecastro, Ioannes de sancto Mederico, Nicolaus de Gandauo, Guillelmus Attrebat. Ioannes Lugdun. Gerardus Beluacenf. Galterus Normannus, Stephanus de Albigniaco, Rucho reuerendus Prior Prouincialis Franciæ, Bernardus Aruernus Prior Parif. Alanus Supprior, Ioannes de Braya, Petrus Israël, Theobaldus de fancto Porciano, Herneus Natalis, Herneus de Giffo, Eustachius Parif. Ioannes de Belua, Nicolaus de Nongento, Remondus Orientis, Iacobus Lausannensis, Ioannes Lemouicen. Nicolaus de Berraudi Curia, Guillelmus Bisuntinus, Poncius de Breson, Garinus de Barro, Pregentius de Guingampo, Michaël de Ceris, Guillelmus de Espauilla, Helias de Prato, Egidius de fancto Dionysio ; Hugo de Insula , Stephanus Yuardi , Yuo Cadomi, Galterus de Vinoliis, Petrus de Clugniaco, Ioannes Chaumerdi, Petrus de Treforcio, lacobus de Manfo, loannes Harelli, Gaufridus de Percio, Nicolaus de Conino, Egidius Infulent. Adam Pariil. & Stephanus Chifleti de Conuento dictorum fratrum Prædicatorum Paris, in Capitulo eiusdem Conuentus hora tertia congregati, auditis expositisque sibi, & pleniùs intellectis prouocationibus, & appellationibus ex parte excellentissimi Principis domini Philippi Dei gratia Regis Francia illustris, ac reuerendorum in Christo patrum dominorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum, & Priorum, ac Baronum Regni Francia, quorum nomina in publicis instrumentis confectis super hoc plenius continentur sex

certis causis, & sub certis modis in cisdem instrumentis seriosiùs expositis, & contentis, ad sacrum congregandum generale Concilium, vel ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, vel ad illum, vel illos ad quem, vel quos de iure foret appellandum, pro se, & sibi in hac parte adhærentibus, seu adhærere volentibus interiectis, ne dictus Bonifacius Papa octauus motus, seu prouocatus exiis, contra prædictum dominum Regem, Prælatósque, & Ecclesias, subditos, & adhærentes, parentes, & amicos quoquomodo procederet, aut procedi faceret, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, priuando, vel alias quouis modo quocunque colore quæsito, sua, aut alia auctoritate quacuque, prout in eisdem instrumentis publicis pleniùs continetur, prouocationibus, & appellationibus antedictis adhæserunt. Et ex abundanti ex eisdem & sub eisdem modis & verbis similiter appellarunt, salua sui Ordinis obedientia, reuerentiaque, & honore Ecclesia Romana, ac fidei Catholica veritate, supponentes se & sua, & statum suum protectioni dicti sacri congregandi Concilij, & prædicti veri & legitimi futuri summi Pontificis, non recedendo ab appellationibus supradictis, sed eis potius adhærendo. Actum Parisius in Capitulo domus Prædicatorum fratrum, anno, indictione, die, mense, & Pontificatu supradictis. Præsentibus nobili & potenti viro domino Matthæo de Tria milite, Magistro Ioanne de Foresta Canonico Baiocen. Ioanne de Montigniaco, Magistris Thoma de Foresta, & Drocone de Rimaricomonte, Clericis, testibus ad hoc vocatis specialiter & rogatis.



Et ego Ioannes de Prunino auctoritate sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Notarius publicus, vnà cum suprascriptis testibus, præmissis omnibus, & singulis præsens interfui, & ea vt suprà leguntur, sideliter in publicam formam redegi, meóque signo consucto signaui requisitus & rogatus.

Acte par lequel l'Abbé de Luxeuil adhere à ce qu'a ordonné le Roy contre Boniface.

1303. Ium. NIVERSIS præsentes litteras inspecturis, Th. humilis Abbas Luxoui, salutem. Cûm personam domini nostri Regis Franciæ, statum,
honorem & iura desendere teneamur, eidem domino Regi promisimus, quòd personam suam, dominæ Reginæ, & silij sui in regno hæredis
statum, honorem, iura & libertates eius dem totis viribus quantum secundûm Deum poterimus, desendemus, & in corum tuitione sibi assistemus
contra quamque partem quæ eum vellet impetere, statum, honorem, iura
& libertates eius infringere, aut etiam annullare, etiam contra dominum
B. Papam VIII. qui multa contra cos, & regnum Franciæ dicitur comminatus suisse, nec ab co vnquam nos separabimus in desensione prædicta, sanca Sedis Apostolicæ reuerentia semper salua: saciemús que de conuocatione Concilis generalis, prout aliàs concessimus, prout in transactiombus nostris in instrumentis publicis inde confectis pleniùs continetur.
Cúmque tam dictus dominus Rex, quam nos, & magnifici viri Karolus,

& Ludouicus fratres dicti domini Regis, Comes S. Pauli & I. Drocens, Comes, & alij milites, Barones, & nobiles regni sub certis formis prouocauerimus, & appellauerimus, & in scriptis, ne dictus dominus Papacommotus occasione præmissorum, vel aliquorum excis procederet contraipsum Regem, regnum, Barones, nos & subditos, & nobis adhærentes, & adhærere volentes, prout in instrumentis inde confectis pleniùs continctur: promittimus, quòd si dictus dominus Papa procedat quoquo quesito colore, occasione præmissorum, appellationum, adhæsionum, & quorumcumque aliorum conuocationem dicti Concilij tangentium, excommunicando, interdicendo, suspendendo, deponendo, absoluendo à inramento fidelitatis, homagij, vel alterius cuiuscumque obligationis, vel alio quoquo modo procedendo contra Regem, prædictos K.& L.& Comites, aut magnificum virum R. Ducem Burgundiæ, qui appellationi prædictæ dicitur adhærere, & alios adhærentes, & adhærere volentes, qui se nobis sub forma qua se dictus dominus Rex, & alij prænominati nobis obligauerunt, & obligant, & obligabunt: Nos dicto domino Regi, ac Baronibus, & fibi adhærentibus assistemus, & secundum Deum pro iuribus defendemus, nec nos separabimus ab eisdem, nec absolutionibus à iuramento fidelitatis, vel aliis quibuscunque relaxationibus indultis vel indulgendis, impetratis vel impetrandis, vel vltro oblatis, vel offertis, vel concessis, seu concedendis vtemur: imò semper eidem domino Regi, Baronibus & adharentibus adhærebimus. Et hæc omnia & singula promisimus volumus & iuramus, iure ratione Ecclesia, nostróque & Ecclesiarum nostrarum in omnibus, & per omnia semper saluo, & illicita conspiratione, seu consuratione cessante. Nolentes quòd idem dominus Rex nouum homagium, seu iuramentum acquirere in nobis, & nostris Ecclesiis valeat in aliis per pradicta. In cuius rei testimonium præsens litteris nostrum secimus apponi sigillum. Datum apud Vicen. anno Domini 1303, die Martis post octauam Apostolorum Petri & Pauli mense Iulio.

Le Roy dit que plusieurs Comtes, Barons, & Cheualiers meus de zele de Religion luy remonstrerent le miserable estat de l'Eglise sous le Pape Boniface, tout councrt de crimes horribles qu'ils croyoient veritables, & qu'ils pourroient prouuer, & qu'ils en seront la poursuite au Concile general ou ailleurs où il sera iugé à propos. Ces choses surent dites en presence du Roy assisté des Prelats & autres Ecclesiastiques, Barons, Comtes, & autres, & demanderent en outre au Roy, tanquam sidei pugili & Ecclesia desensori, & aux Prelats presens, qu'on tranaillass à la conuocation d'un Concile general, cùm in talibus casibus directrix veritatis extiterit regia domus nostra.

Le Roy sur cela ayant pris conseil & entendu les Prelats, l'Vniuersité de Paris, les Docteurs en Theologie, & autres, & quelques Estrangers, comme ausi plusieurs Grands & Nobles, il fut resolu que la conuocation du Concile generalestoit du tout necessaire pour le bien de l'Eglise, asin que l'innocence du Pape soit connuë. Le Roy promet de faire tout ce qui sera en luy pour paruenir à cette conuocation; & appelle au futur Concile ou au Pape sutur legitime, ou à celuy qui sera trouné plus à propos, de tout ce que pourra faire Bonisace contre luy, & tous ceux qui auront adheré auce luy, au cas qu'il ait du ressentiment de cette action. Le Roy pour auoir vn consentement de toutes les Communautez de son Royaume, tant Eccle-siassiques que séculieres, enuoya diverses personnes qualisiées par tout son Royaume.

Le Roy declare, qu'au cas que le Pape procede contre luy, & ceux qu'il a assemblez pour aduiser les moyens d'assembler un Concile, qu'il en appelle au futur Concile, ou au Pape qui sera legitime.

1303. 1. luillet.

DHILIPPVS Dei gratia Francorum Rex, vniuersis præsentes litteras inspecturis salutem. Etsi Catholica sidei & vniuersalis Ecclesia, matris fidelium, sponsæ Christi, negotium cunctos, quos ciusdem participatio fidei, & religio Christiana complectitur, principaliter & immediate contingat, ac proprium interesse respiciat singulorum: nos tamen & alios Reges, & Principes orbis terræ eo principalius, atque peramplius tangit & respicit, & ad ipsius promotionem negotij cum causa deposcit, eo astri-Eti tenemur obnoxiùs, quo ad exaltationem, & augmentum eiusdem sidei, & defensionem Ecclesiæ, & Ecclesiasticæ libertatis commissam suscepisse recognoscimus & fatemur, & traditam divinitus potestatem. Nuper siquidem nonnulli Comites, Barones, & milites regni nostri, side dignæ quidem, & magnæ auctoritatis personæ, moti vt dicebant seruore sidei, sinceræ deuotionis affectu, & zelo caritatis inducti, sacrosanctæ Romanæ, & vniuersali Ecclesiæ matrisuæ, quam sub præsidentia B. nunc eiusdem Ecclesiæ regimini præsidentis miserabiliter deprimi, ac deformationem enormem, & iacturam pati dicebant, compatientes ab intimis, ac Christianæ sidei in qua salus animarum consistit, & quæ suis temporibus proh dolor contabescit, & deperit, excidio condolentes, ad ipsius Ecclesix, & totius Christianitatis salubre regimen, & bonum statum, ac reparationem, & exaltationem Catholicæ fidei, votis vt dicebant feruentibus intendentes, maxime cum eidem Ecclesia sidei fundamento, & animarum saluti summe expediat, vt dominici gregis ouili, non nisi verus & legitimus, ac verè & legitime pattor præsit, & quòdab cadem Ecclesia sponfa Christi, quæ non habet maculam neque rugam, omnis error, scandalum, iniquitas, ac iniustitia repellatur, ac toti mundo quem ex peruersis actibus, detestandis operibus, & perniciosis exemplis dicti Bonifacij in guerris, & tenebris manere dicebant, salus, pax, & tranquillitas diuma fauente misericordia procurentur, contra dictum Bonifacium hereticæ prauitatis, & alia diuerfa, enormia, horribilia, ac detestabilia crimina, quibus cum irrétitum esse dicebant, & super eo publice, ac notorie diffamatum; nobis ac Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Prælatis, ac personis Ecclesiasticis, qui pro suis & Ecclesiarum suarum agendis conuenerunt, ac Baronibus, Comitibus, & aliis nobilibus regni nostri præsentibus asseruerunt, proposuerunt, & obiecerunt publice & patenter, præstitis ab cisdem obiectoribus, ve vestram in hac parte conscientiam informarent, nostrumque ad exauditionem petitionis suæ animum facilius inclinarent, ad fancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quòd huiusmodi crimina credebant esse vera, & se posse probare, quódque ipsa in generali Concilio, vel aliàs vbi, & coram quibus expedire viderint, & de iure fuerit faciendum, ad finem debitum prosequentur. Petentes à nobistanquam fidei pugili, & Ecclesiæ desensore, ac Archiepiscopis, & Episcopis supradictis tanquam Ecclesia sideique columnis, ve pro declaratione veritatis hunufmodi, ve omnis error abfeedat, ac periculis & feandalis quæ vniuerfali Ecclesia imminent occurratur, conuocationi, & congregationi dicti Concilij generalis, ad laudem diuini nominis, augmentum, & exaltationem Catholicæ fidei, honorem & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, ac

totius populi Christiani opem daremus, & operam esficaces, cum in talibus & similibus casibus semper directrix veritatis extiterit Regia domus nostra. Nos autem licèt pudenda patris proprio libenter pallio tegeremus, ob specialis tamen deuotionis, & dilectionis zelum, quem ad præfatam Ecclesiam, matrem sidelium, sponsam Christi, cuius tanquam Christianæ legis & Catholica fidei zelatores deuotum nos filium profitemur, & defensorem recognoscimus specialem, progenitorum nostrorum insequendo vestigia gerimus, præmissa nequeuntes vrgente conscientia, sub conniuentia vel dissimulatione transire, præsertim cum super excidio sidei, nostro, & & aliorum quorumlibet, & præcipuè Regum, & Principum orbis terræ deberet patientia reprobari, huiusmodi propositionibus, & obiectionibus, ac requisitionibus auditis, & pleniùs intellectis, ac super iis cum Prælatis, videlicet Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Vniuersitate Parisiens. studij, ac Magistris in Theologica facultate, & in vtroque Iure Doctoribus, Religiosis, & aliis de regno nostro oriundis, acetiam aliunde, ac in regno ipso, & alibi prælaturas, & beneficia obtinentibus, nec non Baronibus, & aliis nobilibus deliberatione, & discussione habita pleniori, conuocationem, & congregationem dicti Concilij ex pramistis, & aliis iustis, & legitimis causis vtilein, & salubrem expedientem sidei negotij, & Ecclesiæ sanctæ Dei, & omnino necessariam reputantes, conuocationi, & congregationi huiusmodi faciendæ, vt præfati B. innocentia clareat, sicut teste conscientia exoptamus, aut de impositis sibi per Concilium discutiatur, statuatur & siat, quod præcipiunt, & decernunt canonicæ sanctiones, deliberato consilio expresse consensimus, & proponentibus respondimus memoratis, quòd eisdem conuocationi & congregationi. opem liberter, & operam, prout ad nos pertinet, præberemus. Certis, ne idem B. ex iis prouocatus contra nos, Prælatos, Barones, & personas prædictas, Ecclesias, terras, sideles & subditos nostros, & eorum, aut nobis adhærentes, vel adhærere volentes in hac parte procederet, ad prædictum Concilium, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum vel ad illos, ad quos de iure fucrit appellandum, ex parte nostra, & ipforum sub certis formis prouocationibus, & appellationibus interiectis. Nos itaque ad petendum prædictú generale Concilium conuocari, & etiam congregari, & ad faciendum omnia, & fingula quæ circa hæc fuerint opportuna, dilectos, & fideles Guillielmum de Chatenayo, & Hugonem de Cella milites nostros exhibitores præsentium, & vtrumque ipsorum in solidum procuratores nostros constituimus, & nuncios speciales, dantes eis, & alteri ipsorum in solidum super pramissis emnibus & singulis, ac ea tangentibus, vel dependentibus eisdem plenam, & liberam potestatem, & speciale mandatum, ratum habituri, & gratum quicquid per cos, vel corum alterum factum, gestum, vel procuratum fuerit in hac parte. In cuius rei testimonium, sigillum nostrum præsentibus literis duximus apponendum. Datum Parisius die 1. Iulij, anno Domini 1303. & seelle.

Lettre du Roy aux Cardinaux, où est inscrée la lettre cy-dessus, & adiouste qu'il les prie instamment de trauailler à la conuocation du Concile, prout ad cos pertinct, asin de mettre ordre aux maux qui trauaillent l'Eglise, & leur enuoye exprés pour cet effet deux Ambassadeurs.

DHILIPPUS Dei gratia Francorum Rex, venerabilibus, & amicis in L Christo carissimis eadem gratia Episcopis, Presbyteris, & Diacon. Cardinalibus sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, salutem, & sinceræ dilectionis affectum. Ineffabilis amoris dulcedine sponsus, & caput Ecclesiæ Dei Filius Dominus noster Iesus Christus amplectens, & prosequens sponsam suam, ipsam fundauit in Petri vocabulo supra petram, vósque ipsius columnas Ecclesiæ, sidei cardines, & Apostolorum constituit successores: vnde super ils quæ augmentum, & exaltationem fidei orthodoxæ, ac honorem, & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani respiciunt, vos fiducia secura requirimus, ac specialibus cum causa deposcit litteris, & precibus excitamus. Nuper siquidem nonnulli Comites, &c. vt suprà vsque ad het verba, prouocationibus, & appellationibus intericctis. Quapropter venerabilem cœtum vestrum attentè requirimus, & rogamus, quatenus ad conuocationem, & congregationem prædicti Concilij generalis loco, & tempore congruis celebrandi pro honore Dei, & augmento Catholicæ fidei, ac bono statu vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, diligenter & vnanimiter, prout ad vos pertinet, intenda. tis, per quod omni ab Ecclesia Dei errore propulso, ac sedatis scandalis, refurgant pax & tranquillitas, paretur miserabili terræ sanctæ subsidium, vobisque pro tam laudabili opere à diuina elementia condigné proueniat retributionis augmentum. Credentes dilectis, & fidelibus Guillelmo de Chacenaio, & Hugoni de Cella militibus nostris, vel eorum alteri, quos ad vos propter hæc specialiter destinamus, in ils quæ circa hæc vobis ex parte nostra duxerint exponenda. Datum Parisius de 1. Iulij anno Domini 1303. & seellé.

Coffre Boniface num. 747.

Lettre du Roy aux Prelats & Ecclesiastiques, aux Princes, Ducs, Marquis, Nobles, Communautez, & Vniuersitez de villes d'Espagne, Portugal, & Nauarre, où est aussi insérée ladite lettre cy-dessus; & pour ce enuoye exprés deux Ambassadeurs.

١,٠

PHILIPP V S Dei gratia Francorum Rex, venerabilibus in Christo patribus vniuersis Archiepiscopis, Episcopis, nec non Electis, Abbatibus, Prioribus, Decanis, Capitulis, Conuentibus, Collegiis, caterisque personis Ecclesiasticis, ac nobilibus viris, Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, militibus, & aliis nobilibus, Communitatibus, & Vniuersitatibus villarum, caterisque sidei orthodoxa cultoribus per regna Hispania, Portugallia, & Nauarra constitutis, ad quos prasentes littera peruenerint, salutem, & sincera caritatis assectum. Etsi Catholica sidei, & vniuersalis Ecclesia. Et catera, vt suprà vique ad hec verba, retributionis augmentum. Credentes dilectis, & sidelibus Magistris Guillermo de Chemino, & Egidio Lupi Decano Tutel. Clericis, & Martino de Roncaut servicini armorum nostris vel corum alteri, quos ad vos propter hace specialiter destinamus, in iis qua circa hace vobis ex parte no-

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 127

stra duxerint exponenda. Datum Parisius die 1. Iulij, anno Dom. 1303. & seellé.

Cossre Boniface num. 76.

Lettre dudit Roy aux villes d'Italie, où ladite lettre est inserée, & y enuoye deux Ambassadeurs à cet esset.

Philippedis viris carissimis amicis nostris, Potestatibus, Capitaneis, Antianis, Consiliis, Communibus, & populis totius Italia cum pura dilectione salutem, &c. vt in superioribus vsque ad hac verba, retributionis augmentum. Dilectis, & fidelibus nostris magistris Ioanni Britonis, & Matthao de Curtibus iumellis legum doctoribus, exhibitoribus præsentium, quos ad vos propter hac specialiter destinamus, & eorum cuilibet super iis qua ex parte nostra vobis exponent oraculo viua vocis, tanquam ab ore nostro prolatis sidem indubiam adhibentes. Datum Paris. Seellé.

Coffre Boniface num. 744.

Lettre dudit Roy au Roy de Portugal, où ladite lettre est inserée, & , rien dauantage.

L'IX CELLENTI & magnifico Principi D. Dei gratia Regi Portugalliæ illustri, carissimo consanguineo nostro, Philippus eadem gratia Francorum Rex, salutem, & selices ad vota successus. Etsi Catholicæ sidei & vniuersalis Ecclesiæ, & v. vt in precedentibus litteris numero 746. Datum Paris. die decima Iulij, anno Domini 1303. Seellé.

#### Coffre Boniface numero 745.

Acte de quelques Abbez, & Prieurs du Royaume de Nauarre, ausquels le Roy ayant écrit ce qui s'estoit passé deuant luy contre Boniface, & ce qui y auoit esté resolu, auec l'acte de toute la resolution, signé par Eueni Phili de sancto Nica-sio (imprimé aux actes p. 31.) & le consentement du Chapitre de l'Eglise de Paris, & de l'Université de Paris: le Roy leur demanda leur consentement à tout ce qui s'y estoit passé; ce qu'ils accordent, & adherent auec le Roy, saluis in omnibus auctoritate Ecclesiæ Romanæ, iuribus, honore & obedientia.

#### Coffre Boniface num. 24.

Niver sis præsentes litteras inspecturis, Andreas Dei gratia Hospitalis Roscideuallis Prior humilis, Ferrandus cadem gratia Monasterij de Irach Abbas humilis, corúmque conuentus S. Ioannis Hierosolymitani in Nauarra, S. Petri de Stella, S. Crucis, & S. Martialis de Tutela Priores, nec non Commendator domus Trinitatis de Ponte reginæ, salutem in Domino sempiternam. Litteras excellentissimi Principis domini Philippi Dei gratia Francorum Regis recepimus, vidimus & legimus sigillo suo sigillatas, nobis & quamplurimis aliis Christi sidelibus directas, in quibus notum omnibus nobis faciebat, quòd nonnulli magnifici nobiles vivi magnæque auctoritatis Comites & milites, moti, vt dicebant, feruore sidei, seu sinceræ dilectionis assectu, & zelo caritatis inducti, sacrosanctæ Romanæ, & vniuersali Ecclesiæ matri suæ, quæ sub domini Bonisaci PP.

1303. anuier.

VIII. præsidentia periculosa deprimi, ac desormationem enormem, & iacturam pati dicebant, compatientes ab intimis, ac Christianæ sidei, in qua salus animarum consistit, & quæ suis temporibus proh dolor! miserabiliter contabescit & deperit, vt dicebant, periculis condolentes, contra dictum dom. Bonifacium hæreticæ prauitatis, & alia diuersa horribilia, & detestabilia crimina, quibus eum irretitum esse dicebant, & super iis publicè ac notorie diffamatum, præsentibus ipso dom. Rege, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Prælatis, & personis Ecclesiasticis, Baronibus, Comitibus, & aliis nobilibus proposuerunt & obiecerunt publice & patenter, præstitis ab eisdem obiectoribus, vt suam in parte conscientiam informarent, suimque ad exauditionem petitionis sux animum faciliùs inclinarent, ad sancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quòd ea quæ proposucrant contra dictum dom. Bonifacium credebant esse vera, & posse probare, & quòd in Concilio generali, vel aliàs coram quibus expedire videtur, & de iure fiunt facienda, persequerentur ad finem debitum. Perentes ab ipso tanquam fidei pugile, & Ecclesiæ defensore, nec non à Prælatis, Archiepiscopis, & Episcopis ibidem præsentibus, tanquam Ecclesia sideique columnis, ve pro declaratione veritatis huiusmodi, & vtomnis error abscederet, & periculis, & scandalis quæ vniuersali Ecclesia imminent occurrerctur, conuocationi, & congregationi disti Concilij generalis ad laudem diuini nominis, & exaltationem Catholicæ fidei, honorem, & bonum statum vniuersalis Ecclesia, actorius populi Christiani, opem daret, ac operam efficaces, vt in talibus, & consimilibus casibus semper directrix veritatis extiterit regia domus sua. Qui licet pudenda patris proprio pallio libenter tegeret, ob specialis tamen dilectionis zelum, quem ad præfatam Ecclesiam matrem sidelium & sponsam Christi, cuius tanquam Christianæ legis, & Catholicæ sidei zelatorem deuotum se filium profitetur, & defensorem recognoscit specialem, primogenitorum suorum insequendo vestigia gerens, præmissa sub conniuentia, vel dissimulatione transire non possit: super propositis cum Prælatis, Archiepiscopis, Episcopis, Religiosis, Baronibus, Comitibus, Principibus, ac Vniuersitate Paris. deliberatione habita, conuocationi, & congregationi dicti Concilij generalis faciendi, vt præfati dicti domini Bonifacij innocentia clareret, quod teste conscientia exoptabat, aut de impositissibi per Concilium generale discutiatur & statuatur, & siat quod decernunt & præcipiunt canonicæ sanctiones, consensit; ac proponentibus respondit; quòd eifdem conuocationi, & congregationi opem præberet, & operam efficaces, prout ad ipsum pertinere poterat, & debebat. Cæterum de personis, quæ proposuerunt crimina supradicta contra dictum D. Bonifacium, & de criminibus propositis contra ipsum, nec non qualiter conuocationi, & congregationi dicti Concilij generalis confenferunt nonnulli Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, & Priores qui præsentes fuerent tempore obiectionis criminum, & tempore iuramenti ab obicctoribus præstiti, qui credebant quæ proposuerant esse verz, & posse probari in Concilio generali, per quoddam publicum instrumentum, signo Eucni Phili de S. Nicasio clerici Corosopizensis diecesis Apostolica publici auctoritate Notarij fecit nos penitus informatos. De confensu verò Decani, & Capituli Parister, nec non Vniuersitatis Magistrorum, & Scolarium Parif. super convocatione, & congregatione dieti Concilij dato, & præstito, per litteras sigillo Curiæ Official. Paris. nos secit similiter informatos. Nos requirens per suas litteras, & per suos nuncios speciales, ve conuo-

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 129

conuocationi & congregationi dicti Concilij generalis consentire vellemus causis & rationibus supradictis. Nos verò qui sidei Catholicæ cultum & augmentum modis omnibus desideramus & volumus, considerantes connocationem, & congregationem dicti Concilij generalis fore vtilem, necessariam, & salubrem ad expeditionem sidei & Ecclesia sancta Dei; & visis auditis & intellectis plenius per inspectionem publicorum instrumentorum prædictorum, nobis in hac parte exhibitorum, processibus omnibus habitis & propositis circa conuocationem & congregationem dicti generalis Concilij, in præsentia excellentissimi principis dom. Philippi Regis Franciæ, requisiti nihilominus à prædicto Rege tanquam à vero cultore sidei Catholicæ, ac præcipuo zelatore eiusdem sidei, habito consilio, plenissimáque deliberatione habita circa præmissa consensimus vnanimiter conuocationi & congregationi Concilij generalis supradicti, auctoritate sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, iuribus, honore, & obedientia in omnibus semper saluis. In cuius rei testimonium sigilla nostra duximus præsentibus apponenda. Datum mense Ianuarij, anno Domini 1303. Seellé de fix feaux.

Trois actes des Cheualiers & Nobles du Royaume de Nauarre, & vn acte des Villes dudit Royaume, qui adherent à tout ce que le Roy a arresté centre Boniface.

Coffre Boniface numero 5. 6. 106. 457.

VIVER 515 præsentes litteras inspecturis, Bernardus Durandi, Mar-cus Sancij de Rada, Didacus Roderici de Rada, Rodericus Didaci de Rada, Petrus Didaci de Rada, Ennecus Petri de Rada, Ferrandus Sancij de Daualos, Michael Simonis de Coreilla, Petrus Martini de Coreilla, Ennecus Petri de Coreilla, Sancius Arnaldi de Coreilla, Rodericus Sancij de Cascant, Lupus Orticij de Artaxo, Gomicius Garsiæ de Monte acuto, Garsias Petri de Monte acuto, Remigius Gundissalui de Cortes, Tarinus Garsia de Buynuel, Ferrandus Petri de Casseda, Martinus Garsiæ Dolcoz, Ioannes Gundissalui de funibus, Ioannes Corberani de Vidautre, & Ioannes de Vidautre, milites & armigeri regni Nauarræ, salutem in Domino. Litteras excellentissimi principis domini Philippi Dei gratia Francorum Regis recepimus, vidimus, & legi fecimus, sigillo suo sigillatas, nobis & quamplurimis aliis Christi sidelibus directas, in quibus nobis omnibus notum facicbat, quòd nonnulli magnifici nobiles viri magnæque auctoritatis Comites, & milites, moti, vt dicebant, feruote fidei, seu sincere dilectionis affectu, & zelo charitatis inducti, sacrosanêtæ Romanæ, ac vniuerfali Ecclesiæ matri suæ, quæ sub domini Bonitaci) PP. VIII. præsidentia periculosa deprimi, ac deformationem enormem & iacturam pati dicebant, compatientes ab intimis, ac Christianæ sidei in qua falus animarum consistit, & quæ suis temporibus, proh dolor! miserabiliter contabescit & deperit, vt dicebant, periculis condolentes, contra dictum dom. Bonifacium hæreticæ prauitatis, & alia diueria horribilia, & detestabilia crimina quibus irretitum esse dicebant, & super iis publice, & notorie diffamatum, præsentibus ipso dom. Rege, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Prælatis, personis Ecclesiasticis, Baronibus, Comitibus, & aliis Nobilibus, proposuerunt, & obiecerunt publice & patenter, præstitis ab obiectoribus, vt suam in hac parte conscientiam informarent, suumque ad exauditionem petitionis suæ animum faciliùs inclinarent, ad sancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quò dea quæ

proposuerant contra dictum dom. Bonifacium credebant esse vera, & posse probare, & quòd in Concilio generali, vel aliàs coram quibus expedire videretur, & de iure fuerit faciendum, prosequerentur ad sinem debitum. Petentes ab ipso tanquam sidei pugile, & Ecclesia desensore, nec non à Prælatis, Archiepiscopis, & Episcopis ibidem præsentibus tanquam Ecclesiæ fideique columnis, vt pro declaratione veritatis huiusmodi, & vt omnis error abscederet, & periculis, & scandalis quæ vniuersali Ecclesiæ imminent occurreretur, conuocationi & congregationi dicti Concilij generalis, ad laudem diuini nominis, & exaltationem Catholicæ fidei, honorem & bonum statum vniuersalis Ecclesia, ac totius populi Christiani, opem daret & operam efficaces, vt in talibus, & consimilibus casibus semper directrix veritatis extiterit regia domus sua. Qui licèt pudenda patris proprio pallio libenter tegeret, ob specialis tamen dilectionis zelum, quem ad præfatam Ecclesiam matrem sidelium & sponsam Christi, cuius tanquam Christianæ legis & Catholicæ sidei zelatorem, deuotum se silium profitetur, & defensorem recognoscit specialem, primogenitorum suorum insequendo vestigia, gerens, præmissa sub conniuentia, vel dissimulatione transire non posset: super propositis cum Prælatis, Archiepiscopis, Episcopis, Religiosis, Baronibus, Comitibus, Principibus, ac Vniuersitate Parisiensi deliberatione habita, conuocationi, & congregationi dicti Concilij generalis faciendi, vt præfati dom. Bonifacij innocentia clareret, quod teste conscientia exoptabat, aut de impositis sibi per Concilium generale discutiatur, statuatur, & siat quod decernunt, & præcipiunt canonicæ sanctiones, consensit, & proponentibus respondit, quòd eisdem conuocationi, & congregationi opem præberet & operam efficaces, prout ad ipsum pertinere poterat & debebat. Cæterum de personis que proposuerunt crimina supradicta contra dictum dom. Bonisacium, & de criminibus propositis contra ipsum, nec non conuocationi & congregationi dicti Concilij generalis consenserunt nonnulli Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, & Priores, qui præsentes sucrunt tempore obicctionis criminum, & tempore iuramenti ab obiectoribus præstiti, qui credebant quæ proposuerant vera, & posse probare in Concilio generali, per quoddam publicum instrumentum signo Eueni Phili de S. Nicasio Cleri Corisopiten. dioces. Apostolica publici auctoritate Notarij, fecit nos penitus informari: de consensu verò Decani, & Capituli Paris, nec non vniuersitatis Magistrorum, & Scholarium Paris, super conuocatione & congregatione dicti Concilij dato, & præstito, per litteras sigillo Curiæ Officialis Parisien, nos fecit similiter informari. Nos requirens per suas litteras, & per suos nuncios speciales, vt conuocationi & congregationi dicti Concilij generalis consentire vellemus, causis & rationibus supradictis. Nos verò qui fidei Catholicæ cultum, & augmentum modis omnibus desideramus & volumus, considerantes conuocationem, & congregationem dicti Concilij generalis fore vtilem, necessariam, & salubrem ad expeditionem fidei, & Ecclesiæ sanctæ Dei, & visis auditis, & intellectis plenius per inspectionem publicorum instrumentorum prædictorum nobis in hac parte exhibitorum, processibus omnibus habitis & propositis, circa conuocationem & congregationem dicti Concilij generalis, in prasentia excellentissimi Principis dom. Ph. Regis Francorum, requisiti nihilominus à prædicto tanquam à vero cultore fidei Catholicæ, ac præcipuo zelatore eiusdem sidei, habito consilio, plenissimaque deliberatione habita circa præmissa, consentimus vnanimiter conuocationi & congregationi Concilij generalis supradicti, auctoritate sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, iuribus, honore, & obedientia in omnibus semper saluis. In cuius rei testimonium sigilla nostra duximus præsentibus apponenda. Datum mense Aprilis, anno Domini 1304. Seellé de 22. seaux.

V N I V E R S I S presentes litteras inspecturis, Furtunius Aznarij dominus de Castellione, Aznarius Eneci de Coreylla, Petrus Sancij de Monte acuto, Martinus Roderici d'Argayt, Gundissaluus Aznarij de Monte acuto, Simon Enneci de Monte acuto, Gundislaluus Lupi de Coreylla, Petrus Ferrandi de Coreylla, Sancius Petri de Monte acuto, Petrus Varieylles, Garsias Aluariz de Cortes, Remigius Petri de Cortes, Sácius Petri de Vareylles, Simon Orticij Dalcoaz, Ochoe Orticij Dalcoaz, Lupus Orticij de Mote acuto, Garsias Lupi de Valcierra, Michaël Garcias Dalcoaz, Guillelmus de Villanoua, Ochoas de Villanoua, Simon Garcie Vicecomes de Baygnes, milites, & nobiles regni Nauarræ, salutem in Domino. Litteras excellentissimi Principis, &c. vt in superiori littera, & iisdem verbis. Datum mense Aprilis, anno Domini 1304. secllée de 21. seaux.

Pareilles lettres, & en mesmes termes des Cheualiers & Barons du Royaume de Nauarre, scauoir, Furtunius Almorauit Gonfanarius Nauarra, Ogerius de Malo Leone, Petrus Velaz de Gueuara, Ioannes Corberani de Leeth, & Martinus Eximini Dayuar, & Corberanus de Maloleone. Données en Auril 1304. seellees de six seaux. numero 106.

Autres pareilles lettres, & en mesmes termes, des villes de Pampelone, de Stella, de Tudela, de Sanguessa, de Olito, de sancto Ioanne de Pede Portus, de Burgo Roscidæuallis, de Larrassoyna, de Ponte Reginæ, de Arcubus, de Viana, de la Guardia. Dat. mense Ianuario 1303. selle de douze seaux. numero 457.

Defenses faites par le Roy à tous Ecclesiastiques de sorir de son Royaume sans son congé, estans lesdits Ecclesiastiques obligez de luy obeir, sub naturalitatis, officij, & fidelitatis debito astricti : leur defend de contreuenir à cet ordre, sub capitali pæna, & amissione bonorum, & en toutes autres peines que par droit & coustime ils pennent estre contraints, & que sa Maiesté peut ordonner.

## Defenses faites par le Roy à tous Ecclesiastiques de sortir hors son Royaume.

DHILIPPUS Dei gratia Francorum Rex, dilecto, & fideli nostro Ar-L' chiepiscopo Remensi salutem & dilectionem. Olim pro defensione sur la fin de necessaria regni nostri, ad cuius impugnationem hostilis iniquitas conatus Iaillet. su malignitatis exercet, aliisque cæteris, & legitimis causis inducti, constitutiones & inhibitiones, ne quis de fidelibus, vel subditis nostris, vel incolis regni nostri, cuiuscunque status, & conditionis existant, exirct limites regni eiusdem, vel in via se poneret exeundi, & de auro, argento, pecunia, & aliis cæteris rebus non extrahendis de regno nostro, absque nostra licentia speciali, sub diuersarum pænarum adiectione duximus promulgandas, certis ad conferuationem, & executionem constitutionum, & inhibitionum ipsarum executoribus, & portuum, & passagiorum sinum dicti regni custodibus deputatis. Verum ex constitutionibus, & inhibitionibus huiusmodi nullus, vel modicus, quod non sine turpatione referi-

mus, est hactenus secutus effectus, cum per desidiam, negligentiam, & defectum quorumdam ex ipsis custodibus, ac fraudem & malitiam aliquorum, post editionem, & contra tenorem, & formam constitutionum ipsarum personæ nobis & regno suspectæ ingressæ suerint, ac de die in diem quædam propriis, & aliæ mutatis habitibus passim, & indisferenteringrediantur, & quædam egrediantur terminos dicti regni, ac de regno ipío huiusmodi res prohibitæ absque nostralicentia extrahantur. Cum igitur præsentis conditio temporis, regnistatus, & ingruentium exigat qualitas agendorum, vt constitutiones, & inhibitiones prædictæ solito strictiùs, & firmiùs obseruentur, præsertim cum Flandrensium rebellium abhorrenda rebellio, detestanda sæuitia, ferinaque rabies magis ac magis de die in diem inualescat, & periculose succrescat, adeóque ipsi mala malis, & excessibus excessus cumulantes, & ad subuersionem, destructionem omnimodam, & finale excidium dicti regni, & Ecclesiarum totis conatibus satagentes, nuper ad ciuitatem Morinensem, & ad alias diuersas villas, & loca Morinensis, Attrebatensis, & Tornacen, dioceseum collecta satellitum hostiliter accedentes, B. Marix Morinensis, & aliorum prædictorum locorum Ecclesias, ipsius Virginis, & aliorum Sanctorum imagines existentes in cis, reuerentia penitus retroiecta, & diuino amore postposito nefandis ausibus, & temeritate sacrilega, ignis incendio concremarunt, ac villas, & loca prædicta per cædis, depopulationis, & deuastationis voraginem, deposita omni humanitatis mansuetudine, horribili crudelitate totaliter destruxerunt; nec Deo, nec homini, nec persona, nec dignitati aliquatenus deferentes, nec sexui, nec ætati parcentes, & alios diuersos enormes & detestabiles commiserunt excessus, qui humanis sensibus horrorem, & stuporem ingerunt, & audientium dura quamtumlibet corda impunguntur. Nos ad necessariam ipsius regni & Ecclesiarum, ac personarum Ecclesiasticarum defensionem totis, vt decet, studiis intendentes, ac propter hoc exponentes quibuslibet personæ laboribus, & dispendiis non vitatis, totaliter nos & nostra, & ad defensionem eandem nostram, & aliorum Prælatorum dicti regni, quorum in hac causa agitur, & proprius cuiuslibet profequitur interesse, præsentiam pro consilio impendendo, exhortatione, sollicitatione, & confortatione populi, animarum regimine, divinis mysteriis, & officiis exequendis, aliisque diuersis ex causis vtilem, & necessariam reputantes, cum ad defensionem natalis patrix, Ecclesiarum & sidei, omnes & singuli teneantur. Vos attente requirimus, & sub naturalitatis officij, & fidelitatis debito pro nobis, & regno nostro astricti tenemini, districtè præcipiendo mandamus, quatenus nobis in defensionis prædictæ negotio confiliis, & auxiliis opportunis, & debitis assistatis, inhibentes vobis districtiùs, sub capitali, & amissionis bonorum omnium pænis, & omnibus aliis, quas iura, & confuetudines statuunt, & nos infligere possumus, ne nos, & regnum, & Ecclesiam nostram in tantæ necessitatis articulo negligendo, seu contemnendo desensionem nostram, descrentes exeatis limites dicti regni, vel vos in via excundi ponatis. Nos enim si secus præsumpseritis attentare, vos & omnes tam clericos, quam laicos vestros in hac parte fequaces, & vobifcum, vt præmittitur, fugiendo defensionem primam deserentes, extra guardiam, & protectionem nostram, & à regno nostro extune perpetuò relegamus & exponimus, tanquam nostros, & regni notorios proditores in personis & rebus impunè per quossibet offendendos. Datum apud Vicennas Dominica post festum Magdalenæ, anno Domini 1303.

Le Roy sous de tres - rigoureuses comminations oblige ses Officiers d'auoir l'œil à l'execution de l'Ordonnance cy-dessus, à peine d'estre reputez traistres à son Estat.

PHILIPPVS Dei gratia Francorum Rex, Senescallis, Bailliuis, Præpositis, ceterisque nostris, ac custodibus portuum, passagiorum, & sinium regni nostri vbilibet deputatis, salutem. Turbamur non modicum, quòd cium olim pro defensione necessaria regni, &c. vsque ad bec verba, dura quantumliber corda impunguntur, vi in aliis litteris superioribus. Vobis & vestrum singulis sub capitali, & amissionis omnium bonorum p $\alpha$ nis firmiter iniungimus, & districté præcipiendo mandamus, quatenus ad conservationem constitutionum, & inhibitionum ipsarum solito diligentiùs, & efficaciùs intendentes, prouideatis attentiùs, ne persona quæcunque Ecclesiastica vel sæcularis, cuiuscunque dignitatis, ordinis, status, vel conditionis existat, etiamsi Archiepiscopus, Episcopusve existat proprius, vel iuramento, habitu (mercatoribus & nunciis mercatorum duntaxat exceptis) exeat dictum regnum, néve litteræ apertæ, vel clausæ quibuscunque personis transmissis, etiamsi ad aliquos de affinibus, consiliariis, vel familiaribus nostris huiusmodi forsan litteræ, vel ab ipsis ad alios dirigantur, afferantur in regnum, vel extrahantur de ipso huiusmodi litteræ, aut aliæ res prohibitæ in constitutionibus, & inhibitionibus suprà dictis, nisi de egressu, missione, vel extractione prædictis patentes litteras nostras recipere vos contingat: omnes litteras quas ad manus vestras deuenire continget, quibuscunque absque personarum acceptione directas, nobis & non aliis, clausas & integras, sine apertione, vel inspectione mittentes, omnia bona illorum, si quos forsan exire contigerit absque nostra speciali licentia capientes ad manum nostram, & tanquam confiscata nostris commodis applicantes, ad præmissa omnia & singula diligenter, & fideliter exequenda, siue indignationem nostram perpetuam, & corporum, ac bonorum nostrorum pericula capitis euitare totis viribus, totisque conatibus intendentes; cum nos proculdubio grauius offendere non possetis, quàm si in negligentia, vel defectu, dolo, fraude, vel malitia vos, quod absit, contigerit inueniri. Nos enim nonsolum omnes illos cuiuscunque status, dignitatis vel conditionis existerent, etiamsi Archiepiscopali vel Episcopali dignitate fulgerent, qui nos in regno in præsentis necessitatis articulo deserendo contra nostræ formam prohibitionis exirent, sed & vos exire in casu negligentiæ, fraudis, malitiæ, vel desectus, nostros & regni nostri reputaremus non immeritò proditores. Datum apud Vicennas Dominica post festum B. Magdalenæ, anno Domini 1303.

Acte fait par Martin de Rippa Chanoine de l'Eglise de Paris, & Regent en la Paculté de Theologie : estant en plein Chapitre de Nostre-Dame, renonca expressément à toutes les protestations, & actes qu'il pouvoit avoir faits, par lesquels il pourroit sembler n'avoir pas adheré aux appellations interiettées par les Prelats da Royaume le jour S. Iean; revoque tout ce qu'il a fait au contraire, & adhere avec les dits Prelats, & ledit Chapitre.

Coffre Boniface num. 530.

N nomine Domini. Amen. Nouerint vniuersi præsens instrumentum pu- 1303. blicum inspecturi, quòdanno Dom. 1303. indict. 1. mensis Iulij die \$. \$. ludlet. R iij

Pontificatus sanctiss. patris, ac domini domini Bonifacij diuina providentia Papa VIII. anno 9, in mei Yuonis notarij publici infrà scripti, & testium subscriptorum, ad hoc vocatorum & rogatorum præsentia, viris venerabilibus, & discretis dominis, & magistris I. Decano, P. Cantore, Philippo Archidiacono, S. Cancellario, P. Succentore, I. de Gandauo, R. & P. de Lauduno, E. de Gandicuria, G. de Pertico, P. de Fayello, & Martino de Rippa Canonicis Ecclesiæ Parissen. in Capitulo ipsius Ecclesiæ hora capituli more solito congregatis, & capitulum facientibus, prædictus magister Martinus de Rippa prædictæ Ecclesiæ Canonicus dixit, renunciauit, assensit, & adhasit, voluit, & protulit in hunc modum. Ego magister Martinus de Rippa Canonicus Parisiensis actu regens Parisius in Theologica facultate, in præsentia vestri Decani, & Capituli Parisiensis, tui tabellionis, seu Notarij publici expressè renuntio omnibus protestationibus à me factis, cuiuscunque tenoris extiterint, per quas apparere posset, seu aliquibus videri me non velle assentire, & sirmiter adhærere prouocationibus, & appellationibus à Prælatis regni Franciæ nuper Parifius congregatis, ac Capitulo Parissen. interiectis, seu interpositis die festi natiuitatis B. Ioannis Baptistæ nuper præterita, præsente illustrissimo dom. nostro Rege nostro publicatis, ac omnibus instrumentis, tam publicis quamprivatis, si quæ super dictis protestationibus confecta extiterint, renuncio, eadem reuoco, & pro nullis haberi volo, firmitérque, & voluntarie præmissis appellationibus & prouocationibus à præfatis Prælatis, & Capitulo emissis, seu interpositis assentio & adhæreo; nec est intentionis meæ ab eisdem refilire, vel eis contraire: & super his volo per te Yuonem de Castello Notarium publicum fieri instrumentum. Actum Parisius, anno, indiction. mense, die, hora & Pontificatu prædictis, præsentibus magistro. Hugone de Valliaco, & Iacobo de Medunta, testibus ad hoc vocatis specialiter & rogatis. Et ego Yuo de Castello, &c. signé.

Acte par lequel plusieurs Prelats, & Ecclesiastiques, Farons, & Nobles, Consuls, des Villes & Communautez des Seneschaußees de Beaucaire, Carcassonne, & Rhodez adherent à tout ce que le Roy auoit resolu de saire en l'affaire contre Boniface.

Il y a un Prieur de l'Ordre de Cluny qui adhere aussi, sub modis & conditionibus, & protestationibus factis, & contenuës en l'acce fait par l'Abbé de Cluny. Vn Templier fait la mesme protestation.

Au Threfor Boniface num. 10.

1303. 25 Iuillet. O VERINT vniuersi, quòd cum conuocatis apud Montempessullanum, & præsentibus in domo fratrum Minorum dicti loci die præsenti nonnullis Præsatis, Prioribus, & personis Ecclesialticis, ac Baronibus, Comitibus, & Nobilibus, ac Consulibus, & Syndicis, & Procuratoribus ciuitatum, castrorum, & villarum insignium Bellicadri, Carcasson. & Ruthen. Senescalliarum, coram nobilibus & discretis viris dominis Amalrico Vicecomite, & domino Narbon. & magistro Dionysio de Senonis Clerico domini nostri Francorum Regis, dicti domini diligenter ostenderint, & exposuerint, quòd nuper nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Comitibus, Vniuersitate Magistroru, & Scholarum Parisius studentium, & multis aliis magnæ auctoritatis viris & personis, tam Ecclesiasticis, quàm sæcularibus Parisius apud Luparam, in dicti domini Regis præsentia constitutis, recitatum suit eis & expositum, ac narratum ibidem,

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

quòd ipsis domino Regi, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis personis prædictis, per quosdam Comites, & alios Nobiles regni Franciæ contra dominum Bonifacium Papam octauum propolita, & significata fuerunt diuersa enormia & horribilia, ac detestabilia crimina, quorum quidam hæresim sapiunt manifesté, quibus eum irretitum esse dicebant, & super eispublicé, ac notoriè distamatum, præstitis ibidem ab eisdem proponentibus ad sancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quòd huiusmodi proposita, & significata credebant esse vera, & posse probari in generali Concilio, vel aliter vbi, quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum, & per proponentes eosdem à domino Regetanquam pugile fidei, & Ecclesiæ defensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis Ecclesiasticis supradictis, tanquam Ecclesiæ sideique columnis petitum fuerat, ac instanter, ac pluries requisitum, vt pro declaratione veritatishuius, vr omnis error abscedat, ac periculis & scandalis quæ vniuersali Ecclesiæ imminent occurratur, conuocationi, & congregationi dicti Concilij generalis, ad laudem Dei nominis, & exaltationem, & augmentum Catholicæ sidei, ac salubre regimen, & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani opem darent & operam efficaces; quódque idem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & alia: personæ Ecclesiasticæ supradictæ, auditis, & intellectis pleniùs propositis, & significatis, & requisitionibus supradictis, considerantes, quòd in hoc casu negotium agitur sidei, quodest Dei, & quòd ad desensionem, conteruationem, & exaltationem ipsius sidei ipse dominus Rex collatam sibi recepit à Domino potestatem, iidémque Prælati sunt in partem sollicitudinis euocati, super præmissis per dies multos discussione, & deliberatione præhabita diligenti, ex præmissis, & aliis legitimis causis moti conuocationem, & congregationem dicti Cocilij generalis vtilem, & omnino necessariam reputantes, huiusmodi conuocationi, & congregationi consenserant, & responderant quòd conuocationi & congregationi prædictis opem & operam darent efficaciter vt deberent. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, & prout timebant ex verissimilibus coniecturis, & comminationibus multis, contra cos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, priuando, aut aliter quouismodo in impedimentum, & perturbationem Concilij congregandi, & quin confedere, & coniudicare, & alia qua ad officium Prælati pertinent facere in codem Concilio possent, saluis quæ corum, & sibi adhærentium status manere deberent, prose, Ecclesiis, Parochianis, & subditis suis, & sibi adhærentibus, seu adhærere volentibus in hac parte ad prædictum Concilium congregandum, & ad legitimum & verum futurum fummum Pontificem, & adillum, vel adillos, ad quem, vel ad quos de iure fuerit appellandum prouocarunt, & appellarunt iu scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt; supponentes se, & Ecclesias, Parochianos, & subditos, acipsi adhærentes, ipsorum status, iura & bona protectioni diuinæ, prædicti Concilij, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellatione huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Cumq; dictidomini nomine, & ex parte dicti domini Regis à nobis instanter petierunt, à Prælatis, Comitibus, Baronibus, nobilibus, cæterisque personis secularibus, & Ecclefiasticis,&requisierunt, vt couocationi & congregationi predicti Cocilij generalis assentire, ac quantum in eis est opem, & opera dare curarent. Ideireo

nos B. Ramundi sancti Tibarij, P. Montis Oliui, Bernardus Poncij sari-&i Aniani pro nobis, & Conuentu nostri Monasterij, Petrus Bertrandi sancti Policarpi, G. Fredoli Iussellen. Poncius sancti Ylarij Monasteriorum Abbates: Bertrandus Prior de Cassiano, B. Abbas Lodonen. Ermengaudus Moisseti, & B. Austurconis Canonici Ecclesiæ Albien. pro nobis, & procuratorio nomine Capituli Ecclesia pradicta, Guillelmus de Gardia Archipresbyter de Graolheto Procurator domini Petri de Rosson Præpositi Ecclesia Albien. Vicariique generalis domini Episcopi Albien., Albertus Vincentij Rector Ecclesiæ de sancto Fructuoso, Procurator Capituli Ecclesiæ Lodonen. Guillelmus de Conchis Monachus Monasterij fancti Guillelmi de deserto Procurator Monasterio vacante, frater Bernardus de Rochamiles Præceptor domus de Vaor militiæ Templi, tenens locum Præceptoris pro Visitatore in domibus militiæ prædictæ in Prouincia, pro nobis, & Præceptoribus domorum prædictarum, & aliis frattibus carumdem, B. Bordarll. Procurator Abbatis infirmantis, & Conuentus Monasterij Iocunden. Guilabertus de Ruppe Procurator Abbatis, & Conuentus Monasterij Castren. Ramundus Rusi Monachus, & Procurator Conuentus Monasterij Lodonen. Lambertus Monachus, & Procurator Monasterij Iussellen. Sicardus de Vauro, Thesaurarius Albien. Arnal. Ramundi Canonicus & Procurator Præpôsiti, & Capituli Ecclesiæ sancti Salui ciuitatis Albiensis, frater Guillelmus de Aquis viuis Prior claustralis, & Syndicus Conuentus Monasterijsancti Tiberij, P. de Gasalanicis Procurator Abbatis, & Conuentus Monasterij de Anhana Senescallia Carcass. & Biter. P. Abbas de Vabre, Stephanus Prior de sancto Antonino Schescalliæ Ruthenen. Petrus Abbas Salmodij, Bermundus Præcentor Procurator Abbatis, & Conuentus Monasterij sancti Egidij, Guillelmus Prior de Rumpon. Reuerendus Prior de Lundris Senescalliæ Bellicadri, & Nemaus. Visis, & auditis quibusdam processibus Parisius habitis coram domino nostro Rege nobis ostensis per dominos memoratos, contentis in quibusdam instrumentis, & litteris autenticis nobisostensis, præmissis considerationibus, & causis inducti conuocationem, & congregationem ipsius Concilij vtilem, necessariam, salubrem, ac expedientem sidei negotio, & sancta Dei Ecclesia reputantes, eidem conuocationi, & congregationi Concilij pro nobis, & nostris Conuentibus, ac nominibus quibussuprà, ac Capitula Ecclesiarum cathedralium, & collegiatarum prædictarum, & nos frater G. de Dauouilla Minister domus Lymosi, Ordinis sancta Trinitatis, pro nobis, & Conuentu dicta domus, & omnes pranominati, pro nobis, adhærentibus, & adhærere volentibus assentimus, opem & operam libenter dabimus, & dare promittimus iuxta posse, & prouocationi & appellationi, ac appellationibus præfati domini Regis per ipsum, & per quossibet alios eius nomine, & aliorum quorumlibet sibi adhærentium, adhæremus quantum de iure possumus, & debemus secundum Deum & iustitiam, & vt sanctæ permittunt canonicæ sanctiones, saluis tamen auctoritate, & reuerentia Sedis Apostolica, sanctaque ac Catholica Ecclesiæ vnitate. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout timemus ex verissimilibus coniecturis, & comminationibus variis factis per eum, contra nos, vel aliquem ex nobis, Ecclesias nostras, & bona, subditorumque nostrorum, & aliorum quorumcunque nobis adhærentium quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, vel suspendendo, interdicendo, vel deponendo, aut aliter quoquomodo in impedimentum, vel turbationem congregandi Concilij, & quin aliter status nostri salubres remaneant, pro no-

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

bis, & nobis adhærentibus, & adhærere volentibus, ad prædictum sacrum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum, seu ad illos, ad quem, seu quos de iure fuerit appellandum prouocamus, & appellamus publicè in iis scriptis, in præsentia Tabellionum, & Notariorum publicorum, aliorumque testium subscriptorum, & apostolos & litteras testimoniales ab eis cum instantia petimus: supponentes nos, & nobis adhærentes, ac subditos, Ecclesias, & bona, Capitula & Conuentus, & singulos ex eisdem, status nostros, & corum, ac fautores, & confiliatores nostros, & subditorum aliorum que nobis adhærenrium, seu adhærere volentium in hac parte protectioni diuinæ, & Beatorum Petri & Pauli, & dicti Concilij generalis, ac Sedis Apostolica, & futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem, seu prouocationem huiusmodi, quando, vbi, & coram quibus nobis visum fuerit expedire. Nos autem Prior de Rumpon. præmissis consentimus, adhæremus, & appellationem prædictam, ac cætera prædicta. quantum ad nos pertinet facimus, prout Abbas Monasterij Clunhiacen. assensit, adhæsit, ac etiam appellauit, & sub modis, conditionibus, & protestationibus factis, & contentis in sua appellatione prædicta, & consensu præstito domino Regi in præmissis. Nósque Præceptor prædi-Aus præmissis consentimus, & adhæremus appellationibus prædictis, & appellationem præsentem quantum ad nos & Præceptores, ac fratres dictæ Prouinciæ pertinet, facimus modo & forma, & cum protestationibus, & pactionibus, quibus Visitator Franciæ Militiæ Templi prædictus consensit, & adhæsit domino Regi, & appellationibus memoratis. Acta sucrunt hac in loco prædicto octano Kalendas Augusti, anno Domini millesimo trecentesimo terrio, domino Philippo Dei gratia rege Francia regnante, in prasentia, & testimonio domini Guillelmi de Lomeriis militis Vicarij Aquarum mortuarum, Petri Leui Domicelli, Petri de Columbariis Rectoris Ecclesiæ de Gaiano diocesis Narbonen. Durandi Guirandi Monachi fancti Egidij, Magistrorum Boncti Iaca Notarij Curiæ domini Episcopi Magalonensis, Petri de Manso, & Bernardi de Ferreriis Notariorum domini Episcopi prædicti, & domini Regis, & plurium aliorum testium ad hoc specialiter vocatorum: & mei Petri de Malhaco de Vauro publici Senescalliæ Tholosæ, & Carcasson. domini Regis Notarij, qui præmistis omnibus præsens sui, & requisitus à Prælatis, & personis prædictis, hoc instrumentum publicum recepi, scripsi, & meo sequenti solito signo consignaui, & rafi in fecunda linea, & tertia, à verbo Narbon. víque ad verbum sequens, & magistro Dionysio.

Et ego Bonetus Iaca Notarius publicus dicti domini nostri Regis in Senescallia Bellicadri, & Nemausi, & Curix dicti domini Officialis Magalonensis suprascriptus, qui vocatus & rogatus, per prænominatos nobilem virum dominum Amalricum Vicecomitem dominum Narbonen. & Magistrum Dionysium de Senonis Clericum dicti domini Regis, nec non per prænominatos Abbates & Priores, & alios dicentes se suprà Procuratores, Præceptores, & Locumtenentes, præsens interfui omnibus suprà scriptis, & me subscribo in testimonium præmissorum, & signum meum

sequens appono.

Et ego Bernardus de Ferreriis publicus dicti domini Regis in Senefcallia Bellicadri & Nemausi, & domini Magalonensis Episcopi Notarius suprascriptus, qui vocatus & rogatus, per prænominatos nobilem virum do-

minum Amalricum Vicecomitem, & dominum Narbon. & Magistrum Dionysium de Senonis Clericum dicti domini Regis, necnon & per prænominatos Abbates, & Priores, & alios dicentes se suprà Procuratores, Præceptores, & locum tenentes præsens interfui omnibus suprà scriptis,

& me subscribo, & signum meum hic appono.

Et ego Petrus de Manso publicus dicti domini nostri Regis in Senescallia Bellicadri, & Nemaus. & domini Magalonensis Episcopi, Notarius suprà scriptus, qui vocatus & rogatus, per prænominatos nobilem virum dominum Amalricum Vicecomitem, & dominum Narbonen. & Magistrum Dionysium de Senonis Clericum dicti domini Regis, nec non & per prænominatos Abbates, & Priores, & alios dicentes se suprà Procuratores, Præceptores, & locum tenentes præsens interfui omnibus suprà scriptis, & me subscribo, & signum meum hic appono.

Nos verò infràscripti, qui non sumus superiùs nominati, visis, & inspe-Lis processibus suprascriptis, præmissis conuocationi & congregationi consensimus, & appellationibus adhærentes, de nouo prouocamus, appellamus, & omnia per alios prænominatos facta pro nobis, & nobis adhærentibus approbamus, & facimus, sigilla nostra in præmissorum testimonium vnà cum dictis dominis præsenti instrumento publico appo-

nentes.

Et sont lesaites lettres scellées de 45. petits seaux en cire verte pendans.

Acte par lequel les villes du Languedoc adherent à l'appel interieté par le Roy au futur Concile.

Au Thresor Boniface num. 3.

1305. 25. Iuillet.

Niversis præsentes litteras inspecturis. Consules ciuitatum, & V burgorum Narbon. Carcasson. Biterr. Apam. Albix, Agathen. & Lodeuen. ac villarum de Monte Regali, de Castris, de S. Pontio Thommeriarum, de Lautreco, de Crassa, de Limoso, de Pedenacio, de Trib. bonis, de Cancio, de Florenciaco, de Capite Stagno, de Barbarrano, de Villamagna, de Amacio, de Burlacio, de Saxiacho, de Riuo, de Montanhaco, de Mirapisce, de Cetennon. de Berenchis, de S. Tiberio, de S. Paulo, de S. Geruafio, de Podio Naucerio, de Rozenchis, de Ginhaco, de Peteracho, de Olargio, de Monte-Oliuo, de Laurano, de Coffolento, de Villalherio, de Conchis, de Villaiglino, de Villamottaussion. de Ledmiano, de Brisatesta, de Graolheto, de Senegatio, de S. Dionysio, de Albanno, de Ambileto, de Palma, de Regali monte, de Sauardimo, & Procuratores, Syndici, & rectores locorum, castrorum, seu villarum de Electo, de Paulinhio, terræsaltus de Lodeua, de Asiliano, de Claromonte, de S. Aniano, de Podio terito, de Bizano, de Carma, de Aniana, de Bisano, de Granolheriis, de Caunis, de S. Guilelmo, de Falgeriis, de Pipionibus Senescalliæ Carcasson, salutem in Domino Iesu Christo, Præsentium litterarum serie vobis fieri volumus manifestum, quòd cum nobiles viri dominus Amalricus Vicecomes, & dom. Narbon. Guilielmus de Playsiano dominus de Vicenobr. milites, & Magister Dionysius de Senonis, Clericus dom. nostri Francorum Regis, nobis & nonnullis Pralatis, Prioribus Capitulorum, & Conuentuum, Ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, & Monasteriorum Syndicis, & Procuratoribus, Baronibus, Nobi-

libus, Consulibus, Vniuersitatum, ciuitatu, castrorum, & villarum insignium præfatæ, & Bellicadri, & Ruthenen. Senescalliarum conuocatis, & præsentibus die præsenti, apud Montempessulanum in domo fratrum Minorum dicti loci coram cis diligenter oftenderint, & exposuerint, quòd nuper nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Comitibus, Prioribus, vniuersitate Magistrorum, & Scholarium Parisius studentium, & multis alus magnæ auctoritatis personis, tam Ecclesiasticis, quam secularibus Parisius apud Luparam in dicti domini Regis præsentia constitutis, recitatum suit eis & expositum, ac narratum ibidem, quòd ipsis dom. Regi, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis personis supradictis per quosdam Comites, & alios Nobiles regni Francorum contra dom. B. Papam VIII. proposita & significata fuerunt diuersa enormia, ac horribilia, ac detestabilia crimina, quorum quædam hæresim sapiunt maniscstè, quibus eum irretitum esse dicebant, & super eis publice, ac notorie disfamatum, præstitis ibidem ab eisdem proponentibus ad S.Dei Euagelia tacta corporaliter iuramentis, qui huiusmodi proposita, & significata credebant esse vera, & posse probari in generali Concilio, vel aliàs, vbi, quando, & coram quibus de iure fuerir faciendum, & per proponentes eosdem à dom. Rege tanquam fidei pugile, & Ecclesia defensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus', & personis aliis Ecclesiasticis supradictis, tanquam Ecclesiæ sideique columnis, petitum suerat, ac instanter, & pleniùs requisitum, ve pro declaratione veritatis huius, vt omnis error abscedat, ac periculis, & scandalis, quæ Ecclesiæ vniuersali imminent occurratur, conuocationi & congregationi dicti Concilij generalis, ad laudem Dei nominis, & exaltationem, & augmentum Catholica fidei, ac falubre regimen & bonum statum vniuersalis Ecclesia, & totius populi Christiani, opem darent & operam efficaces: quódque idem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & alia persona Ecclesiastica supradicta, auditis, & intellectis propositis & significatis, ac requisitionibus supradictis, considerantes, quod in hoc casu negotium agitur sidei, quod est Dei, & quòd ad defensionem, conservationem, & exaltationem ipsius fidei, ipse dom. Rex collatam sibi recepit à Domino potestatem, iidémque Prælati sunt in partem sollicitudinis euocati: super præmissis, per dies multos, discussione, & deliberatione præhabita diligenti, ex præmissis, & aliis legitimis causis moti, conuocationem & congregationem Concilij generalis vti-Iem, & omnino necessariam reputantes, huiusmodi conuocationi & congregationi consenserant, & responderant, quòd conuocationi & congregationi prædictis open & operam darent efficaciter, vt deberent. Et ne dictus dom. B. motus, seu prouocatus ex iis, prout timebant ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus multis, contra eos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua, vel alia auctoritate, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, priuando, aut aliàs quouis modo in impedimentum, & perturbationem Concilij congregandi, & quin consedere, coniudicare, & alia quæ ad officium Prælati pertinent facere in codem Concilio possent, saluique corum, & sibi adharentium status manere debeant, prose, Ecclesiis, Parochianis, & subditis suis, & pro sibi adhærentibus, seu adhærere volentibus in hac parte, ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontisicem, & ad illum vel ad illos, ad quem vel quos de iure fuerit appellandum prouocarunt, & appellarunt in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierune:

supponentes se, Ecclesias, Parochianos, subditos, & sibi adhærentes, ipsorum status, iura, & bona protectioni diuinæ, prædicti Concilij, ac suturi veri & legitimi summi Pontificis: ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Quare cum pro parte domini Regis, per dictos dominos peteretur à nobis, vt conuocationi & congregationi prædicti Concilij generalis astentire, ac quantum in nobis est opem dare & operam curaremus, & de præmissis, nobis, ac caterisibidem congregatis, processus Parisius coram domino Rege habitos, per instrumenta autentica, & litteras diucrsis sigillis sigillatas ostenderint: nos præmissis considerationibus, & causis inducti conuocationem & congregationem ipsius Concilij, vtilem, necessariam, salubrem, ac expedientem sidei negotio, ac S. Dei Ecclesiæ reputantes, eidem conuocationi, & congregationi Concilij pro nobis, & Vniuersitatibus locorum prædictorum, & aliis Vniuersitatibus locorum expressorum superius, & non expressorum Seneschalliæ Carcasson, prædictæ, & nobis adhærentibus, & adhærere volentibus, assentimus, & opem & operam libenter dabimus, & dare promittimus iuxta posse, & prouocations & appellationi, ac appellationibus præfati dom. Regis per ipfum, & quoscumque alios eius nomine factis, & aliorum quorumlibet fibi adhærentium, adhæremus quantum de iure possumus, & debemus secundum Deum & iustitiam, & vt sanctæ permittunt canonicæ sanctiones, saluis auctoritate & reuerentia Sedis Apostolica, sanctaque, ac Catholica Ecclesia vnitate. Et ne dictus dom. B. motus, seu prouocatus ex iis, prout timemus ex verisimilibus coniccturis, & comminationibus variis factis per cum, contra nos, velaliquem ex nobis, seu V niuersitatum prædictarum, & alio v rum quorumcunque nobis adhærentium quoquomodo procedat vel procedi faciat, sua vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, vel suspendendo, interdicendo, vel alias quoquomodo in impedimentum, vel turbationem congregandi Concilij, & quin aliàs status nostri salui remaneant, pro nobis & Vniuersitatibus prædictis, & singulis hominibus ex eisdem, & aliis nobis adhærentibus, seu adhærere volentibus, ad præfatum sacrum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum fummum Pontificem, & ad illum, feu ad illos, ad quem feu quos de iure fuerit appellandum prouocamus, & appellamus publice in iis scriptis, in præsentia Tabellionum & Notariorum publicorum aliorumque testium subscriptorum, & apostolos, & litteras testimoniales cum instantia petimus ab cisdem: supponentes nos, Vniuersitates prædictas, & ex eis singulos, ac quoslibet nobis adhærentes, & adhærere volentes, status nostros, & corum fautores, & adiutores nostros, bona, & iura nostra, & Vniuersitatum, prædictorum & singulorum ex eis, nobisque adhærentium, & adhærere volentium in hac parte, protectioni divinæ, & beatorum Petri & Pauli, & disti Concilij generalis, ac Sedis Apoltolica, & futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem, seu appellationes huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus nobis visum fuerit expedire. In pramissis enimomnibus, nos consentientes, adhærentes, & appellantes prædicti consentimus, adhæremus, & appel-Jamus, sub modis & formis, quibus dominus Rex, & aliæ Universitates regrii Franciæ consentientes, consenserunt, adhæserunt, & appellauerunt. Acta hae fuerunt in loco pradicto 8. Kal. Augusti, anno Domini 1303. domino Philippo Dei gratia Rege Francorum regnante, in præsentia & testimonio fratrum Petri de Pullis Gardiani, Petri Rabelli, Ioannis de

Fonte, Reuer. Fabri, fratrum Minorum Conuentus domus prædictæ de Monte - Pessulano: Magistrorum Boneti Iaca Cur. dom. Magalonen. Episcopi, Bernardi de Ferreriis, & Petri de Manso eiusdem dom. Episcopi, & dom. Regis Notariorum publicorum, aliorum que plurium testium ad hæs specialiter vocatorum: & mei Petri de Malhaco de Vauro publici Senescalliarum Tholosæ, & Carcass. dom. Regis prædicti Notarij, qui præmissis intersui, & requisitus à dictis Consulibus, Syndicis, Rectoribus, & Procuratoribus hoc instrumentum de prædictis recepi, scripsi, & meo sequenti signo solito consignaui. Et ego Bonetus Iaca Notarius publicus, co cat. signum meum apposui. Et ego Bernardus de Ferreriis publicus, co cat. signum meum apposui. Et ego Petrus de Manso publicus, co cat. signum meum apposui. Sigillat. 60. sigillis.

Acte de plusieurs Seigneurs, et) Nobles des Seneschaussées de Toulouse, et de Carcassonne, qui adherent à tout ce que le Roy a arresté pour le fait de Boniface.

Coffre Boniface num. 21.

 $S_{11}$ 

VIVERSIS præsentes litteras inspecturis, Petrus Miri magnifici viri domini Gastonis Dei gratia Comitis Fuxen. & Guillelmas de Vi-Jeta miles substitutus à locumtenente nobilis & egregiæ dominæ Alienordis de Monteforti Comitissa Vindocinen, dominæ tetræ Albig, prædictis, Ioannes de Leuis dominus Mirapiscis, pro nobis, & fratribus nostris, Guillelmus de Vicinis de Cosfolonto, Lambertus de Carcryo, Des. de Limoso, de Saxiacho, B. de cane suspenso, dicti loci, Hugo Ademarij de Limiberiis pro nobis, & Bertrando de Infula Domicello, Guil'elmus de Cureryo de Bisano, Petrus de Vicinis de Regnis, Guillelmus de Villeta pro nobis, de Monte Leyderio, & pro domino Germundo de Burlacio, Petrus de Claromonte de Caucio in parte, Berengarius Guille!mi, Guirandus de Lodeua de Fontesso, Amalricus de Turceryo de Lespinhano pro nobis, & Bernardo de Andusia Domicello domino de Olargio milites, Sicardus Vicecomes Lautercen. Amalricus de Narbona de Perinhano, Petrus Bermundi de Andusia pro me, & Rogerio de Andusia fratre, meo Aymericus, de Claromonte de Serracio, Amalricus de Turceryo, de Podio terito, Salomon de Falgneriis eiusdem loci, Guarcius de Castro nouo ciusdem loci domini, & Domicelli, Guillelmus de Pemairoll. Ermengaudi de Boiano; Andreas Sciani Deodati de Bociatis, Arnaldus Donadei Fredoli de Lautrico de Venesio dominorum Domicellorúmque Procuratores, & Ar. Helie condominus de Villarzelo, salutem in Domino Iesu Christo. Præsentium litterarum serie vobis sieri volumus manifestum, quòd cum nobiles viri domini Amaleicus Vicecomes, & dominus Narbonæ, Guillelmus de Playsiano, dominus de Vicenobrio, milites, & Dionysius de Senonis Clericus domini nostri Francorum Regis nobis, & nonnullis Pralatis, Prioribus, Capitulorumque, & Conuentuum, Ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, & Monasteriorum Syndicis, & Procuratoribus, Confulibus, Vniuersitatum, ciuitatum, castrorum, & villarum infignium Carcasson. Bellicadri, & Ruthenen. Senescalliarum conuocatis, & præsentibus die præsenti apud Montempessulanum in domo fratrum Minorum dicti loci coram eis diligenter ostenderint, & exposuerint, quòd nuper nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus,

1305-1305-

Prioribus, Conuentibus, vniuersitate Magistrorum, & Scholarium Paris. studentium, & multis aliis magnæ auctoritatis personis, tam Ecclesiasticis quam facularibus Parisius, apud Luparam in dicti domini Regis præsentia constitutis, recitatum suiteis & expositum, ac narratum ibidem, quòd ipsis domino Regi, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis personis prædictis, per quosdam Comites, & alios Nobiles regni Francia contra dominum Bonifacium Papam octauum proposita, & significata fuerunt diuersa enormia, & horribilia, ac detestabilia crimina, quorum quædam hæresim sapiunt manifesté, quibus cum irretitum esse dicebant, & super eis publicé diffamatum, ac notoriè, præstitis ibidem ab eisdem proponentibus adsancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quòd huiusmodi proposita, & fignificata credebant effe vera, & posse probari in generali Concilio, vel aliàs, vbi quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum; & per proponentes eosdem à domino Rege, tanquam pugite sidei, & Ecclesiæ defensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis, Ecclesiasticis supradictis, tanquam Ecclesia sidesque columnis, petitum fuerat, ac instanter & pluries requisitum, vt pro declaratione veritatis huius, vt omnis error abscedat, ac periculis & scandalis quæ vniuerfali Ecclesia imminent occurratur, conuocationi, & congregationi dicti Concilij generalis ad laudem Dei nominis, & exaltationem, & augmentum Catholica fidei, ac salubre regimen, & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani opem darent & operam esticaces. Quódque idem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & aliæ personæ Ecclesiasticæ supradictæ auditis & intellectis pleniùs propolitis, & significatis, & requisitionibus suprascriptis, considerantes, quòd in hoc casu negotium agitur sidei quod est Dei, & quòdad desensionem, conservationem, & exaltationem ipsius sidei ipse dominus Rex collatam sibi recepità Domino potestatem, iidémque Prælati sunt in partem sollicitudinis euocati, super præmissis per dies multos discussione, ac deliberatione præhabita diligenti, ex præmissis, & aliis legitimis causis moti, conuocationem, & congregationem dicti Concilij generalis vtilem, & omnino necessariam reputantes, huiusmodi conuocationi, & congregationi contenferant, & responderant, quòd conuocationi & congregationi prædictis opem & operam darent efficaciter vt deberent. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout timebant ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus multis, contra cos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, priuando, aut aliàs quouis modo in impedimentum, & perturbationem Concilij congregandi, & quin consedere & coniudicare, & alia qua ad officium Pralati pertinent, facere in codem Concilio possent, saluique eorum, & sibi adhærentium status manere deberent, pro se, Ecclessis, Parochianis & subditis suis, & pro sibi adhærentibus, seu adhærere volentibus in hac parte, ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum, vel ad illos ad quem, vel ad quos de iure fuerit appellandum prouocarunt, & appellarunt in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt: supponentes se, & Ecclesias, Parochianos, subditos, ac sibi adharentes, ipsorum status, iura, & bona protectioni diuinæ, prædicti Concili, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit ex-

pedire. Quare cum pro parte dicti domini nostri Regis, per dictos dominos peteretur à nobis, vt conuocationi & congregationi prædicti Concilij generalis assentire, ac quantum in nobis est opem & operam curaremus, & de præmissis nobis, & cæteris ibidem congregatis processus Parisius coramdomino Rege habitos, per instrumenta autentica, & litteras diuersis sigillis autenticis sigillatas ostenderint: nos præmissis considerationibus, & causis inducti conuocationem & congregationem ipsius Concilij vtilem, necessariam, salubrem, ac expedientem sidei negotio, ac sanctæ Dei Ecclesiæ reputantes, eidem conuocationi, & congregationi Concilij pro nobis, & nominibus quibus suprà, ac pro subditis nostris, & nobis adhærentibus, & adhærere volentibus assentimus, ac opem & operam libenter dabimus, & dare promittimus iuxta posse, & prouocationi, & appellationi, ac appellationibus præfati domini Regis, per ipsum, & per quoscumque alios eius nomine factis, & aliorum quorumlibet sibi adhærentium adharemus, quantum de iure possumus, & debemus secundûm Deum & iustitiam, & vt sanctæ permittunt canonicæ sanctiones, saluis auctoritate & reuerentia Sedis Apostolica, sanctaque ac Catholica Ecclesia vnitate. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex ils, prout timemus ex verisimilibus coniccuris, & comminationibus variis factis per eum, contra nos, vel aliquem ex nobis, vel gentium, aut subditorum nostrorum, & aliorum quorumcunque nobis adhærentium quoquomodo procedat, vel procedifaciat, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, vel suspendendo, interdicendo, vel aliàs quoquomodo in impedimentum, vel turbationem congregandi Concilij, & quin aliàs status nostri salui remaneant, pro nobis, & nobis adhærentibus, seu adhærere volentibus ad prædictum sacrum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum seu ad illos, ad quem, seu quos de iure fuerit appellandum prouocamus, & appellamus publice in historiptis, in præsentia Tabellionum, & Notariorum publicorum, aliorumque testium subscriptorum, & apostolos, & litteras testimoniales cum instantia petimus ab eisdem: supponentes nos, ac nobis adhærentes, & adharere volentes, status nostros, fautores, & adiutores nostros, bona, & iura nostra, & subditorum nostrorum, nobisque adharentium in hac parte protectioni diuina, & Beatorum Petri & Pauli, & dicti Concilij generalis, ac Sedis Apostolica, & futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem, seu prouocationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus nobis visum fuerit expedire. In præmissis enim omnibus nos consentientes, adhærentes, & appellantes prædicti confensimus, adharemus, & appellamus, sub modis, formis, pactionibus, & protestationibus, quibus dominus Rex, & alij Barones, & Nobiles regni Francia confentientes confenserunt, adhasferunt, & appellauerunt. Acta fuerunt hac in loco prædicto octavo Kalendas Augusti, anno Domini milletimo trecentesimo tertio, domino Philippo Dei gratia Rege Francorum regnante, in præsentia, & testimonio fratrum Petri Rabelli, Ioannis de Fonte, R. Fabri, & Petri de Pullis, Gardiani, & fratrum Conuentus Minorum dictæ domus de Montepessulano, Magistrorum Petri de Manso, Boneti Iaca Notarij Curiæ domini Episcopi Magalonen. & Bernardi de Ferreriis Notarij domini Episcopi Magalonen. & Notariorum domini Regis, aliorumque plurium ad hoc specialiter vocatorum. Et mei Petri de Malhaco de Vauro publici Senescalliarum Tholos. & Carcass. dicti domini Regis Notarij: qui requilitus per Barones, & milites consen-

tientes adhærentes, & appellantes prædictos, de præmissis hoc præsens instrumentum recepi, scripsi, & meo sequenti signo solito consignaui.

Et ego Bonetus Iaca Notarius publicus dicti domini nostri Regis Francia in Senescallia Bellicadri & Nemausi, & Curia domini Ossicialis Magalon. suprascriptus, qui vocatus & rogatus per pranominatos nobilem virum dominum Amalricum Vicecomitem & dominum Narbonen. & dominum Guillelmum de Plasiano militem dominum de Vicenobrio, & Magistrum Dionysium de Senonis Clericum dicti domini Regis, necnon per pranominatos Nobiles, & Procuratores pradictos, prasens interfui omnibus suprascriptis, & me subscribo in testimonium pramissorum, & signum meum sequens appono.

Et ego Bernardus de Ferreriis publicus domini nostri Regis Franciæ in Senescallia Bellicadri & Nemauti, & domini Episcopi Magalonensis Notarius, qui vocatus & rogatus per prænominatos nobilem virum dominum Amalricum Vicecomitem & dominum Narbon. & dominum Guillelmum de Plasiano militem dominum de Vicenobrio, & Magistrum Dionysium de Senonis Clericum dicti domini Regis, necnon & per prænominatos Nobiles, & Procuratores, præsens omnibus suprà scriptis interfui, & me subscribo in testimonium præmissorum, & hic signum meum

appono.

Et ego Petrus de Manso publicus serenissimi principis domini Regis Franciæ in Senescallia Bellicadri & Nemausi, & domini Magalonen. Episcopi Notarius vocatus & rogatus per prænominatos nobilem virum dominum Amalricum Vicecomitem & dominum Natbon. & dominum Guillelmum de Plasiano militem dominum de Vicenobrio, & Magistrum Dionysium de Senonis Clericum dicti domini nostri Regis, necnon & per prænominatos Nobiles, & Procuratores, præsens omnibus suprà scriptis interfui, & me subscribo in testimonium præmissorum, & signum meum appono.

Et nos verò infrà scripti, qui non sumus superiùs nominati, visis & inspectis processibus suprà scriptis conuocationi, & congregationi consensimus, & appellationibus adhærentes de nouo prouocamus, appellamus, &
omnia per alios prænominatos sacta pro nobis, & nobis adhærentibus appellamus, & facimus, sigilla nostra in præmissorum vnà cum dictis domi-

nis præsenti instrumento publico apponentes.

Et sont lesaites lettres seellées de trente-quatre petits seaux de cire verte pendans.

Acte de la Noblesse de la Seneschaussée de Baucaire, qui adhere à ce qu'a resolu le R oy contre Boniface.

Coffre Boniface num. 12.

1303. 27.Iuiliet. Vi ver sus præsentes litteras inspecturis, Guillelmus de Bandone dominus loci pro nobis, & pro domino Braconeto domino Gaudiose, Marchesius dominus de Canilhaco pro nobis, & R. de Rocasolio milite domino de Rocasolio, R. Peleti de Alesto, & de Calomonte, Osilius Guarini de Tornello, R. Decani de Bellaguarda, Poncius de Guodeto de Anetico, Guido de Senareto silius domini Guilaberti de Senareto Comitis Montisferrandi, Bernardus de Languisello de Albasio, Guillelmus de Brinhono dicti loci de Brinhono, Armandus de Becortono Bellicastri, Armandus Vicecomes Podomiaci, Guillelmus de Castro-

Castronouo sancti Remigij, R. & Bernardus de Barredicti loci pro partibus, & Bernardus de Barre filius, & Procurator domini Petri de Barre militis, pro parte dicti loci milites, Anitorgius de Perra, Guarinus de Apcheria, R. de Andusia de Floiraco, Poncius Bremondi de Castlario, R. & Guichardus de Petra de Seueria, Br. de Petraforti de Ansdio, & de Sansuhaco, Gomtrandi Amici de Rupeforti, Guiotus de Turnone, Gitbertus de Sollempniaco, R. Guigonis Procurator Brulhonis de Sereriis, Guido de Ruppe dicti loci, & de Pescheriis, Rostangnus de Sabrano dicti loci, Albertus de Gorcia, Petrus & R. de Vignorio dicti loci de Vignorio pro se, & procuratorio nomine R. de Crota domini de Bidagiis, Poncius de Mirabello dicti loci, Guillelmus de Monterodato, pro parte dicti loci, Armandus de Monterareno, pro parte dicti loci, Guillelmus de Baladuno dicti loci, Petrus de Montelauro pro parte castri Montislauri Domicelli, pro se, & subditis suis Senescalliæ Bell. salutem in Domino Iesu Christo. Præsentium litterarum serie vobis sieri volumus manifestum, quòd cum nobiles viri domini Amalricus Vicecomes & Dominus Narbonen. Guil-Ielmus de Plaziano, dominus de Vicenobrio milites, & Dionysius de Senon. Clericus domini nostri Regis Franciæ, nobis, & nonnullis Prælatis, Prioribus, Capitulorumque, & Conuentuum, Ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, & Monasteriorum Syndicis, & Procuratoribus, Consulibus, Vniuersitatum, castrorum, & villarum insignium Carcasson. Bellicad. & Ruthen. Senescalliarum conuocatis, & præsentibus die præsenti apud Montempessulanum in domo fratrum Minorum dicti loci, coram nobis, & eis diligenter ostenderunt & exposuerunt, quòd nuper nonnullis Archiepiscopis, Abbatibus, Prioribus, Conuentibus, Vniuersitate Magistrorum & Scholarium Paris. itudentium, & multis aliis magnæ auctoritatis personis, tam Ecclesiasticis, quam sæcularibus Paris. apud Luparam in dicti domini Regis præsentia constitutis, recitatum suit eis & expositum, ac narratum ibidem, quòd ipsis domino Regi, Archiepiscopis, & aliis personis prædi-Etis, per quosdam Comites, & alios Nobiles regni Franciæ contra dominum Bonifacium Papamoctauum proposita, & significata fuerunt diuersa enormia & horribilia, ac detestabilia crimina, quorum quædam hæresim sapiunt manische, quibus eum irretitum esse dicebant, & super eis publice, ac notorie diffamatum, præstitis ibidem ab eisdem proponentibus ad san-Eta Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quòd huiusmodi proposita & significata credebant esse vera, & posse probari in generali Concilio, vel aliàs, vbi, quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum; & per proponentes eosdemà domino Rege, tanquam pugile sidei, & Ecclesia defensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis Ecclesiasticis supradictis, tanquam Ecclesiæ sideique columnis petitum fuerat, ac instanter & pluries requisitum, vt per declarationem veritatis huiusmodi, vi omnis error abscedat, ac periculis & scandalis quæ vniuerfali Ecclesia imminent occurratur, conuocationi, & congregationi dicti Concilij generalis, ad laudem Dei nominis, & exaltationem & augmentum Catholicæ fidei, ac salubre regimen, & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani opem darent & operam esficaces: quódque idem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & alix personx Ecclesiasticx supradictx, auditis, & intellectis pleniùs propositis & significatis, & requisitionibus suprà scriptis, considerantes, quòd in hoc casu negotium agitursidei, quod est Dei, & quòd ad desensionem,

conseruationem, & exaltationem ipsius fidei ipse dominus Rex collatam sibi recepit à Domino potestatem, iidémque Prælati sunt in partem sollicitudinis euocati: super præmissis per dies multos discussione, ac deliberatione præhabita diligenti, ex præmissis, & aliis legitimis causis moti conuocationem & congregationem dicti Concilij generalis vtilem, & omnino necessariam reputates, huiusmodi conuocationi & congregationi consenserant, & responderant, quòd conuocationi & congregationi prædictis opem & operam darent efficaciter, vt deberent. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout timebant ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus multis, contra eos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua, vel alia, au-Etoritate quacumque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, aut aliàs quouis modo impedimentum, aut perturbationem Concilij congregandi, & quin consedere & coniudicare, & alia quæ ad officium Prælati pertinent facere in eodem Concilio possent, saluis eorum, & sibi adharentium status manere deberent, prose, Ecclesiis, Parochianis, & subditis suis, & pro sibi adhærentibus, seu adhærere volentibus in hac parte, ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad-illum, veladillos, ad quem, vel ad quos de iure fuerit appellandum prouocarunt, & appellarunt in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt: supponentes se, & Ecclesias, Parochianos, subditos, ac sibi adhærentes, ipsorum status, iura, & bona protectioni diuinæ, prædicti Concilij, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Quare cum pro parte dicti domini Regis, per dictos dominos peteretur à nobis, vt conuocationi, & congregationi prædicti Concilij generalis assentiremus, & de præmissis nobis, & cæteris ibidem congregatis, per processus Paris. coram domino Rege habitos, per instrumenta autentica, & litteras diuersis figillis autenticis sigillatas ostenderint: nos præmissis considerationibus, & causis inducti conuocationem, & congregationem ipsius Concilij vtilem, necessariam, salubrem, ac expedientem sidei negotio, & sanctæ Dei Ecclesiæ reputantes, eidem conuocationi & congregationi Concilii pro nobis, & nominibus quibus suprà, ac pro subditis nostris, & nobis adhærentibus, & adhærere volentibus assentimus prouocationi, appellationi, ac appellationibus præfati domini Regis, per ipsum, & per quoscunque alios eius nomine factis, & aliorum quorumlibet sibi adhærentium adhæremus quantum de jure possumus, & debemus secundum Deum, & justitiam, & vt fanctæ permittunt canonicæ sanctiones, saluis auctoritate, & reuerentia Sedis Apostolica, sanctaque ac Catholica Ecclesia vnitate. Et ne di-Etus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout timemus ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus variis factis per eum, contra nos vel aliquem ex nobis, vel gentium, aut subditorum nostrorum, & aliorum quorumcunque nobis adhærentium quoquomodo procedat, vel procedi faciat, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, vel suspendendo, interdicendo, vel alio quoquomodo impedimentum, vel turbationem congregandi Concilij, & quin aliàs status nostri salui remaneant, pro nobis, & nobis adhærentibus, seu adhærere volentibus ad prædictum sanctum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum, seu ad illos, ad quem seu quos de iure fucrit appellandum prouocamus, & appellamus publice in iis scriptis : in

præsentia Tabellionum, & Notariorum publicorum, aliorumque testium subscriptorum, & apostolos & litteras testimoniales cum instantia petimus ab eisdem: supponentes nos, ac nobis adhærentes, & adhærere volentes, status nostros, fautores, & adiutores nostros, bona, & iura nostra, & subditorum nostrorum, nobisque adhærentium in hac parte, protectioni divina, & beatorum Petri & Pauli, & dicti Concilij generalis, ac Sedis Apostolicæ, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem, seu prouocationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus nobis visum fuerit expedire: in præmissis enim omnibus petitis à nobis nos consentientes, adhærentes, & appellantes prædicti consensimus, adhæremus, & appellamus, sub modis, formis, pactionibus, & protestationibus, quibus dominus Rex, & alij Barones, & Nobiles de Franc. duntaxat consentientes consenserunt, adhæserunt & appellauerunt. Hæc acta funt in Montepessulano in domo fratrum Minorum, anno Dominica Incarnationis millesimo trecentesimo tertio, scilicet sexto Kalend. Augusti, domino Philippo illustrissimo Rege Franciæ regnante, in præsentia, & testimonio nobilis viri domini Ioannis de Verenis militis dicti domini Regis, Schescalli Bellicadri, & Nem. dominorum Guillelmi Aymerici legum Doctoris, Ioannis de Sagio Doctoris Decretorum, & mei Boncti Iaca Notarij publici dicti domini Regis in Senesc. Bellicadri & Nemen. & Curix domini Officialis Magalonensis, qui hxc requisitus scripsi, & & signum meum sequens apposui. Rostangnus Imberti Procurator, domini prædictorum locorum. Prædictis etiam interfuerunt vnà mecum dicto Boneto Iaca Notario, Petrus de Manso, & Bernardus de Ferreriis Notarij publici dicti domini Regis, & domini Magalonen. Epilcopi, qui requisiti infrà se subscripserunt.

Post hæc anno quo suprà, scilicet quinto Kalend. Augusti, ego Poncius de Montelauro domicellus, auditis per me omnibus, & singulis suprà scriptis, prædictis omnibus, & singulis adhæreo, consentio, & appello in ils scriptis, protestor, & suppono me, & mea, & apostolos peto, & facio in omnibus, & per omnia, vt suprà alij, vt in suprascripto instrumento continetur, adhæserunt, consenserunt, appellauerunt, protestati sunt, & se, & sua bona supposuerunt, fecerunt, & apostolos petierunt: requirens inde sieri publicum instrumentum per te Bonetum Iaca Notarium publicum suprascriptum. Horum testes sunt dominus Guillelmus Aymerici Doctor legum, Bertrandus de Bosco, & ego Bonetus Iaca Notarius publicus suprà scriptus,

qui hæc scripsi, & signum meum sequens apposui.

Et ego Petrus de Mauro publicus serenissimi principis domini Regis Franciæ, & domini Gaucelini Dei gratia Magalonens. Episcopi Notarius, vocatus, & rogatus per prænominatos nobiles dominum Amalricum Vice-comitem & dominum Narbon. & dominum Guillelmum de Plaziano dominum de Vicenobrio milites, & Dionysium de Senon. Clericum domini nostri Regis, & per præsatos Nobiles & Barones, me subscribo, & signum

meum appono.

Ego Bernardus de Ferreriis publicus domini nostri Franciæ Regis in Senescallia Bellicadri, & Nem. & domini Magalonen. Episcopi Notarius, vocatus, & mandatus à nobilibus viris dominis Amalrico Vicecomite & domino Narbon. Guillelmo de Plasiano domino de Vicenobrio militibus, & Dionysio de Senon. Clerico dicti domini Regis, & requisitus à Nobilibus, & Baronibus in suprascripto instrumento contentis, hie sub-scripsi & signaui.

Item, anno quo suprà, scilicet septimo Idus Augusti, ego Guillelmus de Ruppe de Maura, & ego Petrus Hugonis milites, & ego Rostangnus Mali Sanguinis nomine nostro, & procuratorio nomine omnium Nobilium de Bellicadro, & ego Fredolus Valleti Procurator domini Ioannis de Saluio militis procuratorio nomine eiusdem, attentis omnibus, & singulis scriptis suprà in instrumento suprà scripto, consentimus, adhæsimus quibus suprà nominibus, & inscriptis appellamus, protestamur, & supponimus nos, & prædictos, quorum fumus Procuratores, & bona nostra, & eorum, & apostolos petimus, & in omnibus & per omnia, vt Nobiles in suprà scripto instrumento adhæserunt, consenserunt, appellauerunt, protestati sunt, & se, & bona sua supposuerunt, & apostolos petierunt; requirentes inde fieri publicum instrumentum, per te Bonetum Iaca Notarium publicum suprà scriptum. Hæc acta sunt in Nemauso prædicta recipientibus nomine dicti domini Regis, dominis Amalrico Vicecomite & domino Narbonæ, Guillelmo de Plaziano domino de Vicenobrio militibus, Dionysio de Senon. Clerico Regis: in præsentia & testimonio domini Ioannis de Veranis militis Senescal. Bellicadri, & Nemen. domini Ioannis' Odoardi Iurisperiti, & Petri de Manso, & Bernardi de Ferreriis Notariorum suprà scriptorum, & mei dicti Iaca Notarij publici dicti domini Regis, & Curiæ domini Officialis Magalonens. qui hæc scripsi requisitus, & signum meum sequens apposui.

Et seellé de trente-six petits seaux pendans.

Acte de plusieurs Gentilshommes de la Seneschaussée de Rhodez, qui consentent à tout ce que le Roy a ordonné pour le fait du P. Boniface.

Coffre Boniface num. 13.

1303. 17. Itillet.

NIVERSIS præsentes litteras inspecturis, Guido de Seneyraco, Deodatus de Caslutio Bego de Barraria Casturio datus de Cassutio, Bego de Barreria Castrinoui milites, Bertrandus de Balaguerio, de Capdenaco, Robertus de Castromarino, Castlussonus Procurator domini Guillelmi Iordani domini Montirlauri, Petrus Sigalh. Procurator Berengarij de Arpaione domini eiusdem loci, Vessanus de Cardalhaco, pro domino Arnaudo de Cardalhaco milite patre meo, & pro dominis aliis de Capdenaco, Hugo de Balaguerio, R. de Lenesone de Castrismar. pro me, & Bernardo de Combreto nepote meo, domini & domicelli Senescalliæ Ruthen, salutem in Domino Iesu Christo. Præsentium litterarum serie vobis sieri volumus manifestum, quòd cùm nobilis vir dominus Amalricus Vicecomes & dominus Narbona, & Dionysius de Senonis Clericus domini nostri Regis Francia, nobis, & nonnullis Prælatis, Prioribus, Capitulorumque, & Conuentuum, Ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, & Monasteriorum Syndicis, & Procuratoribus, Consulibus, Vniuersitatum, ciuitatum, castrorum, & villarum insignium Carcasson. Bellicadri, & Ruthen. Senescalliarum conuocatis, & præsentibus die præsenti apud Montempessulanum in domo fratrum Minorum dicti loci, coramnobis, & eis diligenter ostenderint, & exposuerint, quòd nuper nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Conuentibus, Vniuersitate Magistrorum & Scholarium Paris. studentium, & multis aliis magnæ auctoritatis personis, tam Ecclesiasticis, quain sæcularibus Paris. apud Luparam in dicti domini Regis præsentia constitutis, recitatum fuit eis & expositum, ac narratum ibidem, quòd ipsis domino

Regi, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis personis prædictis, per quosdam Comites, & alios Nobiles regni Franciæ contra dominum Bonifacium Papam octauum propolita, & significata fuerunt diuersa enormia, & horribilia, ac detestabilia crimina, quorum quædam hæresim sapiunt manifestè, quibus eum irretitum esse dicebant, & super eis publice dissantum ac notoriè, præstitis ibidem ab eisdem proponentibus ad sancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quòd huiusmodi proposita & signisicata credebant esse vera, & posse probari in generali Concilio, vel alias vbi, quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum; & per proponentes eosdem à domino Rege, tanquam pugile sidei & Ecclesiæ desensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis Ecclesiasticis suprà dictis, tanquam Ecclesiæ sidesque columnis petitum suerat, ac instanter & pluries requisitum, vt pro declaratione veritatis huius, vt omnis error abscedat, ac periculis & scandalis quæ vniuersali Ecclessæ imminent occurratur, conuocationi, & congregationi dicti Concili, generalis, ad laudem Dei nominis, & exaltationem & augmentum Catholicæ sidei, ac salubre regimen & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, opem darent & operam efficaces. Quódque iidem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & aliæ personæ Ecclesiasticæ supradictæ auditis, & intellectis pleniùs propositis, & significatis, & requisitionibus suprascriptis, considerantes quòd in hoc casu negotium agitur sidei, quod est Dei, & quòd ad defensionem, conseruationem, & exaltationem ipsius fidei, ipse dominus Rex collatam sibirecepit à Domino potestatem, iidémque Prælatisunt in partem sollicitudinis cuocati: super præmissis per dies multos discussione, ac deliberatione præhabita diligenti, ex præmissis & aliis legitimis causis moti conuocationem, & congregationem dicti Concilij generalis vtilem, & omnino neceffariam reputantes, huius conuocationi & congregationi consenserant, & responderant, quòd conuocationi & congregationi prædictis opem & operam darent efficaciter vt deberent. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout timebant ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus multis, contra cos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquomodo procedat, aut procedi faciat sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, velaliàs quouis modo in impedimentum, & perturbationem Concilij congregandi, & quin consedere & coniudicare, & alia qua ad officium Prælati pertinent facere in codem Concilio possent, saluique corum, & sibiadhærentium status manere deberent, prose, Ecclesiis, Parochianis, & subditis suis, & pro sibi adhærentibus, seu adhærere volentibus in hac parte, ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, ad illum vel ad illos, ad quem vel ad quos de iure fuerit appellandum, prouocarunt & appellarunt in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt: supponentes se, & Ecclesias, Parochianos, subditos, ac sibi adhærentes, ipsorum status, iura, & bona protectioni diuinæ, prædicti Concilij, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Quare cum pro parte dicti domini nostri Regis, per dictos dominos peteretur à nobis, vt conuocationi & congregationi prædicti Concilij generalis assentiremus, & de præmislis nobis, & cateris ibidem congregatis, per processus Paris.coram domino Rege habitos, per instrumenta autentica, & litteras diuersis sigillis, & autenticis sigilla-

tas ostenderint: nos præmissis considerationibus, & causis inducti conuocationem & congregationem ipsius Concilij vtilem, necessariam, salubrem, ac expedientem sidei negotio, & sanctæ Dei Ecclesiæ reputantes, eidem conuocationi & congregationi Concilij pro nobis, & nominibus quibus su: prà, ac pro subditis nostris, & nobis adhærentibus, & adhærere volentitibus assentimus, & prouocationi & appellationi, ac appellationibus præfati domini Regis per ipsum, & per quoscunque alios eius nomine sactis, & aliorum quorumlibet sibi adhærentium, adhæremus quantum de iure possumus, & debemus secundum Deum & iustitiam, & vt sanctæ permittunt canonicæ sanctiones, saluis auctoritate, & reuerentia Sedis Apostolicæ, sanctæque ac Catholicæ Ecclesiæ vnitate. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout timemus ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus variis factis per cum, contra nos, vel aliquem ex nobis, vel gentium, aut subditorum nostrorum, & aliorum quorumcunque nobis adhærentium quoquomodo procedat, vel procedi faciat, sua vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, vel suspendendo, interdicendo, vel aliàs quoquomodo in impedimentum, vel turbationem congregandi Concilij, & quin aliàs status nostri salui remaneant, pro nobis, & nobis adhærentibus, seu adhærere volentibus ad prædictum sacrum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum, seu ad illos, ad quem, seu quos de jure fuerit appellandum prouocamus, & appellamus publicè in ils scriptis: in præsentia Tabellionum, & Notariorum publicorum, aliorumque testium subscriptorum, & apostolos & litteras testimoniales cum instantia petimus ab eisdem: supponentes nos, ac nobis adhærentes, & adhærere volentes, status nostros, fautores, & adiutores nostros, bona, & iura nostra, & subditorum nostrorum nobisque adhærentium in hac parte protectioni diuinæ, & beatorum Petri & Pauli, & disti Concilij generalis, ac Sedis Apostolica, & futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem, seu prouocationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus nobis visum fuerit expedire. In præmissis enim omnibus petitis à nobis, nos consentientes, adhærentes, & appellantes prædicti consentimus, adhæremus, & appellamus, sub modis, formis, pactionibus, & protestationibus, quibus dominus Rex, & alij Barones, & Nobiles de Francia duntaxat consentientes consenserunt, adhæserunt, & appellauerunt. Acta fuerunt hac apud Montempessulanum in dicto loco, anno Dominica Incarnationis millesimo trecentesimo tertio, scilicet sexto Kalendas Augusti, illustrissimo domino Philippo Francia Rege regnante, in præsentia, & teilimonio Magistrorum Boneti Iaca, Petri Manso, Bertrandi de Bosco Notariorum, Petri de Bessolis Iurisperiti, Bertrandi de Petra-forti domini Arisdij, & plurium aliorum, & mei Bernardi de Ferreriis publici præfati domini Francorum Regis in Scnescallia Bellicadri, & Nemausi, & domini Magalonensis Episcopi Notarij, qui vocatus & mandatus per dictos dominos Amalricum Vicecomitem & dominum Narbon. & Dionysium de Senonis Clericum dicti domini Regis, rogatusque per præfatos Barones & Nobiles hæc omnia, & singula scripsi, hicque apposui signum meum fummum.

Et ego Petrus de Manso publicus serenissimi principis domini Regis Francia:, & reuerendi patris domini Gaucelini Dei gratia Magalon. Episcopi Notarius vocatus & rogatus, per prænominatos nobilem virum dominum Amalricum Vicecomitem & dominum Narbonæ, ac Diony-

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

sium de Senonis Clericum domini nostri Regis, & per prænominatos

Nobiles, & Procuratores, me subscribo, & signum meum appono.

Et ego Bonetus Iaca Notarius publicus dicti domini Regis, & Curiz domini Officialis Magalonen. qui requisitus & vocatus, vt suprà, Petrus de Manso Notarius me subscribo, & signum meum sequens appono. Et sont les dites lettres séellées de neuf petits seaux en cire verte pendans.

Acte de sept villes de la Seneschaussée de Rhodez, qui adherent à la resolution prise par le Roy contre le Pape Boniface.

Coffre Boniface num. 2.

NIVERSIS præsentes litteras inspecturis, Consules villarum, & 1303. castrorum de Naiaco, de sancto Antonino, de sancto Africano, de Iuillet. Petrucia, & de Villanoua, diocesis & Senescallia Ruthen. salutem in Domino Iesu Christo. Præsentium litterarum serie vobis sieri volumus manifestum, quòd cum nobiles viri domini Amalricus Vicecomes & dominus Narbonæ, Guillelmus de Playsiano dominus de Vicenobrio, milites, & Magister Dionysius de Senon. Clericus domini nostri Francia Regis, nobis & nonnullis Prælatis, Prioribus, Capitulorumque, & conuentuum, Ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, & Monasteriorum Syndicis, & Procuratoribus, Baronibus, Nobilibus, Consulbus, Vniuerstatum, ciuitatum, castrorum, & villarum insignium præfatæ & Bellicadri, ac Carcasson. Senescalliarum convocatis, & præsentibus die præsenti apud Montempessulanum coram eis diligenter ostenderint & expofuerint, quòd nuper nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Comitibus, Prioribus, Vniuersitate Magistrorum, & Scholarium Paris. studentium, & multis aliis magnæ auctoritatis personis, tam Ecclesiassicis, quam sa cularibus Parislis apud Luparam in dicti domini Regispræsentia constitutis, recitatum fuit eis, & expositum, ac narratum eisdem, quòd ipsis domino Regi, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis personis suprà dictis per quosdam Comites, & alios Nobiles regni Franciæ contra dominum Bonifacium Papam octauum proposita, & significata fuerunt diuersa enormia, authorribilia & detestabilia crimina, quorum quædam hæresim sapiunt manifeite, quibus eum irretitum esse dicebant, & super eispublice, ac notoriè diffamatum, præstitis ibidem ab eisdem proponentibus ad sancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quòd huiusmodi proposita & significata credebant esle vera, & posse probari in generali Concilio, vel aliàs, vbi, quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum; & per proponentes cosdem à domino Rege, tanquam sidei pugile & Ecclesia desensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & persenis aliis Ecclesiasticis suprà dictis, tanquam Ecclesiæ sideique columnis, petitum fuerat, ac instanter & plenius requisitum, vt pro declaratione veritatis huiusmodi, vt omnis error abscedat, ac periculis & scandalis quæ vniu2rsali Ecclesiæ imminent occurratur, conuocationi, & congregationi dicti Concilis generalis, ad laudem Dei nominis, & exaltationem, ac augmentum Catholicæ fidei, ac salubre regimen, & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, opem darent & operam essicaces. Quódque idem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & aliæ personæ Ecclesiasticæ suprà dictæ, auditis & intellectis propositis & significatis, ac requisitionibus suprà dictis, considerantes, quòd in hoc

casu negotium agitur sidei, quod est Dei, & quòd ad desensionem, conservationem, & exaltationem ipsius sidei ipse dominus Rex collatam sibi recepit à Domino potestatem, iidémque Prælatisunt in partem sollicitudinis euocati: super præmissis per dies multos discussione, ac deliberatione præhabita diligenti, ex præmissis, ac aliis legitimis causis moti conuocationem & congregationem dicti Concilij generalis vtilem & omnino necessariam reputantes, huiusmodi conuocationi, & congregationi consenserant & responderant, quòd conuocationi & congregationi prædictis opem & operam darent efficaciter, vt deberent. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout timebant ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus multis, contra eos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponedo, aut priuando, aut aliàs quouis modo in impedimentum, & perturbatione Concilij congregandi, & quin consedere, coiudicare, & alia qua ad officium Prælati pertinent facere in eodem Concilio possent, saluique corum, & fibi adhærentium status manere debeant, prose, Ecclesiis, Parochianis & subditis suis, & pro sibi adhærentibus, seu adhærere volentibus in hac parte ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum, vel ad illos, ad quem, vel quos de iure fuerit appellandum, prouocarunt & appellarunt in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt: supponentes se, Ecclesias, Parochianos, subditos, & sibi adhærentes, ipsorum status, iura, & bona protectioni diuinæ, prædicti Concilij, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Quare cum pro parte domini Regis, per dictos dominos peteretur à nobis, ve conuocationi & congregationi prædicti Concilij generalis assentire, ac quantum in nobis est opem dare & operam curaremus, & de præmissis nobis, ac cæteris ibidem congregatis processus Paris. coram domino Rege habitos, per instrumenta autentica, & litteras diuersis sigillis sigillatas ostenderint: nos præmissis conf derationibus, & causis inducti, conuocationem & congregationem ipsius Concilij vtilem, necessariam, salubrem, ac expedientem sidei negotio, & sanctæ Dei Ecclesiæ reputantes, eidem conuocationi, & congregationi Concilij pro nobis, & vniuersitatibus locorum prædictorum, & nobis adhærentibus, & adhærere volentibus assentimus, & open & operam libenter dabimus, & dare promittimus iuxta posse, & prouocationi & appellationi, ac appellationibus præfati domini Regis per ipsum, & quoscunque alios eius nomine factis, & aliorum quorumlibet sibi adhærentium, adhæremus quantum de iure possumus & debemus secundum Deum & iustitiam, & vt facere permittunt sanctæ canonicæ sanctiones, saluis auctoritate, & reuerentia Sedis Apostolica, sanctaque ac Catholicæ Ecclesiæ vnitate. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout timemus ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus variis factis per eum, contra nos, vel aliquem ex nobis, seu vniuersitatum prædictarum, & aliorum quorum cunque nobis adhærentium quoquomodo procedar, vel procedi faciar, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, vel suspendendo, interdicendo, vel alias quoquomodo in impedimentum, vel turbationem congregandi Concili, & quin aliàs status nostri saluiremaneant, pro nobis, & vniuersitatibus pradictis, & singulis hominibus ex eisdem, & aliis nobis adharentibus, seu adharere volen-

volentibus ad præfatum sacrum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum, seu ad illos, ad quem, seu quos de iure fuerit appellandum, prouocamus, & appellamus publicè in ils scriptis, & apostolos cum instantia petimus nobis dari: supponentes nos, vniuersitates prædictas, & ex eis singulos, ac quoslibet nobis adhærentes, & adhærere volentes, status nostros, & corum fautores, & adiutores nostros, bona, & iura nostra, & vniuersitatum prædictarum, & singulorum ex eis nobisque adhærentium, & adhærere volentium in hac parte protectioni diuinæ, & Beatorum Petri & Pauli, & dicti Concilij generalis, ac Sedis Apostolica, & futuri veri & Iegitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem, seu appellationes huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus nobis visum fuerit expedire. In præmissis etiam omnibus nos consentientes, adhærentes, & appellantes prædicti consentimus, adhæremus, appellamus sub modis, formis, pactionibus, quibus dominus Rex, & aliæ vniuersitates regni Franciæ consentientes, consenserunt, adhæserunt & appellauerunt. In quorum testimonium nos Consules prædicti sigilla Consulatuum nostrorum, & communitatum villarum prædictarum huic instrumento, seu litteris præsentibus duximus apponenda. Nos verò Guillelmus de Mostolgolio miles, & Berengarius de Arpaion. Domicellus dominus de Calomonte, visis & intellectis consensibus appellationibus, & cæteris supràscriptis, pro nobis, & nostris subditis, & adhærentibus, seu nobis adhærere volentibus consensimus congregationi dicti Concilij generalis, & præfatis appellationibus domini Regis, & aliorum eius nomine appellantium, seu eidem adhærentium in præmissis adhæremus & appellamus in iis scriptis, supponentes nos, subditos nostros, & nobis adhærentes protectioni prædictæ, cum protestationibus, pactionibus, & modo, & forma suprà scriptis. Sigilla nostra præsentibus apponentes vnà cum præsatis Consulibus in sidem, & testimonium omnium præmissorum. Actum & datum apud Montempessulanum, sabbato post festum Beatæ Mariæ Magdalenæ, anno Domini millesimo trecentesimo tertio.

Seellée de sept petits seaux en cire verte pendans.

Acte du Prieur des Freres Prescheurs, qui dit que le Roy, les Prelats, & Barons du Royaume pour certaines considerations demandent la connocation du Concile general, & parce qu'ils craignent que le Pape s'en veuille ressentir, ils ont appellé de luy au Concile, ou au Pape futur, ou au College des Cardinaux, à quoy l'Uniuersité de Paris, & les Colleges , tant de Religieux que de séculiers ont adheré, à quoy il adhere & le Prieur du Conuent de Paris.

Lettre du Prieur Prouincial de l'Ordre des Predicateurs en la Prouince de France, aux Religieux de ladite Prouince, comme il a adheré auec le Roy, les Prelats, Barons, & Vniuersitez du Royaume à l'appel au futur Concile general.

Niversis Prioribus, Superioribus, eorumque Vicariis, ac cæteris Fratribus Ordinis Fratrum Prædicatorum in Prouincia Franciæ con25. iuliet. stitutis, ad quos præsentes litteræ peruenerint, Frater Raymundus Fratrum ciusdem Ordinis in dicta Prouincia Prior Prouincialis indignus, salutem, & profectum in gratia salutari. Serenissimus princeps, & amantissi-

mus dominus Philippus Dei gratia Rex Francorum illustris, Prælati de regno Francia, eiusdémque regni Barones, reuerentia sancta matris Ecclesia, & sidei Catholica veritatescruatis, priùs deliberatione matura digestis consiliis, & variis tractatibus iteratis ex certis causis, & propter graues articulos, qui vobis per alios poterunt pleniùs explicari, petunt conuocationem sacri Concilij generalis, & ad hoc quantu ad eos attinet laborare intendunt: & ne fortassis interim grauamen aliquod per summum Pontificem inferatur eisdem, ad ipsum sacrum Concilium, seu futurum summum Pontificem legitimum successorem, seu Collegium Cardinalium, adillum, vel ad illos, ad quem, vel ad quos de iure spectare poterit, pro se, sibique adhærentibus appellarunt, Vniuersitate Parisiensi, & Collegiis, tam Religiosis quam sæcularibus dictæ petitioni consentientibus, & adhærentibus appellationi prædi-Ax. Ego insuper frater Bernardus Prior Fratrum nostrorum Paris. eiusdémque loci conuentus, hoc ipsum fecimus, ne inter tot & tantos singularitas in nobis appareat, vel ne videamur oculis quasi reciprocis in sensu proprio gloriari. Quod vtique vestræ discretioni significare curaui, vt & vos aperto confiderationis oculo fic agatis, ne indignationem domini nostri Regis incurrere, nec ab aliquo alio possitis meritò reprehendi. Valete, & orate pro me. Datum Paris. feria tertia post festum Magdalenæ.

Acte par lequel les Prieur & Connent des Freres Prescheurs de Montpellier sommez d'adherer à ce qu'auoit fait le Roy contre Boniface, répondirent qu'ils ne le pouvoient faire sans l'ordre exprés de leur Prieur general qui estoit à Paris. Les agens du Roy non contens de cette réponse, dirent qu'ils vouloient sçauoir l'intention d'un chacun en particulier, & en secret. Ils persisterent comme deuant. Les agens du Roy enioignirent lors à ces Religieux, que dans trois iours ils eussent à sortir du Royaume; qu'ils n'estoient plus en la protection du Roy. Les ayens du Roy estoient Amaulry Vicomte de Narbonne, & Denis de Sens Clerc du Roy.

Au Tresor Boniface num. 707.

1303.

Overing vniuers, quòd cùm nobilis vir dominus Amalricus Vi-Cecomes & dominus Narbonæ, & discretus vir dominus Dionysius de Senon. Clericus dom, nostri Regis Franciæ requisiussent ex parte dicti dom. Regis Priorem, & Fratres Prædicatores inferius nominatos conuentus Montispessuli existentes in refectorio corumdem, vt conuocationi & congregationi Concilij generalis, & appellationi per dictum dom. Regem, Prælatos, & Religiosos, tam Ordinis corumdem Prædicatorum, quam aliorum Ordinum, & alias Ecclesiasticas personas, Barones, & Nobiles de Francia factæ, vt prædicti domini Amalricus, & Dionysius dicebant, expositis per nobilem virum dom. Guillelmum de Platiano militem dom. de Vicenobrio, in domo Fratrum Minorum Montispessuli, die festo B. Mariæ Magdalenes proximè præterito, assentirent, & adhærerent:responderunt Prior, & Fratres prædicti dictis dom. Amalrico & Dionysio, quòd non consentirent, nec adhærerent prædictis conuocationi & congregationi, & appellationi, nisi de expressa voluntate, & assensu Prioris generalis totius Ordinis, quem dicebant se credere esse Parisius, ex vocatione regia de iplo facta. Quam quidem responsionem dicti domini Amalricus, & Dionysius ingratam, & insufficientem esse dixerunt, nec eam admiserunt. Etiterum ipit domini A. & D. dixerunt eisdem Priori & Fratribus, vocando primò ad se propter hoc dictum Priorem, se velle statim corda, & vo-

Iuntates singulorum corumdem super præmissis secrete ad partem & singulariter perscrutari. Et tunc dictus Prior requisitus vt iterum responderet, dixit, se non aliter respondere, nisi vt suprà responderat. deinde alii Fratres prædicti requisiti, idem dixerunt & responderunt quod suprà. Qui bus responsionibus factis, idem Prior præcepit Fratribus prædictis in & sub virtute sanctæ obedientiæ, ne amodò prædictis dominis Amalrico, & Dionysio super præmissis de aliquo singulariter, nec aliter responderent. Et præfati domini Amalricus & Dionysius incontinenti præceperunt, ex parte dicti domini Regis, præfatis Priori & Fratribus, qui infra triduum proximum exirent, & exiuissent totaliter Franciæ regnum, dicendo eis, quòd sub vel in protectione regia ex tunc non essent, imò ipsos ab eadem potius expellebant. Nomina verò Prioris, & Fratrum prædictorum sunt hæc, Frater Ioannes Gobi Prior, Fratres Guillelmus de Melgorio, Petrus Dauid, Paulus Arnaudi, &c. Acta fuerunt hæc in Montepessulo in refectorio conuentus prædicti Fratrum prædictorum, anno Dominicæ Incarnationis 1303. scilicet 5. Kal. Augusti, illustrissimo dom. Philippo Francorum Rege regnante, in præsentia & testimonio nobilis viri domini Ioannis de Varenis militis Senescalli Bellicadri, dominorum Petri Ioannis, Bartholomei de Crusello Legum Doctorum, Magistrorum Boneti Iaca, Petri de Manso, Guiraudi de Noguerio Notariorum, & mei Bernardi de Ferreriis publici præfati dom. Francorum Regis in Senescallia Bellicadri & Nemaus. & domini Magalonen. Episcopi Notarij, qui mandatus à dictis dominis Amalrico & Dionysio, & rogarus à prædictis Priore & Fratribus, hæc scripsi, & signo meo signaui.

# Acte par lequel l'Vniuersité de Toulouse adhere à tout ce que le Roy a arresté contre le P. Boniface.

Coffre Boniface num. 284.

Niversis præsentes litteras inspecturis, Vniuersitas Magistrorum, & Scholarium Tholosæstudentium salutem in Domino. Ad notitiam 1. Aoust. singulorum volumus peruenire, quòd nuper ex parte serenissimi principis carissimi dom.nostri Philippi Dei gratia Regis Franciæ illustris, nobis extitit intimatum, quòd ipso domino Rege, ac nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Comitibus, Baronibus, & aliis magnæ auctoritatis personis, tam Ecclesiasticis quam secularibus apud Luparam Parisius existentibus recitatum fuit, expositum & narratum ibidem, quòd ipsis domino Rege, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis personis prædictis præsentibus, per quosdam Comites, & alios Nobiles regni Franc. contra dom. B. Papam VIII. proposita, & significata fuerunt diuersa enormia, & horribilia & detestabilia crimina, quorum quædam hæresim sapiunt manifestè, quibus eum irretitum esse dicebant, & super iis publice, & notorie diffamatum, præstito ibidem ab eisdem proponentibus, adsancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramento, quòd huiusmodi proposita & significata credebant esse vera, & posse probari in generali Concilio, vel aliàs, vbi, quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum; & per proponentes eosdem à domino Rege, tanquam sidei pugile, & sidei desensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis Ecclesiasticis supradictis, tanquam Ecclesiæ sidesque columnis petitum suerat, ac instanter & pluries requisitum, vt pro declaratione veritatis huiusmodi,

vt omnis error abscedat, ac periculis & scandalis quæ vniuersali Ecclesiæ imminent occurratur, conuccationi & congregationi dicti Concilij generalis, ad laudem Dei nominis, & exaltationem & augmentum Catholicæ sidei, ac salubre regimen, & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani opem darent & operam essicaces : quódque idem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & alix personæ Ecclesiastica supradicta, auditis & intellectis plenius propositis, & significatis, & requilitionibus supradictis, considerantes quòd in hoc casunegotium sidei agitur, quod est Dei, & quòd ad desensionem, conservationem & exaltationem ipsius sidei ipse dominus Rex collatam sibi recepità Domino potestatem, iidémque Prælati in partem sollicitudinis euocati, super præmissis, per dies multos discussione, & deliberatione præhabita diligenti, ex pramissis & aliis legitimis causis moti, conuocationem, & congregationem dicti Concilij generalis vtilem, & omnino necessariam reputantes, huiusmodi conuocationi & congregationi consenserant, ac responderant quòd conuocationi & congregationi prædictis opem & operam darent efficaciter vt deberent. Et ne dictus B. motus, seu prouocatus ex iis, prout timebant ex verisimilibus coniccturis, & comminationibus multis, contra eos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, priuando, vel aliàs quouis modo, in impedimentum, & perturbationem Concilis congregandi, & quin consedere & coniudicare, & alia quæ ad officium Prælati pertinent facere in codem Concilio possent, salusque corum, & sibi adhærentium status manere deberent, pro se, Ecclesiis, Parochianis & subditis suis, & pro sibi adhærentibus. & adhærere volentibus in hac parte, ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum, seu ad illos, ad quem vel ad quos de jure fuerit appellandum, prouocauerunt & appellauerunt in scripris, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt: supponentes se, Ecclesias, Parochianos & subditos, ac sibi adhærentes, ipsorum status, iura, & bona protectioni diuinæ, prædicti Concilij, ac futuri veri & legitimi fummi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem luiusmodi, vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Quare pro parte præfati dom. Regis petebatur à nobis, vt conuocationi & congregationi di-Ai Concilij generalis assentire, ac quantum in nobis est opem dare & operam curaremus. Nos autem præmissis considerationibus, & causis inducti conuocationem & congregationem ipsius Concilij reputantes vtilem, necessariam & salubrem, ac expedientem sidei negotio, & Ecclesiæ S. Dei, eidem conuocationi, & congregationi Concilij assentimus, ac opem & operam libenter dabimus iuxta posse, & prouocationi & appellationi præfati domini Regis adhærernus quantum de iure postumus, & debemus secundum Deum & iustitiam, & sancta permittunt canonica sanctiones; supponentes nos, ac nobis adhærentes, & adhærere volentes, statum nostrum, & vniuersitatem nostram protectioni diuina, & prædicti Concilij generalis, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis. In quorum omnium testimonium sigillum nostræ vniuersitatis prædictæ præsentibus litteris duximus apponendum. Datum Tholosæ, die Iouis, in sesto B. Petri ad vincula, anno Domini 1303. Seellé.

Trois actes par lesquels plusieurs Docteurs en loix adherent à tout ce que le Roy auoit resolu contre Boniface.

Coffre Boniface num. 485.

Nno Dominicæ Incarnat. 1303. scil. 6. Kal. Augusti, dom. Philippo Aillustrissimo Rege Franc. regnante. Nouerint vniuersi, quòd nos Ioan- 29. Inillet. nes de Varenis miles Senescallus Bellicadri, Bernardus de S. Quintino, dom. castri S. Hilarij, Guillelmus Aymerici, Ioannes de Sagio Legum Doctores, & Dionysius de Senonis Clericus dom. nostri Regis conuocationi Concilij generalis consentimus, opem & operam, quatenus in nobis est dare promittimus, appellationibus à dicto dom. Rege, seu eius nomine factis, seu interpositis adhæremus, & diu est adhæsimus, & in scriptis iterum appellamus illis forma, & modis quibus dom. Rex, Barones, & Prælati Franciæ appellauerunt, petentes inde fieri publicum instrumentum per te Notarium infrà scriptum. Et post hæc ego Guillelmus Aymerici prædictus Procurator, & procuratorio nomine dom. Petri de S. Georgio Doctoris Decretorum Prioris Armazanicarum consentio, appello & adhæreo, vt siue alij, & ego meo nomine consentientes adhæsimus & appellauimus. Hæc acta funt in Montepessulo in domo fratrum Minorum, in præsentia & testimonio dom. Guillelmi Reuelli Official. Magalonen. dom. Remondi de Agone Prioris de Veruna Canonici Magalon.dom, Remondi de Pugeto Rectoris Ecclesia S. Ioannis de Cucullis diocesis Magalon. & mei Boneti Iaca Notarij publici dicti domini Regis, & Cur. dom. Offic. Magalon, qui hæc requisitus scripsi, & signum meum sequens apposui.

Anno Dominicæ Incarnat. 1303. 5. Kal. Augusti, dom. Philippo illustris. Rege Franc, regnante. Nouerint vniuersi, quod dom. Petrus Ioannis, & Bartolomæus de Clusello Legum Doctores in Montepessulo commorantes in præsentia nobilis viri domini Amalrici Vicecomitis & dom. de Narbona, & dom. Dionysij de Senon. Clerici Regij consenserunt conuocationi Concilijgeneralis, & adhæserunt appellationibus Regis, & Baronum, & Prælatorum de Francia, & in scriptis appellauerunt illis modis, & formis quibus idem dom. Rex, Barones, & Prælati prædicti consenserunt, adhæserunt & appellarunt, requirentes inde sieri publicum instrumentum per me Notarium intrà scriptum. Hæcactasunt in Montepessulo in domo Fratrum Prædicat, in præsentia & testimonio Mag. Hugonis de Porta Procuratoris Regis in Senescallia Bellicadri, Bertrandi de Bosco, Gurraudi de Nogerio, Bernardi de Ferrariis, Petri de Manso Notariorum, & mei Boneti Iaca, &c. vt suprà.

Anno Dominicæ Incarnat. 1303. 7. Id. Augusti, domino Philippo illustrissimo Rege Franc. regnante. Nouerint vniuersi quòd dominus Guillelmus de Rotmanis Doctor Decretorum consensit conuocationi Concilij generalis, & adhæsit appellationibus regiis, & Baronum, & Prælatorum de Francia, & in scriptis appellauit illis modis, & formis, quibus idem dominus Rex, Barones, & Prælati prædicti consenserunt, adhæserunt, & appellauerunt: requirens in de fieri publicum instrumentum, &c. vt in superioribus.

Acte de plusieurs Seigneurs & Gentilshommes des Seneschaussées de Beaucaire & de Rhodez, qui adherent à tout ce que le Roy a fait contre le Pape Boniface.

Coffre Boniface num. 22.

1303. 7. Aoust.

VIVER SIS præsentes litteras inspecturis, Rostagnus de Bellomon-te, P. de Remelinis, Vezianus de Grandomonte, Brt. Gos, R. de Aramone, Alfancus Rabassa, Ioannes Rabassa, R. de Puteo, Rostagnus Carnassa, Petrus de Gaudyacco, Petrus de Saluanhame. R. Clausaria de Remolinis, Iaufredus Palyera, R. Sarcij, Ioannes Chaufandi milites, Portus de Voloberico, Oliuarius de Coyrano, Rostagnus Brt. R. Adalberti, Iacobus Tebron, R. de Arenis, Poncius de Coyrano, Aymericus Bonpar, Guido de Merendolis, Oliuarius de Aramone, Decanus de Aramone, Elzias de Mescagria, Ioannes de Aramone, Iacobus de Aramone, P. de Aramone, Rostagnus de Coyrano, Hugo Lumbardi, Bn. Mascaroni, Guilelmus Yuardi, Brt. de Coyrano, Aymericus Boutor, Franciscus de Aramone, Rostagnus Guiscardi, Franciscus de Clausaria, Guil. de sancto Boneto, Franciscus Bonpar, P. Recorini, Brt. Bereng. R. Alzias, G. de sancto Boneto, G. Torelon, R. de sancto Boneto, Guillelmus Cotaron, Bertrandus de Tucco, Bertrandus Bereng. Bertrandus Petri, Ponc. de Mayrano, R. Hugonis, P. de Actoribus, R. de Granis, Bereng. Audeberti, R. de Grana, R. Ferreriis, Bn. de Menas, P. de Aramone, Rigaudus de Fornes, Oliucrius de Aramone, Guil. de Menis de Thezeriis, Ph. de sancto Michaële, R. de Valle Aygueria, Guillelmus Bremondi de Olpilheriis, Guillelmus Boneti, Poncius Boneti, Domicelli Viairie de Volobrica Senescalliæ Bellicadri, Ar. de Ponte pro domino Br. de Ponte patre suo milite domi. no de Ponte de Camareto, Guillelmus de Ponte Domicelli Senci. Ruthen. salutem in Domino Iesu Christo. Præsentium litterarum serie vobis volumus fieri manifestum, quòd cum nobiles viri domini Amalricus Vicecomes & dominus Narbonæ, Guilelmus de Plaziano dominus de Vicenobrio milites, & Dionysius de Senonis, Clericus domini nostri Regis Franciæ, nobis, & nonnullis Prælatis, Prioribus, Capitulorumque, & Conuentuum, Ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, & Monasteriorum Syndicis, & Procuratoribus, Consulibus Vniuersitatum, castrorum, & villarum infignium Carcaff. Bellicadri & Ruthen. Senefcalliarum conuocatis, & præsentibus die præsentiapud Nemaus. in Palatio Regio dicti loci, coramnobis, & eis diligenter ostenderint & exposuerint, quòd nuper nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Conuentibus, & vniuersitate Magistrorum, & Scholarium Paris. studentium, & multis aliis magnæ auctoritatis personis, tam Ecclesiasticis, quam sacularibus Paris. apud Luparam in dicti domini Regis præsentia constitutis recitatum suit cis & expositum, ac narratum ibidem, quòd ipsis domino Regi, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis personis prædictis, per quoldam Comites, & alios Nobiles, & Barones regni Franciæ contra dominum Bonifacium Papam octauum propolita, & lignificata fuerunt diuersa enormia & horribilia, ac detestabilia crimina, quorum quædam hæresim sapiunt manifestè, quibus cum irretitum esse dicebant, & super eis publice, ac notorie diffamatum, præstitis ibidem ab ipsis proponentibus, ad sansta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quod huiusmodi proposita, & significata

credebant esse vera, & posse probari in Concilio generali, vel aliàs, vbi, quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum; & per proponentes cosdem à domino Rege, tanquam pugile fidei, & Ecclesia defensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis Ecclesiasticis supradictis, tanquam Ecclesiæ, sidesque columnis petitum suerat, ac instanter & pluries requisitum, vt pro declaratione veritatis huiusmodi, & vt omnis error abscedat, ac periculis & scandalis quæ vniuersali Ecclesiæ imminent occurratur, conuocationi & congregationi dicti Concilij generalis, ad laudem Dei nominis, & exaltationem & augmentum Carholicæ sidei, ac salubre regimen, & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, opem darent & operam efficaces. Quódque iidem dominus Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & aliæ personæ Ecclesiasticæ suprà dictæ, auditis, & intellectis plenius propositis & significatis, & requisitionibus suprà scriptis, considerantes, quòd in hoc casu negotium sidei agitur, quod est Dei, & quòd ad defensionem, conservationem & exaltationem ipsius fidei ipse dominus Rex collatam sibi recepit à Domino potestatem, ildémque Prælati sunt in partem sollicitudinis euocati; super præmissis per dies multos discussione, ac deliberatione præhabita diligenti, ex præmislis, & aliis causis legitimis moti, conuocationem & congregationem dicti Concilij generalis vtilem, & omnino necessariam reputantes', huiusmodi conuocationi & congregationi consenserant, & responderant quòd conuocationi & congregationi prædictis opem & operam darent efficaciter, vt deberent. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex his, prout timebant ex verisimilibus coniecturis, & comminationibus multis, contra cos, Ecclesias, Parochianos, & subditos suos quoquomodo procedat, aut procedifaciat, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, priuando, vel aliàs quouis modo in impedimenti, & perturbationem Concilij congregandi, & quin consedere & coniudicare, & alia quæ ad officium Prælati pertinent facere in eodem Concilio possent, saluique eorum, & sibi adhærentium status manere deberent, pro se, Ecclesiis, Parochianis, & subditis suis, & pro sibi adhærentibus, seu adhærere volentibus in hac parte ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, ad il-Ium, seu adillos, ad quem, vel quos de iure fuerit appellandum, prouocarunt & appellarunt in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt; supponentes se, & Ecclesias, Parochianos, subditos, ac sibi adhærentes, ipsorum status, iura, & bona protectioni diuinæ, prædicti Concilij, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Quare cum pro parte dicti domini nostri Regis, per dictos dominos peteretur à nobis, vt conuocationi & congregationi prædi-&i Concilij generalis assentiremus, ac in quantum in nobis est opem dare & operam curaremus, & de præmissis nobis, & cæterisibidem congregatis, per processus Paris. coram domino Rege habitos, per instrumenta autentica, & litteras diuersis sigillis autenticis sigillatas ostenderint: nos præmissis considerationibus, & causis inducti, conuocationem & congregationem ipsius Concilij vtilem, & necessariam, salubrem, ac expedientem fidei negotio, & sanctæ Dei Ecclesiæ reputantes, eidem conuocationi & congregationi Concilij pro nobis, & nobis adhærentibus, & adhærere volentibus assentimus, ac opem & operam libenter dabimus, ac dare pro-

mittimus iuxta posse, & prouocationi, appellationi, ac appellationibus præfati domini Regis, per ipsum, & per quoscunque alios eius nomine factis, & aliorum quorumlibet sibi adhærentium adhæremus quantum de iure possumus, & debemus secundum Deum & iustitiam, & vt sanctæ permittunt canonicæ sanctiones, saluis auctoritate, & reuerentia Sedis Apostolica, sanctaque ac Catholica Ecclesia vnitate. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex his, prout timemus ex verisimilibusconiecturis, & comminationibus variis factis per eum, contra nos, vel aliquem ex nobis, & aliorum quorum cunque nobis adhærentium, quoquomodo procedat, vel procedi faciat, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, vel suspendendo, interdicendo, vel alias quoquomodo, in impedimentum, vel turbationem congregandi Concilij, & quin aliàs status nostri salui remaneant pro nobis, & nobis adhærentibus, seu adhærere volentibus, ad prædictum sacrum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & adillum, seu adillos, ad quem, seu quos de iure fuerit appellandum, prouocamus, & appellamus publice in iis scriptis, in præsentia Tabellionum, & Notariorum publicorum, aliorumque testium subscriptorum, & apostolos & litteras testimoniales cum instantia petimus ab eisdem: supponentes nos, ac nobis adhærentes, & adhærere volentes, status nostros, fautores, & adiutores nostros, bona & iura nostra protectioni diuina, & Beatorum Petri & Pauli, & dicti Concilij generalis, ac Sedis Apostolica, & futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem, seu prouocationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus visum fucrit expedire. In præmissis enim omnibus petitis à nobis nos consentientes, adhærentes, & appellantes prædicti consentimus, adhæremus & appellamus, fub modis formis pactionibus, & protestationibus, quibus dominus Rex, & alij Nobiles regni Franciæ duntaxat consentientes consenserunt, adhæserunt, & appellauerunt. Acta fuerunt hæc Nem. in Palatio Regio anno Incarnationis Domini millesimo trecentesimo tertio, septimo Idus Augusti, serenissimo principe domino Philippo Rege Franc. regnante, în præsentia & testimonio nobilis, & potentis viri domini Ioannis de Varenis militis, Sen. Bell. & Nemauf. domini Ioannis Odoardi Iurifperiti, Petri Aymerici de Nanco, Magistrorum Boneti Iaca, & Bernardi de Ferreriis Notariorum, qui se vnà cum me Petro de Manso Notario infrà scripto subscripserunt; & mei iam dicti Petri de Manso publici pradicti Regis Franciæ in Senescallia Bellicadri & Nem. Notarij infrà scripti, qui mandatus per dictos dominos A. Vicecomitem, & Guillelmum de Plasiano milites, & Dionysium de Senon. Clericum domini Regis, & requisitus hoc scripsi publice, & signaui.

Nouerint vniuersi, quòd anno Incarnati Domini millesimo trecentesimo tertio septimo Idus Augusti, domino Philippo Rege Franc. regnante, dominus Vgo Bardui miles Armazanicarum prose, & nomine procuratorio Nobilium disti loci de Armazanicis, auditis & intellectis distis, & contentis in superiori instrumento, requisitus etiam per suprà nominatos nobiles dominos A. Vicecomitem & dominum Narbonæ, & dominum Guillelmum de Plasiano dominum de Vicenobrio milites, & Dionysium de Senonis Clericum domini nostri Regis Franciæ, quòd assentiret & consentiret suo nomine, & quo suprà conuocationi & congregationi sacri Concili generalis, & adhæreret appellationi, & appellationibus per distum dominum nostrum Regem, & Prælatos, & Barones regni Franciæ sactis,

& etiam ipsam appellationem innouaret: dixit, & respondit suo nomine, & quo suprà, quòd ipse consentiebat conuocationi & congregationi Concili generalis facienda, & adhærebat suo nomine, & quo suprà appellationi, seu appellationibus per dominum nostrum Regem Francia, & alios Prælatos, & Barones, & Nobiles regni Francia factis, & etiam protestatus suit de innouando appellationem prædictam, vbi, & quando, & coram quibus visum suerit faciendum, & consensit, adhæsit, & appellauit, cum pretestationibus, modis, & formis & pactionibus, quibus dominus Rex, & alij Nobiles Senescalliæ Bellicadri, & regni Franciæ consentientes consenserant, adhæserant, & appellauerant. Ad hæs suerunt testes nobilis vir dominus Ioannes de Varenis Sen. Bellicadri & Nem. miles, Mag. Ioannes Odoardi Iurisperitus, Magistri Bonetus Iaca, & Bernardus de Ferreriis Notarij. Et ego Petrus de Manso publicus prædicti Regis Franciæ Notarius, qui mandatus, & requisitus per dictos dominos Nobiles hæs scripsi publicè & signaui.

Ego Bernardus de Ferreriis publicus illustrissimi domini Francorum Regis in Senescallia Bellicad. & Nem. & domini Magalonensis Episcopi Notarius, rogatus & mandatus à nobilibus viris dominis Amaltico Vice-comite & domino Marbonæ, Guillelmo de Plasiano domino de Vicenobrio militibus. & Dionysio de Senonis Clerico disti domini Regis, & requisitus à maltirbus & domicellis, in supràscriptis instrumentis nominatis, sic subscrips, & signo meo solito signaui, quod est tale.

Seclice d'un peut seau pendant.

Constitutio Eonifacij P. VIII. qua cauetur qualiter citari debeant illi qui impediunt ne citationes deueniant ad eos. quæ reuocata est per Clementem V.

ONIFACIVS, &c. ad perpetuam rei, &c. Rem non nouam aggre- 1303.

dunur, neque viam infolitam ambulamus, sed anterioris iutis calca- 15. Aousti tam vestigiis prasentis constitutionis indubitato roboramus sustragio, & inconcusso munimine stabilimus: est siquidem iam sancitum, quod propositum publica citationis edictum eum arcet, qui impedit aut facit etiam se celando ne ad cum possit peruenire citatio, appareatque contumax qui sic agir, quódque in albo Prætoris huiusmodi edicta proposita suæ iurisdictioni subiectos arccant, & altringant magis, quam fieri voce præconia quæ innotescit paucis, vellitteris citarentur. Ius enim quod talem modum citationibus posuit violenter præsumpsisse credendum est, vt quæ in eodem albo tot ipsius albi publicum locum frequentatum oculis paterent legenda, ad citati notitiam deuenirent; vnde ad præbendum omnibus corum quæ sanciuntur plenam lectionem & notitiam, mandatur legem tabulis, aut lapidibus sculptam sanctissimæ Ecclesiæ describi porticibus, &assigi. Præmissigitur in debitam considerationem deductis, ac in lance irrefragabilis rationis appensis, nos qui vniuersis disponente Domino præsse dignoscimur, volentes per hanc constitutionem nouellam nostram circa prædicta statutum expressius inueniri, declaramus de fratrum nostrorum consilio, & nihilominus hoc edicto perpetuò valituro statuimus, vt citationes auctoritate Apostolica de quibuscunque personis, vndecunque, & vbicunque sint, cuiuscunque status, dignitatis & præeminentiæ Ecclesiasticæ, vel mundanæ, etiamsi Imperiali, vel Regali fulgeant dignitate, præsertimsi im-

pediant vel faciant, per se, vel alios quoquo modo, ne citationes ipsæ ad eos perueniant ex quacuque causa faciendo, vel citandorum domicilia, siuc loca tute, vel libere adiri non possint, cum prout scriptum est existimare debemus an eò ireliceat, & est citatio facienda proinde ad instar edictorum propositorum in albo Prætoris, etiam extra dies solemnes, in quibus Romani Pontifices suos facere consueuerunt generales processus publice, id nobis specialiter, & ex certa conscientia iubentib. facien. in audientia litterarum nostrarum, aut in Palatij nostri aula, postmodum assigendæ in ianuis maioris Ecclesiæ loci, in quo Roma, communis omnium populi Christiani nationum residebit Curia, vt cunctis possit patere, & ita referri citatis valeant; & arcent citatos post tantum lapsum, quem considerata locorum distantia volumus citationibus competentem apponi, licut si ipsos personaliter apprehendissent, non obstantibus aliquibus priuilegiis, indulgentiis, & litteris Apostolicis generalibus, aut specialibus quibuscunque personis, Pontificali, Imperiali, Regali, velalia Ecclesiastica, seu mundana dignitate præditis, per quam talium citationum effectus possit quomodolibet impediri, etiamsi de ipsis, & eorum totis tenoribus de verbo ad verbum, aut de propriis nominibus personarum, monasteriorum, locorum illorum, Ecclesiarum, quibus conceduntur, vel eorum ordinibus, aut dignitatibus oporteat in nostris litteris fieri mentionem. Nulli ergo, &c. Anagniæ 18. Kal. Septemb. Pontif. anno 9.

Ex v.c. Bibl. S. Victoris Paris. cotté MM.7. fol. 94.

Bulle de Boniface contre Geraud Archeuesque de Nicosie, qu'il accuse d'ingratitude, & qu'ayant scen le differend d'entre luy & le Roy de France, il a esté trouver ledit Roy, & l'a confirmé en sa rebellion, & trauaillé par diuers moyens à troubler l'Eglise, & le saint Siege. Le suspend de l'administration de son Eglise, tans au spirituel que temporel.

DONIFACIVS Episcopus seruus, &c. ad perpetuam rei memoriam. 15. Aoust. Duanto in Ecclesia Dei venerabilis frater noster Gerardus Archiepiscopus Nicosiensis, si dici meretur venerabilis, locum obtinet altiorem, tantò nos, & Apostolicam Sedem maiori deberet studio reuereri, summopere præcauendo, ne nos, & Sedem eandem offenderet, aut aliquibus iniuriis prouocaret; sed ipse, prout accepimus, in reprobum sensum datus contra Sedem prædictam, & nos qui eum ad Archiepiscopalem proueximus dignitatem calcaneum erigere satagendo, mandatura, quod pridem à nobis dum esset apud Sedem prædictam receperat, vt ad Ecclesiam suam accederet, vilipendens, nobisque illudens, ad partes Burgundiæ properauit; ibique audite, quòd Philippus Francor. Rex à nostra, & dicta Sedis reucrentia deviabat, nobisque se reddebat rebellem, ad ipsius Regis præsentiam se contulit, ac apud eum, & in illis partibus moram trahens, ipfum Regem callidis commentis ad huiusmodi rebellienem instigat, & & fouet in ea, ac aliàs ibidem contra nos & Sedem prædictam dolos concinnat & machinatur quos potest. Nos autem nolentes, quòd prædieta Nicosiensis Ecclesia, sub cius vmbra spiritualiter, vel temporaliter patiatur, seu quòd eiusdem Ecclesiæ bona, quam taliter contra mandatum nostrum deseruit, perueniant ad eundem; ipsum ab administratione bonorum omnium spiritualium, & temporalium dieta Ecclesia Apostolica auctoritate suspendimus, vsque ad nostræ, & dicta Sedis beneplacitum voluntatis, aliàs contra eum nihilominus processuri, prout ceruicositatis sur

#### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL?

163

culpa exegerit, nobisque videbitur expedire. Nulli ergo, &c. Datum Anagniæ 18. Kal. Septemb. Pontif. anno 9.

Apud Old. Raynald. Tom. 14. Annal. E celesiastic. anno 1303. § 37.

Bulle dudit Boniface, qui reproche au Roy aprés auoir receu tant de graces du saint Siege, & de luy, qu'il s'est rebellé contre l'Eglise, & de plus qu'il attire tant qu'il peut à sa rebellion les Maistres & Docteurs de son Royaume, & chasse ceux qui ne sont de son aduis. Suspend la faculté qu'ont aucuns desdits Docteurs de donner des licences, & leur defend d'en vser iusques à ce que le Roy ait obey aux ordres du saint Siege.

Onifacivs, &c. ad perpetuam rei memoriam. Sedes Apostolica, 1303, ficut totus ferè orbis facti euidentia didicit, regnum Francorum 15. Aoust. ciulque Reges, tam antiquis, quam modernis temporibus magnis dotauit largitionibus gratiarum, & amplis privilegiis communivit: quæ si Philippus Rex Franciæ in examen debitæ considerationis adduceret, dictam Sedem & nos, quos præcipuè habuit ad fua beneplacita promptos, liberales in gratiis, & in cunctis opportunitatibus gratiosos, contumeliis non conaretur afficere, nec iniuriis prouocare: sed ad nos, & ipsam ex debito gereret affectum deuotionis, & reuerentix specialis. Verum Rex ipse huiusmodi benesiciorum immemor, & gratiarum oblitus, elatus in superbiam, & in reprobum sensum datus, contra nos, & Sedem eandem tanquam impinguatus recalcitrans, non folum ab eiusdem Sedis, & nostra se denotione subtraxit, sed se nobis constituendo rebellem, in illam omnium pessimam speciem ingratitudinis incidit, qua pro bonis mala, pro gratiis contumelia, ac pro beneficiis maleficia compensantur. Quia verò dictus Rex non solum alios de dicto regno, sed & Magistros & Doctores, Baccalarios, & Scholares existentes in studiis regni prædicti ad huiusmodi rebellionem secum trahere satagit, & iam eorum aliquos traxit; quos autem trahere non valet, à regno eiicit & excludit prædicto. Nos nolentes quòd ob fauorem, vel timorem ipsius aliqui à nostra, & eius Sedis, reuerentia deuiantes, & aliàs minùs idonei cathedra possint ascendere Magistralem, omnes de regno prædicto potestatem habentes dandi licentiam, regendi, seu docendi, ac approbandi, volentes licentiam huiusmodi obtinere in Theologica facultate, ac Iure canonico & ciuili, ab huiusmodi potestate, donce idem Rex ad nostra, & eiusdem Sedis mandata, cum satisfactione debita reuertatur, Apostolică auctoritate suspendimus : districtius inhibentes cisdem ne interim aliquibus dictam licentiam concedere quoquo modo præsumant; ac decernentes exnunc irritum & inane, si secus super hoc à quoquam scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo, &c. Datum Anagnia 18. Kal. Septemb. Pontific. anno 9.

Bulle dudit Boniface, par laquelle il suspend la faculté qu'auoient en France tous les Corps Ecclesiastiques d'élire, se reservant la provision de tous les Benefices qui viendront à vaquer; annulle toutes les élections de Prelats qui se feront au preindice de cette suspension; & ce insques à ce que le Roy ait reconnu su faute.

Bonifacivs Episc. &c. ad perpetuam rei memoriam. Sedes Apo-stolica, sicut totus ferè, & cet. vt suprà in proxima Bulla vsque: Quia verò idem Rex præcipuè Prælatos dictiregni, ad huiusmodi rebellionem &indeuotionem secum trahere satagit, & iam corum aliquos traxit; quos

autem trahere ad se non valer, à regno eiicit & excludit prædicto. Nos nolentes, quòd ob timorem, vel fauorem ipsius, vel alia quacunque de causa in Ecclesiis cathedralibus, & regularibus dicti regni aliqui præsiciantur, qui nobis & dictæ Sedi fideles, deuoti, & aliàs idonei non existant, omnes prouisiones dictarum Ecclesiarum, si quæ forsan vacant ad præsens, vel cum eas vacare contigerit, dispositioni nostræ, ac dictæ Sedis, donec idem Rex ad nostra, & eiusdem Sedis mandata cum satisfactione debita reuertatur, auctoritate Apostolica reseruamus: districtiùs inhibentes omnibus & singulis, ad quos in dictis Ecclesiis Prælatorum electiones, vel ipsarum electionum confirmationes, aut quacunque dispositiones pertinent earumdem, ne contra reservationem huiusmodi quemquam eligere, seu electionem aliquam consirmare, aut aliàs de Ecclesiis ipsis disponere quoquo modo præsumant: ac decernentes exnunc irritum, & inane, si secus super hoc à quoquam scienter, velignoranter contigeritattentari. Nulli ergo, &c. Datum Anagnia 18. Kal. Septemb. Pontificatus anno 9.

Apud eundem Raynaldum ad annum 1303. num. 39.

Acte de l'Euesque de Maguelonne (Montpellier) disant qu'il est obligé de defendre le Roy, son Estat, & ses droits & libertez, contre qui que ce soit, mesmes contre le Pape Boniface qui le menace; declare qu'il adhere à tout ce que le Roy a resolu contre ledit Boniface, & qu'il ne se seruira point d'aucuns indults du Pape, ny d'aucune décharge de serment de sidelité, à la charge que le Roy ne pretendra pour ce fait acquerir sur son Eglise aucuns droits.

Coffre Boniface num. 19.

Niversis præsentes litteras inspecturis, Gaucelinus permissione 20. Aoust: V diuina Magalop. Episcopus, æternam in Christo salutem. Cùm personam domini nostri Regis Franciæillustris, statum, honorem, & iura ipsius desendere teneamur, ipsi domino Regi promittimus, quòd personam suam, dominæ Reginæ, ac silij seu hæredis in regno, statum, honorem, iura, & libertates eiusdem totis viribus quantum secundum Deum poterimus defendemus, & in corum tuitione sibi assistemus contra quamcunque personam quæ eum vellet impetere, statum, honorem, iura, & libertates cius infringere, aut etiam annullare; etiam contra dom. B. Papam octauum qui multa contra eos, & regnum Franciæ dicitur comminatus fuisse: nec ab eo vnquam nos separabimus in defensione prædicta, sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & S. Sedis Apostolicæ reuerentia, honore, iure & sidelitate per nos debita semper saluis; faciemusque de conuocatione Concilij generalis, prout aliàs concessimus, vel nostri procuratores concesserunt coram nobilibus viris dominis Amalrico Vicecomite Narbonen. Guillermo de Plaziano domino Vicenobrij militibus, & Dionysio de Sen. Clerico dicti domini nostri Regis ipsius, nomine regio recipientibus, & mandato, vt in instrumentis inde confectis pleniùs continetur. Cumque tam dictus dominus Rex, ac magnifici viri domini Karolus & Ludouicus fratres ipfius, G. fancti Pauli, & I. Drocen. Comites, & multi Prælati, & multi alij Barones, & Nobiles regni, & nos postmodum, sub certis formis per procuratores nostros prouocaucrimus, & appellauerimus in scriptis: ne distus dom. Papa commotus occasione pramissorum, vel aliquorum ex eis procederet contra ipsum dom. Regem, regnum, Prælatos, Barones, nos & subditos nostros, & nobis, & ipsis adhærentes, & adhærere volentes, prout in instrumentis inde confectis pleniùs continetur, promittimus, quòd si dictus dom. Papa procedat quocunque quæsito colore, occasione præmissarum appellationum, adhæsionum, & quarumcunque aliarum conuocationem dicti Concilij tangentium, excommunicando, interdicendo, deponendo, absoluendo à iuramento sidelitatis, homagij, vel alterius cuiuscunque obligationis, vel aliàs quoquo modo procedendo contra di-Etum Regem, prædictos Karolum, & Ludouicum, & Comites, ac magnificum virum dom. R. Ducem Burgundiæ, qui appellationi prædictæ dicitur adhærere, & alios adhærentes, & adhærere volentes, qui se nobis sub forma qua dominus Rex, & alij pranominati nobis obligauerunt, obligant, obligabunt, nos dicto domino Regi, & Baronibus, & fibi adhærentibus affistemus, & secundum Deum pro viribus defendemus, nec nos separabimus ab cisdem, nec absolutionibus à iuramentis sidelitatis, vel aliis quibuscunque relaxationibus indultis vel indulgendis, impetratis vel impetrandis, vel vitro oblatis, vel offerendis, concessis vel concedendis vtemur; imò semper domino Regi, Baronibus, & adherentibus adherebimus suprà di-Etis. Et hæcomnia, & singula supradicta promittimus inuiolabiliter obseruare, saluis prædictis sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & sanctæ Sedi Apostolicæ, & nostrarum Ecclesiarum in omnibus semper & per omnia saluo iure, omni illicita conspiratione, vel coniuratione omnino cessante: Nolentes quòd propter hoc idem dominus Rex nouum homagium, nouum ius seu obligationem in nobis, vel nostris Ecclessissibi posst adquirere, vel adquiret. In quorum testimonium præsentes litteras sigillo nostro signawus. Actum & datum apud Rippam Lodouen. diocesis, vbi sumus debiles existentes, 13. Kal. Septembris, anno Domini 1303. & sigillar.

Bulle de Boniface qui narre ce qu'il auoit appris s'estre passé à Faris le iour S. Iean le Roy present, comme il auoit esté accusé de diuers crimes, à quez le Roy anois consenty par la resolution de conuoquer le Concile, & l'appel au Concile ou au Pape successeur, de tout ce que pourroit faire ledit Boniface. En suite dequoy le Roy desendit de receucir aucunes lettres du Pape, ny qu'il luy sust obey: & de plus qu'il auoit receu en son Royaume Estienne Colonne, en quoy il estoit coupable.

Il dit qu'il ne se trouvera point qu'il soit entaché d'heresie, ny aucun de sa parcenté, imò nemo de tota Campania vnde originem ducit notatur hoc nomine. Aprés il fait de grandes reproches au Roy, & se se sert d'exemples d'aucuns Princes qui ont obey à l'Eglise. Il remarque que le Roy s'esteit mis en suric lors qu'il luy envoya quelques articles en quoy il auoit manqué, par lacques de Normannis son Notaire; Que ne voulant recevoir ses remonstrances il augmentoit ses iniures contre luy: Que la reception d'Estienne Colonne témoignoit qu'il essoit son ennemy: Que l'autorité du Pape sera du tout auille, si les Roys, & Princes vsent de ces voyes.

Dis que le Concile general ne peut oftre assemblé sans luy. Que le Pape Kacharie prina un Roy de France du Royaume.

Allegue quelques exemples de Roys qui ont obey aux ordres des Papes. Que le Roy de France n'est pas plus grand que ceux-là, ny luy moindre que ses predecesseurs. Menace, si le Roy ne met ordre à ces excez, qu'il procedera contre luy, en sorte que son ne pourra rien desiver de sa charge, nonobstant cette frivole appellation, n'y ayant (dit-il) mortel plus grand que luy, ny de pareil.

Coffre Boniface num 794.

1303. 15. Aouit.

DONIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, ad perpetuam rei Dimemoriam. Nuper ad audientiam [ nostram vulgatus rumor attulit, quòd in festo natiuitatis B. Ioannis Baptistæ proximè præteriti Philippo Regi Franc. Parisius in præsentia multorum in Iardino eiusdem Regis congregatorum, contra nos diuersa crimina denuntiata fuerunt, quandoque eidem Regi supplicatum extitit, quòd ipse huiusmodi denuntiationibus assentiret, & consilium super hoc apponeret, dando ad conuocandum, seu conuocari faciendum Concilium generale opem & operam esticaces, & quòd huiusmodi denuntiationi & requisitioni Rex idem, & Prælati qui ibidem erant assenserant; & ne nos contra ipsos Regem, & regnum suum, Prælatos, Comites, Barones, Nobiles, & alios procederemus in aliquo, ad ipsum generale Concilium, aut ad Papam nostrum successorem legitimum, vel ad sanctam Romanam Ecclesiam extitit appellatum in scriptis; & quòd multi appellationi huiusmodi adhæserunt, inter Regem, Prælatos, & adhærentes cosdem certis confederationibus, & obligationibus factis; districté mandato per Regem eundem, quòd nullus nuntios, aut litteras nostras reciperet, vel nobis in aliquo obediret; ac Stephano de Columna nostro, & Ecclesiæ hosti in regno suo, non sine incursu grauium sententiarum, recepto. Sanè qua ad hoc sinceritate mentis conuenticula huiusmodi, qua caritate, quo zelo processerit, qua temeritate id auserit, qui veritatem considerant, euidenter intelligent, & qui sapiunt manifeste cognoscent, intucantur blasphemias, maledictorum tempus inspiciant, videant Regij mandata Iustitiarij, non negligant; optamus colligationem, & confæderationem ipsius, receptionem Stephani prudenter aduertant, & immunitatem Ecclesiæ, summor um que Pontisicum statum, nisi ea fatua tâmque superba codem quo processerunt comprimantur impetu, & occidant intus orta. Attendant nihilominus diligenter nos fiquidem os suum ponentes in cœlum, & lingua eorum transeunte super terram hæresis mendaciis mendaciter blasphemarunt blasphemiis, aliisque confictis, quantum in eis sint criminibus lacrimarunt. ] Sed vbi auditum à fæculo est, quòd hærctica fucrimus labe respersi. Quis nedum de cognatione nostra, immò de tota Campania vnde originem duximus notatur hoc nomine. [ Certè heri & nudiustertius, apud eundem Regem dum cum beneficiis mulcebamus, Catholici fuimus, hodie verò ab ipso totaliter blasphemamur. Sed quæ causa tam subitæmutationis, quæ causa inreuerentiæ filialis, verè sciant cuncti quòd increpationis iurium quo peccatorum suorum purgare nolebamus vulnera, & pœnitentiæ acrimonia, qua crimina tegerentur purgata, cum ad continuandum armauerunt dolos, & ad falfas infamias prouocarunt. Maior Episcopo Mediolanen. sumus, & quam fuerit clarior Valentinianus Augustus, est Rex Franciae minor: ille ficut humilis, & Catholicus Princeps non erubuit postferri fe Mediolanen. Episcopo, cum vt homo delinqueret summissurum, & necesfariò suscepturum medicamenta charitatis: hic autem sicut Sennacherib in superbiam datus, nos qui cum salubribus corrigebamus monitis, spreuit & sublimanit nos, & post tergum nostrum caput monit, sed paneat, quòd contra eum Senacherib dicitur cui exprobrasti, quem blasphemasti, contra quem exaltafti vocem, & eleuasti in excelsum oculos tuos contra sau-&um Israël. | Et ecce san Eus Israël, id est Dei Vicarius, hic & Petri successor, cui dictum est, Pasce oues meas, & tu es Petrus, & superhance petram adificabo Ecclesiam meam, & porta inferi non praualebunt ad-

uersus cam, & quodcunque ligaueris super terram ligatum erit & in colis, & quodeunque solucris super terram, erit solutum & in cœlis, propter quod qui in naui Petri non est naufragio peribit, & qui in ea est, oportet quòd gubernatoris gubernatione subtistat. [ Cum igitur de calumnia obicctoris propter falsitatem huiusmodi obiecti criminis pateat per consequens, quòd calumnietur in obiectis aliis debet patere maledictorum penitus, consideretur causa, tempusque mandato continuum, quæ mandauimus, eum ex legitimis causis excommunicatum publice nuntiari, & ex hoc contextu, & sceleritate actuum quis non iure præsumat eum non charitatis, sed ad vindictæ zelum, quis non cogitabit ipsum ad tantæ temeritatis audaciam deuenisse, id præteriti temporis roborat coniectura: olim itaque dum capitulain quibus excedebat nostris comprehensa litteris, per dilectum filium Iacobum de Normannis Notarium nostrum transmisimus, ægrètulit, & indignatus est, & in furiam versus maledicere cœpit, non veritus quod scriptum est, Principi populi tui non maledices. Cum autem nos cessare credidit paulo antè, nos in Christo Patrem sanctissimum hum. liter dixit, & sic nos in suis litteris appellauit; nunc verò quia vrgente conscientia ex debito pastoralis officij ipsius correctionem omittere non valemus, dilatatus, impinguatus, incrassatus recalcitrauit dilectus, & peiora prioribus addidit maledicta, ex quibus eius in iis malum convincimus zelum, & iniquitatis in ipso somitem comprobamus, & dicere cum Propheta possumus, Nunquid redditut pro bono malum, quia fode unt fouram anima mea, sed faciente Domino, incidet in foucam quamfecit, & dolor eius in verticem ipsius descendet : hunc eius animum mandati præmissi peruersitas apparebat, directa sunt enim verba canonum, cum qui ab Episcopo suo ante sententiæ tempus pro dubia suspicione discesserit, manifestam manere censuram, quam Clerici Symmachi PP. qui ab eo etiam de haresi accusato contra regulas ante tempus discesserint incursissent, nisi prouidentia Synodi actum fuisset misericorditer cum eisdem, eundem zelum, & animum prædicta colligatio patefecit. Ad hæc receptatio Stephanimemorata non folum malum indicat zelum, sed Regem ipsum inimicum detegit, & Principis Apostolorum mandati etiam transgressorem, ait enim de Clemente: Stinimicus est Clemens alicui pro actibussuis, cum illo nolite amici esse, sed auertite vosab illo, cui ipsum sentitis aduersum: si verò quis amicus fuerit iis, quibus ipse non loquitur, vnus ex iis est qui exterminare Ecclesiam Dei volunt, qui cum inimicis alicuius suas amicitias copulant, eius inimici censentur, & ideò facile mentiuntur. Nonne Ecclesia mutabitur status, & Romanorum Pontificum vilescet auctoritas, & si talibus Regibus? & Principibus, aliisque potentibus aperiatur via aditusque pandatur? Confestim enim Romanus Pontifex Petri successor, qui clara ipsius Petri voce omnibus præst, cum circa aliculus Principis, vel Potentis volet correctionem intendere, & immittere manus, tune dicetur hæreticus, vel notoriè in scandala criminosus, ve sic fugiatur correctio, & suprema potestas penitus confundatur inbsit à secta nostrorum temporum hoc perniciosum exemplum, absit à nobis tanta vecordia, absit tam damnabilis negligentia, quòd talem errorem finamus succrescere, quin in ipsius sui ortu succidamus eundem.] Nunquid ergo suprà prædictis contra nos petatur à nobis (sine quo congregari non poteit Concilium generale) illud in exemplum tam deteitabile, maxime vt omittamus ad præsens de excommunicatione multiplici, qua idem Rex tenetur astrictus, calumniatoribus malo, vt ex superioribus pater, præcedenti

zelo, aut etiam inimico, aut sibi confederatis, quibus colligatusest, etiam concedemus, talitérque fomentum dabimus huic pesti, nempe, quod in aliorum Prælatorum persona ex prædictis causis secundum seita canonum repellere deberemus illos, in nostra sine alicuius iniuria, si nobis, & fratribus nostris videbitur, poterimus meritò refutare, [vt nemo deinceps Rex, aut Princeps, vel alius Potens Franciæ Regis exemplo contra Romanum Pontificem sie prorumpat in verba blasphemiæ, nullus sie eius correctionem euitet, an sic, vt taccamus de Rege Francorum à Zacharia regno priuato, diux recordationis Theodosius Magnus ab Ambrotio Medio-Ianen. Episcopo extra Ecclesiam factus contra cum exarsit : an Lotarius gloriofus contra Nicolaum Papam sic crexit calcaneum, aut contra Innocentium Fridericus? an Rex Franciæ maior est iis? an nos minores sumus prædecessoribus nostris? an minus iuste procedimus? quippe trium horum non est aliquod, sed ij, vt debuerunt sustinuerunt humiliter, ille autem, vt Adonias cum diis terræ contra Deum Abraham, quia contra nos vices cius gerentes in terris vehementer, vt si, quod absit, perstiterit, ruat iusto iudicio, grauiùs eleuatus est. Per hæc autem non credat aliquis, quòd contenti simus, qui non obstăte huiusmodi friuolæ appellationis obtentu, quæ ad maiorem, vel parem, fiue mortalem aliquem non potuit interponi, fuper prædi-Etis, & aliis notabilibus ipsius Regis, eiúsque sequacium excessibus, prout expedierit suo loco & tempore, nisi se corrigant, & satisfactionem impendant debitam, ne corum sanguis de nostris requiratur manibus, procedamus.] Dat. Anagniæ 18. Kal. Septemb. Pontif. nostri anno nono.

Old. Rainaldus Annal, Ecclesiastic. Tom. 14. ad annum 1303. §. 36. notat hac omnia loca, qua hamulis huiusmodi [] includuntur, in Codica Vaticano erasa suisse iussu Clementis V. in sauvrem Philippi Regis.

Acte par lequel le Comte de Rhodez adhere à tout ce que le Roy a resolut en l'affaire de Boniface.

Au Tresor, Boniszee num. 47.

T Niversis præfentes litteras inspecturis, Henricus Dei gratia Co-V mes Ruthenensis salutem in Domino Iesu Christo. Præsentium tenore vobis volumus sieri manifestum, quòd auditis, & intellectis quibusdam processibus continentibus consensus quorundam Prælatorum, Baronum, & Communitatum Senescalliarum Bellicadri, Ruthenen. & Carcasson, super conuocatione & congregatione Concilij generalis, per coldem præstitos ad sciendum veritatem quorumdam capitulorum enormium, horribilium, & detestabilium, quorum quædam hæresim sapiumt manifestam, nobis ex parte dom. Regis Franciæ diligenter expositorum, & sibi vt dicitur denuntiatorum per quosdam Comites & Nobiles regni sui contra dom. Bonifacium Papam VIII. & vt periculis exinde vniuerfali Ecclesia, & toti populo Christiano imminentibus occurratur, quibusdam corum appellationibus subsecutis. Nos considerantes, quòd in hoc casu negotium agitur fidei, quod Christicolas tangit vniuersaliter singulos, & singulariter vniuersos, congregationem & conuocationem dicti Concilij generalis vtilem, necessariam & expedientem vniuersali Ecclesia, & omnibus Christi sidelibus reputantes, huiusmodi congregationi & conuocationi Concilis generalis, pro nobis, & nostris subditis, & hominibus, & vniuersitatibus nostris, & singulis de cisdem, alissque nobis adhærentibus, & adhærere Tulcu-

volentibus in hac parte consentimus, & opem & operam dare promittimus iuxta posse. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout timemus ex verisimilibus coniccturis, & comminationibus, contra nos, seu aliquem ex nobis, subditis, vel nostrorum hominum, aut vniuersitatum, vel aliquos ex eis, seu contra quempiam ex adhærentibus nobis, vel adhærere volentibus in hoc casu quouis modo procedat, excommunicando, interdicendo, vel alias, sua, vel aliena auctoritate quacunque, in impedimentum, seu perturbationé conuocationis & congregationis prædicti Concilij, vel aliàs appellationibus ab eo per dom. nostrum Regem, & quoscunque alios eius nomine, & quorumlibet aliorum sibi adhærentium in hoc casu factis adhæremus, & de nouo consentimus, prouocamus, & appellamus publice in ils scriptis ab eo ad dictum sacrum Concilium, & futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum, seu ad illos, ad quem, seu quos de iure fuerit appellandum, quantum de iure possumus, & debemus secundum Deum & iustitiam, & prout sanctæ permittunt canonicæ sanctiones, salua reuerentia, & auctoritate Sedis Apostolicæ, san-Exque ac Catholica Ecclesia vnitate, & cum protestationibus factis, & protestatis per nos, & nobis saluis, quas alij Barones, & vniuersitates Senescalliæ Bellicadri, & regni Franciæ consentientes, & adhærentes huic negotio, & prouocantes consenserunt & adhæserunt, & prouocauerunt, fecerunt & protestati fuerunt, & retenta & salua nobis nominibus quibus suprà, & nostris subditis, & hominibus, & vniuersitatibus, & singulis de cisdem permissione, quam dictus dominus Rex Franciæ, & Regina, & IIberi corundem feccrunt Baronibus regni Franciæ, & vniuerlitatibus, & aliis personis consentientibus in prædictis. Et si aliæ protestationes meliores, vel vtiliores factæ, aut protestatæsunt per aliquem, vel aliquos Barones regni prædicti Franciæ, nos pro nobis, & nostris prædictis ipsas sactas, & protestatas esse volumus, & eas facimus, protestamur, & eis vei volumus, & eas, & quamlibet ex eis nobis, & nostris prædictis saluas esse volumus, & cis vtiles & saluas nobis, & nostris prædictis retinemus. Et quòd nos dictus Comes, & nostri subditi homines, & vniuersitates, & singuli corum, & nobis adhærentes, si melior conditio Baronibus regni Francia, & aliquibus aliis est concessa, quam nos dictus Comes, & nostri prædicti nobis adhærentes habemus, & sit nobis concessa illa melior conditio, petentes apostolos cum instantia qua conuenit nobis dari, supponentes nos, & subditos nostros, & homines & vniuerlitates nostras, & lingulos earumdem ceterósque nobis adhærentes, & adhærere volentes, bonaque nostra, & subditorum, & hominum nostrorum, & vniuersitatum nostrarum, & singulorum ex eis nobisque adhærentium saucores, & confiliarios nottros, & nobis adhærentium protectioni diuinæ, & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum, & veri & legitimi futuri summi Pontificis, & sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & dicti Concilij generalis; ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi, quibus suprà nominibus, vbi, & quando, & coram quibus nobis videbitur expedire. In quorum testimonium nos Comes prædictus sigillum nostrum præsentibus duximus apponendum. Actum & datum Ruthenæ die Iouis ante festum B. Bartholomæi Apostoli, anno Domini 1303. & seellé.

Acte par lequel l'Abbé d'Alet adhere à tout ce que le Roy a ordonné pour le fait du Pape Boniface.

1303. Aoult.

NIVERSIS, & singulis præsentes litteras inspecturis, Petrus Dei gratia Abbas Monasterij Electensis, Narbonensis diocesis, in eo qui est omnium vera salus salutem. Cum personam domini nostri Regis Franciæ, statum, honorem, iura, & libertates defendere teneamur, eidem domino Regi promittimus, quòd personam suam, dominæ Reginæ, & silij sui harredis in regno, statum, honorem, iura, & libertates corumdem totis viribus quantum secundum Deum poterimus defendemus, & in corum tuitione eisdem assistemus, contra quamcunque personam, quæ eis vellet impetere statum, honorem, iura, & libertates eorum infringere, aut etiam annullare, ctiam contra dominum Bonifacium Papam octauum, qui multa contra eos & regnum Francia dicitur comminatus fuisse: nec ab eis vnquam nos separabimus in defensione prædicta, sanctæ Sedis Apostolicæ reuerentia semper salua, faciemusque de conuocatione Concilis generalis, prout Prælati cæteri concesserunt, & prout in responsionibus ipsorum in instrumentis inde confectis pleniùs continetur. Cumque tam dictus dominus Rex, quam magnifici viri K. & Lod. fratres dicti domini Regis, G. sancti Pauli, & Ioannes Droc. Comites, & alij multi Barones & Nobiles regni, sub certis formis prouocauerint & appellaucrint, & in scriptis, ne dictus dominus Papa commotus occasione pramissorum, vel aliquorum ex els procederet contra ipsum dominum Regem, regnum, Barones, nos & subditos, & nobis adhærentes, & adhærere volentes, prout in instrumentis inde confectis plenius continetur: promittimus, quòd si dominus Papa procedat quocunque quafito colore occasione pramissarum, appellationum, adhæsionum, & quorum cunque aliorum conuocationem di-Eti Concilij tangentium, excommunicando, interdicendo, suspendendo, deponendo, absoluendo à iuramento fidelitatis, homagij, vel alterius cuiuscunque obligationis, vel aliàs quoquomodo procedendo contra Regem, Reginam, haredes K. & L. & Comites prædictos, ac magnificum R. Ducem Burgundia, qui appellationi prædicta dicitur adliarere, & alios adhærentes, & adhærere volentes, qui se nobis sub forma qua se dominus Rex, & alij prænominati obligarunt, obligant, & obligabunt: nos dicto domino Regi, & Baronibus, acfibiadhærentibus affiftemus, & secundum Deum pro viribus defendemus, nec nos separabimus abeifdem, nec absolutionibus à iuramentis sidelitatis, vel aliis quibuscunque relaxationibus indultis vel indulgendis, impetratis vel impetrandis, vel vitro oblatis, vel offerendis, seu concessis, seu concedendis vtemur; imò semper cidem domino Regi, Baronibus, & adhærentibus adhærebimus. Et hæcomnia, & singula suprà dicta promisimus, voluimus & iuranimus, iure Romanæ Ecclesiæ, nostróque, & Ecclesiarum nostrarum in omnibus & per omnia, semper saluo, & illicita conspiratione, seu coniuratione cessante, nolentes, quòd idem dominus Rex nouum homagium, seu iuramentum acquirere in nobis, & nostris Ecclesiis valeat in aliis per prædicta. In cuius rei testimonium præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum in dicto Monasterio Electens. 12. Kalendas Septembris, anno Domini millesimo trecentesimo terrio.

Acte par lequel la ville d'Arras, & la Communauté d'icelle adhere à ce que le Roy a arresté de faire contre le Pape Boniface; & y a cette clause, Nos, nobissiubaditos, & adhærentes protectioni Dei, sanctæ Matris Ecclesiæ, dicti Concilij, & aliorum in quantum spiritualitatem tangit. Cette clause se trouve dans tous les actes que les villes de France ont baillez au Royen cette occasion, & en adherant auec luy pour le fait de Boniface.

Coffre Boniface numero 319.

Niversis præsentes litteras inspecturis, Maior, Scabini, totáque communitas villæ Atrebatensis salutem. Cúm quamplurima enormia & horribilia crimina, quorum aliqua hæresim immanem continent manifestè, contra B. nunc Sedi Apostolica prasidentem, ex parte plurium personarum illustrium, & quorundam militum feruore dilectionis sancta Matris Ecclesiæ, ac zelo sidei Catholicæ accentorum, significata, dicta, proposităque sucrunt præsente excellentissimo principe dom. nostro Philippo Dei gratia Francor. Rege, & multis Prælatis pro fuarum Ecclesiarum negotiis congregatis, iuramentáque affertiue præstita ab ipsis illustribus, & nobilibus personis, ipsa crimina proponentibus & significantibus, prout in instrumentis super hæc confectis continctur. A quibus præfatus dom. Rex; & Prælati instanter, & pluries fuerunt requisiti, vt ad honorem Dei, sidei Catholicæ, ac Ecclesiæ sanctæ Matris super convocatione generalis Concilij conuocandi, per quos faciendum fuerit, ad veritatem inquirendam & sciendam super ipsis, & aliis loco, & tempore proponendis, cum ad ipsum Regem tanquam Ecclesiæ pugilem præcipuum, & ad Prælatos tanquam Ecclesiæ columnas pertinet laborare, opem dare studerent esticacem. Quod deliberatione diligenti præhabita necessariò debere sieri visum tuit: & ne ad impedimentum conuocationis prædicti Concilij contra dictum dom. Regem, regnum suum, sibi adhærentes, contra ipsos Prælatos, Ecclesias suas vel sibi adhærentes, prædictus B. per se, vel per alium, sua vel quauis alia auctoritate procederet, vel procedi faceret, excommunicando, suspendendo, interdicendo, status corum deprimendo, vel alio quoquo modo, colore quocunque quasito, ad idem Concilium, summumque futurum proximum Pontificem Catholicum ex parte ipforum appellatum extitit ac etiam prouocatum. Nos more folito congregati nolentes, ficut nec decet, ab ipforum vestigiis deuiare, prædicti conuocationi Concilij pro nobis, & nostris subditis consentimus, & illud sieri, prout nos tangit per præsentes supplicamus, præsatis appellationibus, & prouocationibus adhærentes. Et nihilominus ex eisdem cautis, & sub nidem formis ad ipfum Concilium, fummumque futurum fummum Pontisicem, & ad alios ad quos faciendum est, in ils scriptis, pro nobis nostrisque subditis, & nobis adhærentibus appellamus, & etiam prouocamus, & apostolos testimoniales cum instantia petimus, nos, nobis subditos & adhærentes, & adhærere volentes protectioni Dei, fanctæ Matris Eccletiæ, dicti Concilij, & aliorum quorum faciendum est, in quantum spiritualitatem tangit, ad nostram defensionem supponentes, protestantes nos appellationem, prouocationem huiusmodi innouaturum vbi, quando, & quoties viderimus expedire. In cuius rei testimonium sigillum nostrum duximus præfentibus litteris apponendum. Datum anno Domini 1303. in vigilia B. Bartholomæi Apostoli. & sigill.

1303. 23. Aorfi

Acte par lequel le Roy ayant fait scauoir aux Enesques du Duché de Bretagne assemblez ce qui auoit esté arresté au fait de Boniface, la connocation d'un Concile, &c. Ils répondirent que pour l'importance de l'affaire ils desiroient en communiquer auec l'Archenesque de Tours, le Duc de Bretagne, & auec leurs Chapitres. Depuis les dits Enesques donnerent par écrit leur réponse, qui porte que sauf la sidelité qu'ils doinent à l'Eglise Romaine, & au Pape, ils adherent auec le Roy à ladite connocation, secundum antiqua SS. Patrum canonica instituta.

Au trefor Boniface num. 471.

1303. 27. Aoust.

IN nomine Domini, Amen. Anno Incarnat. Domini 1303. die 27. men-Lus Augusti, indict. 15. Pontificatus domini Bonifacij Papæ VIII. anno 9. in mei Notarij, & testium infrà scriptorum præsentia serenissimus princeps dom. Philippus Rex Franc. illustris, reuerendis in Christo patribus, ac dominis dominis Theobaldo Dolen. R. Maclouien. G. Briocen. G. Trecoren. G. Leonen. Alano Corosopiten. & H. Venet. fecit exponi, quòd nuper ipso dom. Rege, & nonnullis Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Comitibus, Baronibus, & aliis magnæ auctoritatis personis, tam Ecclesiasticis, quam sæcularibus de regno Franciæ oriundis, & etiam aliunde, ac ctiam in codem regno, & alibi etiam prælaturas, & beneficia obtinentibus, in camera regia apud Luparam Parisius præsentibus, contra dom. B. Papam VIII. proposita & signisieata fuerunt diuersa enormia, horribilia & deteltabilia crimina, quorum quædam hæresimsapiunt manifestè, quibus eum irretitum esse dicebant, & super eis publice, ac notorie duffamatum, præstitis ibidem ab eisdem proponentibus ad sancta Dei Euangelia tacta corporaliter iuramentis, quòd huiusmodi proposita & significata credebant esse vera, & posse probari in generali Concilio, vel alias, vbi, quando, & coram quibus de iure fuerit faciendum: & per proponentes cosdem à dom. Rege tanquam fidei pugile, & Ecclesiæ desensore, ac Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, & personis aliis Ecclesiasticis supradictis, tanquam Ecclesia sideique columnis petitum fuerat, ac instanter & pluries requisitum, vt pro declaratione veritatis huiusimodi, vt omnis error abscedat ac periculum, & scandalis que vniuersali Ecclesia imminent occurratur, conuocationi & congregationi dicti Concili, generalis ad laudem Dei nominis, & exaltationem & augmentum fidei Catholicæ, ac falubre regimen, & bonum statum vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, opem darent & operam esficaces. Quódque idem dom. Rex, Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Priores, & alia persona supradicta, auditis, & plenius intellectis propositis & significatis, & requisitionibus supradictis, considerantes quòd in hoc casu negotium sideragitur quod est Dei, & quòd ad defensionem, conservationem, & ipsius sidei exaltationem ipse dom. Rex collatam sibi recepit à Domino porestatem, iidem Prælati funt in partem follicitudinis euocati: super præmislis per dies multos discussione ac deliberatione præhabita diligenti, ex præmissis, & aliis legitimis causis moti, conuocationem & congregationem di-Eti Concilij generalis vtilem, & omnino necessariam reputantes, huiusmodi conuocationi & congregationi consenserant, & responderant quod conuocationi & congregationi prædictis open & operam darent efficaces vt deberent. Et ne dictus dominus B. motus, seu prouocatus ex his, prout timebant ex verifimilibus coniecturis, & comminationibus multis, contracos, Ecclesias, Parochianos & subditos suos quoquo modo procedat, aut procedi faciat, sua, vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, suspendendo, interdicendo, deponendo, priuando, vel alias quouis modo, in impedimentum, & perturbationem Concilij congregandi, & quin confedere, coniudicare, & alia qua ad officium Pralati pertinent facere in codem Concilio possent, saluique eorum & sibi adhærentium status manere deberent, prose, Ecclessis, Parochianis & subditis suis, & prossibi adhærentibus, seu adhærere volentibus in hac parte, ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum verum & legitimum summum Pontisicem, & ad illum, vel ad illos, ad quem vel ad quos de iure fuerit appe!landum, prouocarunt & appellarunt in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petierunt: supponentes se, Ecclesias, Parochianos, subditos, & sibi adhærentes, ipsorum status, iura, & bona protectioni diuinæ, prædi-Eti Concilij, & futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus eis visum fuerit expedire. Quare pro parte præfati dom. Regis petebatur ab ipsis, vt conuocationi & congregationi prædicti Concilij generalisasfentire, ac quantum in els est opem dare & operam curarent. Præmissis verò auditis, & à dictis Episcopis diligenter intellectis, Ingonio prædicti Episcopi responderunt, quòd propter arduitatem prædicti negotij, cuip. reuerendo in Christo patre, ac domino domino Archiepiscopo Turonensi, & domino Duce Britannia, nec non cum Capitulis, seu Canonicis Ecclesiarum suarum super præmissis deliberare volebant : deraum pluribus habitis deliberationibus, die Dominica post festum B. Luca Euangelistæ B. Maclouiens. G. Briocen. G. Leon. A. Corosopiten. H. Veneten. & H. Nanneten. Dei gratia Episcopi præsentes personaliter apud Trinitatem responderunt, & responsionem suam in scriptis tradiderut, prout in quadam scedula ibidem lecta continetur pleniùs, cuius tenor sequitur in hæc verba: H. Nanneten. B. Maclouien. H. Veneten. G. Briocen. Alan. Corosopiten. & G. Leon. notum facimus vniuersis, quòd nos saluis in omnibus statu, fide ac fidelitate nostris ad sacrosanctæ Romanæ, ac vniuerfalis Ecclesiæ summum Pontisicem, omnique conspiratione, coniuratione ac colligatione omnino cessantibus, annuimus assentire congregationi, seu conuocationi Concilij generalis, secundum antiqua sanctorum Patrum canonica instituta, ad honorem Dei, ac reformationem & exaltationem sidei Christianæ, per eum ad quem pertinet cum opus suerit, & causa sufficiens ad id subsit, & expedire viderit faciendæ. Præmissa autem omnia & singula exposita Ingonio, responsaque facta apud Trinitatem suerunt, anno, diebus, indictione prædictis, præsentibus venerabilibus viris, & discretis Gaufrido Garnapin Archidiacono Pentheuria in Ecclesia Briocen. Ioanne de Herent Canonico Briocen. Petro de Tilleriis presbytero Maclouien. diocesis, & Legum Professoribus: Petro Piere Capellano domini Episcopi Nanneten. Thoma Chapion Decano de Treganon Maclouien. diocesis, & pluribus aliis testibus, ad hoc vocatis specialiter & rogaris. Et ego Stephanus Rose Clericus Dolens. diocesis publicus Imperiali auctoritate Notarius vnà cum suprà scriptis testibus præmissis omnibus dum fuerunt exposita, & responsa locis prædictis præsens interfui, cáque omnia scripsi propria manu, ac in publicam formam redegi, meóque signo consucto signaui rogatus.

Acte par lequel les Religieux du Conuent de Fontmorin Ordre de Cisteaux, declarent ne pouuoir adherer, ধ consentir à la conuocation du Concile, 🗦 ny à l'appel, dont on leur a fait voir les actes.

An Tresor Boniface num. 691.

N nomine Domini, Amen. Per præsens publicum instrumentum om-nibus pateat euidenter, quòd anno Dom. 1303. indictione 2. mensis Octobr. die 7. Pontificatus dom. Bonifacij Papæ VIII. anno 9. religiosi viri Prior Claustralis Monasterij Fontismorum, & Conuentus eiusdem loci Ordinis Cisterciensis, Bituricen. diocesis, ex parte venerabilis viri dom. Ioannis de Auxeio Cantoris Ecclesia Aurelian. ab excellentissimo principe domino Philippo Dei gratia Rege Francor. illustri, super hocin istis partibus destinati diligentissimè literatoriè requisiti, ac super motibus & causis conuocationis congregandi Concilij, appellationum Regis, Baronum, & Prælatorum regni eiusdem, corumque adhærentium, & adhæsionum plenius informati, conuocationi & congregationi dicti Concilijconsentire noluerunt, nec eidem opem, nec operam dare promiserunt, nec appellationibus, seu prouocationibus adhærere voluerunt, nec eas innouarunt, nec appellare, seu prouocare voluerunt, imò præmissa facere recusarunt. Actum in Monasterio dicti loci, anno, indictione, mense, die, & Pontificatu prædictis, præsentibus Guillelmo de Burgundia, & Guillelmo de Ructa Clericis testibus ad hoc vocatis specialiter & rogatis.

> Et ego Guillelmus de Hotot Clericus Constantien. diocesis publicus sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, ac sacri Imperijauctoritate Notarius, &c.

> Il y a au Tresor dix autres actes semblables à celui-cy, tous de l'Ordre de Cisteaux, & six autres actes d'autres Ordres.

> Acte par lequel Guillaume de Nogaret en vertu du pouuoir special qu'il a du Roy du 7. Mars 1302. va à Ferentin, & parlant à Renaud de Suppino Capitaine de ladite ville luy sit sçauoir qu'il auoit esté enuoyé par le Roy en Italie pour son sernice, & en faueur de la Foy. Que ceux d'Anagnia qui auoient promis de l'assister, le trahirent & sirent ce qu'ils purent pour l'arrester, luy & les siens, par l'aide de Boniface lors Pape. Que ledit de Suppino anoit promis de l'assisser contre le Pape, & ceux d'Anagnia. Ledit Nogaret comme Ambaffadeur du Roy promet de dédommager ledit de Suppino de tous les dommages qu'il mon encourus pour ce regard, & ceux qu'il souffrira à l'aduenir, & promet de l'aider d'hommes & d'argent, tant que ce différend demeurera entre ledit de Suppino & ses adherens, contre ceux d'Anagnia, & les parens de Boniface.

> > Au Tresor, coffre Boniface, num. 781.

A Tous ceux qui ces Lettres verront Pierres le Feron Carde de la Prenofié de A Paris, falut. Sçachent tuit que nous auons veu vn instrument contenant la forme qui s'ensuit. In nomine Domini Amen. Anno Domini millesimo trecentesimo tertio, Apostolica Sede Pastore vacante, indictione secunda, mensis Octobris die decima septima, in præsentia mei scriniarij, ac testium subscriptorum, ad hoc specialiter vocatorum & rogatorum, hae die nobilis vir dominus Guillelmus de Nogareto excellentissimi Regis Franciæ miles & nuncius specialis, prout per litteras dicti domini Regis, suo

sillo proprio sigillatas apparet: quarum tenor per omnia talis est: P H I-LIPPVs Dei gratia Francorum Rex, vniuersis præsentes litteras inspecturis salutem. Nouerit vniuersitas vestra, quòd nos dilectis, & sidelibus nostris Ioanni Mouschet, & Guillelmo de Nogareto militibus, ac Magistris Thierrico de Hiricon. & Iacobo de Gesserinis, de quorum industria, & fidelitate confidimus, quósque ad certas partes, pro quibusdam nostris negotiis destinamus, & cuilibet corum in solidum tractandi pro nobis, & nomine nostro cum quibuscunque personis, nobilibus, vel aliis Ecclesiasticis, vel mundanis cuiuscunque præeminentis status, vel conditionis existant, de alligationibus, confæderationibus, & amicitia contrahendis inter nos & personas easdem, ac subuentionibus, subsidiis & auxiliis mutuò faciendis, ac tractatus huiusmodi prosequendi, complendi, & quauis firmitate vallandi, ac faciendi & firmandi confæderationes, aligationes, amicitiamque prædictas, ac subuentiones, subsidia, & auxilia quælibet promittendi, & faciendi omnia & singula quæ circa præmissa fuerint opportuna, plenam & liberam tenore præsentium committimus potestatem, ratum habituri & gratum quicquid per eos vel tres, duos, aut vnum ex ipsis factum fucrit in præmissis, & ea tangentibus, seu dependentibus ex eisdem. In cuius rei teitimonium præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, die septima Martij, anno Domini millesimo trecentesimo secundo. Figura verò sigilli cerei domini Regis prædicti est ista: Rex sedens pro tribunali, tenens vnum lilium in manu dextra, & in alia manu sceptrum regale, & in circuitu sigilli est talis littera, Philippus Dei grutu Franc- Kex. Accedens ad ciuitatem Ferentini ostendens, & legi faciens prædictas litteras publicè domini Regis prædicti, requirens, & se requisituisse & deprecasse asserens, ex parte disti domini Regis, nobilem, & potentem virum dominum Raynaldum de Suppino ciuem, & Capitaneŭ civitatis Ferentini prædictæ, vt cùm dictus dominus Rex eundem dominum Guillelmum miserit ad partes Campaniæ, pro eiusdem domini Regis seruicio in fauorem fidei orthodoxæ, & commune ciuitatis Anagniæ; promierint & coeperint dictum dominum Guillelmum iuuare, & in prædictis dare confilium, & innamen eidem, & proditionem fecerint eidem domino Guillelmo, & sequacibus suis, volendo ipsum capere, & sequaces ipsius, & crudelem mortem inferre eis, ac trascinare fecillent per Anagniam vexillum, ac intignia dicti dom. Regis, fauore & adiutorio illius Bonifacij tune in Sede Apostolica existentis, quòd intuitu dicti dom. Regis eidem domino Guillelmo dare deberet contilium, auxilium, & fauorem contra commune Anagniæ, ad vindicandum dictum dom. Regem, & se de proditione, & iniuria prædicta, ac promifile ex parte dicti dom. Regis ipsum dom. Raynaldum filios, & familiam fuam, confanguineos, vasfallos, & omnes & fingulos fequaces fuos feruare indemnes occatione præd. & eidem dom. Raynaldo dare confilium, auxilium, & fauorem in pecunia, & gente, & cidem non deficere, vsque quòd durabit vel duraret briga, seu negotium prædictum. Et quia dom. Guillelmus prædictus asseruit dictum dom. Raynaldum esse beniuolum, folicitum, & fidelem contra commune prædictæciuitatis Anagniæ, & consanguincos dicti Bonif. tam in vita ipsius Bonifacij quam in morte, ad confundendum eosdem, & vindicandum iniuriam dicti domini Regis, & ipsum dominum Guillelmum receptasse, tam in vita quam morte Bonifacij prædicti: idem dominus Guillelmus, vt nuncius dicti domini Regis, & nomine, vice, & pro parte dicti dom. Regis, ac auctoritate dictarum litterarum promisit dicto domino Raynaldo recipienti prose, & se-

quacibus suis, resarcire de bonis, & super bonis ciusdem domini Regis prædicti ipsi domino Raynaldo, & sequacibus suis corum omnia damna, & expensas quascunque sustinuerint in futurum, seu sultinebunt, vel fecerint, seu incurrent occasione præsata, & eidem domino Raynaldo non deficere, sed subuenire in pecunia, & gente, quousque briga, seu dissensio prædicta durabit inter dictum dominum Raynaldum & sequaces suos, ex parte vna, & commune Anagniæ, & consanguineos dicti Bonisacij ex altera: hoc promittens dictus dominus Guillelmus obseruare, & adimplere, & observari facere à domino Rege præsato, & per sidem suam, & per legalitatem, honorem, ac coronam domini Regis præfati. Acta sunt hac in ciuitate Ferentia prasentibus testibus domino Andrea Rubeo, domino Thomasio domini Rimanni, domino Ambrosio domini Clementis, domino Luca Magistri Lostridi, Siluestro Matheo, & Perro Andrea militibus, & ciuibus ciuitatis Ferent. ad hoc specialiter vocatis & rogatis. Et ego Iacobus de Iudice de Ferentin. sanctæ Romanæ Ecclesiæ Sermiarius, prædictis dum agerentur rogatus interfui, & in publicam formam redegi, ideoque signaui. Et nous en ce transcript auons mis le seel de la Prenosse de Paris, sauf tous droits, l'an de grace mil trois cens huict le Mercredy des Cendres.

Acte par lequel il appert qu'un enuoyé par le Roy à Bourges representa au Chapitre de la Cathedrale ce qui auoit esté fait pour le fait de Boniface. à quoy ceux du-dit Chapitre adhererent, en suite les Religieux Predicateurs, les Freres Mineurs, la Communauté de ladite Ville, & d'autres Eglises & Communautez achererent à tout ce que le Roy auoit arresté.

Au Tresor Boniface num 17.

1303. Decembre.

N Christinomine, Amen. Per hoc præsens instrumentum publicum pa-🍶 teat vniuersis, quòd coram venerabilibus viris dominis, & Magistris Ioanne Sigaloniæ, Martino Bruerie, Matthæo Narzene, Ioanne de Busencevo, in Ecclesia Bitur. Archidiaconis, Ioanne de Bregni Archipresbytero, Stmone de Archiaco, Ioanne Gersillon, Stephano de Aquasparsa, Ludouico de Sancero, Helia Peleti, Arnulpho Bœcalle, Guillelmo de Chardoncyo, & Guillelmo de Dumis Canonicis Ecclesia Bruir, in dicha Ecclesia siæ Capitulo, propter hoc ad campanæ sonitum, vt moris est, euocatis, & specialiter congregatis capitulum dicta Ecclesia facientibus, reprasentantibus, & pro Capitulo se habentibus, vt dicebant, constitutus venerabilis vir dominus Ioannes de Auxeyo, Cantor Ecclesia: Aurelianensis, Clericus excellentissimi principis domini Philippi Dei gratia Regis Franciæ illustris, ex parte ipsius domini Regis ad hoc destinatus, prout apparebat per litteras parentes ipsius domini Regis ibidem lectas, in nostrum Notariorum, & testium præsentiasubscriptorum exposuit ibidem per dictas litteras, & aliàs verbo tenus diligenter causas propter quas nuper idem dominus Rex, Prælati, plures Barones illustres, & alij Nobiles regni Franciæ propter nonnulla crimina varia & diuerfa contra dominum. Bonifacium Papam octauum, per quosdam Barones illustres, & alios Nobiles opposita, quorum quadam haresim sapiunt, & continent manifestam, contenserant, & promiserant conuocari Concilium generale, vt ibidem de dictis criminibus cognoscatur. Et ne idem dominus Bonifacius ex eis, vel aliquibus corumdem motus, contra ipsos procederet excommunicando, interdicendo, suspendendo, deponendo, prinando, autalias quoquomodo quocunque colore quæsito, sua, aut alia auctoritate, seu petestate quacunque prouocauerant & appellauerant, prout in quodam instrumento publico super hoc confecto ibidem lecto plenius continetur: petens ab eisdeni Canonicis Capitulum facientibus, vt dictum est, vtrum conuocationi dicti Concilij generalis consentirent, & prædictis appellationibus, & prouocationibus adhærerent pro conscruatione status sui, honore sanctæ Romanæ, acvniuersalis Ecclesia, ac ctiam vnione, & Catholica fidei incremento: qui deliberatione super hoc præhabita diligenti vnanimiter & concorditer nemine contradicente responderunt, quòd placebat eis prædictis requisitionibus annuere, & eidem domino Regisuper iis in omnibus, sicut condecet complacere, procedentes ibidem in scriptis suo, & nomine Decani, & totius Capituli dictæ Bitur. Ecclesiæ, sub forma quæ sequitur hic inserta. Nos autem præmissis considerationibus, & causis inducti conuocationem & congregationem ipsius Concilij generalis reputatam ab cis vtilem, necessariam & salubrem, ac expedientem sidei negotio, ciusdem conuocationi & congregationi Concilij consentimus, ac opem & operam libenter dabimus iuxta posse, & prædictis appellationibus, & prouocationibus adhæremus, saluis auctoritate, & reuerentia Sedis Apostolicæ, sanctaque ac Catholica Ecclesia vnitate, ac in quantum secundum Deum possumus, & debemus. Et ne dictus dominus Bonifacius motus, seu prouocatus ex iis, prout verisimiliter formidamus, contra nos, vel aliqué ex nobis, aut Ecclesiarum nostrarum quoquomodo procedat, aut procedi faciat, sua vel alia auctoritate quacunque, excommunicando, interdicendo, suspendendo, vel aliàs quoquomodo in impedimentum, vel turbationem Concilij congregandi, & quin aliàs status nostri remaneant salui, pro nobis, Vicariis, & Clero nostro, Ecclesiis, hominibus nostris adhærentibus, adhærere volentibus, & imposterum adhæsuris, ad prædictum Concilium congregandum, & ad futurum & legitimum fummum Pontificem, & ad illum, seu ad illos, ad quem seu quos de iure fuerit appellandum prouocamus, & appellamus in scriptis, & apostolos testimoniales cum instantia petimus: supponentes nos, ac nobis adhærentes, & adhærere volentes, statum nostrum, & Ecclesiarum nostrarum, Vicarios, cum toto Clero, Ecclesiis, & hominibus nostris, nobis adhærentibus, & adhærere volentibus in futurum protectioni diuinæ, & prædicti Concilij, ac futuri veri & legitimi summi Pontificis; ac protestantes de innouando appellationem, seu prouocationem huiusmodi, vbi, quando, & coram quibus nobis visum fuerit expedire. Acta fuerunt hæc, vt præmittuntur, anno Domini millesimo trecentelimo tertio, indictione prima, Pontificatus prædicti domini Bonifacij Papæ octaui anno nono, die Dominica post festum Inuentionis Beati Stephani, cir ca horam tertiam, præsentibus venerabilibus viris Magistris Helya Dorli Bailliuo Bitur. Bernardo de Vociaco Canonico Vattinen. Petro de Tornella Canonico Ecclesia Castri Censerij Eduen. diocesis, Ioanne Fradeti, Simone de Dissisa, Clericis testibus, cum pluribus aliis testibus ad hoc vocatis & rogatis. Ipia verò die inter horam nonam & vesperos, in testium præsentia suprà scriptorum in Capitulo Religiosorum virorum fratrum Prædicatorum Bitur. coram Priore, & Conuentu dicti loci, numero triginta & octo in corum Capitulo propter hoc euocatis, & specialiter congregatis ad sonitum campanæ, vt moris est, comparens prænominatus dictus Cantor legi fecit ibidem litteras domini Regis, & articulos crimina cidem domino Bonifacio opposita continentes. Quibus lectis cisdem exposuit diligenter ex parte domini Regis causas, propter quas idem dominus Rex, Pralati, & Barones regni Francia consenterant & promiserant

generale Concilium conuocari, vbi de dictis criminibus cognoscatur, & qualiter, sicut præmittitur, appellauerant, & pronocauerant, petens ab eisdem, vtrum conuocationi prædicti Concilij consentirent, & prædictis appellationibus, & prouocationibus adhærerent. Prior verò prædictus vice sua, & totius Conuentus, & cuiuslibet eorundem, & omnes vnanimiter & concorditer responderunt nemine contradicente, quòd ipsi conuocationi prædictæ consentiebant, promittentes eidem opem & operam impartiri, & appellationibus & prouocationibus prædictis sub saluitate quæ præmittitur adhærebant, appellantes nihilominus, & prouocantes in scriptis, ac etiam protestantes sub forma quæ superius est expressa. Eadem verò die horâ vesperorum in testium præsentia supràscriptorum in Capitu-10 religiosorum virorum fratrum Minorum Bitur. coram Gardiano, & Conuentu dicti loci, numero viginti trium in corum capitulo propter hoc euocatis, & specialiter congregatis ad sonitum campanæ, prout moris est, prænominatus dominus Cantor lectis ibidem litteris domini Regis, & articulis suprà dictis, exposuit eis diligenter, & seriatim causas propter quas dictus dominus Rex, Prælati, & Barones regni Franciæ consenserant, & promiserant generale Concilium conuocari, vbi de dictis criminibus cognoscatur, & qualiter, vt præmittitur, prouocauerant & appellauerant; petens ab eisdem, vtrum conuocationi prædicti Concilij consentirent, & appellationibus, seu prouocationibus prædictis adhærerent. Gardianus verò prædictus vice sua, & totius Conuentus, & cuiuslibet corundem, ac omnes vnanimiter, & concorditer nemine contradicente responderunt, quòd ipsi conuocationi prædictæ consentiebant; promittentes eidem iuxta posse opem & operam impartiri, & appellationibus & prouocationibus prædictis, sub saluitate, quæ præmittitur, adhærebant, appellantes & prouocantes nihilominus in scriptis, ac etiam protestantes sub eadem forma quæ superiùs est expressa. Die verò Lunæ immediate subsequenti, circa horam tertiam in corundem testium præsentia, ac venerabilis viri Magistri. Adam de Sulliaco Officialis Bituricenf. in Prioratu de Comitali Bitur. ciuitatis, conuocata ibidem per præconem villæ vniuersitate Burgensium, & ciuium vrbis & suburbij Bitur, sicut conuocari consuctum esse asserebant ab antiquo, congregataque ibidem Burgensium & ciuium Bitur, magna multitudine, suprà fatus dominus Cantor lectis ibidem litteris domini Regis, & vulgariter explanatis, expositisque seriation causis omnibus suprà dictis, ex parte domini Regis requisiuit eos diligenter, vtrum conuocationi Concilij, appellationibus & prouocationibus prædictis consentirent, & eis 2dhærerent, & vtrum sub saluitate quæ præmittiturappellarent, seu etiam prouocarent. Qui vna voce concordi & clamore, nemine contradicente, responderunt, placet, placet, & conuocationi præmissæ expresse & concorditer consenserunt, promittentes eidem dare opem & operam iuxta posse; & appellationibus, seu prouocationibus prædictis sub saluitate, quæ præmittitur adhæserunt, ac nihilominus pro se, & tota vniuersitate Bitur. liberis, & familiaribus suis appellarunt, & prouocarunt in scriptis, se supponentes & protestantes sub forma quæ superiùs est expressa. Eadem vero die in choro, seu laris Ecclesiæ sancti Petri puellarum Bitur. in nostrûm Notariorum & testium præsentia subscriptorum coram venerabilibus viris Bernardo de Vociaco, Petro de Bosco, Guerino de Gonciuilla, Nicolao de Senonis, Guillelmo de Perolio, domino Petro de Agia, Can.prædicha Ecclesia, ibidem more solito per campana sonitum ad capitulandum euocatis, & specialiter propter hoc congregatis, Capitulum facienti-

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 179

bus, repræsentantibus, & pro Capitulo dictæ Ecclesiæ se habentibus, vt dicebant, expositis eisdem per dominum Cantorem prædictum causis omnibus, & singulis suprà dictis, exhibitisque ad legendum litteris domini Regis cum instrumento publico suprà dicto, factaque requisitione prædicta responderut concorditer, quòdipsi vice, & nomine Prioris, & totius Capituli, Vicariorum, & Clericorum dicta Ecclesia conuocationi prædicta consentiebant, promittentes eidem dare opem & operam iuxta posse, ac appellationibus & prouocationibus prædictis, cum saluitate quæ prædicitur, adhæserunt vice, & nomine prædictis, Ecclesiæ suæ, & aliarum sibi subiectarum, sibi adhærentibus, & adhærere volentibus in futurum appellantes in scriptis, se supponendo & protestando, prout superius est expressum. Eadem vero die Lunx in choro sacularis Ecclesia sancti Vrsini Bitur, in nostrum Notariorum, & testium præsentia subscriptorum corā venerabilibus viris Ioanne Priore, Guillelmo de Bosco, Guillelmo de sancto Habirado, Petro de Fagia, Ioanne Ber. & Ioanne de Nauarra Canonicis Ecclesiæ suprà dictis, ibidem more solito ad campanæ sonitum, prout moris est, ad capitulandum euocatis, & propter hoc specialiter congregatis, lectis ibidem prædictis litteris domini Regis, & instrumento super dictis appellationibus confecto ibidem ad legendum exhibito, & pro lecto habito, expositisque seriatim ibidem causis, & rationibus suprà dictis, per dominum Cantorem prædictum, factaque requisitione prædicta, prædictus Prior suo; & nomine omnium aliorum ibidem præsentium, nullo penitus discordante, respondit quòd ipse, & omnes alij conuocationi faciendæ generalis Concilij suprà dicti consentiebant, promittentes dare opem & operamiuxta posse, ac appellationibus suprà dictis adhærebant, & eas innouando in quantum melius de iure poterant suo, & nomine totius Capituli, Vicariorum, Cleri Ecclesia fancti Vrsini, Ecclesiarum sibi subiectarum appellabant, & prouocabant in scriptis, sub modo & forma, & saluitate qui superius sunt expressi. Ipsa autem die Martis in Capitulo sæcularis Ecclesiæsancti Austregisili de Castro Bitur. coram venerabilibus viris dominis Simone Decano, Petro de Brolio, & Petro Bioti Canonicis prædictæ Ecclesiæ, pulsato ad capitulandum more solito, Capitulum dista Ecclesia facientibus & repræsentantibus, vt dicebant, sectis ibidem litteris prædictis domini Regis, & instrumento super dictis appellationibus confecto ibidem, ad legendum exhibito, & pro lecto habito, expositisque seriatim ibidem causis omnibus, & rationibus suprà dictis, per dominum Cantorem prædictum, tactaque requisitione prædicta, prædictus Decanus suo, & nomine omnum aliorum ibidem præsentium nullo penitus discordante respondit, quòd ipse, & omnes alij conuocationi faciendæ generalis Concilij supra dieti consentiebant, promittentes dare open & operam iuxta posse, ac appellationibus suprà dictis adhærebant, & eas innouando in quantum melius de iure poterant suo, & nomine totius Capituli, Vicariorum, Cleri Ecclesiæ de Castro, Ecclesiarum sibi subiectarum appellabant, & prouocabant in scriptis, sub modo & forma, & saluitate, qui superius sunt expressi. Et statim postea ipsa die Martis in Capitulo Ecclesia Beata Maria de Salis Bitur. coram venerabilibus viris Magistro Petro de Duno, Adam de Chemino, Petro de Brolio, B. de Marcossa, & Petro de Monasterio, Canonicis prædictæ Ecclesiæ, in corum Capitulo propter hoc euocatis, & specialiter ad sonitum campanæ congregatis Capitulum facientibus, repræsentantibus, & pro Capitulo se habentibus, ve dicebant, in nostrum Notariorum, & testium præsentia subscriptorum, lectis ibidem prædictis litteris

domini Regis, & instrumento super dictis appellationibus confecto ibidem, ad legendum exhibito, & pro lecto habito, expositisque seriatim ibidem causis omnibus, & rationibus suprà dictis, per dominum Cantorem prædictum, factaque requisitione prædicta, prædictus Petrus de Brolio, & omnes alij voce concordi, & clamore, nemine contradicente, responderunt, quòd conuocationi faciendæ Concilij generalis consentiebant; promittentes eidem opem dare & operam iuxta posse, ac appellationibus suprà dictis adhærebant, & eas innouando in quantum de iure meliùs poterant, suo & nomine totius Capituli, Vicariorum, Cleri Ecclesia Beata Maria prædicta, Ecclesiarum sibi subiectarum appellabant, & prouocabant in scriptis, sub modo & forma & saluitate, qui superius sunt expressi. Et subsequenter ipsa die Martis in Capitulo sacularis Ecclesia Beata Mariæ Medij Mon. Bitur. coram venerabilibus viris Magistro Petro de Virsione Decano dicta Ecclesia, Richardo de Salinis, Ioanne de Porta noua, & Drocone Bona-fillia, Canonicis prædictæ Ecclesiæ, in eorum Capitulo ad campanæ sonitum, prout moris est, similiter ad capitulandum euocatis', & propter hoc specialiter congregatis, præsentibus pluribus Vicariis dictæ Ecclesiæ, lectis ibidem prædictis litteris domini Regis, exhibitóque ad legendum instrumento super dictis appellationibus confecto, & pro lecto habito, expositisque seriatim ibidem causis omnibus, & rationibus suprà dictis, per dominum Cantorem prædictum, factaque requisitione prædicta, prædictus Decanus suo & nomine omnium aliorum ibidem præsentium nullo penitus discordante, respondit quòd ipse, & omnes alij conuocationi faciendæ generalis Concilij suprà dicti consentiebant, promittentes dare opem & operam iuxta posse, ac appellationibus suprà dictis adhærebant, & eas innouando in quantum meliùs de iure poterant suo & nomine totius Capituli, Vicariorum, Cleri Ecclesiæ Beatæ Mariæ Medij Mon. Ecclesiarum sibi subiectarum appellabant & prouocabant in scriptis, sub modo, & forma, & saluitate que superius sunt expresse. Acta funt hæc vt præmittuntur, anno, indictione, Pontificatu, diebus, & locis prædictis, præsentibus venerabilibus viris Magistris Helia de Horliaco Bailliuo Bitur. Petro de Tournella Canonico de Castro-censoris, Ioanne Fradeti Clerico tenente sigillum Præposituræ Bitur, testibus ad hoc cum pluribus aliis testibus ad hoc vocatis specialiter & rogatis.



Et ego Guillelmus de Hotot Clericus Constantiensis diocesis, publicus sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, ac sacri Imperij auctoritate Notarius, qui vnà cum Notario infrà scripto publico, & testibus suprà scriptis omnibus, & singulis, præmissis præsens interfui, exinde hoc præsens instrumentum publicum scripsi sideliter, & confeci, méque subscripsi, meumque consuctum signum in præsenti publico instrumento ad petitionem, & requisitionem dicti Cantoris, vnà cum signo dicti Notarij publici instra scripti apposui rogatus.



Et ad præsentium memoriam, & notitiam suturorum, ego Aymericus Arnaudi de Castro Lemouicen. Clericus publicus auctoritate sanctæ Romanæ Vrbis Præsecti Notarius Bituricensis, curiæque iuratus, qui præmiss vnà cum suprà scriptis testibus, & Notario præsens interfui rogatus, in corum testimonium, huic præsenti instrumento publico me subscripsi, signúmque meum apposui consuetum.

Procedure que Boniface VIII. devoit faire fulminer contre le R oy Philippes le Bel, le iour de la Nostre-Dame 8. Septembre, qu'il fut arresté par Guillaume de Nogaret.

Il dit l'autorité qu'il a sur les Roys. Que voulant vser de douceur enuers le Roy de France, il n'a point de dessein de luy imposer aucune peine, mais seulement luy faire seauoir que pour ses fautes il est notoirement excommunié à luxe.

Qu'il a fait ce qu'il a pû pour le reduire : ses admonitions n'ont seruy qu'à le rendre plus contumax, & fascheux.

Qu'il l'a aduerty par ses Ambassadeurs, puis par Iacques des Normans son Notaire, par lettres qui luy marquoient ses fautes; ce qu'il receut mal.

Que d'est une chose certaine, que les Empereurs, Roys, & autres qui empeschent les allans vers le Pape, & retournans, sont excommuniez. Que le Roy a fait tout ce qui se peut en ce cas, car outre diverses violences commises contre plusicurs personnes qui venoient à Rome, il a empesché les Prelats de comparoir à son mandement; n'apas permisaux Euesques de Noyon, Coustances, & Beziers deputez par les Prelats de France, de venir faire leurs excuses.

Il adiouste qu'il a fait ce qu'il a pû pour reduire le Roy; car voyant qu'il auoit méprisé son Notaire, il luy auoit enuoyé le Cardinal Iean du titre de S. Marcellin,
issu de France & son amy, & par luy auoit offert de l'absoudre des excommunications. Que ce Cardinal auoit esté tres-mal receu, & l'absolution méprisée,
luy auoit donné des gardes, & auoit esté comme mis au ban Royal.

Aprés cela ledit Roy auoit fait vne vnion auec quelques Prelats & Barons contre luy, troublé l'vnité de l'Eglise, & contraint plusieurs d'adherer auec luy à son fri-uole appel. Certes, dit-il, il doit craindre la parabole sacrée, que la vigne ne soit louée à d'autres qui en rendront bon compte en temps & lieu.

Que par le rude traitement fait à ce Cardinal, il est tombé in Canonem latæ sententiæ. Sans parler de ce qu'il a fait à l'Abbé de Cisteaux qu'il a arresté, & plusieurs autres Religieux Italiens, & mis aux prisons du Chastelet, pour s'estre voulu retirer, & n'auoir voulu adherer à son appel.

Il touche en passant la violence faite à l'Euesque de Pamiers.

Dit qu'il a fait emprisonner Nic. Benefracta Chapelain dudit Cardinal, qui portoit des lettres du Pape audit Cardinal, par lesquelles il le declaroit excommunié.

A retiré en son Royaume Estienne Colonne ennemy du Pape & de l'Eglise, sans craindre l'excommunication fulminée contre ceux de cette famille.

Que pour tous ces faits il n'y a point de difficulté de croire que ledit Roy oft excommunié, & par consequent de droit ne peut conferer aucuns benefices; n'a plus de pouuoir ny d'autorité de commander par luy ny par autre; & ses suiets ne sont

Zin

plus obligez de luy garder la foy; & ce par l'autorité des Canons.

C'est pourquoy il declare à tous ses suiets qu'il est excommunié, & qu'ils sont deliurez du serment de fidelité qu'ils luy deuoient, & de fait les absout, & leur de-

fend sur peine d'anatheme de luy obeir.

Defend à toutes personnes sous la mesme peine de receuoir aucun Benefice dudi: Roy, & d'estre declarez à iamais incapables de tenir Benefices, & de la perte de ceux qu'ils ont; & de plus il casse & annulle tous le traitez de ligue & d'association faits par ledit Roy auec les Princes, quels qu'ils soient.

Pour fin il exhorte ledit Roy de penser à luy, de rentrer en l'obeissance qu'il lay doit, afin qu'il ne soit obligé, iusto in eum iudicio animaduertere.

Il ordonne que l'acte de ce procés soit attaché à la porte de l'Eglise d'Anagnia, asin que ledit Roy, & ceux à qui il touche n'en pretendent cause d'ignorance.

Ex MS. Bibl. S. Victoris.

CVPER Petri solio excelso throno diuina dispositione sedentes illius 8. Septemb. Vices gerimus, cui per Patrem dicitur: Filius meus es tu, & ego hodie genuite, postula à me, & dabotibi gentes hereditatem tuam, & possessionem tuam terminos terra, reges eos in virga ferrea, tanquam vas siguli confringes cos: per quod monetur, vt intelligant Reges, disciplinam apprehendant, erudiantur iudicantes terram qui seruiant Domino in timore, & exultent ei cum tremore, ne si irascatur aliquando pereant cum exarferit ira eius, ideóque magnum iudicamus vt paruum, quia eius Vicarius, apud quem personarum acceptio indignè reperitur, hoc veteris & noui testamenti veritas habet, hoc venerandorum Conciliorum probat auctoritas, id sanctorum Patrum tenet sententia, id etiam naturalis ratio manifestat. Sed licèt tanta potestate sit prædita Petri Sedes; tantaque polleat dignitate, tamen vt pius pater seueritatem mansuetudine temperantes, ac lenientes æquitate vigorem, non ad confringendum, quamquam iustè possemus ferream, sed ad dirigendum in viam salutis directionis virgam impræsentiarum assumimus, & correctionis ferulam amplexamur, nouum adhuc nihil, prout nunc qui \* \* despicis excuti facimus, neque simpliciter iudicantis opera fungimur, quinimo vientes denuntiatoris officio nullas pænas Philippo Regi Franciæ imponimus, sed ei propter excessus suos iam excommunicato notorie inflictas potitis à jure intimamus. Bonus itaque medicus si quibus est vsus medicamenta morbis ossiciant se de \* \* vertit, non eis statum duriorem subsciens, sed leniora, nisi morborum aliud exposcat acuitas administrans; sic peccatorum eiusdem fauciati Regis vulnera priùs palpauimus, exac. \* lenitatibus multimus, ipsumque à pietate paterna non secimus alienum. Ah proh dolor ! nilul fecimus, imò lenimenta huiusmodi seminarium contumaciæ fuerunt & odij, eum erexerunt in superbiam, & ad contemptum pertinaciter prouocauerunt: vnde nos adalias, non graues tamen medelas conuertimus, vt salutem experiatur, vtinam tactus seniter non confractus se corrigat, fructuosam. Sieut Nabugodonosor præ cæteris terræ Rex inclitus, quod optamus, ne obstinatus in quem transfixit videat, & cogamur ferro abscindere vulnera que fomentorum medicinam non sentiunt, poenitentiam agat, an, quod absit, in profundum malorum demersus fordidus fordescatampliùs,& velut Pharao indurescat. \* Oculi siquidem dum idem Rex peccaret grauiter in diuersis articulis in Clerum, & Ecclesiam Gallicanos, primò per ciusdem Regis nuntios ad nos missos ipsum super his salubribus monuimus monitis, & deinde ad eum dilectum filium Iacobum de Normannis Notarium nostrum ei nostras deferentem litteras, in quibus excedebat capitula continentes transmisimus, quódque imprudenter quam infrunito animo & irreuerenti tractauerit non aduertens, quòd secundum Euangelicam veritatem, qui spernit missum spernit mittentem, ideo dignus sententia, quam dudum Constantinus Papa in Iustinum Imp. Iustiniani filium ex simili causa tulit, qui in vicino erant manifestò cognoscunt, cum idem patuerit de longinquo; nec considerans quod antiquis est sancitum sanctis Patribus, promulgatum canonibus, quòd si quis Romam petentes rebus quas ferunt spoliare præsumpserit, communione careat Christiana, quódque isti qui accedunt ad Romani Pontificis præsentiam, cum rebus suis debeant essessub Apostolica protectione securi, & paruipendens excommunicationis sententiam, quam inhærentes vestigiis Rom. Pontificum, & præcipuè Nicolai IV. P. prædecessorum nostrorum, qui dictorum canonum auctoritate suffulti contratalia facientes ad excommunicationem hactenus processerunt, addito per Nicolaum eundem processibus ipsis, si huiusmodi committentes Imperiali, aut Regali dignitate radient. Nos eiusdem priuilegio excluso, in omnes etiamsi prædicta fulgeant dignitate, qui ad Sedem Apostolicam venientes vel recedentes ab ca capiunt, spoliant, vel detinere præsumunt, aut impedimentum aliquod exhibent, quominus ad eandem Sedem libere cum personis, bonis, & rebus suis veniant & recedant ab ea in die con Domini proxime preterito, tali modo declarantes etiam illos, qui per se vel suos officiales vel ministros, aut aliis incolis imperij, regnorum, seu terrarum suarum, vel transeuntibus per ea vndecunque oriundis ad Sedem venientibus memoratam, vel redeuntibus ab eadem, equitaturas limitant, vel subtrahant quæ deferunt, seu reportant pro suis opportunitatibus, vel expensis, aut quasuis alias res & bona, siue aperiant litteras, vel auferunt, seu taxant numerum personarum, seu quantitatem expensarum aut euectionum, vel aliàs directè vel indirectè talibus venientibus, vel redeuntibus impedimentum, vel obstaculum præstare præsumunt, impeditores fore ad di-Etam Sedem venientium & redeuntium, & excommunicamus \* \* \* \* suprà dictam adeò nostris temporibus, sicut alios fecerat notoriè, seu regni fines in transgressores grauissimis interminatis pænis, & in nos iactatis blasphemiis artæ custodiæ deputant, ablatis post dictam nostram sententiam non folum indigenis, sed etiam ad eandem Sedem per regnum ipsius aliunde venientibus rebus suis vel miuriose taxatis, imò autem omnino subtractis, ac litteris, quas deferunt, apertis per custodes passuum aut retentis, quòd nullus liberè ad dictam Sedem potest accedere, nec Prælati Franciæ per nos, vt suprà dictis capitulis deliberaremus cum eis, ad nostram præsentiam euocari potuerimus, sieut corum \* \* per litteras suas quas in Archiuio Romanæ Ecclesiæ conseruari facimus. Sic & Nouiomens. Constantiens. & Biterren. Episcopos ipsorum nuntios excusatio eodem impediente Rege venire, quo casu etiamsi princeps quisquis suerit, hoc prohibuerit, illum censet Canon communione priuandum. Quiscum liberè ad memoratam Sedem proficisci dicet, qui sie tractatur, & quòd retineatur, vel regnum permittatur exire sub alterius potestate consistit: Certè nullus qui sanè intelligat, & qui scripti iuris in hoc cognoscat, habet aliquam veritatem. Sed volentes secundim sacrorum doctrinam Canonum pacis servare vinculum, cum implorare, æquitate & sirmitate portare, nec sicut moti sumus, imò Euangelica dicta pensantes, conati sumus errante ouem, tam caram, tamque nobis dilectam, quam propriis humeris, ne perirer, ad

ouile reducere, in vberibus collocare pascuis, & dulcedinis pabulo confouere. Nam cogitantes secundum Euangelij parabolam, quòd qui notarium spreuerat, saltem nostrum vereretur silium, ad reducendum eum dilectum silium nostrum Ioannem SS. Marcellini, & Petri presbyterum Cardinalem de regno oriundum ipsius, qui tanquam amicus suus eius zelabatur salutem; curauimus destinare, offerentem inter cetera sibi ex parte nostra absolutionem ab excommunicationum sententiis quibus erat notabiliter irretitus; verum frustra nos talis cogitatus arripuit, quia si erga prædictum notarium se vt præmittitur gessit, filium nostrum magis ignominiosè compescuit, quia sicut ipse nobis Cardinalis respondit, oblatam absolutionem contempsit, esque deputatis custodiis ne liberè posset ire quò vellet, nec recipere qui venirent ad eum, de regno suo non reuersurum sine sua licentia & sic quodammodo, vt cius dem Cardinalis verbo vtamur, regio banno suppositum pertulit, & estlauit eundem; & etiam vltra parabolam ipse tandem nos patremfamilias non dimisit intactum, sed iterum lacerauit blasphemiis, & iniuriis lacessiuit, oblitus quod legitur; honora patrem tuum, & matrem tuam, vt longæuus sis super terram, & quòd filio semper honetta, & sancta patris \* \* videri, & taliter eius non effici castigator, confederationibusque, & collationibus factis cum nonnullis Prælatis, latronibus & personis aliis regni sui pacis vinculum, quod saluum esse totis asfectibus nitebamur rupit, perturbat vnitatem Ecclesiasticam, & inconsutilem Domini tunicam \* \* \* \* scindere non expauit, ac sux appellationi friuolx contra nos interpositx adhærere perperam coëgit, & cogit inuitos, & in ruinam secum perniciosè deducit. Sanè parabolam timeat, ne vinea aliis locetur agricolis, qui suis temporibus fructus reddant, paueat censuram canonum quæ contra tales dignoscitur præparata, & ne ex huius stricta custodia Cardinalis prædictus canonem latæ sententiæ, qui ad eos per interpretationem trahitur, qui clericos sine læsione detinent in custodia publica vel priuata, cum non multûm à specie seruorum differant, quibus, quò volucrit facultas re. cedendi non datur \*\*\* diligenter accendat. Ad hæc, vt omittamus de dilecto filio I. Abbate Cisterciensi detento, & aliis multis Religiosis maximè Italicis, de cius quia iussio regia vrgebat recedentibus regno, captis de ipsius conniuentia, & aliquo tempore in Castelleto seruatis eo quòdadhærere nollent appellationi prædictæ, ac de eo quod quondam in perfona venerabilis fratris nostri B. Appamiarum Episcopi temerarie actum extitit: nuper Nicolaum de Benefracta capellanum Cardinalis iam dicht, nostras ad cum portantem litteras, quibus Regem excommunicatum, per cundem Cardinalem mandauimus publice nunciari, capi fecit, & repetitum à Cardinali codem à carcere noluit relaxare, prout idem Cardinalis nobis id per proprias litteras notum fecit, \*\* perinde \* habere cum ipfe Rex impedimentum præstiterit, sieut si mandata denunciatio præcessisset: Stephanum insuper de Columna nostrum, & Ecclesia hostem in suo regno receptauit patenter, non veritus excommunicationis sententiam, quam post Columnensium fugam de Tibure promulgauimus publice, quibuseunque prinilegiis nonobstantibus in omnes etiamsi Imperiali, aut Regali præfulgeant dignitate, qui dictum Stephanum, & alios quondam filios Ioannis de Columna, & Iacobum fratrem dicti Ioannis, Ricardum & Petrum de Montenigro, disti Iacobi nepotes reciperent, conducerent, receptarent, receptari vel recipi facerent, seu conduci, aut eis vel ipsorum alieni publice vel occulte auxilium, fauorem, vel consilium exhiberent, quód-

que contra adiutores, fautores, & receptatores prædictorum Iacobi, & filiorum dicti Ioannis ab olim per nostras litteras procedi mandauimus, vt contra hæreticos, receptatores, fautores, & adiutores corum, nunquam in iis seruit Deo Rex Francorum in timore, aut ei cum tremore exultat, ne iratus in eum per suum Vicarium exardescat: nempe tanto offendit grauius quanto perniciosius peccat suz perditionis ad alios exempla transmittens: heu ipsum consilia praua commaculant eum, syrenes \*\* non vsque in exitum dulces dannose permulcent, periculose regalem mentem exagitant, & decipiunt incessanter, non tamen propterea liberè possumus, nec debemus, hominem namque primumà peccato diaboli non excusauit suggestio, quoniam Dominici mandati transgressor solueret pæriam mortis, & silentium nostrum nihil aliud foret, nisi delinquendi occasio, & dissolutio Ecclesiasticæ disciplinæ. Cùm enim notorium etiam sacti continuisit, quòd ipso faciente, & contra dictam nostram veniente sententiam libertas non est per regnum ipsius veniendi ad Apostolicam Sedem, & quòd sic dictus Nicolaus est captus, & præsatus Stephanusest receptatus in regno, nostræque sententiæ suprà dietæ latæ sint, vt prædietum, publice; sieque canonum excommunicatio in aperto liquet ex præmissis. V t taceamus ad præsens de custodia iam dicto Cardinali imposita, detentione Abbatis, captione Religiosorum dictorum, & temerariis actibus in iam dictum commissis Episcopum, eundem Regem manifestis excommunicationibus esse ligatum, & per consequens beneficia Ecclesiastica, personatus, & dignitates, si corum aliquo legitimo titulo quando ad cum collatio pertinet, de iure interim non posse conferre, imperium sine iurisdictione aliqua per se, vel alios, aut communes actus seu legitimos exercere, & collationem, & exercitium ipsa nullius existere firmitatis, ac sideles, & vassallos ipsius esse à fidelitate, & etiam iuramento quibus astringuntur eidem homini debito, & totius obsequij, auctoritate canonumabsolutos. Hoc omnibus iis præcipuè qui de eius sunt regno, vel in eo moram faciunt nunciantes, eum excommunicatum comitari pænas huius declaramus, & more periti medici, cum non profuerunt monita, à leuioribus incipientes ad sanctorum Patrum statuta tenentes omnes sideles, ac vassallos, ciúsque iuratos, à fidelitate, & sacramento quo vsque idem Rex in excommunicatione permanserit, Apostolica nihilominus auctoritate absoluimus, & ne eidem fidelitatem obseruent, & seruiant, modis omnibus, & sub interminatione anathematis, quia magis Deo quam hominibus seruire oportet, etiam sidelitatem Christiano Principi Deo aduerfanti, ciusque præcepta calcanti nulla cohibent. auctoritate persoluere prohibemus. Et quia Rex ipse aliquos forsan inueniret, qui beneficia huius Dei timore postposito ab ipso reciperent, districte præcipinus sub excommunicationis, amissionis beneficiorum quæ aliàs haberent, & inhabilitatis perpetuæ ad Ecclesiastica beneficia de catero obtinenda pana, quam ipso facto incurrant si contrarium agant, ne ab co sic excommunicato manente illa recipiant quoquo modo; districté sub huiusmodi à nobis infligendis pænis inhibentes, Capitulis Ecclesiarum in quibus benesicia ipsa per Regem excommunicatione durante conferuntur eundem, ne cos quibus conceduntur ab ipso recipiant vel admittant. Porrò cum scriptum sit, Dissolue colligationes impietatum, solue fasciculos deprimentes, nos confæderationes prædictas, etiam cum quibuslibet terræ regibus, aut principibus, quod non credimus, initas, difloluimus, & iuramenta siqua sunt præstita annullamus; etiam nunciantes & monentes ipsum Regem, vt à facie arcus fugiens relipiscat, ad obedientiam redeat, & ad Dominum

conuertatur, ne quod præterire non valebimus, iusto in eum iudicio animaduertere compellamur. Vt autem nostri processus, quem de consilio fratrum nostrorum facimus ad occasionem omnium notitiam deducatur, cartas, siue membranas processum continentes eundem in cathedrali Ecclesiæ Anagn. appendi vel affigi, seu \* \* \* faciemus, quòd processum nostrum suo quasi sonoro præconio, & patulo iudicio publicarent, ita quòd idem Rex, & alij quos processus ipse contingit, nullam posteà possint excusationem prætendere, quòd ad cos tales processus non peruenerint, vel quòd ignorauerint eundem; cùm non sit verisimile remanere quoad ipsos incognitum vel occultum, quod tam patenter omnibus publicatur. Actum Anagniæ in aula nostri Palatij 6. Idus Septemb. Pontificat. nostri anno nono.

Ex V. C. Bibl. S. Victoris, MM. 7. fol. 74. verfo.

Extraits de diuers Historiens touchant le différent entre le Pape Boniface VIII. & le Roy Thilippes le Bel.

Extrait de Io. Villani, ancien Historien Italien, qui viuoit enuiron l'an M. ccc11. au Liure 8. Chap. 62. & 63. de son Histoire.

De la questione di Papa Bonifacio con Re di Francia.

EL anno M. C.C. C. I. 1. benche fosse comminciato assai dinanzi, la sconsitta di Coltrai, lo sdegno da Papa Bonifacio al Re di Francia, per cagione della promessa chel detto Papa hauca fatta al Re di Francia, & à messer Carlo di Valeis suo fratello, di farlo essere Imperadore, quando mando per lui, come adrieto facemo mentione, la qual cosa non auenne, quale che si fosse la cagione, anzi nel detto anno medesimo, hauca confermato à Re de Romani. Alberto d'Ostrich sigliuolo che su del Re Ridolfo, per la qual causa il Re di Francia si tenne ingannato, & tradito da lur, & per suo rispetto ritenne, & facea honore à Stefano della Colonna suo nimico, il qual era in Francia, sentendo la discordia messa, & lo Re sauorana lui & suoi à suo podere, & oltre à cio il Re fece pigliare il vescono di Palmia in Carcascese, opponendo gli ch' era paterino, & ogni vescouado vacante del Reame si godea & volca fare lui le inuestiture : onde il Papa Bonifacio, il quale era suberbo, & dispettoso, & ardito a fare ogni gran cosa, come magnanimo & possente che gli era, & si tenea, veggendosi fare quelli oltraggi al Re di Francia, mescolò lo regno con la mala volontade, & fecesi al tutto nemico al Re di Francia, & prima per giustissiare sue ragioni, fece richiedere, tutti i gran Prelati di Francia, che douessono ventre a Corte; ma il Re contradisse loro, & non li lascio venire : onde il Papa maggiormente inanimo contra al Re di Francia, & trono per suc ragioni & decreti che il Re di Francia, come gli altri signori Christiani douca ricognoscere dalla sedia Apostolica La signoria del temporale comme della spirituale : & per questo mandò in Francia per suo legato uno chierico Romano Archidiacono di Narbona, che protestasse er amonisse lo Re, sotto pena di scomunicationi di cio fare, di riconoscire da lui, & se cio non facesse lo scomunicasse & lasciasselo interdetto: & venendo il detto Legato nella città di Parigi, il Re non li lascio publicare le sue lettere & prinilegi, anzi glie le tolse la gente del Re, & accomiatarlo del reame, & venute le dette lettere Papali inanzi al Re, & suoi Baroni il Comte d'Artesse, che ancora vinea, per dispetto le gittò in sul fuoco & arsele : onde grande sudicio liene auuenne , & lo Re sece guardure tutti i passi del suo reame, che messo è lettere di Papa non intrasse in Francia.

Sentendo cio Papa Bonifacio, scomunicò per sententia il detto Filippo Re di Francia. Et per giustisicare se il detto Re, & per fare suo appello fece in Parigi uno grande concilio di molti chierici, & Prelati, & di tutti suoi Baroni, scusando se & opponendo à Papa Bonifacio piu accuse con piu articoli d'iresia, & simonia, & homicidi, & d'altri villani peccati, onde di ragione douca effer del Papato deposto. Ma l'Abati di Cestelle non volle consentire, allo apello anzi si parti & tornossi in Borgogna in disgratia al Re di Francia: la qual cosa hebbe poi mala fine; diche nacque

grande discordia & seguinne grande male, come appresso diremo.

CAP. LXIII. Dopo la detta discordia medesima nata tra Papa Bonifacio, & il Re Filippo di Francia, ciascuno di loro procaccio d'abbatere l'uno l'altro per ogni via & modo che potesse, il Papa da gravare il Re di Francia di scomuniche, & altri processi per prinarlo del reame & con questo fanorana i Fiaminghi suoi rubelli, & tenea trattato con loro, Alberto d'Alamagna studiaua che passasse à Roma, per la deuotione imperiale, & per fare leuare il regno à Carlo, consorte del Re di Francia, & al Re di Francia fare muouere guerra a confini del suo reame dalla parte d'Alamagna: lo Re di Francia, dal l'altra parte non dormina, ma con grande sollecitudine, & consiglio di Stefano della Colonna, & daltri saui Italiani, & di suo reame, mando messer Guielmo di Nogareto di Proenza, sauio chierico & sottile, con messer Musciatto de Franzesi in Toscana, forniti di molti danari contanti a riceuere dalla compagnia de Peruzzi, allhora sui mercatanti, quanti danari bisognasse, non sapiendo ellino perche, & arrivati al Castello di Staggia, ch'era del detto messer Musciatto, vi stettono piu tempo mandando Ambasciadori & messi, & lettere, & f.:cendo à loro venire le genti di segreto, facendo intendere à Paesani che v'erano per trattare acordo tral Papa el Re di Francia, & pero haueano la detta moneta recata, & sotto questo colore, menorono il trattato segreto di fare pigliare in Alagna il Papa Bonifacio, spendendo molta moneta, corrompendo i Baroni del paese, & cittadini d'Alagna, & come fue trattato venne fatto, che essendo Papa Bonifacio con suoi Cardinali, & con tutta la corte nella citta d'Alagna in Campania ond'era nato, & in casa sua, non pensando, ne sentendo questo trattato, ne predendosi guardia, & Se alcuna cosa ne senti , per suo gran cuore il misse à non calere. Hora forse come piacque a Dio per li suoi gran peccati , del mese di Settembre M. CCCIII. Sciarra della Colonna, con genti à cauallo in numero di CCC. & a piede assai, di sua amista, & soldati del Re di Francia, co signori de Ceccano, & da Supino, & d'altri Baroni de Campagna, & di figliuoli di messer Massio d'Alagna, & dissessi sentinento d'alcuni de Cardinali che teneamo al trattato, & vna mattina per tempo entro in Alagna, con l'infegne del Re di Francia, dicendo & gridando; Muoia Papa Bonifacio, & viua il Re di Francia, & corsono la terra senza contasto neuno. Anzi tutio lo ingrato popolo d'Alagna, segui le bandiere & la rubellatione, & giunto al Palagio Papale, senza riparo presono il Palazo, perche il presente assalto su improuiso el Papa e suoi non prendeano guardia, Papa Bonifacio sentendo il romore, & vegendosi abandonare da tutti i Cardinali fugiti, & nascosi per paura, ò chi da mala parte, & quasi da piu de suoi fimiliari, & vegendo che suoi nimici haueano presa la terra el palagio doue era, si si acuso morto, ma come magnanimo & valente disse, Da che per tradimento come Iesu Christo voglio essere preso, conuienmi morire, almeno voglio morire come Papa. Et di presente si fece parare dell' amanto di San Piero, & con la corona di Gostantino in capo, & con le chiaui & croce in mano, & posesi a sédere suso la sedia Papale, & giunto a lui Sciarra & altri suoi nimici, con villane parole lo schernirono, & arestaro lui & la sua famiglia, che con lui erano rimasi, & intra li altri lo scherni messer Guielmo di Nogareto, che per lo Re di Francia hauca menato il trattato ondera preso, & minacciollo di menarlo legato al Leone sopra Rodano, & quini in generale concilio il farebbe deporre & condennare.

## Ex Continuatore Vvil. de Nangiaco, MS.

A N. MCCCI. mense Februario missus à Papa Bonifacio Narbonen-Is Archidiaconus, venit in Franciam, denuncians ex parte ipsius Papæ Regi Franciæ, vt Appamensem Episcopum sibi redderet indilatè: & ostendit eidem litteras, in quibus Romanus Pontifex Regi Franciæ demandabat, quòd volebat cumscire se tam in temporalibus, quàm in spiritualibus, subesse Romani Pontificis ditioni; Et omnino eidem Regi, sicut continebatur in litteris, prohibebat; ne Ecclesiarum de cætero, vel præbendarum vacantium in regno suo; quamuis haberet custodiam carumdem, vsusfructus sibi præsumeret detinere; sed totum mortuorum successoribus reservaret. Reuocabat præterea idem Romanus Pontifex omnes gratias & indulgentias; quas pro subsidio regni Francia, Regi, belli concesserat ratione, prohibendo; ne collationem aliquam præbendarum, aut Beneficiorum vacantium sibi præsumeret vsurpare. Quòd si deinceps hoc faceret, totum inane & irritum decernebat, & secus, & aliter sentientes, hæreticos reputabat. Citauit autem dictus Archidiaconus, Bonifacij Papæ nuncius, Prælatos regni Franciæ vniuersos, cum quibusdam Abbatibus, & Magistros in Theologia, ac Iure canonico, & ciuili, Roma Kalendis Nouembribus anni proximò venturi, personaliter comparendos. Philippus Rex Franciæ reddens Papæ nuncio Appamensem Episcopum, vt de regno suo sestinanter recederet, imperauit: & post media subsequenti Quadragesima congregauit Parisius omnes Barones, ac milites, atque totius regni Franciæ magistratus, cum maioribus Prælatis, & minoribus vniuersis: vbi primum à personis Ecclesiasticis sciscitauit, à quo suum temporale Ecclesiasticum, & Barones, & milites sua se tenere reoda agnoscebant: timebat etenim Maiestas regia, ne propter hoc quod Papa mandauerat, tam sibi in temporalibus, quam in spiritualibus se subesse, vellet idem Romanus Pontifex eniti, quòd regnum Franciz à Romana Ecclesia in feodum teneretur: Et cum omnes à Francorum regibus tenuisse, ac de catero se tenere dicerent vniuersa, Rexeisdem gratias reddidit, & promisit, quòd corpus, & omnia, quæ habebat, exponeret pro libertate regni conseruanda. Similiter autem Barones, & milites, per os Attrebatensis Comitis Roberti postea responderunt, dicentes, quòd ex toto robore prompti erant pro corona regni Franciæ contra omnes aduersarios decertare. Sic illo soluto Concilio, edici fecit regia Maiestas, ne aurum, aut argentum, aut mercaturæ quæque de regno Franciæ veherentur: quòd qui contrà faceret, totum amitteret, & grandi niliilominus emenda, vel graui pæna corporis puniretur. Et tunc deinceps fecit omnes exitus, passus, & introitus regni Franciæ cautissimè custodire.

An. M. CCCII. Eodem concursu temporis Prælati regni Franciæ, qui anno præcedenti proximo ad Romanam Curiam venire suerant euocati, consilium habentes adinuicem, non eunt, tum propter bellum Franciæ imminens, tum quia extra regni limites aurum, vel argentum, prohibiti sunt portare. Sed ne possent de inobedientia reprehendi, tres pro se Episcopos illuc mittunt Bonisacio Papæ, suæ causam dilationis intimantes. Et eidem Papæ etiam Autissiodorensem Episcopum Petrum, Rex Franciæ destinauit, rogans eum, vt sui amore supersederet negotio, pro quo dictos Episcopos congregari voluerat, vsque ad tempus magis postea opportunum.

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

Prælatis regni Franciæ iuxta mandata Papalia, anno præcedenti præterito sibi facta, Nouembribus Kalendis Romæ non comparentibus, Papa nihil, quod intendebat, ordinauit; & quia aduenisse commodè, prout ipsi sibi significauerant, non valebant, eis Romanus Pontifex Ioannem Monachum, Romanæ Ecclesiæ Presbyterum Cardinalem, in Franciam dessinauit; qui apud Parisius circa initium Quadragesimalis temporis, Prælatorum Concilio congregato, habuit secretum consilium cum eisdem, & Papæ per suas inclusas litteras, quod ab ipsis audierar, \* \* de mandato tandiu moratus est in Francia, quo vsque super his suum beneplacitum nunciaret.

An. M. CCCIII. Audiens Rex Philippus à pluribus fide dignis, sublimibusque personis, Papam Bonifacium detestandis infectum criminibus, diuersisque hæresibus irretitum, quamuis adhuc de facili Regis obturarent aures, demum tamen in publico Parlamento Parisius Praslatis, Baronibus, Capitulis, Conuentibus; Collegiis, Communitatibus, & Vniuersitatibus villarum regni sui, nec non Magistris in Theologia, & Professoribus Iuris veriusque, alissque sapientibus & grauibus personis, diuersarum partium & regnorum præsentibus, importunis denunciatorum clamoribus, & frequentibus pulsatis instantiis, præcipue Ludouici Ebroicentis, Guidonis Sancti Pauli, ac Ioannis Drocensis, Comitum, qui præstitis ad sancta Dei Euangelia, ab eis tacta corporaliter, iuramentis, asserebant, prædicta se credere esse vera, & ca legitime posse probari; Regémque, tanquam Principem Christianæ sidei detensorem, instantissimè requirebant, vt pro deliberatione super præmissis habenda generale conuocari Concilium procuraret; cum vrgente conscientia viteries distimulare non posset, ad Concilium generale per Sedem Apostolicam promouendum; quod in isto casu summo præest Pontifici, deliberatione super hoc, multa tamen maturitate, præhabita, Prælatis, Baronibus, & aliis suprà dictis (Abbate Cistercij duntaxat excepto) sibi adhærentibus, appellauit : appellationésque suas die Natiuitatis Beati Ioannis Baptistæ in horto Rega-Îis Palatij, Parisius, coram omni clero & populo, palam & publice legi fecit: ac postmodum Papæ Bonifacio per Guillielmum de Nogareto militem, legumque professorem, regiis patentibus litteris interinari petens, ab codem conuocationem Concilij protectioni supponens.

Papa Bonifacius appellationem Regis Franciæ prædictam sibi per Guillielmum de Nogareto militem, ad hoc duntaxat à Rege præsaro directum, infinuatione sacta generali \* \* quia promotione Concili, requisita : sed ab co, vt dicitur, denegata penitus, & expressè : etiam per suas litteras valuis Ecclesiarum assixas, tandem in domosua, quam inhabitabat, Anagniæ, vnde extrahebat originem, à quibus dam vrbis ciuibus, ipsius militibus, \* \* armisque causa, armata multitudine præsatum militem, qui hoc totum sieri, communis asserebat opinio, procurauerat, cum concomitantibus, opémque sibi ferentibus, violenter detentus & captus, ne de sacto in præsiudicium Regis, aut regni, appellationibus suprà dictis nonobstantibus quicquam satageret attentare, Romam vsque producitur. Nimirum tam dolore cordis tactus intrinsecus, quàm corporis ægritudine detentus, pauco pòst tempore superueniente, diem clausit extremum; cui Benedictus vndecimus fratrum Prædicatorum Ordinis, natione Italicus,

Papatui fuccessir;

189

Extrait de l'ancienne Chronique S. Denis, en la vie de Philippes le Bel, Chap. 42. 43. & 53. du Vol. 2. M. CCCI. imprimée à Paris, l'an mil quatre cens septante six, & M.D. XIV.

'An M. ccci. l'Euesque de Pamiers, paroles contentieuses pleines L de blasmes, de diffames, en plusieurs lieux auoit semées, si que, comme l'en disoit, auoit faict esmouuoir contre la Maiesté; pour ce fut appellé à la Cour du Roy, & iusques à tant qu'il se fust purgé soubs le nom de l'Archeuesque de Narbonne, sut de sa volonté en sa garde detenu. Ex iaçoit ce que contre cest Eucsque les amis du Roy fussent griefuement esmeus; toutesfois le Roy de sa benignité ne souffrit pas celuy en aucunes choses estre molesté, ne mal mis, sachant & entendant de grand courage estre iniure en sa souueraine poesté souffrir. Et au mois de Feurier l'Archidiacre de Narbonne enuoyé de par le Pape Boniface, virit en France de par iceluy Pape, denonçant au Roy de France qu'il luy rendist iceluy homme sans delai: &il luy monstra lettres esquelles le Pape mandoit au Roy de France, qu'il vouloit qu'il sceust, luy tant és temporelles choses, comme és spirituelles estre soubmis en la dition & Seigneurie du Pape de Rome, & ensement mandoit au Roy, si comme esdites lettres estoit contenu, que des Eglises desormais en auant, ne des prebendes vacantes en son Royaume (iaçoit qu'il eust la garde d'eux) les fruits, profits, ou les rentes à luy ne presensist, ne presumast tenir, & tout ce gardast au successeur des morts. Et auec ce rappelloit iceluy Pape de Rome, toutes les faueurs, graces, indulgences, lesquelles pour l'aide du Royaume de France, ou au Roy auoir octroyé pour la raison de la guerre: En deuoyant lequel aucunes collations de prebendes ou de benefices n'entreprist à luy vsurper, poursuiuir, ou detenir: laquelle chose si desormais le faisoit, le Pape le tenoit pour vain, & pour faux; & tenoit l'en, & disoit, que tous ceux qui se consentans seroient, il les reputoit pour heretiques. Alors ce messagrer du Pape semonir tous les Prelats du Royaume de France, auec aucuns Abbez, & Maistres en Theologie, & les cita à venir à Rome és Calendes de Nouembre prochainement venant, pour eux comparoir personnellement deuant le Pape. Après cela le Roy rendit au messagier du Pape, l'Euesque de Pamiers, & leur commanda que hastiuement ils partissent de son royaume. Et après ce à la mi-Caresme suyuant, iceluy Roy assembla à Paris tous les Barons, Cheualiers, & Maistres du Royaume, & tous les Prelats, & les meneurs. Et premierement des personnes Ecclesiasticques, demanda de qui leur temporel Ecclesiastic, & aux Barons & Cheualiers leurs siefs appellosent ne disoient à tenir. Car à certes la Maiesté Royale doutoit, pource que le Pape luy auoit mandé, tant des temporels comme de spirituels estreà luy soubmis, que ne volsist le Pape de Rome dire, que le Royaume de France fust tenu de l'Eglise de Rome. Et comme tous les Prelats du Royaume disent auoir tenu du Royanme de France; lors le Roy promist que son corps, & toutes ces choses que il auoit, exposeroit & metteroit pour la liberte & franchise du Royaume en toutes manieres garder; & aussi les Barons & Cheualiers par la bouche du noble Comte d'Artois, respondirent aprés ce, disans, que de toutes leurs forces estoient prests & appareillez pour la Couronne du Royaume de France encontre tous aduersaires, estriuer & defendre. Et ainsi quand iceluy Concile sut sini, sit lors crier la Maiesté Royale, que or, ne argent, ne quelconques autres marchandises, ne sussent transportées hors du Royaume de France; & que quiconques seroit le contraire, il perdroit tout, & toutessois à tout le moins, en grand' amende, & en grand' peine de corps seroit puny: & dessort en auant sit le Roy les issues, & les pays, & contrées du Royaume de France en toutes manieres garder. Si sut le Pape plus courroucé que deuant, & enuoya au Roy un solemnel message, qu'on appelloit Lacques de Normands, lequel le Roy ne voulut oûir, non plus que le Pape n'auoit fait les siens, commandant qu'il eustà sortir de son Royaume dedans trois iours. Et le Roy appella contre le Pape au Concile, & sur ledit appel leu par un Cheualier appelle M. Pierre de la Flotte, & les articles publiez en l'Eglise Nostre Dame de Paris, & les Prelats & les Colleges du Royaume consentirent à l'appel.

L'an suivant M. CCCII. les Euesques s'assemblerent, eux qui estoient semons d'aller à Rome, & virent qu'ils n'y pouvoient aller, à cause de la desense de porter hors le Royaume or ni argent: Mais asin qu'ils ne peus-sent estre repris de desobeillance, ils envoyerent pour eux trois Euesques, qui denoncerent au Pape Boniface la cause de leur demeurance, & à ice-luy Pape aussi envoya le Roy de France Pierre Euesque d'Auxerre, & luy pria que pour s'amour il retardait de la besogne, pour laquelle il vouloit

lesdits Eucsques assembler, iusques à vn temps après.

En l'an M. CCCIII. Boniface entendit ce que l'en auoit dit de luy au Concile assemblé en France, & l'appel qui sur proposé des Prelats, en la voye soy mettant, se proposa d'y remedier, s'est alla à Anagnie, où il se mit en leur protection; toutesfois il se trouua assailli de ses ennemis. Quand ceux de la ville virent ce, si manderent aux Romains qu'ils receussent leur Pape, lequel leur fut rendu, & eust esté feru deux fois d'vn des Cheualiers de la Colonne, n'eust esté vn Cheualier de France qui le contresta: mais toutesfois ce Cheualier Colonne fut seru au visage en se retirant : si comme il fut mené à Rome d'vn Cheualier du Roy de France, Meilire Guillaume de Nogaret se semit humblement, auquel Pape l'en dit luy auoir reproché, & dit; o toy chesif Pape, confere & regarde de Monseigneur le Roy de France la bonté, qui tant loing est de toy son Royaume, te garde par moy, & defend. Après mourut ledit Boniface d'vn flux de ventre, & cheut en frenesie, si qu'il mangeoit ses mains, & furent ouis tonnoirres & foudres non apparens aux contrées voifines. Celuy Pape fans deuotion & fans prouifion de soy mourut.

Extrait d'une petite Chronique de France MS. qui se trouuc en la Bibliotheque du Roy, commençant à Faramond, of sinissant au Roy Charles VI.

A V c v n s de ses Messagers le Roy enuoya à Boniface, qui ouir ne les daigna, mais enuoya en France vn Legat pardeuers le Roy, lequel Legat venu à Mascon sut arresté, iusques à tant que le Bailly cust fait au Roy asçauoir la venuë dudit Legat, auquel Bailly le Roy commanda, qu'à iceluy commandast de vuider de son Royaume, & que en riens n'entendoit lui ouir, plus que Boniface auoit ses gens ouis: & ainsi s'en departit ledit Legat. Après lequel partement assembla à Paris le Roy tous les Prelats, Barons, Docteurs, & Vniuersitez de son Royaume, pour pour-uoir à ce qu'aucune interdiction ne peust mettre ou Royaume ledit Boniface, contre lequel turent proposez & redigez par escrit oudit Conseil de France plusieurs articles contenans heresie, homicide, simonie, & adul-

tere. Et par deliberation fut l'appellation entregettée & publiée en l'Eglisse de Paris, ou nom du Roy, & de son Royaume, dudit Boniface en Concile general, qui par l'uniuersal Eglise seroit aduissé estre tenu, pour voir ledit Boniface purger illec les dites articles.

### Ex Annalib. Dominicanor. Colmariensium.

Anno M. CCC. II.

R Ex Franciæ fratrem suum Carolum, quem præcedenti anno in adiutorium Papæ, cum multis militibus armatis transmiserat, simpliciter reuocauit. Papa verò priuilegia domini Regis Franciæ, necnon & Principum eius, cassauit, & totaliter dicitur deleuisse.

M. CCCIII. Tres Abbates, Cluniacensis, Cisterciensis, & Præmon-stratensis, à Rege Franciæ capiuntur, quòd noluerunt ei contra Papam in suis Constitutionibus obedire.

Papa Regem Franciæ excommunicauit.

Rex Franciæ Parlamentum in festo Ioannis Baptistæ dicitur habuisse, in quo significauit dominum Papam in pluribus articulis sidei grauiter excessisse.

### Ex Appendic. Annalium H. Steronis Altahensis.

### Anno Domini M. CCC. I.

BONIFACIVS Papa, qui contra Philippum Regem Franciæ plura conceperat, prouocatus, transmisit litteras suas, cum Bulla sua, cidem Regi, ad perpetuam rei memoriam: in quibus mandauit eidem Regi, quòde cùm ipse Papa dominus esset in spiritualibus, & in temporalibus in vniuerso mundo, volebat, vt recognosceret regnum Franciæ ab eodem; & contrarium sentire, & tenere, hæreticum iudicabat. Fuerúntque litteræ eius in Regis Palatio coram pluribus concrematæ, & sinc honore remissi nuncij vacui, qui portauerant. Et tunc Rexidem artari secitomnes vias, & exitus regni sui. Quo anno idem Papa excommunicauitomnes impedientes illos, qui veniebant ad Curiam Romanam. Posteà idem Rex conuocatis Prælatis, Baronibus, ac Comitibus regni sui, Parissis Concilium celebrauit, petens consilium & auxilium contra Papam prædictum: & obiecta sunt Papæ crimina, & titulus hæresis, suóque prædecessore viuente intrussio, & ingressus illegitimus ad Papatum, & quòd ei non esset parendum: stique contra ipsum prouocatio ad Concilium generale.

Auctor Magn. Chronic. Belg. ex Gest. Pontificalib. & Chron. illustriss.

Principis Comitis Montisfortis.

Anno M. CCC.

SV PER ipsum itaque Bonifacium, qui Reges, & Pontisices, ac Religiosos, Clerúmque, & populum, horrende tremere, & pauere secerat, repente timor, & tremor, ac dolor, vna die pariter irruit: & ipse aurum nimis sitiens, aurum & thesaurum perdidit: vt, cius exemplo discant superiores

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 193

superiores Prælati, non superbè dominari in Clero, & populo, sed forma facti gregis, ex animo curam gerere subditorum, plusque amariappetant, quàm timeri. De Anagnia verò Romam perductus, 35. die à captione sua, in loco doloris & amaritudinis positus, inter angustias spiritus, cum esser magnanimus, obiit Romæ, v. Id. Octobr.

Glos. in c. Generali constitutione, De election. (t) elect. potest. in V 1. hac parte recisa in editione R oman.

List dicunt, quòd Regalia accipiuntur pro iuribus, quæ habet Princeps in aliquibus Ecclesiis, videlicet, quòd vacante aliqua Ecclesia Rex percipiat fructus, & Ecclesiam conferat. Nam collatio Benesiciorum computatur in fructu. Et ista suit controuersia aliàs mota inter Philippum Regem Francorum, & Bonisacium VIII. conditorem huius Compilationis. Qui Bonisacius dicto Philippo Regi scripsit quandam epistolam, in qua continebantur ista verba, Collatio Benesiciorum est spiritualis. Secus autem credentes hereticos reputamus. Quam epistolam cum perlegisse iste Philippus, cidem Bonisacio scripsit aliam epistolam, in qua posita erant ista verba, Collatio Benesiciorum ad nos spectat, & pertinet. Secus credentes satuos, & dementes reputamus. Ideo, secundum aliquos, Constitutiones istius Compilationis non sucrunt receptæ in hoc regno, propter istam controuersiam.

Ex Thomæ de Vvalsingham, Monachi S. Albani, Anglorum protomartyris, Y podigmate Neustriæ, anno M. CCCI. & ex Historia, in Eduardo I. M. CCCII.

A PPAMENSIS Episcopus, de conspiratione contra Regem Franciæ accusatus, & ad Regis vocatus Curiam, in custodia detinetur. Mense verò Februario ad mandatum domini Papæ liberatus, iubetur vna cum nuncio domini Papæ, regnum euacuare, infra certum terminum à Rege prafixum. Quo facto Papa sic exasperatus est, vt omnes gratias à se, vel suis prædecessoribus, concessas Francorum Regibus reuocaret, & in cundem Regem excommunicationis sententiam fulminaret. Quam tamen Reginemo aufus est nunciare, vel in regno Francia: publicare. Fecit etiam Papa citari cunctos Prælatos de regno Franciæ, necnon & omnes Magistros in Theologia, & in lure tam canonico, quàm ciuili Doctores, vt corameo Romæ in Kalendis Nouembris comparerent. Rex verò Franciæ publico probibuit edicto, ne quis autum, vel argentum, seu merces quascunque, asportaret de regno suo, sub sorisfactione omnium bonorum, adiecta nibilominus pæna graui : Misitque domino Papæ nuncium dictum Perrum de Flote, qui mandata Regis constantissimé coram Papa prosequebatur: de cuius audacia Papa exasperatus dicto Petro respondit, Nos habemus, inquit, vtramque potestatem. Et illicò Petrus pro suo domino respondit; Vtique domine, sed vestra est verbalis, nostra autem realis. Quo responso tantum excanduit ira Papæ, vt diceret, se mouere contra eum corlum & terram: Fecit etiam omnes exitus & introitus vbique diligentissimè custodiri.

# Ex Histor. Anno gratia M. CCC. III.

PRÆLATI Franciæ, missis ad Papam tribus Episcopis, de non veniendo ad diem citationis præsixum, se per cosdem excusarunt. Papa verò Prælatis Franciæ non comparentibus, missi in Franciam Ioannem Monachum,

r.

presbyterum Cardinalem, qui conuocatis Prælatis, Parisius, secretum consilium habuit cum eisdem.

Ex Tpodigmat. Anno M. CCC. III. Et ex Histor. Anno M. CCC. IV.

CIRCA festum S. Ioannis Baptistæ milites quidam in præsentia Cleri & populi Parisius congregati, Papæ Bonisacio imposuerunt plura enormia, puta hæresim, simoniam, & homicidia. Propter quæ per Regem Franciæ appellatum est contra eum, ad illum cuius interest, donec conuocato Concilio se à criminibus purgaret obiectis.

### Ex Histor.

CIRCA festum Natiuitatis beatæ Virginis, videlicet in vigilia Natiuitatis eiusdem, venit summo manè magnus exercitus hominum armatorum, missus ex parte Regis Franciæ, & Cardinalium Columnensium damnatorum, repenté ad portas ciuitatis Anagn. in quam Papa confugerat pro tutela, quia ibidem natus fuerat. Inuenientes igitur portas apertas ingressi sunt ciuitatem, & mox dederunt infultum Palatiis domini Papæ, & Marchionis nepotis Papæ, & trium Cardinalium. Communitas verò villæ, comperto quòd Sciarra, frater Columnensium Cardinalium, & Wilhelmus de Nogareto, Senescallus Regis Franciæ, aduenissent, ea conspiratione vt Papam deponerent, vel necarent, statim pulsata communi campana, & tractatu habito in communi elegerunt sibi Capitaneum, quendam Arnulphum, vnum ex maioribus dominis de Campania, per quem instanti negotio regerentur. Qui quidem Arnulphus, illis ignorantibus, domini Papæ extitit capitalis inimicus. Interim domini Papæ aduersarij eius Palatio, & Marchionis nepotis sui, triumque Cardinalium, acerrimos dederunt insultus, sed familiaribus domini Papæ, & Marchionis viriliter se detendentibus, illorum Palatia inuadere nequiuerunt: trium tamen Cardinalium Palatia, qui reputabantur specialiter amici Papæ, per vim & potentiam sunt ingressi, & omnia bona ibidem reperta diripuerunt, & asportauerunt. Ipsi verò Cardinales à tergo per latrinam vix euaserunt. Interea superuenit dominus Arnulphus villæ Capitaneus, adducens secum dominum Reginaldum de Suppine, qui habuit in Campania magnum dominium, & crat Papæ capitalis aduersarius, cum quo etiam venerunt filij domini Ioannis de Chitan, quorum patrem Papa tunc in carcere detinebat. Cumque dictus Capitaneus, cum suis sociis suprà dictis, venisser ad Sciarram de Columna, & eius exercitum, statim cum omni populo, quem ducebat, coniunxit se eidem: & communibus votis irruerunt tantum in Papam, & nepotem suum, quòd diu, vt putabatur, eis resistere non valerent. Ob quam causam dominus Papa timens sibi, treugas petiità Sciarra, quas sibi concessit, & nepoti suo, vique ad horam nonam dietæ diei, quæ videlicet treugæ captæ suerant hora prima. Durante treuga Papa misit secretè ad populum Anagn. supplicans vt saluarent vitam suam, promittens, quòd si hoc facerent, quod ipsos in tantum locupletaret, quod omnes suo perpetuo merito gaudere deberent. Populus verò se excusauit, dicens se nil posse iuuare in hac parte, præsertim cum tota potestas villæ Capitaneum sequeretur. Tunc Papa supplicauit Sciarræ, vt significaret articulos, in quibus fuerat iniuriatum sibi, & suis fratribus, & ipse paratus esset secundum confilium Cardinalium facere restitutionem sibi. Sciarra verò respondit, quòd non permitteret Papam viuere, nisi duos Cardinales fratres suos plené restitueret, scilicet, Petrum, & Iacobum de Columna, quos priùs damnauerat, ad temporalia, & spiritualia, & non solum illos restitueret, sed & omnes de eorum sanguine, vel parentela; & quòd idem Papa, post huiusmodi restitutionem, renunciaret Papatui; & quòd postmodum corpus eius esset ad voluntatem ipsius Sciarræ. His auditis ingemuit Papa, & ait; Hen me, durus est bic sermo. Cumque concordari non possent, & aduenisset hora diei nona, iterum Sciarra cum exercitu dedit insultum Papæ, & nepoti suo: at ipsi se viriliter defendebant. Tandem videntes aduersarij, quòd principalis Ecclesia Anagn. quæ erat de Sancta Maria, esse eisimpedimento, quominus poterant accingere pro votis Palatium Papæ, apposuerunt ignem ad ostium Ecclesiæ supràdictæ. Itaque valuis Ecclesiæ combustis totaliter ingressissum Leclessam homines Sciarra, & despoliauerunt omnes Clericos & Laicos mercenarios, habentes cultellos ibidem, & alia mercimonia ad vendendum: ita quòd non dimiserunt valorem quadrantis ex omnibus, quæ apprehendere potuerunt. Tandem Marchio, nepos Papæ, perpendens, quòd se viterius non posset desendere, reddi lit se di-& Sciarra, & Capitaneo memorato, ea conditione, vt vitam ipfins, & filij sui saluarent, seruientiumque suorum. Quibus auditis Papa sleuit amarè. Post hæc ruptis ostiis & fencstris Palatij Papæ, & pluribus locis igne suppolito, per vim ad Papam exercitus est ingressus; quem tunc permulti verbis contumeliosis sunt aggressi: minæ etiam ei à pluribus sunt illatæ: sed Papa nulli respondit. Enimuerò, cùm adrationem positus esset, an vellet renunciare Papatui, constanter respondit, non, imò citiùs vellet perdere caput suum, dicens in suo vulgari; Ecco il collo, ecco il capo; quod est dicere, Ecce collum, ecce caput. Et statim protestatus est coram omnibus, quòd Papatui nunquam renunciaret, quamdiu posset habere vitam. Sciarra verò vo-Iuit liberter interfecisse Papam, sed per quosdam fuit prohibitus, ita quòd Papa malum in corpore non recepit. Attamen Ostiariis Papæ fugatis, & quibusdam interfectis, eiectisque, tam maioribus, quam minoribus, de sua familia, deputati sunt custodes Papæ per Sciarram; & Capitaneum, dominus Reginaldus de Suppine, & multi alij cum eodem. Acta sunt hæc in vigilia natiuitatis sanctæ Mariæ, septima hora diei. Exercitus verò, postquam irrupit Palatium, mox dispoliauit Papam, & eius cameram, atque thefaurariam fuam, & asportauit vestimenta, cum omnibus aliis rebus inuentis ibidem. Et reuera creditur, quòdomnes reges mundinon possent tantum de thesauro reddere infra vnum annum, quantum suit de Papali Palatio asportatum, & de Palatiis trium Cardinalium, & Marchionis. Remansit autem Papa, & nepotes sui, sub custodia militum, & custodum Sciarræ, víque in diem tertiam. Medio tempore Sciarra tractauit cum suis, quomodo Papam morti traderet, vel mitteret ad Regem Franciæ corpus cius: sed populus Anagn. hoc comperiens, facta conuocatione secreta, ignorantibus Capitaneo, & Sciarra, quasi ad decem millia hominum concurrunt ad Palatium, vbi Papa seruabatur in custodia, & expulsis, atque peremptis custodibus, ingressi sunt, & deliberauerunt Papam, & nepotes eius, habituri eorum custodiam penes se.

Sed ante hæcomnia sciendum, quòd cùm primò Sciarra, & Capitaneus, cum Seneschallo Regis Franciæ, comprehendissent Papam, in equum po-suerunt estrenem, ad caudam versa facie, & sic discurrere, serè vique ad nouissimum halitum, coëgerunt, & tandem penè same necauerunt, donec cum populus Anagn. (vt præmittitur) liberasset. Sciarra verò propter id

Bbj

osfensis villæ communibus, cum exercitu de villa recessit. Tunc populus fecit Papam deportari in magnam plateam, vbi Papa lachrymando populo prædicauit, inter omnia gratias agens Deo, & populo Anagn. de vita sua. Tandem in fine sermonis dixit; Boni homines, & mulieres, constat vobis qualiter inimici mei venerunt, & abstulerunt omnia bona mea, & non tantim mea, sed & omnia bona Ecclesiæ, & me ita pauperem, sicut Iob suerat, dimiserunt. Propter quod dico vobis veraciter, quòd nihil habeo ad comedendum, vel bibendum, & iciunus remansi vsque ad præsens. Et si sit aliquabona mulier, quæ me velit de sua iuuare elcemosyna, in pane, vel vino: & si vinum non habuerit, de aqua permodica, dabo ei benedi-Stionem Dei, & meam, & omnes qui quicquam portauerint, quantulumcunque modicum, in meam subuentionem, absoluo ab omnibus peccatis fuis. Tunc omnes hæc audientes ex ore Papæ, clamabant, Viuas Pater san-&e. Et mox cerneres mulieres currere certatim ad Palatium, ad offerendum sibi panem, vinum, vel aquam, in tantum quòd statim camera Papæ victualibus repleta fuit. Et cum non inuenirentur vasa ad capiendum allata, fundebant vinum & aquam in arca cameræ Papæ, in maxima quantitate. Et tunc potuit quisque ingredi, & cum Papa loqui, sicut cum alio paupere, qui volebat. Tunc Papa exiens, absoluit omnes existentes in ciuitate ab omnibus peccatis eorum generaliter, præter despoliatores Ecclesiæ Romanæ. Spoliatores etiam Cardinalium, & aliorum de Curia non absoluebat, nisi bona huiusmodi infra triduum reportarent. Veruntamen Papa remisit expresse omnibus, qui bona sua asportauerant, dum tamen illa bona de Thesauro Ecclesiæ non fuerunt. Et statim protestatus est coram omnibus, quòd voluit habere pacem cum Columnensibus Cardinalibus, & suis aliis inimicis; & paratus erat ipsos restituere ad temporalia, & spiritualia, Cardinales: & hoc fecit proclamari per villam. Intereà reportata fuerunt bona illius quædam, sednon omnia, priùs ablata. His itaque gestis, Papa subitò, & inopinatè, recessit de villa Anagn. progrediens versus Romam, cum maxima multitudine armatorum. Et cum peruenisset ad Sanctum Petrum, ex timore, quem conceperat, quando captus fuit, & mœrore rerum inæstimabilium perditarum, & fame, quam contraxerat sub custodia aduersariorum suorum, citò deficit: & sic completa est in eo prophetia prædecessoris sui, qui dixit; Ascendisti vi vulpes; regnabis vi leo; morieris ut canis,

# Ex Modigmate. Anno M. CCC. III.

BONIFACIVS Papa, sibitimens, Anagniam originis sux vrbem venit, & tutela ciuium se commist. Quò peruenientes Regis samiliares
Francia, vnà cum fautoribus Cardinalium Columnensium, comprehenderunt Papam, & in equum estrenem posuerunt, ad caudam versa facie:
& sic discurrere, serè ad nouissimum halitum, coëgerunt, & tandem penè
fame necauerunt, donce cum populus Anagn, liberasset. Reucrà cum persecutores eum in quodam Palatio reclusissent, ad decemmillia populi ciuitatis concurrerunt, & Palatium infregerunt, & expulsis, atque peremptis
custodibus, liberauerunt, & Romam, cum armatorum multitudine, perduxerunt. Cumque peruenisset ad S. Petrum, &c.

# Ex Continuatore MARTINI POLONI, MS.

A NNO Dom. M. CCCI. Bonifacius Papa, qui contra Regem Francia: plurima conceperat, prouocatus, transmisit litteras, cum Bulla sua,

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 197

eidem Regi, ad perpetuam rei memoriam; in quibus mandauit eidem, quòd cùm ipse Papa dominus esset in temporalibus, & spiritualibus in vniuerso mundo, volebat quòd recognosceret regnum Franciæ ab eodem; & contrarium sentire, & tenere, hæreticum iudicabat: fueruntque hæ litteræ in Regis Palatio coram pluribus concrematæ, & sine honore remissi nuntij vacui, qui portauerant: & tum Rexartari secit omnes vias & exitus regni sui.

Eodem anno, Papa excommunicauit omnes, qui impediebant illos,

qui ad Romanam Curiam veniebant.

Anno Dom. M. CCCII. in fine Quadragesimæ Philippus Rex Franciæ considerans, quòd præuisa iacula minus feriunt, minusque lædunt, conuocauit omnes Prælatos, & Barones, personaliter, omnésque communitates regni sui, per procuratores idoneos, & aduenire Parisios exegit, consilium, & auxilium ab eisdem contra omnem hominem petiturus; specialiter autem contra Bonisacium Papam intentio ferebatur: sitque rumor magnus in toto regno, turbatio cordium, & consusio rerum: suerúntque ipsi Papæ Bonisacio obiecta crimina, & titulus hæreseos, suóque prædecessore viuente intrusio, & ingressus illegitimus ad Papatum; & quòd ei non esser parendum: sitque contra ipsum Papam prouocatio ad Concilium generale.

Anno Dom. M. CCCIII. Bonifacius Papa Regi Franciæ mouet litem, ipsumque excommunicat, inducens, quia non permittebat aliquem exire de regno versus Curiam Romanam, nec liberè pecuniam apportari: ob quam caussam idem Bonifacius Albertum, quondam filium Andolphi, Ducem Austriæ, Regem Alamanniæ, cuius electionemantè repulerat, in Imperatorem confirmat, eidémque subiiciens regnum Franciæ, sicut & alia regna.

# Ex Fasciculo temporum Werneri Carthus. Anno Christi M. CC. XCIV.

Is to Bonifacius fuit vir in his, quæ ad Curiam pertinent, experientissimus: & quia parem non habuit, nec posuit prudentiæ suæ modum, in tantam arrogantiam erexit seipsum, vt dominum totius mundi se diceret, tam in temporalibus, quàm in spiritualibus: & multa magnisicè secit, quæ in sine miserabiliter desecerunt, deditque exemplum cunctis Prælatis, ne alta saperent, sed forma facti gregis, magis studerent amari à subditis, quàm timeri. Hic est, de quo dicitur, quod intrauit vt vulpes, vixit vt leo, & moritur vt canis.

Extrait des Annales de France, composées par M. Nicole Gilles Secretaire du Roy, iusqu'au Roy Charles VIII.

En l'année MCCXCVI.

Paris deux Cardinaux pour traiter paix entre les François, & les Anglois. Iceluy Pape Boniface aus contre la voulenté du Roy, se para la cité de Palmiers de l'Archeuesché de Thoulouse, & y mist vn nouuel Euesque: lequel, quand ilse vit esseué en la dignité Episcopale, sut moult orguilleux, & dist, & proposa plusieurs males, contumelieuses, & iniurieuses paroles, de la personne du Roy Philippe le Bel, à la grand charge de son des-



honneur, & sit, comme l'on dit, contre luy plusieurs conspirations, & disoit iceluy Eucsque, qu'il ne tenoit riens du Roy, mais estoit nuement subiect
au Pape, in spiritualibus, és in temporalibus: parquoy le Roy sit saisir son temporel, & le sit appeller pour s'en purger, & pour faire le serment de sidelité
au Roy. Et combien qu'il fust trouué chargé & coulpable, & que le Roy
sust incité par plusieurs sois d'en faire rigoureuse punition, toutessois il ne
voulut point que il sust molesté en sa personne, sachant, & disant, que
plus glorieuse chose est à vn Prince de magnanime courage, pardonner à
ceux dont il se pourroit bien venger, que ce n'est de prendre vengeance
contre cux: mais bien iceluy Eucsque de son consentement arresté, & mis

en la garde de l'Archeuesque de Narbonne.

En l'année M. CCC. Pour raison dudict Eucsque de Palmiers, dont dessus a esté parlé, se meut grand controuersie & dissension entre ledit Pape Boniface, & le Roy Philippes le Bel: car le Pape enuoya l'Archediacre de Narbonne deuers le Roy, & luy enuoya vn rescrit, par lequel il demandoit au Roy s'il ne se tenoit pas, & reputoit suiet de luy, tam in spiritualibus, qu'am in temporalibus: luy defendant que dessors en auant il ne prist, ne leuast aucune chose des Regales des Eglises de son Royaume, quamuis haberet custodiam earundem. Et reuoquoit ledit Pape toutes graces, indulgences, & octroys, qu'il auoit faits en faueur du Roy, pour la conduite de ses guerres: & s'il aduenoit par après, qu'il fist le contraire, le Pape decernoit le tout nul, irrite, & inane, ainsi qu'il estoit contenu par sa Bulle, dont la teneur s'ensuit : Bonifacius Episcopus , seruus seruorum Dei , Philippo Francorum Regi. Deum time, etc. Et citaledit Archediacre de Narbonne, messagier du Pape, tous les Prelats, Eucsques, & Maistres, tant en Theologie, que en Droit Canon & Ciuil, à comparoir en personnes pardeuant ledit Pape, és Kalendes du mois de Nouembre ensuiuant. Après ce que le Roy, & ses Prelats eurent veu & ouy le message du Pape, le Roy qui ne vouloit point mettre la main seculiere à la personne dudit Euesque de Palmiers, le sit bailler audit Archediacre, & luy commanda qu'incontinent il partist, & s'en al-Iast hors du Royaume; & escriuit le Roy audit Pape Boniface unes lettres responsiues à sa Bulle, desquelles la teneur s'ensuit: Philippus Deigratia Francorum Rex, Bonifacio se gerenti pro Summo Pontifice, salutem modicam, sine nullam. Sciat tua maxima fatuitas, &c. Puis les Prelats de France, qui tous estoient citez à Rome, regarderent qu'ils n'y pouuoient aller, tant pour la guerre de Flandres, que pource qu'il estoit prohibé de ne porter or, ny argent hors du Royaume. Toutesfois, afin qu'ils ne fussent repris de desobeitsance, ils enuoyerent vers le Pape trois Eucsques, pour les excuser. Et semblablement le Roy escriuit au Pape, par l'Euesque d'Auxerre, qu'il surseist la besongne desdits Prelats; parquoy le Papen'osariens ordonner pour ceste heure, de ce qu'il auoit en pensée de faire; mais enuoya lean le Moyne Prestre Cardinal de Rome, qui vint à Paris au commencement du Caresine, & sit assembler vn Conseil d'Eucsques à sa poste, ausquels il parla secretement, & escriuit au Pape ce qu'il auoit ouy d'eux, & demeura en France iufques à ce qu'il peust ouir nouuelles du Pape: & cependant ledit Cardinal alla en voyage à Sain & Martin de Tours. Iceluy Pape Boniface fut le premier, qui voulut empescher les élections, & collations des benefices de ce Royaume, par reservations, & graces expectatives; & sut le premier qui commença à venir contre les sainces Canons, & ordonnances. Aussi fina-il ses iours miserablement, comme sera veu cy-aprés. Pour auoir vn conseil des choses dessusdites, le Roy sit assembler à Paris vn Conseil ge-



neral des Barons, & Prelats de son Royaume. Et en la presence du Roy, & desdits Barons, & Prelats, ledit Pape Boniface sut chargé, accusé, & diffamé de plusieurs crimes, c'est à sçauoir d'heresie, & simonie, d'homicide, & autres plusieurs crimes. Et pource qu'à vn Pape heretique, selon les saincts Canons, on ne doit point obeir, il sut dit, qu'on ne luy obeiroit point, iusques à ce qu'il se fust du tout purgé. Après ladite conclusion, le Roy qui à cause de ce que suy auoit mandé le Pape, doutoit que le Pape voulsist dire & maintenir, que le Royaume de France fust tenu, & suiet à homage de l'Eglise de Rome; ce qui n'auoit iamais esté fait parauant de ses predecesseurs, il demanda ausdits Prelats, gens d'Eglile, & Barons, de qui ils tenoient leur temporalité; lesquels tous respondirent, qu'ils l'auoient toussours tenuë des Roys de France, & la tenoient, & vouloient tenir de luy: dont le Roy les mercia, & promist, & iura, qu'il employeroit le corps & les biens pour la liberté & defense des droits de son Royaume, selon la maniere accoustumée. Semblablement le dirent les Prelats, Barons, & Cheualiers, & autres, qui là estoient assemblez. Et par la bouche de Messire Robert d'Artois sut desendu, que nul or, ny argent, ne marchandises, ne fussent transportées hors le Royaume, sur peine de confiscation, & amende arbitraire: & fist l'on garder les passages estroitement. Quand ledit Cardinal le Moyne, qui estoit à Tours, sceut ces choses, il doubta, & le plustost qu'il peut, il issit hors du Royaume, & s'en alla. Et en ces entrefaictes furent prins par les Officiers du Roy à Troyes, l'Archediacre de Constances, & vn autre, qui estoient messagiers du Pape,

lesquels il enuoyoit pour interdire le Royaume.

Quand ledit Pape Boniface sceut le cas, dont il auoit esté chargé, & appellé, au Conseil en France, il se douta, & proposa d'assembler vn Conseil, pour y remedier. Et afin que les parens des Cardinaux de la Coulonne, qu'il auoit deposez, & fait raser & abbatre leurs maisons, & places, ne luy fissent iniure, il s'en alla en la cité de Ananie, où nasquit Origenes, pour tenir son conseil, & se meist en la garde de ceulx de la cité, en laquelle ses aduersaires l'assliegerent: parquoy les habitans, qui n'estoient point puissans de resister, manderent aux Romains, qu'ils veinssent receuoir leur Pape: & si tost qu'ils arriverent, ils leur liurerent: & par deux fois cuida le Pape estre tué par vn Cheualier de ceulx de la Coulonne, si ne fust, qu'on le destourna: toutesfois il le frappa de la main armée du gantelet, sur le vifage, insquesà grand'effusion de sang: & sut ledit Pape conduit & mené à Rome, par Messire Guillaume de Nogaret, François, que le Roy auoit là enuoyé pour le secourir, & deliurer: lequel de Nogaret, quand il l'eut conduit à Rome, dist au Pape telles parolles, ou semblables en substance; Considere la bonté, & puissance du bon & noble Roy de France, qui est si loin de toy, & par moy l'a fait deliurer, garder, & defendre de tes ennemis, ainsi que ses predecesseurs ont toussours gardé, & defendu les tiens. Lequel Pape commist la besongne du debat du Roy de France, & de luy, à Mathieu le Roux, Cardinal, & qu'il en ordonnast, & fistà sa volonté. Puis ledit Pape se mist dedans le Chastel S. Ange à Rome, & luy print vn flux de ventre, & comme l'on dit, entra en frenelie si cruelle, & vehemente, qu'il rongea, & mangea ses mains, & mourut piteusement: & à l'heure de sa mort furent ouyes fouldres, & tempestes terribles audit Chasteau S. Ange. Aprés la mort dudit Boniface, les Cardinaux, Eucsques, & Prelats s'en retournerent à Rome. Et est celuy Pape, dont on dit, Intrauit vi vulpes, regnaust vi leo, moritur ot cants.

Extraict du Recueil des Roys de France ; leurs Couronne & Maison, par Ican du Tillet, Protenotaire, & Secretaire du Roy, Greffier de son Parlement.

I L est cogneu par tout, que les Rois de France ne tiennent leur temporel 1 que de Dieu: & aucun superieur en terre ne recognoissent; qui les doit faire meilleurs, que ceux qui ont superieurs en terre; la crainte duquel les conduiroit à mal, & Dicun'en est autheur. Parquoy n'y a excuse à ceux, qui ne tiennent que de luy, quand ils en font. Pour ce les Barons de France conseillerent au Roy Philippes Auguste, l'an 1202. ne faire paix, ne trefue aux Anglois, par l'admoncstement, ou contrainte du Pape, & Cardinaux, qui en vsoient. Quand vn Cardinal notifia au Roy Philippes le Bel, la trefue ordonnée par le Pape Boniface VIII. de son authorité, entre ledit Philippes le Bel, les Rois des Romains, & Angleterre, ayant peine, ou commination de censures, ledit Philippes le Bel l'an 1297. sit response, par l'aduis de ses Princes, & Conseil, qu'il estoit prest d'obeïr au Siege Apostolique, pour le regard de son ame, & spiritualité: mais qu'il ne recognoissoit pardessus luy, que Dieu, quant au regime temporel de son Royaume: & n'entendoit s'assuiettir, ou soubsmettre à personne viuante, pour raison dudit temporel, ains le manier, poursuir, & iusticier, comme le Createur luy en donneroit la cognoissance de l'vtilité, ou dommage. Après, ledit Boniface VIII. (irrité d'ailleurs) manda par Bulle audit Roy Philippes le Bel, qu'il estoit son suier en temporel, comme spirituel, declarant heretiques ceux, qui ne le croiroient: En quoy il fut fortement contredit. Ladite Bulle brussée à Paris, en la presence dudit Roy, ses Princes, & Confeil.

Et en ses annotations, sur ces mots de ce Chapitre, Q V A N D V N C A R D I N A L. Le Pape Bonisace V III. animé contre le Roy Philippes le Bel, auoit depesché exprés ce Cardinal, au titre de Saincte Marie in Porticu, pardeuers sa Maiesté, pour le brauer par l'indiction d'icelle tresue, qui sut le commencement de la noise, laquelle termina par le voyage que le Baron de Caluisson en Languedoc sit à Rome. Le dit Bonisace auoit voulu maissiréer sadite Maiesté, en ce qu'il l'auoit interpellé par sa Bulle, de ne marier ses filles, sans l'en aduertir, & luy en communiquer, & en ce que, par autre sienne Bulle, il auoit prohibé à sa Maiesté de ne marier ses enfans, freres, & sœurs, auec Dom Sanche I V. du nom Roy de Castille, ou ses enfans, sans nouuelle dispense: En quoy il sut peu obey; car on n'y eust esgard, comme dit a esté cy-deuant; ains ses Decretales mesmes en deuindrent hayneuses, si qu'en ce Royaume l'authorité en est presque nulle. De luy est emané vn dire, qui monstre le peu qu'il acquist onc en l'opinion des hommes, Intrauit vi vulpes, regnaunt vi leo, mortuns est varies.

PAR BULLE, laquelle commençoit parces mots, Vnam Sanctam.

EN QUOY IL FUT FORTEMENT CONTREDIT. Estant ce disside entre le Roy Philippes le Bel, & ledit Boniface, plusieurs Osficiers de sa Maiesté, pour le deuoir de suietion, s'esforcerent luy donner par escrit plusieurs aduis & conseils, contenans les moyens destructifs de l'entreprise d'iceluy Boniface: entre autres, tant M. Pierre du Bois, Aduocat de sa Maiesté au Bailliage de Constantin, qu'vn autre personnage de grande literature legale, luy deduirent par escrit, ce que sa Maiesté pouvoit, & devoit respondre à ladite Bulle d'iceluy Boniface.

BRUSLEE

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

BRVSLEE. Le Cardinal de Sainste Marie in Porticu, porteur de ceste Bulle, voyant ce qui en estoit aduenu, escriuit lors à Robert Duc de Bourgongne, se compleignant de ce que ledit Roy Philippes le Bel auoit fait brusser en sa presence, de ses Princes, & Conseil, icelle Bulle.

Extraict de la Chronique abbregée des faicts & gestes politiques, & militaires des Roys de France, par reuerend Perc en Dieu Messire Iean du Tillet Euesque de Meauls.

M. ccc. Le Pape Boniface commandoit par toutes ses Bulles au Roy, comme à son vassal: luy manda vne sois, qu'il deliurast l'Euesque de Pamiers, qui estoit accusé d'auoir dit publiquement plusieurs propos contre sa Maiesté; encore sut-il si outrecuidé, qu'il osa escrire au Roy Philippes, qu'il tenoit le Royaume de France de luy, & qu'il estoit son subiest. Ce que pour faire arreiter aux Estats, ensemble les absouldre du serment de sidelité qu'ils auoient à leur Prince, il enuoyavn Archidiacre de Narbonne, Legat en France. Le Comte d'Artois, estant aduerty du contenu en la Bulle, la brussa, & sit desloger ce Nonce sans trompetre.

M. CCC. II. La haine & inimitié du Pape, si grande contre le Roy, qu'il l'excommunia; & donna son Royaume à Albert d'Austriche Empereur, qui ne voulut iamais pour cela entreprendre la guerre. Oh! merueilleuse suit voirement l'impudence d'vn tel homme, qui n'a point eu de honte d'asseurer, que le Royaume de France estoit tenuen soy & hommage de la Maiesté Papale, & subietà icelle. Encore plus esceruelez estime-je ceux qui debatent, à sçauoir, s'il luy est loisible de ce faire. Ensin il excommunia aussi toute la France. Les Euesques suiuirent le party du Roy.

M. CCC. 111. Le Pape Boniface fut empoigné ceste année par Sarra Columne, son ennemy, & quelques ministres du Roy. On dit que ce sur le ches de la Maison du Baron de Caluisson en Languedoc. Il sur gardé en la cité d'Anagnie, en sa maison paternelle. Dequoy il eut si grand despir, qu'il mourut comme enragé. On dit de luy, qu'il estoit entré au Pontificaten renard, & auoit regné en lion, & estoit mort comme vn chien.

Ex Codice MS. Regia Biblioth.num. 1872. cui titulus: Libellus qui dicitur Augustalis, continens sub compendio breuem descriptionem omnium Augustorum, ad illustrem Nicolaum Marchionem Estensem,

— scriptus anno C10 CCC LXXXVII.

A D VLFVS Comes de Anaxone \* genere Germanus in Romanorum \* Nassau. Regemelectus est, sed non benedictionem, nec coronationem recepit in Italia. Hie suit vir magnanimus, contra quem Albertus Rodulsi prædicti silius insurgens ipsum vicit. Nam Adulsus magis viribus quam consilio vtens occisus est, cum regnasset annis 1 v.

Albertus Dux Austriæ Rodulsi silius victo & occiso Adulto, electus est in Regem Romanorum ab Electoribus: à Bonisacio PP. samoso petiit venire ad benedictionem & coronationem; cui Bonisacius magnanimus tyrannus sacerdorum respondit, ipsum indignum Imperio qui proditione occiderat dominum suum Adultum in prælio, & tenens coronam in capite, & spatam alatus dixit, Ego sum Cæsar. Tamen posteà orta grauissima discordia inter Philippum Regem Franciæ & se, consirmauit Albertum,

**€** c

20Î

& vocauerat eum quando captus fuit. Hic Albertus cum regnasset annis 10. interfectus est ab vno nepote suo silio fratris, cum exiret de naui tranlito Kheno.

Ex Historia Genuensi MS. Biblioth. Regiæ num. 40. pag. 42. vers.

A No 1299, in Ianuens. Archiepiscopum electus est Porchetus Spinola de Ianua Ordinis Minorum; cui dum esset apud summum Pontificem Bonifacium VIII. in die einerum super capita Prælatorum Papa cinerem imponente, ipsoque Archiepiscopo cincrem volente suscipere, summus Pontifex ipse inquit, Memento quod Gibellinus es, & cum Gibellinis in cinerem reuerteris, & cinerem iecit in oculos ipsius Archiepiscopi, eumque ab Archiepiscopatu priuauit. Quod summus Pontifex egit motus suspicione non vera, quòd Iacobum, & Petrum ipsius Iacobi nepotem de Columna Cardinales eidem Papæ rebelles, & à Cardinalatu depositos, ipse Archiepiscopus recepisset. Sed eodem anno veritatem agnoscens, ipsum Porchetum in Archiepiscopatum restituit.

Ioan. Mariana Hist. Hispan. lib. 15. c. 6. de Bonifacio P. VIII.

I v s calamitate documentum datum sacerdotum Imperia opinione magis hominum famaque integra (quam tueri ipsi & extendere benefa-Etis debent) metúque Religionis, quam viribus, & potentia constari. Villaneus auctor est. Bonifacium doctum quidem virum fuisse, & à multo rerum vsu excellentem, sed crudelem, ambitiosum auaritiæ se sordibus sedasse, vt gentiles locupletaret: Quæ grauissima pernicies est, detestanda ignominia, viginti duos Episcopos, duósque Comites ex gente sua fecit.

# Stephanus Infessura.

1294. NELLA vigilia di natale fu creato Papa in Napoli il Cardinale detto di S. Martino in Monte, & fu chiamato Bonifacio VIII. di Casa Caetana, & in suo tempo fiori in modo la fattione Guelfa & Gibellina che ne naquero grandissime contese, & massime tra lo detto Papa Bonifacio & Colonnesi Gibellini.

# Mornacus ad l.7. de Iustitia & Iure, pag. 6.

V м circa annum 1300. quinque libros Bonifacius VIII. ad Grego-Urij collectionem adiecisset, audiui sæpiùs à Senatore maximo Hieronymo Angenœo vetuisse iampridem Senatum ne vlla deinceps voluminis Bonifaciani, quod Sextum dicimus, adinstruendas dirimendásque lites allegarentur capita, vetúsque de eo Senatusconsultum tantisper in sacris Cu-\*Le Premier riæ tabulariis fuisse, dum dominica \* summi cuiusdam quem nominabat President le manu subductum fuerit.

Maistre.



# BENEDICTVS XI.

ELECTVS

XXII. Octobris CID CCC III.

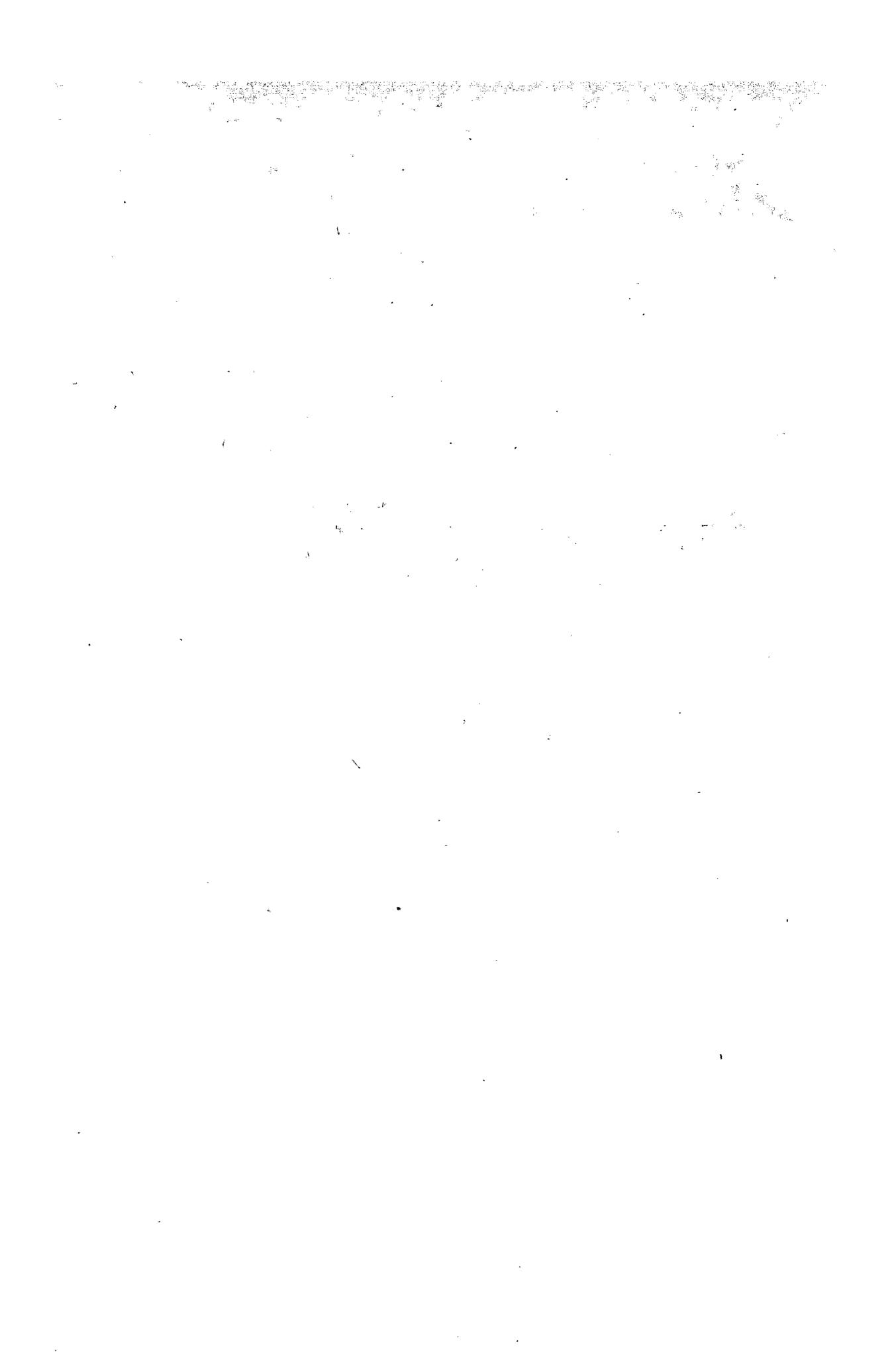

Cc in



# PHILIPPI PVLCRI EPISTOLA,

# QVA BENEDICTO XI. GRATVLATVR Pontificiam dignitatem adepto.

Sanctisimo Patri in Domino, BENEDICTO, divina providentia Sacrofancta Romana, ac universalis Ecclesia Summo Pontifici, PHILIPPUS Dei gratia Francorum Rex, devota pedum oscula beatorum.

ENEDICTVS Dominus Deus Israel, quia visitauit & fecit redemptionem plebi sux, & erexit cornu salutis nobis in domo Dauid pueri sui: qui facit mirabilia magna solus: qui cælestia pariter & terrena salubri moderamine dirigens, ac perpetua ratione gubernans, in hac valle miferiæ, miserationes innumeras, liberalis in gratiis, & in misericordia copiosus, exercet. Ipse quidem circa Eccle-

siam suam sanctam, Petri nauiculam, matrem Fidelium, Christisponsam; quam à fundationis initio splendore virtutum mirabiliter illustrauit, piæ semper continuans miserationis affectum, & paternæ exequens pietatis officium: licèt eam in pelago mundi huius intumescentium vndarum fluctibus agitari, & procellis concuti patiatur ad tempus, ipsam submergi, vel periclitari naufragio non permittat, continuum semper impendens in tribulatione solatium, in turbatione pacamen, & in aduersitate succursum, sicut rerum euentus, ac succedentium experimenta temporum manifestè declarant. Cum enim Ecclesia ipsa diebus nuper præteritis, post oppressiones & afflictiones multimodas, & graves, quasi parturientis; angustias, quas ex malitia præsidentis in ca mercenarij, sub vmbra pastorum, longo tractu temporis discriminosi, pertulerat, quum prostrata, & naufragio proxima, videretur propria virtute desicere, ipse pater misericordiarum, & Deus totius consolationis, ad ipsius statum miserabilem & lugubrem piæ dirigens compassionis affectum, & ad relevationem ipsius suæ potentiæ dexteram elementer extendens, ipsam ab opprobriosæ captiuitatis ærumnis dignanter eripuit, à deplorandæ viduitatis incommodis misericorditer liberauit, dato sibi cælitus noui sponsi solatio Benedicti, qui vt nomini rem conformet, & præteritis futura continuet, opera Deo grata speratur, & hominibus placitura, facturus. Exultet igitur cadem sacrosan-& mater Ecclesia, & in subilum supernæ laudis assurgat, tenebrarum semota caligine, se nouæ lucis radio illustratam, & abiesto iugo tyrannicæ seruitutis, status debiti, & pristinæ libertatis resumpsisse decorem iocundetur, deposito vidualis desolationis nubilo, latitia nuptialis illuxisse serenum, nouum adepta pastorem, sux sterilitatis & opprobrij redemptorem. Exultet præcipuè sacer Prædicatorum Ordo, se talem, & tantum filium peperisse, alumnum nutriuisse tam inclitum, tam præclarum, quem patrem orbis, & fidei successorem Petri, Christi vicarium, in supremo iuîtitiæ sedere solio gloriatur. Lætetur & iubilet, quòd ex eius horto arbor ista fructifera prodiit, qua in domo Domini sæliciter complantata, fructum datura creditur suo tempore gratiosum. Lætetur insuper, totum or-

bem ex eius gremio suscepisse nouum patrem pauperum, & dispensatorem prouidum sidelium animarum, qui sicut multum apud Deum, sic apud homines proficit in honore. Lætabundus exultet chorus sidelium, fidei orthodoxæ, cultorúmque fides ipsa, quæ ex nefandis prædecessoris actibus, detestandis operibus, & perniciosis exemplis, obnubilata sui luminis claritate, que minabatur excidium, per sanctitatis, & vitæ merita, & virtutum exercitia laudabilia successorum, quibus ab ouili claruisse dinoscitur, reformationis accommodæ incrementa salubria, ac sulgorem solitæ claritatis creditur resumptura. Lætetúrque pacis optatæ dulcedine, quæ per iniquos excessus potius, quam processus, temerarijabusoris, quasiextra terminos exulabat. Iste sidelis testamenti Dominici executor, ad pristini status solum procurationem, totique mundo, spiritualis & tempoporalis commoda quietis afferre probabiliter existimatur. Nos autem pro bonis affectibus exultamus, qui meretricalia deliramenta perpessi diutiùs, patrem confidimus successisse beniuolum, qui prædecessoris erronea corrigat, malefacta reformet, pacem nutriat, iustitiam foueat, & diligatæquitatem, in cuius affectione sincera deuotionis filialis, in cuius deuotione filiali paterna benignitas conquiescat. Sed ex eo præcipuè materia nobis gaudij & exultationis accrescet, quòd regiminis nostri in Apostolica Sede virum sedere conspicimus, bonorum omnium, sicut sama testatur, & publicat, nitore conspicuum, virtutum speculum, & sanctitatis exemplar: virum vtique secundum cor nostrum, qui non quærit quæ sua sunt, sed quæ Dei, ad Catholicæ fidei, & vniuersalis Ecclesiæ bonum, & exaltationis incrementa fœlicia, ac statum prosperum, & quietum totius populi Christiani, & promotionem sœlicem negotij Terræ Sanctæ ducitur puro zelo. Igitur protam dignæ, tam salubris, & vtilis prouisionis euentu, bonorum omnium largitori, ad laudes, & gratias in humilitatis spiritu affurgentes, eius imploramus deuotè clementiam: vt qui vos ad regimen Ecclesiæ sanctæ, ad dandam salutis scientiam plebi suæ, ad supernæ dignitatis honorem, pia miseratione prouexit; sic credita vobis multiplicari talenta concedat; sic in sanctitate & iustitia coram ipso, & in viam pacis dirigat gressus vestros; quòd post regiminis præsentis excursum, ad cælestis gloriæ solium, vnà cum grege vobis commisso clementi pietate perducat, iudicaturum cum cæteris sanctis suis, omnis orbis terræ finium nationes. Cæterum nos & regnum, cuius moderamini disponente Domino præsidemus, & Ecclesiam Gallicanam Sanctitatis vestræ fauoribus siducialiter commendamus, & ad exponendum perfectius, & plenius exhibendum Beatitudini vestræ, omnimodæ reuerentiæ & deuotionis indicia, ecce dilectos & fideles Berraldum, dominum Mercolij, Magistrum Petrum de Bellapertica, Canonicum Carnotensem, & Guiliermum de Plesseiano militem, nuncios nostros, ad Sanctitatis vestræ præsentiam destinauimus, quos benignà recipere, ac corum relatibus paterna clementia audientiam præbere placidam, & fidem non dubiam adhibere dignetur. Datum, &c.



Bulle de Benedict XI. au Roy, où il dit que son amour envers luy a paru, quand absent & ne le requerant point il luy a donné l'absolition de toutes sentences & excommunications, ausquelles il pouvoit estre encouru: exagere la charité qu'il u euë en cette occasion, & prie le Roy de receueir cette grace auec humilité, & qu'il n'a autre but que le salut de sa Maiesté, & la gloire de son Estat.

Coffre Boniface num. 768.

DENEDICTYS Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christo 1304; Dilio Philippo Regi Francorum illustri, salutem & Apostolicam bene- 2. Aunt. dictionem. Quanto nos, fili carissime, ad tui directionem sollicitudo impulerit Pastoralis officij, quantave paternæ pietatis dilectio ad salutem tuam super te viscera mansuetudinis nostræ commouerit, absolutio, quam tibi nuper absenti, & non petenti ab omnibus excommunicationum sententiis, quibus ex quacunque causa forsitan tenebaris astrictus, in tuorum nunciorum præsentia te in benedictione dulcedinis præuenientes impendimus, manifestat. Id ne sanguis tuus de nostris requiratur manibus fecisse lætamur, id egisse non pænitet, & quod plus est, illud etiam facere debebamus. Sumus namque illius Vicarius, qui dixit hominem illum qui fecit conam magnam seruosuo dixisse, exi in vias & sepes, & compelle intrare, vt impleatur domus mea. In hoc parabolam illam impleuimus, secundum quam habens centum oues relictis nonaginta nouem in deserto, vadit ad illam, quam deuiasse putabat, donec inueniat eam, & inuentam imponit in hunieros suos gaudens. Nunquid igitur te etiam si nolles non cogemus intrare? nunquid tantam ouem quanta tu es, sic nobilem, præcipuam, & præclaram relinquemus, quin impositam nostris humeris reducamus? Absit quantum in nobis sit negligentia talis, absit omissio tam damnosa, nempe si corporum medici quandoque inuitis apponunt medicamenta falutis, quanto magis nos qui animarum omnium curam diuina dispositione suscepimus hoc implere tenemur? Porrò quis superbus Episcopum Vrbis & Orbis de humilitate redarguet? Quis superstitiosus eius cui, sicut scriptum est, sanctitas ignoscendi dereliquit gloriam, si indulget reprehendet? Quis præterea adeò rigidus, tam salubrem elementiam in sua contineret ira, vel sæuitia conderet; certè nullus qui pacem diligat, qui quietem subiectorum desideret, & Ecclesia tranquillitatem exquirat. Hanc itaque nostram, imò Dei, cuius in terris legatione fungimur, deuotè, velut obedientiæ filius gratiam suscipe humilis, sieut prudens ex ea efficere, nobis patri tuo crede, & ad obedientiam matris Ecclesia tibi salutiferam, & honorabilem te conuerte sirmissimè, sperans quòd à te nihil aliud quam tuam salutem, & regni tui gloriam affectamus. Considera fili, quòd Ioas Rex Iuda gloriosus vixit, & recta est operatus, donce consilio, & doctrina Ioiadæ summi sacerdotis est vsus, quo cessante ignominia affectus est, & occisus gladiis seruorum propriorum occubuit. Ausculta ergo patrem tuum, & in eius parabolas aures tuas inclina, sic Deo propitio tuum stabilictur regnum, & gloriaberis in terra sublimis. Ad hac nuntios tuos prædictos læti recepimus, & litteras tuas libenter vidimus, quas nobis iidem nuntij ex parte tuæ Cellitudinis præsentarunt. Datum Roma apud S. Petrum 4. Non. April. Pontificat. nostri anno primo.

Bulle dudit Pape qui absout tous Prelats & Ecclesiastiques, Barons, & Nobles qui se trouneront excommunies par Boniface, pour auoir empesché les allans & venans en Cour de Rome, er absout ausi ceux qui estoient tombez in sententiam Canonis pour auoir operé à la prise de Boniface, excepté Guill. de Nogaret, qu'il reserue à luy & au saint Siege.

Coffre Boniface num. 763.

tracta

D ENEDICTVS Episcopus seruus seruorum Dei, ad perpetuam rei me-1304. Dmoriam. Sanctæ Matris Ecclesiæ multa benignitas siliorum salutem 3). May. desideriis intimis vigilanter exquirens, ad ca toto posse diligenter intendit, conflat operas, & labores exponit, ex quibus eis prosperitatis, & pacis incrementa proueniant, moleitis via præcludatur euentibus, & noxia fubrrahantur. Nos autem qui eidem Ecclesiæ quam insufficientibus meritis disponente Domino præsidemus, ad vniuersas sidelium nationes, tanquam vniuersalis corum pater, paternæ dirigimus considerationis intuitum, illis quietis & salutis commoda quantum nobis ex alto permittitur procurando; sed ad regnum Francorum, eiusque Regem, & incolas tanto attentius aciem considerationis extendimus, quanto feruentius statum zelamus prosperum, quietem diligimus, ac exaltationem ex intimis appetimus eorundem. Cum itaque, sicut accepimus, tam Archiepiscopi & Episcopi, quam alij Ecclesiarum secularium, & regularium Prælati, & alij Clerici, & Ecclesiasticæ personæ, religiosæ & seculares, nec non Barones, Nobiles, & alij laici de regno prædicto excommunicationum sententiis olim à Bonifacio PP. VIII. & aliis prædecessoribus nostris Roman. Pontificibus in impedientes eos qui ad Sedem accedebant Apostolicam, vel recedebant ab ea, seu litteras deferebant ipsorum, & ex aliis causis in suis processibus promulgatis, nec non latis à canone pro eo quòd se culpabiles reddiderunt in captione eiusdem Bonifacij prædecessoris, & nuntiorum ipsius, & aliorum prædecessorum prædictorum teneantur astricti, quorum aliqui diuina celebrarunt officia, & immiscuerunt se illis, & receperunt ordines, & beneficia Ecclesiastica sic ligati: Nos præmissa omnia paterna meditatione pensantes, ac attendentes vtilitates, & commoda quæ ex codem regno dum in ipsius Ecclesiæ deuotione persistit Ecclesiæ prædictæ proueniunt, quódque propter euitandum scandalum, præsertim vbi multitudo delinquit seueritati est aliquid detrahendum: Sperantes insuper quòd Rex & incolæ memorati, tante Deum & distam Ecclesiam studebunt perampliùs, & deuotiùs reuereri, quanto eadem Ecclesia misericordius, & gratiosius egerit cum eisdem : huiusmodi inducti considerationibus Archiepiscopos, Episcopos, Prælatos, clericos, personas, Barones, Nobiles, & laicos prædictos, & quoscunque de dictoregno, qui huiusmodi sententiis Bonifacij, & aliorum prædecessorum prædictorum quomodolibet astringuntur, omnésque qui occasione huiusmodi captionis præfati B. prædecessoris, & nuntiorum prædictorum dicto vel facto, opere vel fauore quomodocunque in sententiam canonis inciderunt, Guillelmo de Nogareto milite, cuius absolutionem nobis, & dicta: Sedi Apostolicæ specialiter reseruamus, duntaxat excepto, à sententiis prædictis absoluimus, restituendo eos communionisticelium & Ecclesiasticis Sacramentis. Cum illis insuper ex eisdem qui prædictis ligatissentiis ordines, aut beneficia Ecclesiastica receperunt, quòd in ipsis ministrare possint ordinibus, & eadem beneficia retinere, nec non cum eis qui sic ligati diuina celebrarunt officia, vel immiscuerunt se illis, super irregularitate inde con-

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

pensamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, restitutionis & dispensationis infringere, vel ei ausu temerario
contraire: si quis autem hoc attemptare præsumpserit indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Perusij 3. Idus Maij, Pontisicatus nostri annor sub plumbo.

Ap. Od. Raynal. tom. 14. Annal. Eccles. ad annum 1304. §. 9.

209

Bulle de Benedict XI. au Roy, par laquelle il reuoque la referue que Boniface VIII. auoit faite des provisions de toutes les Eglises cathedrales & regulières de France, ayant fait defenses à tous ceux qui auoient droit d'élire, & consirmer les élections, d'en vser tant que ladite reserve durera. Le Pape entend que l'on en vse comme auparavant ladite reserve.

D ENEDICTV'S Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christo Dilio Philippo, Regi Franciæ illustri, salutem, & Apostolicam benedictionem. Vteò magis erga Deum, & Apostolicam Sedem regalis deuotionis excrescat affectus, quò sibi gratiosam Sedem reperierit suprà dictam, votis tuis annuentes, tuas petitiones, quantum possumus, fauorabiliter exaudimus. Dudum siquidem Bonifacius Papa VIII. prædecessor noster, certis ex caussis prouisionem omnium cathedralium Ecclesiarum, & regularium, tunc in regno vacantium, vel quas tunc vacare contingeret, dictæ Sedis dispositioni reservare duxit, districtiùs inhibens omnibus, ad quos ius eligendi & postulandi Prælatos in ipsis Ecclesiis, aut confirmandi electiones, vel admittendi postulationes, vel aliàs earundem Ecclesiarum prouisio, vel quæuis alia dispositio pertineret, in huiusmodi electionibus, postulationibus, confirmationibus, admissionibus & prouisionibus, & quibuscunque dispositionibus distarum Ecclesiarum se intromittere, huiusmodi reservatione durante, quoquomodo præsumerent: ac de cætero decreuit extunc irritum & inane, si secus super hocà quoquam fuerit scienter, vel ignoranter attentatum. Nos autem celsitudinis regalis obtentu, pro cuius parte super hoc extitit supplicatum, reservationem, inhibitionem, & decretum huiusmodi, Apostolica auctoritate reuocamus, volentes ve prædicti omnes huiusmodi, iure illis competente; cum tempus ingruerit, vtantur libere, sicut priùs: & nihilominus prouisiones & confirmationes electionum factæ post reservationem, inhibitionem, & decretum prædictum in dictis Ecclesiis, dummodo alias canonicæ fuerint, plenam obtineant firmitatem; nec electiones, aut postulationes factæ postmodum in prædictis Ecclesiis, exeisdem reservatione, inhibitione, ac decreto, quin debitum sortiantur effectum, possint quomodoliber impediri. Datum Viterbij 13. Kal. Maij, Pontificatus nostri anno 1.

Memoire de diverses accusations proposées contre Boniface par Pierre de Peredo Prieur de Chesa, envoyé par le Roy au S. Siege, & en Italie pour diverses affaires. Dit qu'aprés la mort de Boniface, & la creation de Benedict, il proposa ce qui sut sait le 14. Iuin en presence du Roy & des Prelats contre Boniface, fait scauoir & intimme les appellations interietées de luy, & les renouvelle en presence de sa Sainteté, & des Cardinaux, & demande la convocation du Concile à Lyon, ou ailleurs en lieu non suspect, non éloigné, seur pour le Roy & le Royaume. Il dit que la mort de Boniface estant intervenue, il n'a pû apoir nouvelles instructions du Roy, il

ne peut pas dom. Regem Francor. & regnum nominare actores.

Ce memoire est fait de cette sorte, qu'il represente ce qui se faisoit & tenoit par les precedens Papes, & conclud chacun article, Iste autem Bonifacius non sic, sed prorsus aliter. L'accuse de n'auoir obserué aucuns ieusnes, d'auoir amassé des biens pour ses parens.

Que les Roys & les Cardinaux estoient bien traitez.

L'on ne faisoit nulle fripponnerie pour les Benefices.

Que les Euesques n'achetoient point la grace de sortir de la Cour de Rome. Les élelections libres.

Rarement l'on procedoit contre les Cardinaux, & à la deposition des Euesques.

Que l'on donnoit fort peu pour les provisions de Rome. Ils ne vendoient point les Benefices.

Que rarement on faisoit des divisions des Eueschez, & il falloit en avoir le consentement des Roys & Patrons.

Anciennement l'on ne délioit point les suiets du serment de fidelité ad nutum oculi, & sans grande information. Ils ne prinoient point les Colleges de pounoir élire leurs Prelats.

Ils ne disoient pas que tous les Benefices qui vacquoient in Curia estoient à la disposition du Pape.

Faisoient peu de reserucs.

Ils ne dissient pas, quòdscripti in albo parietis pro citatis personaliter habeantur.

Que le Pape fust Seigneur temporel & spirituel, & que l'on deuoit appeller à luy en tous cas.

Ils ne croyoient pas schismatiques ceux qui osoient impugner les vices des Papes, & quòd à temporalibus Regum appelletur ad Papam.

Et dicitur in Francia quòd non restat, nisi quòd siat vna constitutio quæ æquipolleret omnibus, quòd omnes clerici, & laici essent ministri duntaxat ad nutum summi Pontificis corúmque qui præsident.

Les Papes ne croyoient pas de leger contre les Prelats.

Que l'on ne s'informoit pas des Prelats qui auoient de l'argent.

Aucun des Papes auant Boniface n'a permis la leuée de l'argent pour la Terre Sainte, pour par après le diuiser entre les Papes & les Roys.

Et aprés chacun article il y a, Iste autem Bonifacius non sic, sed prorsus aliter.

Il dit à la finqu'il s'est fait en France vn liure de actibus Bonifacij & exactionibus. Que ses exactions ont esté si excessiues, que l'on en pourroit achiepter vn Royaume.

Au Tresor num. 757. Boniface.

Go frater Petrus de Peredo Prior de Chesa à serenissimo Principe domino Philippo Dei gratia Rege Francia ad Sedem Apostolicam, & exteras partes Italia pro certis ipsius Regis, & regni negotiis prosequendis & promouendis destinatus 6. die Octobris Vrbem intraui. Postque audito de morte quondam Bonifacij, & demum de creatione sanctiss. patris & domini domini Benedicti diuina prouidentia summi Pontificis, stilum prosecutionis negotiorum mihi commissorum ex nouis emergentibus, & si non penitus ab ipso diuertere, deliberatione præhabita expediens visum aliqualiter immutare. Et propter illa quæ imminebant huic sanctæ Romanæ Ecclesiæ facienda, postposui disserendo aliqua tune proponere & intimare, ne in agendis per sacrum Collegium præstaretur impedimentum,

quodeunque, que nune proponere, & intimare, innouaréque, & petere necesse est.

Inprimis igitur propono, & proposita 14. die mensis Iunij in præsentia dom. Regis, nec non dominorum Archiepiscoporum Nicosien. Remen. Senonen. Narbonen. Turonen. pluriúmque Episcoporum, Præsatorum aliorum, ac etiam regni prædicti Parisius, de consilio, & assensu prædicti domini Regis, ac plurium Præsatorum & Baronum suorum, quorum nomina in appellatione interiecta seriosiùs continentur, contra personam dicti Bonifacij denuntio, appellationésque interiectas intimo, & præmissa omnia innouo in præsentia Sanctitatis vestræ, & fratrum vestrorum. Et tunc leget de verbo ad verbum proposita & appellationes. Et peto à vobis, sanctissime Pater, simulque à toto Collegio fratrum vestrorum, conuocari Concilium Lugduni, vel ad alium locum Regi, regno, & incolis regni Franciæ ad prosecutionem præmissorum accommodum, tutum, nec suspectum, nec plus insto remotum.

Et quia sicut dixi de nouo emerserunt mors ipsius domini Bonifacij, & creatio sanctissimi patris nostri dom. Benedicti, de quibus Rex non potuit deliberasse, quia non diuinare de suturis, ideò de iis quæ infrà dicam non possum ipsium dom. meum Regem Franciæ & regnum nominare actores. Verùm ad honorem Domini nostri Iesu Christi, & ad statum & vnitatem suæ sanctæ Ecclesiæ, Sanctitati vestræ denuntiare intendo, vnde illud nobilissimum membrum sanctæ Ecclesiæ Dei Rex, & regnum Franciæ dolucrunt ex dolore eius qui tunc gerebat se pro capite. Et non est dubium, quòd si semper idem dolor esset in capite, semper & membra dolerent. Hoc autem pro tanto explicare cupio, quia vos qui estis summus medicus explicata causà ægritudinis aliqualiter commodius mederi poteritis, aut ad medendum mittere magis instructos, quos vestra Sanctistas destinandos eligere volucrit ad propinandum ægrotantibus medicinam. Sanctissime Pater, de tristi regimine, & pleno doloribus præsati Bonifacij, per totum tempus suum doluit membrum illud prædictum nobilissimum.

Viderant etenim, vel audiuerant semper sanctos Patres qui huic sanctæ Sedi præfuerant, orationi, ieiuniis, abstinentiis, modestiis linguæ & gulæ, & cæterorum sensuum corporis intendere & seruire. Bonifacius autem prædictus non sic, sed aliter prorsus.

Viderunt & audiuerunt eosdem sanctos Patres nouis oratoriis ædisicandis, & monasteriis construendis, ac religiosis viris educandis intendere, & operam dare. Iste autem Bonifacius non sic, sed prorsus aliter.

Item, viderunt sanctos Patres, & audiuerunt prædiis, hæreditatibus, dotibus Ecclesiarum, monasteriorum, cœnobiorum, immunitatem, tutelam omnimodam ne distraherentur, aut dissiparentur, aut quoquo modo alienarentur præstare. Iste autem Bonifacius non sic, sed prorsus aliter.

Item, viderunt sanctos Patres qui præsuerunt huic sanctæ Ecclesiæ, bona Ecclesiarum, si qua reliqua essent, in vsus pauperum distribuere, non the-saurisare, non congregare aurum, & sapides pretiosos ad superabundantiam, & ad æmulationem omnium Christianorum non distribuere in emptiones castrorum, Comitatuum ad excessum, & scandalum pro carne sua miserabili exaltanda. Iste autem Bonifacius non sic, &c.

Item, viderunt, vel audiuerunt quòd sancti Patres qui suerant, si prodesse poterant proderant, aut omnino non nocebant ad vindictam, aut ad supplicationem iuris alterius. Iste autem Bonisacius, &c.

Item, viderunt sanctos Patres qui præsuerunt, confratres suos Cardinales

benigné audire, nec sine eorum consiliis aliquid notabile diffinire. Iste autem Bonifacius, &c.

Item, audiuerant sanctos Patres qui præsuerant, cum honore, & humilitate benignè affari, & tractare Cardinales, & Reges, & Principes. Iste

autem Bonifacius, &c.

Item, viderunt & audiuerunt sanctos Patres qui præfuerant, causas maximè electionum quæ deuoluebantur ad hanc Sedem tractare conuentionaliter cum omni consilio fratrum, non per vnum mediatorem, non clam, non cogendo ad resignandum, non pactis, non conuentionibus cum altero vel vtroque litigantium, sed per iustitiam, Deum habentes præ oculis. Iste autem Bonifacius, &c.

Item, viderunt vel audiuerunt temporibus sanctorum Patrum Episcopos, Prælatos quoscunque existentes in Curia habere liberam facultatem
petendi licentiam, ac recedendi de Curia, si causa aliàs necessaria non
astringeret, nec habebant necessitatem redimendi licentiam. Temporibus

autemistius Bonifacij non sic, sed prorsus aliter.

Item, viderunt & audiuerunt, quòd temporibus sanctorum Patrum permittebantur electiones maximè cathedralium Ecclesiarum singulis Collegiis, & perrarò forsan, quia in Curia duo coelecti cesserant inuicem iuri suo prouidebant, imò & tunc vt plerumque remittebant electionem Capitulis

& Collegiis. Temporibus autem istius, &c...

Item, temporibus SS. Patrum qui præfuerant perratò procedebatur ad depositionem vnius Episcopi, & tunc ex magna causa conuentionaliter agitata, & ex magno tractu, & rariùs ad depositionem vnius Cardinalis, sed rarissimè, & tunc cum plenissima & maturissima ad depositionem duorum vel plurium simul, nec etiam compellebantur ad cessionem talium dignitatum, quod parum dissert à depositione. Temporibus autem istius Bonifacij, &c.

Item, temporibus SS. Patrum qui præfuerant adeò purè ficbant prouifiones à Sede ista, quòd nihil omnino, nec antè, nec pòst recipiebant ex
pacto, nec vi, nec compulsione, aut per retentionem personarum in Curia nisi pro consuetudinibus antiquis consuetum erat davi, & illud erat modicum; imò si offerebatur gratis, sancti Patres qui præfuerant plerumque
recusabant. Temporibus autem, &c.

Item, temporibus SS. Patrum qui præfuerant, non exponebantur minores dignitates & præbendæ, & alia inferiora beneficia venalia, sed cum magna puritate & sinceritate conferebantur beneficia, & absque notabili

grauamine Ecclesiarum. Temporibus autem, &c.

Item, temporibus SS. Patrum qui præfuerant fiebant diuisiones Episcopatuum perraræ, & quando hoc, fiebant cum causæ cognitione plenaria de
valore reddituum, vt sciretur quid dandum, quid detrahendum, & quid
relinquendum, & cum aliqua complacentia Regum, Patronorum, & populi, ad tollendum scandalum; sicque de monasteriis transferendum ad alia
monasteria, vel vniendis aliqualiter præsentiebatur bona voluntas sundatorum. Temporibus autem ipsius Bonifacij non sic, sed prorsus aliter.

Item, temporibus SS. Patrum qui præfuerant fiebant constitutiones, & iura in Conciliis, aut cum plena deliberatione cum fratribus, & cum aliis peritis in Iure, & fiebant iura quæ crant ad correctionem morum, vel ad defensionem libertatis Ecclesiasticæ, non autem iura fiebant ad nutum oculi, vt diceretur statim, absoluimus omnes in talibus prouinciis constitutos à iuramento fidelitatis quocunque astricti sunt, vt nonobstante sa-

cramento obediant tali principi amico nostro in omnibus confæderationibus, & colligationibus quas fecit nobiscum: nec etiam statuebant, priuamus omnia Collegia talis regni, vi non possint de cætero eligere sibi Prælatos, & ne in tali regno Cancellarij possint dare licentiam regendi, nobis omnia reservantes, & quòd omnia beneficia quæ vacabant in Curia pertineant ad collationem dom. Papæ, nec in perpetuum reuertantur ad Ordinarios, & quòd scripti in albo parietis habeantur pro citatis personaliter, & quòd dom. Papa est dominus spiritualitatis & temporalitatis, vt in vtroque appelleturad cum, & quòd quicunque peccat grauiter, qui hoc non credit, & quòd habentur proschismaticis quicunque impugnant, vel audent impugnare vitia, vel malefacta præsidentis, & quòd à temporalibus Regum appelletur ad dom. Papam. & dicitur in Francia quòd non restat, nisi quòd siat vna constitutio qua aquipolleret omnibus, quòd omnes Clerici, & laici essent ministri duntaxat ad nutum summi Pontificis, eorumque qui præsident. Hæc autem & confimilia non fiebant temporibus SS. Patrum, sed de vita & honestate clericorum, & defensione libertatis Ecclesiastica, & iurium siebant constitutiones, cum pænis excommunicationis & interdicti. Temporibus autem dicti Bonifacij non sic, sed prorsus aliter.

Item, temporibus SS. Patrum habebatur cautela in collationibus beneficiorum regni, quòd Ecclesiæ regni non grauarentur, nec defraudarentur notabiliter residentia personarum beneficiatarum, & sic per eas residentias defendebantur Ecclesiæ, & defendebantur bona Ecclesiarum cum
incolis regni, persauorabiliores erant Ecclesiis. Temporibus autem

dicti, &c.

Item, alij SS. Patres honorabant Prælatos regni, & deferebanteis, nec ad vanas voces populorum & communitatum, aut ad clamores Regum & Principum, nisi primitus causa cognita, non scandalisabant eos, nec citabant de facili, ex quo habebantur Prælati in magna reuerentia. Temporibus autem dicti Bonisacij non sic, sed prorsus aliter, ita quòd hodie in tantam vilitatem deducti sunt per eum à quo honorari debebant, soucri, sustineri & defendi, iam quasi viluerunt in conspectu Regum, & Principum & popularium.

Item, temporibus SS. Patrum non erant exploratores ab eisinstructi, qui explorarent penes quos Prælatos esset pecunia, sed explorabant per quos Prælatos benè regeretur Ecclesia, & illos promouebant & exaltabant.

Temporibus autem dicti, &c.

Item, temporibus SS. Patrum beneficia Ecclesiastica conferebantur personis acceptis Deo, & non considerabant quæ personæ essent de parte & de secta casæ, vel domus suæ, vt in ipsis fundarent Ecclesiam Dei.

Et ad vltimum quis Romanorum Pontificum ysque ad tempora dicta Bonifacij, sub colore quòd in subsidium Terræsanctæ essent conuertenda legata ad pias causas, indussit, & principia concessit Regibus & Principia bus legata indistincta, sub conditione quòd dividerentur per medium inter concedentem summum Pontificem, & Principem cui concedebat: cuius principigij concessione ferè omnia testamenta fraudarentur, & totum qualitercunque relictum sub ratione, quia indistinctum contra voluntatem, & intentionem testantium, eriperetur de ore pauperum, & converteretur in bursam concedentis & Principis?

Item, quis alsus Romanorum Pontificum compellebat Prælatos existentes in Curia pro ipsorum retentione inibi, vt reciperent sub vsuris grauibus magnas pecuniarum summas, & talibus, quòd pro decem millibus sloren. red-

derentur xv1.millia, vt summa recepta perueniret ad ipsum summum Pontisicem, vsurarum verò incrementum perueniret ad nepotum suorum com-

pendium.

Ob honorem Sedis Apostolicæ, & quia ego sum talis, & quia nimis prolixum esset, omisi explicare illud aliter quam se gessit, & rexit, præsatus dominus Bonisacius. Sed Pater sancte, sciatis, quòd in Francia quantum ad ea quæ tangunt regnum Franciæ, est sactus quidam liber, & compositus de actibus ipsius Bonisacij, & exactionibus, quæ, vt dicitur, ascendunt ad tantam summam, quòd nummularius nullus posset enumerare, & quòd posset emi vnum regnum æquè magnum, sicut est aliquod Christianorum regnum, si inueniretur venale, vt dicitur. Sanctissime Pater, prouideatis in istis, vt possitis serenare super iis omnibus mentem domini Regis & regni.

Supplication du peuple de France au Roy contre Boniface.

La souveraine franchise du Roy est, que le Roy ne reconnoisse de son temporel, Souverain en terre que Dieu.

Que le Roy fisse declarer que Boniface erra, quand il luy manda qu'il estoit son Souverain au temporel, qu'il ne pouvoit donner des prebendes, ny retenir les fruits des Eglises cathedrales vacantes.

Il deduit par diners exemples comme les Prestres & les Roys sont distinguez, & doinent estre dinerses personnes, l'un pour le spirituel, l'autre pour le temporel.

Nul par droit écrit peut monstrer sa franchise fors que vous, parlant au Roy.

Exagere fort ce que Boniface a dit, que Dieu l'auoit commis pour gouverner le spirituel, & le temporel, & monstre qu'il a failly en disant cela. Par là il donne suiet à tous Princes mescreans, & aux Princes Chrestiens desobcissans de ne le reconnoistre, pensans perdre le plus haut point de leur Seigneurie. Si les Apostres & les disciples eussent dit ainsi, ils n'eussent converty vn seul Prince.

Boniface est heretique allant contre la Loy de Dieu, & ainsi mourut sans signe de repentance, soustenant qu'il luy estoit permis de faire ainsi. & mourut herctique.

Pour sin, disent que le Roy sur tous autres Princes par heritage est desenseur de la
Foy, destructeur des Bougres (c'est à dire heretiques), & qu'il peut & doit requerir que Boniface soit iugé heretique, & puny aprés sa mort comme l'on pourra.

Que le Roy est obligé de garder le serment qu'il a fuit à son Sacre.

Registre cotté C. p. 114.

### La Supplication du pueuble de France au Roy, contre le Pape Boniface le VIII.

A Vo v s tres-noble Prince, nostre Sire, par la grace de Dieu Roy de France, supplie & requiert le pueuble de vostre Royaume, pource que il li appartient que ce soit saict, que vous gardiez la souueraine franchise de vostre Royaume, qui est telle, que vous ne recognissiez de vostre temporel Souuerain en terre, sors que Dieu, & que vous faciez declairer, si que tout le monde le sçache, que le Pape Bonisace erra manisestement, & sit pechié mortel notoirement, en vous mandant par lettres bullées, que il estoit vostre Souuerain de vostre temporel, & que vous ne pouuez preuendes donner, ne les fruits des Eglises cathedrales vacans retenir, & que tous ceux qui croient le contraire, il tenoit pour hereges.

Item, que vous faciez declairer que l'en doit tenir ledit Pape pour herege, non pas vous, & toute la gent de vostre Royaume, qui tous diz ont

creu & croient le contraire; Et pource que il ne veult cette erreur rappeller, ayant dit mout de fois que en cette creance viuroit & mourroit, & que jà pour nul homme ce ne rappelleroit, lesquelles choses il ne pouuoit faire, ne dire, ne croire, sans pecher mortelment contre vous, contre vos hoits, & vos antecessours, & contre tous vos suiets, & contre tout le pueuble Lațin, qui croit la Decretale, qui dit, que vous ne recognissez nul souuerain en terre. Et que le Pape, qui la fist, ne vouloit pas, ne ne deuoit surreicion demander sur voltre temporel; si que ledit Pape vous vouloit tolir à tort la graigneur noblesse, & le plus haut point de vostre Seigneurie, en faisant contre le commandement de la Loy nostre Seigneur tout sachammant, en disant que il li lisoit fere encontre, & que ce soit voir, il pert, pour cen que li, qui disoit que il estoit sers Dieu, ne pouuoit la Loy de son Seigneur oster, ne refuser à la garder, meismemant quant és commandements de la Loy, que il ne fust, & deust estre tenu pour bougre; L'en puer prouuer per viue force, sans ce que nul y puisse par raison respondre, que le Pape n'eut onques Seigneurie de vostre temporel, ne en autre, ne auoir, ne chalongier ne doit, fors tant comme ceux qui la Seigneurie auoient ou temps Sain& Sylucstre, & puis l'en ont donné, & se il prenoet plus chalemont, & demandent, conuoitise, & rapine feroit, par les raisons, qui ensuiuent. Quand Dieu le Pere emprés le Ciel & les quatre Elements eut formé Adam & Euc, il dità eux & à leur succession, Quod calcauerit pes tuus, tuum erit, si comme se dit le commencement de la Bible; c'est à dire, que il vouloit, que chacun homme fust le Seigneur de cen qu'il occuperoit de terre. Ainsi departirent les fils d'Adamla terre, & en furent Seigneurs trois mil ans, & plus, auant le temps Melchisedec, qui fut le premier Prestre, qui fut Roy, si comme dit l'histoire: mais il ne fut pas Roy de tout le monde, & obeissoient la gent à li comme à Roy du temporel, non pas comme à Prestre, & fut awant Roy que Prestre. Emprés sa mort fut grand temps, 600. ans ou plus, auant que nul autre fust Prestre. Et Dieu le Pere qui donna la Loyà Moïse, l'establi Prince de son peuple d'Israël, & li commanda, que il fist Aaron son frere Souuerain Prestre, & son fils apres li. Et Moise bailla & committ, quand il deust mourir du mandement de Dieu, la Seigneurie du temporel, non pas au Souuerain Prestre son frere, mais à Iosué sans debat, que Aaron & son fils aprés li y meissent; mais gardoient le Taberhacle, & entendoient illec au service de Dieu, & se aidoient au temporel defendre, & conquerre par armes, & autrement. Et tous les autres Prestres & Diacres le firent aprés eux, aussi comme les autres gens. Et puis quand vint à partir la terre Saincte entre les douze lignies, qui conquise l'auoient, celuy Dieu, qui toutes les choses presentes & auenir sçauoit, commanda à Iosué leur Prince, que il partist la terre entre les onze lignies; & que la lignie des Prestres & des Diacres eussent en lieu de leur partie, les diefines & les premisses de tout, & en vesquissent sans terres auoir, si que eus peussent plus profitablement Dieuseruir, & prier pour le pueuble. Et puis quand vint grand piece aprés, quand le pueuble d'Israël demanda Roy à nostre Seigneur, ou sit demander par le Prophete Samuel, il ne leur eslit pas le Souuerain Prestre, mais Saul, qui surmontoit de grandeur tout le pueuble, de tout le col, & de la teste. Emprés nostre Seigneur esseut Dauiden Roy, non pas le Souucrain Prestre, si que il not nul Roy en Hierusalem sus le pueuble de Dieu, qui fust Prestre, mais auoient Roy & Souuerain Prestre en diuerses personnes, & auoit I'vn assez à faire de gouuerner le temporel, 1 & le autre l'esperituel du petit pueuble : & si

obeissoient tous les Prestres du temporel as Rois. Emprés nostre Seigneur Iesus-Christ fust Souuerain Prestre, & ne trouue l'en point escrit, qu'il cust onques nulle possession de temporel, ne que il voussist que Herodes, qui Roy estoit, ne Pilate, qui estoit Garde de ce que li Empereur de Rome auoit ou pais, l'en obeissient de riens; ains dit que l'en rendist à Cesar ce que l'en li deuoit, & à Dieu aussi; & sist payer pour li, & pour sain& Pere son Vicaire d'vn denier d'or, qu'il sit prenre en la gueulle d'vn poisson, & le sist, asin qu'il n'eust esclandre en luy, par lequel il passont, non pas pource que il en deussient riens. Aprés ce, sainct Pere, & sainct Pol, sainct Clement, & les autres saincts Apostoiles, ne les autres, iusques autemps dudit Boniface, ne demanderent onques Seigneurie, fors en ce que Constantins donna à l'Eglise. Ce fut grand abomination à ouir que cest Boniface, pource que Dieu dit à sainct Pere, Ce que tu lieras en terre sera lié au Ciel, ceste parolle, d'esperitualité, entendi mallement, comme bougre, quant au temporel; se il meist vn homme en prison temporelle, le meist pour ce Dieu en prison en Ciel. Et si dist sain& Augustin contra Vincentium Donatistam, l'en puet en preschant vser de la saincte Escriture, en sens de mystere, si comme le prescheur voit que bien est: mais l'en doit vser en disputoison, en sens de la lettre, non mie par mystere. Et si dient les Docteours que les faits de nostre Seigneur, escrits au vieil Testament, sont sigure & exemple du nouuel Testament. Et l'Apostre dit, que nous deuons prenre exemple as Fils Iesus-Christ. Donques quand Dieu le Pere bailla à deux personnes le gouvernement de son petit pueuble d'Israël, à vn le temporel, à l'autre l'esperituel, comment osa dire ledit Boniface, & mander, que de la volenté de Dieu, il deuoit auoir le pouuoir & la charge de gouverner l'esperituel & le temporel de tout le monde : quar se il eust le pouuoir du temporel sur vous & sur vostre Royaume; par plus forte raison il eust ce pouuoir sur tous les Princes Chrestiens : pource que il n'en y a nul, qui par droit escrit peut monstrer sa franchise, fors que vous: pour quoy vous li poués dire que à tort, par tresgrande conuoitise, vouloit cen sonprendre de nouvel par dessus vous, & par le greigneur orgueil que l'en puest trouuer, que homme eust onques demandé poesté en monde. Comment pourroit homme dire parole plus enflée d'orgueil, que ceste, Dieu m'a commisen terre son pouoir en temporalité, & en esperitualité, si que sus toutes gens en toutes manieres s'estent mon pouvoir & ma poesté. L'en puet bien voir se l'entente de si sage seculier, comme il estoit, fust debien gouverner tout le temporel & l'esperituel. Il n'en prist pas si grand fais; quar mil plus sage & plus fors ni soussissient pas. Li mesmes ne souffisoit pas à l'espirituaulté gouuerner; ne son deuoirne faisoit; car il estoit tenu de garder les commandemens de la Loy du vieil Testament, & du nouuel, qui dient, que il deuoit amer & enseigner chacun homme du monde, comme soy-mesmes, & que qui ne sera baptisé, & ne croira en Icsus-Christsera condempné; & que si, comme il qui est Pape, aimoit Dieu, il estoit tenu sauuer & luy rendre toutes armes, & les enseigner par faicts & par paroles. Or ne les enseignoit il pas bien en fait de tel orgueil, & de telle conuoitise: quar il queroit son profit & sa volenté, non pas de tout le pueuble, & sin'enseignoit par paroles, ne mais pais où il fust nez, de moult la mendre partie de la gent. Et n'ensuiet pas nostre Seigneur Icsus-Christ, qui enuoia prescher la foy Chrestienne par soixante & douze deciples, ausqueulz il donna le sens & les langages de toutes gents, ayais ledit Boniface fuence negligent: quar onques par soy ne par autre ne regarda

regarda ne n'enseigna la centiesme partie de la gent du monde. Il estoit greigneur besoing que il sceut Arabic, Caldei, Grieux, Ebrieux, & tous aurtes langages, desqueulxil est moult de Chrestiens, qui ne croyent pas comme l'Eglise de Rome, pource que eus n'ont esté de ce enseigniez, si comme les Pentarcos deuers Orient, neuf cens Euesques quique il y a sous li prés de tous les Grieux, & plusieurs autres desquieulx enseigner il laissa la cure, pour les plus obeissans suppediter, greuer & molester, que il est dessus dit. Se celuy qui par miracles ne pouuoit donner les langages, eust fait apprendre en tous les langages de lettres, tant d'escholiers, biens disposez pour apprédre, que ils soussies pour enuoier à tous les pueubles prescher la foy Chrestienne: & se eus n'eussent assez seu pour ce fere à sa vie, ses successeurs les eussentenuoyez, en parfaisant ce que il eust commencié; ansi comme Moises commença le conquest de la Terre Saincte, & se ne la vitonques, mais establit pour soy, quand il deust mourir, en son lieu Iosué, & commanda au pucuble qui luy obeist. Pour cen appert, puis que dire le conuient: quar qui folie dit, folie doit oir; pourquoy en respondre sens & verité ne puet peril auenir. Quar se Boniface par soy & par tout son Clergie, cust à Dieu rendu tout le pueuble Latin, qui mourut, tant comme il eust en cure, que il en laissa quatre cens perir par sa negligence, & pource car il ne garda les commandemens de la Loy, en ce que nostre Seigneur Iesus-Christ dità sain & Pierre, Pasce oues meas, & entendi de toutes, de quelconque lieu, & de quelconques lignages ils fussent, & il laissa ce à faire, pour entendre à pouruoir & noblir son lignage, & pour vous tollir vostre greigneur franchise, il ne puetnier, que par cest fait, plus encores que se il le deist, pource que l'en croit plus exemple de fait, que de paroles, que il ne donnast occasion à tous Princes mescreans, & à tous les Chrestiens Princes desobeissants, de refuser le Baptesine & l'obeissance de l'Eglise de Rome: pource que ils pensent perdre le plus haut point de leurs seigneuries, c'est à sçauoir, de non reconnoistre souuerain de leur sius. Se les Apostres, & les autres deciples, eussent fait, ou dit ainsi, nul ne cuideroit que ils peussent auoir vn tout seul Prince conuerti. Et si croit on que il commença à vous, bon Roy, pource que vous, & vos Antecesseurs, & tout le pueuble sousmis à vous, auez tout temps esté les plus obeissants, & les plus deuots à l'Eglise de Rome, & à toutes les autres; si comme il pert bien, regardée la Iurisdiction & l'authorité des Eglises de vostre Royaume, & des autres. Et pour cen il pert, que Boniface, à l'exemple de Zacharias, s'efforça de faire contre le greigneur bien, le greigneur mal, que il pouet, quand il oyt, que vous, & vostre Conseil, & tout vostre pueuble, qui tant est grand, vous teniez pour simal payez de son mandement. Et que si grand esclandre en estoit par tout le monde, comme le fait greigneur, que l'en ne pourroit dire, ne escrire, & sieust esté trop greigneur, se l'en eust vsé de semblable sur tout le pueuble Latin: quar nul homme n'i eust obei, tant comme il s'en peust defendre. Le cuer & la volenté du mandeour, qui cuidoit faire tout le monde trembler, s'endur cirent sans repentir, & sans retraire à l'exemple de Pharaon. Ne onques homme ne s'apperçeut, que il ne mourut en si grand iniquité, en faisant le contraire de nostre Seigneur Iesus-Christ, & de sainct Pol, qui dit ainsi; Se mon frere estoit esclandré, pour l'en oster, ie me garderoie de mengier char à tousioursmais: & pource que il neparlalt sans faire, & sans que il ne fust greuousau pucuble, & que esclandre neislist, iceluy sage Apostre, quand il alloit preschant, par son art, & par ses mains, queroit en faisant panniers, ce que necessaire y estoit pour luy, & pour ceux qui auec li estoient: & li

Apostoiles en son Canon mesme dit, que pour esclandre eschiuer, l'en doit faire, & laisser à faire, tout ce que l'en peut sans pechié mortel. Et si fut, & est esclandre greigneur dudit mandemét, de l'orgueil, & de la conuoitise; pource que les sages regardoient, que les Apostoiles, & les Empereurs, quandils surent leurs docz, qui pour eux establirent le plus, que ils peurent. Laquelle chose pert bien, à ce que l'Empereur dit, que il estoit Seigneur du mode, sans rien excepter, qui ne auint onques à Alexandre, ne à autre. Et se n'oserent il dire que l'ense peut defendre contre l'Eglise de Rome, & contre li Empire, par prescription de cent ans. Autrement il conuenistreuenir à faire; comme les poissons qui ont toute la mer commune, si que le plus sort boute hors le plus foible, & occupe le lieu tant comme il luy plaist à demourer. Ainsi feroient la gent, se longue teneure ne desfendoit les tenans. Dont semble il bien, que ledit Pape vouloit tout le monde destruire, & mettre en guerre, qui de nouuel vouloir occuper ceste Seigneurie, qui tenuë & porlise auoit esté plus de mil ans en bonne foy des Roys de France. Par autele raison puet l'en demander tout l'heritage que Dieu le Pere partit entre Adam & ses sis, quand il dit, Ce que ton pied marchera, & que tu occuperas scratien. Parquoy il pert, qu'il alloit droitement comme herege, contre la Loy de Dieu & contre le commandement. Onques quand ledit Boniface sçeut si grand esclandre esmeuë par ledit mandement, ne sen sousfrist pour ce appaisier. Il appert bien, que il ne doubta esclandre de riens, & que ceste entente de li fu peruerse, si que l'en n'apperceut onques sur ce son esmandement. Et quand l'en ne puet nier, qu'il ne sceust tel esclandre, & il ne lui en chalu, mais poursui, comrne mellencolieux, sa folle entente, plus fort que deuant, par plusieurs fais peruers, par lesqueulx il renia Dieu, & en ce sen redurci, sans resortir de riens en sa vie. Et sit ces choses notoirement, en disant, que il li lisoità faire. Et si appert clerement, que il ne le pooit fere, sans plusieurs pechiez mortels, qui ne puent estre escusé, que ce ne fust verité notoire. Pourquoy, par les dits de sainct Pol, & de sainct Augustin, il renoia Dieu notoirement, & en cest estat su mort, sans ce que l'en onques aperçeust sa repentance, si comme ceux qui surent presens, & la renommée de Romme le tesmoigne; & in Epistola ad Titum 1.c. x1.q.3.c. exi-Himant. Etse maintint tousiours, comme Pharaon, que il li lisoit à faire: pourquoy il pert raisonnablement, que il sut herege, & en ceste erreur mourut. Et s'aucuns vouloit le dit Boniface excuser de tout cest esclandre, en disant, que ledit Pape ne pouoit laissier, que il ne fist son pouoir des choses dessus-dites, que il ne cheist en pechié mortel, & que sentente fu telle: Contre ce puet len dire, que il appert, que ce fust faux, quand il s'ensuiuroit qu'il creust, que tous les Apostoiles eussent vescu tous dix en pechié mortel, pource qu'ils ne firent ainsi. Parquoy que aucun autre ne praigne exemple à faire aussi; & pource que la peine de luy face paour aux autres: & mesment pource que puis qu'il fust Pape, & deuant mesmes, on li vit notoirement fere moult de choses, qui ne pouuoient estre faites en bonne maniere, desquelles on n'aperceut onques signe de emendement. Vous, noble Roy sur tous autres Princes, par herege defendeour de la Foy, destruieur de bougres, pouez & deuez, & estes renus requerre, & procurer, que ledit Boniface soit tenus & jugiez pour herege, & punisen la maniere que l'en le pourra & deura, & doit faire emprés sa mort; si que vôtre souueraine franchise soit gardée & declairée, & qu'elle ne perisse, ne ne sortanilée en vostre temps, & si que vous gardiez le serement lequel vous feites en vostre couronnement, l'honneur & le profit de vous . & de

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

vos ancesseurs, & de vos heirs, & de tout vostre pucuble; si que par la deuotion de vous, ancesseurs de vous, & de vostre grand pueuble, la greigneur franchise de vostre Royaume ne soit perduë, ne en doute ramenée; & que celle iniure faicte à vous & à vostre pueuble, soit bien & soussissamment esmendée.

Acte par lequel Guill. de Chastenay, & Hugues de Celle Ambassadeurs du Roy furent trouuer les Cardinaux nommez audit acte en leurs maisons, leur presenterent les lettres du Roy du 1. Iuillet 1303. qui leur representoit l'assemblée faite à Paris contre Boniface, les appellations interiettées au Concile futur, la demande d'enconuoquer vn; prie lesdits Cardinaux de se ioindre à luy pour ce regard. Cinq desdits Cardinaux répondirent qu'ils auoient tousiours aimé l'estat & la personne du Roy; mais pour le contenu en ses lettres qu'ils seront tousiours de l'aduis du Pape, & s'en tiendront à ce qu'il en ordonnera. Cinq autres Cardinaux répondirent qu'ils trouuoient à propos la conuocation du Concile general, & promettent entant qu'à eux est d'y contribuer.

Coffre Boniface num. 771.

IN nomine Domini, Amen. Per præsens publicum instrumentum pateat I vniuersis, quòd anno Natiuitatis Domini millesimo trecentesimo quar- 8. Auril. to, indictione secunda, mensis Aprilis die octaua, Pontificatus sanctissimi patris domini Benedicti Papæ vndecimi anno primo, nobiles viri domini Guillelmus de Chatenayo, & Hugo de Cella excellentissimi principis domini Regis Franciæ illustris milites, & nuntij, vna mecum Petro de Piperno Notario infrà scripto, ad hoc specialiter vocato & rogato, accedentes ad præsentiam reuerendorum patrum, domini M. sanctæ Mariæ in porticu Diaconi Cardinalis, domini L. Episcopi Albanen. domini P. Episcopi Sabinen. domini Th. Episcopi ciuitatis Papalis, domini F. sanctæ Luciæ in Silice Diaconi Cardin. domini I. Episcopi Tusculan. domini G. sancti Nicolai in carcere Tullian. Diacon. Cardin. domini I. tituli fanctorum Marcellini & Petri Presbyteri Cardinalis, domini L. sancti Angeli Diaconi Cardinalis, domini N. sancti Adriani Diaconi Cardinalis, iplorum cuilibet Romæ in corum hospitiis singulariter, & diuisim ex parte dicti domini Regis præsentauerunt quasdam litteras clausas credentiæ, & alias apertas sigillo præfati domini Regis Franciæ sigillatas, prout mihi Petro Notario plenè constat. Tenor litterarum apertarum est talis: Philippus Dei gratia Francorum Rex, Veneran. patri amico in Christo carissimo M. sanctæ Mariæ in porticu Diacono Cardinali salutem, & sinceræ dilectionis aftectum. Inesfabilis amoris dulcedine sponsus, & caput Ecclesia Dei silius Dominus Icsus-Christus amplectens & prosequens sponsam suam tundauit in Petri vocabulo super petram, eius dem beato Petro Apostolorum Principi, suisque legitimis successoribus cura commissa, venerabiles Episcopos Presbyteros & Diaconos Cardinales ipsius columnas, Ecclesia sidei cardines, & Apostolorum constituit successores. Vnde super iis quæ augmentum, & exaltationem fidei orthodoxæ, & honorem & bonum statum vniuerfalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani respiciunt, vos siducia secura requirimus, ac specialibus cum res deposcit litteris, & precibus excitamus. Nupersiquidem nonnulli Comites, Barones, & milites regni nostri, side dignæ quidem, & magnæ auctoritatis personæ, moti, vt dicebant seruore sidei, sincera deuotionis affectu, & zelo caritatis inducti, sacrosancta Romana, ac vniuersali Ecclesia matri sux, quam sub Bonifacij nunc cius-

dem Ecclesiæ regimini præsidentis præsentia miserabiliter deprimi, ac deformationem enormem, & iacturam pati dicebant, compatientes ab intimis, ac Christianæ sidei, in qua salus animarum consistit, & quæ suis operibus proh dolor!contabescit & deperit, excidio condolentes, ad ipsius Ecclesiæ, & totius Christianitatis salubre regimen, & bonum statum, ac reparationem & exaltationem Catholicæ fidei, vt dicebant, feruentius intendentes, maximè cum eidem Ecclesiæ sidei fundamento, & aliarum saluti summè expediat, vt Dominici gregis ouili non nisi verus & legitimus verè & legitime Pastor, & quodab eadem Ecclesia sponsa Christi que non habet maculam, neque rugam, omnis error, scandalum, iniquitas, & iniustitia repellantur, ac toti mundo, quem ex peruersis actibus, detestandis operibus, & perniciosis exemplis dicti Bonifacij in guerris, & tenebris manere dicebant, salus, pax, & tranquillitas diuina fauente misericordia procurentur, contra dictum Bonifacium hæreticæ prauitatis, & alia diuersa enormia, quibus cum irretitum esse dicebant, & super iis publice, ac notorie disfamatum, nobis, ac Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Prælatis, ac personis Ecclesiasticis, qui pro suis, & Ecclesiarum suarum agendis conuenerant, ac Baronibus & aliis Nobilibus regni nostri præsentibus asseruerunt, proposucrunt, & obiecerunt publice & patenter, præstitis ab eisdem obrectoribus, ve nostram in hac parce conscientiam informarent, nostramque ad exauditionem petitionis suæ animum faciliùs inclinarent, ad san-& Dei Euangelia tacta corperaliter iuramentis, quòd huiusmodi crimina credebant esse vera, & se posse probare, quódque ipsa in generali Concilio, vel aliàs vbi, & quando, & coram quibus expedire viderint, & de iure fuerit faciendum, ad finem debitum prosequentur; petentes à nobis tanquam fidei pugile, ac Ecclesia defensore, ac Archiepiscopis, & Episcopis suprà dictis, tanquam Ecclesia sidesque columnis, ve pro declaratione veritatis huiusmodi, vt omnis error abscedat, ac periculis & scandalis quæ vniuersali Ecclesiæ imminent, occurratur, conuocationi, & congregationi dicti Concilij generalis, ad laudem diuini nominis, augmentum, & exaltationem Catholicæ fidei, honorem, & bonum statum vniuersalis Ecclesia, ac totius populi Christiani, opem daremus & operam esticaces, cum in talibus & similibus casibus semper directrix veritatis extitorit Regia domus nostra. Nos autem licèt pudenda patris proprio libenter pallio tegeremus, ob specialis tamen deuotionis & dilectionis zelum, quem ad præfatam Ecclesiam matrem sidelium, sponsam Christi, cuius tanquam Christianæ legis, ac Catholicæ fidei zelatores deuotum nos filium profitemur, & defensorem recognoscimus specialem, progenitorum nostrorum insequendo vestigia gerimus, præmissa nequeuntes vrgente conscientia sub conniuentia vel dissimulatione transire, præsertim super excidio sidei, nostra, & aliorum quorumlibet, & præcipuè Regum, & Principum orbis terræ deberet patientia reprobari, huiusmodi propositionibus, obiectionibus & requisitionibus auditis & pleniùs intellectis, ac super iis cum Prælatis, videlicet Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, Vniuerstate Parissen. studij, ac Magistris in Theologia: facultate, & in vtroque Iure Doctoribus, Religiosis, & aliis de regno nostro oriundis, & etiam aliunde, ac in ipso regno, & alibi etiam prælaturas & beneficia obtinentibus, necnon Baronibus & aliis Nobilibus deliberatione, & discussione habitapleniori, conuocationem & congregationem dicti Concilij ex pramissis, & aliis iustis & legitimis causis vtilem & salubrem, & expedientem sidernegotio, & Ecclesia sancta Dei, & omnino necessariam reputantes, conuocationi &

congregationi huiusmodi facienda, vt præfati Bonifacij innocentia clareat, sicut teste conscientia exoptamus, aut de impositis sibi per Concilium discutiatur, statuatur, & siat quod præcipiunt, & decernunt Canonicæsanctiones, deliberato consilio expresse consensimus, ac proponentibus respondimus memoratis, quòd cisdem conuocationi & congregationi opem libenter & operam, prout ad nos pertinet præberemus. Cæterum ne idem Bonifacius ex iis prouocatus, contra nos, Prælatos, Barones, & personas prædictas, Ecclesias, terras, fideles & subditos nostros, & corum, aut nobis adhærentes veladhærere volentes, in hac parte procederet, ad prædictum Concilium, & ad futurum verum & legitimum summum Pontificem, & ad illum, vel ad illos ad quos de iure fuerit appellandum, ex parte nostra & ipsorum sub certis formis, prouocationibus, & appellationibus interiectis. Quapropter amicitiam vestramattentè requirimus, & rogamus, quatenus ad conuocationem & congregationem prædicti Concilij generalis loco & rempore congruis celebrandi, pro honore Dei & augmento Catholicæ fidei, & bono statu vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani diligenter, prout ad nos pertinet, intendatis, per quod omni ab Ecclesia Dei errore propulso, ac sedatis scandalis resurgant pax, & tranquillitas, paretur miserabili Terræ sanctæ subsidium, vobisque pro tam laudabili opere à diuina clementia condignè proueniat retributionis augmentum: credentes dilectis, & sidelibus Guillelmo de Chatenayo, & Hugoni de Cella militibus nostris, vel corum alteri, quos ad vos propter hoc specialiter destinamus, in iis qua circa hac vobis ex parte nostra duxerint exponenda. Datum Parisius die prima Iulij, anno Domini millesimo trecentetimo tertio. Post præsentationem verò dictarum litterarum, & per dictum dominum M. diligenter inspectarum, dicti milites ex parte dicti domini Regis petierunt cum instantia ab codem, vt ipse dominus M. iuxta tenorem dictarum litterarum pro honore Dei, & augmento Catholicæ fidei, & bono statu vniuersalis Ecclesia, & totius populi Christiani, & vt Terra sancta subsidio succurratur, ad conuocandum, & congregandum dictum Concilium vellet dare opem & operam efficaces, & suum præstare assensum. Qui dominus M. Cardinalis in mei Petri Notarij infrà scripti, & dictorum militum præsentia respondit per hæc verba: Nos semper dileximus & diligemus statum, honorem, & commodum Regis & regni Franciæ: sed contenta in dictis litteris, & ista requisitio sunt proposita, & requisita in consistorio coram summo Pontifice, & Cardinalibus: qui dominus Pontifex dixit, quòd habebit deliberationem super hoc: nos verò ordinationi sua stamus, & eius beneplacito in eo quod super hoc consenserit nos consentimus, & consentiemus, cum honore, & statu Ecclesiæ. Item, prædicti milites aliam litteram præfati domini Regis fimilis tenoris & formæ, folo titulo mutato, præsentauerunt, me Petro Notario præsente, domino L. Episcopo Albanen. præfato, & post præsentationem, & inspectionem dictarum litterarum per dictum dominum L. Episcopum Albanensem, dictimilites ex parte dicti domini Regis ab codem petierunt cum instantia, vt idem dominus L. iuxta dictarum litterarum tenorem pro honore Dei, & augmento Catholicæ fidei, & bono statu vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, & vt Terræ fanctæ fubfidio fuccurratur, ad conuocandum, & congregandum diêtum Concilium loco & tempore congruis vellet dare opem & operam efficaces, & suum prastare assensum. Qui dom. L. Episc. Albanen. in mei Petri Notary, & dictorum militum prætentia respondit & dixit: Nos deligimus statum, & honorem Ecclesiæ Romanæ, & statum Regis, & regni Fran-Ec 11j

ciæ. Ista sunt proposita & requisita coram domino summo Pontisice; in co quod super hoc idem dominus Papa deliberabit parati sumus consentire, & affentire pro bono statu Ecclesiæ & mundi. Item, præfati milites aliam litteram similis tenoris & formæ, solo titulo mutato, directam domino P. Episcopo Sabinen, prædicto ex parte dicti Regis præsentauerunt eidem, me Petro Notario præsente: post præsentationem verò dictarum litterarum, & per eundem dominum Sabinensem Episcopum inspectarum, dicti milites ex parte dicti domini Regis cum instantia petierunt ab codem, vt ipse dominus Sabinen. iuxta dictarum litterarum tenorem pro honore Dei, & augmento Catholicæ fidei, & bono statu vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, & vt Terræsanctæsubsidio succurratur, ad conuocandu & congregandu dictum Concilium loco & tempore congruis, vellet dare opem & operam efficaces, & suum præstare assensum. Qui dominus Episcopus Sabinen. præfatus in mei Petri Notarij, & dictoru militum præsentia respondit in hunc modum: Statum, honorem domini Regis, & regni Franciæ semper pro posse procurauimus & astectamus: sed ista vestra requisitio, & contenta in dictis litteris facta sunt, & proposita in consistorio coram domino Papa, & Cardinalibus; super eo quod in hoc ipse dominus Papa deliberabit, & ordinabit pro bono statu Ecclesiæ Romanæ, & Regis, parati sumus consentire & assentire. Item, præfati milites aliam litteram similis tenoris & formæ, solo titulo mutato, directam domino Th. Episcopo ciuitatis Papalis prædicto ex parte dicti domini Regis præsentauerunt eidem, me P. Notario præsente: post præsentationem dietarum litterarum, & per eundem dominum Th. inspectarum, dictimilites ex parte dictidomini Regis abcodem cum instantia petierunt, vt ipse iuxta dictarum litterarum tenorem pro honore Dei, & augmento Catholica sidei, & bono statu vniuersalis Ecclesia, & totius populi Christiani, & vt Terræsanstæsubsidiosuccurratur, ad conuocandum & congregandum dictum Concilium loco & tempore congruis vellet dare opem & operam efficaces, & suum præstare assensum. Qui dominus Th. Episcopus ciuitatis Papalis prædictus in mei Petri Notarij, & dictorum militum præsentia respondit per hæc verba: Statum Romanum, & vniuerfalis Ecclesiæ, & pacem & tranquillitatem Regis, & regni Franciæ affectamus, & totius populi Christiani: sed ista vestra requesta, & contenta in dictis litteris sunt proposita, & requisita in consistorio coram domino Papa, & super hoc promisit deliberare cum fratribus: nos in co quod deliberabit super hoc consentimus, & assentimus pro pace Ecclesia & mundi. Item, memorati milites aliam litteram similis tenoris & formæ, solotitulo mutato, directam domino F. Cardinali prædicto, ex parte dicti domini Regis præsentauerunt eidem, me Petro Notario præsente. Post præsentationem dictarum litterarum, & per cundem dominum F. Cardinalem inspectarum, dicti milites ex parte dicti domini Rogis candem petitionem & similem cum instantia secerunt eidem dom. F. Cardinali. Qui dom. F. Cardinalis in mei Petri Notarij, & dictorum militum præsentia respondit per hæc verba: Ea quæ continentur in dictis litteris, & ista requisita, sunt proposita & requisita in contistorio coram Papa, & Cardinalibus, & super hoc dom. Papa dixit, quòd volebat habere deliberationem; nos in co quod deliberabit super hoc assentimus, & sumus consentire parati. Item, dicti milites aliam litteram similis tenoris & formæ, solo titulo mutato, directá dom. I. Episcopo Tusculan, prædicto ex parte dom. Regis præsentauerunt cidem, me Petro Notario præsente:post præsentationem distarum litterarum, & per eundem dom. Tusculanum inspectarum, dicti milites ex parte dicti dom,

Regis eandem petitionem & similem fecerunt eidem domino Tusculano. Qui dominus Tusculanus in mei Petri Notarij, & dictorum militum præsentia respondit in hunc modum: Quia videmus expediens pro Ecclesia Romana, & Catholica fide, & Regis, & regni Franciæ, & totius populi Christianistetu, & pace consentimus & assentimus, vt generale Concilium fiat, & promittimus in quantum ad nos pertinet dare open & operam efficaces. Item dicti milites aliam litteram similis tenoris & formæ, solo titulo mutato, directam domino G. sancti Nicolai in carcere Tullian. Diacono Cardinali prædicto, ex parte domini Regis præsentauerunt eidem, me Petro Notario præsente. Post præsentationem dictarum litterarum, & per dictum dominum G. inspectarum, dicti milites ex parte dicti domini Regiseandem petitionem & similem cum instantia fecerunt eidem domino G. Cardinali. Qui dominus G. Cardinalis in mei Petri Notari, & dictorum militum præsentia respondit in hunc modum: Quia pro Ecclesia Romana, & side Catholica, & pro pace, & tranquillitate totius populi Christiani & Regis, & regni Franciæ necessarium videmus, vt siat Concilium, nos exnunc consentimus & assentimus ve fiat, & promittimus in quantum ad nos pertiner dare opem & operamefficaces. Item, memorati milites aliam litteram similis tenoris & formæ, solo titulo mutato, directam domino I. Presbytero Cardinali præfato ex parte domini Regis præsentauerunt eidem, me Petro Notario præsenti. Post præsentationem dictarum litterarum, & per eundem dominum I. inspectarum, dicti milites ex parte dicti domini Regis eandem petitionem & similem cum instantia fecerunt eidem. Qui dominus I. Presbyter Cardinalis in mei Petri Notarij, & dictorum militum præsentia respondit in hunemodum: Quia statum sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Regis, & regni Francia, & populi Christiani, & pacem astectamus, consentimus vt Concilium fiat, & promittimus ad hoc opem dare & operam efficaces in quantum ad nos pertinct. Item, dicti milites aliam litteram similistenoris & formæ, solo titulo mutato, directam demino L. Cardinali præfato, ex parte dicti Regis præsentauerunt eidem, me Petro Notario præsentq. Post præsentationem dictarum litterarum, & per ipsum dominum L. Cardinalem inspectarum, dicti milites ex parte dicti domini Regis candem petitionem & similem cum instantia secerunt. Qui dominus L. in mei Petri, & dictorum militum præsentia respondit in hunc modum: Quia pacem & tranquillitatem Romanæ, ac vniuerfalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, ac statum & honorem Regis, & regni Francia, & exaltationem fidei cupimus: ideirco consentimus & assentimus, vt Concilium siat, & promittimus operam dare efficacem, in quantum adnos pertinet. Item, suprà dicti milites aliam litteram similis tenoris & formæ, solo titulo mutato, directam domino N. Cardinali prædicto, exparte domini Regis præsentauerunt eidem, me Petro Notario præsente. Post præsentationem dictarum litterarum, & per ipsum dominum N. inspectarum, dicti milites eandem petitionem & similem, ex parce domini Regis cum instantia secerunt eidem Cardinali. Qui dominus N. Cardinalis in mei Petri Notarij, & dictorum militum præsentia respondit in hunc modum: Quia videmus expediens, & necessarium pro fide Catholica, & pro statu sacrosanetæ Romanæ, & vniuersalis Ecclesiæ, & tranquillitate Regis, & regni Franciæ, & totius populi Christiani, vt Concilium generale conuocetur & congregetur, exnunc consentimus & assentimus vt fiat, & promittimus in quanrum in nobis est, ad hoc dare consilium, auxilium, & iuuamen, & præstare opem & operam efficaces.



Et ego Petrus Philippi de Piperno Clericus sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Imperiali auctoritate Notarius publicus, præmissis omnibus vnà cum di-Etis militibus præsens interfui, manu propria in publicam formam redegi, meóque solito signo signaui rogatus.

Pounoir du Roy à ses Ambassadeurs Beraud Sire de Mercueil, Pierre de Belleperches Guillaume de Nogaret, & Guillaume du Plessis Chenaliers, de traiter & composer auec le Pape Benedict de tous les differens qu'il auoit eus aucc le Pape Boniface pour quelque cause que ce soit, prout honori nostro, & ipsius regni, & ad plenam conseruationem libertatum, franchistarum, priuilegiorum, & bonarum consuetudinum, & iurium nostrorum, & ipsius regni Prælatorum, Baronum, & aliorum incolarum.

Au Tresor Boniface num. 743.

HILIPPUS Dei gratia Francorum Rex, vniuersis præsentes litteras inspe-25. Feurier, L'auris salutem. Nouerit vniuersitas vestra, quòd nos dilectis & fidelibus consiliariis & familiaribus nunciis nostris Beraudo domino Mercolij, Magistro Petro de Bella-pertica Canonico Carnotensi, Guilielmo de Nogareto, & Guilielmo de Plasiano militibus, de quorum industria, & sidelitate confidimus, quósque ad Apostolicam Sedem pro quibusdam nostris, & regni nostri negotiis destinamus, & tribus ex eis in solidum, tractandi cum sanctissimo P. Benedicto diuina prouidentia sacrosancta Romana, ac vniuersalis Ecclesia summo Pontifice deputato, vel deputatis ab eo, de quibuscunque discordiis, quæstionibus, dissensionibus, & controuersiis inter quondam Bonifacium, tunc ipsius Ecclesia regimini prasidentem, ac nos & regnum nostrum quauis caussa, vel occasione subortis, conueniendi, concordandi, paciscendi, transigendi, & amicabiliter coponendi, prout honori nostro, & ipsius regni, & ad plenam conservationem libertatum, franchisiarum, prinilegiorum, & bonarum consuctudinum, & iurium nostrorum, & ipsius regni, Prælatorum, Baronum, & aliorum incolarum ciusdem viderint expedire, ac omnia alia & singula faciendi quæ circa præmissa fuerint opportuna, plenam, & liberam præsentium tenore committimus potestatem: ratum habituri, & gratum quicquid peripsos quatuor, tres, aut duos: ex eis factum fuerit in hac parte. Datum Nemausi Sabbatho ante festum Beati Mathiæ Apostoli, anno Domini c10 ccc 111. & sigill.

> Pounoir donné par le Roy à Berand de Mercueil, Pierre de Belleperche, & Guillaume du Plessis ses Ambassadeurs, qu'il enuoye vers le S. Siege pour ses affaires, & pour demander en son nom au Pape Benediët absolution de toutes les excommunications, & sentences d'interdit, ausquelles il pourroit estre encouru, ab homine vel à iure. Coffre Boniface num. 742.

1303. Mars.

HILIPPUS Dei gratia Francorum Rex, vniuerlis præsentes litteras I inspecturis salutem. Notum facimus quòd nos dilectis, & fidelibus confiConsiliariis, & familiaribus Nuntiis nostris Beraudo domino Mercolij, Magistro Petro de Bellapertica Canonico Carnotensi, & Guillielmo de Plasiano militi, de quorum industria, & sidelitate considimus, quósque ad Apostolicam Sedem pro quibusdam nostris, & regni nostri negotiis destinamus, ac duobus ex eis in solidum acceptandi & recipiendi pro nobis, & nomine nostro à sanctissimo Patre B. diuina prouidentia sacrosanctæ Romanæ, ac vniuersalis Ecclesiæ summo Pontisce, deputato vel deputatis ab eo, absolutionis, vel relaxationis benesicium, à quibussibet excommunicationis, vel interdicti sententiis, si quas forsan quibuscunque temporibus retroactis, ex quibusus causis incurrimus, ab homine vel à iure prolatas; ac faciendi omnia & singula quæ circa præmissa fuerint opportuna, plenam præsentium tenore committimus potestatem, & damus speciale mandatum: ratum habituri, & gratum quicquid per ipsos, vel duos ex eis sactum sucritin hac parte. Datum Nemausi Sabbatho post Brandon. anno Dom. 1303. seellé.

Articles presentez de la part des Colonnes au Roy pour l'exciter à proteger leurs affaires, & faire reuoquer les iniustes iugemens rendus contre eux par voye de restitution en entier, & non par voye de nouuelle creation.

Boniface a souvent reconnu en presence de témoins l'iniustice de ses sentences. La qualité des crimes, comme heresie, dont estoit accusé Boniface, oblige à cela.

Qu'il a aigrement repris les Cardinaux de ce qu'ils ne s'estoient opposez à ce qu'il a fait. Qu'ils n'auoient esté citez, non conuaincus, non contumacez, ny confessions, ny denoncez d'aucun crime notoire. Luy ennemy capital aprés un appel formé.

Que la cause d'un Cardinal doit estre traitée in Concilio generali. Que l'on sçait, que pour l'affaire d'un Cardinal, le Concile general a esté assemblé cinq sois. Si le Pape peut sans cause chasser un Cardinal, aucun Cardinal ne sera si hardy que de s'opposer à luy, eux qui sont establis pour luy seruir de conseil, & pour luy re-sister aux occasions. Sunt coniudices Romani Pontificis & membra.

Periculosissimum est dicere, quòd de plenitudine potestatis possit omnia. Papa nihil potest, ni secundum legem Dei.

Il peut venir beaucoup d'inconueniens de l'abus de la plenitude de puissance, comme si le Pape vouloit priuare Reges de plenitudine potestatis tantum.

Par les Canons & Decrets en ces cas il faut proceder par renocation & restitution en entier. Si l'on en faisoit autrement, comment, disent-ils, le Pave nous pourroit-il donner de nouveau les citez, chasteaux, & biens dont nous auons esté princz par ce tyran, dont les Vrsins sont en possession, & les Gayetans & autres.

Que le Pape Benedict a pris la voye de reuocation, ayant annullé tous les iugemens rendus contre les Colonnes, fors quelques-vns, quant à present.

Coffre Boniface num. Soi.

SERENISSIME princeps, & clementissime domine, hæc sunt quæ dominationis vestræ clementiam omnino mouere habent, quòd negotium Ecclesiæ Dei in personis deuotorum vestrorum Columnensium, habet expediri per viam reuocationis sententiarum iniquissimarum, imò nullarum ipso iure, latarum contra ipsos, si sententiæ dici possent, & per viam restitutionis in integrum, & non per viam nouæ creationis.

Primò necessitas omnino vrget, & status Ecclesia hoc requirit propter propositiones cotra Bonisacium sactas, tam de haresi quam de illegitimitate.

quarum propositionum cum pendeat euentus, quilibet prudens aduertit; quæ & quanta pericula sint Ecclesiæ Dei, si per viam aliam procedetur, & quòd nullatenus per viam aliam sine periculis maximis procedi potest.

Secundò, nullitas ipsarum sententiarum patet, quia ipseidem Bonifacius frequentissimè recognouit iniquitatem, & nullitatem sententiarum suarum, & quòdex odio, & iniquitate processerat, & in surore; & hoc frequenter dixit coram side dignis, & omni exceptione maioribus.

Item, frequentissime publice reprehendit valde acriter Cardinales in consistorio omnium, quia tanta iniquitati, & destructioni Ecclesia, & status Cardinalatus non contradixerant, & dicebat quòd tempore Cardi-

nalatus sui nullatenus sieri potuisset.

Item sententia, si sententia dici potest, lata suit in no citatos, non conuictos, non contumaces, non confessos, nulla accusatione, denuntiatione, seu notorio præcedentibus, nulla causæ cognitione præmissa, nulla data defensionis copia, ex quibus etiam secundum ius diuinum, & naturale constat nullitas sententiæ, contra quod Papa non potest, nec aliquis purus homo.

Item, lata fuit per inimicum, & notoriè quæ inimici sunt gerentem, & de sacto hoc comminantem, & ex odio & surore, & sic contra ius naturale,

contra quod Papanon potest.

Item, post appellationem legitimam, legitimè ex causis legitimis interpositam, & post allegationem suspicionis, & recusationem legitimam, & ex causis legitimis factam, & petitionem arbitrorum legitimam legitimè factam; & sic secundum Concilium Nicænum, vbi hoc cauetur, quod sicut vnum de quatuor Euangeliis honorandum est, omnis processus post hæchabitus etiam per Rom. Pontisicem nullus est ipso iure. Nullus est etiam processus ipso iure post hæc habitus, secundum B. Siluestrum in Concilio generali: & omnis condemnatio, quæ post huiusmodi subsequeretur, nulla est ipso iure secundum B. Leonemin Concilio generali.

Item, nulla fuit ipso iure, quia causa Cardinalis non nisi in generali Concilio agi debet, & si secus agatur nullum est ipso iure secundum santa Concilia, & canones SS. Patrum, imò pro vnius Cardinalis causa in-

uenitur quinquies generale Concilium celebratum.

Item, Cardinales instituti sunt ad assistendum Romano Pontifici propter stilum veritatis: quomodo aliquis Cardinalis audebit reprehendere Rom. Pontificem contra veritatem loquentem vel agentem, si sine causa

possit eum expellere & priuare?

Item, Cardinales positi sunt ad resistendum in facie Romano Pont. cum reprehensibilis, sicut Paulus restitit Petro, sicut ipse dicit: In faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat. Quomodo aliquis Cardinalis audebit in faciem resistere Romano Pontifici, si sine causa possit eos expellere & priuare?

Item, Cardinales sunt coniudices Romani Pont. & sunt membra, non tantum corporis Ecclesia sed capitis: quomodo ergo poterunt priuari con-

judices sine causa? certe nullo modo.

Item, si hoc esset, nihil essetaliud nisistatum vniuersalis Ecclesiæ immu-

tare, quod Papa non potest, vt per omnes diffinitum est.

Item, si hoc posset, nihil aliud esset, nisi quòd disrumperetur corpus Ecclesia, & confunderetur ordo, si Rom. Pont. omnia posset de sua arbitrio potestatis, qua data est tantum ad adissicationem, non ad destructionem, & ve posset pro veritate, non contra veritatem secundum Apostolum.

Item, status Cardinalis est perpetuus, sigurantur enim in vectibus de li-

. 217

gnis setim, qui inducuntur in lateribus arcæ, id est Ecclesiæ, vt portetur in eis, & subditur, quòd in circulis semper erunt, & nunquam extrahentur ab ipsis, vt patet Exodi 21.

Item, Cardinales positissunt, vt excubent & observent quidquid ad cultum pertinet multitudinis Ecclesiæ, & constituti sunt, vt custodiant cultum

sacerdotij religione perpetua. Numer. 3.

Item, Papa & Cardinales constituti sunt, vt disponant & ordinent, quæ ad ædisicationem Ecclesiæ ordinata suerunt, & disponant opera singulorum, & diuidant quis quid in Ecclesia Dei portare debeat. Numeri 4.

Item, quòd de plenitudine potestatis possit omnia, hoc periculosissimuni est dicere. Nam & Deus dicitur non posse malum agere, multo minùs ipse. Romanus enim Pontisex nihil potest, nisi secundùm legem Dei, & quod sex Dei eum docet, hoc solum potest, & habet docere, & loqui ad po-

pulum, vt patet Exodi 4. cap.

Item, ex abusu plenitudinis potestatis de facili sequeretur generale schisma Ecclesiæ. Quid si vnus Papa fortè minus sapiens vellet privare de plenitudine potestatis tantum Reges. Quid si vnus Papa fortè hæreticus vellet privare omnes Cardinales Catholicos, & hæreticos ordinare. Infinita sunt igitur pericula quæ euenirent, ad quæ vitanda omnino necessarium est, per viam reuocationis & restitutionis procedere.

Item, attendendum est, quòd secundum canones decretorum, & secundum decreta SS. Conciliorum in omnibus huiusmodi casibus per reuocationis, & restitutionis in integrum viam procedendum est, & sic procedi debere in canonibus cauctur, vt patet L. dist. maximè in §. Contra, & in

cap. Ioannes.

Item, si de nouo sieret, esto quòd propter omnes inconuenientias superiùs non dimitteretur, quomodo daret nobis Papa de nouo ciuitates, castra, bona & iura nostra, quibus tyrannus ille nos priuauit, quorum aliqua detinentur per Vrsinos, aliqua per Caietanos, & nonnulla per alios, certè non esset via tuta ad hoc, nisi per viam reuocationis & restitutionis: & hanc viam assumpsit dom. Benedictus, qui reuocauit, & annullauit omnes sententias latas contra Columnenses, exceptis quibus dam super quibus dixit, se nil innouare tune, & in reuocatione sua sustulis reservatis.

Patet igitur ex suprà dictis, quòd necessitas Ecclesse, & conucnientia, iustitia, & æquitas, & decentia omnino suadent, per viam reuocationis, & restitutionis procedi, & quòd bono modo per viam aliam nullatenus prouideretur Ecclesse, nec pericula vitarentur.

Bulle du P. Benedict, qui reuoque tout ce qu'auoit fait Boniface VIII. contre les Colonnes, tant Cardinaux que autres, & ceux de Montenigro. Les restablit comme ils estoient auparauant. Excepté les confiscations ausquelles il ne touche quant à present. Pour Preneste il defend qu'elle soit redisiée & sortisiée, & que l'Episcopat n'y soit restabli sans sa permission.

Benedicti XI. Decretalis, qua reuocat processus, et sententias latas per Bonifacium VIII. contra Iacobum, Petrum, & Sciarram de Columna, corúmque posteros, & alios.

V D V M Bonæ memoriæ Bonifacius Papa octauus prædecessor noster contra Iacobum, Petrum, & Iohannem de Sancto Vito, Ottonem Ff ij

quondam Agapitum, Stephanum, Iacobum, & Sciarram nepotes memorati Iacobi, & filios olim Ioannis de Columna, & posteritatem corum, necnou contra Richardum, Petrum, & Ioannem de Montenigro, ac adiutores, fautores, & receptores eorum, cuiuscunque status, etiamsi Imperiali vel Regali dignitate sulgerent: contra ipsam insuper Præneste, dum vixit, varios fecit processus: sententias graues prenas habentes, & multas, prout in eisdem processibus continetur, ex quibus sic paucas ex multis, & prolixis breues, exprimimus, quòd intelligi volumus specialiter singulas numeratas, & nominatim expressas. Inter cætera siquidem deposuit dictos Iacobum, atque Petrum à Cardinalatibus sanctæ Romanæ Ecclesiæ, reddens cos, & filios dicti Iacobi, & posteritatem eorum, inhabiles ad Apostolica dignitatis apicem, & Cardinalatus honorem: ipsos, eosdémque Iacobum & Ottonem, & Richardum, Beneficiis Ecclesiasticis & Ecclesiis cunctis priuzuit, eósque, & Agapitum, Stephanum, & Sciarram prædictos, banniuit ab vrbe, & ita Ecclesiæ suprà dictæ ipsorum confiscauit bona, & iura, plurium excommunicationum sententiis innodauit, addixit infamiæ, capiendos exposuit, judicauit schismaticos, & tanquam hæreticos puniendos, ab administrationibus, & officiis, iurisdictionibus, exercitio, & dignitatibus, in vrbe, & circa, in Romana Ecclesia, & Curia, ac ipsorum posteros, perpetuò, & interris Romanz Ecclesia, vsque in quattam generationem, per masculinum, & fæmininum sexum coërcuit, eis incolatum, ciuilitatem, & habitationem vrbis, circumpositæ regionis, & terrarum subie Aarum Ecclesiæ interdixit, & intestabiles secit. Nos itaque qui cius vices in terris gerimus, cuius est proprium misereri & parcere, eorum miseriis & ærumnis compatimur, ad clementiam pro eis commouemur, ipsis pictatis nostræ aperimus viscera, & mansuetudinem non negamus, misericordes ab eis non auertimus oculos, illisque pium animum exhibemus. Ideóque omnes prædictas depositionis à Cardinalatibus, privationis à Beneficiis, & Ecclesiis, inhabilitatis ad Papatum Romanum, & bonorum, & iurium, quæ certis nobilibus Romanis ciuibus, & adiis concessa sunt (confiscationibus exceptis, in quibus nihil immutamus 2d præsens) sententias, pænas, & multas, & alias quæ in processibus memoratis siue alibi continentur: verbo etiam in vita iplius, vel in morte, in cos latas, & inflictas, seu confirmatas, & innouatas per prædecessorem eundem, sicut si (vt prædicitur) essent per nos specialiter numeratæ, & nominatim expresse, tam ad prædictos Iacob. & fil. dicti Ioannis de Col. masculmam & sæmininam prolem corundem Ioannis, & filiorum per verumque sexum posteritatem descendentem ab eis, Pet. & Richardum, & Ioan. de Montenigro præfatos, quam ad coadiutores, fautores, receptatores, susceptores, & sequaces eorum quossibet alios, penitus tollimus & viribus vacuamus: Ita quòd nec etiam pro præterito tempore possint super eis aliquæ personæ impeti, quæ incurrissent eas, aut contra ipsas aliquem esfectum habere. Eisque quod quauis alia quam prafatarum depositionis à Cardinalatibus, prinationis Beneficiorum, & Ecclesiarum, confiscationis bonorum, & iurium, quæ (vt præmittitur) dictis ciuibus, seu aliis sunt concessa, & inhabilitatis ad Papatum, sententia, siue pœna abstulit, reddimus: & irregularitatem, se quam quoquo modo contraxerint, remouemus, & notam abolemus ipfius: Inhibentes ne iam dicta Præneste cum monte suo reædificetur, vel muniatur, aut ciuitatis nomen, siue Episcopatum recuperet, absque nostra licentia speciali. Non obstantibus quibuscunque constitutionibus, processibus, inhibitionibus, decretis, priuilegiis, indulgentiis, & litteris Apo-

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

stolicis, per que presentibus non expressa, vel totaliter non inserta, earum effectus possit quomodolibet impediri, & de quibus, quorumque totis tenoribus, de verbo ad verbum, debeat in nostris litteris sieri mentio specialis.

Bulle de Benedict XI. qui reuoque la suspension qu'auoit ordonné Boniface à ceux qui auoient faculté de donner des licences, tant en Droit Ciuil que Canon.

Au Tresor Bonisace num. 765.

BENEDICTYS Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christo silio P. Regi Francor. illustri salutem, & Apostol. benedictionem. 1304. . Vt eò magis erga Deum, & Apostolicam Sedem regalis deuotionis excrescat affectus, quò sibi gratiosiorem Sedem repererit suprà dictam, votis tuis libenter annuimus, tuásque petitiones quantum cum Deopossumus fauorabiliter exaudimus. Dudum siquidem Bonifacius Papa VIII. prædecessor noster certis ex causis omnes in regno tuo potestatem habentes licentiandi Magistros, aut Doctores in Theologica Facultate, seu in Iure canonico, vel ciuili ab huiusmodi potestate suspendit vsque ad eiusdem Sedis beneplacitum voluntatis, decernens extunc irritum, & intracf. secus super hoc à quoquam scienter, vel ignoranter contingeret attemptari. Nosautem Celsitudinis Regalis obtentu, pro cuius parte super hoc nobis extitit supplicatum, suspensionem & decretum huiusmodi auctoritate Apostolica reuocamus, volentes, vt omnes in codem regno potestatem huiusmodi obtinentes ca vtantur liberè sicut priùs: quod si forsan aliqui huiusmodi suspensione durante in iure, ac facultate prædictis licentiati suerint per cosdem, quod actum per eos extitit in hac parte ratum nihilominus sit & sirmum, ac si cadem suspensio nullatenus præcessisset. Datum Viterbij 14. Kal. Maij Pontificat. nostri anno 1. sub bulla plumbi.

Benedict pardonne la desobeyssance, & contumace d'aucuns Prelats, Chapitres & Docteurs François, pour n'estre pas comparus à Rome au commandement que leur en auoit fait Boniface VIII.

Au Tresor Boniface num. 767.

Ft iii

D ENEDICTVS Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio Philippo Regi Francorum illustri salutem, & Apostolicam bene- 13. May. dictionem. Dudum Bonifacius Papa VIII. prædecessor noster venerabiles fratres nostros Archiepiscopos & Episcopos, & dilectos filios Electos, & Capitula Ecclesiarum cathedralium regni Francia, ac Doctores in Theologia, & Magistros in Iure canonico, & ciuili, de regno natos eodem, ob certas causas in litteris suis super hoc directis expressas, ad suam præsentiam conuocauit, mandans districté in virtute obedientiæ, vt coram ipso eis ad hoc statuto termino comparerent. Quorum plures, sicut ex parte tua nobis fuit expositum, coram prædecessore prædicto non comparuerunt termino præsibato. Nos autem Celsitudinis Regalis obtentu, pro cuius parte super hoc nobis extitit supplicatum, prædictis omnibus qui in iis inobedientes tucrunt, vel etiam contumaces, remittimus huiusmodi inobedientiam, contumaciam & contemptum, vt exinde nullum ipsis possit imminere dispen-

dium, nullumque obstaculum interponi. Datum Perusij 3. Id. Maij, Pon-tisicatus nostri anno 1.

Bulle de Benediët X I. au Roy, quireuoque & annulle les suspensions qu'auoit fait Boniface VIII. des graces & indults accordez au Roy, au Royaume, à ses Ofsiciers & à ses amis, & l'acte qu'il auoit fait pour délier plusieurs personnes du serment de fidelité auquel ils estoient obligez envers le Roy. Remet le Roy & son Royaume, ses Conseillers & amis en mesme estat qu'ils estoient auant ladite suspension, fors & excepté Guillaume de Nogaret duquel il se reserve l'absolution: reuoque aussi & annulle les privileges accordez au preiudice du Roy & du Royaume, post ortam discordiam entre le Roy & Boniface.

Coffre Boniface num. 769. & au coffre des Bulles num. 151.

1304. 13. May.

D ENEDICTVS Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christo Dilio Philippo Regi Francorum illustri salutem, & Apostolicam benedictionem. Ad statum tuum & regni tui felicem paternis desideriis aspirantes, ad ea libenter intendimus, per quæ status ipse summotis impedimentis quibullibet, votiuis iugiter successibus prosperetur, & salutaria dante Domino recipiat incrementa. Dudum siquidem, prout ex parte tua fuit expositum coram nobis, Bonifacius Papa VIII. prædecessor noster, nonnullos contra te, ac regnum tuum, confiliarios, familiares, officiales, fautores, & valitores tuos regni prædicti, processus fecit diuersorum tenorum, variásque sententias promulgauit, gratias, prinilegia, & indulta tibi, & eis concessa suspendit. Pluribus insuper nonnulla priuilegia, in tuam & regni prædicti læsionem concessit, declarationes circa fines, seu limitationes edidit dicti regni, ac nonnullos, qui tibi iuramento fidelitatis, & ex aliis vinculis, & obligationibus tenebantur astricti, ab huiusmodi iuramentis, vinculis & obligationibus prorsus absoluit, in tuum, & aliorum prædictorum, ac eiusdem regni non modicum præiudicium, & grauamen. Nos autem, qui regalem magnificentiam apud Deum, & homines cupimus exaltari, volentes tibi, regno, consiliariis, familiaribus, officialibus, fautoribus, & valitoribus præfatis, ne prætextu processium, sententiarum, suspensionum, declarationum, & absolutionum huiusmodi, aliquid tuo, seu corum statui, vel saluti dispendium spiritualiter, auttemporaliter imminere valeat, prouidere; omnes, & singulos processus habitos, & sententias promulgatas, suspensiones, & declarationes, ac absolutiones, ve præmittitur factas contra te, regnum, confiliarios, familiares, officiales & valitores, præfata per cumdem prædecessorem, in quacumque forma verborum, quibuscunque de causis, siue dicti processus, & sententia, suspensiones, declarationes, & absolutiones fuerint publicati, siue non, siue verbo tantum, siue etiam in scripturam redacti extiterint, auctoritate Apostolica, de Apostolica plenitudine potestatis reuocamus, annullamus, & viribus vacuamus, téque, ac regnum, confiliarios, familiares, officiales, fautores, & valitores suprà dicta (Guillelmo de Nogareto milite, cuius absolutionem nobis specialiter reservamus, dumtaxat excepto) ad plenum reponimus, & reducimus in cum statum in quo cratis ante processus, & sententias, suspensiones, declarationes & absolutiones pradicta, vt ex eis vel corum aliquo tibi, vel eis, aut tuo, vel ipforum statui, aut saluti præiudicium nequeat prouenire, vel obstaculum aliquod interponi. Omnia quoque priuilegia & indulgentias cuicunque genti, vniuer-

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

sitati, velloco, seu singularibus personis, cuiuscunque conditionis, status aut dignitatis existant, in tuum, seu dicti regni præiudicium, ab codem prædecessore post ortam discordiam inter te, & ipsum, quomodocunque, & in quacunque forma verborum concessa, eadem auctoritate cassamus, irritamus, & exnunc viribus vacuamus, decernendo ea nullius existere sirmitatis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ reuocationis, annullationis, vacuationis, reservationis, repositionis, reductionis, cassationis, irritationis, & constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Perusij 3. Idus Maij, Pontificatus nostri anno primo.

Actes par lesquels six Cardinaux enquis par les Agens du Roy, s'ils ne vouloient pas adherer auec sa Maiesté en l'affaire contre Boniface : quatre desdits Cardinaux furent d'aduis de sçanoir auparauant l'intention du Pape, & deux adherent auec le Roy pour la conuocation du Concile general.

Au Tresor Boniface num. 770.772.

231

N nomine Dom. Amen. Per præsens publicum instrumentum pateat vniuersis, quòd anno Domini 1304. &c. vt in præsedenti littera, acce-2. May. dentes personaliter ad præsentiam venerabilium patrum domini R. S. Eustachij Diaconi Card. domini fratris R. tit. S. Pudentian. Presbyteri Cardinalis, & domini fratris G. tit. S. Martini in montibus Presbyt. Cardinalis, eorum cuilibet Viterbij in ipsorum hospitiis singulariter, & diuissim præsentauerunt litteras Regis Franc. tenoris sequentis. Phil. Dei gratia, &c. inestabilis amoris dulcedine, &c. Qui R. S. Eustachij respondit: Honorem, statum, & exaltationem domini Regis, & regni Franc. nos assertamus: sed ista requisita, & contenta in dictis litteris sunt proposita, & requisita in consistorio coram domino Papa, & Cardinalibus: qui dominus Papa respondit, quòd super hoc habebit deliberationem: nos verò suæ ordinationi & beneplacito stanus, & in eo quod ipse consenserit & mandauerit, idem volumus & consentimus.

R. Cardinalis S. Pudentianæ respondit: Quia videmus expediens pro Ecclesia Dei, & populi Christiani totius mundi, & pro statu regni Franciæ, nos consentimus & assentimus vt Concilium siat, & promittimus ad hoc dare opem & operam essicaces, quantum ad nos pertinet.

G. Card. sancti Martini respondit: Nos diligimus honorem, & statum Ecclesiæ Romanæ, & honorem Regis, & regni Franciæ & commodum: sed ista sunt proposita & requisita coram domino nostro summo Pontifice, & Cardinalibus: in co quod dominus Papa deliberabit super hoc, parati sumus consentire & assentire, pro bono statu Ecclesiæ & mundi. Signé.

N nomine Domini. Amen. Per præsens publicum instrumentum pateat vniuersis, quòd anno Natiuitatis Domini 1304. indict. 2. mensis Maij die 12. Pontificatus sanctissimi patris dom. Benedicti P. X I. anno 1. nobiles viri domini Guillelmus de Chatenayo, & Hugo de Cella excellentissimi principis Regis Franciæ illustris milites & nuncij, vnà mecum Petro de Piperno Notario insta scripto, ad hoc specialiter vocato & rogato, accedentes ad præsentiam reuerendi patris domini frattis I. Episc. Portuen.

& S. Rufinæ Perusij in suo hospitio præsentauerunt quasdam litteras clausas credentiæ, & alias apertas, sigillo præfati dom. Regis Franciæ sigillatas, prout mihi Petro Notario plenè constat, ex parte dicti dom. Regis: quarum litterarum tenor est talis: Philippus Dei gratia Franc. Rex, Venerab. patri amico in Christo carissimo I. Portuen. & S. Rusinæ Episcopo salutem, & sinceræ dilectionis affectum. Ineffabilis amoris dulcedine, &c. vt in pracedenti. Dat. Parisius die 1. Iulij, anno Dom. 1303. Post præsentationem dictarum litterarum eidem domino I. Episcopo Portuensi, & S. Rusinæ, & per eundem diligenter inspectarum, dicti milites ex parte dicti dom. Regis, ab eodem petierunt cum instantia, vt ipse iuxta tenorem dictarum litterarum pro honore Dei, & augmento Catholicæ fidei, & bono statu vniuersalis Ecclesiæ, & totius populi Christiani, & vt Terræsanctæsubsidio succurratur, ad conuocandum & congregandum dictum Concilium Ioco & tempore congruis, vellet dare opem & operam efficaces, & suum præstare assensum. Qui dom. I. Episc. Portuen. & sanctæ Rusinæ in mei Petri Notarij, & dictorum militum præsentia respondit in hunc modum: Nos diligimus statum, & honorem Ecclesia Romana, & Regis Francia, & pacem totius populi Christiani vellemus: sed ista vestra requisitio, & contenta in dictis litteris sunt requisita, & proposita coram Papa, & Cardinalibus: in eo quod ipse dominus Papa deliberabit super hoc, nos consentimus, & assensum præstamus.

Item, præsati milites alias litteras Regis similis tenoris, directas reuerendo in Christo patri L. sanctæ Mariæ in via lata Diacono Cardinali, præsentauerunt die 12. mensis Maij, anno prædicto: qui respondit in hunc modum: Placet nobis pro statu Ecclesiæ Romanæ, & pace & tranquillitate totius populi Christiani, & regni Franc. cuius honorem diligimus, vt Concilium generale conuocetur & congregetur, & super hoc consentimus, & nostrum præstamus assensum.

Item, præfati milites alias litteras Regis similis tenoris, directas reu. in Christo patri domino I. S. Georgij ad Velum aureum Diacono Cardinali, præsentauerunt die 15. Maij: qui respondit in hunc modum: Ista vestra requisitio est proposita coram domino nostro; nos ad hoc non respondemus ante suam responsionem, sed audita eius responsione, & beneplacito, nos respondebimus, & aliud responsum non damus ad præsens. Signé.

Bulle du Pape Benedict, par laquelle aprés auoir exageré la capture du Pape Boniface, & le vol du tresor de l'Eglise, il nomme tous ceux qui en estoient accusez, qu'il denonce auoir encouru excommunicationis sententiam promulgatam à canone, & tous ceux qui les ont assistez, les cite à certain iour pour
comparoir pardeuant luy, pour oüir ce qu'ilordonnera contre eux; autrement qu'il
procedera contre eux via regia.

Au Tresor Boniface num. 794.

1304. 7. luin. Benedictivs Episcopus seruus seruorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Flagitiosum seelus, & sceleste slagitium, quod quidam sceleratusimi viri summum audentes nesas in personam bonæ memoriæ Bonisacij P. VIII. prædecessoris nostri non sine graui persidia commiserunt, puniendum persequi, ex iustis causis huc vsque distulimus: sed vsteriùs sustinere non possumus, quin exurgamus, imò Deus in nobis exurgat, vt dissipentur inimici eius, & ab ipsius facie sugiant qui oderunt eum, dissipentur, dicimus si verè pæniteant, sicut adprædicationem Ionæ Niniue conuersa

conversa est, aliàs ve Iericho subvertantur. Olim siquidem dum idem Bonifacius Anagniæ propriæ originis loco cum sua curia resideret ipsum nonnulli perditionis filij primogeniti sathanæ, & iniquitatis alumni, omni pudore postposito, & reucrentia retroiecta, prælatum subditi, parentem liberi, & vassalli dominum, Guillelmus scil. de Nogareto, Raynaldus de Supino, Thomas de Morolo, Robertus filius dicti Raynaldi, Petrus de Genazano, Stephanus filius eius, Adenulphus, & Nicolaus nati quondam Marthiæ, Giffredus Buffa, Orlandus, & Petrus de Luparia ciues Anagnini milites, Sciarra de Columna, Ioannes filius Landulphi, Gofredus filius Ioannis de Ceccano, Maximus de Trebis, & alij factionis ministri armati hostiliter & iniuriosè ceperunt, manus in eum iniecerunt impias, proteruas crexerunt ceruices, & blasphemiarum voces funcstas ignominiose iactarunt. Eorum etiam facto, & opera per eiusdem factionis complices, & alios thesaurus Romanæ Ecclesiæ ablatus violenter extitit, & nequiter asportatus; hæc palam, hæc publicè, hæc notoriè, & in nostris ctiam oculis patrata fuerunt, in iis læsæ Maiestatis, perduellionis, sacrilegij, legis Iuliæ de vi publica, Corneliæ de sicariis, priuati carceris, rapinæ, furti, & tot alia, quot ex huiusmodi facto facinora sunt secuta, crimina, & felloniæ etiam delictum commissa notamus, in iis stupidi facti sumus. Quis crudelis hic à lacrimis temperet, quis odiosus compassionem non habeat, quis deses, aut remissus iudex ad puniendum non surgat, quis pius sine misericors non efficiatur seucrus? hic violata securitas, hic immunitas temerata, propria patria tutela non fuit, nec domus refugium, summum Pontificium dehonestatum est, & suo capto sponso Ecclesia quodammodo captinata. Quis locus reperietur amodò tutus, quæ fancta Romano violato Pontifice poterunt inueniri? O piaculare flagitium! ò inauditum facinus! ô Anagnia misera quæ talia sieri in te passa es! Ros & pluuia super te non cadant, & in alios descendant montes, te autem transeant, quia te vidente, & prohibere valente fortis cecidit, & accinctus robore superatus est. O intelicissimi patratores, non imitati quem nos imitari volumus Dauid sanctum, qui in Christum Domini, etiam inimicum persecutorem & æmulum suum, quia dictum erat, Nolite tangere Christos meos, manum extendere noluit, & in extendentem irrui gladio iustè fecit. Infandus dolor, lamentabile factum, perniciosum exemplum, & inexpiabile malum, & confusio manifesta! Sume lamentum Ecclesia, ora tua sletibus rigent, elegi & in adiutorium debitæ vltionis filij tui de longè veniant, &filiæ tuæ de latere surgant. Verum quia scriptum est, Feci sudicium, & iustitiam, & honor Regis iudicium diligit: nos in prædictis sic iudicium quod ad honorem nostrum pertinet facere cupimus, quòd à iustitia minimè diuertamus, ideóque forma iuris, quæ, sicut hæc sunt, seruatur in notoriis, obseruata; præfatos superius nominatim expressos cæterósque participes, qui hoc in suprà dictum Bonifacium in personis propriis exercuerunt Anagniæ, omnésque qui in his dederunt auxilium, consilium vel fauorem, denunciamus de fratrum nostrorum confilio præsente hac multitudine copiosa, promulgatam à canone excommunicationis sententiam incurrisse, ipsósque citamus peremptorie quatenus infra festum SS. Apostolorum Petri & Pauli proximè venturum personaliter compareant coram nobis, iustam dante Domino nostram super præmislis, quæ vt præmittitur notoria sunt, audituri sententiam, nostrisque mandatis, & iuslionibus humiliter parituri; alioquin corum nonobstante absentia contra eos viaincedentes regia procedemus. Hanc autem citationem nostram, quam non sine causa ex

# 234 PR. DV DIFF. DE BONIF. VIII. ET PHIL. LE BEL.

certa scientia secimus, ipsos artare volumus, sicut si eorum quomodolibet apprehendisset. Vt autem hi nostri processus ad communem omnium notitiam deducantur, &c. Datum Perusij 7. Idus Iunij, Pontif. nostri anno 1.

Extrait de diuers Historiens, de ce qui se passa entre le Pape Benedict XI. & le Roy.

Chronicon Illustrisimi Principis Comitis Montisfortis. Anno M. CCC. IV.

Post Pascha, Benedictus Papa recedit de Romana vrbe, & vadit Perusium, cum sua Curia. Hic quoque Benedictus simultatem, & dissidium, quæ suborta suerant inter Regem Franciæ Philippum, & Bonisacium Papam, sedauit: & prinilegia, ac libertates, quibus Regem prinauerat Bonisacius, prædecessor einsidem, restituit Regi, & concessit, sicut antiquitus, in hebdomada Pentecostes, præsentibus Regis nunciis, Perusijin Consistorio, anno Domini prætaxato.

Thomas de Walsingham in Tpodigmate Neustria. Anno M. CCC. IV.

PAPA Benedictus, considerans pium esse, ouem errantem, etiam licèt inuitam, ad ouile reducere, Regem Francorum, non petentem, à sententia excommunicationis per prædecessorem suum lata in eum, absoluit,

Extraict des Annales de France de M. Nicole Gilles. L'an M. C C C.

PRES ledict Boniface, fut Pape Benoist XI. de ce nom, qui ne le fut que huict mois, & quelques iours. Iceluy Pape Benoist reuoqua les reservations, & graces expectatives, que ledit Boniface avoit octroyées, contraires aux saincts Decrets: & voulut que les élections, consismations, & autres dispositions des Benefices de ce Royaume, cussent lieu: & que ceux, à qui ce appartenoit, en vsassent, comme paravant. Et sur ce octroya ledit Benoist ses Bulles, & lettres Apostoliques, qu'il envoya au Roy de France, desquelles la teneur s'ensuit: Benedictus Episcopus, servus servorum Dei, carissimo in Christo silio, Philippo Regi Francie illustri, salutem, & Apostolicam benedictionem. Vi eò magis erga Deum, & Apostolicam Sedem, &c.

M. C.C. IV. Encetemps, le Roy estantà Paris, seit assembler en l'E-glise Nostre-Dame plusieurs Euesques, Abbez, Barons, & Cheualiers, & Ieur monstra vn rescript, que le Pape Benoist, qui auoit esté esseu aprés Bonisace, luy auoit enuoyé, lequel il seit lire: & par iceluy ledict Pape absoluoit le Roy, la Royne, ses enfans, & son Royaume, de la sentence d'excommuniement, que le Pape Bonisace VIII. auoit prononcée contr'eux, combien que le Roy n'eust de ce faict aucune poursuite, ainsi que le Pape l'attestoit par les dites lettres. Et pour faire ayde au Roy, asin qu'il peust reduire sa monnoye à la valeur ancienne, il luy octroya le reuenu d'vn an des prebendes de ceux qui mourroient en son Royaume, & les dismes des Benesices de deux années: & excommunia tous les aduersaires dudit Roy, & de son Royaume: & auec ce restituoit au Chancelier de Paris la faculté de la licence de tous les Maistres de Theologie, & Decret: laquelle faculté ledit seu Pape Bonisace luy auoit ostée, & icelle retenue à luy, & ses successes successes que luy auoit ostée, & icelle retenue à luy, & ses successes que ce se successes que de la leur pape Bonisace luy auoit ostée, & icelle retenue à luy, & ses successes que ce se successes que le la leur pape Bonisace luy auoit ostée, & icelle retenue à luy, & ses successes que le la leur pape Bonisace luy auoit ostée, & icelle retenue à luy, & ses successes que le la leur pape Bonisace luy auoit ostée.

# LE SIEGE VACANT

PAR LA MORT

DV PAPE

BENOIST XI

• • • • • 

**ξ** ...



ACTE PAR LEQVEL GVILLAVME DE NOGARET considerant la mauuaise vie de seu Boniface VIII. couuerte de crimes enormes, & voyant que plusieurs personnes qui sont à present assistans le S. Siege, ont approuné sa maunaise vie, & qu'il est à craindre que ses adherens seront ausi pernicieux à l'Eglise qu'il a esté, s'il n'y est pourueu : Il appelle au S. Siege, & à toute l'Eglise qui doit estre assemblée, & au Pape futur, crainte que les Cardinaux qui sont fauteurs dudit Boniface n'élisent quelqu'un de ceux qui ont en participation à ses crimes: afin qu'ils ne pensent point à élire aucun de ces gens là comme excommuniez à Canone. Que la iuste crainte qu'il a de ces fauteurs de Boniface l'a empesché de se trouver au S. Siege. Il adiouste qu'il ne nomme pas quant à present ces fauteurs, que leurs deportemens denotent assez. Cet acte est fait pardeuant l'Official de Paris.

Coffre Boniface num. 750.



Niver sis præsentes litteras inspecturis, Officialis Curiæ Paris. Sede vacante salutem in Domino. Noueritis Septembre. quòd nobilis vir dom. Guillelmus de Nogareto miles illustris Regis Francor. coram nobis personaliter constitutus in scriptis appellationem interposuit in hæc verba: Scriptum est nihil essequod Ecclesiæ Dei magis officiat, quam vt indignipastores adanimarum regimen assuman-

tur : si hoc est igitur periculosum in quibuslibet Ecclesiarum Prælatis, quanto sit periculosius in summo Pontifice cum indignus assumitur, diuina testante Scriptura, nec non peruersus & detestabilis exitus ex promotione Bonifacij proximò defuncti, qui Dei Ecclesia nostris præsuit temporibus, ostendit præsentibus qui nunc viuunt, ac eis qui sequuntur suturo tempore dat exemplum. Cæterum prouerbium est vulgare, Tales discipuli qualis magister. Eapropter Guillelmus de Nogareto videns quamplures personas maxime aliquas Sedi Apostolica assistentes, nedum in vita sua souisse in suis peruersitatibus dictum Bonifacium, sed nunc post mortemeius, vbi cessat causa terroris cius effrenatæ potentiæ quæ tunc ipsosaliqualiter excusabat, ipsum Bonifacium, eius abhorrendam memoriam, ac ipsius damnabilia facta sequentes, ac etiam defendentes, ne super hæresi, schismate, simoniaca peste, sodomitali abominatione, homicidiis, aliisque innumerabilibus vitiis, concupiscentiis, in quibus in profundo malorum positus, & prostratus incorrigibilis, ac insperatus decessit, conuocetur Ecclesia per Concilium generale, fiat iustitia, prout decet ex quo censendi sunt hæresis manifesti fautores, intuens proh dolor! quòd filij matris sancta Romana Ecclesiæ pugnant sie turpiter contra eam, quæ semper fuit sine macula sine ruga, tradunt gentibus in derisum, semper castam violare conantur, ancrassati dilatati per cam recalcitrant contra ipsam, vbera sanctissima, quæ sunt meliora vino matris nostræ castissimæ vnguentis optimis slagrantia, nobis vitæ pabulum effundentia, subacare nituntur ad instar vberum meretricis: Sicut me contra dictum Bonifacium exposui pro desensione matris præfatæ, sic & contra cius sequaces, & fautores qui quodammodo censendi sunt co peiores, & magis si tolerarentur Ecclesia Dei nociui. Memurum volens opponere pro defensione Ecclesiæ memoratæ in ils scriptis prouoco, & appello ad Sedem Apostolicam, ad totámque Dei Ecclesiam congregandam, & ad summum Pontificem futurum legitimum,

seu ad eum quem melius valeam appellare, ne reuerendi patres Cardinales dicta labe fautoriæ carentes quenquam ex eis fautoribus, aut eis coniunctis, vel adhærentibus, quoquomodo præsumant eligere in Ecclesiæ Dei pastorem, nec cum eis vipote excommunicatis à canone, ad electionem, vel electionis ipsius tractatum procedant, nec eis communicent Ecclesiæ Dei pretiosissimam margaritam. Quam appellationem, ad dictam Sedem, ac reuerendorum patrum cœtum Cardinalium propter metum iustum prædictorum fautorum, & corum inimicitias, quibus me grauissime persequuntur, non audens accedere, interpono, protestor, & publico coram vobis, domine Officialis Paris. Curiæ, volens, & requirens dictis patribus reuerendis, ac omnibus Catholicis, quorum cuiuslibet interest, fieri manifestum. Præfatos verò fautores cesso ad præsens nominare, ex causa, nec est periculum, cum corum opera manifesta, gestus insuper omnibus qui sint ipsi manifesté declarent, & ab corum fructibus claré noscuntur: ex abundanti tamen me probaturum offero prædicta omnia & singula loco & tempere opportunis. In quorum omnium testimonium sigillum Curiæ Parif. præsentibus litteris ad requisitionem, & rogatum dicti domini Guil-Ielmi militis duximus apponendum. Dat. anno Dom. 1504. die Sabbati post festum Natiuitatis B. Mariæ Virginis.

Acte de Guillaume de Nogaret qui contient ses protestations & excuses, ne pouuant seurement les declarer au S. Siege: Proteste que tout ce qu'il dira contre Boniface est vray, & qu'il en a esté informé par personnes dignes de foy.

Declare que s'il demande absolution à cautele ou autrement pour seurcté de sa conscience, qu'il n'entend pas appronuer aucune action dudit Boniface, ny estre lié en quelque sorte par luy.

Aprés suit ce qu'il propose contre Boniface.

Heretique, idolatre, simoniaque, sacrilege, habuit vitiosum ingressum ad Papatum, dissipaieur des biens d'Eglise, vsurier, homicide, sodomite, touchat schisma in Ecclesia, a troublé le College des Cardinaux par les Colonnes, a ruiné la ville de Rome, les Barons, & les Grands, a suscité les dinissions dans l'Italie, & entre les Princes Chrestiens, a tenté par divers moyens de ruiner le Royaume de France, principalem columnam Ecclesiæ Romanæ, a tiré de la France tout l'argent qu'il a pû, en a ruiné les Eglises, a meu plusieurs questions iniques contre la France & l'Eglise Gallicane. A voulu connoquer les Prelats François, & autres Ecclesiastiques pour la ruine de la France, a menacé ceux qui n'essoient comparus, a excité les Roys contre la France, a suspendu les Facultez de faire des Docteurs, s'estoit reserué la pronisson aux Prelatures, a voulu détruire l'Eglise Gallicane qui fait une grande partie de l'Universelle. Dit que lors que les Ecclesiastiques & les Princes ne mettent ordre à la reformation, chacun a droit de le faire. Que le Roy de France a esté prié de mettre la main à ce desordre, que luy Nogaret a aduerty Boniface de le faire, ce qu'il a méprisé. Que luy Nogaret proposa les crimes de Boniface au Roy, & luy demanda qu'il promeust un Concile general, où il feroit voir les crimes de Boniface; à quoy le Roy consentit, & sont le Parlement. Que le Roy pour conseruer l'union entre l'Eglise de Rome, & luy, auoit enuoyé Nogaret & autres pour cela, mais sans aucun auancement. Que en plein Parlement de France Boniface fut accusé par des personnes eminentes, & arresté que le Concile seroit conuoqué où Bonifice seroit cité. Que tonte la France consentit à cela. Que Nogaret eut ordre du Roy de publier ce qui avoit esté arresté, & de presser le Concile. Boniface s'opposa à sout cela, & ne pensa pas à se instisser, & ainsi tenu pour connainen. Que luy Nogaret a esté

pressé d'vser de force, qu'il auoit differé insques à ce qu'il enst ven le peril eminent, & iusques à ce qu'il eust seeu le dessein de Boniface de publier ses sentences contre la France; & qu'y ayant du peril à differer, que luy Nogaret auec peu de forces, mais asseuré de la instice de son entreprise entra dans Anagnia; les parens de Boniface ayant voulu empescher son dessein, il fut obligé de les forcer assisté de ceux d'Anagnia. Pierre Gayetan & ses enfans estans pris, Nogaret empescha en ce qu'il put la violence, mais l'opiniastreté de Boniface fut cause du mal. Nogaret defendit le pillage du Palais du Pape & du Tresor, mais la furie du soldat sut plus forte. Il sauua neantmoins la vie à Boniface & à ses parens. Nogaret parlant à Boniface luy representa ce qui auoit esté fait en France contre luy, & qu'il estoit tenu pour condamné pour ses heresies, mais qu'il falloit que le Iugement de l'Eglise interninst auant que de le faire mourir; qu'à cet esset il le feroit garder. Ceux d'Anagnia voyans cette garde foible, la chasserent du Palais & d'Anagnia, & en tuerent une partie. Ainsi Boniface fut deliuré, feignit se repentir, & fit mine de pardonner à ceux qui l'auoient ainsi forcé, & mesme à Nogaret, & leur en donna l'absolution, quoy qu'ils n'en eussent besoin, ayant repris l'affaire & pourfuiuy iusqu'à sa mort. Boniface quitta Anagnia, vint à Rome où il mourut blasphemant contre Dieu, & fut le prouerbe accomply, Intrauit vt vulpes, regnauit vt leo, moritur vt canis. Boniface mort, Nogaret a creu deuoir poursuiure: sut à Rome aprés l'élection du Pape. L'accusation d'hereste morte non extinguitur. Prié de differer il obeyt, & le Pape monstra auoir dessein de bien viure auec le Roy. Il vint en France, fit que le Roy enuoya des Ambassadeurs au nouueau Pape, ce que le Pape devoit preuenir, de iure & consuetudine, envoyant la Bulle de sa creation. Dit que le Pape nouueau ne scachant pas son bon dessein ne luy auoit pas voulu donner l'absolution à cautele, & le receuoir à defendre son innocence. Il conclud que le bon zele l'a obligé de faire ce qu'il a fait, & rien fait pourquey il ait encouru in canon. si quis suadente, qui est contre ceux qui mettent la main sur les Ecclesiastiques, dolo & iniuria, non pas contre ceux qui rauissent les biens des Eglises, & qui font iniure aux Ecclesiastiques. Que s'il a excedé en quelque chose, il est prest d'en rendre compte au Concile general où il representera ses actions, & qu'il est prest d'obeir à ce qui sera ingé.

Coffre Boniface Registre C. p. 1 x \*\* x v.

Littera super excusationibus, & ostensione innocentia domini Guillelmi de Nogareto, de prosequutione per cum facta contra Papam Bonifacium VIII.

Niversis præsentes litteras inspecturis, Officialis Curiæ Parissensis, Sede vacante, salutem in Domino. Nouerint vniuersi, quòd no- 7.5eptemb. bilis vir dominus Guillelmus de Nogareto, illustris Regis Franciæ miles, in nostra præsentia propter hoc personaliter constitutus, in scriptis proposuit, & scripta, quæ sequuntur, tradidit, & edidit coram nobis in hunc modum: În nomine Domini nostri Icsu Christi, Amen. Hæ sunt protestationes, quæ sequuntur, & excusationes, quas dictus Guillielmus se præsentare non valens Sedi Apostolica, propterinimicitias manifestas, proponit, & publicat, ad æternam rei memoriam, coram vobis, honorabili viro domino Officiali Curiæ Parisiensis, Sede vacante, vt notæsiant Sedi Apostolicæ, ad suam innocentiam purgandam, & ad finem inferius comprehensum. Dictas verò defensiones, excusationes, & omnia & singula infrà scripta, si quæ sunt, quæ declaratione, seu specificatione per-

sonarum, locorum, temporum, rerum, vel casuum, vel quauis alia, indidigeant, dictus Guillielmus offert se loco, & tempore opportunis declara-

turum, prout de iure fuerit faciendum.

Ante omnia protestatur dictus Guillielmus, quòd si verbo, vel sacto, aliqua erronea, vel aliqua illicita (quod absit) idem Guillielmus proponeret, per infrà scripta, vel alia, hoc esset contra intentionem suam, nec vult, nec intendit super eis esse pertinax: sed omnia correctioni Ecclesiæ, & scipsum supponit.

Item protestatur, quòd non adstringit se, nec adstringere intendit, ad probandum omnia, & singula, infrà scripta, vel aliud proponendum per eum, nisi demum ca, quæ suæ intentioni sufficiant de eisdem, acctiam si,

& prout, iuris necessitas eum adstringer.

Îtem protestatur, quòd omnia, & singula infrà scripta, quæ proponit idem Guillielmus de criminibus dicti Bonifacij, ea proponit informatus ab aliis personis side dignis, credens omnia & singula vera esse, & quòd nihil proponit ad cuiusquam iniuriam, sed ad iuris sui tuitionem.

Item protestatur, quòd, quia bonarum mentium est ibi timere culpam, vbi culpa non est, ne etiam Sedes Apostolica ipsum Guillielmum notetoccasione præmissorum, quæ imponuntur eidem Guillielmo; sed ipsum Guillielmum securiùs ac liberiùs admittat ad omnia; Quia insuper forsitan posset esse ipse Guillielmus ligatus ex caussa alia, quam ignorat, & expedit sibi viam eligere tutiorem, & in omnibus scruare reuerentiam san-Etæ Sedis Apostolicæ, si idem Guillielmus simpliciter fortè, vel cum cautela, vel modo quocumque alio, absolutionem petat ad sui securitatem, & animæ salutem, non hoc intendit verbo, vel sacto, dictum Bonifacium, vel eius facta, vel eius processus illicitos approbare, vel se consiteri ligatum, nec à suis defensionibus, vel excusationibus recedere: sed cas sibi in omnibus, & per omnia esse saluas, cum omnibus iuris benesiciis, ad finem, ad quem inferius idem Guillielmus concludit: quamuis omnes protestationes, & singulas infrà scriptas, idem Guillielmus vult, & intelligit pro repetitis haberi, in quibuscunque proponendis, petendis, supplicandis, per eum, vel alium eius nomine, coram Sede Apostolica, coramque serenissimo principe domino Rege Francia, & cius Curia, vel alibi vbicunque: & nunc, vt extunc, prædicta omnia, & singula protestata repetit, & protestatur idem Guillielmus.

1. Proponit siquidem dictus Guillielmus, quòd dictus Bonifacius habuit vitiosum ingressum ad regimen ouilis Dominici, & aliunde quam per ostium est ingressus, exquo non fuit verus Papa, sed sur, & latro censendus; & de hoc grauiter dissamatus apud bonos, & graues; quod etiam à fructibus eius, iuxta doctrinam Domini, maniseste probatur.

11. Item proponit, quòd dictus Bonifacius erat hareticus, vel à fide Catholica deuius; & de hoc grauiter disfamatus, vt suprà; quod etiam à fructibus eius cognoscitur manifestà

fructibus eius cognoscitur manifestè.

111. Item proponit, quòd dictus Bonifacius fuit, & erat, idololatra, sa-crilegus, diuinationibus vtens, & dæmonum inuocator, & de his grauiter dissamatus est, vt suprà.

IV. Item proponit, quòd dictus Bonifacius fuit, & erat, simoniacus manifestus, detestabilis, sine delectu; quippe qui nihil inuenditum derelinqueret, quod gratis debuisset concedi, ac super eo monitus, & incortigibilis, & de his grauiter disfamatus.

y. Item proponit, quòd dictus Bonifacius fuit, & crat, bonorum Ecclesialti-

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 241

clesiasticorum, immo & ipsarum Ecclesiarum, monasteriorum, & personarum Ecclesiasticarum, nedum ipsorum bonorum, dilapidator, deuoratórque manifestus, & de his grauiter disfamatus, vt suprà.

v 1. Item proponit, quòd dictus Bonifacius fuit, & crat vsurarius ma-

nifestus per suos ministros, & cupidus turpis lucri.

vII. Item proponit, quòd dictus Bonifac. fuit, & erat homicida, pluribus homicidiis post dictu regimen susceptum comissis, & de his grauiter disfamatus, vIII. Item proponit, quòd dictus Bonifacius suit, & erat horribilis So-

domita, & incorrigibilis, & de his grauiter diffamatus, vt suprà.

1 x. Item proponit, quòd dictus Bonifac. fuit, & erat præmissis, & aliis vitiis, & criminibus variis, & diuersis concupiscentiis, & immunditiis suis, notoriis & manifestis dimissus, deditus, inueteratus, prostratus, incorrigibilis, positus in mari magno & profundo malorum, totum corpus Ecclesie scandalizans, & idé abiiciendus, & ampliùs non toleradus in Ecclesia sancta Dei.

x. Item proponit, quòd dictus Bonifac. trahebat secu primo genenna mancipio populorum cateruas, diussiones, discordias, & schismata in Ecclesia Dei fouendo, & etiam suscitando, ex quibus ruina, & peruersio status S. Ecclesia consequebantur, nisi Deus celeri remedio providisset, qui licèt etiam periclitantem, derelica tamen Petri nauicula non dimittit. Benedictus scit ipse.

x 1. Item proponit, quòd dictus Bonifac. permutans statum, & pacem turbans Ecclesiæ, incepità capite, videlicet Rom. Ecclesia, quæ mater & magistra est omnium Ecclesiarum, & semper erit, zizaniam, & discordiam inter Cardinales souendo, ac etiam suscitando, & aliquos ex eis, videlicet Columnenses, in Ecclesia Dei fulgentes, tanquam hæreticos, & simoniacos, à corpore Ecclesiæ separando de sacto, in scandalum Ecclesiæ vniuersæ: fundamenta Ecclesiæ ipsius, quæ in montibus sanctis consistunt, de nocte, & since veritatis luce, & omnium iuriŭ ordine prætermisso, fodiendo, more latronū.

nobilitaté, que maximé in turribus, hoc est, nobilibus, emagnatibus vrbis ipsius, es patrie vicine consistent, quia etiá vrbs ipsa mater, e caput nationi estet preteritis temporibus, constituerit Dominus Iesus Christus in ea domi suam, Arcam sederis huius evicinarum, dictus Bonisac, damnans, contra doctrinam Apostolicam, ipsa Rom. Ecclesia, e eius potestate, per estrenate cupiditatis voraginem abutendo, nobiles ipsos, Barones, e magnates, pro posse suo euulsit, depauperauit, ac suis castris, e fortalitiis, e bonis aliis, per impressionem ossicij sui, e concussionem priuauit, in grauem dicte vrbis periclitationem, e vicinarum scandalum, e totius Ecclesiae sanctae. Dei.

XIII. Item proponit, quòd ad finem scandali, & ruin & Dei Ecclesia, dictus Bonifacius ad diuisionem, & discordiam personarum singularum, ac etiam populorum, tam in Tuscia, quàm alibi, semper intendit, & diuisiones, ac discordias huiusmodi fouit, ac plurimum suscitauit, ex quibus infinita homicidia, & alia scandala sunt sequuta.

XIV. Item proponit, quòd dictus Bonifacius, regiminis sui tempore, Regum, & Principum Catholicorum, & eorum regnorum discordiam, & guerram souit, ac etiam suscitauit, licèt cum suarum imquitatum conceptum non poterat cooperire, alium eorum pacificatione significatum præstabat, aurum ab eis extorquens subtili ingenio, prout abarbaris sieri con-

fueuit; cum tamen pax, & concordia Regum ipforum, & Principum, potissimum sit necessaria ad pacem, & vnitatem Ecclesia sancta Dei.

x v. Item proponit, quòd videns regnum Francia: venerabilem partem Ecclesia: sancta: Dei, ac principalem columnam sustentationis Eccles

siæ Romanæ, doctrinæ sacræ paginæ, & sidei Catholicæ splendore lucens, ab initio temporis sui regiminis, semper conatus est regimen huius conculcare, & lumen sux claritatis auferre, & regnum ipsum destruere, & ad nihilum deducere suo posse, præsumens quòd prostrato regno hu-

iusmodi, facile sibi esset de cæteris suam voluntatem complere.

x v 1. Item proponit, quòd ad finem conculcationis regni Franciæ prædicti, nunc blandiens, & gratiis coloratis, nunc minis, terroribus, & aliis modis diuersis, dominum Philippum Regem Franciæ prædictum, Principem Christianissimum, decipere conatus fuit, ad patientiam eius peruersorum actuum, & abeo, more in aliis Regibus minimè consueto, omne, quod potuit, aurum emunxit. Eidem cum ad voluntatem suam sibi pecunias non fundebat, grauiter comminando, sicut Prælatis, & aliis personis Ecclesiasticis faciebat ipsius regni, interdum etiam falsa crimina imponendo, vt sub disciplinæ posset colore, eius pecunias exhaurire, & id etiam pro libito conculcare.

x v 11. Item proponit, quòd ad finem dictæ conculcationis, ab Ecclesiis, & Ecclesialticis personis dicti regni, per sui officij effrenatam potentiam, infinitas auri, & pecuniæ, quantitates extorsit, & per modos huiusmodi plures Ecclesias, & monasteria depauperauit, in tantum, quòd oportuit plures ex eis terras, castra, & villas, hæreditatésque alias distrahere, ex quibus cultus Dei consueuerat annona sustentari, quarum quantitatum summa est quasi inæstimabilis: ad quæ omnia restituenda tenetur Romana Ecclesia, quatenus ad eam peruenerit, & quatenus actiones habet, & prosecutionem legitimam ad bona ibidem quæsita, & mobilia con-

gregata, quæ hodie in malos vius notoriè disperguntur.

xv 111. Item proponit, quòd ad finem dicta ruina, & voracitatem sua cupiditatis pleniùs faciendam, & prouocandam Ecclesiam Gallicanam ack schisma, Regi & Ecclesiæ Gallicanæ prædictis quæstiones mouit implicitas, insolitas, ponderosas, ac importabiles, cum tamen nulli alij Principi, Ecclesiæ, vel regno huiusmodi quæstiones moueret, in quo regno Franciæ fides viget, religio, & Cleri honestas : vbi insuper libertas Ecclesiastica, ad Romanam Ecclesiam obedientia, defensio Ecclesiarum, iuriúmque Ecclesiasticorum solutio, & conservatio, plenè, & devote exercentur, exhibentur, & præstantur inter cætera regna mundi: Ex quo liquet clarissima conicctura, & euidens demonstratio ipsius Bonifacij iniquitatum conceptus.

x 1 x. Item proponit, quòd dictus Bonifacius conuocationem fecit non necessariam, non viilem, non decentem, sed plenam scandalo, de dicti regni Prælatis, Abbatibus, Magistris Theologis, & Iuris professoribus vtriusque, volens, & intendens excacare, seu extinguere lumen, & oculos dicti regni, & per consequens in foueam secum regnum ipsum prostrare, dicendo non esse ci curæ de scandalo alio, velschismate, si sequerentur, cum tamen ad ea vitanda obmittenda fuissent, quæ sine mortali peccato potuissent obmitti.

x x. Item proponit, quòd cum multi ex dictis Prælatis, Abbatibus, Doctoribus, & personis vocatis, se legitime excusassent, alij verò venissent ad Romanam Curiam, dictus Bonifacius non venientibus minas feroces intulit, & terrores, venientibus verò, loco remunerationis obedientia, promitlis diuersis gratiis, ab eis, antequam vellet eos licentiatos, pecunias exhausit quascunque potuit extorquere; aliis relinquens exemplum, si, quod absit, suisset ei creditum, cum quis corum thronum summi Pontificis ascenderit in futurum, indigens pecuniæ congregandæ, conuocationem faciat Prælatorum regni Franciæ, ad habendum eorum pecunias tali modo; de quo meritò suit generatum scandalum in animis audientium quorumcunque: Ex quibus patet luce clariùs ipsius Bonifacij de prauitate intentionis conceptus.

x x 1. Item proponit, quòd ad commutandum, seu destruendum regnum prædictum Franciæ, prouocauit quantum potuit excellentem principem Regem Allemanorum illustrem, Flamingos, aliósque Reges, & Principes, ac populos contra Regem, & regnum Franciæ verbis, & sactis.

x x 1 1. Item proponit, quòd nuper, ante mortem suam, dicta scandala continuans, Reges, & Principes conuocauit, & quantum in se fuit etiam prouocauit, vt cum auxilio pecuniæ suæ venirent ad conterendum Romanos, Campanos, & alios Christianos sideles, sine omni causla rationabili siue iusta: & erat tunc, pridie festi Natiuitatis gloriosæ Virginis, & antè, in proposito, & actu huiusmodi faciendi.

prædictum, dictus Bonifacius in festo Assumptionis beatæ Mariæ Virginis suspenderat potestatem creandi, & promouendi ad Doctoriam, vel Magisterium, quemcunque promouendum in Facultatibus Theologiæ, Iuris canonici, vel ciuilis, Parissis, vel in aliis Studiis quibuscunque priuilegiatis regni Franciæ: & reservationem secerat provisionis omnium cathedralium Ecclesiarum, quas in ipso regno vacare contingeret, quandiu duraret discordia, quam ipse supponebat, cum alia nulla erat inter dictum dominum Regem, & Romanam Ecclesiam.

xxIV. Item proponit, quòd tunc, pridie dicti festi, & diebus, & mensibus proximè præcedentibus, dictus Bonifacius suit, & erat in proposito, & actu scandalizandi, & conuiciandi spiritualiter, & temporaliter, manisestè contra Deum, & iustitiam, dominum Regem, & regnum Franciæ prædictum: & processus suos ad hunc sinem conceperat, & ordinauerat, quos proponebat, & disposuerat, in die festi prædicti in ciuitate Anagniensi publicari, ex quibus schismatis manisestè periculum sequebatur.

xxv. Item proponit, quòd non erat locus remedio, nisi sibi occurreretur de sacto, cùm humiliter, & instantissimè, diuersis temporibus, monitus, & requisitus ex parte dicti domini Regis, Prælatorum, & Baronum regni prædicti Franciæ, & per plures alias eminentes personas, cessare velle
à ruina, & scandalo regni prædicti, ac totius Ecclesiæ generalis, tanto
magis instammabatur ipse Bonifacius, & tanto minus proficiebatur in eo,
nec erat quisquam, ad quem commodè posset recurri, propter moræ periculum, & maximè schismatis, & propter potentiam, & resistentiam Bonisacij suprà dicti.

x x v i. Item quòd cùm ad conservationem & desensionem corporis vniuersi Catholica Ecclesia, necessaria sit conservatio, ac desensio partium corporis ipsius, & maximè tam magna partis, tam egregia, corporis ipsius Ecclesia, vt est regnum Francia, cùm ipsa Ecclesia in partibus suis consistat, in
casu maniscitè tam necessario, vbi non erat locus ali, remedio, moraque
etiam breuis temporis graue ac irreparabile periculum allatura suisset, maximè schismatis, vt est dictum, ad occurrendum, & resistendum sacto dicto
Bonisacio, ne persiceret incepta scandala suprà dicta, debuit, & potuit assurgere quilibet Catholicus Christianus, potissimum miles, & maxime dicti regni, cuius specialiter intererat, etiam priuatus quilibet, in Ecclesiastica, & sacularis potestatis desectum, auctoritate legis diuina, & huma-

næ; & si nulla lex hoc exprimeret, satishoc ratio naturalis ostendit.

xxv11. Item proponit, quòd cùm dictus Bonifacius manifeste nequam, & corruptus esset oculis Ecclesiæ, &, vt apparet ex præcedentibus, ad scandalum Ecclesiæ Dei tenderet, nedum ex suo doloso proposito, sed etiam ipso facto, in Ecclesiasticæ potestatis desectum, ciiciendus fuit per sæcularem potestatem, & etiam à quocumque priuato, maximè milite, in defectum Ecclesiastica, ac sacularis potestatis, in tanto necessitatis articulo, vbi non erat locus alij remedio, vt dictum est; cum membra huius sacri, ac mystici corporis, sicut corporis cuiuslibet hominis, mutuum sibi, iuxta doctrinam Apostolicam, debeant auxilium, ad conseruationem

corporis vinuerli.

xxv111. Item proponit, quòd licèt hæc cura, & Ecclesiæ defensio, à Christo Domino Principibus sæcularibus sit commissa, vt in simoniacis, maxime monitis, comprimendis, hareticis, & schismaticis deilciendis, & iis qui contra Ecclesiasticam disciplinam agunt, vt dictus Bonifacius agebat manifeste, continendis, quos Ecclesia humilitas non potest corrigere, vt erat in proposito, vel aliàs, in Ecclesiastica potestatis defectum, rigorem suæ potestatis intra Ecclesiam, hoc est, in personis Ecclesiasticis debeant exercere; quod si obmiserint, cum possint, ratio exigetur ab eis: in vtriusque tamen, Ecclesiastica, & sacularis, potestatis defectum, huiusmodi Ecclesiæ defensio, necessitate temporis, cuilibet Catholico priuato, qui possit, incumbit.

x x 1 x. Item proponit, quòd si hæc cura & defensio aliarum Ecclesiarum pertinet ad Principes sæculares, potissimum Ecclesiæ Romanæ defensio, vt fuit in proposito, quæ caput est Ecclesiarum omnium, & magistra; & ideo eius defensio principaliter pertinet ad dictos Principes, & etiam, in vtriusque potestatis, Ecclesiastica, & sacularis, defectum, ad quemliber Catholicum Christianum, maxime militem, qui pro Reipublica defen-

sione mortem subiretenetur, vtest ipse Guillielmus.

xxx. Item proponit, quòd dictus dominus Rex Francia instanter, & pluries, nedum anno præterito, sed etiam antè iamdudum, suerat requisitus pro Romana Ecclesia, & Ecclesiis regnisui, quas omnes dictus Bonifacius deuorabat, vt pro Christo, & defensione Fidei, ad liberandam Romanam, & vniuerfalem Ecclesiam à scandalo & periculo suprà dictis, & ca-

ptiuitate Bonifacij suprà dicti deberet intendere.

xxx1. Item proponit, quòd iamdudum quadriennium est elapsum, vel circa, idem Guillielmus zelo Dei, & Fidei, caritatiue, & canonice monuit prædictum Bonifacium super simonia prædicta Ecclesiarum, & rerum Ecclesiasticarum, ac oppressionibus Ecclesia Gallicana: qui, more viperæ, monitionem, omnémque disciplinam abiecit, ac magis in prauæ cupiditatis libidinem, quam ante exarsit. Cumque ipsum Guillielmum super his noluisset audire, primòsecretè, secundò coram testibus legitimis monitus, idem Guillielmus dixisset Ecclesia, si commode potuisset, sed propter eius auctoritatem, & potentiam omnis disciplina Ecclesiastica cessabat in co, immo potius ab ipso cratabiecta.

XXXII. Item proponit, quòd idem Guillielmus, videns & intuens periculum, & Candalum Ecclesia Dei, ex persona, & factis dicti Bonifacij, zelo Dei, sidei Catholica, ac sancta matris Ecclesia, iamdudum, scilicet in Quadragesima proxime præterita fuit annus clapsus, proposuit dieti Bonifaci) defectus, & crimina prædicta dicto domino Regi Francia, non audens propter terrorem, auctoritatem, & effrenatam potentiam dicti Bonifacij, pro his Bonifacium ipsum adire; requisius que dominum Regem præfatum, ve conuocationem Concilij generalis procuraret: Prouocans idem Guillielmus dictum Bonifacium super præmissis ad iudicium Concilij prædicti, & offerens se coram dicto Concilio prosequi legitime suprà dicta paratum, & adhuc offert idem, prouiso per Ecclesiam, ve sine periculo suo, quod propere dictas inimicitias sibi imminet, possit secure exequi negotium huiusmodi, iustitia mediante.

x x x 1 1 1. Item, proponit, quòd dictà prouocationi facta per eundem Guillielmum, dictus dominus Rex, multaque eminentes persona, in Parlamento facto Parisius, in quo dictus Bonifacius publicè de haresi, & pra-

dictis criminibus pluribus delatus extitit, adhæserunt.

xxxIV. Item proponit, quòd licèt dictus dominus Rexpersonam, liberos, & regnum suum, pro Fidei, & Romanæ Ecclesiæ desensione exponere semper paratus existat, attamen more probi silij erubescens retegere verenda illius, quem pro patre habebat, & vt patrem bona side venerabatur, tardauit, & eò distulit adhibere remedium in prædictis, quousque ignis dicti scandali sic suit incensus, quòd nisi dictus dominus Rex ipse desensioni status Ecclesiæ diligentiùs intendisset, petendo, & procurando Concilium generale, ad adhibendum super his remedium opportunum, grauis, & instantis ruinæ status Ecclesiæ periculum imminebat.

& x x v. Item proponit, quòd dictus dominus Rex, certis ex caussis, & specialiter ad procurandum, confortandum, & conservandum, cum confilio & auxilio amicorum, domini Regis ipsius, & Ecclesiæ, pacem, & vnitatem, quæ fuit pristinis temporibus inter Romanam Ecclesiam, ac dictum dominum Regem, cius progenitores, ac regnum Franciæ, milit, & desti-

nauit nuntium ad vrbem, & partes alias dictum Guillielmum.

xxxv1. Item proponit, quòd dictus Guillielmus, dicto mandato suscepto, ad vrbem, & alias partes, se conferens, sideliter laborauit, ad confortationem, & conservationem pacis, & dictæ vnitatis, Ecclesiæ Romanæ, Regis, & regni Franciæ: Sed nihil proficere valuit cum Bonisacio suprà dicto.

debuisset manum apponere ad liberandum Ecclesiam à notorio, & instanti periculo suprà dicto, tamensentiens Parlamentum generale in regno Francia, pro arduis regni Francia negotiis, faciendum, & sperans quòd super adhibendo remedio, sine scandalo, in ipso Parlamento deberet haberi tractatus, expectanit vique post Parlamentum prædictum, in quo dictus Bonifacius suit delatus per eminentes personas legitime super hæres, & aliis pluribus criminibus, & descetibus suprà dictis: ac dominus Rex ipse, & Prælati dicti regni præsentes requisiti sucrunt, ve dicto periculo remedium adhibere deberent, dando opem & operam essicacem, ad connocandum generale Concilium, vbi de præmissis sieret, quod institia suaderet, fuitque dictus Bonifacius ad dictum generale Concilium legitime prouocatus.

exxviii. Item proponit, quòd dictus dominus Rex, & Prælati regni ipfius præfentes, pro se, & pro tota Ecclesia Gallicana, requisitionem, scilicet, procurandi conuocationem dicti Concilij ad sinem prædictum, admiserunt, & se ad præstandum opem & operam ad procurandum conuocationem huiusmodi, obtulerunt, adhærendo nihilominus prouocationi

dicti Guillichmi primòfactæ.

XXXIX. Item proponit, quò d dietus dominus Rex mandauit dieto Guillielmo, tunc in illis partibus agenti, vt processum publicaret prædietum,

Hh in

in dicto Parlamento habitum, & vt prouocaret conuocationem dicti Concilij.

x 1. Item proponit, quòd cùm idem Guillielmus vellet processus huiusmodi publicare ipsi Bonifacio, & ipsum requirere super conuocatione
dicti Concilij generalis, metu iusto, & propter mortis periculum, quod
dictus Bonifacius sibi parabat, non potuit Bonifacium ipsum adire securè,
nec etiam Cardinales venerandos.

XLI. Item proponit, quòd dictus Bonifacius certioratus, & sciens dictos processus contra eum habitos, quæsitis falsis, & plenis iniquitate coloribus, malè sibi conscius de præmissis, & ideo iudicium subtersugiens, nedum denegauit verbo, & facto conuocationem dicti Concilij, quam iam vltro, si esset innocens, vel se vellet corrigere, obtulisset: sed etiam dictis domino Regi, Prælatis, & eis in præmissis adhærentibus, grauiter est minatus, & se constituit in contumacia manisesta, & totaliter impediuit, ne sieri posset iustitia de prædictis.

x 1 11. Item proponit, quòd ex eo, quòd dictus Bonifacius de præmissis erat grauiter distamatus, & accusatus legitime, seu delatus, nec super eis se purgare curauit: quia etiam se posuit in contumacia manifesta, & suit iudicij subtersugus, vt est dictum, in omnibus prædictis criminibus, de iure, pro conuicto, & confesso haberi debuit, & habetur, & in caussa hæresis maxime, in qua pro verè hæretico damnato haberi debuit, & habetur, sine aliqua approbatione, & constitutione Concilij generalis.

LIII. Item proponit, quòd idem Guillielmus fuit pro Romana Ecclesia instanter, pluries, & legitimè requisitus, vt facto manu militari occurreret instantibus scandalis, & periculis ipsius Romana, ac Vniuersalis

Ecclesiæ, quæ dictus Bonifacius præparauerat, vt est dictum.

x 11 v. Item proponit, quòd dictus Guillielmus expectans ampliùs adhuc, si fortè dictus Bonifacius se corrigeret, distulit prædictis scandalis Ecclesiæ sacto occurrere, vsque ad diem Lunæ proximum ante sestum Natiuitatis beatæ Mariæ Virginis prædictum, in tantum quousque vidit præsens periculum, cui necessariò sacto occurrendum suit; nec suit locus alij remedio, cùmin die sesti prædicti publicare suos iniquos processus disposuerat dictus Bonifacius, in ruinam, & scandalum dicti regni Franciæ, & totius Ecclesiæ sanctæ Dei; omnisque mora erat graue, & irreparabile periculum allatura, nec erant aliqui Cardinales, seu quicunque alij, qui possent, vel auderent, iuxta disciplinam Ecclesiasticam, occurrere periculis suprà dictis, propter terrorem, & essentatam potentiam Bonifacij inueterati.

x 1 v. Item proponit, quòd tunc dictus Guillielmus, licèt se non benè munitum, nec se sufficientem habere comitiuam videret, volens magis pro defensione Fidei, & vnitatis Romanæ Ecclesiæ cum suo Rege & regno Franciæ mortis subire discrimen, quàm verè tanta opprobria vlteriùs tolerare, sperans, quòd si non habere poterat sie subitò gentem armorum, sufficientem ad complendum, & perficiendum dictum negotium, quòd Christus Dominus, cuius erat negotium, licèt insperatum, scilicet duos solùm Scutiseros, seu Domicellos de sua patria secum habens, vocatis & subitò accersitis pluribus nobilibus, & aliis bonis viris, Ecclesiæ Romanæ deuotis, maximè de Campania, in vigilia, seu pridie sessi Natiuitatis beatæ Mariæ prædicti, intrauit Anagniam: & quia aliàs commodè non poterat procedere in negotio suprà dicto, cum comitiua equitum & peditum Romanæ Ecclesiæ deuotorum.



eò intrauerant, non declinando ad dextram, vel sinistram, ad domum dicti Bonifacij venerunt, eratque iter eorum ante domum Petri Gaijtani, nepotis ipsius Bonifacij, idem Petrus, eiusque liberi, & familiares, impedire dictum Guillielmum, & eius comitiuam, volentes, cum Sbirris, & incustellamtis, domum suam, & viam publicam munientes, ipsi Guillielmo, & eius comitiuæ, hostiliter, sicut inimici Dei, & Ecclesiæ, resistentes, plura mala per suam vim & potentiam intulerunt, munieruntque similiter domos, & turres, domum Bonifacij præsati circumuicinas, & vicini proximi, ad impediendum violenter ipsum Guillielmum cum comitiua sua, in negotio Christi prædicto.

x L v 1 1. Item proponit, quòd tunc, ex necessitate, oportuit ipsum Guillielmum, & eius comitiuam prædictam, per pugnam, & aggressum, capere domos, turres, ipsa fortalitia, dictumque Petrum Gaiitanum, & eius li-

beros, aliter non volentes negotium Christi complere.

x l v 1 11. Item proponit, quòd dictus Guillielmus Potestatem, Capitaneumque, & populum congregatum dictæ ciuitatis in platea communi adiens, eis exposuit caussam sui aduentus, & suæ intentionis propositum, & eos requisiuit instanter, vt Dei, & Fidei contemplatione, ac Romanæ Ecclesiæ, quam dictus Bonisacius captiuabat, sibi consilium, & auxilium opportunum præstarent, ad complendum negotium Christi prædictum, defensionis Ecclesiæ; qui pariter vnanimes, & concordes, sibi ad her consilium, & auxilium promiserunt, & eum, & alios, qui venerant cum codem, sub side sua etiam receperunt; Capitaneussque, & maiores dictæ ciuitatis Anagnien, de populi totius consensu, & nomine ciuitatis, ipsum Guillielmum, & eos qui cum eo venerant, ad pugnandum, & pro dicto negotio laborandum, palàm, & publicè secuti suerunt, vexillum Ecclessiæ Romanæ secum habentes, & publicè deserentes.

domo, & liberis, capti essent, & antè, idem Guillielmus tractatum sibi motum, quantum in se suit, suscepit, & secit quidquid potuit, ve posset ingredi domum dicti Bonisacij, & ipsum adire, pro faciendo, quod saciendum tunc temporis incumbebat, sine aggressu armatorum hominum, atque pugna: quod obtinere non potuit, propter dicti Bonisacij pertinaciam, & suorum; quòd faciebat dictus Guillielmus, ne diriperetur thesaurus, qui esse in domo dicti Bonisacij dicebatur, & ne ipse Bonisacius in

persona periculum pateretur.

L. Item proponit, quòd cùm dictus Guillielmus, propter tractatum prædictum, qui sibi per aliquos mouebatur, & pro habendo consilio super eo, & propter necessitatem personæ suæ, longè aliquantulum à domo dicti Bonifacij se traxisset in ciuitate prædicta, illi, qui in comitiua ipsius Guillielmi venerant, & homines Anagnini cum eis, per aggressum, quia eliter non poterant, domum dicti Bonifacij, & eius cameram sucrunt ingressi, antequam idem Guillielmus venisset de loco, in quo se traxerat de se-orsum.

Li. Item proponit, quòdantè & posteà, & in ipso ingressu domus dicti Bonifacij, ibi suit tumultus; & per familiares, & coniunctos ipsius Bonifacij, & per homines Anagninos, & alios, multa ablata dicuntur de domo prædicta; & si hoc suit, factum est ipsorum, Guillielmo inuito, qui antè hoc prohibuerat, quantum potuerat, omnibus, qui venerant cum codem, & recommendauerat eis thesauri, & rerum mobilium dicti Bonifacij cu-

stod am, & salutem ipsius Bonifacij, ne in persona periculum pateretur.

prædicta, hoc factum fuit sine noxa, & culpa ipsius Guillielmi; & quidquid potuit, secit idem Guillielmus, vt thesaurum, & res eiusmodi Ecclessiæ saluarentur, & quæ ex eis salua suerunt, ipsius Guillielmi ministerio salua suere.

LIII. Item proponit, quòd propter diligentiam, & curam dicti Guillielmi, vita salua tunc suit dicto Bonisacio, dicto Petro Gaiitano, & eius liberis, cum, nisi idem Guillielmus prohibuisset, intersecti suissent.

LIV. Item proponit, quòd cùm dictus Guillichmus ad dognum dicti Bonifacij venisset, Bonifacium ipsum adiuit, pluribus bonis præsentibus personis, ac palam exposuit sibi caussam sui aduentus, & modum, exponens ipsi Bonifacio processus prædictos, contra eum habitos, super dictis criminibus, & defectibus ipsius Bonifacij, ipsius etiam Bonifacij subterfugium, & contumaciam, & purgationis defectum, ex quibus habebatur pro conuicto, & confesso, & in casu hæresis, pro damnato. Verûm quia hoc decebat Ecclesia iudicio declarari, antequam sieret mortis executio contra cum, dictus Guillielmus sibi exposuit, quòd volebat ci vitam seruare, ne à sanguinem eius sitientibus, propter eius demerita, occideretur, sine iudicio, & ipsum generalis Concilij iudicio repræsentare; quod nolens subire volebat, com iudicium in eum inuitum, maxime in casu haresis, redderetur: Volebat etiam facere & dare opem & operam efficaces dictus Guillielmus, ne ipse Bonifacius posser mala, & scandala Ecclesiæ Dei, in membris suis, maxime dicto domino Regi, & regno Francia inferre, qua praparauerat, & decreuerat facienda. Et quòd ad hunc finem custodiam ipsi Bonifacio dictus Guillielmus adhibebat, ius publicum, & defensionem Fidei, & tactum matris Ecclesia exequendo, non adipsius Bonifacij iniuriam, vel alterius cuiuscunque.

Lv. Item proponit, quòd à die Sabbathi, pridic dicti festi Natiuitatis glorios Virginis, circa Vesperas, dictus Guillielmus adhibitis Capitaneo ciuitatis, & aliis Baronibus, & nobilibus, Romanæ Ecclesiæ sidelibus, & subditis, adhibuit dictam custodiam, ad sinem prædictum, vsque addiem Lunæ sequentem, hora primæ, qua homines Anagnini, qui primò ipsum Guillielmum, & comitiuam suam modicam, respectu ipsorum, sub side sua receperant, & ad hoc auxilium præstiterant, cum aggressu, & potentia ipsum Guillielmum, & alios, qui secum erant, de domo dicti Bonisacij, & tota Anagnia deiecerunt, plures ex eis occidendo, & omnibus dam-

na, & iniurias grauissimas irrogando.

LVI. Item proponit, quòd postea distus Bonisacius, sine custodia, in sua libertate existens, deuotionem pænitentiæ in se simulans, quam non habebat, vt apparuit ex postsasto, sponte remisitomnibus, qui in præmissis, per ipsum Guillielmum gestis, & eius comitiuam, suerant, vel auxilium præstiterant, vel assensim, omnem rancorem, omnem iram, omnem pænam, ac excommunicationis notam, si quam incurrerant ex præmissis, licètipsi nulla pæna, vel excommunicatione possent, vel deberent notari: immo potius præmium eis pro Christi negotio, quod gesterant, non pæna deberetur; & ideo tanquam virtuosum negotium exequentes, ipsius negotij executionem posteares sumpserunt, & vsque ad mortem eius prosequuti fuerunt, & adhuc contra eius memoriam, & sequaces prosequi legitimè sunt parati.

LVII. Item proponit, quòd dictus Bonifacius dimittens Anagniam, ac Roman

Romam veniens, postea vixit diebus pluribus, quibus Deum recognoscere, & se corrigere potuisset, & etiam debuisset; qui, more aspidis, aures suas obturans, pertinax in suis sceleribus, & iniquitate, insaniens, & Deum blasphemans, mortuus suit, vt vulgariter prouerbium impleretur, quod dicebatur de co, scilicet, Intrauit vt vulpes, regnauit vt leo, morieur vt canis.

LVIII. Item proponit, quòd post mortem dicti Bonisacij, sanctissimo patre domino summo Pontissice ad ipsum Pontissicatum assumpto, idem Guillielmus appropinquauit Romæ, ad prosequendum, vnà cum sociis suis, negotium inceptum conuocationis Concilij generalis, cùm dictus Bonisacius super hæresi, & criminibus, quæ morte non extinguuntur, esser delatus, & perniciosum esser, ac cederet in ruinam, & scandalum Ecclesiæ sanctæ Dei, si memoria cius cum debito sonitu non periret, prout ipse viuendo meruit, & in morte, multíque, ad exemplum eius vitæ, damnabilis primo gehennæ mancipio traherentur, quod per Sedem Apostolicam summè vitandum.

LIX. Item proponit, quòd ipso Guillielmo se ad eius prosequutionem parante, reuerendus pater dominus Episcopus Tholosæ, ex parte præsati domini summi Pontificis ipsum Guillielmum instanter requisiuit, vt vs-que ad nouum mandatum domini Regis prædicti, prædictam prosequutionem differre deberet, cùm ipse dominus Papa ad pacem dicti domini Regis, & eius regni, & reformationem dicti scandali, Ecclesiæ, & regni Franciæ, intenderet, & conservationem vnitatis, quæ suit hactenus

inter Ecclesiam, & dominum Regem, & regnum prædictos.

LX. Item proponit, quòd idem Guillielmus, ob reuerentiam præfati domini summi Pontificis distulit tunc prosequutionem prædictam contra dicti Bonifacij memoriam; & affectans super omnia renouationem, & confirmationem pacis, & vnitatis Romanæ Ecclesiæ, dicti domini Regis, & regni sui, quæ suit pristinis temporibus, omissis omnibus negotiis aliis, festinauit venire ad dominum Regem prædictum, & sibi, & eius venerabili Consilio, fideliter exposuit piam, & sanctam intentionem domini Papæ præfati, & totis viribus laborauit, vt ipse dominus Rex mitteret solemnes nuntios, ad procurandum, suscipiendum, & confirmandum ea, quæ pacis sunt, inter Romanam Ecclesiam, & dictos dominum Regem, & regnum; quod fecit dominus Rex, ad procurationem ipiius Guillielmi, piam intentionem, & affectionem oftendens, quam habet ad Ecclesiam, matrem suam, ex abundantia caritatis, eam præueniens, tamen priùs ex parte dicti domini summi Pontificis, Bulla super creatione summi noui Pontificis, & Legati ad firmandum dictas amicitias, de iure & consuctudine, mitti potius debuissent; ex qua procuratione dichi Guilliel- mi, secutus est dictus nuntius per dominum Regem missus mediantibus, cum dicto domino summo Pontifice confirmationis dicta pacis, & vnitatis desideratus affectus, & reuocatio plurium peruersorum processuum, quos dictus Bonifacius attentauerat, in praiudicium dicti domini Regis, & Ecclesia Gallicana; & semper apud dominum summum Pontificem idem Guillielmus, qui nuntius erat cum eis, cum prædictis aliis solemnibus nuntiis præsentialiter laborasset, si ipsi domino placuisset; qui fortè ignorans ipsius Guillielmi innocentiam super præmissis sibi impositis, ipsum Guillielmum vitauit, vt sibi placuit, nec ad cautelam absolutionem petentem, & se paratum defendere super eis, ad hoc admisit eundem, propter ea, quæ ab aliquibus sibi falsò suggerebantur. contra ipsum Guilliel-

mum. Ex præmissis igitur concludit dictus Guillielmus, se in præmissis bono zelo Dei, & sidei, ac desensionis Ecclesiæ sanctæ Dei, & specialiter sui domini Regis, & regni Franciæ, quos persequebatur dictus Bo. nifacius, vt corum verè perfidus inimicus, ac legitime processisse, agonizando pro iustitia, pro Romana Ecclesia, pro Republica, vt miles sidelis, ac pro sua patria dicti regni, ac pro suo domino Rege Franciæ, cuius idem Guillielmus miles, ac vassallus existit, ac defendendo vnitatem Romanæ Ecclesia, dicti domini Regis, & regni Francorum, pro cuius conscruatione fuerat dissamatus; & se super sibi impositis innocentem suisse, & esse; nec intendit fecisse, propter quod potuerit in Canonem, Si quis suadente, vel alium incidisse, qui pœnas inferunt eis, qui dolo, & per iniuriam, non ex iusta caussa, ad captionem, vel indebitam custodiam Clericorum procedunt, qui personis Ecclesiasticis iniurias inferunt, non ius publicum exequendo, qui etiam bona Ecclesiarum violenter rapiunt, vel inuadunt; cum tamen idem Guillielmus dicta bona, & thesaurum ipsius posse suo saluauerit Ecclesia suprà dicta. Et cum operam daret rei licita dictus Guillielmus, si eo inuito, & prohibere non valente, iuxta prædictam executionem iustitiæ, aliquid est ablatum, idem Guillielmus est censendus extra noxam, & culpam. Item si fortè, quod absit, appareat ipsum Guillielmum super præmissis aliquatenus excessisse, hoc esset sine dolo ipsius: culpáque extenuaretur per supposita per eundem; paratum se offerens idem Guillielmus ad correctionem Ecclesiæ suscipiendam humiliter, & deuotè: propterea quòd idem Guillielmus timet coram Sede Apostolica de præmissis fibi ad luggestionem inimicorum suorum quæstionem fieri, vel moueri, ciúlque intersit apud dictam Sedem, vel alibi, vbi pro ligato, vel excommunicato idem Guillielmus habeatur pro præmissis, ne vexetur: cùm alibi, vbi idem Guillielmus non ligatus esse intendit, apud ipsum quoque generale Concilium, idem Guillielmus defensiones, & excusationes suas super præmissis proponere intendat, & offerat, ac prosequi negotium principale prædictum, & se ostendere innocentem paratus sit: & si forte in aliquo esset culpabilis, correctionem subire, ad cognitionem Ecclesia, in generali futuro Concilio congreganda, cuius conuocationem petierunt eminentes personæ, quæ coram domino Regeprædicto, suis Prælatis reuerendis, & Baronibus, dictum Bonifacium tunc viuentem, in Parlamento publico, in festo Natiuitatis beati Ioannis Baptista anni præteriti, Parisius, legitime detulerunt, & eum ad generalis Concilij prouocauerunt iudicium super hæresi, & aliis pluribus criminibus, & defectibus prædictis, & requifierunt, vt ipsi conuocationi daret Maiestas regia opem & operam efficacem; præmissaque, quatenus ipsum Guillielmum tangere possunt, sintaccessoria iudicio, & negotio principali prædicto maiori, de quo in dicto Concilio generali per Ecclesiam debet cognosci; nec per minorem quæilionem maiori præiudicium iudicio fieri debeat, vel per accessorium principali: Adhærens insuper dictus Guillielmus prouocationi nedum propriæ, sed ctiam ei, quam dicta eminentes persona in dicto Parlamento secerunt, requilitioni, & petitioni generalis Concilij, quam ipsi fecerunt; cuius Concilij iudicium idem Guillielmus super præmissis subire intendit; cumque dicti Guillielmi negotium super præmissis ex dicto principali dependear, vt est dictum, & ei accedat, cognitionem iudicij dicti Concilij dictus Guillielmus inuocat, & implorat, & Sedi Apostolica supplicat, ad dictum Concilium prouocando, ne aduersus ipsum Guillielmum, non auditum, & defendere se paratum super eis, in quoquam super præmissis procedat;

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

25E

& si forté processit, id reuocet & annullet. Verum, si forté dicta Sedes cognosceret, ipsum Guillielmum, super præmissis, coram ipsa Sede, se teneri defendere, ac prosequi dictum principale negotium, non expectato iudicio Concilij generalis; offert dictus Guillielmus nunc, vt extunc, se paratum cognitionem, ac iudicium dictæ Sedis subire super sufficientia, de loco, securitate, & aliis ipsi Guillielmo prouiso contra dictas inimicitias: & si fortè culpabilis in quoquam repertus fuerit, eius correctionem humiliter, & deuoté recipere, & eius obedire mandatis. Et hoc offert idem Guillielmus vestræ reuerentiæ, ac promittit pro dicta Sede recipienti, & præmissa omnia apud vos publicat, vt per vos nota siant sanctæ Sedi prædictæ, ac omnibus quorum interest, ex eo quod idem Guillielmus, propter manifestas, & graues inimicitias, quas habet apud dictam Sedem, & in itinere aliquorum potentium, qui manifeste ex præmissis minitantur ipsi Guillielmo, & ipsum offendere nituntur, & impediunt cognitionem, perquisitionem & prosequutionem hæresis, & criminum præmissorum, sine periculo personæ suæ, Sedem ipsam adire non potest. În cuius rei testimonium sigillum Curiæ Parisien. præsentibus litteris duximus apponendum. Datum & actum anno Dom. 1304, die Lunæ in vigilia Natiuitatis Virginis gloriosæ.

Acte de Guillaume de Nogaret. Il dit que Benedict, decedé depuis peu, auoit mal informé, procedé contre luy, dont il demande la cassation, ayant declaré qu'il estoit encouru in canonem latx sententix, auec quelques autres qu'il y auoit compris, pour auoir commis plusieurs crimes contre Boniface, & pillé le tresor de l'Eglise. Sur cela il represente le faict, & dit, Qu'il sut enuoyé par le Roy were Boniface, où il trouua l'Ambassadeur du Roy d'Allemagne. Que Boniface sit voir sa mauuaise volonté contre ces Roys, voyant qu'ils auoient intention de faire la paix pour secourir la Terre Saincte. Qu'estant en Cour de Rome il apprit les vices de Bonifice, & comme il s'en fut bien informé, voulut l'en aduertir; mais auant cela il luy dit que le Roy ne luy auoit point donné cette charge; mais que le zele l'y obligeoit. Boniface augmenta sa rage contre luy, & il revint en France, où il representa au Roy ce qu'il auoit fait, & sceu des actions du Pape. En une assemblée de Prelats & de Nobles il sit rapport de ce qu'il auoit fait, & qu'il estoit necessaire de remedier aux maux que faisoit le Pape : le Roy fut conseillé de bien penser sur cette affaire, & sit une autre assemblée, en laquelle l'affaire bien discutée, fut resolu que l'on poursuiuroit la conuocation du Concile general, où le Pape Boniface se purgeroit. Boniface indigné de cette procedure, au lieu de changer de vie sit ce qu'il pût pour ruiner le Royaume & l'Eglise Gallicane, se reserua ioutes les pronisions des Eglises Cathedrales, suspendit toutes les facultez de ceux qui faisoient les Docteurs. Mais ayant resolu de publier ses falminations contre le Roy, & le Royaume le iour de la Natiuité de N. Dame, luy Nogaret ne pouuat souffrir cette iniure, & voyant le mal qui en pouuoit venir s'en retourna en Italie, où il communiqua auec quelques Romains bien intentionnez pour s'opposer à ces desseins : en sorte qu'ayant assemblé quelques Barons de Rome, & de la Noblesse de la campagne qui l'éleurent chef de cette entreprise, ils entrerent auec des forces dans Anagnia la veille de la Nostre-Dame, où le Capitaine de la ville, & les principaux habitans auec l'estendart de l'Eglise de Rome, se declarerent pour luy: la resistance que sirent les amis de Boniface, l'obligea à forcer son Palais; où estant il parla au Pape, luy remonstra ses crimes, & les maux qu'il proiettoit de faire, & comme il fuyoit le iugement de l'Eglise. Luy dit que son intention estoit de le conséruer pour le reseruer au sugement de l'Eglise au Concile general. Lors sans le

foin de Nogaret il eust esté tué, dont plusieurs luy en ont depuis sait reprochè. Pendant cela, l'on dit que quelques-vns d'Anagnia, les domestiques de Boniface, & autres de la lie du peuple pillerent quelques meubles de Boniface, & quelque soin qu'on y peust prendre l'on ne put empescher cela. Nogaret dit, habebam enim duos tantum de mea patria mecum domicellos, le reste de ces gens de guerre, peu exceptez, n'estant point de sa connoissance: asseurant que ce qui a esté sauné du tresor de l'Eglise l'a esté par son soin; qu'il n'a point touché à la personne de Boniface, ny soussert qu'on l'ait touché; il a voulu & donné ordre que ses domestiques ordinaires luy administrassent son boire & son manger.

Aprés il traite l'affaire du Pape Celestin, & comme Boniface l'auoit trompé. Que Boniface est verus latro. Parle amplement de la disserence qu'il y a interverum Pastorem & Bonifacium. Exaggere ses crimes. Allegue plusieurs raisons tirées de la Sainte Escriture; qu'il a deu entreprendre cette action, & que le zele l'y a porté. Exemples de plusieurs Prelats chastiez & punis pour leurs mauuai-ses actions, & chassez de leurs Eglises. Qu'il faut commencer par les Ecclesia-

stiques à purger l'Eglise de Dicu.

Se plaignant de la procedure du Pape Benedict pour le fait du vol du tresor de l'E-glise, il dit qu'il deuoit plustost proceder contre celuy qui auoit accumulé ces tre-sors par tant de mauuaises voyes & iniustes, & qui auoit ruiné toutes les Eglises. Declare manisestement, que le Pape Benedict auoit esté fort mal informé de

tout ce qui s'est passé à Alagna.

Supplie le Pape reconnoissant la verité de cette affaire de reuoquer ce que Benediét a fait contre luy, & qu'il conuoque le Concile general pour rendre iustice à ceux qui demandent qu'on condamne la memoire du Pape Boniface, & contre ses fauteurs & adherens, s'offrant d'en faire la poursuite comme il faisoit du viuant de Boniface. Mais dautant, dit-il, qu'il y a de ces fauteurs qui sont assistans au S. Siege au grand scandale de l'Eglise, il les recuse.

Sur la fin il demande au S. Siege & au Pape à toute fin absolution à Cautele, ou

par son Ordinaire.

Au tresor coffre Boniface num. 802.

Allegationes excufatoria domini Guillielmi de Nogareto, superfacto Bonifaciano, & protestationes.

R V D E L I s est, qui negligit famam suam, sed magis crudelis qui salutem animæ suæ contemnit. Iuris insuper executio non habet iniuriam, ac interest cuiusque Catholici, si possit, sine peccato prospicere, ne cuiquam sit in scandalum pusillo vel magno. Quapropter ego Guillielmus de Nogareto miles serenissimi principis domini Regis Francia, non intendens ad cuiusquam iniuriam, sed ius publicum exequi, necnon proprium seruare illasum, intelligens felicis recordationis dominum Benedictum summum Pontificem proxime defunctum deceptum falsis suggestionibus, ac per ignorantiam iustitiæ causæ meæ ante decessum suum contra me processum aliquem incepisse, quem, veinfrà subiicio, cum Sedis Apostolicæ reuerentia, quatenus de facto processir, humiliter aliàs postulo reuocari, quo me cum pluribus aliis nominatis per eum, licèt non auditum, nec vocatum publicauit in latæ sententiæ canonem incidisse ratione plurium criminum in personam Bonifacij quondam Romanæ Ecclesiæ præsidentis, & in thesauro Ecclesia apud Anagniam commissorum notoriè in conspectu oculorum suorum, ve asserit: ipsumque dominum summum Pontisicem nos quasi per formam edicti citasse, vt ad diem festi Beatorum Apostolorum Petri & Pauli proximè præteriti coram co comparere deberemus, super præmissis sententiam audituri. De contumacia excusome primitus, quòd processus ipsius vsque in vigilia dicti festi ad quod citatus fueram, notitiam non habui, eram enim in Francia; quare tunc comparere non porui, nec posteà me commode Sedis Apostolicæ conspectui præsentare, tam propter domini Papæ ipsius decessum, qui fuit in proximo, quam propter graues inimicitias quas ibi habeo potentium, qui me propter Christi negotium, vt infrà subiiciam, persequuntur animam meam, quærentes perdere, propter quas sine mortis periculo posteà non potui, nec adhuc possum me dictæ Sedis conspectui præsentare. Licet autem conscientia sit de præmissis innocentiæ meæ testis, ad Dominum timens ne fortè proximo fuo ex præmissis in scandalum, ad hoc vitandum singulos adire non valens, per scripturam omnibus significo iustitiam causæ meæ, paratus si deficerem, vel hactenus defecerim à Catholico quocumque doceri apud Ecclesiam, nihilominus innocentiam meam legitime defensurus, quod omnibus fieri notum insuper est necessarium, ne Dei, ac fidei zelatores à promotione Christi negotij, quod assumitur pro sanctæ Matris Ecclesiæ defensione, propter processum prædictum domini Benedicti tabescant. Igitur diligenter ad ea quæ sequunturaduertite sapientes& docti. Verum quia ex sacto ius oritur, est necesse processus mei seriem ex integro recitari, deinde rationes Iuris diuini & humani subiiciam, ad demonstrandum clarius iustitiam causa mex. Ad hoc sciendum est quòd iam quadriennium est elapsum, anno Domini scilicet millesimo trecentesimo & vltra, cum ego venissem nuncius domini Regis prædicti cum aliis ad præfatum Bonifacium pro domini Regis ipsins negotiis, inter cætera verò ad significandum sibi tunc de nouo contractas amicitias inter dominum Regem ipsum, & Regem Alamannorum illustrem, ad pacem maiorem, & statum tranquillum Ecclesiæ Romanæ, ad pacem etiam subiectorum regnorum ipsorum, ac insuper negotium Terræ Sanctæ per eos vnitos promptiùs assumendum, petendumque ab eo Concilium pro dicto negotio assumendo, cum dictus dominus Rex Franciæ sequi vestigia prædecessorum suorum intenderet ad prosecutionem negotij memorati: nuncij verò Regis Alamannorum præfati propter idem negotium venissent ad eum : vtriusque Regis nuntij specialiter pro prædictis Bonifacium ipfum simul adiuimus, & vna Regum ipsorum intentum exposuimus, ac omnia suprà dicta. Qui more aspidis aures obturans, nos in præmissis audire noluit, nec ei curæ fuit de negotio Terræ Sanetæ, dictumque Regem Alamannorum, & eius electionem multis falsis impositis criminibus, ac exquisitis coloribus reprobauit, & grauiter de Regis ipsius exterminio comminando, nisi daret Ecclesia Tusciam ex integro, intendebat quippe de Tuscia regnum disponere, & ex eo carnem suam fætidam promouere, nam de bono Ecclesiæ non curabat. Si autem dictus Rex sibi daret Tusciam, palam promisit, & obtulit sead pacem eiusintendere, nec non Regem ipsum recipere ad Ecclesiæ gratiam, acipsum exaltando víque ad nubes supra Imperatores, qui pro tempore suerint promouere. Non oblitus insuper Reg. Franc. de ipso multa dixit obprobria, ad ipsum terrendum, Regum ipsorum pacem, & amicitias reprobando, ac nationibus regnorum ipsorum, & ipsis Regibus multiplices blasphemias & iniurias esfundendo, non ad alicuius disciplinæ colorem, sed pacem Regum ipsorum detestans, in seipsum propter pacem sæuiens, nemine sibi causam præstante, iuxta illud, Ex abundantia cordis os loqui-



tur, pacem & præfatas amicitias nisus suit rumpere, venenum & cordis sui nequitiam emittendo: fecit insuper quod potuit, vt nos vtriusque Regis nuncios disiungeret, ad sinem Regum ipsorum concordiæ separandæs Temptans nos qui pro Rege Franciæ veneramus, & inuerecundé petens à Rege ipso magnam pecuniam, vt à personis Ecclesiasticis exigebat. Nos verò omnes eius ventum sic repulinus, quòd non potuit præualere. Tunc igitur ego videns eius nequitiam, super eius hæresi, sodomia, simonia, rapinis, homicidiis, & aliis criminibus informatus damnum Ecclesiæ, nec non pericula quæ Christicolis omnibus imminebant ex peruersis eius operibus intuens, afflictionem Ecclesiarum regni Francia considerans, quas ille Bonifacius deuorabat, sequens doctrinam Dominicam ipsum primò secrete monui, vt à simoniis, extorsionibus, & aliis Ecclesiarum ipsarum Ecclesiasticarum que personarum oppressionibus diuersis, quas sibi plenè humiliter exposui desisteret, sibi signisicans mala quæ publicè dicebantur de eo, reuerentérque supplicans, vt famæ suæ consuleret, Ecclesiis prædictis, & regno. Qui monitione spreta huiusmodi vocatis ad se testibus dicta monitione repetita pleniùs coram eisscire voluit, an præmissa mandatus à domino meo qui me miserat dicerem, an potitis ex meipso. Me verò respondente, quòd ex meipso zelo sidei contemplationéque dictarum Ecclesiarum, & dicti domini mei patroni Ecclesiarum ipsarum motus fueram ad præmissa, more dementis infremit, michi minas graues, iniurias, & blasphemias inferens vehementer, quas in Christo patienter sustinui, cuius zelo ducebar, negotia propter qua veneram, cum aliis nunciis diligenter tractando diebus pluribus cum codem. Tunc ergo reducens ad memoriam quæ de ipso sæpiùs audiueram, ipsum vidi discolum, omni caritate carentem, contra disciplinam agentem Ecclesiæ, ac omnem abicere honestatem, læsus in corde propter Christi obprobrium, & Ecclesiæ suæ periculum, non audens propter eius effrenatam potentiam ampliùs in pramissis procedere, fleui supra Romanam Ecclesiam, per dictum adulterum captiuntam, flebam supra Gallicanam Ecclesiam, quam ille prorsus destruere se iactabat, adquod cotidiè laborabat. Ad dominum autemmeum reueniens de præmissis omnibus informaui, requirens ipsum latius, vt Ecclesias regni sui defenderet, ac Romanam Ecclesiam matrem suam; quæ sibi per plures alios magnæ auctoritatis viros pluries repetita fuere: qui verebatur, vt pudoratus filius verenda illius cernere, quem ob honorem Ecclesiæ venerabatur vt patrem. Comminatis autem, & multiplicatis Ecclesiæ Dei scandalis, per eundem tandem in Quadragesima proximo ante Bonifacij mortem iplius præterita de dicti Bonifacij superstitione deprauata, cæterísque peruersis vitiis, & criminibus eiusdem pleniùs informatus, vidensper rei cuidentiam captiones instantes, quas parabat in laqueum schismatis Ecclesiæ Gallicanæ, vexationes inferendo multiplices, ac quæstiones insolitas nusquam in aliis regnis auditas, implicitas, ponderosas, ac prorsus importabiles suscitando, ve sie regnum ipsum cum non posset aliter prouocare ad schisma, palam cordis venenum proferens, se de schismate si sequeretur penitus non curare. Cum tamen ad vitandum scandalum, etiam iusta qualibet, qua sine mortali peccato potuissent obmitti, vitanda fuissent, cum non haberem vltrà quid facerem, super quibus monueram Bonifacium antè dictum, iuxta Domini consilium, volui Ecclesiæ pandere desectus Bonifacij sæpè dicti. Non audens verò propter mortis periculum pro iis eum adire, dictum dominum Regem adiui, piuribus Prælatis, & Baronibus eidem assistentibus, sibi exponens dicti Bonifacij defectus prædictos, & crimina: ipsum dominum Regem requirens, vt conuocationi daret operam Concilij generalis, coram quo prædicta legitimè me prosequi paratum obtuli zelo Dei, sidei, iustitiæ, ac totius Ecclesiæ sanctæ Dei, ipsum Bonifacium ad dicti Concilij iudicium prouocando. De qua prouocatione constat pleniùs per legitima documenta. Qui dominus Rextuneme audire distulit, sperans, quò dforte distus Bonifacius per viam tractatus pacifici cessaret à dictis scandalis, que contra vnitatein Ecclesiæ Romanæ, & regni Franciæ parabat, ac se corrigeret de prædictis: meumque zelum attendens idem dominus Rex, ad vrbem, & partes me destinauit vicinas, vt cum amicis domini Regis ipsius, & Ecclesiæ tractarem, & darem operam efficacem ad confortandum, & conferuandum vnitatem prædictam. Ego verò mandato suscepto huiusmodi ad partes ipsas me conferens, pro commisso michi negotio laboraui sideliter, nichil autemprosicere volui cum Bonifacio suprà dicto. Me igitur in illis partibus propter hoc existente, dictus Bonifacius publice Parisius coram dicto domino Rege, Prælatis regni, & Baronibus, Iuris diuini & humani Magistris, Conuentibus, Capitulis, communitatibus Ecclesiæ Gallicanæ delatus extitit super hæresi, defectibus, & criminibus suprà dictis, & ad iudicium generalis Concilij prouocatus legitimė per eminentes personas, ac requisita fuit procurari conuocatio dicti generalis Concilij, per dominum Regem & Prælatos prædictos; quod fuit à domino Rege, & Prælatis ipsis concessum, ad dictumque generale Concilium prouocatum per eos: cui prouocationi venerabilis studij Paris. Vniuersitas adhærens, ac Ecclesia Gallicana consensit; prouocationi verò per me primò factæ, vt dictum est, dominus Rex, & prædictæpersonæ eminentes nihilominus adhæserunt, vt constat pleniùs per legitima documenta. Michi fuit mandatum insuper per dominum Regem ipfum, vt processum huiusmodi in illis partibus legitimė publicarem, & procurarem apud Sedem Apostolicam, conuocationem Concilij antè dicti; quæ facere non potui tunc propter mortis periculum, quod michi exinsidiis dicti Bonifacij imminebat, nec ad cius præsentiam poteram venire securus, licet feci quod potui cum illustri Rege Sicilia, ac pluribus aliis viris magnis zelantibus Ecclesiæ Romanæ honorem. Ille verò sciens dictos processus contra se habitos, cum si fuisset innocens, se purgaturus super omnibus, specialiter autem de hæresi, debuisset vel saltem se corrigere, vltróque non requisitus conuocationem Concilij generalis osferre, non eius iudicium subterfugere, ad quod fuerat prouocatus, quod etiam inuitus tenebatur subire; sibi malè conscius in suis peruersitatibus induratus re verbo, & scriptura cuiusdam lamentationis suffragio, sub forma constitutionis ad æternam memoriam publicatæ conuocationem denegauit dicti Concilij, iudicium subterfugiens, de hæresi, & aliis sibi impositis se non curando purgare, nec non in lamentatione huiusmodi colores adinueniens plenos calumnia, blasphemiis, & iniuriis loco purgationis contra dictum Regem, & Prælatos prædictos, vt insanus prorupit. Propter quastemeritates contentas in ea, constitutio fuit huiusmodi per dom. Benedictum Papam prædictum legitime reuocata. & sie sine omni excusatione liquet ipsius Bonifacij prorsus incorrigibilis super pramissis purgationis defectus, iudicij subterfugium, & contumacia manifesta, ex quibus in casu hæresis pro verè hæretico, in omnibus verò criminibus, pro conuicto & confello habetur, præmissisque sceleribus non contentus scandalum, quod postquam ad regimen Ecclesiæ venerat semper minatus suerat, scilicet quòd omnino destrueret regnum Franciæ, etiam siseipsum cum tota Dei Ecclesia re-

gnum ipsum destruendo prostrarer, in festo Assumptionis gloriosæ Virginis anni elapsi proximi complere cœperat, reservando Sedi Apostolicæ provisionem Ecclesiarum Cathedralium cum vacarent, ac potestatem creandi Doctores, seu Magistros in Theologia, Iuris etiam veriusque professionibus in toto ipsoregno de facto suspendendo, ac alia multa gravia contra regnum ipsum præiudicia faciendo. Sed in festo Natiuitatis gloriosæ Virginis proximo tunc sequenti suæ iniquitatis conceptum proposucrat consummare, publicando processus, quos conceperat contra Deum & iustitiam, ad dicti domini Regis, & regni exterminium, & scandalum totius Ecclesiæ sanctæ Dei: non erat aliquis Cardinalis, vel alius qui auderet resistere, vel adhibere remedium propter eius potentiam & terrorem. Nullus Regum vel Principum occurrere se parabat, non erat qui subuenire posset: iuxta disciplinam Ecclesia pertinebat ad Principes saculares Ecclesiam Dei defendere contra eum, ac iuxta statuta Canonum ipsum conterere suzviribus potestatis, sed non crat qui faceret, licèt plures ex eis requisiti fuissent: imminebat casus Ecclesiæ, mora paucorum etiam dierum erat grauissimum, ac irreparabile periculum illatura: sicut Gallicos sic Romanos destruere conabatur, Tuscos, Campanos, & alios Christistideles: principes insuper saculi conuocauerat, vt dixit sapiùs, ad conterenda capita Romanorum: prout enim ipse schismaticus Cardinales dictos de Columna personas eminentes in Ecclesia Dei fulgentes, quia pro veritate Christi contra ipsum legitime petierant conuocationem generalis Concilij, contra Deum, & iustitiam de Ecclesia Dei de facto violenter expulerat, sic Vrbem prostrare, regnumque Francorum conceperat, putans sibi facile per consequens totam Dei Ecclesiam conculcare, per schisma concutere generale. Hæcigitur respiciens, Patrum exempla relegens, licèt negotium insperatum susciperem, verbum illud commemorans, Agonizare projustitia, & Dominus Deus tuus pugnabit pro te contrà aduersarios tuos, magis elegi pro iustitia, me cum mortis discrimine murum opponere, quam tanta Christi obprobria sustinere. Requisitus ergo legitime pluries & instanter, vt in auxilium Ecclesiæ celeriter assurgerem, scutum, & armæ non cum extraneis, sed Ecclesiæ Romanæ sidelibus, & deuotis in eiusadiutorium apprehendi, vt dicto Bonifacio resisterem in facie, ne compleret scandala suprà dicta, ad que suo doloso proposito properabat & actu. Accersitis ergo Baronibus, aliisque Nobilibus Campaniæ, qui me ad hoc prodefensione Ecclesiæ Capitaneum elegerunt & Ducem, pridie festi Natiuitatis Beatæ Virginis ingressus sum Anagniam, cum armata potentia Nobilium prædictorum, namalias non poteram negotium Christi complere, ab Anagninis ciuibus, eorum Capitaneo potestate petij subsidium pro Christi negotio, ac Romana Ecclesia sua matre: auditis verbis huiusmodi ciues ipse cum ad cos ciuitatis ipsius regimen, & iurisdictio pertineret, susceperunt ipsum negotium manisestè, Capitaneus namque cum ciuibus maioribus vexillum Romanæ Ecclesiæ palam semper secum habentes, michi ad coplendum Christi negotium personaliter astiterunt. Cum autem pacifice Bonifacium ipsum adire vellemus, & sibi exprimere causam nostri aduentus, minime potuimus propter eius pertinaciam & resistentiam, & suorum: quare per aggressum belli nos procedere oportuit, ac quod incumbebat facere, cum aliter non possemus. Cum ergo domum dichi Bonifacij fuissemus ingressi, sibi omnes processus dictis Nobilibus præsentibus ego diligenter exposui, & quòd esset subterfugus, & contumax manifestus purgationi se subtrahens, propter quod in casu hæresis pro hæretico vero, in omnibus criminibus

nibus pro conuicto & confesso haberi poterat & debebat, sibique volebam resistere ne persiceret mala que parauerat Ecclesia sanca Dei: cumque volens nollet venire ad iudicium Ecclesia, volebam ipsum à morte custodire iudicio generalis Concilij præsentandum. Multi inhiabant ad eius sanguinem, ego ipsum, & suos à morte defendi, de quo sui ab omni gente tempore aliquo communiter increpatus per aliquos Anagninos, ac suam familiam, & fortè per alios forenses. In turba huiusmodi de pecunia dicti Bonifacij suisque mobilibus multa capta dicuntur, me quantum potui prohibente, & ad custodiam diligentiam quam potui adhibente: sed plenè prouidere non poteram, duos enim tantum de mea patria mecum domicellos habebam, omnes autem alij erant, & omnes paucis exceptis mihi prorsus ignoti, & idcirco non potui plenè, vt volui, consulere Thesauri custodiæ. Nam si potuissem aliter prospexissem, quicquid tamen saluum'fuit de suo Thesauro vel Ecclesia, per mei diligentiam saluum suit, quòd suit magnus Thesaurus sic saluus: personam eius non tetigi, nec tangi permisi, circa ipsum retinui comitiuam decentem, potum & cibum ab aliis quam à suis non permissi ei aliquatenus ministrari, vt periculum personæ eius vitarem. Hic fuit processus Anagniæ, ex quo michi imponitur, me prædicta slagitia commissile, cum tamen manus mundas meas, & meorum samulorum ab omni iniuriosa executione circa personam dicti Bonifacij seruauerim vsquequaque, nec valorem vnius nummi ex thesauro, vel rebus eius attigi, cum esset in potestate mea, si omnia capere voluissem, ad tollendum etemm inuenissem adiutores plurimos quam seruandum. Duo quippe sunt in hoc negotio principaliter attendenda. Primum, si processus meus in se iustus fuerit. Secundum, si bono zelo iustáque de causa processerim in eodem. Meun autem processum fuisse, quoad sui materiam, iustum ostenditur, est enim certum, dictum Bonifacium ad Ecclesiæ regimen assumptum fuisse Celestino viuente, qui fuerat verus sponsus Ecclesia, quam dimittere sine Dei voluntate non potuisse sapientes asserunt, sanctorumque Patrum scripturæ clarè tradunt pariter & exempla, nec sibi legem imponere, vt sibi per voluntatem suam liceret distinguere quod Deus coniunxit, cùm in potestate Dei sit dissungere tale conjugium, non hominis, nec se quisquam potestatem habens clauium absoluere consueuerit, vel ligare: Domino Iesu Christo potestas in cœlo data fuit, & est pariter & in terra, & tamen cum à Deo patre petisset, vt ab co si sieri poterat calix ille transiret, statim subiunxit patri dicendo, non vt ego volo, sed vt tu. Verumtamen quia vbi Dei spiritus ibi libertas, nec sunt sub lege qui Spiritu Dei aguntur, an vir ille sanctus Celestinus in scripturis tam parum fundatus, Spiritu sancto ductus dimitteret sponsam suam, an simplicitate, velalio modo deceptus, & sic per consequens, an dictus Bonifacius esset ingressus per ostium dubitauit Ecclesia, sic titubans, ac admirans ipsum Bonifacium to-Ierauit. Schisma fuit in populo, aliis dicentibus Bonifacium Papam esse, aliis dicentibus ipsum verum Papam non esse. Ignorabat Ecclesia Bonifacij memorati defectum, quòd excommunicatus, ac etiam hæreticus, & à fide Catholica deuius ipsum regimen suscepisset, latebat lupus sub agni pelle, latro, & pseudo-Apostolus sub veste Pastoris. Verum quia nichil occultum, quod non sciatur, nichil absconditum, quod non reueletur, reuelata est hypocritæ turpitudo, manifestus factus est Ecclesiæ, testimonium eius operibus perhibentibus eum latronem, non pastorem suisse, Scriptura Domini nos docente; tres namque personas scriptura Christi commemorat, Pa-

storis, mercenarij scilicet, & latronis. Pastor diligendus, mercenarius tolerandus, latro deiiciendus, & penitus excludendus, vt sancti Patres ostendunt: iuxta verò doctrinam Dominicam alter ab altero manifestè cognoscitur, & quòd hic non fuerit pastor, sed latro discernitur manifestè. Pastor enim oues diligit, & pro ouibus animam suam ponit saluandis; hic autem à principio sui regiminis oues Christi semper odiuit, & specialiter regni Franciæ, pro quibus delendis animam suam ponebat pluries, quo suæ mentis nequitiam expressit dicendo, quòd & si sciret se, ac totam Ecclesiam Dei prostare, destrueret regnum ipsum. Pastor libenter oues suas audit, ac cognoscit, & oues vocem eius audiunt, & sequuntur: ille autem voces ac clamores ouium nunquam audire, nec eas exaudire, vel cognoscere voluit, nisi ad finem pecuniæ extorquendæ, nec oues Christi spontè vocem eius audiebant, sed potiùs ipsum ex suis operibus abhorrebant, & eum vt pestem propter eius austeritatem solum timebant. Iugum veri pastoris suaue, ac onus eius leue: iugum illius verò durissimum, ac importabile onuseius. Pastor mitis ac corde humilis: ille verò seuerus, seditiosus, & corde supra quemlibet superbum elatus. Verus pastor iuxta doctrinam Apostolorum Principis pascit gregem Dominisibi commissum verbo pariter, & exemplo: ipse verò pascebat contumeliis, blasphemiis, & factis suis peruersis populum ad ruinam ducebat. Pastor sponte, ipse, verò coactè: Pastor pascit voluntarie, non turpis lucri gratia; ille verò nichil quodammodo non venditum derelinquens, viuras iniuper, rapinas, acomne turpe lucrum amplectens. Pastor pascit, vt & ipse forma gregis factus, non in populo dominando; ille quippe omnem formam gregis abiliciens, Christo in potentia se æqualem faciens crudeliter omnibus dominando. Pastor pacem inter oues Christi prædicat, & procurat: ipse verò guerras iniustas, discordias, ac schismata semper fouit, & seruit, sic quòd suo tempore pax extra mundi terminos exulauit. Verus pastor Dei populo benedicit, nec vult mortem peccatoris, sed vt convertatur & vivat, & per disciplinam corrigat eum paternam: ille verò quibuslibet pecuniam non offerentibus maledicens, osplenum amaritudine, nec non maledictionibus semper habens, & pedes veloces ad sanguinem effundendum abiiciebat Domini disciplinam, ad terrorem insuper imponebat singulis crimina, cum autem se pecuniis redemerant, cos vsque ad superos exaltando. Postremò fimoniacus manifestus, incorrigibilis, idololatra, sacrilegus, vtens diuinationibus, ac damonum inuocator, sodomita detestabilis, homicida, de pluribus homicidiis, post dictum regimen susceptum commissis, omnis turpis lucri supidus, ac per suos ministros vsurarius manifestus, pauperibus auferens, carni suæ tribuens, vicinorum suorum oppressor, Ecclesiarum bona dilapidans, Religionem & Monasteria prorsus exterminans, nedum rerum, sed personarum Ecclesiasticarum vorator, bonos prosequens, malos permouens, castella pro suis construens, Ecclesias diruens & exulans, insatiabilis auro per oppressionem officij modosubtilisicutà barbaris, aurum ab omnibus auferens, & extorquens, nullum bonum actum amans, nifiad vanam gloriam vel colligendam pecuniam, aut suam hypocrisim in iustitiam transformandam. Perlegantur antiqui nouique Testamenti paginæ, Dectoris gentium ad Timotheum & Titum doctrina, quatuor Sancta Concilia, sanctorumque Patrum decreta, quæ sint in Episcopo requirenda, quæ insuper sunt in co vitanda, reperiet veritatem scire desiderans, quærequirantur, omnia dicto Bonifacio defuisse: omnia verò vitanda, non ex simplicitate vel ignorantia, sed certa scientia, cum esset inter silios, seu dis-

Kk ij

cipulos Belzebut peritissimus affuisse destitutus viribus, renibus præualens, concupiscentiis, immunditiis, & desideriis cordis sui dimissus, inueteratus, induratus & omnino prostratus, factus decrepitus incorrigibilis, quod est species hæresis manifesta, populorum cateruas secum trahens gehennæ primo mancipio, totum corpus Ecclesiæ scandalizans, in schismatis laqueum ponens Dei Ecclesiam & prosternens, ab initio sui regiminis fundamenta domus Dei, quæ in montibus sanctis existunt eradicans, ad sinem schismatis laborauit continuò, consummasset suum flagitiosum propositum; nisi celeri remedio fuisset occursum, eratque in actu scandalum hoc perpetrandi, quando per me fuit eius nequitiæ, cum adiutorio fidelium obuiatum, vt in defensionum mearum articulis, si quis eos inspiciat, plenius continetur, quos ad æternam memoriam nuper legitime publicaui. Cæterum mercenarius, per Euangelium in hoc à latrone dinoscitur, quòd cum vidit lupum venientem, fugit, nec est ei cura de ouibus defendendis, quia mercenarius est. Hoc est, non amore cultodiæ assistit ouibus, sed potius pro mercede, quarum dum \*\*\* mercedem habeat curam non habet. Talis autem non deicitur, nam intrauit per ostium domini voluntate, nec ex se oues dissipat vel consummat: sed latro non intrat per ottium, nec domini voluntate, ouésque solum non negligit, vel contra lupum non defendit, vt mercenarius: sed ipse lupo crudelior oues dilacerat dilapidat diripit, & dissoluit: mercenarius ergo toleratur à subditis, quousque per superiorem, vel à Deo fiat de ipso iudicium : latro verò, per filios & defensores Ecclesiæ deicitur, ne corpus Christiscilicet Ecclesiam sanctam corrumpat; inimicus est enim, non Prælatus, quin immo cum sit schismaticus, non est de corpore sanctæ Ecclesiæ, sed membrum mortuum, ac quoad Deum prorsus abscissus; fuit, & erat ergo dictus Bonifacius; non Pastor vel mercenarius, sed pseudo-Apostolus, atque latro deiciendus \*\* ne totum corpus corrumperet Ecclesiæ sanctæ Dei, erat quippe di-Etus Bonifacius nedum peruersus, quoad statum sui regiminis, sed etiam vt priuata persona, dæmoniorum templum, ac omnium slagitiorum sepulcrum; crat enim notoriè reprobus, deprauatus, repletus omni iniquitate, malitia, fornicatione, auaritia, nequitia, plenus inuidia, contentione, dolo, malignitate, susurro, detractor Deo odibilis, contumeliosus, superbus, clatus, inuentor malorum, sanctis Patribus non obediens, insipiens, incompositus, sine caritate, sine fœdere, sine misericordia venenum aspidum semper in labiis habens paratum. Qui cum per scripturas & longam experientiam Dei iustitiam cognouisset, benè agere non intellexit, in tanto fastigio constitutus de facto iudicans alios in iis, & per consequens seipsum condemnans, furabatur prædicans non furandum, mæchabatur prædicans non mæchandum, sacrilegium faciebat prædicans sacrilegium esse vitandum, in legis Dei verbo glorians legem ipsam factis præuaricans, Christum ore profitens, factis eum denegans, ac Deum in omnibus inhonorans. O quam piaculare flagitium ! quod mater pietatis captiuata fuerit à tali latrone, hæc nostræ desolationis abominatio in Templo Domini constituta, quæ libro describitur Danielis in Nerone, vel mago Simone, vel quoquam flagitiofo nufquam par crimen auditum. Quis enim locus tutus? quæ causa esse poterit excusata, si veneranda Dei templa, maxime Romana Ecclesia, supra quam vniuersalis per Dominum est fundata, pecuniis talibusque nefariis expugnentur. Quem murum integritatis, aut vallum fidei prouidebunt Catholici, si auri fames execrabilis penetralia veneranda prorumpit? Quid denique tutum esse poterit, vel secu-

rum, si sanctitas incorrupta corrumpitur? ad quem locum peccatores recurrent, si principale refugium talia patiatur? Flete, & vlulate omnes qui bibitis vinum, accingite vos, & plangite sacerdotes & ministri Domini super Romanam Ecclesiam matrem nostram, attendite & videte vos qui transitis per viam, se est dolor sicut dolor Ecclesiæ matris nostræ: filios enutriuit, & exaltauit, impinguati, dilatati recalcitrant contra eam, filij matris eius pugnant hostiliter contra cam. Expergiscimini igitur omnes qui dormitis in via, leges insurgant, & arma, necnon quisque Catholicus; veniant filij sui de longè, & de lateribus eius filiæ surgant in adiutorium sponsæ Christi, que sic crudeliter à dicto Bonifacio du viuebat captiuabatur, adhuc co mortuo, ab eius damnanda memoria fautoribus & sequacibus obsuscatur. Custos in vineis posita vineam suam nonne poterit custodire? poterit vtique præstante Domino: scriptum est enim quòd portæ inferi, hoc est sequaces iplius Bonifacij pariter & fautores aduersus eam non poterunt præualere, licétque Petri nauicula propter Iudam turbaretur, siçut & hodie per alium Iudam turbatur, non tamen fluctibus mergebatur, nec ergo nunc metgerur Domino protegente. Ex præmissis ergo concluditur processum prædictum iustum in se fuisse, tam in materia, quam in forma : licet enim ipse communiter aliquando moueri de crimine non valeat, hic potuit in causa fidei maxime, quia verus Papa non erat, & sic schismaticus, per confequens ex suis operibus pseudo-Apostolicus manifestus. Secundò, quia hæreticus, & à fide Catholica deuius, nedum ex suis operibus per Euangelium manifestus, sed etiam ex sui manifesta contumacia, necnon purgationis defectu hæreticus à canone declaratus, ac confessus in cæteris & conuictus, & finecesse fuerit veram eius haresim, scilicet quòd non crederct altaris, pænitentiæ sacramentum resurrectionem, mortuorum, & vitam æternam, sum legitime probare paratus. Tertio propter simoniam, qua monitus legitime palam & tine delectu asserens sibi licere, detestabiliter vtebatur, qua peior harelis inucniri non potest. Quartò, ex co quòd crat incorrigibilis, agens contra disciplinam Ecclesialticam in omnibus, ac positus in protundo malorum, de quo vipote vera hæresi potest Apostolicus accusari. Quintò, præmissa consentiens fama consirmat, quæ licèt per se probationem plenam fola non faciat, semiplenam tamen facit, & plenissimam cum præmissis: erat ergo notorium multis modis dictum Bonifacium hærcticum à fidéque Catholica deuium, ac in sui principio per ostium non intrasse, fuit enim, & est facti notoriè per rei euidentiam ex suis operibus manifestis omnibus, vt est dictum: hoc enim est probatio necessaria, ac demonstratio manifesta à Domino per Euangelium instituta. Cûm enim permissser tales latrones, qui per ostium non ingrediuntur, non Pastores, & alibi permissifier pseudo-Apostolos vel Prophetas in Ecclesia Dei futuros, quia nos non possumus ab initio cum tales ingrediuntur eos cognoscere, Dominus statim das nobis probationem, & euidentem demonstrationem subiungit, à fructibus eorum cognoscetis eos, est enim necessaria probatio, ve dicit Dominus alibi, quòd non possit mala arbor fructus bonos facere, nec bona arbor facere fructus malos. Cum ergotales fuerint fructus Bonifacij, vt pramislum est, sequitur necessariò ipsum per ostium non intrasse, & se latronem non Pastorem fuisse, & pseudo-Apostolum seu Prophetain, & sie non Catholicum, sed hæreticum eum suisse. Hoc idem probatur alibi, vbi & in fractione panis discipuli Dominum cognouerunt. Item alibi, si filij Abrahæ essetis opera Abrahæ faceretis, sed vos Diabolum patrem habetis, & ideo opera eius facitis, &c. Interrogatus ex parte Ioannis Dominus, anipse esset

Christus, respodit, cæci vident, claudi ambulant, surdi audiunt, &c. Hoc est, miracula enim quæ facio me Dei filium esse demonstrant. Item alibi increpat Dominus incredulitatem eorum, quia ils quæ viderant scilicer miraculis non crediderant, & condemnat cos, tanquam excusationem non habentes. Alibi iustificans illos de ciuitate Niniuæ ad comparationem corum. Item, ad hoc facit quod legitur, Nemo posset facere opera quæ tu facis, &c. Ad idem ait Apostolus super cognitione Dei, inuisibilia enim ipsius à creatura mundi, per ca quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus & Diuinitas, ita quòdsint inexcusabiles, quia cum cognouissent Deum, non sicut Deum glorisicauerunt. Item, ad id quod per effectus causas cognoscimus. Item illud Gregorij, Probatio voluntatis est exhibitio operis. Si igitur inexscrutabilem aliter animum hominis ex operibus comprehendimus, maximè maledictionis ore, & amaritudine concurrente, iuxta illud, Exabundantia cordis os loquitur: si Deus, eius virtus, diuinitas incomprehensibilis acinuisibilis, per eius opera cognoscuntur, ita quòd sint inexcusabiles ignorantes eundem: si insuper Iesus Christus in humilitate carnis passibilis constitutus, quòd sic Deus verus cognoscitur ex eius operibus, vt illud Ioannis decimo, Opera quæ ego facio in nomine patris mei, hæc perhibent testimonium de me. & iterum, Si non facio opera patris mei nolite credere mihi: si autem facio, & similii non vultis credere, operibus credite, vt cognoscatis & credatis, quia Pater in me est, &c. Sic in proposito cum contrariorum sit cadem disciplina, non habet excusationem Cardinalis, Princeps, vel quicunque Catholicus qui viderit, seu aliter didicerit opera dicti Bonifacij, non intelligat ipsum non à Deo, sed verum Antichristum sine side aliunde intrasse, quam per ostium, & Catholicum non fuisse: scripturæ enim mentiri non posfunt, Nunquid enim, vt ait Dominus, oportet impleri scripturas. Vide, & relege Petri Epistolam secundam, ait enim, Fuerunt pseudo-Prophetæ in populo, sicut & in nobis erunt magistri mendaces, &c. Legat diligens indagator totum illud Petri capitulum, inueniet omnia ibi contenta, ab initio víque ad finem, in persona dicti Bonisacij, & fautorum suorum impleta. Aurum in fornace à plumbo, vel argento discernitur: demens, furiosus, vel prodigus quis per opera declaratur, & per ca quæ malè, & furiosè disponit. Dolus occultus in corde, vt dicitlex, experspicuis indiciis probatur in homine. Item alibi per facti qualitatem, & alibi per opera subsecuta. Qualiter ergo, sic clarè, sic lucidè qualis sit, quis mente, quid velit, quid sentiat probari potest, sicut operibus non videmus, quod lex humana conuenienter ostendit, quòd populus voluntatem & consensum suum super eo quod vult pro iure seruari, nec verbis necscripturis suffragio melins potest exprimere, quam rebus & factis. Ad hac si quis dicat se sidem habere, non habens opera fidei, mentitur; homo enim mortuus, non est homo: fidem autem sine operibus Apostolus mortuam esse testatur, per opera ergo fides cuiusque, aut infidelitas clarè probatur, adquod ratio naturalis omniaque iura concurrant: est ergo illud facti notorium in persona dicti Bonitacij per rei euidentiam, ex continuatis operibus procedentem, vt est suprà probatum. Secundò est notorium iuris interpretatione diumi pariter & humani: lex enim, & Euangelium declarat ex præmissis dictum Bonifacium hæreticum & latronem fuisse, vt suprà tactum est. Ius humanum idem interpretatur, & declarateo quòd delatus de hæresi, se legitime purgare noluit cum posset, quo casu Concilij generalis constitutio hareticum ipsum declarat. Item, ex co quod contumax subterfugus iudicij, vt suprà K k iij

tactum est, sanctorum Patrum & Ecclesia vniuersalis statuta ad conseruationem edita status Ecclesiæ habent eum in omnibus pro conuicto. Nec dicat quis quòd statuța canonum Papam non ligent, ligant enim ctiam verum Papam vtique in causa sidei, & vbi de statu suo, \* quòd non sit verus Papa mouetur, statu eius in dubium deducto, necnon in aliis vbi status Ecclesiæ tangitur vniuersæ, potéstne Papa statum Ecclesiæ subuertere, à Domino, ac sanctis Patribus institutum? non est enim, vt ait Apostolus, Papæ data potestas, nisi pro veritate, non ad destructionem, sed ad ædisicationem: illud autem cederet ad destructionem, & disciplinæ Ecclesiasticæ subuersionem. Hîc autem illa disputatio locum non habet in casu notorio, vbi manus cuiuslibet Catholici esse debuerant supraeum, vt air Dominus in lege, fint manus tuæ supra eum, &c. maximè postquam incorrigibilis in contumacia iudicium subterfugiens se ponebat, & statum Ecclesiæ notorie subuertebat. Sane iuris interpretatione coniccturam ex sequentibus ad præcedentia, ac iuris præsuppositionem validissimam \* \* \* & de iure. Dictus autem Bonifacius post meum processum fuit notorie incorrigibilis vsque, in sua libertate existens habens opportunitatem loci & temporis ad mortem, decessit que non receptis, cum posset, Ecclesiasticis sacramentis, ex quibus propter infamiam eius, accusationem, seu delationem, super hæresi, alissque criminibus purgationis defectum, manifestam contumaciam, aliaque præcedentia, quæ concurrunt, euidens demonstratio, ac iuris scripti declaratio hæresis ipsius sequitur, ac interpretatio manifesta. Cum essergo notorium iuris, notorium que facti, dictum Bonifacium talem esse, nemo dubitat quin iusta fuerit materia mei processus habiti contra eum, ac iusta de causa motus fuerim ad prædicta, iustáque fuit forma processus, & modus agendi super notorio, vbi non debuit ordo iudiciarius observari, nec potuit, ipso impedimentum præstante maxime Papa \* \* graue, ac irreparabile periculum, vt est dictum. Cum enim notoriè conuocationem generalis Concilij, omnémque viam disciplinæ Ecclesiasticæ prorlus abiceret, per sui potentiam esfrenatam, resistentiam & pertinaciam, nec per disciplinam Ecclesiasticam, vel viam iudiciariam ipso impedimentum præstante, vt patet ex superioribus, amplius posset in eum procedi iuxta statuta canonum, erat per potestatem exteram conterendus, & abiciendus omnino. Si ergo conteri per exteram potestatem debuit, & potuit, multo fortius ei resisti contrasuos peruersos conatus, & cum iudicium in inuitum reddatur, debuit inuitus præsentari iudicio, quod nolens subire nolebat. Concludo insuper ex superioribus ad secundum, scilicet me liquidè zelo Dei, & sidei superpræmissis auctoritatéque legitima processisse, iuris diuini videlicet, & humani, pro side Ecclesiaque desensione Catholica, quam ad ruinam trahebat, specialiter verò Romanæ Ecclesiæ, quam ille Bonifacius captiuabat, pro patrix mex, ac totius reipublica tuitione, pro qua maximè, quia miles, in casu tam necessario pugnare tenebar, pro dominique mei prædicti defensione quem exterminare continuè properabat contra Deum, & iustitiam, solum ad finem schismatis, vt est dictum, pro conservationéque vnitatis Romanæ Ecclesiæ, ad dictum dominum meum Regem, & regnum Franciæ, pro qua fueram destinatus, ac pro certando pro iustitia, sibique ne concepta scandala perficeret in facie resistendo. Quodigitur legitime factum est, non est michi ad pænam trahendum: feci namque quod quilibet Catholicus potuit & debuit, in vtriusque tam Ecclesiasticæ quain sæcularis alterius potestatis defectum: nec debet contristari Romana Ecclesia tali viduata pastore, sed plaudere manibus ad

cœlum erectis à tali liberata prædone, non sponso, sed violento raptore. nimirum etenim maiores nostri lugendum, vel etiam funerandum putarunt eum qui ad patriam delendam, & parentes & liberos occidendos properat, vtille Bonifacius faciebat, quem si filius patrem, aut pater filium occidisset, sine scelere esse, ac præmio afficiendum omnes constituerant, prout lex asserit sæcularis; cumque excommunicatus esset ex causis præmissis, à seipso damnatus, incorrigibilis, & à corpore præscissus Ecclesiæ, vt est di-Aum, non esset iuxta sanctorum Patrum decreta censendus homicida, si quis Catholicus zelo matris ardens ipsum Bonifacium trucidasset, vt dicit capitulum in decretis: sic Phinces placauit Dominum, sic Abraham Reges occidit, sic Moyses Ægyptium, sic pater Machabæorum Dei aduersarios trucidauit, sic Dominus in lege præcipit tali casu, Sint manus tuæ supra eum, &c. Sic simoniaci moniti incorrigibiles, sic hæretici seu schismatici, & quicunque pacem turbantes Ecclesia, sicutiste, conterunturauctoritate Patrum sanctorum ab extera potestate, aliter relinqueretur Ecclesia indefensa, quod absit. Nonne vnum est Ecclesiæ corpus, cuius caput est Christus, nonne membra huius sacri corporis sibi debent iure naturali, & ex Apostoli doctrina compati, & ad inuicem mutuum auxilium ad defensionem corporis vniuersi: si enim vicinum ab iniuria defendere teneor, quanto magis Ecclesiam matrem meam? si pro patria pugnare tencor, prout seci in proposito, quanto magis pro Dei Ecclesia vniuersa? si pro domino meo temporali certare teneor, quanto magis pro Christo? si iussu Dei pro iustitia rei cuiuslibet agonizo, quanto magis pro fide Catholica maximè, vbi non erat locus remedio, eratque mora etiam modici temporis grauiffimum, & irreparabile periculum allatura? Porro quòd pro defensione Romanæ Ecclesiæ legitimè requisitus in præmissis processerim, multomagis iustificat factum meum, licet si non fuissem requisitus, nihilominus ipsam Ecclesiam in tali necessitatis articulo defendere debuissem, vt superiùs est probatum, nee debet quis contemnere Dei prouisionem, quòd per me sie exulem hominem, sie exigui corporis, atque status voluerit suæ Ecclesiæ subuenire. Nonne probatur numerosis exemplis per homines humiles & infirmos suo populo Dominum subuenisse: Iudicum libri, Pauli Epistolæ, & aliæ scripturæ Diuinæ hoc manifesté declarant, cum etiam ab alienigenis excitatis Dei iuslu propter Diuinæ Maiestatis offensam populus Domini pluries est subactus, qui meritum habuissent, si bona intentione, non ex odio, vel superbia processissent, quanto magis ergo nos qui bono zelo contra dictum Bonifacium propter Diuinæ Maiestatis offensam procellimus in prædictis, habere debemus præmium, & non pænam, qui populum Dei non contriuimus, sed Dei Ecclesiam à manu liberauimus Pharaonis, non nostra, sed Dei potentia? Quis enim me contra dictum Bonifacium, nisi Dominus excitauit, michi singulariter nichil abstulerat, nec me offenderat, nisi Deum & Ecclesiam offendendo? Quid ergo ad præmissa mouere me potuit, nisi zelus ad Dominum, quare aliter tanto discrimini me prasumpsissem exponere: non enim me reputet quis indignum, digitus enim Domini me ad prædicta compulit & direxit : éstque instar sacrilegij disputare, an dignus sit quem Princeps terrenus elegit in suum ministrum; maius ergo sacrilegium est de illo quem elegit Altissimus in sui negotij defensorem. Præterea, nónne potestatem adhibui legitimam, ciuitatis Anagniæ videlicet Capitaneum, & populum adhibendo, Nobiles ac Barones Campaniæ, vt superius est expressum, qui omnes me pro dicto Christi negotio suum Capitaneum elegerunt, & præsidem habuerunt, quid ergo

michi veritate inspecta possit obiici non video, videat Ecclesia mater sancta, meo sensui non innitor, sensum propono Ecclesiæ, dum tamen per veros speculatores veritatem inspiciat, & non ad voluntatem, vel nutum inimicorum procedat. Latrant aliqui non esse credendum, hominem sic vtriusque Iuris Diuini & humani peritum, vt fuit Bonifacius, sic in negotiis ab antiquo expertum, in tanto statu domus Dei, tantóque tempore constitutum in tantam labem erroris venisse. Latrent contra Dominum qui prædixit, quòd tales istis temporibus debeant in Ecclesia Dei surgere præsidentes. Latrent contra Petrum Apostolum, qui hoc futurum in Epistola secunda prædixit. Latrent contra Augustinum in hæc verbatestantem, Veteres scrutans historias inuenire non possum scidisse Ecclesiam, & de domo Domini populos seduxisse, præter eos qui sacerdotes à Deo positi fuerant & prophetæ, & speculatores: isti ergo vertantur in laqueum tortuosum in omnibus locis ponentes scandalum. Item, audi Petrum Apostolum alibi prædicentem, Tempus est, vt iudicium à domo Dei incipiat. Præterea defecit, ne inde prodirent scientia virtutum, & miraculorum experientia, dominicaque doctrina. Cæterum scrutator veritatis aduertat de Lucifero, quem decore, ac sapientia Deus supra omnes Angelos sublimauit, superbia cecidit, Deum cognoscit, & se contra Deum peccasse, cur ergo no sibi seruit? cur eum non diligit?cur non conuertitur ab crrore:quære profundum,nonne oportet hæreses esse secundum Apostolum, vt probati manifesti siant. Quid te summo creatori opponis, sic cedit ad Dei gloriam pæna malorum, sicut merces iustorum: operatur Dominus sicut sibi placet ad sinem ira vel gloriæ de sua materia vasa sua, prout Apostolus eleganter ostendit: licètenim in sui creatione rerum dispositor omnia vasa bona constituat, sutura mala voluntate propria deprauantur, quare iusto iudicio condemnantur. Insurgunt aliqui fictam Religionem tenentes, dicendo, quòd licet processus meus iustus fuerit, ex eo tamen sequitur, vt asserunt, Ecclesiæ confusio propter la icorum scandalum, & maxime non diligentium Ecclesiam, qui co quòd talem habuerint præsidentem cam subsannant, supra ipsam capita sua mouentes; debemusque secundum Apostolum cauere ne vitupererur ministerium sacerdotum: ad quod allegant verbum illud: Seniorem ne increpaueris, addentes, quòd ideo Dominus Iudam tolerauit, cum esser proditor & habens loculos; prouidendum est etenim ne pusillis, & proximo sint in scandalum Ecclesiæ Deiministri, aliter essent eis in laqueum, quod est valde vitandum. Pro dolor! hypocritæ tristes vanam quærentes gloriam, nobis datam gratiam vacuantes genimina viperarum, quis nos ab ira futura defendet? Populum Dei decipitis talia seminando, quis nos docuit fimulatore veritati præponere? Quam dure nos Saluator increpet? Aduertite, Euangelium vndecimo Lucz, cum Dominus in domo Pharifai recubuit, perlegite nonne doctrina Dominica nequam oculum scandalizantem Ecclesiam eiici præcipit, vbi est periculum, ne totum corpus corrumpar? quis est autem oculus Ecclesiæ, nisi Prælatus? nonne Moïses hoc idem faciendum demonstrat? si sacerdos peccauerit, nonne vt scriptum est faciet peccare populum? nonne ergo eius correctio faciet corrigi populum? Datan & Abiron, quia per ostium non intrabant ad sacerdotium, durissima pæna percussos videte: Hely summum sacerdotem, & verum non propter peccata sua principaliter, nisi co solo quòd filiorum suorum ministrorum templi peccata non pœnituerat, grauiter percussum, & pro eius tali peccato populum cernite corruisse: Abiatar summum sacerdotem propter læsa Maieiestatis crimen commissum cotra Principem legite per Salomonem eiestum: Iudam

1

Iuda proditorem attendite laqueo emissis intestinis suspensum: Arrium, Acacium, & alios plures Episcopos propter hæresim condemnatos, & prorsus eiectos: attendite Saul vnctum Regem à Domino propter idololatriam inobedientiæ tam grauissimè condemnatam; Apostolorum Principem, quia solo exemplo iudaïzare gentes faciebat, per Paulum palam in facie reprehensum. Audite Principem Apostolorum clamantem, Tempus est, vt iudicium à domo Dei incipiat. Scripturam Malachiæ Prophetæ relegite, Et purgabit filios Leui, &c. vbi sacrificium propter peccata sacerdotum in abominationem Deo conuersum, eis purgatis per animaduersionem condignam, acceptum Deo sicut ab initio Spiritus sanctus ostendit. Item alibi in Ezechiele, A sanctis meis incipite: scriptura etenim per sanctos & filios Leui sacerdotalem intelligit dignitatem, maximè summum Pontificem qui est caput sacerdotum, vt scriptum est, Omne caput languidum, omne cormœrens, & planta pedis, &c. Considerate, quòdnec honor Ecclesiæ, neque mors vel vita, nec quæuis tribulatio nos debent à veritate, sicut nec à Christo Domino separare. Sum enim, inquit, via, veritas, & vita: si Christus est veritas, quicunque à veritate recedit, vt omnes sancti Patres ostendunt, qualiter ergo quem ex suis operibus satis dyscolum, & oculum nequam fuisse, sanctum vocabitis? & nos sacrilegos, ac si sanctum Pontificem cepissemus? Timete Spiritus sancti sententiam, qua nos in Isaïa condemnat, Vx qui dicitis malum bonum, & bonum malum. & alibi, Vx qui dicitis amarum dulce, & dulce amarum. Licèt enim ad vitandum scandalum secundum Apostolum omittamus, quæ sine mortali peccato possunt omitti, vt ab esu carnium, quas aliàs sumere sine peccato possemus, ne proximo simus in scandalum, sicut etiam Dominus ad vitandum scandalum huius modi soluisse legitur pro sua persona tributum: ea tamen que sine mortali peccato non possunt omitti, non sunt propter vitandum fatuorum scandalum omittenda, sed eis via regia respondendum est iuxta doctrinam Domini, quòd cæci funt & duces cæcorum. Præterea nónne Apostolus Episcopum, quem ibi nominat presbyterum, peccantem coram omnibus præcipit publice arguendum, vt & cæteri timorem habeant, sicut ipse Petrum legitur arguisse? Si ergo dictus Bonifacius verus Pastor non fuit, sed latro cum Datan & Abiron, & mago Simone puniendus : si autem intrauerat per ostium, petebat coram omnibus quare publice arguenda peccata filiorum suorum, nepotum suorum, & ministrorum, venientes ad Romanam Ecclesiam per suas simonias & corruptiones offendentium, & omnes suos vicinos cum potentia Ecclesiæ opprimentium, cum Hely summo facerdote plectendus: item erat nequam oculus, & ideo ne totum corpus corrumperet eiiciendus omnino: illud solum à Domino postulo, no propter eius peccatum tota Ecclesia à Domino puniatur, sieut propter peccatum Hely subactus est populus, & Arca Domini captiuata, à quo nos Christus defendet. Prædo enim fuit, & pseudo, non verus Pontifex sicut Hely, sed de vero summo Pontifice esset iusté timendum, si peccata dicti Bonitacij in membris suis viuentia, fautoribus scilicet eius memoriæ, & eius sequacibus non corrigeret, ipsum Bonifacium omnis iniquitatis felle amaristimum dulcem diceret vel haberet, nedum enim talis Papa se ipsum ipso facto damnaret: errorenim cui non resistatur approbatur, & ex hoc in crimen incideret fautoriei, & ad instar Papæ Anastasij, qui sic fauit latenter Acacio, Dei iudicio puniretur; sed esset periculum, ne ex hoc Dei populus rueret, & arca fœderis Romana capta ab inimicis fidei duceretur. Audite enim Isaiam clamantem: Væ qui dicitis bonum malum, & malum

bonum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras: propterea captiuus du-Etus est populus meus, quia non habuit scientiam, & nobiles cius interierunt fame, & multitudo eius siti exaruit, propterea dilatauit infernus animam suam, & aperuit os suum absque vllo termino, & ascenderunt fortes eius, populus eius, sublimes gloriosique eius ad eum, & incuruabitur homo, & incuruabitur vir, & oculi sublimium deprimentur, & exaltabitur Dominus in iudicio, & Deus sanctus sanctificabitur in iustitia. Cum igitur exaltetur Dominus tali iudicio, & sanctus sanctificetur in tali iustitia, non est Ecclesiæ confusio tales Sacerdotes puniri, sed esset nedum Ecclesiæ confusio, sed exterminatio & ruina, si talia non punita, non correcta manerent; infirmitas enim capitis periculosior, quam membrorum: illi verò hypocritæ, qui allegant ignominiosum Ecclesiæ, quòd possit dicitalem Potificem habuisse Dominum accusent, qui hoc ad sui Electorumque gloriam, vel propter populi peccata sustinuerit; ignominiaque talis toleranda; sed illa esset intolerabilis, & futura damnabilis, si schismatici, hæretici, & alij criminosi, per suam immunditiam deprauati sumerent audaciam, & exemplum peccandi, boníque corrumperentur exemplo, si dicta flagitia Bonifacij suorumque consortum impunita manere Romana Ecclesia pateretur, sic enim confunderetur ministerium sanctorum Pontificum, sic mouerent nedumiusti, sed infideles, & peruersi capita, sie subsannarent honorem Ecclesiæ, si eam cernerent latronum speluncam. & quod Apostolus prohibet seniore increpari, de Sacerdote seniore, qui sensu virtutibus præcellitalios, intelligit; talis enim non est contra veritatem increpandus, sed pro veritate sequendus: aliàs Apostolus esset contrarius sibi ipsi, cum ipse pro veritate Petrum increpauerit auctoritate discipulis omnibus seniorem: senior enim à veritate recedens meretur illudaudire, maledictus puer centum annorum. Sanè præuaricatores veritatis tales hypocritæ non Catholici sunt censendi, qui ob honorem Ecclesiæ disciplinam Ecclesiasticam damnant, à Domino sanctisque Patribus institutam : nam scelera præfati Bonifacij \* \* \* quæ sui sunt talia, quæ nisi corrigerentur parturirent, quod à Spiritu san Eto dicitur in Michea, Audite hoc principes domus Iacob, & iudices domus Israël, quia abominamini iudicium, & omnia recta peruertitis: qui ædificatis Sion in sanguinibus, & Ierusalem in iniquitate. Principes eius in muneribus iudicabant, & sacerdotes eius in mercede docebant, & prophetæ eius in pecunia diuinabant, & super Dominum requiescebant dicentes, Numquid non Dominus in medio nostrûm?non venient super nos mala. Propter hoc, causa vestri, Sion quasi ager arabitur, & Ierusalem quasi aceruus lapidum erit, & mons templi in excelfa siluarum. Absit ergo, quòd Ecclesia Dei tale iudicium patiatur propter pramissorum correctionis defectum. Item, maledixit in dicto processu dictus Papa dominus Benedi-Aus Anagniæ ciuitati, quia talia passa fuit, ne ros vel pluuia super cam veniant, sicut Dauid montibus Gelboe maledixit: sed Dauid Spiritus Domini maledixit montibus, quare Dominus eius maledictionem impleuit; dominus Papa Benedictus deceptus, quoad causam per eum expressam; maledixit Anagniæ, quod discerni poterit, si Dominus suam maledictionem non implet, quin ros & pluuia super eam veniant sicut antè, licèt Dominicæ caritati, quòdab opere benè cœpto postmodum recalcitraucrit, iustè maledicendum fuisset. Iterum ille qui Regem Saul dominum suum in terra vulneratum iacentem, cui compati & misereri debebat, non zelo iustitia, sed vt Dauid Regi placeret percussit, iuste punitus est. Ego verò cum dictis nobilibus iusto zelo proveritate corpus Domini desendendo,

scilicet sanctam Ecclesiam, me murum opposui, quare contra nos procedi tale forté non debet. Conquerebatur insuper Papa Benedictus de thesauro perdito, magis conqueri debuisset, & slere de tanto thesauro tam nequiter ex tot spoliis Ecclesiarum, per dictum Bonifacium congregato, ac gaudere pro animarum salute disperso. Si enim obmitterentur bella iusta, quæ pro pace fuerint Ecclesiæ, propter mortem hominum, ac dispersionem rerum, quæ ex bellis huiusmodi sequi solent, pax Ecclesiæ extra mundi terminos exularet: domus Dauid non aliter pacem habere meruit, nisi filius eius Absalon moreretur: eratne propter hoc cessandum ab executione iustitiæ? vbi namque legitur in turba manu militari contra resistentes exequi iustitiam Dei ministros, quin tales dispersiones sequantur? nusqua vtique: quinimmo tali casu iuris repetitionem denegant damnum passo. Non curet ergo Romana Ecclesia de talibus rebus amissis, sed gaudeat & gratias reddat Deo se tanto, sicque periculoso naufragio liberatam: operam dedi rei licitæ, diligentiam adhibui quam potui pro thesauri custodia. Magnus thesaurus, qui non fuit perditus, per me saluus fuit Ecclesiæ, quod periit me in quantum potui resistente, & prohibente sacco, amplius non valente dispersum est. Non sum ergo trahendus ad culpam de iure diuino, canonico, vel ciuili: pax enim Ecclesiæ consolatur mæstitiam, nedum rerum hoc casu, sed hominum perditorum, vt ad Bonifacium non prædi-Etum, sed alium, legitur Augustinum dixisse. Sed in suo processu dixit dictus Papa dominus Benedictus immemor cius, quod scriptum est de Christo Domino, Non secundum visionem oculorum iudicabit, &c. quòd notoriè oculis eius videntibus ego, & multi alij quos nominat commisimus in persona dicti Bonifacij suprà dicta: ipse tamen Papa tune non crat, licet posteà fuerit Domino disponente. sed licet factum nostri processus in die illa per nos apud Anagniam habiti esset cuique notorium, zelus tamen noster ex causa procedens, ex quibus processimus, ac negotij dicta iustitia, salua sui gratia, sibi penitus non liquebant: quare si deceptus non fuisset non sie festinasset, sed de iis primitus inquisisset, maximè còm sciret super præmissis dictum Bonifacium grauiter disfamatum, ac in dicto Parlamento publice Parif. delatum coram dicto domino Rege Franciæ, & Ecclesia Gallicana. Si enim ad corporis mei, vel patris, vel fratris, vel vicini tuitionem hominem vel exequendo aliàs iustitiam occidissem in eius, & populi totius conspectu, non habens aliàs propositum occidendi si commodé potuissem vitare, debuissétne propter hocme non auditum de homicidio condemnare? nequaquam: iniusta fuisset enim sententia, licèt causam mea occisionis ignorasset: causam enim meam primitus inquirere debuisset : cumque ciuitati præsidens notoriè criminosum occidit, non sequitur ipsum notorij homicidij reum este. Ego verò cum eis qui michi fuerunt in præsidium ad præmissa processi, palam omnibus ostendendo, quòdexequendo iustitiam, & pro defensione Ecclesia omnia faciebam. Reuerentiæ sanctæ matris Romanæ Ecclesiæ supplico igitur humiliter & deuotè, ne contra folium quod vento rapitur potentiam suam ostendat, nec fragilem stipulam persequatur: sed cum Deus non sit personarum acceptor, me non despiciat, qui sibi deuotè seruiui: mex caus consideret iustitiam; si bene processi, deuotionem meam recipiat; si peccaui bono zelo ductus, ignorans hoc feci, paratus correctionem eius, disciplinam recipere pariter & doctrinam. Cæterum præcipitatio multa mala ministrat: non ergo secundim visionem oculorum talium præcipitando iudicet, neque secundum aurium auditum arguat, sed in iudicij pondere

sux mansuetudinis virtutem ostendat, excusationes meas, & defensiones patienter audiat, eas enim quatenus meæ intentioni sufficiant sum paratus probate, si præmissa fortènon sufficerent, cum tamen sufficere debeant, prout credo, manifesti negotij qualitate inspecta; dictúmque processum per dictum dominum Benedictum Papam per ignorantiam facti, omni iuris ordine prætermisso, contra me attemptatum miuste, salua sanctitatis eius reuerentia, quatenus de facto processit, reuocet & annullet; conuocet generale Concilium ad faciendum iustitiam de dicto Bonifacio, cius damnanda memoria, fautoribus, sequacibus, & ministris: qui omnes, nisi pœnitentiam agant, vnà cum ipsius Bonifacij memoria sunt damnandi, contra quos me offero zelo Dei, & fidei dictum principale negotium legitime prosegui, quod cœpi iam Bonifacio ipso viuente. Cum autem ex dictis fautoribus aliqui Sedi Apostolicæ irreuerenter assistant, ac in scandalum Ecclesiæ sanctæ Dei, michi facti propter dictum Christi negotium inimici, perdere meam quærentes animam, ad impediendum prosecutionem præfati Christi negotij, quod ex suis conatibus pluries ostenderunt, ipsos nimirum vt suspectos recuso, ne Sedes ipsa sanctissima quidquam eis in dicti Christi negotio principali, vel etiam defensionum mearum, quod ab ipso principali dependet communicet quoquomodo, quorum nomina cello ad præsens exprimere, cum corum manifesti fructus ipsos ostendunt, cósque nominabo, & tales me probaturum offero loco & tempore opportunis, & etiam dicti Bonifaciani partem, scu schisma pro co iam mortuo faciunt in Dei Ecclesia, clarè omnibus ostendentes vitam ipsius Bonifacij peruersam viuituram in eis. Ad defensiones meas igitur prosequendum, ac dictum principale negotium contra dictum Bonifacium, & eius sequaces, iam dudum per me cœptum legitime prosequendum, quod est Christi & Ecclesiæ Romanæ negotium, peto, supplico, & instanter requiro me per Ecclesiam ipsam admitti, quo casu propter enormitatem criminum dicti Bonifacij, maxime hæresis, schismatis, simoniæ, quæuis etiam meretrix, vel persona humilis posset, & deberet admitti; michique de loco securo & idoneo, & aliis securitati mea, adiutorum meorum, & personarum necessariarum ad dictam prosecutionem, & negotium Christi fouentium contra dictos inimicos meos, & corum potentiam necessariis prouideat: ita quòd ego, & mei adiutores in Christo, sine timore inimicorum nostrorum liberè possimus cum veritate, & iustitia promouere, & prosequi negotium suprà dictum. Verum ne tenulentis, & pusillis sim ex pramissis interim in scandalum, nec impediar in prosecutione pramissorum, licèt non intendam esse ligatus à canone, vel aliàs ad cautelam, seu eo modo quo melius de iure fieri debear, fine præiudicio tamen iuris mei, quod mihi competit ex defensionibus suprà dictis, per ipsam Sedem peto & requiro absolui, & etiam per meum Ordinarium, ipsam Sedem adire propter inimicitias prædictas non valens; petens, supplicans, & requirens michi, immo magis Reipublicæ Christum colentium, super iis omnibus sieri iustitiæ complementum. Hæc igitur omnia dictam Sedem adire præmissis de causis legitime impeditus in publicam attestationem deduco, vt sic ad notitiam perueniant dietæ Sedis, ad etiam infamiam meam vitandam, innocentiamque purgandam, & ne sim cuiquam in scandalum, fiant omnibus Catholicis manifesta, quorum cuiuslibet interest, sicut mea, eos omnes maxime speculatores sapientes & doctos requirens in Christo Domino cui seruiunt, ac cuius corporis pro cuius defensione certo sunt participes, michi fragili ad tanti ponderis onus spiritualiter, & temporaliter

adiutores existant. Protestans, & omnibus significans, quòd nichil præmissorum expressi, ad cuiusquam iniuriam vel contumeliam, sed ad iuris mei, necnon corporis Ecclesiæ Dei defensionem. Si quis autem Catholicus videat, me quid præmissorum minus bene dixisse, per Deum viuum Dominum Iesum Christum eum requiro, vt mei misérens oleum benedi-Etionis per fraternam correctionem, & veram doctrinam super vulnus meum infundat: paratus enim sum iuxta consilium Augustini, nedum à doctis & sapientibus, sed ab anniculo, seu minoribus quoque correctionem, & doctrinam suscipere salutarem in Christo Iesu Domino nostro, cui gloria, virtus, honor, potestas, & imperium in secula seculorum. Amen.

Guillaume de Nogaret se presenta à l'Official de Paris, le S. Siege vacant, & representa que quelquesfois le S. Siege estant mal informé peut donner un Iugement qui peut estre corrigé. Que l'on a tousiours approusé les oppositions faites contre ceux qui ruinoient l'Eglise. Le Pape legitime ne doit persecuter celuy qui entreprend cette bonne action. Si quelque Antechrist envahit le S. Siege, il importe à l'Eglise de luy resister, & en ce cas l'Eglise n'est pas offensée. Et si l'ordre ne s'y peut mettre sans la force, il ne faut pas desister, & si lors il se commet des violences, il ne faut pas s'arrester pour cela. Ce cas est le sien, luy qui est seruiteur de Iesus-Christ, obligé de defendre l'Eglise de Dieu, luy qui est François, obligé de combatre pour sa patrie, vassal qu'il est du Roy, obligé par droit divin & humain de defendre son honneur, & s'opposer à Bonifice. Qu'il ne peut estre censé sacrilege, ayant defendu l'Eglise, qu'il n'a point encouru les censures qui n'ont lieu que contre des blasphemateurs. Neantmoins s'il y a eu quelque excés commis mal à propos, il en demande pardon en toute humilité, principalement en ce que l'on luy impose d'auoir volé le tresor de l'Eglise, ce qu'il n'a pû empescher. D'autres disent qu'il est tombé in Canonem latæ sententiæ, pour auoir pris Boniface; ce qui est faux, car il ne luy a pas touché, ny commandé de le prendre, mais a seulement empesché qu'il ne sist plus de mal. L'on pourroit dire qu'il est tombé in Canonem latæ sententiæ, s'il auoit fait cette action par haine, non zelo iustitia. Que Benedict Pape mal informé par ses ennemis a procedé sans l'ouir, auoit prononcé que inciderat in Canonem latæsententiæ, & cité pardeuant luy à Perouse pour ouir sa sentence; qu'il s'estoit retiré vers le Roy pour auoir son assistance. Le S. Siege ne doit trouuer estrange s'il ne compare, attendu le danger des chemins. Mais dautant qu'il desire faire voir son innocence en plein Concile, où le fait de Boniface sera examiné, il s'adresse à l'Official de Paris son Ordinaire à cause de son domicile; quoy qu'il ne croye pas estre lie par aucune sentence, parce que luy & ceux qui l'assistoient à Anagna lors de la prise de Boniface furent absous par luy-mesme estant libre; ce qu'il offre de prouuer. D'ailleurs Benedict en sa procedure n'a pas declaré cum esse ligatum, sed solum in Canonem latæsententiæ incidisse. En tout cas il demande à l'Official qu'il ait à l'absoudre ad cautelam, ou autrement comme bon luy semblera, offrant d'obeir au S. Siege, lequel estant mieux informé du fait en ordonnera. Et dés à present il recuse tous ceux qu'on sçait fauoriser le fait de Boniface, qui sont ses ennemis, & les nommera en temps & lieu.

Coffre Boniface num. 766.

Llin

NIVERSIS præsentes litteras inspecturis, Officialis Curix Parisien. Sede vacante, salutem in Domino. Noueritis quòd nobilis vir dom. Guillielmus de Nogareto illustris Regis Franciæ miles coram nobis per-

10. Sept.

sonaliter constitutus in scriptis proposuit, & scripta tradidit, & edidit quæ sequuntur. Quoniam non debent inde nasci iniuriævnde iura nascuntur, ab Sede Apostolica, quæ mater est omnium Ecclesiarum, & magistra, supra quam est fundata Christi Ecclesia, non possunt, nec debent nasci iniuriæ vnde iura nascuntur, & per quam aliorum corriguntur errores. Licèt autem summus Pontifex locum Dei tenere noscatur in terris, cum tamen homo sit, omniumque non possit habere memoriam, nec omnium quæ in facto consistunt habere notitiam: contingit interdum, quòd per subreptionem, aut minus plenam negotij instructionem aliquando per Apostolicam sedem in iudicio, vel extra iudicium ordinantur, processus aliqui statuuntur etiam super iis quæ Sedes ipsa notoria reputat, quæ postmodum Sedes ipsa melius instructa corrigat in melius, & immutat & benè, sequeretur enim aliàs quòd veritas impugnaretur, per quam debet defendi, quod absit. Non est igitur iniuriosum dietæ Sedi, nec eius honori detrahitur, cum in casu huiusmodi Sedis ipsius reuerentiæ supplicatur, vtillud in quo taliter est processum emendet, testante Domino, qui facti vel iuris ignorantia falli non potest. Quis ex vobis me, hoc est cos qui locum meum obtinent, arguet de peccato, non contemnendo, non contumeliando, sed cum reuerentia iustitiam postulando? Præterea si lupus inuasit gregem dominicum sub pelle pastoris, Ecclesiæ præsidendo, vel pastor in lupum postea sit conuersus, in schisma vel damnatam hæresim incidendo, vt temporibus præteritis pluries noscitur accidisse, qui zelo Dei ac sidei feruore incensus, contra lupum talem inuehitur, contra ipsum certando sibi in facie, pro veritate Domini resistendo verbo & facto, vbi verbum non sufficit, non iniuriam, non contumeliam infert Ecclesiæ, sed eam defendit, non blasphemus, sed Ecclesiæ detensor existit, sine sit qui ratione officij defensioni huiusmodi teneatur, siue in veriusque Ecclesiastica, ac sacularis potestatis defectum prinatus Catholicus membrum Christi, corpus Ecclesiæ cuius membrum est, cum non sit locus alij remedio, moraque sit graue periculum maximè schismatis allatura, in articulo necessitatis defendens. Summusque Pontifex legitimus pugilem talem non debet persequi, sed amplecti, aliàs foueret errorem per consequens illius, contra quem erat pro veritate certandum, timeréque posset Dei iudicium, quo Papa Anastasius fuit à Deo percussus, eo quòd Acacium hæreticum qui locum præsulis tenuerat latenter souchat: si enim nostris peccatis exigentibus aliquis Antichristus, à side Catholica deuius Petri locum, pseudo-Apostolus locum Christi per fallaciam se singendo Catholicum est ingressus, vel qui intrauit per ostium à corpore Ecclesia per sui turpitudinem se abiecit, ab eo qui verus sponsus non est, Dei Ecclesia captinatur; cuius magis interest quam Ecclesia tali prasidenti, seu potius Ecclesiam laceranti resisti? non enim læditur honestas Ecclesiæ, cum à blasmo desenditur, ciúsque custoditur honestas. Et si opus sanctum huiusmodi, quod sine peccato mortali à Catholico qui valeat obuiare omitti non potest, aliter compleri non possit propter talem Antichristi potentiam & pertinaciam: Nónne leges & arma, Catholicíque fideles debent insurgere, turbæ coadunari, & in furore vindictæ tali Neroni resistere, si alias non possit negotium Christi compleri. Si etiam in turba huiusmodi homines moriantur, res percant, dispergantur thesauri, pugile, & pro Christo certante operam dante rei licitæ, non sibi lucrari volente, nec causam rapinæ præstante, sed propter turbæ occursum prohibererapinam huiusmodi non valente, quid curandum de talibus? eratne propter hoc cessandum à

Christi negotio? Absit à seculo talis error, aliàs nullum bellum esset iustum, quod siat pro iustitia, ex quibus talia sequi solent. Hæc noui & antiqui Testamenti, sanctorum innumerabilia Patrum exempla manifeste declarant. Si igitur vt fecisse intendo, ac ostendere sum paratus, in vtriusque porestatis, tam Ecclesiastica qu'am secularis desectum, in necessitatis articulo, vbi non erat locus alij remedio. Ego Guillielmus de Nogareto seruus Christi, licet peccator, misericordiam eius sperans, miles dom. Regis Franc. & ideo ad tuendam rem publicam Ecclesiæ Christi astrictus, cuius sum membrum, de patria regni Franc. pro qua pugnare teneor, oriundus, fidelis dicti domini Regis, & ideo ad cius honoris defensionem iure diuino & humano ligatus, zelator fidei Christianæ, vt Catholicus quisque tenetur, pro Christo, side Catholica, pro Ecclesiæ vniuersalis, & maximè Romanæ Ecclesiæ matrisnostræ, pro patriæ meæ prædictæ, ac honoris & status domini mei defensione, manu, cum non possem alias, militari custodiam adhibui decentem, & necessariam Bonifacio, tunc locum Pastoris, & summi Pontificis obtinenti, ipsam eandem Ecclesiam persequenti, & gregem Dominicum inuadenti, & multipliciter in ruinam, & scandalum etiam schismatis vapulanti, & restiti in facie, legis diuinæ & humanæ auctoritate, ne ipsam Ecclesiam duceret in ruinam, Christo seruiui, certaui pro iustitia, sumque iustitiam executus. Non est ergo mihi ad iniuriam Ecclesiæ adscribendum, sed potiùs obsequium; non sum sacrilegus qui Ecclesiam sanctam defendi, non sum censendus in canonem incidisse contra blasphemos & iniuriantes inductum: non sum per Romanam Ecclesiam pænis, & contumeliis feriendus, sed beneficiis amplectendus, licèt ca non desiderem, sufficit enim pro mercede gratia Christi; quinimo cùm propositum, & voluntas distinguant malesicia, si quid in sacro opere huiusmodi, vel circa ipsum minus diligenter, vel incauté processum est in tali turbine, vel aliquatenus sit excessum, correctionem Ecclesia, ac Sedis Apostolicæ humiliter subire paratus, veniam consequi debeo & postulo, & cum humilitate, instantia & ploratu requiro, maximè in quibus per alios me prohibere non valente super rapina thesauri, vel aliis quomodolibet sit excessum. Cæterum per alios veritatem negotij ignorantes mihi imponitur, quòd Bonifacium Papam ceperim notoriè, & sic in canonem latæ sententiæ notoriè censear incidisse. Certè salua reuerentia dicentium, dictum Bonifacium non cepi, nec personam cius tetigi, nec tangi feci, nec permisi, tempore vitæ meæ, notoriè tamen eius peruersis processibus legitima auctoritate, vt Dei minister, restiti, & custodiam ne ipsos in rumam Ecclesiæ faceret & inceptos compleret, circa eum adhibui palam & publicè manu militari, quia aliter fieri non poterat, vt in articulis defensionum mearum plenius continetur; nec propter hoc sequitur ex facto notoriè me in canonem incidisse, in quem forte incidissem, si odio vel animo iniuriandi, non zelo iustitia processissem: licet enim ciuitati præsidens, vel alius Dei minister, palam in populi totius conspectu hominem merentem occidat, iustitiam exequendo, verumque sit ipsum notorie hominem occidisse, non sequitur eum homicidis reum esse, sed potius Dei ministrum. Et sie licet factum mei processus sit notorium contra dictum Bonifacium adhibiti, quod esset iniustum quoad me, si me zelus iustitiæ non mouisset, non sequitur in negotio huiusmodi me iniuriam Ecclesia, sacrilegium, vel aliud flagitium irrogasse, cum nedum pseudo, vt hie erat, sed vero Apostolico debeat & possit, vbi periculum vertitur, pro veritate resisti. Sicut

doctor Gentium beatissimo Apostolorum Principi se commemorat restitisse, sanctorumque Patrum instituta declarant. Cum igitur pater in Christo sanctissimus dominus Benedictus summus Pontifex proxim. dum viuebat de veritate dicti negotij minus instructus per meos inimicos capitales, qui sibi & eius lateribus cotidie assistebant, & alios veritatem deprauare volentes, & dicti Bonifacij fautores deceptus, de iustitia insuper, & zelo quo propter iustitiam in præmissis processerunt minus instructus, opinans se tanquam super notorio iustè procedere, cum mei negotij iustitiam ignoraret, contrame penitus non auditum nec vocatum, processum incepit, ac si in præmissis ad iniuriam more sacrilegi processissem, denuntiando me in canonem latæ sententiæ incidisse, & me quasi per formam edicti citando, vt ad certam diem scilicet festum BB. Apostolorum præteritum proximum coram eo comparere deberem, de præmissis sententiam auditurus: ego verò absens essem, & eiusmodi processum ignorans, de partibus illis veniens ad dominum meum Regem prædictum, ad quem iam veni in crastino festi B. Ioannis Baptistæ lapsi proximè, pro habendo ab eo auxilio, & consilio, qualiter ad honorem Dei, & Ecclesiæ super dicto principali negotio gerere me deberem : non debet iniuriosum sanctæ Sedis reuerentia reputare, si ego cum humilitate, & reuerentia Sedis ipsius eidem Sedi conqueror, & reformationem processus illius in melius postulem & requiram, vt contra iustitiam non offendar per processum huiusmodi, que dictus dominus Papa putans forte bene agere per mr mei deceptus ignorantiam, fecitin mei præiudicium, vt ex præmissis apparet. Primitus me excusans de contumacia, eo quòd citationem prædictamiuste ignorauerim, vtest dictum vsque in vigilia festi prædicti, ad quod eram citatus, vt coram co Perusij comparerem, inimicitiasque habeo capitales, quas sum paratus probare, tam apud dictam Sedem Perusij, quam in itinere, propter quas sine mortis periculo me non potui posteà conspectui dictæ Sedis præsentare, nec adhuc possum. Esto quòd dicta Sedes etiamnum vacaret, cui de idoneo pastore Christus Dominus prouidere dignetur. Verum cum innocentiam meam purgare desiderem in præmissis coram generali Concilio, quod iamdudum petitum est legitimum conuocari, pro dicto negotio principaliter, hæresis, schismatis, & aliorum criminum Bonifacij suprà dicti, cui defensionum mearum accedit negotium, & ab co dependet, quod principale negotium intendo, & me offero prosequi ad finem memoriæ damnandæ dicti Bonifacij, cum fautoribus & sequacibus suis, & qui conuocationem iustitiæ impediunt sieri de præmissis hæresi, schismate, & aliis criminibus Bonifacij memorati coram dicto Concilio generali, ad cuius iudicium iam du du mante di ctos processus, per me contra di ctu Bonifacium habitos, legitimè prouocaueram Bonifacium prædictum; cui mez prouocationi dictus dom. Rex, & multæ personæ eminentes adhæserunt in Parlamento facto Parisius in festo B. Ioannis Baptistæ anni præteriti, vbi de hæresi, & aliis enormitatibus iterum fuit delatus Bonifacius memoratus: vel coram Sede Apostolica, si ibidem defendere causam meam, ac persequi dictum principale negotium Sedes ipsa nouerit me debere, contra dictarum inimicitiarum periculum, per ipsam Sedem super loco idoneo, & aliis mex securitati prouiso; & reuocationem dicti processus perperam & iniustè contra me interpositi, cum Sedis Apostolicæ reuerentia humiliter postulare quatenus de facto processit: quam reuocationem etiam nunc humiliter postulo, & requiro ad ipsam Sedem interim accedere, vt dictum est, impeditus. Coram vobis dom. Officialis Parif. qui ratione domicilijmei Parifius.

Parisius estis meus Ordinarius, sub publica attestatione præmissa deduco, supplicans, vthæc cum articulorum defensionum mearum tenore nota fiant sanctæ Sedi prædictæ, ac aliis quorum interest, sub publico testimonio, prout de iure, & ratione videritis faciendum. Præterea, quia bonarum mentium est, ibi timere culpam vbi fortè culpa non est, & licèt Dei misericordiam in multis periculis subsecutus nescio si gratia vel odio dignus fum, ne insuper apud pusillos, vel iuris mei ignaros ex mea personascandalum generetur, non propter hoc intendens me confiteri ligatum, maximè cùm etsi ligatus fuissem, ex præmissis mihi impositis, quod absit, ego & omnes qui tunc cum dicitur dictum Bonifacium captum fuisse præsentes fuimus Anagniæ, contra dictum Bonifacium modo quolibet procedendo, agentes & consentientes, per eundem Bonifacium in sua libertate existentem, fuerimus postea plenarie absoluti ab omni sententia, atque pœna, quibus possemus ex eis teneri. quæ coram dicta Sede, ac coram vobis, & quolibet competenti iudice, me offero probaturum loco & tempore opportunis. Probationes verò huius articuli promptas coram vobis non habeo de præsenti, quòd sciens dictus Papa dom. Benedictus in suo processu noluit ex certa scientia decernere nos ligatos, sed solum in canonem latæ sententiæ incidisse, quod, si malo zelo, & sine iusta causa processissemus, verum esse forsitan potuisset, licèt suissemus postea absoluti, moráque sit periculosa mihi interim, maximè si ex causa alia quam ignoro, essem fortè ligatus: insuper vbi ad Sedem Apostolicam accedere impedior, iusta de causa, vt dictum est, esto quòd certum esset me ligatum, & per Sedem Apostolicam absoluendum; sit mihi per Ordinarium absolutio indulgenda. Peto cum omni humilitate, & instantia supplico, & requiro per vos, ad cautelam vel aliàs, co modo quo vobis iustum videbitur, me absolut ab omni sententia, si qua sortè tenear ob prædicta, cuius absolutio debeat aliàs ad Sedem Apostolicam pertinere. offerens me paratum iuramentum coram vobis subire, dica Sedis parere mandatis, quæ certiorata legitime de prædictis meis defensionibus, & præmissis omnibus, si me culpabilem repererit mihi duxerit iniungenda: supplicans saluti animæ meæ & famæ, & ne sim cuiquam pusillo, vel alij in scandalum, prouideri, maximè cum sim ad iustum bellum, quod dictus Rex habet pro executione iustitiæ in procinctu, me taliter absoluto, iturus, quod solum sufficit propter periculum, vt dicta absolutio, si fortè indigeo, debeat mili concedi, & si possem cam adire, à Sede Apostolica cam libentiùs postulassem. Articulorum autem defensionum mearum, cum quibusdam protestationibus, quas protestationes ante omnia suprà scripta volo & intendo pro propositis & pramissis haberi, tenor est. In nomine Domini nostri Iesu Christi, &c. Coram vobis sub sigilli Curiæ Paris. testimonio publicatus, sed quam periculosum esset milii per inimicos meos, ac magis veritatis dicti Christi negotij præmisla tractari, constatque aliquos Sedi Apostolicæ assistentes propter dictum negotium grauiter, & notoriè me \*\*\*, méque persecutos fuisse, ac persequi tota die, ac magis negotium Christi prædictum impedientes per generale Concilium, vel aliàs iustitiam sieri de præmissis: omnes cos & singulos quos ad præsens cesso nominare ex causa, nominaturus loco & tempore opportunis, vt suspectos recuso, ne videlicet dicta Sedes sanctissima communicet ex eis alieui quidquam quod directe vel indirecté, principaliter vel accessorie pertineat ad negotium memoratum, defensionisque mex super prxmissis negotium attingi non potest, quominus ipsum principale tangatur. Causam verò suspicionis prædictæ

satis specifico, cùm sint Bonifacij prædicti, & eius status suæ memoriæ contra veritatis perquisitionem præmissorum manifesti sautores; quod licet in Curia manifestum, eorumque sacta & opera manifeste declarent, me si necesse sit, osfero legitime probaturum, complere paratus quæ ex parte mea sieri debeant in præmissis in causa suspicionis huiusmodi, prout iutis ratio suadebit: quæ omnia in attestationem deduco legitimam, ve sic nota siant iis quorum interest, & specialiter sanctæ Sedi prædictæ. In quorum omnium præmissorum testimonium sigillum Cur. Parisien. ad requisitionem ipsius dom. Guillelmi militis præsentibus litteris duximus apponendum. Datum die Sabbati post Natal. Beatæ Mariæ Virginis, anno Domini 1304. sigillatum.

Acte de Nogaret qui declare que bien qu'il ait poursuiny pour faire condamner la memoire de Boniface, & qu'il ait agy contre ses fauteurs, & qu'il entend continuer; il n'a pas neantmoins de haine contre eux, ny ne les tient pas pour ses ennemis; mais entant que la Religion l'oblige il est ennemy de leur peché, & desire leur amendement, estant plus à propos s'ils ne viennent à resipiscence, qu'ils soient chastiez par iustice pour éniter le scandale: declare que ce qu'il a fait & fera, qu'il y est obligé pour la desense de Dieu & de l'Eglise, pour la conservation de son droit, & de celuy du public.

Coffre Boniface num. 761.

1304.

T Niversis præsentes litteras inspecturis, Officialis Curiæ Paris. Sede vacante, salutem in Domino. Notum facimus, quòd in nostra præsentia propter hoc personaliter constitutus nobilis vir dom. Guillelmus de Nogareto illustris Regis Franc. miles proposuit, & protestatus fuit, quòd cum idem miles in aliquibus scripturis, ac recusationibus, appellationibus, prouocationibus, & aliis coram nobis traditis, propositis, oblatis quomodolibet, publicatis, seu aliquibus corum mentionem secerit idem Guillelmus de pluribus fautoribus Bonifacij quondam Romanæ Ecclesiæ præsidentis, ac eius memoriæ post mortem eius, qui persequantur ipsummilitem, & ei sint inimici, propter ea in quibus idem Guil. pro defensione sidei, & Ecclesiæ contra dictum Bonifacium dum viuebat, & post mortem eius, contra ipsius memoriam, fautores, & sequaces processit & procedere intendit, idem miles non est propter hoc, nec esse intendit inimicus ipsorum, seu eorum qui sibi inimicantur ex pramislis, vel ea tangentibus, sed quatenus zelo Dei, & sidei solum moueri potest, & debet, peccatum solum corum odit, correctionémque, ac salutem animarum ipsorum vellet idem miles, licèt si corrigi noluerint, sed in sua pertinacia perseuerent, potius eligat idem miles fautores ipsos, & quoscunque sequaces, vel adiutores memoria, vel errorum, vel malefactorum dicti Bonifacij ad terrorem aliorum, & vitandum scandalum, & periculum Ecclesiæ puniri iustitia mediante, quam si scandalum, vel periculum Ecclesiæ sustineret: & quidquid dixit, secit super præmissis, vel catangentibus promouendo dictum negotium, vel se etiam defendendo, dicet, vel faciet in futurum, hoc zelo Dei, & defensionis Ecclesiæ, & ad conservationem iuris sui, seu publici, se dicturum, facturum declarat de præsenti, ac etiam nunc, vt extunc, & protestatur expresse coram nobis Officiali prædicto, & publicat, vt hæc notafiant omnibus, quorum vel in futurum quomodolibet intererit. In quorum testimonium sigillum Curiæ Paris. præsentibus

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

litteris duximus apponendum. Datum & actum anno Dom. 1304. die Mercurij post festum Exaltationis S. Crucis. seellé.

Procurations de Guillaume de Nogaret à Bertrand de Aguassa, pour poursuiure en fon nom pardeuant le S. Siege, n'y pouuant aller en personne, & comparoistre à l'assignation qui luy a esté donnée par le feu P. Benedict, & demander un lieu de seur accez pour y faire ses demandes, & poursuiure librement l'affaire public contre la memoire de Boniface, ses fauteurs & adherens. Et pour se defendre sur le fait de violence faite à la personne dudit Boniface, & sur le vol du tresor de l'Eglise. Comme aussi pour recuser les Iuges qu'il iugera le deuoir estre. Et pour receuoir pour luy quelque sorte d'absolution que ce soit par le S. Siege, ou autre Iuge competant, abomni sententia canonis vel hominis. Pour laquelle absolution il n'entend faire preiudice à sa poursuite contre la memoire dudit Boniface.

Au tresor Boniface num. 760. 762.

Vien. Sede vacante, salutem in Domino. Notum facimus quòd in 17. Sept. nostra præsentia propter hoc personaliter constitutus nobilis vir dominus Guillelmus de Nogareto miles illustris Regis Franc. procuratores suos constituit nobilem virum dom. Bertrandum Aguassa militem absentem, ac substituendum vel substituendos per eum nomine & vice ipsius Guillelmi, & eorum singulos, ita quòd non sit melior conditio occupantis, ad proponendum excusationes suas, ac probandum, si necesse toret, & legitime prosequendum coram Sede Apostolica, inimicitiarum grauium videlicet, & alias propter quas sine personæ suæ periculo, se non potuit Sedis Apostolicæ conspectui præsentare, ad diem ad quam citatum fuisse dicitur, perfelicis recordationis dom. Benedictum summum Pontisicem tempore quo viuebat, nec postea, nec adhuc potest, & specialiter subeundi in ipsius animam de calumnia iuramentum, vel de veritate dicenda, & cuiuslibet alterius generis iuramentum, quodipse posset subire, si personaliter præsens esset, ad finem excusationis, & exonerationis ipsius militis suprà dicti. Ad petendum insuper de loco securo, & aliis opportunis remediis prouideri per Sedem Apostolicam ipsi militi, ita quòd sine sui periculo possit se super præmissis legitime defendere, & libere prosequi negotium publicum Christi, & sidei contra memoriam Bonifacij olim Romanæ Ecclesiæ præsidentis, eiúsque fautores, & sequaces super hæresi, schismate, & aliis enormibus criminibus, iamdudum contra ipsum Bonifacium, tunc viuentem per militem ipsum assumptum. Ratum & gratum perpetuò habiturum quidquid per dictos Procuratores suos, vel corum alterum superpræmissis, vel ca tangentibus factum gestum fuerit, vel quomodolibet procuratum. In cuius rei testimonium sigillum Curiæ Parisien. præsentibus litteris duximus apponendum. Datum & actum anno Dom. 1304. die Mercurij post Exaltationem S. Crucis. seellé.

Autre Procuration de mesme datte passée par ledit de Nogaret audit de Aguassa ad defendendum ipsum super his, quæin personam Bonifacij VIII. vel super Thesauro Romanæ Ecclesiæ Anagniæ ipsum cum aliis commitiste dicitur, super quibus innocens esse intendit.

Autre Procuration de mesme datte passée par ledit Nogaret audit de Aguassa, pour Mm ij

recuser les Iuges, qu'il estimera le deuoir estre, qui seront deleguez pour l'affaire cy-dessus.

VNIVERSIS præsentes, &c. Nouerint vniuers, quòd coram nobis constitutus nobilis vir dom. Guillelmus de Nogareto illustris Regis Francamiles, constituit procuratores suos, nobilem virum dom. Bertrandum Aguassa militem, ac substituendu, vel substituendos per eum vice & nomine ipsius Guillelmi, ac eorum quemlibet in solidum, ad petendum & recipiendum pro eo, & eius nomine, quodlibet generis absolutionis beneficium à Sede Apostolica, & ab aliis Iudicibus competentibus, ab omni sententia canonis, vel hominis, quacunque idem Guil. possitesse ligatus. Dans eisdem procuratoribus plenam, & liberam iurandi potestatem in eius animam, ipsum militem Ecclesiæstare mandatis. Datum vt suprà. seellé.

Vniversis præsentes litteras inspecturis Officialis Curiæ Parisien. Sede vacante, salutem in Domino. Notum facimus quòd in nostra constitutus præsentia nobilis vir dom. Guillelmus de Nogareto, miles illustris Regis Franc. constituit procuratores suos, & constitutionem procuratorum suorum in scriptis tradidit vt sequitur. Cum Guillelmo de Nogareto militi dom. Regis Franciæ ab aliquibus imponatur, ipsum militem in persona Bonifacij olim Romanæ Ecclesiæ præsidentis, thesauro Ecclesiæ, & aliis circa eius personam Anagniæ commissile, & ex iis in canonem latæsententiæ incidisse: super quibus cum Sedis Apostolicæ renerentia idem Guillelmus iustas defensiones & excusationes habere, & ostendere intendit loco & tempore opportunis, quas cum Sedes Apostolica plenius audiuerit, & nouerit, ipsum innocentem cognoscet, & ex præmissis penitus non ligatum. Quia tamen bonarum mentium est ibi culpam tunere vbi culpa non est, & licèt idem'miles innocens esse credat, correctioni tamen & disciplinæsanctæmatris Ecclesiæ seipsum supponere in præmissis, & aliis quibuslibet semper intendit. Ne tamen impediri valeat in protecutione defensionum suarum super pramissis, ac principalis negotij contra dictum Bonifacium ob eius hæresim, & alia eius detestabilia contra cum proposita, dum viuebat, assumpti, post mortémque eius, contra eius memoriam, & contra eius fautores, ac ipsius erroris sequaces legitimè prosequendi, volens idem Guil. in omnibus S. matris Ecclesia, & Sedis Apostolica reuerentiam conseruare : licèt etiam zelo bono de multorum sapientum consilio processisse intendat; nescit tamen an odio, vel ira dignus sit, maxime quia peccator est, & si non ex præmissa causa ligatus esset, posset fortè esse ligatus ex causa alia quamignorat; desiderat prouidere suz securitati, ac animæ suz saluti, & ad cautelam vel sub conditione si indigeat, vel alio modo quolibet qui sine præiudicio iuris sui, ac publici Sedi Apostolicæ legitimus videatur, absolui ab omni vinculo sententiæ canonis, qua possit esse occasione, vel ratione præmissorum ligatus? Hacigitur intentione & forma Procuratores constituit coram nobis nobilem virum dom. Bertrandum Aguassa militem, ac substituendum vel substituendos per eum vice & nomine ipsius Guillelmi, & corum quemliber in solidum, ita quòd non sit melior conditio prohibentis, ad petendum pro ipso Guil. absolutionis beneficium prædictum, modo & intentione prædictis à Sede Apostolica, vel eius auctoritatem habente, vel habentibus, vel habituris, ex concessione speciali, vel alio modo legitimo, prout fine ipsius militis iuris, & sine iuris publici praiudicio Sedi Apoltolica

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 277

videbitur saluti, & securitati ipsius militis, & dictorum negotiorum prosecutioni legitime prouidendum. Quibus idem miles per petitionem absolutionis, & receptionem afferre indebitum præiudicium nullo modo intendit, imò contrarium protestatur: dans eisdem Procuratoribus, & eorum cuilibet in solidum potestatem iuramentum in animam ipsius Guillelmi subeundi de stando mandatis Ecclesiæ per ipsium Guillelmum, si super præmissis appareret legitime ipsium Guillelmum culpabilem extitisse, ipsi Guillelmo per dictam Sedem Apostolicam iniungendis. In cuius rei testimonium sigillum Curiæ Parisiensis præsentibus litteris duximus apponendum. Datum & actum anno Dom. 1304. die Mercurij post sessum Exaltationis sanctæ Crucis. & seellé.

Acte par lequel sur ce que ceux de Peruse virent venir quelques Ambassadeurs du Roy en leur ville, ils desirerent scauoir s'ils y estoient venus pour poursuiure la memoire de Boniface, & faire des protestations contre les Cardinaux ses creatures. Ils répondirent qu'ils n'estoient pas venus pour brouiller, mais pour faire le bien de l'Eglise & de leur ville, & asin que l'on éleust bien-tost un Pape. Ces Ambassadeurs pressez de répondre plus clairement, dirent qu'ils n'estoient venus pour faire tort, ny à la ville, ny aux personnes particulieres, ny aux Courtisans, ny à aucun des Cardinaux.

Coffre Boniface num. 759.

N nomine Domini Amen. Anno natiuitatis eiusdem 1305. Indict. 3, 1305. Ldie 14. mensis Aprilis, Apostolica Sede per obitum felicis recordatio- 14. Auril. nis dom. Benedicti P. X I. pastore vacante, in præsentia mei Notarij, & testium subscriptorum, prouidi viri domini Lambertus domini Ioannis de Podio, Micaël domini Nicole, Gratia Boni, Iacobus Oratoris, & Hugolinus domini Raynerij, sapientes ciuitatis Perusij, ac Penizulus dictus Pelacane, Andreuzulus Raynerij, & Puzulus Ioannis, Priores ciuitatis eiusdem, ad religiosum virum fratrem Ytherium de Nantolio Priorem S. Ioannis Ierosolymitani in Francia, Magistrum Gaufridum de Plexeio Cancellarium Turonen. Protonotarium Franciæ, & dom. Ioannem Moucheti, illustris Regis Franciæ nuntios, ex parte communis, & populi ciuitatis Perusij, vt dicebant, personaliter accedentes, exposuerunt nuntiis suprà di-Ais, quòd cùm suspicio esser in villa quòd ipsi nuntij contra memoriam dom. Bonifacij P. VIII. & Cardinales per eum creatos protestationes aliquas facere intendebant, volebant scire ab eis, anad hoc specialiter missi crant, si huiusmodi suspicio esser vera, & protestationes huiusmodi facere proponebant. Qui nuntij responderunt, quòd ipsi non venerant, nec erant in ciuitate Perufij ad faciendum brigam aliquam contra aliquos, neque schisma, imò venerant pro bono statu Ecclesiæ vniuersalis, ac communis & populi ciuitatis Perusij, & ad hoc vt citiùs prouideretur Romanæ Ecclesia de Pastore. Præsati verò sapientes dixerunt, quòd omnino super petitis certam responsionem ab ipsis habere volebant: iidem autem nuntij rogarunt sapientes, & Priores eosdem, vt huiusmodi responsione vellent elle contenti: qui iterum responderunt & dixerunt quòd contenti non erant, & quòd si talis protestatio sieret, etiam vsque ad sanguinem nullatenus sustinerent. Quibus sic actis iidem nuntij iterum rogarunt sapientes, & Priores præfatos, vt eis sufficeret responsio prælibata, vel saltem communi, & populo suis referrent; & si commune, & populus aliam responsionem habere vellent, cras responderent eisdem. Die verò crastina adue-

Mm iii

niente, videlicet die 15. dicti mensis Aprilis, domini Raynaldus domini Tancredi, Ciccolus domini Ioannis Feus Libructi Michael & Gratia sapientes, & Hugolinus Euerardi, & Puzulus Boniannis Priores ad ipsos nuncios, ex parte communis, & populi prædictorum iterum accedentes dixerunt, quòd super petitis aliàs tam per ipsos, quàm quosdam alios certam, & determinatam responsionem habere volebant. Quibus dictus M. Gaufridus nomine suo, & aliorum sociorum suorum respondit, quòd sibi aliquam iniuriosam nouitatem, communi dictæ ciuitatis, vel specialibus personis, seu curialibus, aut aliis quibuscunque, vel etiam dominis Cardinalibus facere nullatenus intendebant. Actum Perusij in hospitio dicti domini Prioris, præsentibus Fr. Henrico de Nagiaco Sedis Apostolicæ hostiario, M. Guillelmo de Vsto Canonico Abrincen. Fr. Stephano de Guigniaco Presbytero ordinis S. Ioannis Hierosolymit. & M. Petro Alaude Canonico Ecclesiæ de Andeliaco Rotomagen. diocesis, testibus ad hæc vocatis & rogatis: & ego Iacobus Marsilij de Guartino Clericus Alatrin. dioces. S. R. E. & Imperiali auctoritate Notarius publicus, &c.

# Decrets du peuple Romain pour rendre iustice aux Colonnes contre les iniustices de Boniface.

1. Ils sont restituez enentier.

2. Est ordonné que P. Caetan & ses enfans pour recompenser les pertes que les Colonnes ont souffert en leurs terres y designées, donneront à Estienne & lacques Colonnes cent mille florins d'or, ou des terres de mesme valeur.

3. Boniface ayant fait ce qu'il a fait contre les Colonnes par pure meschanceté, tout est casé & annullé, statuts, constitutions, decrets, sentences, dons de leurs biens, tant par luy que ses Legats & Nonces, & les Colonnes reintegrez en tous leurs biens & droits; & ce decret aura lieu nonobstant tout Droit Canon, ou Ciuil, & coustumes contraires.

4. Les Caietans condamnez de rendre tout l'argent, & restablir les dommages que les amis des Colonnes out souffert; ce qui se fera incessamment.

5. Que Poncellus V'ssi rendra au Peuple de Rome la ville de Nepi, qui auoit esté assignée audit Peuple Romain par Iacques Colonne dit Sciarra, & que le Peuple Romain sera remis en cette possession.

Coffre Boniface num. 800.

# Leges populi Romani & Senatus consulta super institia Columnensium contra iniquitates Bonifacianas.

IN nomine Domini. Hæc sunt quædam capitula statuti Vrbis nunc vigentis, & sumpta ex ipsostatuto Vrbis, quod nunc est penes infràseriptum Notarium.

Cùm bonæ memoriæ Benedictus PP. XI. compatiens tribulationibus, & persecutionibus Columnensium, & sequacium eorumdem, voluerit, & iusserit reassidari, & pro reassidatis haberi eosdem Columnenses, & sequaces eorum; ideo statuimus & ordinamus, quòd Columnenses & corum sequaces sint reassidati, & pro reassidatis habeantur, & eosdem in integrum restituimus, & maximè quia dictæ dissidationes sactæ suerunt magis calore inuidiæ & odij, quàm zelo iustitiæ exercendæ; & ad petitionem cuiuscunque de prædictis Columnensibus & corum sequacium, Senator, &

quiuis alius ad regimen Vrbis positus teneatur ipsos specialiter reassidare, & in integrum restituere, nonobstante aliqua lege, statuto Vrbis, consue-

tudine suprà vel infrà positis.

Item, quia notorium est, & certum quòd Columnenses ciues Romani, zelo odij, profundæ malitiæ, & iniquitatis destructi, & desolati fuerunt, per dom. Petrum Gaytanum, & eius prætextu, & occasione sint manisestæ, prout præfata euidentia apparet, volentes prouidere pacifico statui Vrbis, & populi Romani, & ne similia contra ciues Romanos ab aliquo alio imposterum attententur, & ne huiusmodi nefanda ad exemplum trahantur, statuimus & ordinamus hoc præsenti nostro capitulo, quòd dominus Petrus Gaytanus, & eius filij per compensationem, & emendationem damnorum ciuitatum Penestrin. Turris de Marmure, Castrorum Columnæ, Preteforti, Rmipucci Normannorum & communantiæ prædictorum Columnensium, quæ funditus dirutæ fuerunt, dent & soluant, & dare, & soluere teneantur Stephano & Iacobo de Columna, filiis quondam dom. Ioannis de Columna, & Iordano eorum nepoti centum millia Floren. auri, aut castra & possessiones dicti dom. Petri Gaytani sita in districtu Vrbis, valentia quantitatem centum mil. Flor, auri: quæ castra & possessiones valentes centum mil. Flor. auri pro emenda prædicta, prædi-Etis Columnens. damus, & ex certa scientia adiudicamus & assignamus, pro emenda dicimus, & compensatione dirutionis, & destructionis accafamentorum; & pramemoratus dominus P. Gaytanus, & dicti eius filij dent, dare & assignare teneantur eisdem Columnensibus pro satisfactione, & emendatione prædictorum caltrorum & posscissionum, & in castris & possessionibus sitis & positis extra vrbem, & longè ab vrbe per quinque miliar. & Senator, sine Senatores, & Capitaneus populi Romani qui sunt vel per tempora fuerint, teneantur vinculo sacramenti, & omnes quicunque alij officiales fuerint, ad regimen populi Romani, sint etiam sacramento altricti prædicta omnia & lingula attendere, observare & facere, & attendi, & observari facere, & executioni mandare penitus, & cum effectu, omni dilatione, & exceptione remota, ad beneplacitum dictorum Columnenfium, sçu cuiuslibet eorum, & in iis & pro iis omnibus, & singulis exequendis, & ad executionem mandandis, cum effectu plenislimo, prædictus dom. Senator, seu Senatores & Capitaneus, & quieunque alij officiales vrbis habeant plenum merum, atque plenissimum arbitrium, & omnem plenissimain potestatem procedendi & faciendi contra prædictos dom. Petrum Gaytanum, ciusque filios, & ipsorum quemlibet, & contra omnes, & singulos rebelles, & inobedientes, & contra \*\*\* volentes quacunque, & qualitercunque se opponere & obstare contra prædicta, nihilomiminus prædicta faciant, seu siant, & executioni cum essectu plenissimo mandentur, seu mandari possint, & debeant: & prædicta, & omnia & singula sieri, & executioni mandari volumus ipso facto sine strepitu, & sigura iudicij, ordine, & solennitate iuris omnibus prætermissis, imò ipso facto, & omni tempore, diebus videlicet feriatis, & non feriatis prædictis omnibus & singulis antè & infrà scriptis siuc scribendis, Iure aliquo canonico vel ciuili, consuctudine Vibis, statutis sactis, & faciendis qualitercunque, & quomodocunque suprà & infrà positis, qui in contrarium lo> querentur non obstantibus, & teneantur prædicti Senator, seu Senatores, Capitaneus, omnésque alij osficiarij prædicti cogere, & cogi facere totis viribus, omni exceptione remota, omnes & singulos detentores, & possessores terrarum, & possessionum, & rerum prædictarum domini Petri, &

filiorum eius fecundum arbitrium eis datum, ad petitionem dictorum Columnens. Ita quòd pradicta omnia & singula cum essecutioni mandentur, nonobstantibus aliquibus, & quibus quibus quibus aliquibus, & quibus quos contractus factos, seu faciendos prassenti capitulo annullamus & irritamus, irritos pronuntiamus, & volumus quòd deinceps non sint alicuius essicacia, seu valoris quoad emendationem prædictam faciendam Columnensibus antedictis, & facta emendatione antè dicta cum essectu plenissimo, Senator, & Capitaneus, & alij ossicarij Vrbis cogant prædictos Columnen. & prædictos dom. Petrum & silios ad faciendum inter eos pacem, & ad præstandam inuicem securitatem; & prædicta executio non siat nec sieri possit in rebus, bonis, & possessionibus, domibus, siuc castris prædictorum domini Petri, & siliorum eius positis infra vrbem, nec etiam extra vrbem, sed longè ab vrbe, scilicet à portis vrbis quinque miliaria circumcirca.

Cum Bonifacius P. VIII. dationes & concessiones omnes quas secit de bonis Columnens. & corum sequacium, secrit ad ponendum scandalum, ignem & perpetuam guerram in terra ista, sicut manifeste videtur; ideóque hoc præsenti statuto dicimus, & ordinamus quòd sint & esse debeant ipso iure nullæ, non obstantibus statutis, seu privilegiis quæ in contra-

rium loquerentur.

Quia satis publicum & notorium est, quòd dominus Bonitacius P. VIII. non zelo iustitiæ, imò zelo manifestæ malitiæ, & iniquitatis multa & diuersa ordinamenta secit, ac sieri secit, & sacta sucrunt per ipsum, ciusque officiarios, seu Senatores tempore eius Papatus contra Columnenses & corum bona, ac etiam contra fautores, & sequaces corum, corúmque bona, quæ funt horribilia Deo, & omni populo Christiano, & in iis malum & desperatum exemplum posuit, non solum in Vrbe einsque districtu, imò per vniuersum orbem terrarum, ex quibus omnia mala quæ orta funt originem habuerunt. Nos igitur volentes prædictis iniquitatibus obuiare, & ea reducere ad bonum exemplum, & ne similia alij facere in posterum attentarent, & vt pax & tranquillitas in posterum sit in vrbe, & eius districtu, hoc præsenti capitulo dicimus, statuimus & ordinamus, quòd omnia & fingula ordinamenta, seu statuta, constitutiones, decreta, sententiæ, seu priuslegia, condemnationes, seu dissidationes, & concessiones, & dationes bonorum ipsorum Columnens. & corum sequacium, seu quocunque nomine censeantur, facta, lata & ordinata per prædictum P. Bonifacium toto tempore sui Papatus, seu per eius nuntios, legatos, iudices, Senatores, vicarios, seu eius offic. vel per aliquem corum, cuiuscunque tenoris, & conditionis existant, sint cassa & irrita, & nullius valoris, & pro cassis & irritis habeantur, & quòd de cetero nullius valoris existant. Imò exnunc reassidamus, & in integrum ex certa scientia restituimus & reintegramus cosdem, nonobstanțe aliquo Iure canonico vel ciuili, consuctudine & statutis Vrbis factis, vel faciendis suprà vel infrà positis, quæ in contrarium loquerentur, quæ quantum ad prædicta, ex certa scientia tollimus & irritamus; & quòd castra, & terræ recuperatæ per ipsos Columnens, de castris, & terris que prædictus P. Bonifacius toto tempore sui Papatus concessit quibusdam nobilibus zelo ignis & discordiæ ponendo in Vrbe, remaneant apud Columnenses prædictos, & de corum recuperatione, inuasione & occupatione non possint, nec debeant puniri ipsi, nec corum sequaces, nec contra cos aliquo modo; si qui processus aut diffidadissidationes, seu condemnationes sactæ essent contra ipsos & corum sequaces, sint cassæ & vacuæ, & nullius roboris existant. hoc tamen salauo, quòd si aliqua persona haberet ius in terris, & castris prædictis, ob alias causas, quàm per concessionem dicti P. Bonisacij, eiusque officialium, vel senatorum, quòd sit licitum vnicuique, ius habenti in terris & castris prædictis, ipsum sus persequi iure ordinario in curia Capitolij. Quod capitulum volumus & mandamus, quòd sit præcisum & perpetuum, non obstante sure canonico vel ciuili, consuetudinibus vrbis, capitulis sactis & faciendis suprà vel instrà positis, quæ in contrarium loquerentur. Quod præsens capitulum pro vltimo habeatur in ordine, licèt alibi

scriptum reperiatur.

Cum publica sint, & notoria populo Rom. offensiones & læsiones, & damna, quæ prætextu & occasione Columnens. domus Gaytana intulit & præstitit multis ciuibus Romanis, & præcipuè quibusdam ciuibus Romanis, qui prætendebantur esse sideiussores Agapiti de Columna, qui etiam assumpta tali occasione damnisicati fuerunt in bonis eorum, præcipuè in domibus, & vltimo coacti asserunt suisse soluere quemlibet corum mille Flor, auri, de quibus dicuntur fuisse dissidati, & posteà reassidati de quantitatibus suprà dictis. Ideirco ne prædicta in posterum attententur, & ne ad exemplum trahantur; hoc præsenti capitulo statuimus & ordinamus, quòd dom. Petrus Gaytanus, & filij eius teneantur, & debeant cuilibet dictorum sideiussorum ostensis per eos dissidationibus, & reaffidationibus prædictis restituere omnem pecuniam, & omnia damna, quam, & quæ sustinuerunt & solucrunt, & iisdem illata fuerunt, emendare, restituere, & relarcire, priùs legitima, atque clara probatione facta, & ottensione de damnis que sultinuerunt, & pro prædictis damnis, & pecunia restituenda, & emendanda procedat, & procedi debeat, contra prædictum dom. P. & eius filios ipso facto, ad simplicem requisitionem ipsorum sideiussorum, vel alterius cuiusque petentis summarie, sine strepitu & sigura iudicij, solennitatibus, & iuris ordine non seruaris, tam per viam diffidationis, qu'am per viam adiudicationis de bonis dicti dom. Petri Gaytani sitis extra vrbem, & longè ab vrbe per quinque milliaria; & hæc siant, & executioni mandentur omni tempore, & diebus feriatis, non obstantibus Iure canonico & ciuili, consuetudine vrbis, capitulis, statutis factis & faciendis suprà vel infrà positis, quæ in contrarium loquerentur.

Cùm satis certum & notorium sit, quòd tempore Papatus domini Bonifacij P. VIII. & domini Pandulphi de Sabello Senatoris, Iacobum de Columna dictum Sciarram affignaffe domino Angelo, Petro Matthæi, & aliis consociis iptius dom. Angeli, Ambasciatoribus Sen. & populi Romani ciuitatem Nepelin. recipientibus vice & nomine dom. Senatoris, & populi Rom, ficut patere dicitur publico instrumento scripto manu Ioannis de Balnoregio Notar. Palat. probono pacis, concordia, ac honoris ciuitatis Romanæ, & populi Romani, pace, & concordia nobilium infrà scriptorum Roman, ciuitatis, statuimus & ordinamus, quòd nobilis vir Poncellus dominus Vrsi, de filiis Vrsi, & quiliber alius detentor ciuitatis Nepelin.debeat, & teneatur ipsam ciuitatem Nepelin.dare, & assignare, & dari & ailignari facere plenissimè cum effectu ad retinendum, & custodiendu dominis Senat. Capitan. & Anxianorum populi Romani nomine Cameræ yrbis, & dicti Romani populi, vel nuntiis specialibus, ad recipientdam tenutam, & possessione, & custodia dicta Nepesin. ciuitatis prædictorum dominoru nomine, & quilibet ipsorum per se solum Senat. Capitan. & Anxia-

### 282 PREV. DV DIFF. DE BON. VIII. ET DE PHILIP. &c.

norum ciuitatis Romanæ, & populi qui nunc sunt, & qui per tempora erunt, & quòd prædicti dom. Senat. Capitan. & Anxiano vinculo sacri teneantur prædictum nobilem virum Poncellum, & quemlibet alium detentorem dictæ ciuitatis Nepesinæ plenissimè & essicacissimè, cum omni plenissimo essectu, totis viribus, & omnibus viis, modis, & remediis necessariis vel vtilibus, seu opportunis de iure, & de sacto ad restitutionem, dationem, & traditionem corporalem possessimo es ad resignandum, & dandum ad custodiendum & retinendum prædictis Senat. Capitan. & Anxianis Cameræ Vrbis nomine populi Romani tenutam, & possessimo em corporalem dictæ ciuitatis Nepesin.cum essectu plenissimo, ad petitionem, requisitionem, beneplacitum, & mandatum prædictorum Senat. Capitanei, & Anxianorum, omni dilatione, & exceptione de iure, vel de sacto remota.

Scriptum & exemplatum per me Petrum de Galganis Notarium, ex statuto vrbis nunc vigente, quod penes me est, decreto, & auctoritate dom. Thomæ de Magistris, Lucæ Iudicis ordinarij, habentis potestatem ab Apostolica Sede publicandi decreta, interponendi, & alios iudiciales actus exercendi.







# CLEMENS V.

ELECT V S

v. mensis Iunij anni cioccev.

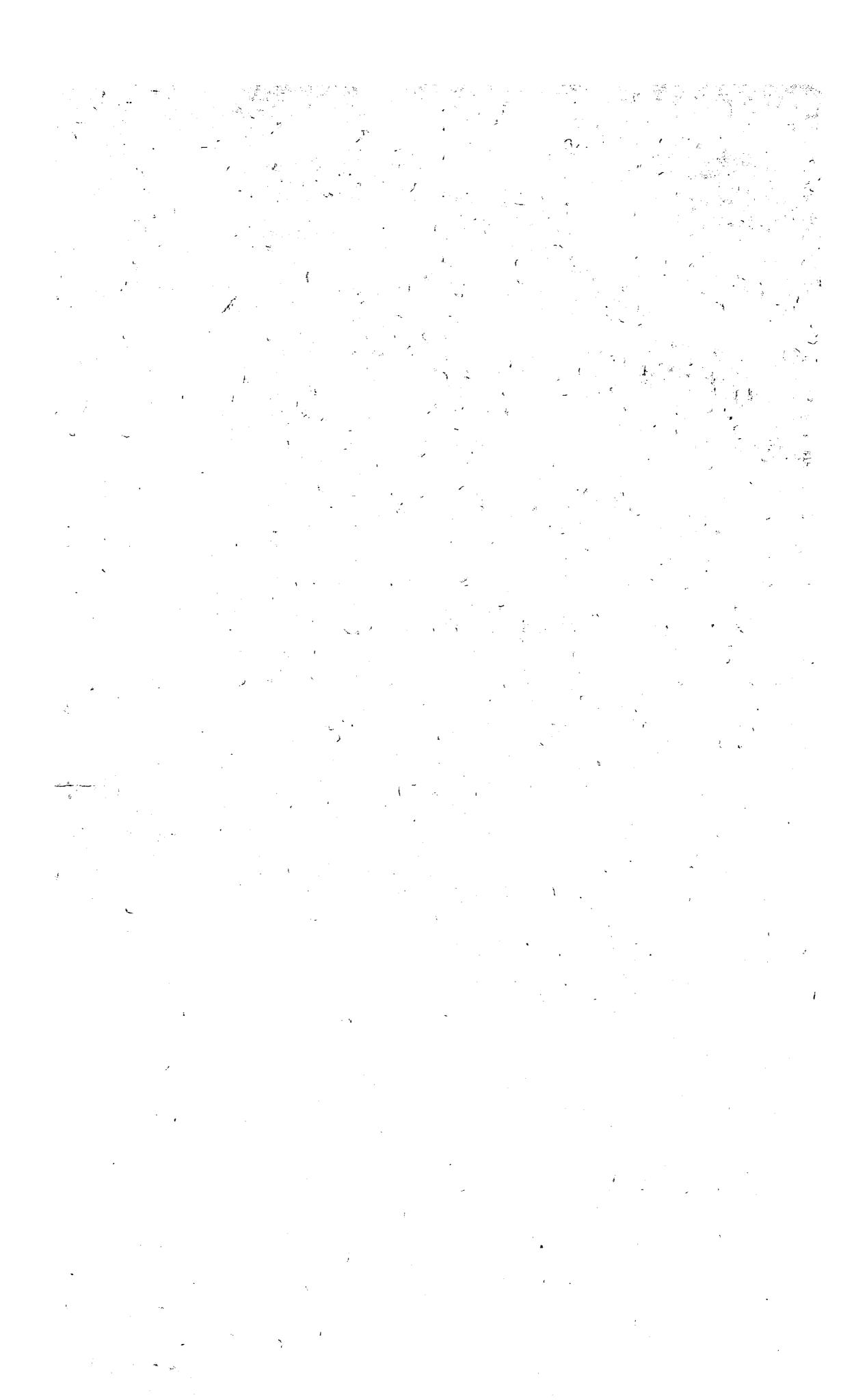



# CE QVI SE PASSA POVR L'ELECTION au Pontificat du Pape Clement V.

Gio. Viliani Hist. lib. v 111. chap. LXXX.

ELL'I anni di Christo 1304. a di 27. del mese di Luglio mori Papa Benedetto nella citta di Perugia. Doppo la detta morte su gran discordia tral' collegio de Cardinali in eleggere Papa, co per lori seite erano diuisi in due parti, dell' una era capo M. Matheo Rossi delli Orsini, con M. Francesio Gaetani nipote di Papa Bonifacio; co dell' altra era capo M. Napoleone delli Orsini del monte, el Cardinale da Prato, per rimettere i loro

parenti & amici Colonnessi in istato, & erano amici del Re di Francia, & essendo stati piu di 9. mest rinchiust & distretti per li Perugini perche chamassono Papa, & non poteano accordarsi ; alla fine trouandosi il Card. da Prato con il Cardinale Gaetani in segreto luoco, disse noi faciamo grande male alla santa chiesa à non chiamare Papa, & se io ci trouassi buon mezo saresti contento? quello respose di si & così ragionando vennero à questa concordia per sagacità del Card. da Prato, trattando col detto Messer Francesco in questo modo li diede il partito, che l'uno collegio elegiesse tre oltramontani sofficienti al Palpato, & l'altro collegio infra 40. di prendesse l'uno di quelli tre quale à lui piacesse, & quello fosse Papa; per la parte di Gaetani si prese di fare la elettione, & elessero tre arcinesceui oltramontani, creati per P. Bonifacio suo zio molto suoi amici confidenti, & nemici del Re di Francia loro auersario, in fra quali tre fue l'unz el primo l'Arciuescouo di Bordeaux piu confidente. Il sauio Card, di Prato si penso che meglio si poteu fornire loro intendimento à prendere Raimondo del Gotto Arciuescouo di Bordeaux che nullo delli altri, con tutto che fosse creatura di P. Bonifacio, & non amico del Re di Francia, ma cognoscendo huomo vago d'honore, & di Signoria, & che era Guascone, che di natura sono cupidi, che di leggieri si potea pacificare col Re, & cosi presero secretamente, & per sacramento, elli e la sua parte del cellegio, & fermo da l'uno collegio à l'altro con carte & cautele delli detti patti, per sue lettere prime, & delli altri Cardinali di sua parte scrissono al Re di Francia, & inchiusono i patti, & tutte le scritture, & per fidati messi, & buoni corrieri, non sentendone nulla l'altra parte, mandarono da Perugia à Parigi in XI. di admonendo 👉 pregando il Re di Francia, che s'elli volesse racquistare suo stato in sancta chiesa, & rileuare i Colonessi, ch' el nimico si facesse ad amico, cio era M. Ramondo del Gotto Arcinescono di Bordeaux l'uno de tre eletti piu confidente dell' altra parte trattando con lui patti prima per se, & per li amici suoi, perche in sua mano era rimessa la elettione di quelli tre, cui allui piacesse. Lo Re su molto allegro, & sollicita alla impresa, primo mando lettere amicheuoli per messi all' Arcinescono de Bordeaux ch' elli li facesse incontro, che li volea parlare, & infra presenti 6. di fu il Re à Parlamento con poca compagnia, & secreta in una foresta à una badia nella contrada di S. Gioanni d'Angeli col detto Arcinescono, es conferi con lui vdita insieme la messa, & giurati in su l'altave, lo Re Parlamento con luy con belle parole, & poi li disse io ho in manio di poterti fare Papa s'io voglio, & pero sono venuto ad te, per che se tu mi prometti di farmi sei gratie ch'to ti demandera, io ti farò questo honore, & accioche si certo che io ne ho il potere, trasse fuori & mostrossi le lettere, & la commissione dell' vno, & dell' altro collegio. Nn III

Il Guascone couidoso della dignità Papale quasi stupefatto d'allegrezza, li si gitto à piedi & disse, Signore mio, hora cognosco che du m'ami, & vomi rendere bene per male tu hai à comandare, & io à vbidire. Lo Re lo rileuo su, & bacciollo in bocca, & poi li disse le 6. spetiali gratie ch'io voglio da te sono queste.

Prima che mi reconcily perfettamente con santa Chiesa, & facciami perdonare

Executé. il misfatto ch'io commissi per la presura di Papa Bonifacio.

Secunda, di ricomunicare me, & miei seguaci. Executé.

Tertia, che mi concedi tutte le decime per 5. anni del mio reame per aiuto alle Executé. spese fatte alla guerra di Fiandra.

Quarta, che tu disfarai & annullerai la memoria di Papa Bonifacio.

Quinta, che tu renderai l'honore del Cardinalato à M. Iacopo, & M. Pietro Executé. della Colonna, & rimetterali in stato, & che farai con loro insieme certi mici amici

Cardinali.

. La sesta gratia, & promessa mi riserbo al luogo, & tempo ch' è segreta è grande. L'Arciuescouo promisse tutto per sacramento in sul Corpus Domini, & oltra accio li diede per istatico il fratello, & due suoi Nepoti, & lo Re promisse, & giurò à lui di farlo eleggere Papa, & cio fatto si partirono. Il Re incontanente scrisse al Card. da Prato, & alli altri di suo collegio cio c'hauea fatto, & che sicuramente elegessono Remondo del Gotto Arcinescono de Bordeaux. La bisogne fu si sollicita che in 35. di fu tornata la risposta à Perugia, & hauuta'il Cardinale la detta risposta la manifesto al suo collegio, & richiese cautamente l'altro collegio che quando alloropiacesse si congregassero in vno, che voleuano osseruare i patti, & così fu fatto, & raunatisi insteme i detti collegicome su bisogno à ratissicare l'ordine di questi fatti con vallate carte, & sacramenti tu fatto sollennemente, & cio fatto per lo Card. da Prato, proposta sauiamente una autorita della santa scrittura che accio si confacea, per la autorita à lui concessa per lo modo detto, elesse Papa il detto M. Ramondo del Gotto Arciuescouo de Bordeaux, non sappiendo la parte di Bonifacio lo inganno. La Elettione fu fatta 5. Guigno 1305. vsciti i Cardinali di la onde erano rinchiusi ordinaro di mandarli il decreto de la elettione oltramonti oue era il Arciuescono ch' accetto il Papato allegramente, & fecesi nominare Papa Clemente V. è fu coronato à Lione 11. Nouemb. 1305.

4. Promesse. Condamnatio de la meniface.

Henry VII. a écrit la

Villani audit 1. 8. c. 91. dit Iuin 1307. Le Roy de France vint à Poictiers où estoit le Pape, que là il luy demanda l'execution du quatriéme article de sa promesse moire de Bo- qui concerne la condamnation de la memoire de Boniface; que le Roy sit proposer par son Conseil contre Boniface 43. art. d'heresies, & qu'il les prouueroit. Que Conradus cela troubla fort le Pape & les Cardinaux. Car le Pape consideroit la consequence, Vecerius en & d'ailleurs il l'auoit promis; d'autre part il disoit qu'il ne voyoit rien de tel en la vie de Boniface, qu'vne partie du College des Cardinaux estoient ses creatures, l'un desguels estoit le Cardinal du Prat. Le Roy en cette occasion avoit les deux famesme cho- ctions contraires à son intention. Enfin le Cardinal du Prat qui sçauoit ce que le se, & auec Pape auoit promis au Roy, conseilla le Pape de dire au Roy, qu'il n'y auoit point mesmescir\_ de seureté de proposer ce fait aux Cardinaux, mais qu'il estoit plus à propos, & constances, pour d'autant plus rendre abominable la memoire de Boniface, & rendre cette action plus autentique contre luy, de le faire en plein Concile, qu'il assembleroit à Vienne, où le Roy n'auroit pas tant d'autorité ny de pouuoir, & l'Eglise en plus grande liberté. Et l'Auteur adiouste, que du Prat dist au Pape, & essendo à Vienna si sarai fuori della forza del Re, & di suo Reame. Cet expedient pleut au Pape, & le dist au Roy, dont il fut mal content; neantmoins le Pape luy promit de faire chose qui le satisferoit; & ainsi le Roy se retira.

Villani au chap. c 1. dudit liure 8. Dit qu'en l'année 1308, mourut Albert Roy d'Alemagne; il fut question d'en élire vn autre. Le Roy de France qui desiroit faire élire son frere Charles de Valois, declara son intention aux principaux de son Conseil, Eleur découurie lors les promesses que luy avoit fait le Pape lors de son Election, qu'il n'auoit découuertes à personne, & que d'estoit la 6. qui estoit à executer, & que le Pape ne seauoit pas. Ils furent d'auis de ne point perdre le temps, de suire cette poursuite pour son frere, & luy en dirent les moyens, & comme ils estoient d'auis de s'y conduire ; sçauoir que le Roy accompagné de son frere, & de toutes ses forces a last en Auignon, sous pretexte de faire la poursuite contre la memoire de Bontface, que lors le Roy se declareroit pour son frere de le faire Roy d'Alemagne, & en suite Empereur. Le Pape eut auis de tout ce dessein par un des Conseillers du Roy, qui eut recours à son Conseil ordinaire, qui estoit le Cardinal du Prat. Ce Cardinal qui n'estoit pas content du Roy, conseilla le Pape de faire en sorte auant que le Roy luy cust fait sa demande, que les Electeurs se hastassent de proceder à l'élection, & luy nomma Henry Comte de Luxembourg qu'il scauoit estre homme de bien & fidele. Le Pape receut cet auis, en sorte qu'il fit faire l'expedition si secrete, qu'en huit iours les Electeurs assemblez à Midelbourg éleurent celuy qu'il desiroit. Le Roy eut auis de cette élection, & qu'il auoit esté trompé par le Pape. Dont il fut fort indigné, & depuis il declara au Pape qu'il n'estoit plus fon amy.

## Antoninus 3. parte Historiar. Tit. 21. cap. 3.

Nno Dom. 1311. Kal. Nouemb. cœpit celebrari Concilium generale Viennæ in Burgundia, prout fuerat antè publicatum: In quo præsentes suerunt plusquam e e e. Episcopi. Et cùm Clemens vt satisfaceret promissioni sactæ Regi Franciæ in sua promotione, scilicet de delenda memoria Bonisacij ex Ecclesia, cum Præsatis Concilium ractarets quia Rex illum hæreticum suisse probare intendebat. Concilium nullo modo assentire voluit: sed contrarium declarauit, scilicet ipsum suisse Catholicum, & indubitatum Pontisseem. Verùm quia ipse secerat processus contra Regem Francorum: ad quietandum ipsum non valentem obtinere quod cupiebat iniustum, declarauit & sirmauit decreto Concilium, quòd quacunque de causa Rex ossendisset Bonisacium Papam, seu Ecclesiam, nullo vnquam tempore posset ipsi Regi vel eius siliis, & hæredibus aliquid damni inferri vel pænæ.

v. Iean le Maire de Belges en son Traité des Schismes, & des Conciles, lib. 1. chap. 20.

Bulle de Clement V. qui dit que la Bulle de Boniface commençant Clericis Laicos, & les declarations en suite auoient apporté de grands seandales & incommoditez, & que l'on pouvoit apprehender danantage, & pour ce il la revoque,
& tout ce qui s'en est ensuiny; voulant que ce qui a esté cy-devant ordonné
contre ceux qui exigent des Ecclesiastiques tailles ou collectes, & reux qui y
donnent consentement, comme aussi ce qui a esté ordonné touchant la subvention que doivent bailler les Ecclesiastiques aux lais, soit observé.

Decretalis Clementis V. qua reuocat decretalem Bonifacij VIII. qua incipit Clericis Laicos de immunitate Ecclesiarum.

VONIAM ex constitutione Bonifacij Papæ VIII. prædecessoris nostri, quæ incipit, Clericis Laicos, & ex declaratione, seu declara-

tionibus, ex illa postmodum subsecutis, nonnulla scandala, magna pericula, & incommoda grauia sunt secuta, & ampliora sequi, nisi celeri remedio succurratur, præsumitur verisimiliter in futurum. Nos de consilio fratrum nostrorum constitutionem & declarationem, seu declarationes prædictas, & quicquid ex eis secutum est, vel ob eas, penitus reuocamus, & eas haberi volumus pro infectis: volentes & sirmiter statuentes illud (contra quoscunque laicos exigentes, seu extorquentes ab Ecclesia Ecclesia sticisque personis tallias, seu collectas, aut exactiones quascunque, & contra dantes ad id faciendum consilium, auxilium vel fauorem: nec non & circa præstandas subuentiones laicis ab Ecclesiarum Præstatis, ac aliis viris Ecclesiasticis) inuiolabiliter observari, quod super his à prædecessoribus nostris in Lateranen. & generali Conciliis, quæ nos sub obtestatione' diuini iudicij præcipimus observari districte, salubriter est pro-uisum.

Clement V. dèclare que la Bulle de Boniface, Vnam sanctam, ne porte aucun presudice au Roy de France, & au Royaume, & la revoque; & qu'il n'entend point que par icelle le Roy, le Royaume, & les François soient plus suiets de l'Eglise Romaine qu'ils estoient, mais qu'ils demeurent en l'estat qu'ils estoient auparauant ladite Bulle.

Clementis V. Pontificis Maximi Decretalis, qua reuocat Decretalem Bonifacij VIII. qua incipit, Vnam sanctam. De maiorit. & obed.

C. 2. Extr. commun. lib. 5. de Priuileg.

1306. 1. Feurier. MERVIT carissimi silij nostri Philippi Regis Francorum illustris sinceræ affectionis ad nos, & Ecclesiam Romanam integritas; & progenitorum suorum præclara merita meruerunt: meruit insuper regnicolarum puritas, ac deuotionis sinceritas, vt tam Regem, quam regnum sauore beneuolo prosequamur. Hinc est quod nos Regi, & regno, per definitionem, & declarationem bonæ memoriæ Bonisacij Papæ VIII. prædecessoris nostri, quæ incipit, Vnam sanetam, nullum volumus, vel intendimus præiudicium generari: nec quod per illam Rex, regnum, & regnicolæ prælibati, amplius Ecclessæ sint subiecti Romanæ, quam antea existebant: sed omnia intelligantur in eodem esse statu, quo erant ante desinitionem præsatam, tam quantum ad Ecclessam, quam etiam ad Regem, regnum, & regnicolas superius nominatos. Dat. Lugdun. Kal. Febr. Pontificatus nostri anno 1.

Acte par lequel Renaud de Suppino Cheualier, sur ce qu'il a eu auis que le Pape Clement auoit declaré, que ceux qui sçauoient quelque chose contre Boniface eussent à venir en Auignon pour dire ce qu'ils sçauoient, il declare qu'ayant voulu aller audit lieu auec quelques autres pour cette affaire, ils auroient esté assaillis à trois lieuës d'Auignon par gens armez qui les guettoient; ce qui les auroit empesché de passer outre: protestant que cette violence ne luy pourra nuire pour pouvoir declarer ce qu'il sçait de cette affaire en temps & lieu.

Coffre Boniface num. 774.

1309. 25. Auril. N nomine Domini, Amen. Nouerint vniuersi præsentes pariter & futuri, quòd anno ab Incarnat. Dom. 1309. & 25. die mensis Aprilis domino

domino Philippo Rege Francor. regnante, nobilis Baro dom. Raynaldus de Suppino miles serenissimi Principis dom. nostri Regis Francor. illustris, in præsentia Galuanni boni & belli valleti dicti dom. Regis Francor. Vicar. Nemausi, & mei Notarij, & testium subscriptorum, & plurium personarum ad hoc specialiter vocatorum, dixit & proposuit, & etiam legi fecit publice quæ sequuntur : videlicet, Quòd audito quòd sanctissimus Pater, & dom. noster dom. Clemens diuina prouidentia Papa V. Pictauis in consistorio publico dixerat, quòd statim quòd ipse dominus Papa in Auinione existeret audire inciperet causam quondam Bonifacij, & inquisitionem contra ipsum super accusatione seu denuntiatione, aut infamia criminis hæreseos, & super ipso crimine inciperet, faceret, & continuaret contra Bonifacium suprà dictum, excusansse quòd ex diuersis causis tunc dicto negotio supersedit, sed amplius supersedere minime intendebat, cum nec sine periculo, & salua conscientia viterius supersedere valeret propter enormitatem criminis, quod nullam tarditatem vel dilationem, seu dissimulationem admittit. & quicunque volebat aliquid dicere vel proponere, accusare seu denuntiare, seu aliter causam ipsam profequi vel agere contra Bonifacium memoratum, vel super ipso crimine hærescos, aut certa quomodolibet contingentia aliquid ex prædictis quæcunque deponere, audiretur. Et qued intenderet in Auinione ad ista, & ad hoc ipse dom. Raynaldus veniebat, & multi alij testes legitimi omni suspicione carentes, omníque exceptione maiores cum ipso, qui veritatem sciebant negotij & plenissimè sciunt, & per quos probationes legitimæ plenæ, & clarè habitæ & obtentæ fuissent, ex quibus clarè, lucidè & aperte conuictus fuillet de criminibus suprà dictis, & ipse Bonifacius & cius memoria iustitia exigente damnati, & ad hæc perhibendum super iis testimonium veritati, tam ipse quam alij testes prædicti personaliter ad Romanam Curiam accessissent, prope ciuitatem Auinionens. ad tres leucas & minus, factæ sunt illis notoriæ per inimicos insidiæ, quibus proculdubio fuissent immaniter interempti, nisi Deus misericorditer subuenisset eisdem, dictaque infidia per amicos corum eis nunciata fuissent. sieut hæe ita notorium, publicum & manifestum est in Auinione, Romana Curia, & locis circumuicinis eisdem, quòd nulla potest tergiuersatione celari. Recesserunt propterea prædicti qui cum dicto dom. Raynaldo venerant, ad propria redeuntes mortis meritò periculum formidantes : nec eos dictus dom. Raynaldus quantumeunque ad hoc nisus fuerit toto posse potuit retinere. Propter quæ & nonnulla alia quæ tacentur ex causa, & exprimi ad præsens non possunt nec debent, protestatur dictus dominus R. quòd sibi & ipsis, & aliis adhærentibus ipsis, & prosequentibus & intendentibus prosequi causam ipsam, & informare, & instrucre, & deponere super criminibus & contingentibus ipsa, & omnibus aliis quorum interest, vel interesse potest, seu poterit in futurum, nullum iuris vel facti præiudicium quomodoliber generetur; offerens se paratum suprà dicta agere, & omnia ad quæ propter prædictatenerentur facere, & prosequi iudicio loco, & tempore debitis competentibus atque tutis. De quibus omnibus petit, & rogat Notarium, & testes prædictos, ex præmissis confici debere ei, & adhærentibus sibi, nomine suo, & ipsorum, & omnium aliorum, quorum interest vel interesse posset, in præsenti vel futuro quomodolibet, publica instrumenta, ad ipsorum omnium, & negotij cautelam & euidentiam pleniorem. Acta sunt hæc Nemausi in hospitio Thesaurarij, præsentibus testibus nobili viro domino

Guillelmo Betini milite, domino Albertino Brachifortis legum doctore Officiali Nemausi, dominis Petro Malbosci, Hermengario de Codolis, Bertrando Heliæ Iurisperitis de Nemauso, domino Moncello Principis de Luca milite, Reuerendo Amalrici domicello, Petro de Auriaco Subuicario Nemausi, Bernardo Gauterij Notario de Nemauso, Chongo Beti Thesaurario, Clarino Algr. Chomeo Algr. Quello Rossilhoni, Ioanne Arregoni, de Pistorio, Nicolao Brancasicca, Nicolai Guyoti Flore Esbarre, Balduchio Baudi, Coluchio Frangelasta, Perroto de Comite, Philippo Scorcia lupi, Lucanis, toto Bosij Florentino habitatorum Nemausi, Magistro Guillelmo Berengarij Notario Curiæ Nemausi, & me Poncio de Canna Notario dictæ Curiæ regiæ Nemausi, qui præsens interfui, & vnà cum dicto M. Guillelmo Berengar. Not. fui requisitus per dictum dom. Raynaldum de Suppino, quòd de prædictis facerem publicum, seu publica instrumenta, quoties opus esset, qui ad requisitionem dicti dom. Raynaldi hoc instrumentum scripsi, & signo meo consucto signaui.

Bulle du Pape Clement V. à Charles Comte d'Aniou, luy remonstrant la peine qu'il a prise pour conduire à bonne sin l'affaire de Boniface, & nomme ceux qui luy en peuvent rendre témoignage. Que la suite pourra produire beaucoup de maux, & plusieurs difficultez. Prie ledit Comte de faire en sorte que le Roy son frere luy laisse acheuer cét affaire, & s'en remette à la definition du Saint Siege, & permette que ceux qui en font la poursuite en fassent de mesme.

Coffre Boniface num. 789.

1309. 23. May.

LEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, dilecto filio nobili vi-🛶 ro Carolo Comiti Andegauensi, salutem & Apostolicam benedictionem. In Apoltolicæ mentis visceribus caritatis, carissimum in Christo filium nostrum Philippum Regem Francorum illustrem frattem tuum præmulta dilectione portantes, desideramus ab intimis cordis nostri, & piæ mentis affectibus concupimus, vt eum Regis æterni glorificanda maiestas gratiæ cælestis perfundat irriguo, solium regni sui præcelsum stabiliat, susque statum nominis & honoris extollat magnificis incrementis. Sanè ad Apostolicam Sedem dicti Regis Celsitudinis nuntiis venientibus, & eisiuxta postulationem ipsorum in negotio Bonifacij prædecessoris nostri audientia benignè concessa, ipsos pluries & spatiosè, prout de ipsorum voluntate processit, libenter audiuimus & intelleximus seriosè. Verum post nuntiorum ipsorum aduentum quot diligentiæ studia, sub indefessis sollicitudinibus desideranter impendimus, quot laborum subiuimus grauitatem, quot anxietates mentis, & animi, diurnis non parcendo laboribus, nec vigiliis indulgendo nocturnis, fuimus sine intermissione perpessi, quot in nobis dira sunt multiplicata suspiria, quot cumulatæ præcordiis nostris angustiæ, & quot modos & vias profundis cogitationibus exquisiuimus diligenter, & quot trastatus etiam frequenter assumpsimus, & quid sæpius & postremò ve negotium ipsum ad diuini nominis laudem, & Romanæ Ecclesiæ suæ matris honorem, ac regiæ magnitudinis, suique regni statum pacificum, & tranquillum posset laudabiliter terminari, nuntiis præfatis obtulimus, ille qui est cognitor secretorum, & cui nuda & maniscsta sunt omnia, plenè nouit; caque dilecti filis Magister Gaufridus de Playsi Notarius noster, dicti Regis clericus, qui certam habet tractatuum prædictorum notitiam, & qui omnia digito

palpauit & tetigit, & Frater Guill. de Godino Ordinis Prædicatorum, Magister in Theologia, Capellanus noster, quem propter hoc ad ipsius Regis præsentiam destinamus, sibi referre poterunt oraculo viuæ vocis, quibus super eisdem relatibus adhibeat plenam sidem, & nihilominus mentis Apostolicæ iusto proposito, quæ in suæ salutis, quietis & pacis commodis delectatur, oculo reuerentiæ filialis inspecto quæ relationes huiusmodi continent, cum essicacia salutaris essectus liberaliter studeat adimplere. Præterea sicut ab ipsius Regis memoria non credimus excidisse, magnitudinem regiam pluries & instanter rogasse meminimus, vt prosecutionem præsati negotij liberè nostræ, & ipsius Ecclesiæ ordinationi dimitteret, per quam illud poterat salubrius disfiniri. Verum attendentes sollicité multa pericula, imò quodammodo infinita quæ propter disputationes & meditationes profundas quas in eodem negotio frequenter habuimus & habemus, considerationibus nostris occurrunt, & recensentes infra præcordia mentis nostræ quòd negotium ipsum, quibuslibet opponentibus in hac parte cessantibus, celeriùs vtiliùs & honorabiliùs qu'am si per viam iam inceptam in eodem negotio procedatur, poterit terminari; Celsitudinem Regiam, cuius incrementa magnifica desideriis intentis appetimus, beniuolentia paterna rogauimus, & hortati fuimus attentiùs in Domino Iesu Christo, sibíque nihilominus consilio sano suasimus, quatenus huiusmodi precibus nostris quæ cum multa siducia de præcordiis Apostolicis prodeunt, deuotum auditum & promptum exhibens intellectum, & attente considerans, quod sicut alias inter nos dudum & magnitudinem suam, & quasdam ex nostris & suis personas condictum. extitit, prout sua nouit plenius Celsstudo, negotium ipsum feliciùs poterat diffiniri, si procederetur per viam nostri officij in eodem; quamuis si dimittere prosecutionem eundem Regem contingeret negotij memorati, onera multa nobis accresceret, sicut regijac sui Consilij perspicax magnitudo potest faciliter intueri, prosecutionem dicti negotij pro diuina & dictæ Sedis, ac nostra reuerentia, ipsiúsque Regis salutis & honoris augmento, ac Regalis famæ decore, nostræ, & Ecclesiæ præfatæ ordinationi dimittat, & quòd prosequentes dimittant interponat essicaciter partes suas. Nam per hoc si idem Rex diligenter aduertit, non minuuntur nostri labores, sed potius augmentantur, cum vbi essent in præfato negotio prosequentes, à multorum releuaremur mole laborum, nec tantum ab eis nostræ debilitatis humeri grauarentur; sed hoc ita ardenter appetimus, vt pacificè in negotio procedatur, & suo ac regni sui honori & securitati consulatur, quia etiam vbi cessarent huiusmodi prosequentes, quantum cunque nobis laboriosum existeret, & quantum cunque multiplicatis laborum oncribus grauaremur, non omitteremus aliquoties quouis modo, quin in præfato negotio, quantum cum Deo iustitia & honore Ecclesiæ memoratæ possemus, exequeremur debitum officij Apostolicæ seruitutis. Ex præmissis etenim sicut constanter credimus & pro certo speramus, summi Regis cuius regnat imperio sibi gratiam vendicabit, decentior ipsi negotio prosequutio subsequetur, & ei tam pro se quam etiam dicto regno finis adueniet tutior & falubrior, quem speramus, honoris regij sublimabit augmentum, magnificabit dicti regni telicem, ac pacificum statum prosperum & tranquillum, & reddet excelsioribus laudum præconiis celebre nomen suum in gentium populis gloriosum. Quare Nobilitarem tuam affectione paterna rogamus & hortamur attentiùs in filio Dei Patris, quatenus huiusmodi precum & exhor-

tationum instantiam siliali deuotione suscipiens, & instra tui claustra pettoris prouida meditatione considerans, quòd ex hoc Rex præsatus creatori nostro se acceptum & gratum multipliciter exhibebit, eiusdem matris Ecclesiæ puris assectibus augmentum lætitiæ copiosè proueniet, distique accrescer honoribus, & eius ac sui regni status prosperitate votiuæ pacis, quietis & tranquillitatis, augebitur apud Regem ipsum, quòd præsatum negotium nostræ & Ecclesæ prædictæ vt præmittitur ordinationi dimittat, & per prosequentes dimitti saciat, pro diuina & distæ Sedis, ac nostra reucrentia, suique honoris augmento sic interponas essicaciter partes tuas, sic intercedas super hoc sollicitè apud eum, & sic tuæ diligentiæ studia interponas, quòd in hac parte nostræ piæ intentionis consequamur essectum, & præter retributionis æternæ præmium tibi exinde prouenturum à Domino, nos nobilitatem tuam valeamus condignis gratiarum actionibus commendare. Datum Auinioni 10. Kal. Iunij, Pontisic. nostri anno quinto. Sub plumbo.

Bulle de Clement Cinquiéme au Roy, sur ce que le Roy s'estoit plaint de ce que l'on n'auançoit rien au fait de Boniface, que cependant les témoins mouvoient, & que la preuue perissoit: Que l'on trouua un témoin qu'il nomme, mort dans son list quand l'on fut pour l'interroger: se instisse aussitou-chant d'autres témoins qu'on n'a pû faire ouir. Le Pape dit qu'il a rendu quelques iugemens contre ceux qui ne vouloient pas rendre témoignage de ce qu'ils sequoient.

En suite il parle d'une clause qui est dans un traité fait par le Roy auec les Flamens, qui porte, Que si les Flamens contreuiennent au traité, ils seront excommuniez, & ne pourront estre absous qu'à la requeste du Roy & de ses successeurs. Le Roy s'estant plaint que cette clause auoit esté ostée, le Pape s'en instisant, dit qu'elle est inutile, & que c'eust esté simplicité à luy de la laisser, l'Eglise estant obligée d'absoudre un excommunié qui satisfait, quoy que son ennemy y contredise, & que l'Eglise ne se doit pas oster la faculté de donner l'absolution. Qu'il est neantmoins prest de la mettre dans ledit traité, au cas qu'on luy en monstre une pareille en un autre traité, comme les Ambassadeurs du Roy l'ont dit.

Au reste que l'on trauaille à l'audition des témoins pour le fait de Boniface, & qu'il y fait ce qu'il doit.

LEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christo si-

Lio Philippo Regi Francor. illustri, salutem & Apostolicam benedi-

Coffre Boniface num. 777-

Ationem. Excellentiæ tuæ litteras sub data apud Villam nouam S. Dionysij die 3. Iulij gratanter recepimus iis diebus, inter cætera continentes te ad ingentis causam admirationis adduci, quòd in sacto Bonisaciano testium senum valetudinariorum, & longo tempore assuturorum in Curia præsentium receptio, & pro quibus dam in longinquis & diuersis partibus constitutis commissio sucrant hactenus retardatæ. Sanè, Fili carissime, si ea quæ post aduentum gentium tuarum ad Curiam circa principium Quadragesimæ venienti, pro eodem negotio acta & ordinata diebus quasi continuatis suerunt, si labores nostros, & aliquorum fratrum & consilia-

riorum nostrorum diurnos pariter & nocturnos nouisses; si attenderes

etiam quòd omnia quasi negotia Regum, Prælatorum, & Principum Ec-

clesiarum, & ferè quarumliber personarum ad nostram Curiam de diuer-

sis mundi partibus confluentia illo pendente negotio dormitabant, præ-

1309. 13. Aoust.

ter pauca quæ pendentibus dilationibus necessariis in caussa Bonifaciana concessis tractata fuerunt; &si causæ magnitudinem, & personarum, quas negotium tangit, tua circunspectio attendisset, admirationis caussam proculdubio non haberet: nec credimus vnquam in tanto & tam graui & grandi negotio in tam modico tempore tantum extitisse processum. Et quia scripsiz tua Serenitas, te credere quod nos sciamus quod aliqui testes magnæ au-Etoritatis & omni exceptione maiores, qui debebant in hac causa produci, tam in Curia quam alibi sint defuncti; tuam Celsitudinem scire volumus, nos de hoc penitus nihil scire. Verum est tamen quòd cum gentibus tuis pro dicto negotio in Curia existentibus quadam nocte post defectum diei ad nostram audientiam peruenisset, quòd Frater Raymundus Gaufridi de Ordine fratrum Minorum quondam magister in Theologia, qui de dicto negotio scire aliquid per eos dicebatur, licèt nobis nulla causa probabilis diceretur, nec ipsius infirmitas nobis notafuerat, nihilominus tamen incontinenti.... Vicecancellarium nostrum ad nos vocauimus, & prædicta sibi exponentes iniunximus quòd vnà cum.... Abbate S. Papuli ad eum cum duobus veltribus tabellionibus ad audiendum testimonium suum super isto negotio accederent, qui hoc summo diluculo fecerunt. Et cum vt præmittitur, ad iplum Fratrem accessissent, inuenerunt eum mortuum, prout nobis postmodum retulerunt. De alio non meminimus nos audisse, quòd sit mortuus in Curia vel alibi, qui de disto facto scire aliquid diceretur. Super eo verò quod ex fernore dile-Etionis intimæ, qua tuam beneuolentiam ad nos & status nostri honorem affici nouimus ab experto, nobis significare curasti, quòd illi qui partem dicti Bonifacij sustinere nituntur non solum aliquos de dictis testibus minis grauibus terruerunt, quin imò in præiudicium dietæ causæ, ac nostri contemptum honoris, ad actum captionis & tormentationis querumdam, & necis etiam aliorum temerariè processerunt: tux Serenitatis volumus scire notitiam, nos non inuenisse, licèt de hoc diligenter inquiri fecerimus veritatem, etiam cum vno de duobus monachis vltramontanis, qui pro negotiis Monasterij sui S. Ioannis in Venere Theatin. dioc. ad Curiam venerant, vt dixerunt, & à familia vnius de Cardinalibus Bonifacianis, cui monasterium ipsum ab ipso Bonifacio fuerat commendatum, capti seu detenti fuerunt, quòd vnquam aliqui pro isto negotio tormentati fuerint vel occisi: alius verò monachus non fuit examinatus, quia nunquam potuit ipsum habere .... Camerarius noster; & dictum fuir pluries eidem Camerario per quendam familiarem dilecti filij nostri Petri de Columna sanctæ Romanæ Ecclesiæ diaconi Cardinalis, quòd ipse erat in regno tuo cum Guillelmo de Nogareto, & propter hoc nos noluimus quòd dictus Camerarius ad habendum ipsum vlteriùs laboraret: & nos etiam de consilio quorundam Cardinalium, qui feruide honorem tuum zelant, omisimus vlterius procedere contra illos qui ipsos Monachos ceperant, ne negotium disfamaretur, quod erat in promptu. Qua nolumus præsentibus inserere propter periculum literarum, & aliquorum de promotoribus vt dicitur, negotium memoratum contra dictum Bonitacium honorem; & quia vnus familiaris dilecti filij nostri Francisci S. Mariæ in Cosmedin diaconi Cardinalis minas intulit cuidam zesti, quem nos super ipso negotio examinauimus, ad quæ processimus, & quæ dictus Cardinalis respondit humiliter & deuoté super ipsis, non decet tuæ Serenitati litteris intimare, sed tu poteris super iis interrogare dilectum silium nostrum Stephanum tit. S. Ciriaci in Thermis presbyterum Cardi-

nalem, qui omnino plenè nouit; & nihilominus nos præmissa dilectis siliis nobilibus viris Ingerranno domino de Marigniaco Cambellano, ac Petro de Galardo militibus tuis nuper exposuimus oraculo viux vocis, & nos. contra impedientes quoquo modo, nolentes ferre testimonium in dicta causa, velad ferendum venire, etiam si Cardinalatus vel dignitatis alterius cuiuscunque, impedientes ipsi præfulgeant dignitate, sententias tulimus valde magnas. Et quia tuæ litteræ etiam continebant quòd de quibusdam falsis litteris nuper per nos iusto Dei iudicio adinuentis homines obloquuntur, & quòd ipsi falsarij linguis mendacibus asserere non verentur, contenta in ipsis litteris de nostra conscientia emanasse, ac se posse probare, quod se facturos reservant, vt asserunt, tempore competenti; murmurantes etiam Apostolicas litteras supermaioribus se habere: tuæ Serenitati respondemus, quòd cum magna solennitate nosmetipsi, præsentibus fratribus nostris & multis aliis bonis viris, inquisiuimus veritatem, licèt nos benè sciremus eas penitus veritate carere, & per iuramenta & confessiones Cardinalium, tam Bonifacianorum quam plurium aliorum, quorum nomina in ipsis litteris erant scripta, nec non & per falsas latinitates & orthographias, & stilum Iuris ac Curiæ non seruatum, & plura alia, inuentum est ipsas litteras & contenta in cis esse falsa, propter quod ipsis præsentibus in publico Consistorio condemnatæ & combustæ fuerunt, sicut ad tuam notitiam pleniùs credimus peruenisse, nec dubitamus quòd de illis velaliis aliquid dicere veraciter valcant, quod nostram possit ledere honestatem: & si aliqui murmurent de vitione pro prædictis non facta, considerent tutum non esse negotia negotiis inculcare, & processus subiti præsertim contra magnas personas, tristes & periculosos exitus consueuerunt habere, sicut experientia, non est diu, probauit. Et quòd principes præsertim Ecclesiastici frequenter etiam illis qui pars corporis ipsorum non censentur, multa remittunt, indulgent, & vindictas suspendunt propter eorum excellentias & labores, quæ possent certissimè vindicari, rigore iustitiæ exigente. Sanè de clausula, quam in litteris Pacis Flandriæ vltimò concessis ponere noluimus, videlicet, Quòd si Flandrenses contra formam Pacis huiusmodi veniendo nostras incurrerint sententias, non possint nisi ad tuam vel tuorum successorum requisitionem absolui; licèt Pictauis non ex certa scientia, sed per occupationem vel negligentiam cam posuerimus in litteris confectis contra..... Comitem Flandriæ, Fratres suos & Nobiles dictæterræ; quas nobis remitti te rogari mandauimus per dilectum filium magistrum Gaufridum de Plexeio Notarium nottrum & clericum tuum, vt amota dicta clausula litteras eiusdem tenoris tibi remitteremus bullatas, maximè cum, vt nosti, dicta clausula nihil vtilitatis tibi afferat, & nobis posset, si sciretur, ad non modicam simplicitatem ascribi, prout per dictum Notarium tibi voluimus præmissa seriosiùs explicari. Non debet tua circunspectio admirari, nami ure diuino vel humano illa claufula non fulcitur; quilibet enim excommunicatus sufficienti satisfactione præmissa debet absolui, ctiam si aduersarius contradicat, nec nos potestatem absoluendi à nobis abdicare possumus, nec successoribus nostris legem imponere superilla. Sed licet non sit dubium ita esse, nos tamen tibi volentes quantum pos-1umus complacere, quamuis teneamur errores prædecessorum nostrorum potillime circa ita ardua, fi quos forsitan tanquam homines commissisent, pro viribus extirpare, parati sumus etiam illam vel aliam clausulam ponere, si nobis prædecessorum ipsorum litteræ ostendantur eandem clausulam continentes, quod nuntij tui se dixerunt facturos. Et præmissa debuit dictus Notarius, & debet dictus Ingerrannus ex parte nostra tuæ magnificentiæ intimare. Scire quidem te volumus, quòd Flandrenses nesciunt nostram super illa clausula voluntatem, nósque laboraumus multum & diu, quòd sine Flandrenssum protestatione, qua in præiudicium dictæ Pacis vti volebant, nos ad ipsius Pacis susficientem & perpetuam firmitatem excommunicationes & interdicti sententias sicut fecimus proferremus absque scandalo eorumdem; & ista nuntij tui, qui pro præmissis ad nos venerant, nouerunt ad plenum. Porro nuntios ipsos expediueramus, & multos testes in dicto negotio receperamus, antequam præfatæ tuæ litteræ ad nos peruenirent, & ante recessum prædictorum nuntiorum examinatores testium in Italia & Francia partibus in dicto Bonifaciano negotio per nos fuerunt deputati, de quibus ipsi fuerunt plenè contenti, & littera commissionum nostrarum eisdem assignata. Quare si ipsorum iter retardetur, non debet nobis aliqualiter imputari, sed gentes tuæ deberent cum eis procurare, quòd illa quæ iniuncta sunt eis super istis celeriter exequantur. Nunc etiam testes apud Prioratum de Grausello, in quo moram trahimus, in dicto negotio continuè examinantur. Tanto tempore tibi scribere omisimus super istis, quia quando tuas litteras prædictas recepimus, eramus discrasiati & postmodum multis diebus fuimus, & nisiante heri alias tuas litteras, quæ quasi eundem tenorem continent recepissemus, super istis tibi rescribere minimè intendebamus, quia per prædictum Ingerrannum; cui omnia ista & plura alia diximus, reputabamus tibi fore responsum. Quid verò de negotio, pro quo Petrus de Blanosco ad nos venit, ordinauimus, tibi plenè scripsimus, iam est diu, & nihilominus dictis Stephano Cardinali, & Cambellano plenè explicauimus super hoc mentem nostram, tibi per eos referendam. Datum in Prioratu de Grausello prope Malausanam Vasionen. diocesis, 10. Kal. Septembr. Pontificatus nostri anno quinto.

Au dessas : Carissimo in Christo filio Philippo Regi Francorum il-

lustri.

Lettre du Roy au Pape Clement V. Le Roy dit que les mauuaises actions de Boniface l'ont obligé de faire ce qu'il a fait, à quoy tout son Royaume s'est joint, & les Estats voisins. Que sa qualité l'auoit un peu empesché de se declarer plûtost: Qu'en une assemblée de son Parlement conuoque pour la reformation de son Estat, on y proposa ses enormes crimes; que l'on estoit resolu de l'accuser en un Concile ou ailleurs, ainsi qu'il seroit auisé. Sa Maiesté trouua cela iuste ayant pris l'anis des Prelats & des Vniuersitez, & l'entreprit non comme partie ny Inge, mais comme un bras de l'Eglise, pour faire en sorte que le Concile soit conuoqué pour donner son iugement sur cette affaire, ad cuius cognitionem tunc hoc pertinere solum videbamus. En suite dequoy il auroit enuoyé Nogaret & autres vers Boniface, pour luy faire sçauoir sa resolution, & qu'il fist conuoquer le Concile. Le Pape aduerty de cela sit guester par les chemins les dit Nogaret, en sorte qu'ils n'oserent passer iusques à luy; mais estans à Rome ils firent leurs protestations, où ils firent voir ce qu'ils deuoient dire au Pape. Boniface sit lors plusieurs violentes actions. Nogaret se voyant en peril, fat obligé continuant sa poursuite d'assembler des gens de guerre pour sa conserur jon. Ceux du pais qui haissient Boniface prirent cette occasion pour se venger, & sirent plusieurs violences contre les ordres de Nogaret, en sorte que Boniface mourut. Benedict éleu Pape fut prié de continuer cette affaire contre la memoire de

Boniface, ce qu'il promit, mais il mourut peu aprés: & aprés luy Clement fut éleu, qui fut prié par le Roy mesme en personne à Lyon, & deux fois à Poictiers, de vouloir trouver bon la continuation de cette poursuite. Ce qu'il promit: Il n'y pût pas si-tost vacquer pour les grandes affaires qui l'occupoient: Le passage de la Terre Sainte, le traité de la paix avec le Roy d'Angleterre, l'affaire des Templiers. Qu'il esperoit, qu'au Concile qui se tiendroit dans peu, sa Sainteté acheueroit l'affaire des Templiers & de Boniface. Que depuis par l'auts des Cardinaux, & à leur priere il auoit remis cette affaire à ce que le Pape en ordonneroit, & le S. Siege: sur quoy il supplie le Pape d'en disposer en plein Concile du conseil des Cardinaux ou autrement, promettant d'y acquiescer. Absit, dit-il, à regiæ perennitatis secularis in quæstione sidei quicquam, quod vestra Sanctitas maxime sacro approbante Concilio deciderit, in dubium reuocare. Et promet que les accusateurs de Boniface abandonneront cette poursuite, & la remettront du tout à la disposition de sa Sainteté.

Coffre Boniface num. 779.

1310.

CANCTISSIMO patri in Domino Clementi, diuina prouidentia sa-Crosanctæ Romanæ ac vniuersalis Ecclesiæ summo Pontifici, Philippus eadem gratia Francorum Rex, pedum oscula beatorum. Quoniani gesta Bonifacij octavi, qui Romanæ præsuit Ecclesiæ nostris Deo permittente temporibus, diuinæ voluntati contraria, vitáque miserabilis eius, inexpers modestiæ, discordiarum nutrix, pacis æmula, pietatis ignara, filiis sanctæ matris Ecclesiæ sidelibus stuporis, admirationis nimiæ materiam ministrarunt. Hincque dum tantæ miseriæ causas perquirerent veritatis, vt credimus, Dei spiritu reuelante, vox quædam personarum magnæ fidei regni nostri, nec non aliarum plurium regionum auribus nostris pluries & frequenter insonuit, ex germine prauitatis hæreticæ illam infructuosam arborem fructus huiusmodi, aliósque multos pestiferos conuenientes suo germini produxisse: quæ vox, vt credimus, in deserto clamantis, sui multiplicatione per vulgus in famam publicam & clamorem producta, quamplurimis diuersarum regionum personis side dignis, Prælatis in Ecclesia Dei, Doctoribus, & aliis viris prudentibus, clericis & laicis innumeris pulsantibus, sensum nobis aperiens pertigit víque ad intima cordis nostri. Ipsam tamen non sine cordis amaritudine aures nostræ vix capere potuerunt. Licet enimà pluribus auctoritatis magnæ viris diceretur nobis, Bonifacium præfatum nedum hæreticum, sed etiam ad ouilis Domini regimen per ostium non intrasse, sed habdisse potius vitiosum ingressum, eius operibus manifestis iuxta doctrinam Domini perhibentibus testimonium veritati; propter honorem Dei, cuius Ecclesiæ de facto saltim præsidebat in terris, eum venerabamur vt patrem, & eius pudenda, quem appellabamus propter Ecclesia reuerentiam Patrem sanctissimum, cernere verebamur. Verum super adhibendo in præmissis iusto remedio, cum magna personarum non paruæ auctoritatis instantia, sæpius fuimus requisiti; demum etiam in Parlamento publico quod feceramus Parisius conuocari, de Prælatis, Baronibus, Collegiis & Vniuersitatibus regni nostri propter negotia statum ipsius regni tangentia, apparuerunt assertores & obiectores legitimi zelo Dei feruentes fidei, ac caritate sanctæ matris Ecclesiæ, quam per ipsius Bonifacij regimen intolerabile opprimi manifestè dicebant, succensi, vt credimus: Proponentes eius hæresim, & alios eius actus nefandos & scelera, tendentes ad ruinam Ecclesiæ, nisi iusto prouideretur remedio, vt hoc in fanctum

sanctum produceretur Concilium: iurantes assertores huiusmodi, se credere vera fore, necnon posse probari præmissa per eos exposita; ac ex eis aliqui præmissa proponentes in scriptis, se paratos obtulerunt negotium huiusmodi legitime prosequi contra præfatum Bonifacium in generali Concilio, vel alibi, vbi, quando, & coram quibus foret faciendum de iure: Nósque requisiuerunt instanter tanquam sidei Catholica pugilem & Ecclesiæ defensorem, vt pro declaratione huiusmodi veritatis, prout ad nos pertinere poterat, opem daremus, & operam efficacem conuocationi dicti Concilij, requireremusque Prælatos Ecclesiæ, tanquam Ecclesiæ sideique columnas, ad sollicitudinisque partem vocatos, vt præstarent opem & operam efficaces modis legitimis ad conuocationem Concilij memorati: requirentes Prælatos eosdemiidem obiectores super huiusmodi super quo nos duxerant requirendos. Nos igitur tot vocibus, tot famosis insinuationibus excitati, ac obiectorum publicis clamoribus sic pulsati verisimilibus argumentis, & Bonifacij prædicti damnatis operibus periculosis exemplis, sidei necessitate vrgente commoti, sequentes progenitorum nostrorum exempla, domúsque nostræ regiæ, quæ veritatis directrix, ac Ecclesiæ auxiliatrix esse semper consueuit, cupientes occurrere schismaticis & aliis periculis instantibus Ecclesiæ sanctæ Dei, sicut pugil sidei, de Baronum ac Vniuersitatum regni nostri consilio & assensu fidei negotium prædictum assumpsimus; non vt partis officium vel iudicis aliquatenus gereremus, sed vt brachium & columna sanctæ matris Ecclesiæ modis procuraremus honestis Concilium congregari prædictum, in cuius iudicium deducto præfato negotio, perquisita super obiectis contra præfatum Bonifacium pleniùs veritate, sieret quod iustum, & Ecclesiæ Dei salubre, dictum Concilium iudicaret, ad cuius cognitionem tunc hoc pertinere solummodò videbamus. Et cum interesset præsati Bonisacij, per eum qui locum obtinebat summi Pontisicis pro præmissis dictum Concilium congregari, prouida deliberatione solemnes nuntios ad eum destinare curauimus, qui sibi significarent contra eum obiecta, necnon petitum congregari Concilium, ac eum cum instantia requirerent, vt pro iis conuocaret Concilium suprà dictum. Inter quos misimus nuntium specialem, dilectum & sidelem Guillelmum de Nogareto militem nostrum, quem experto noueramus fidei Catholicæ ac vnitatis sanctæ matris Ecclesiæ zelatorem. Quem Bonifacius ipse præsentiens, cum si fuisset innocens super obiectis Concilium petitum conuocare debuisset, se legitime purgaturus, sicut malæ sidei conscius iudicium subterfugiens, ac se ponens in contumacia manifesta, nuntiis ipsis qui pro præmissis missi fucrant ad cundem, diuersis locis parauit insidias potius interitus, si cos comprehendere potuisset, ve creditur, quam simplicis captionis; propter quod eius, nec mirum, veriti fuerunt adire præsentiam. Nichilominus Romæ, & in aliis locis opportunis super præmissis protestationes fecerunt sub attestatione publica, & scripturas & cartas requisitionis tenorem, qua ipsum requisiuissent, si facultas adesset, cum insertis protestationibus continentes in plerisque ciuitatibus publicarunt. Idémque Bonifacius ex iis & aliis iustis processibus, qui sidei zelo Catholicæ fiebant, ad suum purgandum errorem, & scandalum ab Ecclesia Dei tollendum exasperatus non modicum, laxato quin potius rupto freno modestiæ, disciplinam Ecclesiæ prorsus abiiciens, in nostrûm, &

multorum aliorum Potentum blasphemiam linguam exacuens, manus ad iniurias non qualescunque, sed importabiles relaxauit, minas graues inferens; vt sic à iusta prosecutione tam pia, tam necessaria, mendacibus & dolosis processibus cohiberet huiusmodi negotij promotores; sed frustra, nam ille spiritus veritatis paraclitus, cui resisti non potest, impellebat ad negotium prosequendum, quod conatus humanus non poterat impedire; dumque ad legitime significandum eidem processus prædictos, & eum super conuocatione Concilij memorati requirendum, dictus Guillelmus nuntius destinatus quæreret aditum ad personam, se propter mortis periculum quod sibi viderat imminere, gentis armorum communiuit præsidio, eis quos ad sui vocabat subsidium prædicendo, ne ad quicquam illicitum manus extenderent. Sed cum ille Bonifacius esset tam in sua patria quam alibi plurimis odiosus, quamplures etiam non vocati se conferentes ad turbam, inuito dicto Guillelmo, in aditu personali nuntij suprà dicti, ad ipsum occurri non potuit, quin nonnulli de turba agerent, facerent & dicerent suo motu, que eis agenda vel dicenda non fuere mandata, peioráque fecissent, nisi præfatus Guillelmus verbo factoque prout poterat, cum deesset ei facti sufficiens potentia, cohibuisset eosdem. Sic gens stulta non secundum scientiam, sed illum contra voluntatem ipsius nuntij, Deo permittente, secundum suam stultitiam irritauit, qui irritare Deum & homines minimè verebatur. Ceterum eodem Bonifacio ab humanis exempto, Benedictumsanctæ memoriæ summum Pontificem requirifecimus per solemnes nuntios, ad eum destinatos, vt ad cognitionem obiectorum Bonifacio viuenti procederet, vt ad suum spectabat officium: qui benignè respondit, quòd infra breue tempus, nobis congruum super iis quod deberet sufficere responsum præberet; quod interim sublatus de medio non potuit adimplere. Vosque, Pater sanctissime, postquam suistis apicem summi Apostolatus adepti, Lugduni viuæ vocis oraculo super eodem requisiumus, & etiam bis Pictauis, cum magnis temporum interuallis, voce tenus in fratrum vestrorum præsentia, cuius negotij prosecutionem semper & vbique in animi præparatione \* vos promptos & voluntarios inuenimus. Sed ex causis arduis ob impedimenta prouenientia, nunc tractatu de Terræ Sanctæ subsidio, & passagio generali, nunc tractatu Pacis inter nos, & carissimum filium nostrum Regem Angliæ, nunc lamentabili Templariorum negotio, dehinc negotio passagij particularis ad subsidium Terræ Sanctæ, quod fauente Deo præsentialiter faciendum imminebat, succedentibus, quin potiùs concurrentibus, quibus, sequestratis omnibus aliis negotiis, nobis instanter requirentibus, vos intendere decuit & oportuit, occupati, quin potiùs necessariò impediti, non potuistis ab initio prout optabatis intendere cognitioni negotij suprà dicti, sed quamcitiùs potuistis in huiusmodi negotio cœpistis procedere, necnon testes plurimos recepistis. Propter disceptationem tamen, allegationes & altercationes diuersas ore tenus & in scriptis propositas, tam per obiectores præfatos, quàm per aliquos offerentes se defensioni memoriæ Bonifacij memorati, negotium dilationem recepisse dicitur, quod citiorem & feliciorem sinem si solicitè per vestrum officium ageretur, ad quod principaliter pertinet, posse consequi plerisque videtur. Licèt autem Dei & vestri gratia quædam exdictis impedimentis nunc cessent, adhuc tamen vrget benè cœptum, sed

ì

non perfectum arduum Templariorum negotium, quod meritò cum iniuriæ Iesu Christi vindictam, sidei stabilimentum, ac Ecclesiæ san-Etæ Dei status securitatem attingat, omnibus negotiis mundanis præponimus, cui vos, Pater sancte, totis conatibus intendere cognoscimus, & experimento didicimus. De quibus Templariorum, & Bonifacij negotiis poterit, vt speramus in Domino, vestra Sanctitas, interim examinata plenius veritate in Concilio, quod circa proximum tempus imminet congregandum, ad honorem Dei, & eius Ecclesia, feliciter ordinare. Cum igitur vestra Sanctitas volens accusationum, as-, sertionum, seu denuntiationum, vel obiectorum amfractus tanquam odiosos plerisque vitare super negotio Bonifacij memorati, ac cupiens ex Apostolicæ potestatis plenitudine, dimissis talibus prosecutionis cœptæ dispendiis, procedere ex vestro officio, sinémque selicem imponere negotio suprà dicto: Nos instantibus & iteratis precibus & exhortationibus, monitisque paternis, de vestrorum fratrum consilio & assensu, & ad eorum instantem instantiam, prout nobis constitit euidenter, duxit affectuosiùs & attentiùs requirendos, vt dictæ profecutionis instantiam prorsus dimitteremus ordinationi, salubrique dispositioni vestræ Sanctitatis, & Apostolicæ sanctæ Sedis. Nos autem attendentes solertiùs vestræ Sanctitatis animum promptum & voluntarium ad extirpandum omnem hæreticæ prauitatis radicem, quod exempla præterita & præsentia, præsertim in Templariorum negotio, manifeste demonstrant; quòd insuper totius huius prosecutionis onus & sarcinam in officium & potestatem vestræ Sanctitatis transferre, & eidem relinquere, non est ab inceptis desistere, sed initium prolixæ litis ad finem seu exitum deducere breuiorem: delectabiliter etiam intuentes nobis quodammodo fas non esse tam affectuosis monitis paternis, & exhortationibus non obtemperare; sed iocundum nobis esse potius consentire eisdem: scientes Sanctitatis vestræ circumspectionem perfectiorem esse, quam nostram, pro firmo tenentes quod honori regio, animæ nostræ saluti, necnon Ecclesiæ Dei securitati scietis disponere salubrius in præmissis, cum venerabilium fratrum vestrorum consilio, quam nos requirere vel cogitare possemus, qui temporalibus occupationibus plerumque tenemur: Ideóque negotium ipsum nostro, & incolarum regni nostri, cuiuscunque status, aut dignitatis existant, nomine, & pro ipsis officio Sanctitatis veitræ plenariè, & ex toto dimittimus, & relinquimus secundum vestræ Sanctitatis arbitrium, & fratrum vestrorum consilium in futuro Concilio vel aliàs dirimendum; ordinationique aut iudicio, quam vel quod Sanctitas vestra de fratrum vestrorum consilio fecerit aut decreuerit, in quantum ad sopiendam querelam institutam, vel imposterum instituendam, de hæresi contra dictum Bonifacium pertinebit, acquiescere, nos & ipsos acquieturos perpetuò, nostro & ipsorum nomine consentimus, & contentari volumus, vt tenemur: Nosque & ipsos eisdem vinculo perpetuæ sirmitatis inniti. Absit enim à regiæ perennitatis secularis in quæstione fidei quicquam, quod vestra Sanctitas, maximè sacro approbante Concilio deciderit, in aliquod vnquam dubium reuocare. Procurabimúsque bona side prout honestè poterimus & licité, quòd accusatores, denuntiatores velassertores, seu obiectores præfati totum prædictum negotium dimittent & relinquent, quantum ad eos pertinet, officio vestræ, Sanctitatis, plenariè similiter & ex toto, ac dispositioni & ordinationi vestræ Apostolicæ sanctæ Sedis.

Quod vt firmum & stabile perpetuò perseueret, præsentibus nostrum secimus apponi sigillum. Datum apud Fontembliaudi, anno Dominimillesimo trecentesimo decimo, mense Februarij.

Bulle de Clement V. qui declare au Roy, qu'en la citation qu'il a faite de Louis Comte d'Eureux son frere, Guy Comte de saint Paul, Iean Comte de Dreux, & de Guillaume du Plessis, & autres qui auoient accusé d'heresie le P. Boniface, il n'a entendu y comprendre sa Maiesté, qui ne s'est iamais rendu partie en cette affaire.

Coffre Boniface num. 776.

LEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Christosi-2. Feurier. Lio Philippo Regi Francor. illustri, salutem & Apostolicam benedi-Etionem. Quia solus Deus, cui nuda sunt omnia & aperta, in sui dispositione non fallitur, non est mirum si interdum Romanus Pontisex, licet ipse non puri hominis, sed veri Dei vices gerat in terris, cum eius mentem cotidianus humanæ naturæ defectus deprimat, distrahat quoque cura profusior, & occupatio sine vacatione perurgeat, aliquid inter innumera quæ sibi vndique indesinenter emergunt expedienda negotia puræ intentionis ministerio ordinet, quod aliquando ad intellectum contrarium aliquorum iudicio postmodum derivatum, in aliorum mentes nubilum extraneæ cogitationis inducir. Profectò, Fili carissime, licèt verba requisitionis & postulationis tuæ, quam te nobis fecisse descripsimus in litteris nostris editis super citatione, quam dudum de dilectis filiis nobilibus viris Ludouico nato claræ memoriæ Philippi Regis Francorum genitoris tui Ebroicenfi, Guidone S. Pauli, & Ioanne Drocenfi Comitibus, ac Guillelmo Plasiano milite, qui contra quondam Bonifacium P. VIII. prædecessorem nostrum crimen hæreseos se velle opponere asseruerant, ac de aliis qui opponendo vel defendendo sua crederent interesse, nos fecisse recolimus, consideratasano & rationabili intellectu quoad personam tuam non ad aliud se extendant, quam ad petitam audientiam super præmissis per nos eisdem nobilibus concedendam: aliqui tamen nimium curiosi non eorundem verborum medullam, in qua veritas rei colligitur, sed superficiem tantum verbali librantes examine, illaque trahentes ad extraneum intellectum sensibus tuis, prout per dilectum silium religiosum virum fratrem Guillelmum Petri de Godino Ordinis Prædicatorum Doctorem in Theologia Capellanum nostrum, accepimus, nituntur innuere, te qui in prætacto negotio, sicut pluries de ore tuo audiuimus, partem facere non intendis, citatum per prædictæ citationis edictum cum prædictis nobilibus extitisse, ac per te fuisse petitum, vt ad recipiendas probationes contra dictum Bonifacium memoriámque damnandam ipsius procedere curaremus. Sicque tuæ lucidæ conscientiæ puritas per interpretationem contrariam exinde tibi factam, aliqualis admirationis materiam dicitur suscepisse. Quamuis igitur, carissime Principum, ex prædictarum litterarum serie, quas per aliquos ex fratribus nostris qui tuum inter alios zelantur honorem, mandauimus ordinari, tuis non debeat alicuius admirationis materia, vel sinistræ cogitationis occasio inhærere præcordiis : ad omne tamen de tuæ mentis inclitæ claritate cunuluis circa præmissa oppositæ nubis obstaculum elidendum, nostræ intentionis non esse, nec etiam extitisse te prætextu præfati edicti, quod necesse fuit generaliter sieri & iuxta morem Ecclesiæ Romanæ anti-

quum, propter multos quos negotium ipsum tangit, ad quos citationem specialem mittere facile, vel forte possibile non fuisset, portis Ecclessarum per membranas affigi, fuisse citatum; dictamque requisitionem seu postulationem tuam ad memoratam petitam audientiam fore solummodo referendam, tenore præsentium declaramus. Quædam insuper alia, sicut audiuimus, curiosi prædicti dicere satagunt circa formam prædictarum litterarum, ad submouendum forsitan tui animi puritatem: super quibus cùm sint friuola, manifestè aliud ad præsens non duximus tuæ Serenitati scribendum: nisi quòd tuam volumus circunspectionem tenere, quòd nec fauor cuiusquam, nec odium, nec aliquid aliud, nostrum peruertet Domino concedente iudicium siue motum, quin in prætaxato negotio officij nostri debitum faciamus. Datum Auinion. 4. Non. Februar. Pontif. nostri anno 5. sub plumbo.

Lettre de Louis Comte d'Eureux, & Guy Comte de saint Paul, au Pape Clement V. qui se rapportent à luy du consentement du Roy, de iuger l'accusation & denonciation du crime d'heresie contre Boniface & sa memoire, s'en remettant à ce qu'il en ordonnera, de Fratrum suorum consilio, in futuro Concilio vel aliàs, sans reserve aucune. Absit, disent-ils, à nobis tam exsecranda præsumptio, in quæstione sidei quicquam quod Reuer. Sanctitatis vestræ Sedes, & maximè sacro approbante Concilio, deciderit, in aliquod vnquam dubium reuocare.

Au Tresor Coffre Boniface num. 775.

Pp iii

CANCTISSIMO Patri Domino C. Dei sacrosanctæ Romanæ ac vni-Duersalis Ecclesiæ summo Pontifici, Ludouicus inclitæ recordationis 14. feurier. Regis Francorum filius, Ebroicen. Comes, & Guido sancti Pauli Comes & Buticularius Franc. salutem & pedum oscula beatorum. Super denuntiatis in crimine hæreseos à nobis, seu in assertionem, denuntiationem, vel accusationem deductis contra Bonifacium VIII. placuit Sanctitati vestræ, & serenissimo Principi domino Philippo Regi Franc. illustri, viam per quam querela sopiri valeat & citiùs ad debitum finem perduci, eligere pleniorem, videlicet vt Rex ipse, & nos, cæteríque in præmissis nobis adhærentes in plena positi securitate persecutionem huius negotij totaliter in vestræ Sanctitatis potestatem & officium transferamus. Nos igitur attendentes quòd sanctissimo Patri & sponso Ecclesia sollicitudo non impar aut minor est consilium capere pro liberis, quam sponsæ, illatam in tanto crimine iniuriam vindicare securi lætamur, dum sibi tanti patris & sponsi consilio & prouisione Rex, & nos subditi cius nullum pertimescimus lubricum captionis, nec super sponsæ illata iniuria si comperta fuerit, dissidimus de opportuno remedio prouideri: dum ctenim vestræ Sanctitatis animum cum omni promptitudine ad extirpandam omnem radicem hæreticæ prauitatis paratum cernimus, præsertim in facto Templariorum, exempla nobis inducunt ad credendum, quòd etiam totius huius assertionis, accusationis, vel denuntiationis pondus & sarcinam in officium & potestatem vestræ Sanctitatis transferre, & eidem secundum fratrum vestrorum consilium hoc negotium dirimendum relinquere, non est ab inceptis desistere, sed initium prolixæ litis in plenitudinem officij deducere, per quod querela pleniùs perduci poterit ad finem debitum seu exitum breuiorem. Hæc & plura alia ante mentis nostræ oculos reuoluentes, acceptamus viam Sanctitati, & carissimo silio

vestro Regi placitam & electam, ideóque in plenitudinem officij & potestatis Apostolicæ transportamus, transferimus, seu transfundimus assertionem, denuntiationem, seu accusationem super crimen hæreseos à nobis dictatas seu editas, propositasve, seu lectas quocunque loco contra dictum Bonifacium, hócque negotium penés vestræ Sanctitatis officium deponimus, & ab eo nos abdicantes ex toto relinquimus ipsum secundum Sanctitatis vestræ arbitrium, & de fratrum vestrorum consilio in futuro Concilio vel aliàs dirimendum, nulla spe nobis iam institutæ resumendæ contra Bonifacium denuntiationis seu accusationis retenta; sed ordinationi & iudicio, quod Sanctitas vestra de fratrum vestrorum consilio fecerit seu decreuerit, in quantum ad sopiendam querelam institutam pertinet, stare perpetuò consentimus & contentari volumus, vt tenemur, eisdémque in vinculo perpetuæ firmitatis inniti: absit enim à nobis tam exsecranda præsumptio in quæstione sidei quicquam quod reuerendissima Sanctitatis vestra Sedes, & maxime sacro approbante Concilio deciderit, in aliquod vnquam dubium reuocare. In cuius rei testimonium sigilla nostra præsentibus duximus apponenda. Datum apud Fontembliaudi die 14. Februarij, anno Domini. Seellé de deux seaux.

Bulle de Clement V. dit que le Roy avoit demandé que Nogaret & du Plesis eussent audience pour dire ce qu'ils avoient contre Boniface; & qu'il ne se rendoit point partie; mais seulement qu'on seust la verité de cette affaire, & qu'elle sugée. Ces deux ayant soustenu que leurs accusations estoient vrayes, asifez des Princes Louis Comte d'Eureux, du Comte de saint Paul, & du Comte de Dreux lors vivant. Au contraire plusieurs y dénommez defenseurs de la memoire de Boniface proposerent de remettre l'affaire au ingement du Pape. Le Pape ordonne que toute personne Catholique sera bien receu à dire & proposer ce qu'il seaura, tant pour la defense de Boniface que contre luy. Ce que le Pape notifie aux Ambassadeurs du Roy prés de luy.

Coffre Boniface num. 773.

1311. 27. Auril.

NIVERSIS præsentes litteras inspecturis, Officialis Curiæ Pari-V siensis, salutem in Domino. Notum facimus nos quasdam litteras Apostolicas sanas & integras, non vitiatas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte corruptas, sed omni suspicione carentes, vera bulla cum filo serico bullatas vidisse: quarum tenor sequitur in hæc verba: CLEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, ad certitudinem præsentium & memoriam futurorum. Licèt carissimus in Christo filius noster Philippus Rex Franciæ illustris, qui Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano militibus, Bonifacium Papam octauum prædecessorem nostrum, memoriam & statum eiusdem super crimine prauitatis hæreticæ impetentibus, seu impetere aut denuntiare volentibus, audientiam præberi petebat, partem nullatenus faciens, sed solum negotium huiusmodi promouendo requirens, vt super denuntiatis & obiectis per denuntiatores, & obiectores eosdem sciretur veritas, ac statueretur & sieret pro dicto Bonisacio, vel contra eum, quod iustitia suaderet. Ac iidem denuntiatores, & ob-1ectores, qui proposita & obiecta per ipsos asseruerant, præstitis ad san-La Dei Euangelia ab eis tacta corporaliter iuramentis, se credere esse vera, & ea legitime posse probare : necnon dilectifilij nobiles viri Ludouicus Ebroiceni. & Guido sancti Pauli Comites, qui vnà cum quondam

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 30

Ioanne Drocensi Comite tunc in humanis agente, denuntiata, & obiecta huiusmodi per iuramenta sua ad sancta Dei Euangelia similiter præstita, asseruerunt se credere esse vera, & ea legitime posse probari. Ac Franciscus quondam Petri Gaytani, Blasius de Piperno, Iacobus de Mutina, Conradus de Spoleto, Iacobus de Sermineto, Thomas de Muro, Gozius de Arimino, Baldredus Biseth. Nicolaus de Verulis, & Fernandus Capellanus bonæ memoriæ Petri Episcopi Sabinensis, qui se desenfioni memoriæ & status ipsius Bonifacij offerebant, negotium promotionis, denuntiationis, obiectionis, impetitionis, assertionis, & defenfionis huiusmodi sponte ac liberè, auctoritate nostra interueniente, dimiserint, ac posuerint, ac dimittant & ponant hinc inde in nostri officij potestate, prout in litteris nostris, & Regis, ac denuntiatorum, obiectorum, assertorum, & defensorum prædictorum, inde confectis plenius continetur. Quia tamen nobis qui successores sumus illius, licèt, immeriti, in quo Christus sidei posuit fundamentum, incumbit necessitas, quam libenter amplectimur, quòd de iis quæ contra sidem essent, nichil prout possumus relinquamus penitus indiscussum: declaramus, & nostræ intentionis extitit & existit, quòd prædictas dimissionem & positionem in ossicio nostro factas, vt præmittitur, ita recipimus, quòd quicunque fideles & Catholici qui admittendi fuerint possint nos instruere & informare, ac testes nominare in negotio suprà dicto, tam pro iis quæ propositasunt, vel proponentur ad defensionem & excusationem ipsius Bonifacij, & memoriæ eiusdem, quam contra eum & memoriam ipsius, & itain ipsa dimissione & antè diximus & expressimus venerabili fratri nostro Guillelmo Episcopo Baiocensi, ac dilectis filiis Gaufrido de Plexeio, Notario nostro, Cancellario Ecclesiæ Turonensis, Petro Abbati Monasterij sancti Medardi Suessionensis, ac Ioanni de Forgetis Archidiacono Briuacen. Claromonten. & Alano de Lambalia Thesaurario Cathalaunen. Ecclesiarum, ac Inguerranno Marigniaci, Guillelmo de Nogareto Caluinconis, & Guillelmo de Plasiano Vicenobij dominis, ac Petro de Galardo Magistro Balistariorum regni Franciæ militibus, nuntiis pro præmissis à dicto Rege ad nostram præsentiam specialiter destinatis. Et hæc omnibus Christi sidelibus tenore præsentium intimamus. Datum Auinioni quinto Kalendas Maij, Pontificatus nostri anno sexto. In cuius visionis testimonium sigillum Curiæ Parisiens. præsentibus fecimus iis apponi. Datum anno Domini millesimo trecentesimo vndecimo, vltima die Iunij.

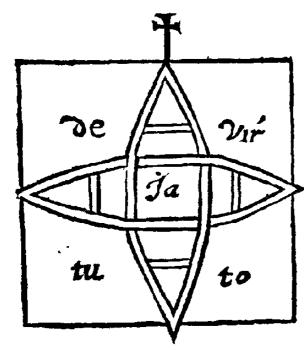

Et ego Iacobus de Virtuto Clericus Cathalaunens. diocesis, publicus Apostolica auctoritate Notarius, prædictas litteras Apostolicas cum vera bulla & silo serico bullatas, vt prima facie apparebat, vidi & tenui, & in huius visionis testimonium huic transcripto me subscripsi, & signo meo consueto signaui rogatus.

Supplication de Nogaret au Pape Clement. Il se plaint que son predecesseur Benedict par erreur de fait & crasse ignorance de la instice de sa cause a creu qu'il
estoit entré en armes, & attaqué Boniface à Anagnia, l'auoit iniurié, &
pillé le tresor de l'Eglise, luy imposant auoir commis plusieurs grands crimes en
cette occasion. Que ledit Benedict l'auoit cité à certain iour pour oûir sa sentence; ce qui se voit par le procés qui a esté fait à Perouse. Lesquels crimes se
trouveront saux & supposéz. Prie le Pape de declarer vette procedure nulle;
soustient qu'il y est obligé par de grandes raisons qu'il déduira, & en suite les
mains iointes, & de genoux il demande le benefice d'absolution à cautele, se soûmettant s'il se trouve coupable de faire telle penitence qui sera ordonnée.

Il dit donc pour sa desense, que Bonisace auant qu'il sust esté presse d'assembler le trompa Celestin pour paruenir au Pontisicat: qu'il auoit esté presse d'assembler le Concile par le Cardinal Colonne & par luy, qu'il l'auoit tousours resusé. Que se voyant pressé par le Roy de France, & par la resolution qu'il auoit prise, sit une infinité de méchancetez pour troubler le Royaume & l'Eglise; & tascha de susciter les Princes voisins contre la France; qu'il auoit dispensé les suiets du serment de sidelité qu'ils doiuent au Roy; trauaillé les Prelats. Qu'il auoit eu ordre du Roy de faire sçauoir à Bonisace son dessein de l'appeller au Concile general; que voulant executer cet ordre, ne voyant personne qui peus mettre Bonisace à la droite voye, il se trouva obligé quoy que particulier, non simple particulier, estant Cheualier qui est obligé de desendre la Republique & resister aux Tyrans. Regnum Franciæ est pars venerabilis atque magna corporis individui Ecclesiæ sanctæ Dei. Qu'il est obligé de desendre sa patrie menacée par Bonisace. Negotium sidei devoluitur ad Concilium, & Concilio Papa subcit. Ce n'est point desobeissance que d'appeller d'un suge.

Dit que voyant les scandales qu'il commettoit contre la Foy, & contre le Royaume de France, executant les ordres de son Roy estoit entré à Anagnia auec quelques gens armez, ne le pouvant autrement avec seureté: là il trouva Boniface vn Samedy veille de la Natinité de la Vierge, auquel iour il devoit sulminer contre le Roy & son Royaume au preiudice de son appel. Il sit scavoir à ceux d'Anagnia le suiet de sa venuë, leur demanda assistance. Il sut quelque temps sans pouvoir voir Boniface, en ayant esté empesché par la force. Ensin ayant mis ordre à son affaire il parla à luy, & luy exposa sa charge, luy fait scavoir l'appel du Roy, & luy defendit de parole de ne rien faire au preiudice de la cause de Dieu, du Roy & du Royaume, & de l'Eglise, & qu'il cust à convoquer le Concile, ce qu'il resusa; & voyant le danger où estoit Boniface estant fort hay, il le garentit de la mort, sauva en ce qu'il put le tresor de l'Eglise, ayant esté en danger de sa vie pour sauver celle de Boniface, & le vin qui estoit dans ses celliers, & d'autres biens.

Dit qu'il empescha qu'on ne fist violence à son neueu nommé François, qui se sauua dans un chasteau voisin: que les Cardinaux demeurerent dans leurs maisons en seureté. Dit qu'il demeura le Samedy, Dimanche, & Lundy en la maison de Boniface pour le defendre, & son tresor. & les siens considens luy bailloient à boire & à manger à son ordinaire. Que Pierre Gaietan & ses autres parens qui auoient voulu resister surent arrestez, mais il les deliura peu aprés. Que le Lundy ceux d'Anagnia dirent qu'ils garderoient bien Boniface, le tresor, & son Palais, & qu'on les laissaft faire; ce que Nogaret accorda le veyant garenty. Ce Lundy Boniface disten public presens plusieurs personnes, que ce que Nogaret auoit fait, à domino facta erant, & pour ce, qu'il remettoit toute la faute que

lu

· luy & les siens pouvoient avoir commise, & les declara absous de toutes sortes - d'excommunications s'ils en auoient encouru.

Enfin il dit que le Pape voit qu'il n'a rien fait que de iuste, & qu'il merite recompense; estant fait ministre de Dieu pour executer une chose necessaire, d'où s'en est ensuiuy le salut du Roy, de son Estat & de l'Eglise. Dit que Benedict qui a succedé à Boniface a ignoré ses bonnes intentions, & l'alapidé pour un bon œuure, estant certain qu'il pouvoit arrester Boniface qui estoit contumax, pour le representer à son Iuge, & l'on ne luy a fait autre iniure que de l'intimer au Concile general. On luy a obiecté le vol du tresor; le contraire a esté iustifié : & de plus ledit Benedict a creu les ennemis de Nogaret & les fauteurs de Boniface; a failly faute de scauoir la verité: les formalitez non obseruées à la citation. Que Dieu a iugé son innocence; car au iour que Benediët auoit donné pour publier son iugement contre luy, & toutes choses preparées pour cela, le peuple assemblé dans la place de Perouse, Benedict tomba malade & mourus peu aprés.

Benedict mort, & Nogaret ayant sceu la procedure qu'il faisoit contre luy, fut trouuer le Roy, & luy proposa ses defenses: à quoy le Roy ne voulut pas toucher estant question de la Foy. Et conclud que ce qu'il a fait à Anagnia a esté bien fait; que Benedict l'a ignoré; que le procés qu'il en a fait est iniuste; que le Pape le doit iuger tel ; & auant tout demande le benefice d'absolution à cautele,

offrant de prouuer tout ce que dessus.

٠<u>٠٠</u>

Au tresor coffre Boniface num. 793.

Supplicatio Guillielmi de Nogareto, facta Clementi V. PP. super excusationibus & ostensione innocentia de prosecutione contra se facta Perusij, coram Benedicto XI. P.P.

IN nomine Domini nostri Iesu Christi, Amen. Supplicatio Guillielmi de Nogareto militis. Pater sanctissime, scriptum est bonarum esse mentium ibi timere culpam, vbi culpa non est: & iterum Iob ille iustus & timoratus apud Deum, vt Scriptura diuina testatur, de se ait, Nescio an gratia, vel odio dignus sim: Apostolus insuper, tantus Doctor Ecclesiæ sanctæ Dei, licèt expresserit carnes licitè se potuisse comedere, omnémque cibum humanæ naturæ paratum mundum esse qui gratiarum actione suscipitur, dixit tamen, & scripsit ad vniuersorum doctrinam, se non comesturum carnes in æternum, si frater suus, vel proximus scandalizaretur in eo, propter esum ciusinodi. Cur enim, ait, eius occidam animam? Euidenter ostendens fratris occidi animam, qui per ignorantiam iniustè, vel per falsam opinionem scandalisatur in eo, seque reum mortis animæ fratris, si super huiusmodi scandalum fratris animam patiatur occidi, cum id possit vitare. Licèt enim conscientia nostra nobis sufficiat, quoad Deum, non tamen proximo sufficit, qui per opinionem falsam, seu infamiam in nos scandalisatur, vt ait Doctor egregius Augustinus, adiungens, Crudelem esse, qui negligit famam suam. Hæc igitur ego G. de Nogareto, domini Regis Franciæ miles, diligenter aduertens de viris tant sanctis, tam iustis, scripta fuisse, nimium angor, in immensum adhærent faucibus meis lachrymæ, gemitus meus non cessat, nec clamorad Deum, & ad vos, Pater piislime, qui Vicarius eius estis. Per sœlicis namque recordationis dominum prædecessorem vestrum, Benedictum, errorefacti, ac crassissima ignorantia iustitia causa mez deceptum, mihi fuit imposi-

tum, me cum complicibus nominatis per eum, turba coadunata, violenter, cum armis, aggressos apud Anagniam fuisse Bonifacium, quem Papam, suum prædecessorem, & Ecclesiæ sponsum appellat, & Bonifacium ipsum cepisse, & multis iniuriis, & blasphemiis affecisse: necnon Ecclesiæ diripuisse thesaurum: nobis imponendo, ex sacto prædicto nobis imposito, quamplurima crimina gratissima, coram oculis ipsius domini Benedicti, vt asserunt, notoriè perpetrara: nésque citauit idem dominus Benedictus ad certum terminum, quo coram eo comparere deberemus ad audiendum sententiam, pro meritis recepturi, per processum super eis per eum habitum, & per modum edicti Perusij publicatum, præmissa plenius continentem: cum tamen super præmissis prorsus mundus & innocens (benedictus sit Deus) existam, dictaque crimina, nedum notoria non sint, sed nec vera, salua Sedis Apostolicæ reuerentia, dictusque processus attentatus fuerit in præiudicium manifestum, & impedimentum negotij Fidei, contra Bo. viuentem inciuiliter, perperam, & iniustè, & omnium iurium ordine prætermisso, & me inscio, non audito, & penitus non vocato, cum propter termini breuitatem, qui tunc ad me, qui morabar in Francia, non potuisset aliquatenus peruenisse, nedum quòd post peruentionem, ad mei defensionem potuissem meam exhibuisse præsentiam, qui eram, & sum paratus meam innocentiam purgare, & me legitime defendere de præmissis. Quare vestræ Beatitudini reuerendæ, Pater beatissime, humiliter & deuotè, quanta possum instantia, in precibus iteratis, supplico, postulo, & requiro, ve cum vos malesacta decessorum vestrorum corrigere tencamini, dictum processum dicti domini Benedicti nullum prorsus de iure, & si quod id perperam & iniustè fa-Etum est, nullum & irritum nuntietis, & quatenus de facto processit, ad irritum reuocetis; & si forsan, quod absit, dictus processus teneret, vt iniustum, perperam, & iniquè factum, ipsum legitime reuocetis: quod facere debetis, atque tenemini, Pater beatissime, causis & rationibus infrà scriptis, & aliis loco & tempore proponendis, de quibus me paratum offero docere legitime, & facere plenam fidem, quatenus intentioni meæ sufficiat, & in quantum ad obtinendum, quod suprà supplico, postulo, & requiro, iuris necessitas exigit, & requirit. Et ne qui veritatis ignari, non scientes causam & iustitiam, scandalisentur in me iniustè, & per consequens peccando suas occidant animas; ne insuper meam famam, atque prædictum proximi scandalum ne etiam negligere videar, ego peccator, licet innocens de prædictis, quòd viri sancti & iusti, vt suprà ta-Etum est, consueuerunt timere, supplico, peto, postulo, & requiro co iure, quo melius possum, cum lachrymis & gemitu, iunctis manibus, flexis genibus, & precibus iteratis, interim, & ante omnia, mihi per vestram Sanctitatem, ad cautelam, absolutionis beneficium impendi; me paratum offerens, si defensionibus meis & rationibus auditis, ac probationibus iuris & facti receptis, culpabilis, quod absit, & quod nullatenus credo, forsan reperiar in prædictis, pænitentiam suscipere reuerenter, & pro posse complere, mili per Sanctitatem vestram iniungendam, & humiliter Ecclesiæ parere mandatis. Causa verò rationes & defensiones mex super præmissis sunt, qux sequuntur.

Propono siquidem, quòd dictus Bo. fuit & erat antequam teneret Papatus locum, & pòst, persidus hæreticus, vsque ad tempus mortis suæ.

sur, quia hæreticus erat, tum quia viuente domino Celestino, vero spon-

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 307

so Ecclesia, summo Pontisice, per dolum, machinationem & fraudem, ad renuntiandum per eum inducto, cum non posset de iure, maxime dolo, & fraude interuenientibus, locum Papa suscepit minus legitime, aliundéque, quam per ostium ingressus est.

111. Îtem propono, quòd dictus Bon. erat peruersis operibus abominabilis, & in profundo malorum operum positus: & licèt de suis peruersita-

tibus monitus fuisset, incorrigibilis existebat.

elesiæ non esset ingressus legitime, nec intrasset per ostium, super hæresi insuper, cæterisque granibus criminibus, & enormibus, ac peruersis operibus, hæresim ipsam detegentibus, & ad comprobandum hæresim ipsam propositis, suit ad generalis Concilij iudicium legitime prouocatus, primo in sui temporis primordio, quodammodo postquam Papatum tenuit, per reuerendos patres, excellentes viros, dominum Iacobum, & dominum Petrum de Columna, sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, & subsequenter, tam per me G. de Nogaret. prædictum, quam per nobilem virum Guillielmum de Plasiano militem domini Regis prædicti.

v. Item propono, quòd dictus Bon. certus de præmiss, tanquam sibi malè conscius, iudicium subterfugiens, denegauit & recusauit conuocationem dicti Concilij, & se posuit in contumacia manisesta: ex quibus, nedum de hæresi suspectus, sed vt conuictus, iuris interpretatione, & Patrum sanctorum sanctione, & generalis Concilis constitutione, iuxta Doctorum magnorum sententiam, haberi debuit pro hæretico, & ex

nunc, & in futurum habendus.

v 1. Item propono, quòd prædictus Bon. antequam fuisset super præsimissis ad iudicium prouocatus, fuerat, & erat eo tempore apud bonos & graues vehementer, & grauiter distamatus, incorrigibilis, & positus in profundo malorum.

v 11. Item propono, quòd dictus Bon. in præmissis sceleribus postmo-

dum perseuerans decessit.

viii. Item propono, quòd antequam dictus Bon. decederet, post prouocationes prædictas, ac etiam earum tempore, princeps excellens, dominus Rex Francorum, vt pugil & columna Fidei, suit legitime requisitus, vt daret opem & operamad procurandum modis legitimis conuocationem Concilij generalis, vt per ipsum Concilium, ad quod pertinebat iudicium de prædictis, sciretur veritas, disponeretur, & sieret iu-

ititiæ complementum.

nodi deliberatione habita pleniore, cum Magistris in Theologia, Doctoribus Iuris canonici, & ciuilis, & aliis viris eminentibus, & sapientibus quamplurimis, vnà cum Prælacis & honorabilibus regni sui, vt tenebantur, requisitioni prædictæ, super opem dando & operamessicaces, ad conuocationem generalis Concilij faciendam, ac præmissa peragenda, consensit, licèt tam ipse prædictus Rex, quàm Prælati prædicti desiderarent potius innocentem super præmissis, cum veritate & iustitia, Bonisacium inueniri, quàm esse culpabilem de cisdem.

x. Item propono, quia tam dictus dominus Rex, qu'àm dicti Prælati, ad quos, per præmissa, de omnibus, contingentibus ctiam ipsum negotium, iudicium pertinebat, ad Sedem etiam Apostolicam, & tune suturum legitimum summum Pontisicem, legitime appellarunt, ne quid at-

Qqij

tentaretur per dictum Bon. contra dictum Regem, Prælatos, vel adhærentes eisdem, propter præmissa, ad impedimentum quodlibet, seu præmissa, ad impedimentum quod

iudicium negotij supradicti.

x 1. Item propono, quia dictus Bo. samæ suæ prodigus, & propriæ salutis immemor, in contumacia sua pertinax, & in se, totámque Dei Ecclesiam sæuire properans, vt desperatus, quia videbat per Regem, & regnum, & Prælatos Franciæ consuli saluti Ecclesiæ contra ipsum, Regem & regnum ipsos salsis adinuentionibus, sucatis & peruersis coloribus, manifestè destruere properabat, dicens, & comminans frequenter, quòd antè seipsum, & totam Dei Ecclesiam prostraret, quin ipse destrueret Regem & regnum Franciæ prædictos. Et quia de Romanissperabat pluribus, quòd in desensione Fidei Catholicæ dicto Regi, contra hæresim, sideliter adhærerent, quòd Romanorum capita contereret frequenter minabatur.

& 11. Item propono, quòd ad finem destructionis prædictæ, contra dictos Regem & regnum, idem Bo. proponens post dictas prouocationes, & appellationes, certus de eis, plures constitutiones de sacto, cùm de iure non posset, edidit litteras falsitates quamplurimas continentes, & magnas versutias secit, & etiam aliquas publicauit, ad prouocandum regni prædicti vicinos contra ipsos Regem & regnum, ac subditos eius regni ad inobedientiam contra Regem, & sæuitiam, atque discordiam inter eos.

Regem Romanorum, qui tunc erat, per nuntios eius, qui tunc erant in Curia, vt guerram moueret, & faceret contra dictos Regem & regnum Franciæ, ad destruendum cosdem, & ex hoc obtulit suas pecunias, & thesaurum Ecclesiæ, Regi Romanorum cidem, magis, vt dicebat, quàm

si fecisset propriam guerram Ecclesiæ.

x Iv. Item propono, quia dictus B. in prædictis peruersis conatibus destructionis dicti regni perseuerans, & eos continuans, sciens & certus de prædictis prouocationibus contra ipsum factis, & appellationibus interpositis, in corum contemptum & præiudicium, & ad prorsus impediendum Fidei negotium, quod assumptum suerat contra cum, vt, prout aliter minatus fuerat, concuteret, & prostraret Dei Ecclesiam, & vt verisimile, hæresim suam promptiùs propagaret, & cateruas populorum traderet secum primo gehennæ mancipio, conceperat, non vt iudex, sed vt hostis publicus, & formauerat quosdam peruersos processus & falsos, quos in die festi Natiuitatis gloriosæ Virginis in Septemb. eius anni, quo dictæ prouocationes & appellationes factæ fuerant, publicare volebat, per quos subditos regni Franciæ volebat & properabat ab obedientia Regis eximere, & regnum ipsum, Barones, & Prælatos eiusdem regni turbare, atque concutere, ac cædi, & sanguini tradere regnum ipsum. Ex quibus si peracta fuissent, nedum Regis & regni prædictorum, sed Ecclesiæ Romanæ, & Italiæ, ac generalis Ecclesiæ, concussio sequebatur, & schisma.

x v. Item propono, quia ego in illis partibus existens, post prouocationes & appellationes prædictas, mandatum recepi domini Regis prædicti, vt dicto Bo. prædictas prouocationes & appellationes, in eum factas & interpositas, nuntiarem & significarem, & eum requirerem, vt conuo-

caret, pro præmissis, dictum Concilium generale.

x v 1. Item propono, quòd ego dicto mandato suscepto, volens, vttenebar, mandatum ipsum exequi, ipsum Bon. libenter adiuissem, & mandatum prædictum executus suissem, sine societate hominum armatorum; sed non potui sine mortis periculo, propter minas, terrorem, & seueritatem ipsius Bo. qui mihi parabat insidias: & si me pro voluntate tenere potuisset, me morti, vel duro carceri tradidisset; quod quotidie minabatur.

x v 11. Item propono, quia dum dictus Bon. erat in actu huiusmodi, perpetrandi præmissa scelera, & instaret dies sessi Natiuitatis prædictæ, nec adesset Princeps Ecclesiasticus, vel secularis, vel persona similis, quæ vellet', & posset, remedium apponere, essét que mora modici temporis præmissorum irreparabile periculum allatura, in desectum vtriusque Ecclesiasticæ, & secularis potestatis, oportebat corpus desendi Ecclesiæ per Catholicos quossibet, qui scirent, & possent; tenebatúrque quisque Catholicus, in tanto necessitatis articulo, corpus sanctum huiusmodi contra dictum Bonisacium curandum desendere, & animam suam exponere pro eodem, cùm Ecclesia sit sirmamentum veritatis, secundum Apostolum, Iesus Christus, Dominus noster, sit via, veritas, & vita: quam veritatem, nedum quilibet Clericus, sed quisque Catholicus Laicus tenetur vsque ad mortem & sanguinem desendere, & mori, si sit necesse, pro ca.

x v 1 1 1. Item propono, quia ex causis præmiss, nedum mihi Guillielmo priuato prædicto, & non simpliciter priuato, sed militi, qui ex officio militiæ teneor Remp. defendere, licuit, immo necessitas incubuit, pro veritate Domini dicto tyranno resistere, ne tam periculosos conatus suos ad esfectum perduceret, ex quibus Ecclesiæ concussio sequebatur.

x1 x. Item propono, quia cum regnum Franciæ prædictum, à Domino benedictum, cui dictus Bon. maledicere festinabat, sit pars venerabilis atque magna corporis individui Ecclesiæ sanctæ Dei, non poterat in prædictis concuti, quin totum corpus Ecclesiæ pateretur: sicut aliter scriptum est, quòd qui tangit aurem hominis, totum hominem tetigisse videtur.

x x. Item, cum quisque teneatur patriam suam desendere, pro qua defensione si patrem occidat, meritum habet, nec pænam meretur, nedum mihi licebat, sed necessitas incumbebat, vt patriam meam, regnum Franciæ, quod destructioni, gladio, & cædi, depopulationi, & exterminio in instanti tradi videbam, nec aliud adesse remedium, desendere, & pro ipsa desensione exponere vitam meam.

xx1. Item in præmissis cernebam dominum meum Regem Franciæ prædictum, cuius sum originalis subditus & vassallus, sidelitate sibi adstrictus, tradi mortis periculo, & eius honoris exterminio per dictum tyrannum, non vt per iudicem, sed vt per hostem publicum Ecclesiasticæ Fidei, & persecutorem dictorum Regis & regni. Debebam igitur, & tenebar occurrere, & animam meam exponere, nedum pro amico, sed pro meo domino, Præposito, atque Rege, qui Fidei occasione patiebatur; nec Deo sidelis esse poteram, si carnali domino insidelis suissem.

generalis Concilij iudicium prouocatus, in præiudicium etiam appellationis, & appellationum prædictarum, ne quidem in dicti negotij Fidei, eiusque persecutionis legitime interpositarum, idem Bo. attentauit prædicta, quorum omnimoda iurisdictio, tanquam negotium ipsius Fidei tangentium, deuoluta suisset ad dictum Concilium, Bo. ipso viuente, non postea, cui dictus Bo. Concilio suberat, quoad contingentia negotium

Qqiij

memoratum, non fuit spoliare Bo. ipsum obedientia, prouocando ipsum; ab eo appellando, appellationi adhærendo, vt dictum est, seu pro veritate Domini, ac desensione corporis Ecclesiæ, dictorum Regis & regni, occasione Fidei, in tanto necessitatis articulo resistendo: sicut nec Paulus Apostolus beatum Petrum principem suum obedientia spoliauit, cum pro veritate in facie legitime restitisset.

da, à Fidelium communione: non est igitur quòd imponi possit spoliatio

obedientiæ in hoc casu.

xxIV. Item supposito, qoudabsit, quòd dictus Bon. ingressus suisset per ostium, nec de hæresi suisset notatus, nec ad iudicium prouocatus, postquam, vt suprà tactum est, in se, & corpus Ecclesiæ sæuiebat, more suriosi, dementis, seu mente capti, ligare sibi manus & pedes, ne se & alios destrueret, si factum suisset, cùm tamen non fuerit, euigilare ipsum insuper & excitare, denuntiando sibi, qualiter erat ad iudicium prouocatus, & à præmissis temperare debebat, non suisset opus inimicum, vel

iniuriosum, sed misericordia plenum, & caritatis assectu.

x x v. Item propono, quia ego videns & intuens præiudicia, pericula, & scandala, quæ contra Deum, contra Fidem Catholicam, & eius Fidei negotium, assumptumita, contra sœdus naturale, contra disciplinam Ecclesiasticam, contra dictum Regem & regnum, occasione Fidei, Bon. perpetrabat, videns nullum aliud esse remedium paratum, propter potentiam & seueritatem ipsius Bo. requisitus ex parte ipsius Ecclesia legitime, vt occurrerem periculis supradictis: ad exequendum insuper mandatum domini Regis prædictum, in alterius Ecclesiasticæ ac secularis potestatis defectum, Fidelium & deuotorum Ecclesiæ Roman, qui propter eius honorem, quem dictus Bon. taliter dissipabat, me secuti fuerunt, comitiua munitus, cum armis, quia aliter securè fieri non poterat, zelo Dei, & Fidei Catholicæ ardens, mandatúmque domini mei prædicti exequens: pro defensione insuper sacrosanctæ Roman. actotius Ecclesiæ sanctæ Dei: pro defensione quoque salutis dicti domini mei, patriæque meæ, regni Franciæ, laborans, ingressus fui Anagniam, vbi dictus Bon. tunc residebat, quadam die Sabbati, scilicet pridie dicti festi Natiuitatis Virginis gloriosæ: in cuius festi die, scilicer Dominica, dictus Bon. processus prodigiosos suos, in dictorum Regis & regni perniciem, & totius Ecclesia concussionem, in præiudicium dictorum prouocationum & appellationum, & negotij Fidei, disposuerat publicare.

x x v 1. Item propono, quia me, vt dictum est, ingresso Anagniam, statim Capitaneum, potestatem, & populum ipsius ciustatis Anagnia adiui, & eis exposui causam aduentus mei prædictam, & intentionis meæ propositum, & eosdem diligentius requisui, vt tanquam gerentes administrationem legitimam, assisterent mihi, & darent opem & operam esticaces, ad prædictum Dei negotium complendum, & zelo Dei, & Fidei, ac suæ matris Ecclesiæ Romanæ requisitionem huiusinodi acceptarunt,

& me ad præmissa exequenda iuuarunt.

x x v 11. Item propono, quia cum magnis periculis, laboribus, & angustiis, insistens præmissis exequendis, de mane vsque ad horam vesperarum, vel circa, seu inter nonam & vesperas, cum antè non potuissem, propter impedimentum suorum, qui mihi hostiliter resistebant, adiui Bonis, memoratum, cum comitiua crescente, & omni cautela, quamadhibere potui, inculpatæ tutelæ: & specialiter omnem diligentium, quama

31**t** 

potui, adhibere curaui, ne idem Bon. offenderetur in persona, velrebus: sibique causam mei aduentus exposui, prouocationes & appellationes prædictas intimaui, ac sibi verbotenus inhibui, ne in earum, quin potius Dei, Fidei, eiusque negotij prædicti, dictorum insuper Regis & regni, & Ecclesiæ Dei præiudicium, quidquam attentaret, sed potius temperaret à scandalis suprà dictis; ipsumque legitime requisiui, vt pro negotio Fidei, contra eum assumpto, conuocaret Concilium generale: qui conuocationem huiusmodi facere noluit, sed potius recusauit:

x x v 1 11. Item propono, quòd dictus Bon. propter mala; & scandala, quæ pluribus fecerat, atque quamplurimis properabat, qui propter huius-modi, sanguinem suum sitiebant, periclitaretur, ego ipsum à morte defendi, saluumque feci, quantum potui, suum, & Ecclesiæ Romanæ the-saurum, & res, omnémque diligentiam adhibui, quam potui adhibere, cum aliter dictus Bonis. intersectus suisset, pluriésque mortis subij peri-

culum, pro defensione personæ dicti Bon. & thesauri prædicti.

xxix. Item propono, quòd dicta die Sabbati à mane vsque ad horam vespertinam, post ingressum meum Anagniæ prædictum, vsque post intimationem, requisitionem, inhibitionem prædictas, per me factas dicto Bon. quòd vacare cœpi defensioni, & custodiæ dicti thesauri, personæ & domus dicti Bonifacij, vasa argentea, vina etiam cellarij, eiúsque cætera bona plurima, etiam alij introducti, oculis eius rapuerunt, & asportarunt, vt idem Bonifacius postea mihi dixit, & plures alij side digni testantur.

xxx. Item propono, quòd dicta die Sabbati, cùm cæteri reuerendi patres domini Cardinales tunc præsentes, suis domibus securi mansissent, dominus Franciscus eius nepos, pinguis iuuenis, & robustus, qui similiter securus potuisset mansisse, qui etiam ad capiendum & lucrandum pecunias, dictum Bon. consueueratassociare, aufugit ad certum socum satis propinquum Anagniæ, quem cùm alij eius æmuli vellent propter opportunitatem, quam habebant ad ossendendum insequi, ego illud inhibui & compescui, & eum ab ossensione defendi.

xxx1. Item propono, quòd si qua mala, quamdiu illis diebus sui Anagniæ, per quosdam perpetrata suerint Anagniæ, vel alibi, ea sacta suerunt me inuito, & quantum potui, prohibente, diligentiam quam potui adhibendo, cum tandem de regno Franciæ mecum paucos adhiberem, nec omnes alios sub disciplina, in tali turba, & motu publico, tenere poteram, vt voluissem tenere, licèt ego, & alij, qui mecum venerant, damna quamplurima sustinuerimus, & aliqui ex eis nequiter vulnerati,

& aliqui interfecti fuerint.

xxx11. Item propono, quòd post intimationem, requisitionem, & inhibitionem prædictas, per me factas dicta die Sabbati Bon. supradicto, ego illo vespere sequenti, ac die Dominica crastina, vsque ad mane diet Lunæ sequentis, propter pericula personæ dicti Bonifacij, & dispersionis dicti thesauri, quæ parata videbam, remansi, causa defensionis corum, & custodiæ, in domo dicti Bon. nec eum permisi à quoquam offendi, nec cibum, vel potum, præterquam à suis, seu de quibus considebat ab antiquo, ministrari.

& x x x 1 1 1. Item propono, quòd dicta die Sabbati, dominus P. Gaitan. & dominus Conticellus, cius filius, nepotes Bon. suprà dicti, propter multas violentias & iniurias, quas mihi, & illis qui mecum venerant, secerunt, per cos capti sucrunt, & sub manu & potestate mea positi, quos ne

morerentur defendi, & custodiui eos sideliter, & eos suæ seci restitui libertati.

XXXIV. Item propono, quòd dicta die Lunæ, crastina dictisfesti, tertia videlicet mei ingressus, Anagniani & ei, & mihi dixerunt, quòd ipsi bene custodirent ab omni periculo dictum Bon. & eius thesaurum, & domum, & quòd eis hoc onus dimitterem: quod & feci protinus, & recessi, cùm aliter non fecissem, si vidissem personam, domum, & res Bon. in periculo remanere: quoniam me priùs omni periculo subiecissem.

xxv. Item propono, quòd dicta die Lunæ dictus Bon. in sua libertate plena existens apud Anagniam, palàm & publicè, præsente plurium
personarum multitudine copiosa, prædicauit, quòd prædicta, quæ per
me, comitiuamque meam, erga eum facta suerant, à domino sacta erant.
Et quòd ideo omnibus, qui in præmissis sueramus præsentes, vel qui ad
ea nobis dederant opem, consilium, vel fauorem, vel eis assuerant quoquomodo, omnem culpam, & pænam, si qua teneri poteramus ab homine, vel à iure, pro se, & Ecclesia, relaxabat, & penitus remittebat, ac
omni excommunicationis vinculo, si quo teneri poteramus penitus absoluebat.

x x x v 1. Item propono, quòd dictus Bon. propter prædicta per me facta, cessauit, vt publicè tenetur & creditur, & est verisimile, à prædictis, vt illicitis, & à scandalis prædictis, quod parauerat, publicandis, & ad essectum perducendis, quod aliter non secisset.

xxxv11. Item propono, quòd, vt ex præmiss, & alis rationibus, per Sanctitatem vestram supplendis, apparet, opus meum prædictum, nedum suit ex bono zelo, sed & iustum, & licitum, & non pæna, sed præmio dignum, & sicesse, verum opinor & credo, & ab omnibus sanctis viris & sapientibus, qui me in his adiuuerunt, dicitur, & tenetur. Vnde cùm rei licitæ, immò & necessariæ, ex qua, nedum dicti domini mei Regis, patriæque meæ, regni sui, Franciæ, sed Ecclesiæ salus secuta est, reique necessitas, cùm per aliquem secularem Principem adhiberi remedium paratum non esset, me in præmissis secit Dei ministrum. Cùm ergo auctoritate Dei & legis, propter necessitatem, fretus processerim legitime in præmissis, non sum culpandus, si absque negligentia atque sine culpa mea res aliquæ sint perditæ, vel alia damna sequuta, salus enim Ecclessæ vt scriptum est perditorum mæstitiam consolatur; aliàs nullum bellum esset iustum vel licitum, quod pro pace oportet plerunque sieri, cùm ex eo personarum & rerum perditio verisimiliter sequi possit.

x x v 1 11. Item propono, quòd dictus dominus Benedictus post mortem dicti B. ad summum Pontificatum assumptus, licèt antè diebus prædictis, quibus antè sui apud Anagnia pro præmissis, præsens tunc sucrit apud Anagniam, & Ecclesiasticis suis exteriora aliqua operis mei indicarem, zelum tamen meum & operis mei causam atque iustitiam, & aliorum qui me ad id sequuti sunt non nouit, sed ignorauit; & idcirco nos de bono opere dilapidauit, & lacerauit per ignorantiam, iniuriosam captionem appellans iustam custodiam & necessariam, cum tamen, licèt sactum non suerit, sicut debitor surtiuus, vt pote de causa graui, & grauissimo crimine vt hæresis impetitus, iudicij subtersugus atque contumax manifestus capi licitè poterat & debebat, & sub sida & moderata teneri custodia suo iudici exhibendus, & iudicio introducendus, maximè vt occurreret periculis & scandalis, quæ sibi & Ecclesiæ Dei parabat; capiuntur enim rei criminum & iudici exhibentur de iure ante litis contestationem,

& libelli oblationem, maximè cum sunt iudicij subtersugi, vel de scandalis & malesiciis per eos perpetrandis timetur, vt in proposito de dicto B. non solum timebatur, sed oculis cernebatur; quare si dictus B. captus fuisset per nos, iustè captus suisset, ad sinem vt suo iudici exhiberetur & præsentaretur. Et si forsan contra nos eius captio probaretur, quod absit, nobis nocere non potest de iure, cum ad sinem iustum prædictum sactum fuisset.

\* XXXIX. Item dictus dominus Benedictus blasphemias & iniurias nos intulisse dicto B. nobis imposuit, cum nos non ad iniuriam, sed iuris publici executionem intimauerimus eidem, quòd super hæresi & ingressu minus legitimo, cæterisque criminibus ad detegendameius hæresim contra B. ipsum obiectis, esset ad generalis Concilij iudicium prouocatus, quódque de eis esset dissamatus grauiter & suspectus, eidem intimaui, aliis præsentibus qui mecum erant.

x 1. Item dictus dominus Benedictus nobis imposuit rapinam & direptionem dicti thesauri, cum per alios sine culpa nostra, si quid factum fuit, factum suerit, ve cit dictum; nobisque imposuit cætera crimina plu-

ra, ex facto quo, ve præmissum est, fuimus iustitiam exequuri.

XLI. Item nobis imposuit crimina coram oculis suis, vt asseruit, notoriè perpetrata, cum tainen notorium quantum fuit in facto, licèt causa facti ipsius non omnibus nota fuerit, vel sibi forsan non patuerit, opus nostrum, & quicquid in præmissis egimus, fuerit iuste factum, sicut frequenter accidit in factis aliis, quòd notorium reputatur crimen alicuius per ignorantiam facti: vt est videre, si hominem occiderem in populi conspectu iuste pro mei defensione, vel alias iustitiam exequendo, populuique videret facile opus sanguinis quod facerem, qui forsitan ignorarer, nec vidisser quòd ad mei defensionem, vel aliàs exequendo iustitiam fecissem. Propter quod in iudicando crimen commissum, non solum factum, sed causa facti, atque eius cui crimen imponitur, voluntas & propositum sciri debent, vt crimen notorium dici possit: quæ in proposito non quasiuit vel sciuit dictus dom. Benedictus, nec ideò veritatem factorum quæ nobis imposuit. quare fuit per ignorantiam manifestè deceptus & circumuentus Bonifacianorum & aliorum eis adhærentium, qui nos omnes manifestissimè persequuntur, ad impediendum persequutionem præfati sidei negotij, & præfati B. hæresim occultandam, falsis suggestionibus, contra nos peccauit, salua Sedis Apostolicæ reuerentia, dictum processum contra nos faciendo, quem nihilominus nobis non vocatis & penitus mauditis, qui parati cramus nos legitime defendere, omni iuris ordine prætermisso fecit; & cum de negotio sibi legitime non liqueret, nobis ad sententiam sic breuem, sic artum terminum assignauit, quod nos ad terminum vel postmodum co viuente nullatenus potuimus comparere. Apparet insuper processus ipsius nullitas, & iniuria manifesta, quia nos solum peredictum seu formam edicti citauit, cum nos omnes in processu nominati certa habebamus domicilia, in quibus debebamus citari, nec per edictum habet locum citatio tali casu, licet dictus B. in odium Regis, & regni, contra quos ordinabat falsos processus & scandala, post prouocationes & appellationes prædictas pro defensione sidei in cum factas, & in corum præiudicium perperam & dolosè ad laqueum, vt contra absentes & ignorantes procederet; contrarium statuisset de faêto, cum de iure non posser, nec deberet hoc facere, sicut in pluribus contra Regem prædictum, absentem & ignorantem, falso processit, yt

ex tenoribus litterarum suarum, quæ, vt dicitur, in Registris vestris habentur, per eos qui se offerunt desensioni dicti B. coram Sanctitate vestra productis, quorum nulla habebatur in regno Franciæ notitia, liquidum est videre.

XIII. Propter præmissam igitur tam grauem iniustitiam contra nos commissam, Deus & Dominus quòd ex ea ossensus fuerit, per miraculum euidenter ossendit: cùm enim dictus dominus Benedictus lapso termino, ad quem nos citauerat per edictum, disposuisset proferre contra nos quodam mane sententiam super præmissis per eum impositis, seróque præcedenti locum ad prædicandum supra plateam Perusij ante hospitium suum parari & pannis aureis muniri fecisset, & populus dicto mane summo diluculo in platea prædicta conuenisset ad audiendum eius sermonem, vel paulo ante horam matutinam huius, Dominus qui potens est supra Principes Ecclesiasticos, & temporales, & punit fortius eos qui per alium puniri non possunt, percussit dictum dominum Benedictum suo iudicio, sic quòd eumàdicta ferenda sententia contra nos temperare oportuit, ac infra paucos dies postmodum expirauit, sicut & pro casu simili legitur Anastasium Papam suo percussisse iudicio.

Etum processum certus de præmissis, & non deceptus errore, vel salsa suggestione contra nos attentasset sacere, & in præiudicium ac graue impedimentum negotij sidei suprà dicti contra dictum B. dum viuebat

assumpti, incidisset in hæresis notoriam fautoriam.

pro iuribus coram eo correctionem & emendationem dictarum iniuriarum contra nos, salua sui reuerentia, per eum illatarum ex dicto processu, persequutus suissem modis legitimis, & coram Sanctitate vestra semper paratus sui, & antequam audientiam habuissem, tam per dictum dom.
Regem, quam per alios plures & instanter vestra reuerentia supplicaui,
vt me super iis deberetis audire, postmodumque coram Sanctitate vestra
contra dominum B. seu eius memoriam, negotium sidei prosequens, pramissa nihilominus prosequutus sum diligenter.

x L v. Item propono, quòd statim seu infra modicum tempus mortuo dicto B. ad summum Pontificatum assumpto, ad instantiam ipsius dicti Benedicti in partibus Romanis existens veni celeriter ad dominum Regem prædictum pro conservatione pacis & vnitatis Ecclesiæ Romanæ, ac dictorum domini Regis & regni, ad procurandum etiam, vt dictus dom. Rex legatos seu nuntios suos mitteret ad dictum dominum Benedictum pro conservatione pacis & vnitatis prædictæ, quod me procurante secit

dominus Rex prædictus.

xivi. Item propono, quòd quia aliqui amuli, vel veritatis ignari, me apud eum de pramissis factis Anagnia grauiter dissamarunt, quàm citò de pramissis veniad dominum Regem pradictum, coram eo diligenter exposui, vi coram meo domino aciudice temporali, meam innocentiam & desensionis mea caussas pramissas, seu carum substantiam atque summam, & cum requisiui diligenter, vi super dictis desensionibus me audiret, & ad probandum admitteret, & mihi faceret iustitia complementum; vel contra me, si forsan, quod absit, me culpabilem reperiret: qui dominus Rex alias processurus, super iis commodè cum esse cum esse qui dominus Rex alias processurus, super iis commodè cum esse qui dominus neum tangit, cùm etiam ad mei desensionem dictum. harreticum fuisse, tem-

pore quo præmissa apud Anagniam sacta sucrunt & antè, & ingressum non habuisse legitimum ad regimen Ecclesiæ pastorale, cuius rei cognitio, licèt causæ meæ coram dicto domino Rege motæ incidens, non potest ad dominum Regem pertinere prædictum, sed potiùs ad Ecclesiam. Quare necessario dominum Regem in iuris subsidium Sanctitatem vestram proprer hanc caussam inter cæteras requirere oportuit, tam dictum dom. Benedictum, quàm vos subsequenter, vt audientiam daretis mihi, & aliis obiectoribus in negotio sidei suprà dicto, & super obiectis contra dictum B. veritatem scirctis: sine cuius regiæ cognitionis præiudicio, ego defensiones meas propono coram Sanctitate vestra, & aliàs coram ea propopositi, vt in gestis in causa Bonifaciana coram vobis habitis pleniùs est videre, à quibus non recedo, sed in eis potiùs perseuero.

xivii. Item propono, quòd mortuo dicto domino Benedicto, statim cum priùs audiui processum per eum apud Perusium factum susse, licèt eius copiam vel certitudinem non haberem, dictum dom. Regem adiui, & coram eo & eius Curia desensiones meas, vt aliàs seceram, proposui solemniter, vt in gestis seu registris sux Curix plenius continetur; qui dom. Rex procedere commodè cum essectu in iis non potuit, nec probationes meas recipere, propter caussam, vt dictum est, sidei suprà dicta, meum

negotium contingentem.

Ex præmiss igitur maniseste concluditur, nos bono zelo & iuste in præmiss me & alios qui me sequuti sunt apud Anagniam processis per dictum dominum Benedictum impositis nos penitus innocentes existere, dictumque processum contra nos habitum seu factum per dictum dominum Benedictum nullum fore de iure; & si quid, quod absit, est iniustum, iniquum & perperam contra Deum & iustitiam attentatum, & ideò per vestram Sanctitatem processum ipsum debere nuntiari nullum & irritum, & quatenus de facto processit ad irritum reuocandum, & si quidest, quod absit, de iure tanquam iniquum & iniustum cum omnibus quæ exeo vel ob eum sequuta sunt, legitime reuocari: quæ pero per Sanctitatem vestram sieri & supplico, postulo & requiro, & mihi interim & ante omnia benesicium absolutionis ad cautelam impendi; osserens me ad probationem præmissorum, quatenus intentioni meæ sussit & requirit.

Escrit que Guillaume de Nogaret, & Guillaume du Plessis poursuiuans la condamnation de la memoire de Boniface, ont fait donner au Pape Clement V.

Le Roy & ses predecesseurs n'ont iamais reconnu personne que Dieu pour le temporel. N'ont iamais esté iugez pour le temporel & ses dépendances que par eux & leur Cour. Ont esté tousiours fort religieux & obeyssans à l'Eglise Romaine. Ont descendu les droits & libertez de l'Eglise selon les constumes du Royaume, par lesquelles quelques droits qui appartiennent de droit écrit aux Eglises, appartiennent de constume ancienne au Roy, & aux Seigneurs temporels, & pluseurs droits temporels qui deuroient appartenir au Roy de droit, appartiennent de constume aux Eglises.

Que les Roys de France ont fondé les Eglises de leur Royaume, ont pris soin de la conservation de leurs biens; ils y sont obligez iure principatus, & iure Rr is Les Eglises du Royaume sont en la garde du Roy, principalement les Cathedrales, & le Roy fait reparer, si l'on entreprend sur ladite garde.

La Cour Royale doit connoistre des successions des droits immobiliaires, soit au petitoire ou possessoire, soit qu'ils appartiennent aux Ecclesiastiques, & Eglises ou autres en demandant & defendant.

Le Roy non litigat nisi in Curia sua, modò non agatur de Fide.

Les Roys de France ont tousiours touy des Regales de plusieurs Eglises de leur Royaume: le Siege vacant le Roy iouit des immeubles iusques à ce que l'Euesque ait receu son temporel du Roy, & fait hommage. Le Roy & ses predecesseurs ont conféré les Benefices de plusieurs Eglises de leur fondation, & lors que le Roy tient la Regale il donne les dignitez, prebendes, & benefices de la collation des Euesques, quoy que les dits Benefices vaquent in Curia, & ce droit luy appartient iure Regio, vel notoria regni consuetudine. Qu'il y a quelques Barrons tant Ecclesiastiques que seculiers, qui iouissent de ces droits de Regale, qu'ils ont en sief des Roys, & en iouissent iure seculali & Regio.

Que les Roys de France ont conquis la ville de Lyon, ont fait eriger l'Archeuesché cum iure Primatiæ.

Aprés il y a quelques articles de l'Archenesque de Lyon, & de l'Enesque d'Autun, & de leurs droits. Du Comté de Lyon tenu en sief du Roy. Capitulum Lugdunen. tenet Comitatum. Que l'Archenesque de Lyon, & l'Enesque d'Autun ont tous fait le serment de sidelisé aux Roys de France, fors l'Archenesque d'aniourd'huy qui l'a refusé, & obligé le Roy d'ennoyer son armée en Lyonnois. Que les Roys de France ont en la garde de Lyon, le ressort & la sonneraineté, fors en ce dernier temps par rebellion. Exemple de S. Louis de l'acte de souveraineté qu'il sit dans Lyon, & son sils aussi; & ainsi ils concluent que c'est

ne soient du Royaume de France. Les Ecclesiastiques troublans la Iustice Royale, d'ancienne constume le Roy, quia spiritualitatem Prælatorum coërcere non debet, fait suisir leur temporel insques à ce qu'ils cessent le trouble.

erreur manifeste de dire que l'Archenesque de Lyon, son Eglise & leur temporel

Les Ecclesiastiques pour chose immeuble temporelle dainent respondre in Curia Regis.

Le Roy & ses predecesseurs ont tousiours fait garder les passages, quæ custodia passuum appellatur, pour empescher la sortie des choses dont le transport est desendu, & le Pape n'a droit de s'en plaindre, Rexqui iure suo vtitur, non potest inde culpari.

Il est inouy que le Roy sans estre ouy ny conuaincu soit declaré in sententiam canonis incidisse; ce que le Pape a fait.

Le droit de Patronage est de la connoissance du Roy & de su Cour ex antiqua consuetudine, & iamais aucun Pape n'a meu cette question au Roy.

Boniface en haine que ces crimes & heresies auoient esté publiquement découuerts en France, n'a trauaillé qu'à ruiner le Roy & son Estat.

Les procedures de Boniface contre le Roy ont esté reuoquées par son successeur Benedict. Nogaret demande copie de cette reuocation au Pape, asseurant qu'elle est dans les Registres. Prient le Pape de considerer la malignité de Roniface, d'auoir dit que le Roy disoit ne reconnoistre nul superieur. Car y a-t-il personne qui reucre & reconnoisse la Foy Catholique, les Sacremens, le Souuerain Pontife, & l'Eglise Romaine plus humblement que le Roy de France, qui a tousiours à l'exemple de ses peres reconnu cette superiorité?

#### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

De plus par ses lettres commençans Ausculta Fili, il dit que le Roy est excommunié, sans en apporter aucune cause ny preune.

Ex scripto valde prolixo, quod Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano domini Regis Franciæ milites, prosequentes negotium sidei inceptum contra Bonifacium dictum Papam defunctum, & eius memoriam, tradiderunt coram domino domino Clemente PP. V. Dei gratia summo Pontifice, per nobilem virum dominum Bertrandum de Rupenegada, militem, procuratorem suum ad hæc.

t. Onstat & est notorium toti mundo, quòd Reges Franciæ, iste qui nunc est, & progenitores ipsius, superiorem, nisi Deum solum, in temporalibus non nouerunt. Sic est perpetuò à tempore generationis eorum obtentum: sic sancti Patres, Summi Pontifices: sic Imperatores, qui præfuerunt ante Bonifacium, seruauerunt, Extra. qui fili sunt legit. c. per venerabilem. Nec Reges Franciæ super rebus, vel iuribus quibuscunque temporalibus, vel eis adhærentibus, vel annexis, ad honorem, vel statum regni sui spectantibus, vel eis annexis, iudicium receperunt per alium quemcunque in mundo, nisi per se, & curiam suam. Et hoc est notorium toti mundo, & Ecclesiæ Romanæ semper suit, & Bonifacio supradicto.

11. Item notorium est toti mundo, quòd Rex, qui nunc est, & eius progenitores, inter mundi Principes, in religione Fidei coruscarunt, & pro Fide, ac omnibus, quæ ad Fidem pertinent, Ecclesiæ Rom. Prælatisque suis semper obedientes sucrunt, & erunt, Domino concedente, honorem, & reuerentiam matri Ecclesia seruauerunt, iura & libertates Ecclesiæ custodierunt, & defenderunt, secundum consuetudines regni: per quas forsan iura quædam, quæ de iure scripto pertinentad Ecclesias, pertinent de antiqua consuctudine ad Regem, seu adalios dominos temporales, pluráque iura temporalia, quæ pertinere deberent de iure scripto ad Regem, seu ad alios dominos temporales, pertinent de consuetudine ad Ecclesias dicti regni, & hoc diuersimode, secundum diuersas

consuctudines diuersarum partium regni ipsius.

111. Item certum, notorium & indubitatum existit, quòd Rex & reges, qui fucrunt, fine medio, vel mediate, fundauerunt Ecclesias regni sui, & cas dotaucrunt, & hæreditatibus pinguibus, & bonis immobilibus, ditauerunt, ad expendendum ipsorum bonorum fructus, & reditus, in cultu diuino, & aliis bonis operibus, in regno prædicto; & consueuerunt defendere Reges prædicti, ne bona Ecclesiarum prædicta dissipentur, vel expendantur ad alios vius, quam ad quæ collata funt, fine confeniu & voluntate eorum. Et si aliud siat, æstimat sieri per rapinam ipse, suique regnicola, & sui progenitores prateritis temporibus astimarunt, & iure sui Principatus, quo tenentur ipsas Ecclesias custodire, & ex iure patronatus ipfarum Ecclesiarum. Et ideo summi Pontifices, qui dictum Bonifacium præcesserunt, nunquam decimas, vel impositas similes fecerunt Ecclesiis dicti regui, sine Regum consensu, qui fuerunt pro tempore.

Iv. Item certum est, notorium, & indubitatum, quòd plutima Ecclesiæ dicti regni sunt de speciali gardia domini Regis prædicti; & specialiter Cathedrales Ecclesiæ dicti regni : & cum gardia ipsa, vel dictæ Ec-

317

clesiæ offenduntur per violentiam, vel iniuriam aliquorum, in præiudicium didæ gardiæ, Regesipsi, exsuo officio, denunciante quocunque, inquirere de his consueuerunt, & facere emendari offensam factam Ecclesiis, & sibi iniuriam gardiæ suæ; quod est in fauorem Ecclesiarum regni ex consuetudine introductum, de cuius contrario memoria non existit, nec Ecclesiæ dicti regni pro omni thesauro mundi permitterent istud tolli.

v. Item certum est, notorium, & indubitatum, quòd de hereditatibus, & rebus, & iuribus immobilibus, ad ius temporale spectantibus quibus-cunque, siue petitorio agatur, vel possessorio, siue pertineant ad Ecclessas, & personas Ecclesiasticas, vel dominos temporales, agendo, & defendendo, cognitio pertinet ad Curiam temporalem; specialiter autem domini Regis ipsius.

v 1. Item certumest, notorium, & indubitatum, quòd in causis quibuslibet, ad Fidem Catholicam, vel quæ merè spirituales noscuntur, non spectantibus, quæ Regem Franciæ tangant, agendo vel desendendo, Rex non litigat, nec litigare debet, vel tenetur, de consuetudine notoria, nisi in Curia sua, semper à tanto tempore, de quo in contrarium memoria non existit.

vii. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd Rex Franciæ habeat, & sui progenitores habuerunt semper, iura Regalia in bonis immobilibus Ecclesiarum plurimarum venerabilium regni sui: nominatim cum vacant Ecclesiæ, quæ habent temporalitates, quæ ab eo mouent: & Sede vacante, consueuerunt Reges Franciæ fructus & reditus recipere bonorum immobilium corumdem ad Prælatum Ecclesiæ spectantium, quousque nouus Prælatus venerit, & temporalitatem receperit per manum Regis ipsius.

viii. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd vbicunque principalis obligatus, modo quocunque, cuiuscunque status vel conditionis existat, tenetur Regi Franciæ, solus Rex, vel Curia sua de debito cognoscit huiusmodi, & ipsum debitorem per captionem bonorum distringit: & tam ipse, quàm cius antecessores, hoc sacere ab antiquo consucuerunt, & à tanto tempore, de cuius contrario memoria non existit.

Rex prædictus vsus est, & tam ipse, quam eius prædecessores vsi suerunt, & sunt, & consueuerunt conferre dignitates, benesicia & præbendas plurium Ecclesiarum, quæ de sundatione Regum ipsorum existunt: nec dictus dominus Rex, qui nunc est, aliter vsus est, quam sui progenitores hactenus vsi suerunt; & eo modo vtitur, & vsus est suo tempore, quo sui progenitores & antecessores vsi suerunt, tanto tempore, de cuius contrario memoria non existit.

x. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd dictus dominus Rex habet iura regalia vniuersa in regno suo: sed inter catera iura regalia, habet ius percipiendi fructus omnes, reditus, & prouentus Ecclesiarum cathedralium vacantium, & suos faciendi, qui de sua Regalia existunt, quandiu vacant: Et quum præsicitur nouus Præsatus illis Ecclessis, Præsati huiusmodi ab ipso Rege temporalitatem recipiunt, post sidelitatem sibi præstitam, vel homagium: quo iure Regalium dictus dominus Rex vsus est, tam ipse, quàm eius prædecessores Reges Francia vsi sunt, tantis temporibus, de quorum contrario memoria non existit.

x1. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd dictæ Ecclesiæ, in quibus dominus Rex prædictus habet Regalia prædicta, de fundatione Regum Franciæ, suorum prædecessorum, existunt.

vacant dictæ Ecclesiæ, in quibus dictus dominus Rex habet Regalia, idem dominus Rex donat, & donare consueuit, dignitates, & præbendas, & Benesicia, quorum collatio modo quocunque pertinere potest ad Prælatum illius Ecclesiæ, eo tempore quo existant ibidem, siue ibidem vacent prædicta Benesicia, præbendæ, vel dignitates, vel in Curia Romana, vel alibi vbicunque.

xIII. Item, quòd prædicta iura pertinent, & pertinere debent ad dictum dominum Regem, & ad suos prædecessores, iure suo regio, vel consuetudine regni Franciæ notoria: & tam ipse, quàm eius prædecessores, in saisina & possessione, vel quasi, iurium omnium prædictorum, & singulorum existunt, tanto tempore, de cuius contrario memoria non existit.

x I v. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd iura Regalia aliquarum Ecclesiarum, quæ habet in Ecclesiis prædictis dominus Rex prædictus, progenitores ipsius domini Regis, & prædecessores eius in regno, dederunt in seudum aliquibus Baronibus suis tam Ecclesiasticis, quàm sæcularibus: qui Barones Regalibus'illis vtuntur & fruuntur, sedibus Ecclesiarum ipsarum vacantibus, iure suo seudali, & iure regio, à quo suum ius mouet: & ideo ius Regale vocatur; quo iure dicti Barones vtuntur, nominibus suis & nomine regio, & vsi sunt tanto tempore, de cuius contrario memoria non existit.

x v. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd cùm ciuitas Lugdunensis tempore primitiux Ecclesia suisset ad Fidem Catholicam prima conuersa, & postea in manus Insidelium deuenisset, Rex Francia qui tunc erat, vi armorum, & sanguine rutilante suorum, conquisiuit dictam'ciuitatem Lugdunensem, cum omnibus iuribus suis & pertinentiis, ad Fidem Catholicam, & cultum diuinum ciuitatem ipsamredegit, iurissicione sua regia; & ibidem fundauit Lugdunensem Ecclesiam cathedralem: & quia ciuitas ipsa tempore Insidelium pracedenti Archissamines habuerat, & pristinis temporibus prima sedes suerat Galliarum, vt moneta Lugdunensis testatur, dictus Rex sedem ipsam Archiepiscopalem erexit, & erigi secit, cum iure Primatia super Ecclesias Galliarum: quo iure Primatia Archiepiscopi Lugdunenses longis temporibus vsi fuerunt.

av I. Item certum & indubitatum existit, quòd Rex prædicus sundator Ecclesiæ Lugdunesis, castris, villis, terris, & possessionibus, quas nostris temporibus obtinuit dica Ecclesia Lugdunensis, eam dotauit, & iura Regalia (quæ Regalia in singulari appellantur) in seudum dedit & concessit Episcopo, & Ecclesiæ Eduensi: & è conuerso Regalia dictæ Eduensis Ecclesiæ dedit, & concessit in seudum Archiepiscopo, & Ecclesiæ Lugdunensi; quam similiter Eduensem Ecclesiam sundauit & dotauit Rex prædictus, sidelitate ab vtroque, eorúmque successoribus, sibi, suisque successoribus præstanda, pro temporalitatibus prædictis retenta.

x v 1 1. Item certum, notorium & indubitatum existit, quòd Archiepiscopi Lugdunenses, qui suerunt pro tempore, quotiens vacauit Ecclesia Eduensis, & vicissim Eduenses Episcopi, quotiens vacauit Ecclesia

Lugdunensis, vsi sunt ad inuicem & vicissim dictis Regalibus tempora-

litatum ipsarum.

3.

xvi i I. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd antiquitus Comes Lugdunensis Comitatum suum in seudum tenebat à Rege Franciæ, quem Ecclesia Lugdunensis acquissuit ex permutationis causa, cum omnibus castris, leudis, seu pedagiis, seudis, & reditibus, iuribus, & pertinentiis Comitatus ipsius à Lugdunensi Comite, qui tunc erat, de consensu, auctoritate, & consirmatione Regis Franciæ, qui tunc erat, à

quo dictus Comitatus in feudum mouebat.

firmatione Regis prædicti, ex causa permutationis prædictæ, dedit Comiti memorato magnas terras, hæreditates, & castra; quas Foresij Comes impræsentiarum possidet, qui de progenie dicti Comitis Lugdunensis, qui erat etiam Forensis Comes, noscitur descendisse; de quibus omnibus existunt litteræ, priuilegia, & publica monumenta. Hinc est, quòd Capitulum Ecclesiæ Lugdunensis, quod pro maiori parte dictum Comitatum possidet, & de temporalitate fundationis prædictæ Ecclesiæ suæ obtinet magnam partem, signo sloris Lilij, in suo sigillo impresso, vsum semper suerit.

xx. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd pro temporalibus Ecclesiarum suarum Archiepiscopi Lugdunenses, & Episcopi Eduenses, qui suerunt pro tempore, præstiterunt, & præstare consueuerunt sidelitatem Regibus Franciæ, qui similiter suerunt pro tempore, cùm ad administrationem suorum Episcopatuum veniebant; vsque ad tempus Archiepiscopi Lugdunensis, qui nunc est, qui malo ductus consilio, in suis temporalibus rebellis suit domino Regi prædicto, propter quod oportuit dominum Regemad coercendum rebellionem huiusmodi, & ad iuris sui conservationem, exercitum suum ad partes mittere Lug-

dunenses.

xx1. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd nullis temporibus præteritis, ab eo, quo ciuitas Lugdunensis fuit ad manus Christianorum redacta per Regem Franciæ memoratum, nullus vnquam Princeps terrenus, præter Reges Franciæ, ius regium, vel superioritatis quodeunque super Archiepiscopos, & Ecclesiam Lugdunensem in Ecclesiæ temporalibus habuit; licèt aliqui Archiepiscopi proditiosè aliquibus aliis Principibus aduocasse suum temporale dicantur, ignorantibus tamen Regibus Franciæ, qui fuerunt pro tempore, quibus per hoc non potuit generari quodquam præiudicium, nec contra eos, vel in corum præiudicium, causa possessionis mutari de iure; maximè cum semper in possessione fuerint & saisina iuris regij superioritatis prædictæ in temporalibus eiusdem Ecclesiæ Lugdunensis, tam recipiendo sidelitatem à singulis Archiepiscopis suprà dictis, quam sede Lugdunensi vacante, capiendi & exercendi prædicta Regalia per fideles suos Episcopos Eduenses: cùm is possidet, cuius nomine possidetur, dominusque sidei possidet per vassallum.

XXII. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd dictus dominus Rex, progenitorésque sui Reges Franciæ, qui sucrunt pro tempore, ius superioritatis & gardiæ in temporalibus Ecclessæ Lugduncus exercuerunt, quotiens ad eos recursus est habitus, & quotiens opus suit, tanto tempore, de cuius contrario memoria non existit.

XXIII. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd dictus domi-

dominus Rex, progenitorésque sui, ius ressorti, ad ius regium', & superioritatem, pertinens; atque gardiam exercuerunt inconcusse, in ciuitate Lugdunensi, quadraginta anni sunt elapsi, & ab eo tempore citra, continue; licet Archiepiscopus prædictus, qui nunc est, interuertere voluerit possessionem iuris huiusmodi domino Regi prædicto: & distrinxerunt dictis temporibus temporalitatem dictæ Ecclesiæ Lugdunensis, & iustitiauerunt, quoties opus fuit, propter impedimenta, & inobedientias Archiepiscoporum, qui fuerunt pro tempore, vel Capituli, vel gentium corundem, quas faciebant in præiudicium superioritatis, vel gardiæ domini Regis prædicti. Quò d'si interdum, & pluries, damnificata fuerit, hoc non contigit ex culpa dicti domini Regis, vel suorum, quem oportebat coërcere dictos Archiepiscopos, & Capitulum, propter impedimenta, & inobedientias corumdem. Et locum habebat iuris regula, scilicet, Qu'èd quis ex culpa sua damnum fecerit, sentire non videtur. Et alibi scriptum est, quòd' Damnum, quod inferunt magistratus propter inobedientias coërcendas, iure licito videtur illatum. D. ad leg. Aquil. quemadmodum. §. magistratus. Et, ve exemplis viamur, tempore B. Ludouici, cum iuit Tunitium, requisitus Rex ipse, dum fecit transitum per Lugdunum, ab Archiepiscopo, qui tunc erat, & Capitulo Lugdunensi, ciues Lugdunenses coërcuit, & fortalitia, quibus se munierant contra Ecclesiam Lugdunensem, dirui fecit, tanquam superior, & gardiator Ecclesiæ ipsius, quæ coërcere non poterat ciues ipsos. Et cum Rex prædictus postmodum decessisset apud Tunitium, filius eius Rex Philippus, de Tunitio reueniens, & transiens per Lugdunum, requisitus ab Archiepiscopo & Capitulo memoratis, diruit iterum fortalitia, quibus dicti ciues se iterum munierant contra eos. Est igitur erroneum dubitare, an Lugdunensis Archiepiscopus, Ecclesiáque Lugdunensis, & eius temporalitas sint in regno, cum prædicta sint clara sic, & notoria, quòd nulla possunt tergiuersatione celari.

xx i v. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd cùm Prælati, vel corum Officiales, per iurisdictionem suamspiritualem impediunt & perturbant iurisdictionem temporalem, notorie sic, quòd negari non potest, dominus Rex prædictus, de antiqua consuetudine dicti regni, quia spiritualitatem Prælatorum coërcere non debet, distringere porest temporalitatem talium Prælatorum, quousque cessent ab impedimento prædicto. Quod non est à iure longè remotum, cum super actionibus realibus, vel in rem scriptis, pro rebus immobilibus, & temporalibus, spectantibus ad quemcunque, vt super iuribus quibuscunque, rerum immobilium temporalium, siue possessorio, siue petitorio agatur, pertineat cognitio, per totum regnum, ad Curiam temporalem, siue illa iurisdictio temporalis ad Regem, vel Prælatos pertineat, vel Barones. Cùm igitur actio mihi pro vindicanda iurisdictione mea, & negandi, in rem mihi competat contra eum, qui me in ea impediat, vel se in ea sus habere contendat, vel me in ea quocunque modo perturbet, sequitur quòd si Prælatus, vel Clericus, me in mea iurisdictione impediat temporali, in rem actione negatoriamilii tenetur, & ipsum per eam propter hoc possum coërcere. Si ergo est notorium, non oportet quòd in rem agatur, sed per facti executionem meam possessionem defendam, etiam vi, si sit necesse, vel iudex superior talis impedientis violentiam coluhebit, & in possessione mea vim mihi fieri prohibebit. D. Si vsus fructus petatur.l.vtifrui. S. quanquam. & S. vtru... & Si seruit.vindic.l.y. Devi & vi armat. 1.1. S.vimvi. & l. iy. S. cumigitur. & C. vti posid. l. vnica. Cum igitur Prælati

& Clerici pro rebus temporalibus immobilibus & iuribus litigent, & respondere teneantur in Curia regia, de consuetudine regni notoria, & de iure, vt 8. dist. quo iure. cum similibus: quid mirum si Rex in dicto casu Clericum, vel Prælatum coërceat captis pignoribus temporalitatis suæ, quem Rex in casu licito iustitiare potest, & debet? Prælati namque & Officiales corum, per censuram coërcent Ecclesiasticam cos, qui iurisdictionem corum impediunt spiritualem iniusté. Et dicto iure coërcitionis, de quo suprà diximus, dominus Rex vtitur, & tam ipse, quàm cius prædecessores vsi sunt, tanto tempore, de cuius contrario memoria non existit.

. . 4

xxv. Item certum, notorium, & indubitatum existit, quòd dominus Rex prædictus custodiri fecit, & tam ipse, quam eius prædecessores, custodiri fecerunt, tantis temporibus, de quorum contrario memoria non existit, introitus & exitus regni, quæ custodia passuum dicitur, propter res abstrahi vetitas de regno prædicto, vt est videre de lana, billone, auto, argento, equis armorum, & etiam tempore necessitatis, cibariis: maxime autem, & strictius, dicti passus custodiuntur tempore guerræ, quam pacis. Et quia tempore Bonifacij, & eo, vt fertur communiter, procurante in parte, guerræ erant in regno prædicto, partibusque diuersis, cum Rex ipse neminem inuadebat, sed regnum suum solummodo defendebat, etsi forsan ex tali custodia retardenturaliqui, regnum exire volentes, siue de regno, vel transeuntes, vel impediantur in rebus vetitis extrahendis, & ob hoc damnum aliquod sustineantitinerantes ad Romanam Curiam, vel alibi, Rex, qui iure suo vtitur, inde culpari non potest. Et si per iniuriam custodes passuum lædant aliquem, vel fraudem in officio suo committant, Regi culpa non debet imputari, dum tamen certioratus iustitiam exhibeat de iisdem. Mala enim Regis electio custodum talium, non potest ascribi Regi, cum ipse ponat illos, quos bonos reputat, & qui boni sibi dicuntur præsidentes in officiis suprà dictis, qui ministros alios adhibent sibi necessarios, cum per se complere non possent. Nec est, nec vnquam fuit, nec erit in perpetuum, quominus etiam sine dominorum culpa mali tales reperiantur ministri. Nec potest ignorans dominus reprehendi, dum tamen, cum sciuerit, iustitiam adhibeat. in cuius exhibitione iustitiæ Rex in defectu non fuit. Crudele foret igitur, proditiosum, & dolosum, quòd dictus Rex, qui nullam fecit in præmissis iniuriam, inauditus, non confessus, non conuictus, declaretur in sententiam Canonis incidisse, sicut dictus Bonifacius, ex suo doloso proposito, non per sententiam, sed per suas epistolas, faciebat. Cum etiam alij Reges terrarum, quinimo plures ciuitates & castra, in plerisque partibus simili iure vtantur, quo vtitur Rex Francorum prædictus: Quibus iuribus, ex necessaria consuetudine dictiregni (quæ potest, & debet, dici vetustas) tam ipse, quam eius antecessores, vsi sunt continue, tantis inconcusse temporibus, de quorum contrario memoria non existit: nec cuiquam alteri sancti Patres, summi Pontifices, qui dictum Bonifacium præcesserunt, vnquam Regi Franciæ, vel aliis Principibus, quæstionem mouerunt de præmissis; de quibus, maximè temporalibus, seu ad ius temporalitatis, seu regiæ maiestatis, spectantibus, solum ad di-Etum Regem, & eius Curiam, cognitio pertineat, si quis forsan vellet super eis quæstionem referre: Cum etiam super iure patronatus Ecclesiarum, in plerisque partibus dicti regni, ad ipsum dominum Regem, & cius Curiam, cognitio pertinere noscatur, ex antiqua consue-

tudine prædicta: Cumque dictus Bonifacius nulli alij Principi super iuribus præmissis, vel similibus, vnquam mouerit quæstionem, cumque insuper, inter catera regna mundi Fidei religio, honor, & obedientia ad Sedem Apostolicam, & Ro. Ecclesiam, Ecclesiarum libertas, atque defensio, & iurium Ecclesiarum ipsarum exhibitio, in regno Francia obseruentur, & custodiantur præcipuè: Cúmque in regno ipso, tam per Regem, quam per alios, antequam dictum Papatum teneret, & post, honores, & obsequia, dictus Bonifacius semper receperit, inter catera regna mundi: Cum sciret insuper, tempore, quo fuit impetitus super hæresi, & schismate, per dictos dominos Columnenses, & postea, apsid Regem, & magnas alias personas, in dicto regno, de eisdem hæresi, & schismate, quæsitum, vt superius est narratum, clarum, certum, & indubitatum existit, quòd in odium Fidei Catholicæ, pro defensione hæresis eius, & schismatis, odium conceperat contra dictos Regem, & regnum, & totis suis studiis ad corum exterminium vigilabat, ac etiam properabat, & procedebat, tam ad dictos actus nefandos, quam alios, per me Guillielmum de Plasiano, in viam prouocationis, propositos, & adhucalios præter ipsos & ad omnes in litteris, seu earum tenoribus, per dictos excipientes, in suis scriptis productis, contentos, excedens Patrum sanctorum terminos, falsas adinuentiones, & fucatos colores inueniens, ad suos desendendos errores. Et sie non obstant, sed clarè de calumnia & hæreli fautoria conuincunt dictos excipientes, per eos proposita, & producta, contra dominum Regem prædictum: maxime cum tenores litterarum dicti Bo. & processuum habitorum contra dominum Regem prædictum, producunt; qui processus, & litteræ, tanquam perperam, & temerè attentati per Bonifacium, fuerunt per dictum dominum Benedidum, prædecessorem vestrum, annullati, & quatenus de facto processerunt, reuocati Quæ omnia dicti excipientes nouerunt, & in Curiæ, Pater sancte, debent contineri registris, quæ petimus super ils per nos inspici, & videri. Et cum contra dominum Regem ex præmissis dicti excipientes non possint intentionem suam, ad insmicitias ostendendas, fundare, multo minus aduersus dictos Comites dom. Ludouicum filium Philippi Regis, Comit. Ebroic. Guidonem Com. S. Pauli, Ioannem Drocens. Com. vel aduersus nos, Guill. de Nogareto, & Guill. de Plasiano, milites, vel alios de regno prædicto. Et attendite, Pater sancte, si dictus Bonifacius ex doloso proposito mouebatur, cum Regi Franciæ in prædi-Etis suis litteris imponebat, quòd idem dominus Rex contenderet se superiorem non habere. Quis enim, quoadea, quæ ad claues regni cœlorum pertinent, & Fidem Catholicam, & Ecclesiastica Sacramenta, summum Pontificem, & Ecclesiam Romanam, sic humiliter, sic reuerenter, sic deuotè recognoscat, sicut Rex Franciæ prædictus, & sui progenitores, semper superioritatem huiusmodi recognouerunt? Quis alius Christianus inuenitur in mundo Princeps, vel alius, qui in his talem, tantamque reuerentiam, & deuotionem, exhibeat Ecclesia Rom. sicut Rex Franciæ prædictus? Certè nullus.

Præterea qualiter poterat, nisi ex suo doloso officio processisset, per prædictas litteras clausas (Ausculia sili) dicto domino Regi directas, & per clausas litteras, dicto domino Ioanni Monacho missas definitiue, pronunciare, sine omni causa cognitione, & de re, quorum interest non audi-

tis, proferre sententiam? Certè nusquam.

Item aduertite, qualiter in litteris (Auscultasili) prædictis, ac si esset li-

quidum, & clarum, per legitimum processum habitum, dicebat dictum dominum Regem excommunicatum, & excommunicationem se extendere super omnibus præmissis articulis, in quibus ius, quo dictus dominus Rex viitur, clarum, notorium & indubitatum existat, vt superius est præmissum, & adeius regiam dignitatem, & cognitionem, pertinere noscatur. Inspicite etiam, Pater sancte, quod, sicut si voluisset ordinare de vno modico Prioratu, in capite, & in membris, sic se velle dicebat disponere etiam temporaliter, quod ad eum pertinere non poterat, esto quod Catholicus Papa suisset, super omnibus dictis iuribus, claris, & lucidis, dicti domini Regis, & regni, & de statu regni in vna vice disponere, & ad hoc conuocationem Prælatorum & doctorum dicti regni, se sacere prætendebat? Legimus in Isaia, Fatuus fatua loquitur: & certè suum prauum propositum fatuè ostendebat.

Le commencement de ce grand écrit, est vne louange des Roys de France, qui ont, dit-il, esté de tout temps zelateurs de la Religion, ayant mis tout leur soin, leurs vies & celles de leurs suiets pour la defense de l'Eglise, & n'ont iamais souffert l'oppression de l'Eglise par les tyrans & schismatiques. En suite il louë l'Eglise Gallicane.

Exagere le miserable estat de l'Eglise sous Boniface, & declame en general contre ses vices. Puis vient au particulier.

1. Art. Qu'il ne croyoit l'immortalité de l'ame, & le prouue par plusieurs actions de Boniface.

11. Article. Il ne croyoit pas la vic eternelle. Disoit qu'il aimeroit mieux estre chien que François, disoit de grandes iniures du Roy de France: en riant il disoit contre le Roy, non habemus superiorem in terris. Ecce superbia, per Deum ista superbia suppeditabitur.

111. & I V. Qu'il ne croyoit pas la realité du Corps de I E S V S-C HR I S T en l'Eucharistie, par ses façons de faire à l'Eglise, & autres actions.

v. Fornicatio non est peccatum, nec fricatio manuum. Il y auoit plus de trente ans qu'il ne s'estoit confesé.

VI. Qu'il renuerseral Eglise pour ruiner la France, & en remarque plusieurs histoires, & par là tendoit à l'auancement de sa famille. Medita aussi la ruine des Colonnes, & de ceux de Terrano. Et comme il auança la mort du Pape Celestin.

VII. Il approuua vn liure d'Arnaud de Villeneuue condamné d'heresie.

VIII. Se fit eriger des statuës d'argent & de marbre, pour se faire adorer. Et disoit, Papa cit dominus omnium temporalium & spiritualium, est dominus mundi.

IX. Il auoit un demon familier. Il le proune par plusieurs histoires & exemples, & nomme les Magiciens dont il se servoit. Il avoit un anneau de magie, & lors qu'il sut éleu Pape il l'auoit à la main; le Roy de Sicile le veit & plusieurs Cardinaux aussi: Et ledit Roy ayant les yeux sichez sur cet anneau, Boniface luy demanda pourquoy il le regardoit si sixement, & luy offrit. Ce Roy luy répondit en François, le n'en veux pas, gardez vostre Diable. Parle des suffumigations aux demons.

Le x. idem que le 1 x.

XI. Disoit que le Papene commettoit simonie, qui est une heresie. Vendoit les Benesices.

XII. Mettoit la guerre entre les Princes. Il allegue nombre d'exemples des violences commises contre les Colonnes pour les ruiner. Disoit que le Pape n'est

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 325

point Pape, si la guerre n'est entre les Princes, & la discorde entre les Car-

XIII. Disoit, Gallisunt hæretici, & impingebant in articulum, Vnam sanctam Catholicam, & ideò voluit edere constitutionem quam in consistorio legi fecit, quæ incipit, Vnam sanctam Catholicam. Et difoit que tous ceux qui tenoient que tout le monde n'estoit pas suiet au Pape au temporel, estoient heretiques. Que les François n'estoient pas Chrestiens, parce qu'ils ne croyoient pas estre suiets du Pape au temporel.

XIV. Sodomite. XV. Homicide, ayant fait tuer plusieurs personnes en sa presen-

ce tant clercs que lais: En rapporte les exemples.

X VI. Ne croit point au Sacrement de Penitence. En rapporte des exemples.,

XVII. Se faisoit reueler les confessions, & en suite de cela faisoit de grands maux, & il y en a beaucoup d'exemples notables.

XVIII. Il mangeoit de la chair en tout temps, & y en a beaucoup d'exemples.

XIX. Il auoit beautoup méprisé l'Ordre des Cardinaux & des moines noirs. De Cardinalibus plura, & de leur charge en l'Eglise. Et disoit que le monde iroit mieux s'il n'y auoit point de Cardinaux, & qu'vn seul Pape. Il extorquoit l'auis des Cardinaux. Ioannes Monachi Card. se formalisant de cela, il s'écria & luy dit, Picarde Picarde, tu habes caput Picardicum, sed per Deum ego piccabo te, & faciam in omnibus velle meum. Il y a dans cet article plusieurs histoires notables des actions de Boniface contre les Cardinaux.

XX. Neant. XXI. Parle du dessein qu'il auoit de ruiner la France. É ne faissoit rien pour les autres Roys, & ne leur accordoit aucune grace, qu'à condition de faire la guerre contre la France. Histoires notables pour cela des Roys d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, & des Flamens.

XXII. Qu'il auoit abandonné la Terre Sainte, & tourné à son profit l'argent contribué pour cela. Histoires sur ce fait. ¿Qu'il a enrichy ses parens des biens de l'Eglise per fas & nefas.

XXIII. Simoniaque public vendant les Benefices, & dispenses; a mis une taille sur toutes les Eglises.

A pris les biens des Colonnes, & les a donnez à ses parens.

XXIV. A rompu plusieurs mariages. Histoires notables sur ce.

XXV. A cruellement traité le Pape Celestin. Il y a quelque chose de particulier de la mort dudit Celestin.

Soussient que le Pape ne peut ceder le Pontificat.

apostatas.

XXVIII. Ne croyoit ny Paradis ny Enfer.

Au tresor coffre Boniface num. 795.

# Notabilia quadam, & rationes iuris. & articuli in facto Bonifacij.

A RTICVLI propositi per assumptionem in regno Francorum factam & in ipsa, & assistentiam serenissimi & Christianissimi domini Regis Francorum ad dictæ assumptionis prosecutionem, facta ad hoc ad honorem sanctæ Dei Ecclesiæ, & omne periculum eliminandum de ipsa, Domino concedente, deliberatione Concilij per Ecclesiam Gallicanam, quæ totius sanctæ Ecclesiæ est præcipuum & nobilissimum membrum, & vt ex gestis Ecclesiæ liquidò patet intuentibus ipsa, semS s iii

8

per per Christianos Francorum Reges ac regnum, clerum, & populum sidelem & Deo deuotum, in side semper constantissimum Gallicanum, fuit' contra hæreticos inlegitimos & schismaticos & tyrannos, & ipsas etiam hæreses & schismata succursum feliciter, ac plane prouisum Ecclesiæ sanctæ Dei, & Christo, sidelibus ipsius Ecclesiæ membris innocentibus inlicité & iniusté oppressis per inlegitimos hareticos, schismaticos & tyrannos \* \* \* in ipsa. Semper enim Christianissimi Francorum Reges, à tempore cui non existit memoria, vt ex Registris, Chronicis, & gestis Ecclesiæ paret, fuerunt sanctæ sidei defensores, cunctarum interemptores hæresum, & schismatum fugatores, protectores sanctæ Dei Ecclesix, currus Israël, & auriga eius, id est, vniuersorum Christi sidelium: ideo Deus omnipotens prouidens Ecclesiæ sanctæ suæ, quam proprio fanguine dedicauit, stabiliuit, & formauit thronum & regnum illud prærogatiuæ priuilegio singularis, vt ibidem in litteratis luceat & vigeat sapientiæ & scientiæ fons ad faciendum iudicij veritatem, discernendum inter lepram & lepram, sanguinem & sanguinem, lucem & tenebras, æquum ab inæquo, iustum ab iniusto, verum à falso, sidem ab erroribus, errores à vera fide; & in throno Reges, ac regno quod Deus in æternum stabiliat, ad honorem suum & Ecclesiæ suæstatum vigeat, consistat strenua armorum potentia, gloria & omnis fortitudo decoris; hæc sunt duo luminaria magna, quæ Dominus in regno ipso constituit, vbi est sidei stabilitas & solidum sirmamentum: nec immeritò tantis dotibus thronum illum & regnantem in ipso ditauit Altissimus, cum ab aterno & auo illius sancti regni Reges, non personarum suarum, non subditorum suorum, non expensarum parcendo periculis & immensitatibus, publica anteponentes priuatis, eligentes labores spontaneos, vt pacem & quietem Dei Ecclesiæ præpararent; vt verus ille Barac filius Abinoem ob liberationem oppressi populi Domini, pro salute sidelium, desensione veræ sidei & Ecclesia, & pro pulsatione schismatum & errorum contra hareticos & schismaticos ac tyrannos in Dei Ecclesiam debacchantes se quasi in præceps & baratrum dederunt, discrimini, laboribus & sumptibus se expofuerunt innumeris, & periculis tradiderunt, vulpeculis habentes caudas colligatas ad inuicem contrahentes, Domini Dei Sabahot vincam quæ extendit palmites suos vsque ad mare, & vsque ad flumen propagines suas, vastantibus & destruentibus, materiam eius vindemiantibus, & exterminantibus eam, apris de silua & singularibus feris eradicantibus eam in omnino centia veritatis diuinæ, cuius dextera plantauit cam, refiltentes viriliter, & in fauillam æstiuæ arcæ, quæà vento rapitur redigentes eassem: sicque per ministerium ipsorum Deus omnipotens omnibus ab ipsa purgatis erroribus & aduersitatibus, diutius concessit Ecclesia magnam potestatem & pacem: propositi inquam contra Benedictum Gayetanum hareticum & tyrannum, & inlegitimum Ecclesiæ detentorem, perita ad hoc congregatione generalis Concilij & concessa, Christianissimo & serenislimo principe domino Rege Francorum offerente in fauorem fidei & veritatis & iustitiæ in dicto generali & ad hoc congregando Concilio magnitudinis Excellentiæ Regiæ personalem præsentiam, assistentiam, & tauorem, zelo fidei & domus Dei accenso, que sub ipso B. facta erat bonorum omnium solitudo, & spelunca latronum facta erat, quia columba seducta non habens cor, & præsidentes in ipsa rectum abominabantur iudicium, iusta & recta omnia peruertentes, adificantes vrbem beatam Ierusalem in sanguinibus & in iniquitate, facta erat iam extera semini suo

vero, & germina adulterina & spuriamina plantata in ipsa, facta erat propter immundiciam corruptam putredine pessima; nullain ea lex; nullus Dei metus, nulla fides, nullum iusiurandum, nulla resigio, perfidia & crudelitas plusquam Punica: stupor & mirabilia inaudita siebant in ipsa, omnibus in ea ambulantibus in cordis sui pessimi prauitate, inuenti sunt in ea impij insidiantes, vt aucupes laqueos ponentes & pedicas, ad capiendos viros, sicut decipula plena auibus, sic domus eorum plena dolo: & ex iis impinguatus, dilatatus, recalcitratus idem B. dereliquit Dominum, ambulans post blasphemias, idololatrias, ariolationes, diuinationes, nigromantias, & matheses, ac veneficia vana, iam proh dolor! adimplens quod in abominatione scribitur in Propheta. Alter Rex Babylonis schismaticus, hæreticus, inlegitimus, inregularis, & nichil nichil prorsus summo Sacerdotio dignum habens. Idem B. sedebat in biuio, in capite duarum viarum diuinatione \*\* eorum mittens sagittas in esfusionem sanguinis innocentis, interrogans idola, \*\*\* demonum consulens ad dexteram suam, faciens divinationes super Ierusalem: iam proh dolor! alter Alchimus impius, sequens secundum nomen suum consilij vanitatem, summam putans gloriam, side rupta, iureiurando violato, transgresso fœdere, liberè debacchatus est in innocentes ciues, cæde innocentum & ciuium suum extruens triumphum: iam proh dolor! idem B. Alchimus impius factus præcepit ac destrui voluit muros domus sanctæ interioris, id est, Apostolicæ veræ sidei vnitatem, & destrui opera Prophetarum, & cœpit destruere, sed à Domino præcedente diuinæ veritatis omnipotentiam, & Regis sublimitatis fauore percussus est paralysi, immani rabie dissolutus, & impedita sunt opera eius, & occlusum est os ipsius, & mortuus est cum dolore & tormento magno. Porro & si vastator defecerit, desierit debacchator, sinem vulnerator habuerit, vulnerata tamen Christi sponsa Sion, quasi pertimens doloris angustias ve puerpera, vulnera sua multa, propriam plagam suam, & vulnus liuidum suam ipfius animam pertransiens, circumligari quærit; sanari medicamine & foueri olco miserationis diuinæ, sermone Dei omnipotentis sanantis omnia, à Regalibus sedibus venientis, vt suprà dicto Rege & regno in hoc cantante Domino veritatis sollemnia Domino sponsæ suæ miserator Dominus miserias miseratus det voci sux vocem virtutis, & ipsius ministerio, sicut & prædecessorum suorum semper hactenus actumest, Ecclesia reparata de inuio reducta ad viam, destructis aduersitatibus & erroribus vniuersis; secura Domino seruiat legitima libertate, & exuta sacro obsecrationis induatur stola pacis, erepta de manu principum iniquorum: ipse autem Rex Dei summi gratus & officiosus minister exhortatus ad hoc, ab co quod eum pro defensione sidei, iustitiæ & veritatis Ecclesiæ, sieut & progenitores suos, vocauit ex nomine, imponat capiti suo ex iis diadema & gloriam honoris æterni, & ostendit Deus splendorem suum in eo, vt inter homines indesicientes laudis praconiorum & in futuro condignatur, retributionis præmium à Domino retributore bonorum omnium consequatur in sempiternum. Amen amen àmen.

Primus articulus contra dictum B. propositus est. Primò quòd non credit immortalitatem seu incorruptibilitatem animarum rationalium, sed credit quòd anima rationalis simul cum corpore corumpatur. Circa hunc articulum hoc probari posset, quia inter secretos suos frequenter dicebat, Stulti stultè creditis fatuitates: Quis vnquam rediuit ad nos, qui

diceret nobis de alio mundo? Beati qui cognoscunt mundum istum, & sciunt gaudere & lætari in ipso: & tristes sunt qui sub spe suturi mundi perdunt istud tempus: Isti faciunt sicut canis qui stans super aquas sluminis in ponte tenebat carnes in ore suo, & vidit vmbram carnium in aqua, & videns vmbram dimisit carnes quas in veritate in ore habebat pro vmbra, & sic non habuit neque vmbram neque veritatem. Sic faciunt illi qui dimittunt mundum istum, in quo lætari & gaudere possunt dum viuunt, pro vmbra futuri seculi, quod nichil est. Item hoc probari posset, quòd suum continuum & vulgare prouerbium erat, Habeam ego votum meum in hoc mundo, & faciam voluntates meas, de alio non curent aliqui, & subridebat. Item dum aliquis opprimeretur iniustè ab ipso, & suis, dum supplicarent sibi quòd pro salute animæ suæ dignaretur circa hoc prouidere, ipse subsannans repetebat, Pro salute anima mea prouidentius dixisset, si dixisset pro salute corporis & personæ meæ; & plus exaudissem, sed neque pro salute corporis, neque pro fatua petitione sua pro salute animæ meæ aliquid sibi intendo facere. Item suum erat continuum vulgare prouerbium, Fatui, fatui, fatisfaciam voluntatibus meis, dum viuo, postea vadat sicut potest ire, quia non sine causa dicitur in prouerbio antiquo, me mortuo nec terra \*. Item huiusmodi verbis & consimilibus pluribus multipliciter multifariam, multisque modis multotiens vtebatur, per quæ probaretur à parte veritas articuli propositi suprà dicti. Nam frequenter dum diceretur sibi de aliquo mundano, Ipse habet bonum tempus, de nullo alio solicitatur nisi quo modo gaudeat & lætetue in mundo isto: nichil cogitat de futuro: tota sua cogitatio est, quòd hic in mundo isto gaudeat, & quòd iste sibi non citò deficiat: respondebat in vulgari suo dicens, quæ sic Latinè sonant, Per sidem meam per sidem meam ipse non est stultus, ipse est sapientior illis qui reputant se sapientiores ipso. Frequentissimè ctiam dicebat, Dicunt ista asina de vibe, loquens de deuotis dominabus vrbis: Dio ti dia vita aterna, id est, Deus det tibi vitam æternam. Longè plus placet mihi audire, Deus det tibi longam vitam: sed adhuc plus placet audire, Deus det tibi longam & bonam vitam. Et probabitur hoc mandasse familiæ suæ, quòd cum ipse mitteret alicui xenium, responderent: Deus det vobis longam & bonam vitam. & probabitur, & notorium est quòd tota sua familia his verbis in gratiarum actionibus vtebatur. Multa etiam iis similia probarentur, per quæ probaretur veritas articuli suprà dicti.

Secundus articulus est: Item quòd non credit fore vitam æternam, nec finaliter refrigerium posse consequi homines, sed totam sortem ac partem consolationis & lætitiæ fore in hoc mundo. Et per hoc asserit quòd deliciare corpus suum quibuscunque deliciis non esse peccatum, & ex abundantia feruenti huiusmodi ore publicè dicere & predicare non crubuit, se magis velle esse canem vel asinum, vel quod cunque asiudanimal brutum quàm Gallicum: quod non dixisser, si Gallicum habere animam quæ posser æternam beatitudinem promereri crederet. & hoc quamplurimos docuit, qui hoc in mortis articulo recognouerunt. Huius articuli veritas probatur suprà in articulo proximo præcedenti. Hoc autem apertissimè probaretur, quòd ex abundantia cordis eloquens contra dominum Regem Francorum, contra cuius personæ excellentiam multa satua satuis loquebatur frequentissimè, quod absit, quòd à facrilego facrilegè prolata repetantur, cùm minaretur etiam ore nesario loquente ingentia & blas-

phemias

phemias in Dominum & homines, & quòd intendebat omnino suppeditare & conculcare superbiam Gallicanam: sie ei loquebatur, subiungebat: Domine, non habemus superiorem in terris, ecce superbia, per Dominum per Dominum ista superbia suppeditabitur: Quicquid debeat contingere, oportet quòd recognoscant me dominum & superiorem suum in terris. & subiungebat: Gallici, Gallici, imò vt fatuus loquebatur, asini asini, vnde eis tanta superbia? Quid sunt in quo excellunt alios: non dico vna nobilis bestia, sed canis vellem esse priùs quàm Gallicus: certè & canis plus habet sidei, & plus proprij status cognitionis quàm Gallici. & siis & horum similibus vtebatur frequentissimè; quod horrendum esset repetere.

Tertius articulus est. Item quòd publica super iis fama laborat contra ipsum, planè verum est, quòd super iis publica fama contra ipsum laborat, & de iis per quæ probatur veritas primi articuli & secundi, probabitur publicè & notoriè dissamatus.

Quartus articulus est. Item quòd fideliter non credit quòd verbis à Christo institutis à fideli & ritè ordinato sacerdote dictis in forma Ecclesiæ super hostiam, sit ibi Corpus Christi. Hinc est quòd nullam reueren. tiam vel modicam ei facit cum eleuatur à sacerdote, nec ei assurgit, immò aduerso tergo ei assistit, & magis ornans locum vbi sedet, & honorari facit, quam altare vbi hostia consecratur. Hoc probaretur, quòd communiter cum sedeat in camera non exiens ad missam, & in pariete sux camerx secisset vnam senestram, per quam posset videri capella vbi missa celebratur, sicut hodie patet in Domo Sanctorum quatuor, sicut in hospitio suo tam in Perusio quam in vrbe, vel quam Reate, & breuiter in omni loco vbi erat ita faciebat, cum non distaret locus sessionis suæ per duos passus à dicta fenestra, ipse nunquam ibat videre Corpus Domini, sed nec de loco sessionis sux assurgebat dum etiam pulsaretur campanella ad eleuationem ipsius Corporis Domini, nec in momento loquela dimittebat, si loquebatur, neque aliquod opus quod operaretur intermittebatur, nec aliquod reuerentiæ verbum etiam sedens dicebat; & hoc faciebat continue. Item si videbat aliquos vel aliquem, pulsata campanella ad eleuationem Corporis Domini, currere causa videndi, vt moris est fidelium, frequentissime arguebat dicens, Asini quomodo currunt, credunt inuenire manna. Item frequenter dum aliquis ex assistentibus sibi in camera, specialiter aliquid agens vel operans, omisso opere, audita pulsatione campanellæ ad eleuationem Corporis Domini vellet ire, furiosa & turbida facie cum conuiciis quemuis arguens dicebat: Quò vadis bestia, facias facta tua? & subiungebat: Pulcra bestia dimittit facere facta sua, & vadit nescio quò. Item notorium est, quod proponitur de pretioso ornamento loci sui, & de vili ornamento altaris, quoadstatum summi Pontificis, & consuetudinem antiquorum Pontificum, vbi consecratur hostia Domini. Item notorium est, quòd etiam in publico non cam reuerentiam exhibebat, quam fidelis exhibere tenetur & debet.

Quintus articulus est. Item fertur dicere, fornicationem non esse peccatum, sicut nec fricationem manuum, & de hoc est publica vox & fama. Hoc probabitur, quòd ipse sacerdos, de quo sama erat, quòd suus erat Confessor, dixit pluribus, & hodie diceret, quòd iam sunt plusquam triginta anni quòd non suit confessus. & adiungebat, quòd mirabatur, quòd terra in qua erat non degluticbat cum, immò quòd tota ciuitas in qua

erat non submergebatur. & adiungebat: dicit Diabolus quòd facere scelera maxima non est peccatum, dicit quòd laborare crimine sodomitico non
est peccatum, verè non credit nec in Deum, nec in Sanctos. Et dum per
quemdam militem ostiarium ipsius astantem, dum hoc diceret, ille qui
putabatur confessor vt dictum est replicaretur: Pro Deo non dicatis, in
iuuentute sua faciebat, & dicebat ista diabolica, iam nunc senex est. Ille
respondit: Domine taliter non dicatis, nunquam in sua iuuentute suit
ita malus sicut est hodie; & actiuè & passiuè, & quod peius est, dicit &
credit non esse peccatum. Item multa huiussinodi probarentur, qua om-

ninò sufficerent ad probationem articuli suprà dicti.

Sextus articulus est. Item dixit sæpius quòd ad deprimendum Regem & Gallicos, si aliter non posset sieri, præcipitaret se & totam Ecclesiam Dei. Et cum hoc sibi per astantes aliquos dicebatur quod Deus auerteret, respondebat: Imò non auertat Deus. & cum sibi replicaretur per bonos qui audiebant prædicta, quòd non diceret quia magnum scandalum pateretur Ecclesia Dei, & omnes Christicolæ: respondebat, Non curo quæcunque veniant scandala, dum tamen Gallici, & corum superbia destruantur, quia necesse est vt veniant scandala. Hoc probarctur apertissime quod dixit frequenter, Veniat inde quicquid vult venire, si totum deberet submergi, oportet quòd conculcem superbiam Gallicanam, & dummodò superbia Gallicana plenè conculcetur, dicebat in vulgari: Pera Sansone con tutti li soi, id est comparcat Samson cum omnibus inimicis suis. Item probabitur frequenter dixisse etiam infra octo dies suæ promotionis, quòd ad nihil aliud desiderauerat Papatuin, nisi ad suppeditandum & conculcandum superbiam pessimam Gallicanam, & oportet vt eam omnino suppeditem, vadat mundus sieut sie potest. Item probabitur frequenter dixisse, quòd si ipse etiam deberet submergi, oportebat omnino quòd submergeret superbiam Gallicanam. Item probabitur quòd domino Rofredo fratre suo petente quasdam gratias tangentes quosdam sublimes Principes Vltramontanos, respondit: Rofrede Rofrede, petis gratias, & nescis vbi pendeat status meus, tuus, & domus tuæ. & dum replicaret ille: Vbi Pater sancte, dicatis mihi: respondit, An modò primum scis, sine meo dicto debuisses scire diu est. Tandem dum ille multum instaret quòd sibi diceret : respondit, Quomodo tu nescis quòd quamdiu viuit Petrus de Murrone, status meus non esset solidus, neque tuus & domus tuæ, & oporter me timere non solum Reges & magnos Principes, sed & paruos Barones & ciuitates; & hoc est primum. Secundum autem est, quòd nisi superbia Gallicana conculcerur & exterminetur, non possum facere quæ volo, immò nec audeo incipere quæ intendo. Sed primum dimitto tibi, secundum dimitte mihi, quia bene faciam & leuius erit mihi quam multi credant : si deberem me facere seruum alienum, oportet quòd conculcem superbiam Gallicanam. Ego ponam tot grauationum mailinos ad caudam fuam, quòd habebo votum meum de conculcatione omnimoda Gallicorum. Tertium expediemur in vno sufflo, & extendens palmam exsussiauit in ipsam, se exterminare in personis & bonis, Clericis & laicis, duas domus, scilicet domum de Columna, & domum de Terrano, quibus exterminatis totam con-Itratam habebis sub pedibus tuis. Dictis autem istis, in crastinum dictus dominus Rofredus recessit vadens in Campaniam, vbi dictus frater Petrus, scilicet dominus Celestinus in carcere tenebatur, & euestigio intra mensem de morte domini Celestini rumor aduenit.

Septimus articulus est. Item quondam librum compositum per Magistrum Arnaldum de Villanoua Medicum, continentem \* \* sapientem hæresim, per Episcopum Parisiensem, & per Magistros Theologiæ Vniuersitatis Parisiens. reprobatum, damnatum & combustum, per ipsum etiam B. in pleno consistorio Cardinalium similiter reprobatum, condemnatum & combustum; postmodum per rescriptum idem vitium continuò reprobauit, & approbauit. Huius articuli veritas & probatio à tenore priuilegij reuocationis & approbationis dependet; consistit enim eius probatio ex tenore rescripti approbantis istum librum, & reuocantis quæ circa illum antea acta crant, & reprobationem & damnationem

ipsius.

Octauus articulus est. Item vt suam damnatissimam memoriam \* \* \* \* fecit imagines suas argenteas erigi in Ecclessis, per hoc homines ad idololatrandum inducens. Huius articuli veritas ex ipsa oculorum inspectione probabitur. Item probabitur manifeste, quòdnon solum in Ecclesiis, sed etiam extra Ecclesias, quod magis ad inducendum idololatriam eum habuisse animum, suspicionem inducit, in portis ciuitatum, & super eas, vbi antiquitus consueuerunt idola esle, suas imagines marmoreas erigi fecit, sicut patet in ciuitate Vrbeuetana, & aliis locis pluribus: & ad remunerandum dictos Vrbeuetanos de erectione statuarum suarum super portas, vt dictum est, dedit eisdem Vrbeuetanis totam terram Vallis lacus, quæ erat Cameræ Ecclesiæ, in præiudicium Ecclesiæ, & cun-Etorum fidelium Ecclesiæ de ipsis partibus scandalum & grauamen, contradicentibus omnino Syndicis Communitatum & Castrorum dictæ terræ. Item probabitur, quòd idem B. frequenter dixit, Papatus est vnum pomum quod non cognoscit omnis, sed ego bene cognosco: quicumque est Papa, ipse est dominus omnium spiritualium & temporalium, & est dominus mundi: In veritate quicunque Papa creatur de nouo, statim deberet crigi statua nomine illius quòd creatus est, quam omnes magni & parui reuererentur, & cui omnes mundi Principes cum omni humilitate & reuerentia inclinarent. Constat autem quòd supradicti actus vitij abominabilis idololatriæ suspicione notarent, & factum est damnatum. Apoc. 13. Matth. 24. Marci 14. Machab. 1. c. 1. Zakariæ 9. Abacuc 11. in fine. Amos 7. Ofee 12. in prin. Daniel. 14. & c. 3. Ezechiel. 8. Baruch. c. vlt. Ierem. 45. Isa. 44. Paralip. 2. 34. Regum 4. c. 23. Deuter. 4. Non enim debet videri idolum in Iacob, nec simulacrum in Israël Ecclesia Dei, Num.23.

Nonus articulus cst. Item habet dæmonem priuatum, cuius consilio vitur in omnibus & per omnia: vnde dixit semel, quòd si omnes homines de mundo essent ab vna parte, & ipse esset ab altera, non possent eum decipere, nec in viis, nec in facto, quod non posset sieri, nisi arte dæmonica vteretur. Et super hoc est publicè dissanatus. Hoc probabitur multipliciter: habuit enim ab antiquo vnum spiritum & dæmonem familiarem datum sibi à quadam muliere de Fulgico. quæ erat maxima nigromantica & mathematica. Item probabitur quòd habuit alium spiritum & dæmonem familiarem potentiorem, primò datum sibi per magistrum Georgium de Simbilico Monachum Nigrum peritissimum, vt dicebatur, in arte Nigromantiæ, & vocabatur in Curia magister Georgius Vngarius, cuius seruitij remunerationem dedit sibi & pecuniam, & vnam magnam Abbatiam in partibus Sclauoniæ, & vnam grangiam magni valoris in regno Seruiæ, contiguo eidem Sclauoniæ. Item probabitur, quòd habuit à magistro Bonisacio Lumbardo de ciuitate Vicenciæ peri-

tissimo, vt dicebatur, in illis artibus, vnum spiritum familiarem & dæmonem de potentioribus, quem vocauit Bonifacium. Quo recepto ab codem Magistro Bonifacio, dum dictus Magister Bonifacius rediret ad eum, dictus B. multum alacriter recepit eum dicens hæc verba, Bene nominatur Bonifacius qui portauit Bonifacium Bonifacio. & frequenter repetebat hæc verba. Et dum ipse Magister Bonifacius quæreret ab eo si bene contentaretur de dicto dæmone quem sibi dedit, alacriter respondit: Bonifacius respondet de hoc Bonifacio, quòd Bonifacius datus Bonifacio à Bonifacio solemniter bene incipit facere, & multum incipio contentare. In cuius seruitij remunerationem dedit eidem Magistro Bonifacio magnam pecuniam, & beneficiauit filium eiusdem Bonifacij magnis & pinguibus beneficiis. Item probabitur, quòd idem Bonifacius habebat spiritum inclusum in anulo quem dedit sibi Comes Guido Nouellus, & fuit dictus anulus Regis Manfredi. Et hoc notorium est, quòd in dicto anulo manifeste apparet quædam vmbra modò lucens, modò tenebrosa, modò ad modum hominis, modò ad imaginem bestiæ, & sic in se variatur vmbra illa, & multi Cardinales, Prælati, Clerici & laici, frequenter viderunt anulum ipsum in manu sua. Immò & hoc probabitur, quòd dum in principio huius suæ promotionis, qua promotus fuit in Laterano, tenebat dictum anulum in manu in præsentia domini Regis Siciliæ, & multorum Cardinalium, & dominus Rex videbat vmbram, vt dictum est, in anulo variari, & propè stans obseruaret & respiceret diligenter in ipsum anulum: idem B. in præsentia omnium astantium dixit ad Regem: Quare sic intente respicis? Vis quod dem tibi? & respondit Rex in Gallico, Ieo nel voil pax, tene vos vestro Dyables. Quo dicto idem B. totus mutatur. Circa articulum etiam nonum suprà proximum probaretur, quòd frequentissime auditus est loqui cum dæmonibus: Et cum nullus nisi ipse esset in camera sua, audiebatur vox sua quæstionantis, & deinde audiebatur vox alia respondentis suæ quæstioni; & vox respondens, vt reserunt qui audiuerunt, frequenter variabatur, nunc videbatur vox subtilis quasi vnius pueri, nunc audiebatur vox grossa, quasi senis & rauca; & quandoque loquebantur literaliter, quandoque vulgariter, quandoque audiebantur de subtilissimis quasi disputantes: frequenter etiam vox illa, quæ variabatur, loquebatur quasi esset vnus Magister docens: frequenter etiam audiebatur dicere, Facias hoc, & habebis intentum. Item probabitur per familiares suos sibi in camera seruientes, quòd Perusij facta electione de domino Celestino, quasi furiosus intrauit domum, & dato thuribulo vni familiari suo qui seruiebat in camera sua, vt portaret ignem ad faciendum suam subfumigationem: semper enim quando conuocabat dæmones, & volebat ab eis responsum habere, subfumigationem faciebat. Clausit se in camera, dictis tribus familiaribus remanentibus ante cameram, & respicientes cauté per foramina parua quæ erant in ostio, viderunt ipsum facere subfumigationem multum magnam, etiam solito maiorem, stantem flexis genibus, & tota camera erat plena fumo subfumigationis. Et tunc idem B. incepit clamare: Quare decepistisme, quare decepistis me? ego me dedi vobis totum, & vos facere me Papameligi promisistis, & modò factus est aiter. & circa hanc materiam loquebatur multa contra dæmones. Tunc audiuerunt quandam vocem tenuem vt pueri respondentem: Quare turbaris, rebus stantibus sicut nunc stant non poteras esse Papa. Oportet enim quòd Papatus tuus sit per nos, & quòd siat per talem modum quòd non sis verus Papa, neque legitimus,

& ita fieri procurabimus in breui: sta bono corde, non dubites. & huiusmodi verba prima & secunda probabuntur per ipsos familiares suos audientes. Item probabitur, quòd frequenter mandabat claudi omnia ostia; vsque ad aulam maiorem, & milites & clericos qui seruiebant sibi in camera mandabat stare in antecamera, & quòd nullus pro quacunque re tangeret ostium camera, nisi ipse aperiret, & post aliquam horam ipsi qui erant in antecamera sentiebant quasi terræ motum, & audiebant quosdam sibilos, & mugitus quasi serpentum & bestiarum in camera: & tantus horror & timor inuadebat eos, quòd frequentissimè dicebant: Intra se habeat sibi iste homo omnia bona quæ facit nobis, & insuper omnia bona nostra, dummodò non essemus cum co, & moreremur tali morte, verè in vna dierum isti dæmones quos vocat, quibus facit incensi fumigationes, suffocabunt eum & omnes nos. Et istud idem B. frequentissimé frequentabat, maximè quando Ecclesiæ maxima negotia imminebant. Item probabitur, quòd frequentissimè conuocans dæmones suos, quærebat vbi sunt Columnienses, quos promisistis michi dare, & ad hoc dedi vobis corpus & animam: dicite mihi. Ipsi autem respondebant: ipsi sunt propè, sunt sub forcia & dominio tuo infra centum miliaria ab Vrbe: quæras eos, ipsi latent sub fiducia Dei, sed in timore magno plus non possumus tibi dicere. & ille infurore suo clamabat: dicite mihi locum. & ipsi respondebant: Non possumus, prohibitum est nobis: tibi permissa est potestas in destructione bonorum, sed in personam nullius ex eis aliquid agere poteris, quia tibi non est datum. Et simili modo quærebat semper ab eis ea quæ volebat scire; vnde frequenter publicè dicebat: Nullus credat aliquid dicere vel facere in sero, quin ego sciam in mane, vel in mane quin ego sciam in sero. Inde est quò dipse præsciuit tractatum de captione sua, & prædixit ipsum per aliquos dies etiam quibusdam Cardinalibus, sed nimis sua potentia & superbia, diuina voluntate, excacatus paruipendit, non credens aliquod sibi posse nocere. Et probabitur, quòd post relaxationem de ipso factam cum aliquibus suis secretis familiaribus, dixit quòd de liberatione illa nec Deo, neque hominibus regratiabatur, sed ipse sciebat quibus debebat regratiari, intelligens & innuens quòd per dæmonum ministerium fuerat liberatus: & multa huiusmodi, quæ longum esset particulariter inserere, probabuntur.

Decimus articulus est. Item sacrilegus est, consulens diuinatores & diuinatrices, & de hoc est publicè dissamatus. Huius articuli veritas probata est suprà proximo capitulo. Item apertè probabitur quòd vbicunque sentiebat aliquem nigromanticum, vel aliquam mulierem mathematicam, statim quærebat eos, mandabat adduci ad se, & consulebat ipsos. Etiam quosdam porcarios incantatores dæmonum ad se vocari secit fre-

quenter, & confuluit eos.

Vndecimus articulus est. Item publicè prædicauit Papam Romanum non posse committere simoniam, quod est hæreticum dicere, & hoc crimen est tam in veteri Testamento quam in nouo, & in sacris Conciliis generalibus reprobatum. Vnde publicè per quendam vsurarium nomine Simonis de præsaturis maioribus, personatibus, & dignitatibus, & beneficiis Ecclesiasticis, quibus specialiter ordo sacer necessario est annexus, & de absolutionibus & dispensationibus tenetur mercatum, sicut in foro rerum venalium de rebus præsatis consueuit mercari, & super hoc laboratur sama publica contra ipsum. Hoc probabitur quòd publicè dogmatisabat hoc, & dicebat: Cessat lex Iulia ambitus in Vrbe Romana.

Item dicebant: quidam fatui dicunt quòd Papa potest facere simoniam, & hoc est hæreticum dicere, impingunt enim in potestate Papæ, & conantur auferre priuilegium Petro & fautoribus eius concessum. Quod constat else hæreticum. Nonne licet cuilibet tollere de re sua sicut vult quando vult & qualiter? Nónne Papa Romanus dominus est omnium, specialiter bonorum Ecclesiarum. & huiusmodi verbis circa hoc vtebatur, non attendens quòd ipse non est dominus, sed minister, neque attendens quòd ipse non est supra legem Diuinam & Angelicam, sed sub ipsa, per quam expresse damnatum est crimen simoniacæ hæresis & \* \* \* pestis & sepræ. Actuum c. 8. Regum 4. c. 5. Veritas autem suprà dicti articuli, & quòd hæresim dogmatisabat, patet per Leonem C. Gratia. per Gregorium C. Quicunque. C. quisquis. per Gelasium C. Quos constituerit. per Ambrosium C. reperiuntur. per Concilium Calcedonense C. Si quis Episcopus. per Gregorium Nazianzenum C. Qui studeat. per Gregorium C. qui sacros. per Ambrosium C. cum ordinaretur. C. petens. per epistolam Charasi Constantinopolitani C. eos qui, per Ieremiam super Malachiam C. Dominus. & aperté per Gregorium ad Theodoricum & Theodebertum Reges Francorum C. fertur simoniaca haresis. 1. q. 1. Item aperte probabitur, quòd suprà dictas spiritualium venditiones faciebat, mediante Simone de Spinis de Florencia, & per alios multos.

Duodecimus articulus est. Item contraspeciale legatum Christi factum suis propriis filiis, dicens: Pacem relinquo vobis; veniens toto posse pacem impedire inter Christianos, & discordias & guerras nititur seminare. Vnde semel cum diceretur coram eo quod partes quædam deberent inter se amicabiliter concordare: inhibuit ipse pacem, prohibens àlteri parti, ne concordaret ad pacem: cum altera pars humiliter supplicaret quòd daret illi parti licentiam concordandi: dixit quòd non faceret, etiam si Filius Dei, vel Petrus Apostolus in terram descenderet, & hoc sibi præciperet: Ipse diceret ei, Non credam tibi. Huius articuli veritas apertissimè probabitur, quòd non solum impediebat pacem, immò ipse seminabat discordias ctiam inter consanguineos, ctiam inter fratres. Immò fuum commune verbum crat, quando volebat aliquod castrum aliquorum nobilium, & ipsi nolebant vendere, dicebat: si volumus habere intentum, ponamus discordiam inter cos: sic fecit in dominis de Sermiento, & in dominis de Austura, in dominis de Trebe, in dominis de Sculcula; & breuiter totum suum studium erat ad ista. Vnde facta est cautio contra eum, Voli lugu stellu props inter luy fri. lu ocultelix; id est, quando vis habere castrum, ponas gladium inter fratres. Item probabitur, quòd publice dicebat quòd discordia Regum & Principum mundi erat vita sua, & Ecclesiæ; & pax Regum & Principum mundi erat mors sua, & Ecclesiæ. Item probabitur, quòd mediante fratre M. de Aquasparsa Portuensi Episcopo tractata concordia inter dominum Matthæum Ruben. & Vrsinos ex parte vna, & dominum Iacobum de Columna, & Columnienses ex altera, & omnia hinc inde acceptata forent, cum non restaret nisi publicatio pacis, ex qua quanta tranquillitas Dei Ecclesia & Vrbi & toti Italia prouenisset manifestum est : idem B. qui furore succensus audita pace vocauit dictum fratrem M. Portuensem Episcopum, & mandauit sibi quòd viteriùs de hoc negotio non loqueretur, sicut nollet eum habere hostilem inimicum: item vocauit dominum Matthæum, & inhibuit sibi quòd sicut nollet eum habere perpetuum inimicum, ita nullatenus paci cum Columniensibus consentiret. Vnde cum dictus M. Portuensis,

& ipse idem dominus Matthæus Ruben: excusauerunt se domino Iacobo & Columniensibus, quòd ipsi non poterant procedere ad tractatum Pacis complementum, inhibiti ab illo sub interminatione graui. Item probabitur, quòdad suscitandam guerram iam sopitam, quæ ferè per centum annos durauerat inter Columnienses, & dominos de Senaz. & facta erat de ipsa plena pax & concordia, & parentelæ contentæ: idem B. mandauit Petro de Columna de Genaz. cuius filius Stephanus receperat Franciscam siliam domini Florentij Cappocij, neptem Columniensium in vxorem, quòd dimissa dicta Francisca, idem Stephanus aliam reciperet in vxorem, & ipse in hoc dispensabat, quod dictus Stephanus omnino inuitus & coactus fecit, & dimissa dicta Francisca aliam superduxit vxorem. Eadem ratione ad guerram suscitandam mandauit dissolui matrimonium contractum inter filium domini Nicolai de Comite; & filiam domini Florentij Cappocij quondam neptem Columniensium. Eadem ratione ad discordiam & guerram infertandam mandanit dissolui matrimonium inter Iordanum filium Agapiti quondam de Columna; & filiam ipsius domini Nicolai de Comite. & sic fecit inter multos Nobiles de vrbe & de statu. Item probabitur, quòd ipse Bonifacius dicebat: Si inter Reges & Principes mundi non est discordia, Papa Romanus non potest esse Papa: sed si est inter eos discordia, tunc est Papa, & quiliber timet ipsum vnus præ timore alterius, & ipse dominatur eis, & facit quidquid vult. Item si in Collegio inter Cardinales non est discordia, Papa Romanus non potest esse Papa; sed si est discordia, omnes timent eum vnus præ timore alterius, & ipseliberè facit quod vult. Item, si intermagnates vibis non est discordia, Papa Romanus non potest esse Papa, nec dominari vrbi neque \*\* neque terris Ecclesiæ; sed si est inter eos discordia, plenè dominatur & facit quidquid vult. Item dicebat, tunc Papa Romanus est verus Papa, quando inter Reges & Principes mundi est discordia, quando inter Cardinales est discordia, quando inter magnates vrbis est discordia, tunc liberè dominatur, & est Papa.

Tredecimus articulus est. Item morem gerens præfatorum hæreticorum, qui apud se solos dicunt fore fidem veram & Ecclesiam, etiam eos qui sunt veri cultores sidei orthodoxæ, existunt in Confessione Theodozij fidei, quia ab eorum discedune operibus, asserunt Patarenos; quia natio Gallicana natio notoriè Christianissima suos in side errores non sequitur, omnes & singulos reputat & publicat, vt dicitur, Patarenos. Huius articuli veritas probatur ex illis quæ ad probationem sexti articuli suprà dicta sunt. Item probatur quod frequenter dixit; Quod Rex & regnum Franciæ, & Gallici omnes erant hæretici, & impingebant in articulum Vnam sanctam Catholicam, &c. & super hoc voluit edere constitutionem, quam in consistorio legi fecit, que incipiebat Vnamsanctam Catholicam, &c. & concludebat quod omnes qui dicerentse Romano Pontifici non esse temporaliter etiam & in temporalibus subiectos, iudicabat harcticos, & in dictum articulum fidei impingere, & pænis crimini hæreseos debitis subiacere. Item probabitur, quòd frequenter publicissimè dicebat: Aut oportet qu'od superbia Gallicana, & Gallici consiteantur se non esse Christianos; aut si confiteantur se esse Christianos, confiteantur se Romano Pontifici non solum spiritualiter, sed temporaliter & in temporalibus esse subiectos; Autsihoc superbientes nolunt confiteri, necesse est qu'od confiteantur se hareticos esse. Sed si debeam me ipsum & totam Ecclesiam cum iptis submergere, ego conculcabo superbiam co-

rum; oportet quòd illa superbia confringatur & cadat subtus pedes nostros; contingat inde quicquid contingere potest. Item verbum illud suspicionem manisestissimam hæresis in se habet, quòd non audebat nec poterat sacere quod volebat, immò nec audebat incipere nisi conculcatetur superbia Gallicana omnino. Constat enim quòd omnem bonum statum sidei & Ecclesiæ poterat incipere & promouere sub sauore illius sanctæ Domus, quæ semper suit sidei & Ecclesiæ sirmamentum; sed destrucre sidem quantum in se, & inducere hæreses, hoc non poterat agere, nec
audebat incipere, quoniam illa sancta Domus eius malignis & iniquis conatibus obstitisset. Semper enim sunt & Christianissimi Reges Francorum, & deuotus Clerus, & in side constantissimus populus Gallicanus,
contra hæreses & hæreticos, schismaticos & tyrannos, murum se opposuerunt pro domo Israël, vt suprà in principio dictum est.

Quatuordecimus articulus est. Item sodomitico crimine laborat tenens concubinas secum, & de hoc est publice & vulgarissime disfamatus. Huius articuli veritas probabitur manifestissime, & quòd à prauo dicto vitio laborauit, & ante Notariatum suum & post, ante Cardinalatum suum & post, ante promotionem suam ad hunc vltimum suum statum & post. Item probatur per ea quæ suprà dicta sunt ad probationem articuli quinti. Item notorium omnino est, & notoriæ personæ cum quibus peccauit tam in camera, quàm in vrbe, & in Campania & circumadiacentibus

partibus.

. 🤊

Quindecimus articulus est. Item plura homicidia etiam Clericorum in præsentia sua fecit fieri, & mandauit gaudens de morte ipsorum, & si in principio non percutiebantur per ministros suos letaliter & mortaliter, totiens iubebat eos percuti dicedo, Percute, percute, Dally dally: exinde mortui funt quamplures. Huius articuli veritas notoria est tam Cardinalibus quam Prælatis, & aliis Clericis, & laicis Curialibus. Item probabitur, quòd tempore illius suæ indulgentiæ quam secit ad solidandum statum suum omnino de iure vacillantem, & ad vana lucra sectanda, in vno egressu quem fecit de Laterano vadens ad sanctum Petrum, admandatum ipsius clamantis alta voce darly darly, percutite percutite, plusquam quinquaginta peregrini interempti fuerunt per armatos præcedentes cum. Item probabitur, quòd aliqui de militibus suis, quibus crat mens sanior & pictatis viscera, inuenerunt aliquos pauperes quos de mandato illius grauiter percusserunt, adhibendo eis medicos, & dando medicinas, & sinaliter ex ipsis vulneribus morientibus funéris exequias & sumptus faciendo. Constat autem quòd ex solo actu huiusmodi esset ab altari Domini deponendus & eucllendus, Exod. 21.c.

Sexdecimus articulus est. Item, cùm quemdam Nobilem condemnasset ad carcerem, inhibuit vt sibi petenti in mortis articulo Sacramentum Pœnitentiæ ministraretur; propter quod videtur credere Sacramentum Pœnitentiæ peccantibus non esse necessarium ad salutem. Huius
articuli veritas probabitur ex excessibus veriùs quàm processibus fastis
contra Columnienses, in quibus expressè cauetur quòd Sacramentum Pœnitentiæ etiam morientibus denegetur: item, quod abominabilius est, pueris natis ex eis denegetur Sacramentum Baptisini, vt patet ex inaudita serie
excessuum antedistorum. Ex quo præsumitur quòd etiam Sacramentum
Baptismi annullare nitebatur. Item probabitur, quòd quia de mandato
domini G. quondam Sabinensis Episcopi Legati in partibus illis, Agapito de Columna quondam morienti Sacramentum Pœnitentiæ, priùs

iurata etiam per ipsum mandata Ecclesiæ, ministratum suit: idem B. minatus suit dicto dom. G. Sabinensi Episcopo, se ex hoc processurum contra ipsum ad Cardinalatus priuatione. Quandocunque enim aliquis Cardinalis, quantumcunque iuste & secundum Deum aliquid dicebat vel faciebat sibi non gratum, minabatur ad priuationem se procedere contra eum Cardinalatus.

Decimus septimus articulus est. Item compulit sacerdotes aliquos, vt sibi reuelarent confessiones hominum, & eas postea absque confitentium vtilitate ad eorum confusionem & verecundiam, vt eos redimere faceret, publicauit : in tantum quòd semel quemdam Episcopum de Hispania, qui cuidam Cardinali quoddam occultum & enorme crimen confessus fuerat in foro pœnitentiæ, publicata confessione sua, quam sibi ab eodem Cardinali dici fecit, inuito & coacto, publice deposuit propter illud crimen: Et postea accepta pecunia eum restituit, propter quod in Sacramento Pœnitentiæ hæreticare videtur. Huius articuli veritas notoria est. Nam cum Archidiaconus Fussalensis de Hispania fuisset electus in Archiepiscopum Hispalensem, & per ipsum B. confirmatus & consecratus, & facta esset sibi concessio pallij; dum vellet in Hispaniam redire, confessus fuit quoddam crimen domino fratri M. quondam Portuensi Episcopo summo Pænitentiario in foro pænitentiæ, & dum dictus Portuensis in graue diceret factum ipsi, B. compulit cum vt specificaret peccatum, qui specificauit Hispalensem Archiepiscopum; tunc in crastino feciteum vocari in consistorio Cardinalium secretò; & dixit sibi: Quod fuit illud quod dixisti Portuensi. ipse respondit: nihil dixi. Tunc replicauit: 1mmò dixisti sibi hoc & hoc. Qui respondit: Ego confessus sui sibi in foro confessionis, nichil omnino sibi dixi nisi vt Deo in confessione. Tunc idem B. furore accensus dixit: Vade vias tuas. & sine consilio Cardinalium egrediens in consistorium publicum publicauit illud crimen, & proposuit auctoritatem, Fili quid fecisti nobis sic. & deposuit eum & denunciauit eum inhabilem & irregularem ad omnem dignitatem in Ecclesia Dei obtinendam. Post hæc infra octo dies, accepta maxima pecuniæ quantitate restituit eum ad eundem Archiepiscopatum, & fecit sibi gratias speciales, & prinilegia multa concessit. De primo igitur, scilicet publicatione confessionis, maximum fuit scandalum, multis palam dicentibus quòd toto tempore ipsius B. non intendebant confiteri sicut nollent mori. Sed de secundo suit non minus scandalum, quòd tam nequiter diffamatum pecunia recepta restituit. Item probabitur, quòd cum san-Etæ memoriæ dominus Nicolaus Decanus Periscen. sancti Laurentij in Damaso Presbyter Cardinalis, & reuerendus in Christo pater dominus Iacobus de Columna sancta Maria in Via lata Diaconus Cardinalis, tunc responderent curialiter ipsum factum: idem B. dogmatizabathoc sibi licere, & quòd ipse erat super Sacramenta dispensanda, & quòd secerat, & idem facere intendebat : displiceret omnibus quibus vellet, & multas iniurias suprà dictis dominis Cardinalibus dixit propter hoc. Item probabitur, quòd mandauit Pænitentiariis, quòd quicunque iret ad cos, vel corum aliquem qui teneret dominum Celestinum renunciare non potuisse, statim personam hoc confitentis denuntiarent eidem B. Item probabitur, quò dillos qui per prædictos Pænitentiarios denuntiabantur, sibi de hoc statim capi faciebat, & spoliatos bonis omnibus duro carceri mancipari, quosdam ex eis faciendo miserabiliter in carcere mori. Item probabitur, quòd idem Bonifacius mandauit frequentissimè Pænitentiariis suis, quòd si qui venirent ad consitendum de aliquo fauore Columnien-

sibus impenso, quòd statim denuntiarent ei & personam, & specification nem fauoris impensi. Item probabitur, quòd dum Columniensium sanguinem innocentem essundere quarerent idem Bonifacius, & sautores sui, mandauit Pœnitentiariis, quòd à consitentibus quarerent si scirent aliquid vel certitudinaliter vel ex credulitate, vbi aliquis Columniensium esset; etiam promitterent magnam pecuniam pandentibus cos, & statim nuntiarent sibi quicquid haberent. Item hoc specialiter man-

dauit tempore concursus Indulgentiæ anni centesimi.

Decimus octauus articulus est. Item in vigiliis ieiunabilibus & quadragesimalibus non ieiunat, sed absque causa comedit, & patitur sine causa suos domesticos & familiares comedere, dicens non esse peccatum in hoc contra generalem statum Ecclesiæ faciendo, & eundem latenter subuertere satagendo. Huius articuli veritas notoriaest, quoniam vt alia tempora ieiunabilia taceantur, etiam in Quadragesimis notoriè palam carnes comedebat absque aliqua infirmitatis causa; imò in illis diebus quasi accuratiùs solito varios cibos carnium comedere consucuit; Adeo quòd dum semel supercocus suus magister Petrus de Veruli non nisi sex genera ciborum carnium quodam die Quadragesimæ secisset : idem B. mandauit, portetis alia. Tunc ipse portauit piscium fercula quatuor successiue, & ille in furorem versus ait : Quomodo non portas cibos carnium? & dum idem supercocus responderet : Domine habuistis sex genera carnium ciborum. & idem replicauit: fili merereris maledictionem, vis tu parcimonizare bona Ecclesiæ Romanæ. & dum dictus magister Petrus replicaret: Non sancte Pater facio causa parcendi expensis, sed causa vitandi scandalum, dum in Quadragesima tot & tantos emerem ferculorum carnium cibos; nam ex eo solum quod emo, multi grauiter scandalizantur. Idem autem B. hoc audito quasi furiosus estectus mandauit eum expoliari omnibus bonis, priuauit eum omnibus beneficiis suis, & mandauit sub pœna carceris, quòd toto tempore vitæ ipsius B. Romanam Curiam non intraret. Et breuiter hoc notorium est, quòd in Quadragesima, & omnibus diebus ieiunabilibus carnes comedebat, immò solito accuratiùs cibos carnium faciebat præparari. Item probabitur, quòd in aduentu Comitissa Rubeæ vxoris nepotis sui Rosredi Anagniam, qui fuit in die Mercurij Quatuor temporum Septembris, idem B. mandauit quò domnes indifferenter comederent carnes non solum in continio nuptiali, sed per totam ciuitatem; quod multitudo senum hominum fecit, & irridentes dicebant reprehendentibus \* \* \* hac verba; Non esset nobis tutum pro corpore, neque salutare pro anima præteriri mandatum sancti Papæ. de quo bonis & grauibus viris grauiùs dolor scandali euenit.

Decimus nonus articulus est. Item statum & Ordinem Cardinalium deprimit & despexit, & Ordinem Monachorum Alborum & Nigrorum, fratrum Minorum, & Prædicatorum, de quibus dixit multotiens quòd mundus perdebatur per ipsos, & quòd falsi hypocritæ crant, & quòd nunquam alicui bonum eueniret qui consiteretur eis, vel esset familiaris ipsorum, nec ipsos in domo sua teneret: nec vnquam bonum verbum dixit de aliquo Prælato, Religieso, vel Clerico; sed semper conuicia & opprobria mendosa, vt samæ corum detraheret, & ipsos se redimere faceret, gaudebat in accusationibus corumdem. & de hoc est publica vox & fama. Huius articuli veritas notoria est: Ipse enim statum Cardinalium non solùm despexit, sed ad nichilum redegit; immò nisi virtute diuina reformetur & misericordia, quasi penitus eneruauit, secutus Cæsarem,

qui omnia erat, cui fuit proratione voluntas, immò voluptas, immò quicquid libuit licuit, debacchantem in Senatores, & vt libere posset transgredi, suisque inordinatis voluntatibus deseruire, subuertentem priuilegia Senatorum, consuetudines immutantem, & statum ipsorum, quorum status soliditas & honor, Reipublicæ soliditas & honor putatur, vt pater Machab. 8.c. Ipse inquam primò temerarius præsumptor effecit in eneruationem status Cardinalatus, vt iam dici possit, hoc esfectum est, satagendo in subuersionem status ipsius Cardinalatus: status inquam perpetui, status ad assidendum & coniudicandum summis Pontisicibus, vt iustitiam & veritatem sequantur tam sidei quam virtutum, & vt iustitiam & veritateni nunquam deserant, & fraternæ caritatis dilectionem verámque gregis Dominici solicitam curam, odio vel timore superati, & vt vtantur, non abutantur & glorientur potestate, quam Dominus eis tribuit pro veritate, non contra veritatem, in ædificationem, non in destructionem. Cardinales enim necessarij, non voluntarij, consiliarij sunt Romano Pontifici, coniudices sibi coassidentes & consistentes continuè, propter stilum veritatis per Romanos Pontifices seruandum verbo & facto, & vt assistentes vigiles & coadiutores continui instantiæ solicitudinis suæ, quæ est & esse debet Romanis Pontificibus instantia, cotidiana solicitudo omnium Ecclesiarum\*. Item probabitur, quòd frequenter dixit etiam coram Cardinalibus ipsis, quòd tunc bene iret mundus quando in Ecclesia non essent alij Cardinales nisi Papa, & in mundo non essent Reges, sed esset diuisus per Baronias. Item probabitur, quòd ipse à Cardinalibus non petebat sequenda consilia, sed exigebat consensus ad id quod volebat, & eos qui non dicebant in Concilio illud quod ipsevolebat, vituperabat & confundebat, diuersa eis opprobria, iniurias, contumelias, & conuicia dicendo & irrogando. Et quoniam dominus Ioannes Monachi Cardinalis zelo Dei motus dixit sibi in consistorio Anagniæ, Hoc quod facit non est petere consilia, ve Romani debent Pontifices, sed exigere consensus ab inuitis. ex quo verbo idem B. in furorem versus clamare cœpit contra eum: Picharde Picharde tu habes caput Pichardicum, sed per Deum ego piccabo te, & faciam in omnibus velle meum, & non dimittam pro te neque pro omnibus qui estis hîc, sicut pro asinis. & in pleno consistorio Cardinalium dixit prædicta & multa alia contra dictum dominum Ioannem, minando sibi terribilia, & inter alia nisi taceret priuationem Cardinalatus, vtens hoc verbo: Nisi mitiges caput Pichardicum, ego picabo te, & faciam quod extra Curiam & extra statum in quo es, & extra omnem honoris statum loquaris talia: nec credas quòd velim te sustinere vt stimulum: alibi loquaris Pichardica, quam coram me, & in alio statu quam in isto. Multa tunc fatua dixit contra statum Cardinalatus. Item vituperabat non consulentes quicquid volebat, sicut fecit contra non consulentes regnum Sardiniæ dari domino Iacobo de Aragonia, & in multis similibus. Item, quod omnino abominabile est, nec caret suspicione legitima & iustissima hæresis, sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales prædicantes in Ecclessis, vbi ipse cum tota Curia erat, & in celebratione missarum in diebus solemnibus, statim quòdincipiebant aliqua dicere quæ sibi non placerent, & quæ sibi malè conscius de se dici putabat, interrumpebat, & surgebat subitò, non permittens eos finire, & postea etiam in pleno consistorio vituperabat cos, opprobria multa, & conuicia, & iniurias, & contumelias irrogans, & dicens eisdem, comminando cis terribilia: sicut fecit bonæ memoriæ domino fratti M. Portuensa Vuij

Episcopo prædicanti in Ecclesia Lateranensi in die Beati Ioannis, & proponenti auctoritatem, in medio Ecclesia aperuit os eius, quia inter alia dixit quòd Prælato iniusto in \*\* non stanti in medio, sed declinanti ad extrema, dici poterat verbum Isaiæ: Tu quid hic, aut quasi quis hic, &c. ex quo in publico consistorio, ve omittamus alias iniurias & opprobria, etiam priuationem Cardinalatus comminatus est. Simile fecit sanctæmemoriæ domino Nicolao Decano Parisiens. Cardinali prædicanti in sancto Petro in Cathedræ sancti Petri festo, & proponenti auctoritatem, in cathedra pestilentia non sedit, cui multum propter hoc minatus fuit in consistorio, dicens quod cognoscebat verba quæ erant verba superbiæ Gallicanæ, quæ conabatur detrahere Sedi Petri, ne recognoscerent se etiam temporaliter ei subditos, dicendo sibi multas iniurias. Simile fecit domino Iacobo de Columna Cardinali, cum ipse B. formasset vnam litteram omnino indecentem, quam volebat mittere ad dominum Regem Francorum, per fratrem Guillelmum de Folchet Viuar. Episcopum, & inter alia inseruisser, quòd idem Rexattenderet quòd facile sibi erat Allemannos & alia regna mundi contra ipsum incitare, & Principes Franciæ facere insurgere contraipsum, & multa alia inconcinna: quia verò idem dominus Iacobus dixit quòd littera illa nullatenus mittenda erat ei, qui, & progenitores eius fuerunt defensores Ecclesia, etiam contra illos quos concitare minabatur, & quòd littera ista plus Ecclesiam, quàm ipsius Regis & Principum animos amaricaret, qui semper Curiæ Franciæ sidelissimi fucrunt: ipse in furorem versus in pleno consistorio multas iniurias ei dixit, comminando terribilia se velle agere contra ipsum, & domum suam, sicut postea contra Deum & iustitiam de facto fecit. Quòd autem depressor fuerit Ordinum, patet ex reuocatione priuilegiorum, & ex constitutionibus quas edidit contra eos, quòd infamarent Prælatos, & infamantes & accusantes libenter audiret, & cos redimere se faceret, patet quia & dicebat quia in aqua turbida erat bonum piscari, & quòd Deus tunc erat stringendus homini quando dolebat, & aliud vulgare dicebat contra accusatos & \*\*\* Prælatos, quòd præ timore vellent nollent seruirent sibi \*\* dicebat. Itaque \*\* timor custodit vincam, non ille qui vindemiat cam, pagura guarda Vinga non chy la vindemia.

Vigesimus articulus est. Item sidem nitens destruere, ab antiquo concepit odium contra regnum Franciæ in Dei detestationem, & quod ibi suit & est splendor sidei, & magnum Christianitatis sustentamentum & exemplar, & antequam sedem istam teneret, reperietur dixisse quòd si esset Papa, potiùs vellet totam Christianitatem destruere vel subuertere quin nationem destrueret, quam appellat superbiam Gallicorum. Huius articuli veritas manisestè probatur ex iis, quæ suprà dicta sunt in probatione sexti articuli, & ex multis aliis suprà dictis etiam in probationibus

aliorum articulorum.

Vigesimus primus articulus est. Item dissamatus est, quòd cùm nuntij Regis Angliæ nomine eiusdem Regis peterent sibi dari decimam eiusdem regni Angliæ: quòd ipse respondit eisdem quòd non daret eis decimam nisi eo pacto, quòd de ipsaguerram facerent contra Regem Franciæ: & vltra hoc magnas quantitates pecuniæ dedisse certis personis dicitur, vt impedirent ne pax inter dictos duos Reges sieret; ipse tamen pro suis viribus impediuit nuntiis & litteris, & aliis modis quibus potuit, etiam datis muneribus. Item mandasse dicitur Frederico, qui tenet insulam Siciliæ, quòd si vellet prodere Regem Carolum, & fracta sibi

pace, & non seruata quam secerat & se tenere iurauerat, cum eodem vellet se mouere contra dominum Regem, & occidere omnes Gallicos; quòd ipse ad hoc faciendum daret sibi opem, consilium & fauorem & iuuamen; & quòd pro hoc faciendo daret sibi & concederet dicta regna. Confirmauit etiam Regem Allemaniæ in futurum Imperatorem, & publice prædicauit quòd hoc faciebat vt destrueret nationem, quam vocabat superbiam Gallicorum, qui dicebant se non subesse alicuitemporaliter: dicens quòd de hoc mentirentur per gulam, declarando quòd quicunque, etiam Angelus de cœlo descendens, dixerit, quòd omnes Reges mundi non subsint eidem Regi Allemaniæ; anathemasit. Et tamen antea sæpius & publice dixerat: Licet ego proponens dicam ipsum verum dixisse quòd ille erat proditor domini sui, & quòd ipsum proditionaliter interfecerat, & non erat dignus dici, nec nominari Rex, nec debitè elelectus. Et inter eundem Regem Allemaniæ, & Regem Franciæ accordata pro bono pacis, in quibus ius vniuscuiusque saluaretur, & occupationes quæcunque hinc & inde ad statum debitum reducerentur, dissoluit, & sub debito iuramentorum præstitorum etiam à Procuratoribus eiusdem Regis Allemaniæ, eisdem dicitur iniunxisse ne seruarent, in hoc bonum pacis subuertendo, & bono pacis inimicando, & zizaniam inter Christianos seminare nitendo. Horum articulorum veritas manifestè probatur ex iis quæ dicta sunt suprà circa probationem articuli sexti, & articuli duodecimi. Item probabitur, quòd per dominum Dunelmen. Episcopum, multa misit tam litteris quam verbis, tam domino Regi Angliæ, quam Baronibus & Prælatis Angliæ, & quin idem Episcopus Dunelmen. omnino voluntarius erat ad illa, & dominum suum Regem Angliæ voluntarium omnino esse sciebar ad displicendum domino Regi Franciæ, ipsas litteras & ambasciatas portare recusauit: Tunc idem B. mandauit sibi sub pœna priuationis Episcopatus, quam ipso facto incurreret, quòd portaret & sollicitè exequeretur sibi commissa: Tunc Dunelmen. Episcopus sicta insirmitate disferebat, præmisso nuntio velociter ad dominum suum præsignisicans sibihæc omnia, & captata occasione infirmitatis suum in Curia expectare responsum. Tunc ipse B. qui totus exardebat ad discordiam inter Regem Franciæ, & alios Reges & Principes seminandam, pro nimio desiderio omnem celeritatem moram reputans, mandauit eidem Dunelmen. sub pœna priuationis Episcopatus, quam ipso facto incurreret, quòd ante octo dies recederet de Anglia ad exequendum quæ sibi fuerant præparata. & sic coactus est facere. Item probabitur, quòd litteras & nuntios, promissiones & munera misit in Hispaniam, ad concitandum Regem Hispaniæ contra dominum Regem Franciæ. Item probabitur, quòd ipse procurauit sieri rebellionem Flandr. & quòd habito nuntio de dicta rebellione dixit, Benè vadit negotium, melius est quòd ego faciam scalpere Regem Francia tineam suam, quam Rex Franciæ faceret scalpere tineam meam. Item probabitur, quòd occultè continue fauit Flandrensibus, verbis, & factis, auxiliis, consiliis, & fauoribus. Item probabitur, quòd de damno dato Gallicis per Flandrenses, non ex potentia, sed ex fallacia fraudis, & dolo malo, idem B. publice lætitiam magnam fecit, congaudens de morte Gallicorum Principum, & aliorum qui perierunt ibidem, & improperans Gallicis conuicia, contumelias, opprobria, & iniurias multas dicens. Item probabitur quòd publicè in pleno consistorio cum dedit domino Friderico de Arragonia nomen regni, vt Rex Tinageri vocaretur, dixit quòd hoc facie-Vu iii

bat, & multa alia facere intendebat eidem Friderico, vt confunderet superbiam Gallicorum. Item probabitur, quòd idem B. misit eidem Frederico virgam auream cum gemmis, multa sibi promittens, dicens inter cætera, quòd ideo mittebat sibi virgam auream, vt ipse esset virga & baculus suus ad conculcandum & exterminandum superbiam Gallicorum. Item sirmiter creditur, quòd idem B. nouam & secretam concessionem insulæ Siciliæ in præiudicium Regis Caroli fecerit eidem domino Frederico. Quod autem continet articulus, in confirmatione Regis Alleman. factum & dictum fuisse, notorium omnino est. quoniam in publico consistorio omnibus qui volebant astantibus dicta & facta sucrunt. Item probabitur, quòd in fecreto ad multa specialia cum ipsis nuntiis tractanda processit, vt mouerentur Allemanni contra dominum Regem Franciæ, & quòd multa ad hoc Regi Allemanniæ promisit, si assisterent plurium Regum & regnorum missionem Legati Cardinalis, immò Legatorum Cardinalium ad regna diuersa contra suprà dictum dominum Regem Franciæ, & cogitabat multa tot talia & tanta agere contra ipsum, quòd benedictus sit Deus omnipotens, qui non permisit manus suas iniquas implere quod cœperant. Quodautem continet atticulus, quòd priùs idem Bonifacius dixerat ipsum Regem Allemannia proditorem, &c. notorium est, quoniam in Reate in pleno consistorio Cardinalium, plurimis astantibus, nuntiis ipsius Regis Allemanniæ respondit, quòd idem Rex erat excommunicatus multis excommunicationibus, destructor Ecclesiarum, & tyrannus, qui destruxerat nobilissimam Ecclesiam Archiepiscopalem Salseburgen. & alias multas, erat periurus & proditor domini sui Regis Adolphi, quem proditionaliter interfecerat, & multa alia turpia dixit contra ipsum in præsentia nuntiorum suorum : Et in finem verborum suorum iactauit se quòd Papaliter fuerat locutus. Dixit etiam inter alia quòd electio sua non tenebat, & quòd ipse non potuerat eligi ex suprà dictis & aliis causis multis.

Vigesimus secundus articulus est. Item diffamatus est publice quòd Terra Sancta prodita est propter culpam suam, & peruenit ad inimicos Dei & fidei, & quòd ipse opera data hoc sustinuit, & denegauit subsidium dare Christicolis, qui eam defendebant, & subsidium à summis Pontisicibus constitutum & assignatum amouit, vt thesauros & pecuniam Ecclesia, quæin illos vsus debebat conuerti, velut patrimonium Iesu Christi, confumeret in persecutione Christianorum, fidelium, & amicorum Ecclesia, & inde suos ditaret parentes. Huius articuli veritas notoria est, quoniam non solum subuertebat vitramarinis Christianis, sed nec audire cos volebat petentes subsidium, immò totis viribus laborabat emungere, & Templariis & Hospitalariis quicquid poterat, & in omnibus depauperare eos. Quod patet, quòd non solum in pecunias quas ab eis extorquebat faciebat; sed etiam immobilia bona eis auferebat, sicut fecit Templariis de omnibus bonis quæ in regno Aragoniæ habebant : ficut fecit in bonis quæ Templum habebat in Campania iuxta \* \* \* Ecclesiam san-Eti Hippolyti, & alia quæ abstulit Templo, & infeudauit in vassallos suos, dominum Mantellatium de Anagnia, & alios Nobiles de bonis Templi prædictis. Item bona decimarum & alia consumpsit, persequendo Columnienses, & publice prædicabat & prædicari faciebat, quòd magis merebatur expendendo pecuniam vltramarinam contra Columnenses, quàm contra Sarracenos. Item modò circa finem suum ad tantam deuenit temeritatis insaniam, quòd non erubescebat publicè prædicare, &

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 34

prædicari facere, quòd magis merebantur fideles persequendo dominum Regem Franciæ, quàm Soldanum Babyloniæ, & longè magis merebantur persequendo Gallicos quàm Sarracenos. Et cum prædicatione crucis tanquam contra hæreticos, & subministratione pecuniarij subsidij fauebat in partibus suis, rebellibus dicti Regis & regni; quod apud bonos & graues non caret hæreticæ suspicionis nota. Quia hæreticus semper conatur persequi totis viribus veros sideles, & hoc credit ad suæ sidei, immò suæ persidiæ hæreseos dilatationem pertinere. Quod autem continet articulus de ditatione parentum, notorium omnino est, quòd ipsos per sas & nesas de pecuniis Ecclesiæ, & aliis pecuniis ab Ecclesiis, Prælatis, & personis Ecclesiasticis extortis sublimare & ditare omnimodo est conatus, & vltrà quàm credi possit in immobilibus & mobilibus ditauit.

Vigefimus tertius articulus est. Item simoniacus esse publice dicitur, immo fons & fundamentum simoniæ, nedum in beneficiis conferendis, sed etiam in ordinibus tribuendis, & dispensationibus faciendis, omnia beneficia Ecclesiastica venalia exposuit, vt in plurimis plus offerenti dentur, & plus offerenti contulit Ecclesias, & Prælatos Ecclesiæ seruos constituit, & talliabiles fecit, non propter bonum sidei, nec ad deprimendum infideles, sed vt fideles deprimeret, & vt de bonis Ecclesia & patrimonio Crucifixi suos parentes ditaret, cósque Marchiones, Comites, & Barones præsumpsit facere, & fortalitias magnas eisdem construere non expauit, eradicatis & depressis multis Nobilibus Romanis, & aliis. Huius articuli veritas omnino notoria est , & probatur per ca quæ dicta Junt suprà in probatione vndecimi articuli, quoniam non solum simoniacus erat, sed dogmatizabat hæretice simoniam non cadere in Papam. Quòd Prælatos Ecclesiæ talliabiles fecit, &c. probatur quia publice dixit in Reate, quòd solum à Prælatis & Ecclesiis regni Francia de certa tallia imposita, puta tali Prælato viginti milites, tali triginta, tali decem, habebat, víque ad finem guerræ contra Columnienses, stipendia continua pro tribus millibus militum, & viginti millibus peditum, sine eo quod habebat de alio mundo: Et quòd de dicta guerra contra Columnenses vltra id quod expenderat, vltra sexcenta millia slorenorum habebat & plus credo decem \* mille millia. Quòd suos consanguineos ditauerit, Marchiones, & Comites fecerit, fortalitiis multis in diuersis locis in vrbe & extrà factis, notorium omnino est, & liquidè quilibet videre potest. Quòd Nobiles Romanos & alios exterminauerit, patet in Columniensibus, quorum bona omnia per dictum B. exterminata fuerunt, ciuitatibus, Castellorum domibus, fortalitiis funditus dissipatis, castrum tamen Nymphæ, quod ditislimum castrum est, & vherrimum in redditibus, quod ad ius domini P. de Columna pertinet, expulso inde violenter suo Procuratore, & Vicario, ad manus suas detinuit, & vsque hodie contra Deum & iustitiam detinetur per nepotes ipsius, Rotis, fortalitiis, turribus & palatiis maximis factis ibidem.

Vigesimus quartus articulus est. Item publicè dicitur quòd plura matrimonia legitimè copulata dissoluit contra præceptum Dominicum, in damnum & scandalum plurimorum, & nepotem suum coniugatum, ignarum penitus & indignum, qui vitam ducebat & ducit in omnibus dissolutam notoriè, ad Cardinalatus prouexit honorem, & apicem sublimauit, viuente vxore, quam compulit votum emittere castitatis, & postea dicitur duos pueros ex ea generasse. & de hoc est publicè dissanatus. Hu-

ŧ,

ius articuli veritas, quæ & qualis sit, in quantum tangitur persona nepo. tis scilicet domini Francisci, quem fecit Cardinalem, potest scirià domino Rainaldo de Supino, cuius soror eidem domino Fr. fuit desponsata, & in domo eius per annos multos stetit, que postea ingressa est monasterium. Quoad alia autem certum est, quòd dissoluit plura matrimonia legitime copulata, sicut patet quod dissoluit matrimonium nepotis sui domini Rofredi copulatum omnino cum domina Margareta Comitissa Rubea, cum qua carnali copula consummato matrimonio cohabitauit per plures annos: postea ipse dissoluit, & dictus Rofredus superinduxitaliam, scilicet Comitissam Fundanam, ex qua habuit Comitatum Fundanum in dotem: & dicta Margareta de mandato suo, mediante domino Theoderico de Vrbe-veteri, quem fecit Cardinalem Allij, nupsit scilicet domino Nello de Senis, capta priùs personaliter ipsa domina Margareta per eundem dominum Theodericum, de mandato ipsius B. & non dimissa quousque sibi & nepotibus suis dedit ac cessit totum Comitatum suum Aldobrandeschum. & hæc notoria sunt. Et hoc in multis aliis fecit, sicut probatur per ea quæ suprà dicta sunt circa probationes articuli duodecimi.

Vigesimus quintus articulus est. Item diffamatus est publice, quòd antecessorem suum dominum Celestinum, virum sanctæ memoriæ, san-Stam vitam ducentem, sibi fortè conscius quò drenunciare non potuisset, & Papa hoc, legitimum idem Bonifacius ad sedem non habuisset ingressum, inhumaniter tractauit & inclusit in carcerem, & ibi eundem celeriter & occultè mori fecit: & de hoc est per totum mundum publica vox & fama. Plures etiam magnos litteratos & regularem vitam ducentes, qui de hoc an ille renunciare potuisset intra se disputauerant, intrudi & mori fecit in carcere. Huius articuli veritas quantum ad carcerem distri-Etissimum, quantum ad immanem & crudelem tractationem ipsius domini Celestini, notoria est tam in Curia, in vrbe, quam Campania, & maritima, & circumadiacentibus regionibus: sed suspicio est & præsumptio validissima, quòd fecerit eum occidi: manifestè probatur ex iis quæ dicta sunt suprà circa articuli sexti probationem. Item probabitur manifestè, quòd tres Nobiles, quorum duo milites, qui in nece viri sancti operati sunt, de dicti B. & fratris sui domini R. mandato, mortui sunt rabiosi, & blasphemabant circa mortem quòd hoc eueniebat eis, quia ad mandatum Gayetanorum occiderant virum sanctum dominum Celestinum. Item probatur, quòd nulli omnino permissus fuit videri post mortem, cùm multi ad hoc instarent. Item probabitur, quòd eo mortuo dominus Theodericus de Vrbe-veteri Camerarius eius, tunc in vna cassa optimè clauata & impacta vndique, fecit cum deferri Florentinum, & mandauit Communi Florentini sub pœna decem millium marcarum argenti, quòd custodirent ipsum. Tunc dominus Ambrosius de Florentino respondit: Quid datis nobis ad custodiendum non nisi vnam cassam? quomodo ergo ponitis nobis pænas, quòd custodiamus? Nos volumus videre quid est intus, & illud quod erit intus custodiemus. Quo audito stupuit Theodericus prædictus, & minatus est ad mortem dicto domino Ambrosio, dicens quòd ipse voluerat vituperare Papam in perpetuum, & destruere Domum Gayetanorum ex eo quod dixerat; & statim dubitans ne Commune Florentini videret, dixit: Ego reuoco omnes pænas, nolo quòd tangatis cassam, & statim sepeliri fecir, mandans sub magnis pœnis cassam non tangi. Ex quo quilibet sapiens & intelligens aduertit quòd occisus fue345

rat. A scientibus enim asseritur idem dominus Celestinus occisus fuisse claua fullonis percusso capite. & de hoc publica vox & fama in Campania, & partibus illis. Item probabitur, quòd fratrem illum de Ordine suo, qui in ipso carcere secum erat, statim post mortem domini Celestini capi fecit, & ipsum in duro retrudi carcere, & intra dies paucos in ipso duro carcere mori, timens ne mortem illius & modum mortis aliis reuelaret, quod & fecerat post mortem domini Celestini & ante captionem. Veritas autem articuli propoliti quoad id quod dicitur quòd dominus Celestinus renuntiare non potuit, & sic suus ad sedem non fuit legitimus ingressus: vt disputationum subtilitates reuerendis & lumine Diuino illuminatis in scientiarum doctrina magistris Parisiensibus relinquantur, apertissimè sine aliqua dubitatione, sine refragatione, & contradictione quacunque habetur ex libris antiquis gestorum Ecclesiæ, & sanctorum Conciliorum definitionibus, & ex antiquis Chronicis antiquos Ecclesia & Romanorum Pontificum actus continentibus, vbi hæc veritas indubitata omnino continetur; Quòd Romanus Pontifex post susceptionem summi Pontificij, maxime post susceptam consecrationem in ipso, per quam vitam suam ministerij Pontificij executioni deducat, nec ab ea dum viuit potest aliquatenus separari, suscepto honori & ministerio Pontificij, curæ & sollicitudini Dominici gregis commissi, atque susceptæ obligationi professionis saltem tacitè votoque saltim tacito emissis ad hæc & per ipsa obligatus, nullatenus dum viuit renuntiare potest, seu cedere, vel repudiare, vel per quemcunque actum ipsius Pontificij curam & ministerium deserere, vel se ab ipso, vel ipsum à se transferre potest. & si faciat nichti omnino agit, sed remansit Papa vt priùs, & exequetur vt priùs Pontificiale ministerium, curam gregis Dominici, à qua suscepta ceruicem subducere sas non est, sollicité geret, vt priùs, cum vniuersali Ecclesiæ & gregi Dominico vinculo est omnino dum viuit indissolubili obligatus. Huius autem veritatis probationes per Concilia, per libros antiquos, per registra Ecclesiæ, per Chronicas antiquas gestus Romanæ Ecclesia, & summorum Pontisicum continentes, omnino in promptu sunt, & quandocunque placuerit, & locus fuerit, habebuntur. Quòd multos autem magnos litteratos mori fecerit in carcere, omnino notorium est, tam VItramontanos quam Citramontanos, tam Prædicatores quam Minores, tam Religiosos quam seculares : quorum quia omnino magna est multitudo, & notoria, nomina non exprimuntur, sed suo loco & tempore, si placuerit, singulariter exprimentur.

Vigelimus sextus articulus est. Item quòd personas Religiosas regularem vitam ducentes sine causa rationabili ad seculum reuocauit. Huius articuli veritas notoria est: Nam & sie fecit circa ipsam Sedem'Româtransferens Lateranens. Ecclesiam, vbi erant Regulares, in Clericos secula-

res, & in Tholosa, & in aliis multis locis.

Vigesimus septimus articulus est. Item dissamatus est, quia dixit quòd in breui faceret omnes Gallicos martyres vel apostatas. Huius articuli veritas probatur ex iis quæ dicta sunt suprà circa probationem articuli sexti, & circa probationem articuli vigesimi primi. Item quantum in eo suit hoc conatus est facere, & temerariè præsumens & publicè dominum Regem Franciæ, & Gallicos hæreticos præsicare. & gratias Deo quòd non sic poruit facto facere, sicut lingua, quia verè omnes Gallicos Martyres esfecisset; & omnis suus conatus, & desiderium, & malignus cogitatus versabatur in istis.

Vigesimus octauus articulus est. Item publice disfamatus est, quia non quærit salutem animarum, sed perditionem earum. Huius articuli veritas ex superioribus probatur apertissime, ex quibus constat eum tam in exemplo vitæ suæ periculo, quam suæ fassitatis doctrinæ vulnerare corda insirmorum, vt ex ipsius prauitate grex Domini facilius in perniciem deducatur. Item hoc probabitur frequenter dixisse: Sunt quidam fatui qui dicunt, Dominus Papa Bonisacius facit talia sacta, quod ibit in infernum: stulti stulte loquuntur qui nesciunt: dicant mihi, vbi est Paradisus & vbi Insernus, & quomodo est sactus Paradisus, & quomodo Insernus, & quis venit de Paradiso, & quis de Inserno. Sed dimittamus hoc: esto quod esset faciuras quam dicunt, ego non irem solus, quia antequam moriar tot saciam illucire si illudesset, quod non essem solus. & taliter relinquam mundum post me, quod si illudesset multi me sequerentur.

Ex suprà dictis datur via manisesta ad probandum omnium & singulorum articulorum suprà præmissorum veritatem, & supradicta omnia sicut scripta sunt, & omnium ipsorum veritas apertissimè suis locis &

temporibus legitime probarentur.

Item notabiliter omnino attendendum, quòd præter omnia superiora manisestissimis probationibus & inconuincibilibus probabitur, hæreticum suisse & in pluribus articulis sidei hæreticasse. Probabitur, inquam, hæreticum suisse ex antiquo etiam ante omnem suam promotionem. & probationes ad hoc legitimæ & inconuincibiles & manisestæ præstò sunt, &

si expediret, suis locis & temporibus haberentur.

Conclusio ad omnia omnino supradicta hæc est, quòd diligentissimè aduertatur consequens quod circa statum Ecclesiæ datur, præmisso antecedenti probato, attendatur prudenter quòd Præsidentes & Dominantes in Ecclesia, quorum status intimè tangeretur, omnes omnino probationem supradictorum impedirent, non minus rem suam agentes, quam memoriæ defuncti hæretici. Vt igitur negotium suo legitimo ordine & more procedat, & probationum legitimarum non adimatur per aliquorum dolos & potentiam copia, sed supradictorum veritas veritatis libertate iuuetur: omnino necesse est, vt ea potentia & fauore assumantur negotia, quòd exurgat Deus veritatis, & non præualeat homo, & honor & gloria ex iis Deo, Ecclesia status debitus, & legitima rectitudo reddatur, & domino Regi & regno in laudis præconium sempiternum redundet, & post Deum in ipso domino Rege sperantes & habentes siduciam, sub reintegratæ & sanatæ matris brachiis protegantur, & vberibus nutriantur: ex quo regio culmini decus accedat, & honor, laus & gloria omnipotenti Deo, qui fluctuantem Petri nauiculam imperans ventis, ex mari de marinis procellosis sluctibus suæ veritatis omnipotentia per regiæ deuotionis ministerium, ac potentiam Celsitudinis reducere dignabitur ad legitimos status, & plenæ pacis tranquillum. Cui soli honor & imperium in fæcula feculorum. Amen, amen, amen.

Propositions contre Boniface, où il est parlé de tous les crimes contenus aux autres écrits. Et il y a, qu'il se moquoit de ceux qui se confessoient, les appellant Fatui. Qualis fatuitas, disoit-il, quòd quis euomat in vna hora quicquid fecit per totum annum. Disoit que le monde estoit eternel, ne croyoit pas la resurrection. & disoit, Beati qui viuunt & gaudent in isto mundo, spes vana mundi futuri. isti sunt stultiores, qu'am illi qui expectant Regem Arturum quem nunquam videbunt: ils sont semblables au chien qui prend l'om-

bre pour le corps. Se moquoit de la priere pour les morts, qu'il n'y auoit profit que pour les prestres & les moines. Dicebat Iesum Christum non esse verum Deum sed fantasticum. Que la paillardise n'est peché. Il a abusé de plusieurs personnes. Il sacrisioit aux demons. Ne croyoit le Purgatoire ny l'Enfer: & disoit, a-t-on veu quelqu'vn qui en soit reuenu? Que le vray Paradis est ce monde. Il a fauorisé les herctiques, & receu des presens d'eux. Il a empesché l'Inquisition de proceder contre eux, a persecuté les Inquisiteurs, & en a fait mourir en prison.

Coffre Boniface num. 807.

Prontifici curam, gubernationem, & regimen, nec vt verus & legitimus Pastor verè legitime ac debite Pontificium, & ipsius curam rexit, gubernauit, & administrauit, nec vt verus & legitimus Pastor verè legitime ac debite Pontificium, & legitimus Pastor verè legitime ac debite pontificium, & legitimus Pastor verè legitime ac debite in Pontificio & ipsius administratione, regimine, cura,

& gubernatione decessit.

Item proponitur, quòd idem Bonifacius ante Pontificij curam, administrationem, & regimen, vt suprà prædicitur, susceptam, & detentam, infidelis fuit & errauit in multis contra veram fidem, & tam in seipso fuit in multis à vera & sancta fide exorbitans, in plerosque articulos, & facti damnati errores, & sententias prolabens & incidens, quam etiam multos verbo & facto, exemplo & doctrina à sancta & vera side deiiciens. Similiter & post suscepti, ve suprà dicitur, Pontificij curam, gubernationem, & regimen, vt infidelis & errans contra sanctam & veram fidem, & non solum in seipso in pluribus à sancta & vera side exorbitans, & in facti damnati errores & sententias prolabens & incidens, & iam prolaplus periculose permanens, & perlistens, multos verbo & facto, exemplo, & doctrina à sancta & vera fide deilciens, vixit, gubernauit & rexit. Sed & sic infidelis & errans in multis contra sanctam & veram fidem, & tam in seipso in pluribus à sancta & vera side exorbitans, & in facti damnati erroribus & sententiis, in quibus prolapsus fuerat & inciderat, & in quibus, vt iam dictum est, pro se & Ecclesia & multorum casu & spirituali ruina periculose perseuerauerat, atque perstiterat, perstitit & perseucrauit vsque ad mortem, & huiusmodi decessit, non ve sidelis & verus Christianus, & verè de sancta fide sentiens, Sacramenta petens atque recipiens, & priorum infidelitatum & errorum inuia & errores abiurans, denegans & derelinquens, & viam & exemplum & doctrinam sanctorum custodiens, sed non agendo debita, & ad illicita verba, & alia prorumpendo, & debita, ad quæ secundum veram sidem ve verus sidelis moriens tenebatur, obmittendo, non petendo, recusando vt infidelis & errans, & tam in seipso à vera side exorbitans, quam alios verbo & exemplo à vera fide deiiciens.

In specie autem infrà scripti articuli contra ipsum probabuntur apertè, qui dati sunt & dantur ab illis, qui secum fuerunt samiliarissimè vsque

ad ipsius obitum, vt sui intimi & domestici conuersati.

In primis quòd idem Bonifacius non bene credebat nec sentiebat de Corpore Christi, & Sacramento altaris. & ex hoc tanquam non bene sentiens non reuerebatur vt debebat, & reuerentes arguebat & increpabat, & quandoque etiam publicè non sine magno scandalo audientium.

Item de Sacramento Pœnitentiæ omnino malè credebat, arguens con-

stientes peccata sua de fatuitate & stultitia, dicens, Quanta & qualis fatuitas, quòd homo euomat in vna hora quicquid dixit secit & cogitauit per totum annum? & quid credunt satui sacere cum istis stultivis? Et per hoc & iis similia consitentes peccata sua vituperabat & damnabat, & increpabat, & quandoque etiam publicè, non sine magno scandalo audientium.

Item credebat mundum esse àternum, & frequentissime vtebatur verbo Salomonis, Quid suit à id ipsum quod erit. Item frequenter consueuerat dicere: Vnus moritur, alter nascitur, sicut suit semper & sic semper erit, generatio præterit, generatio aduenit: terra autem in æternum star. & hoc quasi communiter & frequentissime dicebat, & quandoque etiam

publice, non sine scandalo magno audientium.

Item de generali resurrectione mortuorum nichil omnino credebat: Vnde consucuerat communiter dicere: Beati qui sciunt viuere & gaudere in mundo isto, & tristes qui habent mala in mundo isto, sub spe vana mundi suturi: Isti sunt stultiores, quàm illi qui expectant Regem Artusium, quem nunquam videbunt. Et sunt huiusmodi fatui homines, similes canibus qui stant in ponte supra aquam, & portant carnes in ore, & respiciunt in aquam, & vident vmbram carnium, & dimittunt veras carnes quas tenent in ore, & respiciunt carnium vmbram que nihil omnino est. Sic faciunt qui dimittunt mundum istum quem habent presentialiter, & sperant in illo qui non est, & consueuit dicere: Beatus ille qui scit gaudere & facere voluntates suas in mundo isto, & non attendit ad istas fatuitates. & hoc quasi communiter habebat in ore & frequentissimè dicebat, etiam publicè quandoque, non sine magno seandalo audientium, quorum nonnullos per huiusmodi verba exorbitari faciebat à vera side.

Item de suffragiis & orationibus quæ siunt per Ecclesiam pro desun-Etis & animabus desunctorum, dicebat quòd illa sacere decens erat pro consolatione consanguineorum desuncti seu desunctorum, non autem siebant pro aliqua villitate desunctorum, sed pro villitate Religiosorum & Clericorum. & hoc quasi communiter dicebat, & quandoque ctiam publicè, non sine magnoscandalo audientium, qui ex huius modi dictis scan-

dalizabantur, & debiliores reddebantur in fide.

Item de Deo & saluatore nostro Domino Iesu Christomale sentiebar, nec verum Deum eum credens, nec verum hominem, sed fantasticum

& putatiuum.

Item dicebat & asserebat, quòd fornicari, adulterari, & mœchari, non erat peccatum, quia ad hoc Deus fecerat homines & mulieres. & istud frequentissimè coram familia sua dicebat. Et, quod deterius est, nonnullis quibus ipse miserabiliter abutebatur, asseruit & asserebat, quòd hoc ipsum nullum erat peccatum: sicut per illos eosdem quamplures, quibus ipse abusus est, & abutebatur, & qui vique in diem mortis sua familiariter & domesticè sibi seruierunt, probabitur manisestè.

Item erat & fuit idololatra, sacrificans & immolans dæmoniis, & consultans cosdem, & vt ab ipsis responsa, & quæ volebat posset habere, frequentissimè ipsis dæmoniis sacrificabat, & immolabat & thurissicabat, nunc de incenso, nunc de myrra, nunc de sanguine humano etiam proprio, nunc de ligno aloë, & aliis multis.

Item quòd de infernalibus suppliciis, & de Purgatorio nihil credebat omnino, sed frequenter dicebat: Vos qui dicitis quòd est Paradisus, & Infernus, & Purgatorium, quando vidistis aliquem redeuntem inde? Quan-

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 34

doredit inde auia vestra? stulti, stulti hîc in hoc mundo est Paradisus: Beati qui sciunt & possunt & volunt eum habere. & hîcest infernus: Væ illis miseris qui habent ipsum. & hîcest Purgatorium: Beatus ille qui bene euadit, & cum consolatione & gaudio, & sine-tristitia & dolore. & hoc communiter dicebat & frequenter publicè, non sine magno scandalo audientium.

Item quòd cum nonnullis, quorum aliqui adhuc viuunt, aliqui mortui sunt, & quorum damnati sunt aliqui & combusti, & aliqui damnati ad certam pænam, & non combusti, iam à multis retro annis cohæreticauit, & in factum damnatum hæreseos incidit manifeste, in secta damnata & hæretica communicans & participans cum eisdem.

Item quòd in articulis & Sacramentis fidei, & de ipsis aliter sensit, & tenuit quàm vera fides expostulet, & quòd in ipsis & de ipsis non se habuit sicut verus & Catholicus, sed in multis errauit & lapsus est à vera & Catholica fide exorbitans, & quantum in ipso fuit alios exorbitari faciens.

Item quòd in supradictorum nonnullis & aliis ante susceptum Pontificium, & post, errauit & lapsus est, & à vera & Catholica side exorbitauit, & alios exorbitare fecit, nec vt verus sidelis Catholicus, & legitimus Pastor, verè & legitimè ac debitè & sideliter Pontificium & ipsius curam, gubernationem, & regimen ingressus est, & obtinuit, nec vt verus & legitimus verè & legitimè ipsius curam & administrationem, vt sidelis rexit, gubernauit & administrauit, nec vt verus & legitimus Pastor verè & legitimè ac debitè in Pontificio & ipsius administratione, regimine, cura, & gubernatione decessit.

Item quòd ante ingressum Pontificij & post, vt infidelis & errans, hæreticos, & fautores, adiutores, & credentes, & receptatores corum iunit, sonit, & receptauit, consilium & auxilium & fauorem eis præstans contra Deum & canonicas sanctiones, & munera & xenia scienter ab ipsis hæreticis & eorum capitibus recepit: pro quibus muneribus, & xenia præsentandis eidem inter ipsos hæreticos & credentes eorum per maiores ipsorum & præsidentes ipsorum sectæ damnatæ collectæ & daciæ sucrunt impositæ inter eosdem hæreticos pro suprà dictis complendis.

Item quòd Inquisitores nonnullos hæreticæ prauitatis, pro eo quòd contra hæreticos suum officium viriliter exercebant, & nonnullos ceperant sectæ suæ, iam ex antiquo, qui etiam contra ipsum multa & varia deponebant, tanquam contra participantem & communicantem eis in crimine supradicto, grauiter excandescens multa eis comminatus est mala. Et tandem ipsos hæreticos qui detinebantur, iam hæresim confessos relaxari fecit, & pristinæ restitui libertati. Et tandem ipsos Inquisitores ignominios capi fecit, & in carcerem detrudi, quorum vnus in carcere miserabiliter post quasi triennium expirauit, alter autem adhuc viuit & superest. Ex quibus manifestissime conuincitur & infidelis & errans, & a side exorbitans, & alios exorbitari faciens, & sautor, adiutor, & receptor hæreticorum, & communicans manifeste in damnato crimine criminosis.



Ce gros cahier qui contient 93. articles, remarque par le menu les diuers crimes du P. Boniface tant auant qu'aprés son élection au Pontificat. Ses impietez, atheifmes, heresies touchant les Sacremens.

Consultoit les demons & deuins. Sacrifioit au diable. 38

Soustenoit que le Pape ne pouvoit commettre simonie. Que le Pape estoit Dominus spiritualium & temporalium. Ildisoit, Papa non est Papa, nisi sit discordia inter Principes & inter Cardinales. Auoit mis la division entre les nobles familles de Rome; par diuers mariages & dispenses extrauagantes, & di-

soit que sans ces discordes il n'estoit pas pleinement Pape.

Luy heresique disoit que tout le reste des hommes estoit heretique, & principalement le Roy de France & tout son Royaume, quia impingebant in articu-Ium, Vnam sanctam Catholicam, & ex illa causa vnam constitutionem edidit, Vnam sanctam. qu'il a fait ce qu'il a pû pour la subuersion du Royaume de France. Non possum, disoit-il, facere quod volo, nisi confundam potentiam Gallicanam.

Il dit que toussours les Tres-Chrestiens Roys de France, le Clergé & le Peuple ont

constamment combatu les heretiques, & schismatiques, & les tyrans.

Il estoit grand Sodomite, & disoit que ce n'estoit peché.

Il estoit homicide, & l'année du Iubilé sit tuer plusieurs pelerins en sa presence.

A contraint plusieurs Prestres de luy reueler les confessions : marque le fait d'un Euesque d'Espagne.

Qu'il avoit commandé à tous les Penitenciers, que si l'on leur eust confessé où estoit le P. Celestin qu'ils eussent à le luy reueler. Qu'il se seruoit de ces reuelations de confessions, es principalement contre les Colonnes, ayant mis prix sur leurs testes.

Vouloit ruiner les Moines, disant sunt mali & falsi hypocritæ, qui subuertissent l'estat de l'Eglise.

Il appelle superbia Gallicana.

Il ne vouloit accorder aucunes graces aux Roys & Princes comme decimes, & autres, qu'ils ne luy promissent de faire la guerre au Roy de France.

Il ne traita point aucc le Roy d'Allemagne, qu'à cette condition.

Il appliquoit à son vsage ce qui se donnoit pour le secours de la Terre Sainte.

Il rompoit & dissoluoit les mariages sans cause : & son neueu François qui estoit marié, & qui auoit épousé encore une autre femme Madame Marie sœur du Seigneur Renaud de Supino, il le fit Cardinal sa femme viuante.

Qu'il auoit fait mourir Celestin en prison, & auoit fait mourir plusieurs Docteurs

qui ausient écrit, An Celestinus renuntiare potuisset.

Que plusieurs qui auoient participé à la mort du Pape Celestin par ordre de Boniface & de son frere Roffredus, estoient deuenus enragez. Et il auoit ausi fait mourir plusieurs personnes pour sçauoir quelque chose de la mort dudit Celestin. En mourant Boniface ne demanda point les Sacremens, & mourut blasphemant contre Dieu & la Vierge Marie.

#### Articuli probationum contra Papam Bonifacium, ad ipsius damnandam memoriam.

I. DROPONIT VR quòd Bonifacius ante Cardinalatum & post, ante L Papatum & post, falsam opinionem de side & in side habuit, aliter de ipsa & in ipsa sentiendo, quam sacrosanca Catholica & Apostolica Ecclesia tenet & prædicat.

11. Item qu'od ipse dubius erat de fide & in fide, & infidelis ante Papa-

tum & poit.

111. Îtem quod neglector & subuersor erat sanctorum Canonum & Conciliorum per sanctos Patres editorum, super side & de side, & circa directionem status vniuersalis & generalis Ecclesiæ, ante Papatum &

post.

IV. Item quòd sancta Concilia super side & de ipsa & in ipsa edita & disponentia statum generalem Ecclesiæ, quæ sicut dicta Euangelia Sedes Apostolica docet & prædicat, tenenda fore, ante Papatum & post non tenebat, non seruabat, non reuerebatur vt debebat & tenebatur, sed credulitate, verbo, exemplo & opere ante Papatum & post sentiebat non seruanda, & quatenus in se erat non seruabat: subuersor fuit & eneruator ipsorum & eorum quæ continebantur in ipsis, præcipuè in Nicæno, Ephefino, Calcedonense, & Constantinopolitano, sanctis Conciliis, quæ Sedes sancta Apostolica quoad omnia singula in ipsis contenta, ficut sancta quatuor Euangelia decreuit veneranda, recipienda, & obferuanda.

v. Item quòd nouas opiniones & non veras neque Catholica habebat ante Papatum & post, de side & in ipsa, de Sacramentis & in ipsis, de sacris scripturis & circa ipsas, de articulis sidei, & circa ipsos, & de contingentibus supradicta, & dependentibus ab eisdem, & circa ipsa.

v 1. Item quòd de sancta Eucharistia, Pœnitentia, Matrimonio contra veritatem sentiebat, & aliter quam deberet, necnon & de aliis Sacramentis, & ipse eadem credulitate, facto, verbo, doctrina & exemplo,

subuertere & annihilare conatus est, ante Papatum & post.

v 1 1. Item quòd non leuibus argumentis, sed probabilibus, & magnis ac suspicione dignissimis à fide Catholica, & ipsam contingentibus deuiauit, & deuiabat, & alios quatenus in se est deuiauit & deuiare fecit & docuit, & nonnullos minis & terroribus deuiare coëgit ante Papatum & post.

VIII. Item quòd nonnullis hæreticis, & à fide Catholica deuiantibus, & de hæresi infamatis & notatis, & omnino suspectis, nonnullis per Inquisitores hæreticæ prauitatis de hæresi condemnatis communicauit & fauit, consilium & fauorem præbuit etiam in ipso crimine criminosis

cifdem, ante Papatum & post.

1X. Item quòd nonnullos hæreticos, & credentes hæreticorum, & fautores & receptatores corum, à fide Catholica & ipsam contingentibus deuiantes, & de hæresi infamatos, notatos atque omnino suspectos, & nonnullos etiam per Inquisitores de hæresi condemnatos, conuictos atque confessos, defensauit & receptauit in fauorem hæreseos, communicans in crimine criminosis, ante Papatum & post.

x. Item quòd idem Bonifacius in secretissuis colloquiis & frequenter in publicis dicebat & docebat hæretica & à fide Catholica deuiantia om-

nino, ante Papatum & post.

XI. Item quòd idem Bonifacius & ante Papatum & post non credebat nec credidit immortalitatem, seu incorruptibilitatem animarum rationabilium, sed credidit & credebat quòd anima rationalis simul cum corpore moriebatur & corrumpebatur, & credebat & credidit quòd idem finis esset hominum & iumentorum.

XII. Item quòd idem Bonifacius, & ante Papatum & post, hoc ipsum hæretieum dogma docebat & docuit, dogmatisabat & dogmati-

fauit.

matisauit, dicens: Stulti, stulti credentes fatuitates istas quas dicunt simplices quòd sit alius mundus; quis vnquam rediuitad nos de illo mundo, ve diceret nobis noua: expectatis alium mundum: ita est maior fatuitas quàm illorum qui expectant Regem Arthusium. Beatisunt illi qui cognoscunt mundum istum, & sciunt gaudere & lætari in ipso, & ducere bonum tempus, & bonos dies; & tristes sunt, qui sub spe futuri iudicij quod nihil est, vel suturi mundi, quod fatuissimum est, perdunt istum mundum, & istud tempus.

x I v. Item quòd ante Papatum & post dixit: Qui dimittunt gaudere in mundo isto propter alium sunt stultissimi, & faciunt sicut canis qui stans super aquas sluminis in ponte, tenebat carnes in ore suo, & vidit vmbram carnium in aqua, & videns vmbram dimist carnes quas in veritate habebat in ore, pro vmbra, & sic non habuit neque vmbram neque veritatem. Sic faciunt illi qui dimittunt mundum issum, in quo lætari & gaudere possunt & debent dum viuunt, pro vmbra suturi sæculi

quod est nihil.

x v. Item quòd ante Papatum & post frequentissimè dicebat: Habeam ego quod volo in mundo isto, & faciam voluntates meas, de alio mundo non curent aliqui. hoc dicebat deridendo & subsannando.

x v 1. Item quòd ante Papatum & post, dum ipse opprimeret aliquem vel aliquos iniustè, & oppressi supplicarent sibi, quòd pro salute animæ suæ dignaretur & vellet abstinere: ipse deridens & subsannans repetebat: pro salute animæ meæ: meliùs dixisset, si dixisset pro salute corporis mei & personæ meæ, & citiùs exaudissem. Sed de cætero ego nichil faciam, neque pro salute corporis, neque pro salute animæ, suxta satuam peritionem suam.

x v i i. Item quòd ante Papatum & post frequenter dixit inter suos: Fatui fatui, habeam ego voluntatem meam dum viuo, postea vadat sicut ire potest, quia non sine causa dicitur in prouerbio, Me mortuo nec herba prato.

xvIII. Item quòd ante Papatum & post, dum diceretur sibi de aliquo mundano: Ipse habet bonum tempus, de nullo alio solicitatur nisi quomodo gaudeat in hoc mundo, & ducat dies bonos, nichil omnino cogitat de suturo mundo, tota cogitatio est quòd viuat & gaudeat, & mundus iste non sibi deficiat. Respondebat in vulgari: Per meam sidem, per meam sidem, ipse non est stultus, sed est sapientior illis qui se repurant sapientiores ipso.

x 1 x. Item quod ante Papatum & post frequenter dixit; Dicunt ista asina de Roma, (dicendo de deuotis dominabus vrbis) Deus det tibi vitam atternam: longè meliùs dicerent, & ego libentiùs audirem: Deus

det tibi vitam longam, bonam & lætam.

x x. Item quòd ex simili consideratione mandauit familiaribus, quòd quando ipse mittebat alicui vel aliquibus xenium in reditu, responderent, Deus det vobis longam & bonamvitam: & ad ipsius mandatum ex causa prædicta omnes sui familiares verbis huiusmodi communiter vtebantur.

xx1. Item quòd ante Papatum & post non credebat, nec credidit idem Bonisacius vitam æternam; nec sinaliter refrigerium posse consequi homines: sed totam sortem ac partem consolationis & lætitiæ sore in hoc mundo. Per hoc asserbat, & asseruit quòd deliciari & delectari corpus suum quibuscunque deliciis non erat peccatum.

xxII. Item quòd ante Papatum & post frequenter turpia & illicita stupra & alia crimina committendo, docebat & asserebat personis illis cum quibus committebat huiusmodi delicta & facinora, nullum esse peccatum.

\*XXIII. Item quòd ante Papatum & post vitio illo pessimo & abominabili laborauit & laborabat, propter quod descendit ira Dei infilios

diffidentiæ.

xxIV. Item quòd ipse ante Papatum & post diuersis & variis etiam adultis & magnis, quibus actiuè & passiuè abutebatur, asserebat & dicebat, illud vitium nullum esse peccatum, & quòd ideo Deus secerat membra hominibus & mulieribus vt delectarentur in ipsis.

xxv. Item quòd ante Papatum & post huiusmodi damnatis sceleribus; & approbationibus scelerum vtebatur, & de suprà dictis ante Papa-

tum & post fuit grauissime infamatus apud bonos & graues.

abominationis & blasphemiæ, frequenter dicebat & dixit: expedit quòd omnino suppeditem istum Regem, & conculcem istud regnum, & istam superbiam Gallicanam. Per Deum, per Deum, ista superbia conculcabitur, etiam si deberem totam Ecclesiam, simul cum ipsa submergere: superbi, superbi, Gallici Gallici, vnde venit ista superbia? potiùs vellem esse canis, vt non dicam vnum aliud nobile animal, quàm homo Gallicus. quod non dixisset, ni credidisset eundem sinem hominum & iumentorum.

xxv11. Item quòd ante Papatum & post insidelis suit, & non credebat nec credidit Sacramentum Eucharistiæ & Corporis Domini.

xxvIII. Item quòd ante Papatum & post sideliter non credidit nec credebat, quòd verbis à Christo institutis, à sideli & ritè ordinato sacerdote

dictis in forma Ecclesiæ super hostiam, sit ibi Corpus Christi.

xx 1 x. Item quòd ante Papatum & post nec reuerentiam debitam saciebat vel secut cum eleuabatur Corpus Christi à sacerdote, & frequenter indurata ceruice, non curans de tam periculoso scandalo totius Ecclesiæ Dei, ex hoc ex indeuotione & insidelitate non assurgebat cum eleuabatur corpus Christi; & magis ornari faciebat loca vbi sedebat, quàm altare vbi hostia consecrabatur.

xxx. Item quòdante Papatum & post dum esset in camera non exiens ad missam; cùm non distaret quandoque locus vbi sedebat tribus vel quatuor passibus à loco vnde potuisset videri Corpus Domini, non ibat videre Corpus Domini, nec surgebat de loco vbi sedebat dum pulsabatur campanella pro elcuatione Corporis Christi, nec ad momentum propter hoc dimittebat verba quæ loquebatur, etiam turpia abominabilia, quæ in taberna turpia suissent, propter insidelitatem, irreuerentiam, quam de dicto Sacramento, & ad ipsum habuit & habebat.

xx x 1. Item quòd ante Papatum & post tanquam insidelis & irreuerens ad Sacramentum prædictum, & in ipso si videbat aliquem vel aliquos currentes pulsata campanella ad eleuationem Corporis Christi, durissimè frequenter arguit, & reprehendebat ipsos, dicens: Asini fatui, ad quid curritis quòd confundamini omnes, ad quid curritis creditis vos inuenire manna?

XXXII. Item quòd ante Papatum & post dum aliqui vel aliquis ex assistentibus sibi in camera vel guardarobba, specialiter aliquid agens vel operans, omisso opere, audita pulsatione campanellæ pro eleuatione Cor-

poris Domini, vellet ire; tanquam infidelis & irreuerens circa Sacramentum prædictum Eucharistiæ, furiosa & turbida facie cum conuiciis, & iniuriis arguens dicebat & dixit: Quò vadis bestia, facias sacta tua. & subiungebat & subiunxit: Pulchra bestia dimittit sacere sacta sua, & va-

dit nescio ad quas truffas.

XXXIII. Item quòd ante Papatum & post, dicebat & dixit fornicationem & huiusmodi actus, & etiam vitium sodomiticum, quo suit & erat infectus, non esse peccatum; & quòd aliquis seu aliqui qui dicebantur esse sui confessores, asseruerunt, asserebant & asserunt, per longissima tempora cis nunquam esse confessum, cùm continuè enormibus & abominabilibus criminibus infectus esset & laboraret, præcipuè vitio sodomitico: quòd dicebant & dixerunt, & dicunt, quòd nimium mirabantur & mirantur, quòd terra in qua erat per voraginem viuum non degluriebat eum, immò cùm tota ciuitas vbi morabatur, non submergebatur. & adiungebant, adiunxerunt & adiungunt: Dixit & dicebat diabolus hæteticus & Patarenus pessimus, quòd facere scelera maxima non est peccatum; quòd committere vitia sodomitica, nec erat nec est peccatum; verè non credidit nec credebat aliquid de Deo, nec de Sanctis, nec de survo iudicio, nec de salute bonorum, nec de damnatione malorum, nec de aliqua remuneratione sutura.

xxxxv. Item quòd dum ad dicta huiusmodi replicaretur; Non dicatis, in iuuentute sua dixit & credidit, & fecit ista diabolica. responderunt & respondebant: Non dicatis, nunquam in iuuentute sua fuit ita malus sicut est hodie, & actiuè & passiuè; &, quod abominabilius est, dixit & dicebat huiusmodi abominabilia scelera non esse peccatum, sicut om-

nino infidelis, hæreticus & Patarenus.

xxxv. Item quòd homines inducebat ad imaginem suam tam ex marmoribus, quàm ex metallis erigendam, etiam in locis sacris & publicis, per hoc populum Dei ad idololatrandum inducens, tanquam insidelis & malè de side sentiens, vt patet in Vrbe-veteri, & in multis aliis locis: quos Vrbeuetanos in singulis portis ponentes statuam suam, ex hoc remunerauit donans eis totam terram Vallislacus, quo Romanam Ecclesiam iidem Vrbeuetani spoliauerant.

vnum pomum, quod non cognoscunt omnes: ipse cit dominus omnium spiritualium & temporalium. In veritate quandocunque creatur Papa, deberet erigi vna statua, quam omnes Christiani magni & parui adorarent, & cui omnes mundi Principes cum omni humilitate & reuerentia genua slecterent, adorantes & inclinantes. quod nunquam Catholicus & non hæreticus sentire potuisset, ascribere nitens homini qua sunt solius Dei.

xxxvII. Item ante Papatum & post habuit dæmonem vel dæmones inclusos, quorum consilio vtebatur in omnibus. Vnde dixit & dicebat, quòd si omnes homines de mundo essent ex vna parte, & ipse solus ex alia, ipse potius deciperet omnes, & de iure & de sacto, quam deci-

perctur ab ipsis.

XXXVIII. Item quòd ante Papatum & post vtebatur & vsus est arte dæmonica; coniurando dæmones, exorcizando, thurisicando cisdem, & subsumigationes faciendo de diuersis, nunc de ligno aloë, nunc de thure, nunc de mastice, nunc de sanguine humano desiccato & puluerisato, & de suo etiam de proprio, nunc de sanguine hircino, & immolando etiam dæmonibus nunc gallum album, nunc columbam albam, nunc

graculum, vt responsum haberet à dæmonibus, & vt dæmones persicerent illa quæ ab ipsis petebat.

xxxxx. Item quòd propter frequentes subsumigationes, & thurisia cationes, coniurationes & immolationes quas faciebat, responsum à dæmonibus habebat.

x1. Item quòd frequenter per familiares suos auditi fuerunt, nunc sibili, nunc rugitus, nunc sonitus dæmonum, qui per thurificationes &

immolationes prædictas inuocati veniebant ad ipsum.

XLI. Item quòd dictorum dæmonum, vt suprà, cum thurisicatione & immolatione per ipsum factis, inuocatorum, & ad ipsum venientium, per familiares suos clericos & laicos frequenter voces auditæ sunt, quandoque in voce grossa & rauca, quandoque in voce subtilissima, quasi pueri.

X I I I. Item quòd ante Papatum & post, dicebat & dixit, quòd licèt illa vox grossa & rauca non frequenter sed rarò, & cum dissicultate loquatur, tamen illud quod promittit tibi reputes pro sacto, quia scit & potest facere quicquid vult; sic dicens vt insidelis hæreticus, & idololatra, attribuens dæmoni, Dei solius omniscientiam & omnipotentiam.

XIIII. Item quòd ante Papatum & post, statim cum factis suprà dictis thurisicationibus & immolationibus audiuit vocem illam grossam & raucam, statim pronus in terram, incuruatus extensis manibus adorauit & odorauit eundem pluries, quando primò vocem audiebat, & pluries quando ab ipso recedebat.

quem datum sibi prætendebat à quadam muliere de Fulgineo, quæ erat

maxima nigromantica & incantatrix.

x L v. Item quòd ante Papatum & post habuit alium spiritum datum sibi prætendens per magistrum Georgium de Simbilico monachum, magnum magistrum, vt dicebatur, in nigromantia, & vocabatur magister Georgius V ngarius, qui post thurisicationes quas sibi faciebat responsum dabat sibi. in cuius seruitij remunerationem post Papatum dedit sibi & pecuniam magnam, & vnum magnum Prioratum in partibus Sclauoniæ, & vnam bonam grangiam in regno Seruiæ dictæ Sclauoniæ contiguo.

x l v 1. Item quod ante Papatum & post habuit vnum spiritum, quem dedit sibi, vt asserbat, magister Bonisacius de Vicentia Lombardus, peritissimus vt dicebatur in illis artibus, qui similibus præcedentibus thuriscationibus & inuocationibus responsum dabat: quem idem Bonisacius vocauit & vocabat Bonisacium. & dum ille magister Bonisacius qui sibi illum spiritum dederat, rediret ad eum, dictus Bonisacius multum alacriter recepit ipsum, & dixit hæc verba: Bene veniat Bonisacius, qui portauit Bonisacium Bonisacio. & dum idem magister diceret sibi: Domine, vos estis experti ipsum, quomodo factum? quomodo contentamini?respondit: Bonisacius datus Bonisacio à Bonisacio, bene facit, bene facere incipit. in cuius seruitij remunerationem eidem Bonisacio dedit magnam pecuniam, & silium ipsius elericum, nonobstante quod erat illegitimus, nam ille magister Bonisacius subdiaconus suit, beneficiauit pinguiter.

x l v 1 1. Item quòd ante Papatum & post frequentissimè visæ sunt subfumigationes maximæ, quæ per ipsum siebant in camera, & cum nullus nisi ipse in sua camera remansisset audiebatur etiam extra cameram vox sua frequentissimè quærentis & petentis multa & de multis, & deinde

Хуij

audiebatur vox alia respondentis ad suam interrogationem, & vox respondens audiebatur variari, nunc audiebatur vox subtilis, quasi vnius pueri, nunc vox grossa quasi senis, & rauca. & quandoque illæ voces audiebantur litteraliter, quandoque vulgariter, quandoque audiebantur quasi disputantes: frequenter etiam vox illa grossa & rauca audiebatur respondens, quasi esset vnus magister docens: frequenter audiebatur dicere;

Facias hoc, & habebis intentum.

XLVIII. Item quod Perusij facta electione de vno Celestino, quasifuriosus rediens domum intrauit cameram, & dato thuribulo Constantio de Fulgineo familiari suo, quod portaret ignem, ad faciendum solitas subsumigationes, sicut semper facere consueuerat, quando responsum volebat à dæmonibus, clausit se in camera, familiaribus suis aliquibus secretis qui sibi seruiebant remanentibus ante cameram; & respicientes cauté per foramina ostiorum, viderunt eum omnes facientem subfumigationem solito maiorem, stantem flexis genibus: & tota camera erat plena subfumigationibus illis, & tunc ipse Bonifacius tunc Benedictus incepit turbatus dicere: Quomodo decepistis me? ego dedi vobis animam & corpus, & vos promisistis me facere eligi in Papam, & modò factus est alter? & multa circa illam materiam loquebatur contra dæmones, & tunc audierunt vocem respondentem: Quare turbaris rebus stantibus, sicut nunc stant, non poteras esse; oportet enim quòd Papatus tuus sit per nos, & quòd fiat per modum qui sit error in Ecclesia Dei, & hoc sieri procurabimus in breui, ne dubites.

x L I x. Item quòd dicti familiares qui erant ante cameram, sentiebant intus sonitus, & quasi terræmotus, & sibilos ad modum serpentum.

L. Item quòd ante Papatum & post frequenter mandabat claudi omnia ostia, etiam aulæ, & quòd aliqui secretarij sui temanerent ante cameram, & quòd pro nulla re irent adostium, nec alia ostia aperirent sine suo mandato; & quòd post aliquam horam illi qui erant clausi expectantes ipsum, audiebant intus in camera, vbi ipse erat, sonitus maximos, & quasi terræmotum, & sibilos quasi serpentum, & mugitus sicut bestiarum, & subsumigationes videbant ita magnas exire per senestras cameræ, acsi esset vnus maximus ignis.

11. Item quòd conuocans dæmones suos quærebat frequenter de diuersis, & dicebat quòd eis dederat corpus & animam, quare non facerent ei illa quæ promiserant. ex quo euidens erat hæresis & idololatria ipsius.

Lt I. Item quòd ante Papatum suum & post sacrilegus suit & erat, consulens diuinatores & diuinatrices. & de hoc est publice dissamatus.

LIII. Item quòd ante Papatum & post, vbicunque sentiebat aliquem nigromanticum, vel aliquam mulierem mathematicam, etiam sustodes porcorum, qui in talibus consueuerunt malesiciis esse experti, statim quærebat eos, & procurabat adduci adse; & consulebat etiam quosdam porcarios dæmonum incantatores, & de vrbe Roma & de castro Passarani, & de castro Ardiæ, & de castro Cisternæ, & de castro Nymphæ; nunc hunc, nunc illum frequenter ad se vocarifecit, & consuluit eos.

LIV. Item quòd ante Papatum & post sensit & prædicauit errores, & frequenter inter alia prædicauit & docuit Papam Romanum non posse committere simoniam; quod fuit & est hæreticum dicere, & est tam in veteri testamento quàm in nouo, & in sacris generalibus Conciliis reprobatum omnino.ex quo eius hæresis & insidelitas apertissimè denotatur.

Lv. Item quòdante Papatum & post, prælaturas maiores, personatus & dignitates, & beneficia Ecclesiastica, & illa quibus ordo sacer necessariò annexus est, publicè vendebat, & vendidit. & de hoc suit & erat publicè dissanatus.

LVI. Item quòd de prædictis frequenter correctus & caritatiue, & correctione fraterna, iuxta Euangelij legem corrigi recusabat, & omninò in-

corrigibilis pertinaciter fuit & erat.

LVII. Item quòd ante Papatum & post publicè dogmatisabat errorem, dicens Papam Romanum simoniam committere non posse: & inter cætera dicebat ad hoc probandum: Cessat lex Iulia, habitus in vrbe Roma.

LVIII. Item dicebat: Quidam fatui dicunt quòd Papa potest facere simoniam, & hoc est hæreticum dicere. Impingunt enim in plenitudinem potestatis Papæ, & conantur auferre priuilegium Petro & successoribus suis concessum; quod constat esse hæreticum. Nonne licet cuilibet tollere de re sua sicut vult quando vult; & qualiter? Nonne Papa Romanus dominus est omnium temporalium & spiritualium, & specialiter bonorum Ecclesiasticorum. & huiusmodi verbis erroneis, & hæreticis, & confimilibus circa hæc vtebatur, non sentiens neque recognoscens quòd ipse etiamsi fuisset verus & Catholicus Pontifex, & canonicè & legitimè ingressus, non fuit nec erat dominus, sed minister: non fuit nec erat supra legem diuinam & Euangelicam, sed sub ipsa: non fuit nec erat supra veritatem, sed sub ipsa, per quam in quolibet & semper expresse damnatum est crimen simoniacæ hæresis, & gresiticæ pestis & lepræ, Actuum octauo capite, Regum quarto, capite quinto. Et quòd hæresim in hoc dogmatizabat, patet per beatum Leonem in canone Gratia. per beatum Gregorium in C. quicunque. & cap. quisquis. per beatum Gelasium C. ques constiterint. per beatum Ambrosium. C. reperiuntur. per Concilium Calcedonen. C. si quis Episcopus. per beatum Gregorium Nazianzenum C. qui studet. & C. qui sacros. & per Epistolam Tarasij Constantinopolitani C. quos qui. per Hieronymum super Malachiam C. Dominus. & apertè per Gregorium ad Theodoricum, & Theobertum Reges Francorum, C. fertur simoniaca hæresis. Hæc omnia prima q. prima.

LIX. Item quòd'contra diuinum præceptum, & contra legatum Christis suis propriis siliis sactum, cum dixit, Pacem relinquo vobis, veniebat & venit toto posse, pacem impediens inter Christianos, & discordias & guer-

ram seminans.

1x. Item quòd ipse Bonifacius dicebat tanquam à side & veritate deuius, nunquam est Papa Romanus Papa, nisi quando discordia est in mundo. Si inter Reges & Principes mundi non est discordia, Papa Romanus non potest esse Papa; sed si est inter eos discordia, tunc est Papa, & quilibet timet ipsum, vnus prætimore alterius, & ipse facit quod vult. & addebat: Ego sciam quid faciam tempore meo.

LXI. Item quòd dicebat: si in Collegio inter Cardinales non est discordia, Papa Romanus non potest esse Papa: sed si est discordia, omnia bene vadunt, & omnes timent eum, vnus prætimore alterius, & ipse li-

berè facit quod vult.

LX I I. Item quòd dicebat & dixit, quòd si inter magnates vrbis non est discordia, Papa Romanus non potest esse Papa, nec dominari vrbi: sed si est discordia, plenè dominatur, & facit omnino quod vult Papa.

LXIII. Item quòd ad seminandum discordiam inter nobiles vrbis, &

ad guerras suscitandas, diuersas parentelas inter ipsos initas, & sponsalia inter eos contracta, & etiam matrimonia inter ipsos per verba de præsenti sirmata, sicut inimicus veritatis, & pacis ad suscitandas discordias & guerras, impediuit omnino & rupit & rumpi secit, nonnullos compellendo, nonnullos blanditiis attrahendo, cum nonnullis de plenitudine potestatis dispensando, quæ non potestas, sed tempestas potius dici posset.

est Papa, nec poterit dominari terris Ecclesiæ, nec Baronibus ipsarum, nisi quando inter ipsas & ipsos est magna discordia, tunc Papa plenè est Papa, & plenè dominatur. & propter hoc inter diuersas ciuitates, communitates & Barones, & partes, guerras grauissimas & discordias semi-

nauit, de quibus infinita pericula prouenerunt.

LXV. Item quòd morem gerens perfectorum hæreticorum, qui apud se solos dicant fore sidem veram & Ecclesiasticam, & eos qui veri sunt cultores sidei Christianæ existentes in confessione sidei orthodoxæ, quia ab eorum recedunt operibus, asserunt Patarenos veros & nominatos, Christianos, & Catholicos prædicabat hæreticos, & potissimè Regem & regnum Franciæ, & Gallicos omnes prædicabat hæreticos salsò, & sine causa asserens quòd impingebant in articulum, Vnam sanctam Catholicam.

& ex illa causa constitutionem edidit Vnam sanctam.

LXVI. Item quòd ad subuersionem Regis & regni Franciæ, quantum in se suit & erat, commouit omnes Reges & regnamundi, quod suspicionem manisestissimam hæresis in se habuit & habet. Dicebat enim: non possum facere quod volo, nisi confundam potentiam Gallicanam: constabat eum sibi quod omnem bonum statum sidei & Ecclesiæ poterat incipere sub fauore Regis & regni Franciæ, vbi semper suit sidei & Ecclesiæ defensio, protectio, & munimen: sed destruere sidem, quatenus in se erat, & inducere hæreses, hoc non poterat agere, quoniam Rex & regnum Franciæ eius malignis & iniquis conatibus restitisset. Semper enim Christianissimi Reges Francorum, & deuotus Clerus, & in side constantissimus populus Gallicanus contra hæreses & hæreticos, schismaticos & tyrannos se opposuerunt murum pro domo Israël.

LXVII. Îtem quòd ante Papatum & post, sodomitico vitio laborauit & laborabat, tenens concubinarios suos secum & varios & diuersos. & de hoc suit & erat publicè & vulgarissimè dissanatus.

LXVIII. Item quòdhuiusmodi abominabilissimum vitium prædicabat & dogmatizabat non esse peccatum.

LXIX. Item quòd Sacramenta, quatenus in se erat, annihilabat, conculcabat, & annihilare & conculcare nitebatur; præcipuè Sacramentum Pænitentiæ quod conculcabat multipliciter, faciendo plura homicidia sieri de pauperibus clericis in præsentia sua: & si in primo non percuticbantur per ministros suos letaliter & mortaliter, totiens iubebat cos percuti, dicendo Percute, percute, Dalli, dalli, quòd exinde mortui sunt quamplures sine pæna: & tempore illius indulgentiæ quam secitad solidandum vacillantem statum suum, & ad vana lucra sectanda, in vno egressu quem secit de Laterano vsque ad sanctum Petrum vadens & rediens, ad mandatum ipsius clamantis alta voce, dacili, dacili, percutite, percutite, plusquam quinquaginta percerini interempti suerunt per armatos præcedentes ipsum; propter quod nonnulli de gentibus suis, quibus erat mens sanior, & viscera pietatis, inuenerunt aliquos pauperes, quos de mandato illius grauiter percusserant, adhibendo eis medicos, & dando me-

dicinas, & finaliter ex ipsis vulneribus morientibus funeris exequias faciendo.

LXX. Item nonnullos Nobiles condemnando ad carcerem inhibuit ne eis pænitentibus, etiam in mortis articulo, Sacramentum Pænitentiæ ministraretur, quod fecit contra omne ius diuinum, omnésque sanctiones Canonicas, & sanctorum Patrum decreta & canones, vt suspectus de side, & malè sentiens quòd Sacramentum Pænitentiæ peccantibus non sit necessarium ad salutem.

LXXI. Item quòd malè sensit de Sacramento Baptismi, cum inaudita serie excessuum quia percussus \* dici non possunt, inhibuit ne pueris natis & nascituris ex certo genere ministraretur Sacramentum Baptismi.ex quo euidenter præsumitur, quòd Sacramentum Baptismi annullari, & annichilari, quatenus in se suit & erat, nitebatur.

LXXII. Item quòd ante Papatum & post non verè neque sideliter sensit de Sacramento Pænitentiæ, & compulit sacerdotes aliquos vt sibi reuelarent confessiones hominum, & eorum peccata absque consitentium vtilitate, ad corum consusionem & verecundiam, vt se redimerent, publicauit: intantum quòd semel quendam Archiepiscopum de Hispania, qui
cuidam Cardinali quoddam occultum confessus suerat in soro pænitentiæ, publicata confessione sua, quam sibi ab eodem Cardinali dici secit,
inuito & coasto, publicè deposuit propter illud crimen, & præterea accepta pecunia eum restituit. ex quo euidenter præsumitur quòd in Sacramento Pænitentiæ hæreticè sentiebat.

LXXIII. Item quòd de dicta publicatione confessionis maximum suit scandalum, multis palam dicentibus, quòd toto tempore ipsius Bonifacij nolebant consiteri, sicut nollent mori. Item aliud suit graue scandalum, quòd sic nequiter dissanatum, huius pecunia recepta, restituat.

LXXIV. Item quòd idem Bonifacius dicens sibilicere hoc, & quòd ipse erat super Sacramenta, & quòd secerat hoc, & publicauerat confessionem, & idem facere intendebat quando sibi placeret; displiceret omnibus quibus vellet. & multas iniurias nonnullis ex Cardinalibus propter hoc dixit etiam in consistorio.

LXXV. Item quòd mandauit Pœnitentiariis omnibus, quòd quicunque irent ad cos, vel eorum aliquem, qui scirent vbi esset Papa Celestinus, statim personam hoc confitentis denuntiarent eidem.

LXXVI. Item quòd mandauit Primariis, quòd quicunque irent ad cos, vel corum aliquem, qui tenent dominum Celestinum renuntiare non potuisse: statim personam hoc consitentis denuntiarent eidem.

LXXVII. Item quòd illos, qui per dictos Pænitentiarios denuntiabantur, si de hoc statim capi faciebat, & spoliatos bonis omnibus duro carcerimancipari, vt plurimum faciendo eos in carcere miserabiliter mori.

rerent idem Bonifacius & fautores sui: idem Bonifacius mandauit Pœnitentiariis, quòd à consitentibus quærerent si scirent aliquid vel certitudinaliter vel ex credulitate, vbi aliquis Columnensium esset; etiam pecuniam magnam promitterent pandentibus cos, & statim nuntiarent sibi
quicquid haberent.

LXXIX. Item tanquam in side sentiens male, contra statum sacerdotij & Pontisicij, in diuersis partibus præconizari secit, quòd quicunque occiderent aliquem ex Columnensibus, haberent etiam pecuniæ quantitatem, & qui viuos caperent haberent duplum.

bus & quadragesimalibus non ieiunabat, & absque causa comedebat carnes. & non solum patiebatur, sed & compellebat sine aliqua causa suos domesticos & familiares, sanos & fortes, carnes comedere. & minando tam clericis quam laicis, si non comederent yt mandabat, assertens non esse peccatum: & contra generalem statum Ecclesiæ saciendo, & in contemptum Dei & detrimentum sidei, latenter ipsam subuertere

satagendo.

concutiendum fidem Catholicam, vt concussis columnis corrucretædiscium, & depressit omnem ordinem, & subuertit omnem statum Ecclesiæ, præcipuè Religiosorum omnium, monachorum alborum, & nigrorum & fratrum Prædicatorum & Minorum, de quibus dixit multotiens quòd mundus perdebatur per ipsos, & quòd mali & fassi hypocritæ erant, & quòd nunquam alicui bene verteret, qui consiteretur eis, vel esset familiaris ipsorum, nec ipsos in domo sua retineret. Nec vnquam bonum dicebat de Prælatis, Religiosis & Clericis, quin etiam conuicia & opprobria mendosa, vt samæ eorum detraheret, & ipsi se redimerent: propter quod gaudebat in accusationibus eorundem. & subuertit omnem statum Ecclesiæ, sine causa priuando Ossiciales Ecclesiæ, Notarios & alios. & de hoc est publica vox & fama.

regnum Franciæ, vbi est splendor sidei, & magnum Christianitatis sustentamentum, & tanquam in side malèsentiens, frequenter dixit, quòd potius vellet totam Christianitatem subuertere, & sidem destituere quam desisteret; quin destitueret nationem Gallicam, quam appellabat super-

biam Gallicanam.

LXXXIII Item quòd tanquam filius discordiæ, & Belial, plerisque Principibus mundi, ab ipso petentibus decimam, respondit quòd nunquam daret eis, nisi eo pacto quòd de ipsa fieret guerra Regi & regno Franciæ, & magnas pecunias expendit, & multas guerras fecit diuersis, vt \* dominos suos Reges & Principes ad guerram prædictam; & nuntiis, & litteris, & muneribus, & modis quibus potuit pacem & concordiam impediuit.

pessimum Ecclesiarum appellauerat, in suturum Imperatorem confirmauit, publicè in consistoriis publicis prædicauit quòd hoc faciebat, vt destrueret nationem quam vocabat superbiam Gallicorum. & sædera pacis vnica interipsum Regem Alamanniæ, & Regem Franciæ dissoluit, & sub debito iuramentorum præstitorum iniunxit Procuratoribus eiusdem Regis Alamanniæ, & eidem Regi in ipsis ne seruarent, subuertendo in hoc bonum pacis, & caritatis, & inter Reges Christianos pericula & zizaniam seminando.

LXXXV. Item quòd de Terra sancta nichil omnino curauit, & omne subsidium denegauit Christicolis illarum partium, & thesaurum qui in illos vsus conuerti debebat, omnino consumpsit in persecutionem Christianorum sidelium & deuotorum Ecclesia, & ad suos consanguineos ditandum & exaltandum.

LXXXVI. Item quòd malè de fide sentiens simoniacus publicus erat; immo fons & fundamentum simoniæ in beneficiis conferendis, & ordinibus conferendis, & dispensationibus faciendis, & tanquam simoniaca hæresi omnino pollutus omnia beneficia Ecclesiæ venalia exposuit, &

plus offerenti dedit, & Prælatos & Ecclesias seruos constituit, & talliabiles fecit, non in bonum sidei, seu insidelium depressionem, sed vt suos consanguincos superexaltaret, & quos non diligebat deprimeret.

LXXXVII. Item quòd malè de fide sentiens plura matrimonia legitimè copulata dissoluit, contra præceptum Dominicum, in damnum & scandalum plurimorum: & nepotem suum Franciscum coniugatum, qui vxorem transduxerat, & cum ipsa matrimonium consummauerat, scilicet dominam Mariam sororem domini Raynaldi de Supino, ad Cardinalatus prouexit honorem, adhuc supradicta viuente, Sacramenti Matrimonij conculcatione, & quatenus in se suit annihilatione, est publicè dissamatus.

LXXXVIII. Item san & memoriæ dominum Celestinum virum sanctum, Deo deuotum, san & innocentem vitam ducentem, sibi
conscius quòd renuntiare non potuisset, & propter hoc idem Bonifacius
legitimum ad Sedem non habuisset ingressum, crudeliter persecutus est,
inhumaniter carcerauit, cepit & nelusit in carcerem, & ibi eundem crudeliter occultè perimi & mori fecit. Plures etiam magnos viros & litteratos, regularem vitam ducentes, qui de hoc, an ille renuntiare potuisset,
inter se disputauerant, intrudi & mori fecit in carcere. & de hoc est publica vox & fama.

LXXXIX. Item quòd nonnulli Nobiles, quorum aliqui in necemillius viri sancti domini Celestini operati sunt, de dicti Bonifacij, & fratris sui domini Rosfredi mandato, rabiosi esfecti sunt, & clamabant circa mortem, quia hoc eueniebat eis, quia ad mandatum Gayetanorum occiderant virum sanctum dominum Celestinum.

x c. Item quòd nonnullos fratres qui dictam mortem ipsius sanctinouerant, dubitans ne fortè publicaretur, capi fecit, & in duro carcere intrudi & crudeliter mori.

xc1. Item quòd tanquam malè de fide sentiens subuertere nitebatur Religiosos, & religiones; & personas Religiosas, & regularem vitam ducentes, sine causa rationabili ad seculum reuocabat & reuocauit, tanquam qui non quærebat salutem animarum, sed perditionem ipsarum. & de hoc est publica vox & sama.

xc11. Îtem quòd ante Papatum & post, idem Bonisacius in secta hæsetica & damnata conuenit, & conhæreticauit cum multis hæreticis, dicens & agens vnà cum eisdem, omnia quæ in dicta perditionis secta agi & sieri conuenerant, communicans in hæresis eiusdem criminensis. & quòd nonnulli ex contractantibus secum deprehensi, per Inquisitores prauitatis hæreticæ, & damnati sunt, nonnulli combusti, nonnulli hæresim prædictam abiurauerunt. ex quibus nonnulli viuunt, nonnulli mortui sunt.

x c 1 1 1. Item quòd ante Papatum & post tam supradictis cohæreticis & aliquibus eorumdem, quàm nonnullis aliis ex aliis prouinciis, nonnullis tanquam eiusdem secum & cum cohæreticis suis sectæ, nonnullis diuersæ communicauit, & fauit, & diuersimode diuersis locis & temporibus in subuersionem sidei, & sauorem hæreseos præbuit receptaculum, consilium, auxilium, & sauorem.

x c 1 v. Item quòd tanquam malè sentiens & infidelis hæreticus mortuus est, Sacramenta Ecclesiæ non solum vt debebat non postulans, sed oblata recusans, & blasphemando Dominum Deum, & gloriosissimam Virginem matrem eius, verbis omnino hæreticis, & non Catholicè,

L 7.

sed peruersè, & perperam sentientis in side. & de hoc suit & est publica vox & sama.

Vne partie de ces articles principalement ceux concernans la Religion Chrestienne, sont prouuez par 23. témoins dont les depositions sont au Roulleau cotté 806.

Extraict du Registre des actes produits au procés fait à la memoire du Pape Boniface VIII. cotté A.

1310. 16. Mars. It que le Pape Clement V. en Consistoire, presens plusieurs Cardinaux & grand nombre de personnes, comme ausi de Guillaume de Nogaret & Guill, de Plasiano, Pierre de Galahard, & Pierre de Blanasco Chenaliers Ambassadeurs de Philippes Roy de France, sur leu vne bulle du Pape, par laquelle il dit qu'estant à Lyon & à Poitiers le Roy de France, les Comtes d'Eureux, & de Dreux, & de S. Paul, & Guillaume de Plasiano declarerent qu'ils auoient resolu de poursuiure la memoire de Boniface VIII. mort heretique, & qu'ils estoient prests d'en fournir les preuues. Que bien qu'il sceut les grands emplois qu'auoit eu ledit Roniface qu'il déduit, & les belles constitutions par luy faites pour le bien de l'Eglise, & comme il auoit toussours vescu Catholique en apparence, neantmoins le crime dont sa memoire estoit accusée estoit si horrible, qu'il n'anoit pû dénier ce qui estoit requis. Il oraonne donc que ces accusateurs comparoistroient en Auignon au premier iour plaidoiable aprés le Dimanche de Caresme que l'on chante Reminiscere.

Cette le Eture sinie, ceux qui s'offrirent de desendre le Pape Bonisace qui sont François sils de Pierre Caetan Comte de Caserte, Blaise de Piperno, Baldredus Biseth, Iacques de Mutina, Nicolas de Verulis, Corrad de Spoleto, Gocius de Arimino, dirent au Pape qu'ils comparoissoient pour desendre la memoire de Bonisace,

& dirent que ces accusateurs estoient non receuables.

20. Mars.

Deux Cardinaux commis par le Pape pour receuoir les actes ordonnerent aux quatre Notaires commis par le Pape pour rediger ce procés, de receuoir des parties tout ce qu'ils voudroient produire. Les defendeurs de Boniface declarcrent qu'ils n'entendoient point de se rendre parties contre qui que ce soit, en qu'ils estoient prests de defendre la memoire de Boniface Orthodoxe & Casholique.

Le mesme iour les accusateurs de Boniface presenterent vn écrit du 12. Mars 1302. qui est imprimé en la page 56. de ce volume. En suite fut leu en consistoire vne citation aux Princes ey-dessus, & generalement à tous ceux qui auoient promes cette affaire.

Nogaret & Plasiano demandent que les témoins vieux, & les valetudinaires soient oüis: & Nogaret dit qu'il y auoit beaucoup de Cardinaux qui ne doinent pas connoistre de cette affaire, qu'il les recusoit; & quelques-vns de leur samille trauersoient cette poursuite; qu'aucuns de ses gens auoient esté volez.

Nogaret & Plas. déduisent comme cette affaire avoit commencé en France, & ce qui y avoit esté arresté, se plaignent fort de la citation faite par le Pape, & en disent les raisons.

Aprés ils produisent un écrit contre Boniface, qu'il estoit intrus au l'apat, heretique, & tout ce que contiennent les écrits. Se plaignent du procés fait par Benedict, de ce qui se passa à Anagnia, & Nogaret déduit ce qui se passa à Anagnia.
Que la resolution qu'auoit Boniface de publier le iour de la Natiuité Nostre-Dame
ce qu'il auoit proietté contre le Roy & le Royaume, l'auoit prese de faire ce qu'il auoit
fait. Ce qu'il exagere beaucoup.

Dit qu'il entra dans Anagnia cum vexillo Romanæ Ecclesiæ, auec armes

la veille de la Nostre-Dame. Qu'ayant parlé à Boniface luy obiecta ses fautes, luy representa ce qu'il auoit charge de luy dire, luy demanda la connocation du Concile, ce qu'il refusa; & le fit garder à ce qu'il ne fust violenté. Que Boniface libre declara son innocence, & luy donna son absolution. Demande que le Pape reuoque le procés fait par Benedict pour le fait du vol du tresor de l'Eglise.

Le 27. May Nogaret demanda l'audition des témoins, mais qu'il ne falloit pas diuulguer leurs noms à cause du peril & pour la preuue. Et nomme les noms des Cardinaux qu'il auoit pour suspects, & qui ne devoient estre iuges de cette affaire.

Vn Notaire en leut les noms par ordre du Pape.

Les descendeurs sirent un acte par lequel ils declaroient qu'ils n'estoient parties contre personne, & que ce qu'ils diront ne sera que par la necessité de la defensé.

Le I. Auril les Notaires eurent ordre des Cardinaux Commissaires de receuoir les noms des témoins, & les tenir secrets.

Nogaret & les siens baillerent un écrit, soûtenant que les defendeurs n'estoient

à receuoir. Les defendeurs en firent autant contre les accusateurs.

Nogaret se presenta tenant en sa main un papier, l'on dit qu'il contenoit les noms des témoins. Les Cardinaux Commissaires dirent qu'il eust à le leur bailler, & qu'il seroit secret. Nogaret dit qu'il bailleroit les noms & les personnes des témoins en mesme temps, & non autrement. Les Cardinaux dirent qu'il n'estoit question que des noms, & qu'il avoit esté ainsi ordonné.

Nogaret & Plas. baillerent un écrit, soûtiennent qu'eux & qui que ce soit denoient estre receus à faire cette poursuite. ce qu'ils déduisent par plusieurs raisons, principalement in causa hæresis.

Prouuent que personne ne doit estre admis à defendre la memoire d'un accusé d'heresie.

Après suit un écrit des defendeurs, qui disent que l'on ne peut proceder en ce fait absque generali Concilio.

Que Bontface estoit vray Pape. Que le Siege estoit vacant cessione Calestini, que toute la Chrestienté l'auoit reconnu.

Que toutes personnes capables de le defendre. Que Nogaret & Plas. ses ennemis declarez, non ideo admittendi, quia zelo malo ducuntur, ce que Nogaret sit à Anagnia le témoigne, & le procés de Benedict qui en fut témoin oculaire.

Que de Plas. estoit grand ennemy de Boniface, les actes en font foy de ce qu'il

fit en presence du Roy.

Que Boniface a vescu Catholiquement, les Cardinaux ne s'en sont iamais plains. Que Nogaret & de Plas. estrangers non recenables, & se sont unis auec les Colonnes excommuniez, ennemis capitaux de Boniface. Que cette poursuite est de maunais exemple pour tous Enesques qui penuent estre accusez, s'ils font chose qui nefoit agreable à ceux qui sont sous eux.

Que le Pape doit bien s'informer de la qualité des accusateurs, & puis disent les raisons pour ne point les receuoir, principalement en ce qu'ils demandent que les témoins soient ouis, sans dire leurs noms, & en disent les inconueniens. Faut que le Concile general connoisse de cette affaire. Exaltent fort la condition du Pape.

Qu'il estoit inutil d'informer contre Boniface aprés sa mort.

Qu'il mourut bon Catholique en presence de huit Cardinaux, & sit la profession de

foy à l'ordinaire.

Le 10. Auril le Pape sur ces contestations, sans autrement receuoir ces contestans parties, dit qu'il estoit prest de faire iustice & receuoir les noms de témoins, & qu'il les tiendroit secrets. Nogaret & Plas. dirent qu'il estoit necessaire d'asseurer les témoins qui auoient une iuste crainte pour le grand pouvoir de leurs ennemis.

13. May le Pape dit qu'il auoit sceu que quelques Docteurs estoient de cette Yyij

opinion, qu'un excommunié per solam salutationem Papæ, vel collocutionem scienter factam pro absoluto haberetur; ce qu'il ne croit deuoir estre tenu pour vray, & declare qu'il n'a iamais eu intention en cette affaire de tenir pour absous d'excommunication ceux qui auoient traité auec luy, au cas qu'ils fussent excommuniez à Canone vel ab homine.

Le Pape aprés tant de delais dit que craignant que les grandes altercations des parties ne fassent tirer l'affaire un trop long traict, & voulant pouruoir à ce que les preuues ne deperissent, qu'il estoit bon de receuoir les noms & les personnes des témoins de toutes sortes. Defend à tous Notaires de receuoir aucuns actes concernans cette affaire, autres que ceux nommez au commencement de ce procés.

Nogaret supplia le Pape de l'absoudre à cautele, ou autrement, ainsi qu'il luy plai-

va. Le Pape luy dit que sa demande estoit difficile, & qu'il fera instice.

Procuration de Nogaret & de Plas. à Alain de Lambale, Bertrand Agate, & Bertrand de Roccanegada Cheualiers, pour poursuiure cette affaire en leur nom en toutes ses parties.

Un grand écrit produit par lesdits Nogaret & Plas. pour seruir de response à celuy fourny par les defendeurs. Ils disent qu'il n'est pas de besoin d'assembler le Concile. Que le Pape est Dei Vicarius totum corpus Ecclesiæ repræsentans.

Que le consentement des Roys ne fait les Papes. Intrauit Bonif. vt vulpes,

præfuit vt leo violenter.

Soustient que le tresor n'a point esté volé par luy.

Remarque les vices de Boniface, tant auant qu'aprés sa promotion, & sa haine contre la France.

Suit aprés un autre écrit des mesmes sur mesme suiet, sur l'heresie, & autres crimes. Disent que les defendeurs de Boniface auoient fabriqué de fausses bulles pour seruir à leur defense, qu'elles auoient esté brûlées. Que ce sont fauteurs d'heresie, & calomniateurs.

Nogaret demande à la fin l'absolution à cautele.

Aprés suiuent les art. donnez par eux au Pape, qui contiennent les faits qu'ils pretendent prouuer. Que B. estoit heretigue, & mort tel, qu'il estoit intrus; & sont les mesmes faits qui sont dans plusieurs écrits de ce procés: demandent que les témoins soient examinez sur lesdits faits.

Aprés il y a un autre écrit dudit Nogaret, qui contient les crimes de Boniface, ses impietez, cruautez, ses simonies, son auarice, & toutes sortes de crimes execrables. Parle fort du dessein qu'il auoit de ruiner la France; qu'il auoit pris dess'argent des deux Roys de France, & d'Angliterre.

Que le Cardinal le Moine auoit meu des questions en France, pour troubler l'Estat.

Article des vertus du Roy Philippes le Bel.

Dit que Boniface auoit publié une constitution, que les publications faites à Rome auroient pareil effet que s'ils estoient signisiées aux personnes interessées.

Parle du couronnement du Roy des Romains pour ruiner la France, & qu'il le stipula dudit Roy.

Parle du procés que Boniface vouloit publier le iour de la Nostre-Dame contre le Roy, & dispenser les François du serment de fidelité.

Que Nogaret auoit sommé les Romains, & ceux de la Campagne pour l'assister; qu'ils n'auoient osé.

Nogaret dit qu'il a esté obligé à cette action, quia Bon. conabatur dom. suum Regem tanquam defensorem sidei & persecutorem hæreseon impugnare. & qu'il a esté obligé, vt subditus ratione regni, homo ligius & fidelis pro feodo, fidelis quia miles eius & de eius hospitio & consilio existebat, &

officialis publicus regni, & iustitiarius, personaque publica.

Qu'il auoit vexillum Regis & Ecclesix, & ne voulut rien entreprendre à Anagnia, nisi vexillum Ecclesix præcederet vexillum Regis sui. Tout ce qui se passa à Anagnia est plus particularisé en cet écrit, qu'aux precedens.

Il conclud cet écrit, que Boniface n'estoit pas Pape, qu'il est mort sans se repentir. Soustient que ce qu'il a fait à Anagnia a esté instement fait, & zelo Dei &

fidei.

Ecclesia Gallicana nobilissima pars Concilij generalis.

Vn écrit pour prouuer que Boniface ne pouvoit estre Pape viuente Cælestino,

par passages de Canons & des Peres.

Papa dum viuit est semper Papa. Episcopus dum viuit est Episcopus. Fait beaucoup, de différence entre le Pape & les Enesques pour la deposition. Le Pape ne le peut estre. L'Euesque le peut par le Pape.

Traite au long la comparaison du mariage spirituel, & charnel : le spirituel entre le Pape & l'Eglise vniuerselle : l'autre entre l'homme & la femme, l'un & l'au-

tre indissoluble.

Soustient que le Pape ne peut cesser d'estre Pape que par mort. Standum constitutionibus Rom. Pontificis, si in illis nihil contrarium Euangelicis, Propheticis, Diuinisque præceptis. Constitutio Papæ nihil potest contra ius naturale & diuinum. Constitutiones Clementis ex Itinerario, & Epist. ad Iacobum apocryphæ.

Du Papat de Clement post S. Petrum, Si ledit Clement renonça. Linus &

Cletus non fuerunt Pontifices.

Si le Pape peut renoncer; il ne le peut que in Concilio generali.

Procurations des defendeurs à Iacques de Mutina, pour poursuiure l'affaire prés

du Pape.

Escrit des defendeurs de Boniface. Disent que le Pape ne peut estre iuge de Boniface, par in parem, &c. Dieu seul est le Iuge. Que le Pape mort personne n'est receu à agir contre luy. Que Nog. & Plas. sont ses ennemis, témoins la violence faite à Anagnia, le tresor pillé, les reliques dissipées, & les titres de l'Eglise déchirez; l'Euesque de Strigonia tué; la porte de l'Eglise d'Anagnia brûlée; les Cardinaux chassez.

Non mittenda manus in Christum Domini.

Prouuent que Boniface n'a esté tenu herctique. Disent que Nogaret n'auoit pas de besoin de se ioindre à Sciarra Colonna pour parler à Boniface.

Que ces accusateurs ont reconnu Boniface Pape en plusieurs actions. Deduisent

les bonnes actions de Boniface.

Disent que Celestin a pû ceder, & parlent comme cela sut sait. Exemples d'Euesques qui ont cedé.

Le Pape ne doit estre accusé d'heresie, nisimanifesté harcticus.

Que l'on ne doit point receuoir des témoins super crimine harcsis.

La haine du Roy contre Boniface paroist aux responses qu'il sit au Cardinal le

Moine, & à lacques de Normannis, & sur la dispute de la superiorité.

Que le Roy a recompensé Nogaret, luy a donné des terres & des chasteaux, & beaucoup de biens, l'a admis à saprinanté, & l'afait son Chancelier, qu'il est en exercice. Remarquent l'empeschement fait de sortir du Royaume, le manuais traitement fait à de Normannis, & l'Arrest de l'Abbé de Cisteaux & de plusieurs qui alloient à Rome. Auoit fait emprisonner Nic. de Benefracta Chapelain dudit Cardinal le Moine. A receu les Colonnes en France.

Bulles du Pape Boniface, rayées dans le registre par ordre & bulle de Clement V. parce qu'elles estoient contre le Roy, & le Royaume.

Zziii

Bulle de la procedure de Benedict X I. contre ceux qui auoient pris Boniface & pillé le tresor de l'Eglise. Il nomme Nogaret le premier, de Supino & autres. Il exagere fort cette violente action, qu'il deteste. Dit qu'il l'a veuë. Declare ceux qui ont participé à cette action, incurrisse à canone sententiam excommunicationis, & les cite à certain iour. Fait à Perouse 7. id. Iunij Pont. anno 1.

Les defendeurs soûtiennent cette procedure, respondent à ce qui a esté dit contre par Nogaret.

Nogaret se plaint de ce que les defendeurs auoient dit quelque chose contre l'honneur du Roy. Le Pape dist que si cela se trouvoit il le falloit reformer.

Le 20. Nouembre le Pape en consistoire. Nogaret & Plas. dirent que ce qu'ils auoient dit en cette affaire estoit pour defendre l'honneur du Roy & son innocence, non point comme Ambassadeurs n'y ayans ordre de luy, sa Maiesté n'ayant point cu

dessein de se rendre partie.

L'aduocat des defendeurs demanda acte de ce que Nogaret auoit dit, qu'il n'auoit cu intention d'accuser Boniface d'auoir dogmatisé en consisteire en presence des
Cardinaux & publié ses heresies, mais en sécret. Le Pape resusa de donner acte,
disant que luy & les Cardinaux & les Notaires se souuenoient qu'il auoit dit cela.
Nogaret répondit qu'il pouvoit corriger ce qu'il avoit dit, & que Boniface avoit
dit en sa chambre, & ailleurs en presence de 4. 10. 15. 30. & quelquesois 50. personnes, plusieurs mauvaises doctrines & dogmatisé; que de verité il n'asseuroit pas
que ce sust en consistoire, car il cachoit son heresie.

Protesta que pour cela il ne se départoit pas de ce fait, s'il luy venoit de nounel-

les prennes.

24. Nouembre Nogaret en consistoire dit que les desendeurs auoient dit des choses contre la Iurisdiction & droits du Roy autemporel sur les Eglises de son Royaume, & auoient dit que le Roy ne pouvoit pas tirer secours des Eglises & des Prelats contre leur gré iure suo, pro necessitate regni: quoy que le Roy n'ait rien sait en ce cas niss de consensu Prælatorum.

Le Pape prit la parole, & dit que ce qui auoit esté dit ne pouvoit preiudicier à qui que ce soit, nec aliqui contra Ecclesiæ Gallicanæ & aliarum Ecclesiarum libertatem & potestatem Apostolicæ Sedis præsumere possent, qu'il n'auoit autre dessein que de conserver le droit du Roy & des Eglises.

Nogaret demanda que les témoins fussent oùis. Et aussi que le Pape luy donnast l'absolution à cantele pour le fait de Benedict X I. Le Pape dit que les grandes écritures des vns de des autres embroùilloient l'affaire, de retardoient le ingement. Qu'il fera instice, de qu'il pensera à cette absolution, de que Nogaret donne sa demande par écrit.

29. Nouembre Nogaret pressa pour ces témoins, & demanda iustice sur la procedure & informations faites en presence du Pape sur les fausses lettres fabriquées pour la defense de Boniface, & qu'il luy en fust baillé copie. Le Pape dit qu'il s'en conscilleroit,

Aprés cela les parties verbalisent deuant les Cardinaux Commis , & produisent de grandes écritures.

Acte par lequel le Pape dit que craignant que la preune deperisse , qu'il est prest de faire ouir les témoins.

Grand écrit des defendeurs qui contient 7. parties. 1. Que Boniface n'avoit autre luge que Dieu. 2. S'il en avoit il n'avoit que le Concile. 3. Nogaret & Plas. non recevables. 4. Que cet affaire ne doit estre poursuiuy par le Roy de France ny autres. 5. Que l'on ne doit point oüir les témoins. 6. Qu'ils doivent estre receus à defendre Boniface. 7. Du procés fait de la prise de Boniface & du tresor.

Nogaret & Plas. presenterent un grand écrit pour réponse, répondent par ordre

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

aux 7. points cy-dessus. Disent que le Roy a droit de conuoquer les Prelats de son Royaume. Expliquent ce que c'est que Miles Regis.

Parlent du fait d'Anagnia, & de l'iniustice de Boniface contre les Colonnes. Dit

que Boniface auoit condamné P. Flotte après sa mort.

Décrit les vertus de Philippes le Bel, aperta miracula Deus infirmis per manus eius ministrat. Nog. custos sigilli Regis. Reconnoist que le Roy luy a donné du bien pour les séruices qu'il luy a faits.

Il conclud que le Pape peut iuger cet affaire sine Concilio generali. Que le Roy auoit agy iustement, & vt pugilem & sidei columnam, nullam par-

tem facientem.

Dit que les defendeurs & les Cardinaux amis de Bonifice auoient fabriqué de fausses lettres pour soustenir les crimes de Boniface; qu'elles ont esté declarées fausses par le Pape & brûlées publiquement; que ces Cardinaux les auoient gardécs trois ans sans les faire voir. Dit que le Pape les doit chastier, parce qu'ils se vantent qu'elles viennent de sa Sainteté mesme qui les leur auoit baillées.

Registre des actes, écritures & memoires faits & produits en l'instruction du procés contre le Pape Boniface VIII. & sa memoire : compilé par le commandement du Pape Clement V.

A

IN nomine Domini Amen. Anno ciusdem millesimo trecentesimo de-Leimo, indictione octaua, die 16. mensis Martij, Pontificatus sanctissi- 16. Mars. mi patris & domini nostri domini Clementis diuina providentia Papæ quinti anno quarto. Idem sanctissimus pater & dominus noster Auinion. in Palatio Ioci fratrum Ordinis Prædicatorum, vbi idem dominus Papa morabatur, in Consistorio publico sibi reuerendorum patrum dominorum sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium collegio assistente, ac clericorum & laicorum multitudine copiosa, pro tribunali sedens, magistros Ioannem de Verulis, Ioannem de Regio Cameræ suæ Clericos & Notarios, ac Garinum de Tilleriis Ebroicensis diocesis Clericum, Notarios publicos, & me Imbertum Verzelaui de Bitterr. Clericum & Notarium publicum, vnà cum eis ad scribendum, registrandum & redigendum in scriptis, ac in publica documenta, acta omnia & singula, & alia quæcunque scribenda occurrerent in causa seu negotio, quam vel quod mouetur contra dominum Bonifacium Papam VIII. seu cius memoriam, & ipsam causam seu negotium contingentia, in Notarios assumpsit, & specialiter deputauit, essque ac michi mandauit expresse quod illa sideliter scriberemus, & in actis & documentis redigeremus prædictis, sicut est fieri consuetum, recepto ab ipsis & ipsorum quolibet, ac me, & per ipsos ac me, de ipsius domini Papæ mandato super sancta Dei Euangelia corporaliter tacta iuramento, quòd præmissa omnia sideliter saceremus. Actum in Palatio suprà dicto, præsentibus venerabilibus patribus dominis Bertrando Episcopo Albien. domini Papæ Camerario, ac Bernardo Archiepiscopo Rothomagens. Arnaldo Fontisfrigidi Ordinis Cisterciens. sanctæ Romanæ Ecclesiæ Vicecancellario, ac Bernardo sancti Pauli Narbonens. & Tholosan, diocesum monasteriorum Abbatibus, ac magistro Hugone Geraldi, Cantore Ecclesiæ Petragoricens. & pluribus aliis testibus ad præmissa vocatis & rogatis.

Postquam autem eadem die & ineodem instanti constitutis coram co-

dem domino nostro, pro tribunali sedente in consistorio publico, in Palatio suprà dicto, sibi sacro reuerendorum patrum dominorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium collegio assistente, & præsentibus multis Prælatis, & aliarum personarum tam Ecclesiasticarum quàm sæcularium multitudine copiosa, magistro Alano de Lambala Clerico, ac dominis Guillielmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano, Petro de Galahard, & Petro de Blanasco militibus & nuntiis, vt dicebant, magnisci principis domini Philippi Regis Francorum illustris: idem dominus noster quasdam litteras Apostolicas vera bulla plumbea, & silo serico bullatas, super citatione sacta in negotio domini Bonisacij consectas, publicè & alta voce legi secit per discretum virum magistrum Ioannem de Verulis Cameræ suæ Clericum & Notarium supradictum: quarum tenor talis est.

CLEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, ad certitudinem præsentium & memoriam futurorum. Redemptor noster Dominus Iesvs-CHRISTVS sic dilexit sacrosanctam Ecclesiam sponsam suam, vt seiplum tradens pro ea oblationem & hostiam, in suauitatis odorem sanctificaret illam, mundans eam lauacro aquæ in verbo vitæ, vt exhiberet sibi ipsi gloriosam, non habentem maculam neque rugam, essétque Catholicæ Religionis candore, & vero nitore fidei, immaculata, munda, nitida, atque sancta, huius incorruptæ & solidæ sidei sirmitatem in beatissimo Petro Apostolorum Principe patenter insinuans, dum ipsum à se angulari lapide petra Christus Petrum voluit nominari dicendo: Tu es Petrus, & super hanc Petram adificabo Ecclesiam meam, vieiusdem Ecclesia structura mirabilis in eiusdem Principis & successorum ipsius solidissima petraveræ fidei stabilita nullis deuiis fluctuaret erroribus, nullis surgentium tempestatum procellis orthodoxæ fidei obuiis quateretur: sed in Christi Vicario eiusdem sidei sacrosance vero cultore, columnæ militantis Ecclesiæ velut soliditate super rectitudinis bases nutare non valeant, ne sagena summi Piscatoris dexteræ etiam hærens, procellis intumescentibus, cogatur in naufragij profunda submergi, ne si, quod absit, super specula vniuerfalis Ecclesiæ & Apostolicæ dignitatis summus speculator pro salute omnium constitutus, à rectitudine fidei & cultu eiusdem Catholica Religionis exorbitans gereret pro fide per fidem, non absque vniuersali periculo vniuersorum capite languescente, statui generali sidelium irremediabilia pericula imminerent. Sane dudum postquam diuina operante clementia fuimus ad apicem summi Apostolatus assumpti, primò Lugduni, & demum Pictauis cum nostra Curia residentes, carissimus in Christo silius noster Philippus Rex Francorum illustris, zelo, vt credimus & ipse promebat, fidei orthodoxæ, & deuotionis accensus, credénsque vniuersalis Ecclesiæ statui plurimum expedire, nos cum instantia requisiuit, & id ipsum dilecti filij nobiles viri Ludouicus natus claræ memoriæ Philippi Regis Franc. Ebroicens. Guido Sancti Pauli, & Ioannes Drocens. Comites, ac Guillelmus de Plasiano miles, qui contra Bonifacium Papam octauum prædecessorem nostrum, quem dicebant in labe prauitatis hæreticæ decessisse crimine hæreseos, se velle opponere, & ad illudprobandum sufficientes probationes habere, illasque coram nobis velle proponere asserebant: postularunt instanter quòd ipsis videlicet nobilibus benignè audientiam exhibentes ad recipiendas probationes huiusmodi, memoriamque damnandam eiusdem defuncti, iustitia præuia, procedere curaremus. Nos verò quamuis de ipso qui de orthodoxis parentibus & Catholica patria traxit originem, ac in Romana Curia pro maiori parte

cemporis vita sua nutritus extitit, & cum Martino dum in Francia, ac Adriano in Angliæ regnis, prædecessoribus nostris Romanis Pontificibus, legationis officio fungerentur, successiuis temporibus, quasi continuè connersatus Cancellariæ officium exercuit cum eisdem; & subsequenter in dicta Romana Curia, in qua priùs exercuerat Aduocationis officium, ad officium Notariatus primò, & demum ad honorem Cardinalatus sancta Romanæ Ecclesiæ, & demum in summum Pontificem assumptus extitit, quique ad honorem Dei, roborationem fidei, ac hæreticorum exterminium multas edidit sanctiones, & tam in celebrando missarum so. Iemnia, & reliqua diuina officia exercendo, quam in prædicationibus alissque bonis operibus faciendis signa Catholica religionis sic publicè noscitur ostendisse, ac tam ante quam post assumptionem huius in præfata Curia, & ctiam extra cam, tam in dictis regnis Francia & Anglia; quam aliis diuersis mundi partibus, antequam summus Pontifex sieret; cum viris auctoritatis eximiæ Catholicis & Ecclesiasticis conuersatus; aliàs etiam Catholicè prout apparebat communiter semper dixit, prædi-Sta veritate subniti nullatenus crederemus: quia tamen crimen hæreseos; quod est inter carera crimina plus execrabile ac horrendum, magisque detestabile ac damnosum contra dictum prædecessorem oppositum, distimulanter indiscussum negligi non debebat, ad præsati Regis, aliorúmque nobilium prædictorum instantiam, & ne in sacrosancta Romana Ecclesia, qua mater est cunctorum Christi sidelium & magistra, quæque cun-Etis tribuit Catholicæ religionis normam, veramque doctrinam fidei orthodoxæ, videamur negligere, quod in aliis debet diræ censuræ acerbitate damnari. Dum adhue cum prædicta Curia Pictauis essemus, præfatis oppositoribus de fratrum nostrorum consilio audientiam duximus concedendam, eis primam diem iuridicam post festum Purisicationis Beatæ Mariæ Virginis, proximo iam transacto, ad comparendum coram nobis Auinion. & si ac quantum & prout esset de iure in ipso negotio procedendum pro peremptorio termino assignantes. Quia verò propter laborem itmerum, & alia incumbentia negotia, que postmodum ingruerunt, & præsertim propter magnam distemperantiamaëris, & impedimenta niuium & aquarum, nos tunc dictis loco & termino nequiuimus interesse, propter quod dictum terminum iustè contigit circumduci; nichil volentes iuris exigentiæ in hac parte subtrahere, sed iter potius aperire, infrà scriptum modum citandi præmissos & omnes alios qui opponendo vel defendendo sua putauerint interesse, de dictorum fratrum nostrorum confilio eligentes, tenore præsentium præsente multitudine copiosa sidelium, citamus cosdem, vt ipsi & corum quilibet, qui, vt præmittitur, opponendo vel defendendo sua putaucrint interesse, prima die iuridica post Dominicam in Quadragesima proximum futura, qua cantatur Reminiscere, quam eis pro peremptorio termino assignamus, coram nobis Auinion. debeant legitime comparere, ad procedendum in dicto negotio, & pertinentibus ad idem negotium, si quantum, & prout de iure sieri poterit & debebit. Et vt contra huius citationis processum omnis calumniæ tollatur occasio, ipsum in audientia nostra publica providimus ex certa scientia denuntiari publicè, ac solemniter publicari: & vt dista citatio ad communem omnium notitiam deducatur, cartas siue membranas processum citationis huiusmodi continentes, bulláque nostra bullatas, maior. ac Fratrum Ordinis Prædicatorum, in quorum domibus habitamus ad præsens, Ecclesiarum Auinion, appendi vel affigi ostiis faciemus; qua citationem

huiusmodi suo quasi sonoro præconio & patulo iudicio publicabunt, ita quòd prædicti quos huiusmodi citatio potest de iure contingere, nullam possint excusationem prætendere, quòd ad eos talis citatio non peruenerit, vel quòd ignorarint eandem, cùm non sit verisimile remanere quoad ipsos incognitum vel occultum, quod tam patenter omnibus publicatur. Actum Auinion. in prædictis domibus Fratrum Prædicatorum, videlicet in aula inferiori, in qua consistoria publica tenemus, Idus Septemb. Pontificatus nostri anno quinto.

Quibus quidem litteris sic lectis, idem dominus Guillelmus de Nogareto multa verba proposuit tam pro se quam pro nonnullis aliis, quæ in

scriptis obtulit se daturum.

Post hæc autem magistri Iacobus de Mutina statim pro se, Franciscus filius quondam domini Petri Gaytani, Theobaldus dominus Vernozonis de Anagnia, Crescentius de Paliano, Blasius de Piperno, Conradus de Spolero, Iacobus de Sermineto, Thomas de Muro, Gotius de Arimino, Baldredus Biseth Canonicus Glascuen. Nicolaus de Verulis, & Fernandus Capellanus domini Petri Sabinens. Episcopi, ibidem præsentes, & quilibet eorum in solidum, pro se & aliis eis adhærentibus & adhærere volentibus in hac parte, dixerunt, seu idem magister Iacobus pro se & in præsentia ipsorum dixit & protestatus fuit coram ipso domino nostro, quòd comparebant & comparere volebant coram eo ad defendendum, & ad plenam dicti domini Bonifacij, & eius memoriæ defensionem faciendam, iuxta formam citationis suprà dictæ. Protestans tamen idem magister Iacobus, nomine quo suprà, quòd non procederetur contra ipsum Bonifacium ad postulationem dictorum opponentium, nisi si & in quantum & prout de iure fieri deberet; & quòd ipsi non intendebant litem cum dictis oppositoribus contestari, nisi si & in quantum, vt prædicitur, deberent de jure: & quòd omnes exceptiones tam dilatoriæ & declinatoriæ, quam aliæ sibi & prædictis aliis se ad defensionem offerentibus supradictam reservarentur: offerens se paratum idem magister Iacobus, nomine quo suprà, ostendere quòd prædicti opponentes ad opponendum contra dictum dominum Bonifacium admitti non debebant.

Demum verò eadem protestatio per dictum magistrum Baldredum repetita, præsatus dominus noster prædicto domino Guillelmo de Nogareto pro se & aliis suprà dictis pro quibus verbo proposuit, ad dandum & exhibendum in scriptis ea quæ circa prædicta dare & dicere vellent, & præsatis magistris Iacobo & Baldredo, & aliis suprà dictis ad dandum in scriptis easdem protestationes, & modum huius suæ comparitionis si vellent, diem Veneris proximam, saluo in omnibus iure vtriusque partis, & vlteriùs alium diem Veneris tunc proximam secuturum, ad comparendum coram ipso domino nostro in dicto Palatio, & ad procedendum in codem negotio, prout & si & sin quantum de iure sieri debebit, parte dictorum opponentium, & prædictis superiùs nominatis, qui se obtulerunt, vt præmittitur, ad desensionem dicti domini Bonisacij assignauit.

Die Veneris vigesima dicti mensis Martij, reuerendi patres dominus Berengarius Episcopus Tusculanus, & Stephanus tituli Cyriaci in Termis, Presbyter Cardinalis, mandauerunt nobis Ioanni de Regio, & Ioanni de Verulis, Cameræ domini Papæ Clericis, ac Imberto Verzolani Bitterren. & Guarino de Tilleriis Ebroicen. dioces. Clericis, publicis Notariis, quòd scriberemus, & in acta redigeremus quod sanctis-

simus pater dominus noster dominus Clemens diuina prouidentia Papa V. prædictus commiserat eis hesterna die Iouis in Camera sua oraculo viuæ vocis, quòd omnes scripturas dandas & exhibendas hodie in præfato negotio dicti domini Bonifacij per magistrum Alanum de Lambala Clericum, dominos Guillelmum de Nogareto, Guillelmum de Plasiano, Petrum de Gualard, & Petrum de Blanosco milites & nuntios supradictos, necnon & per magistrum Iacobum de Mutina, Franciscum silium quondam domini Petri Gayetani, Theobaldum dominum Vernazonis de Anagnia, Crescentium de Paliano, Blasium de Piperno, Conradum de Spoleto, Iacobum de Sermineto, Thomam Morro, Lucium de Arimino, Baldredum Bizeth Canonicum Glacuens. Nicolaum de Verulis, & Fernandum Capellanum dicti domini Sabinen. Episcopi, defensores in negotio suprà dicto, iuxta formam termini seu assignationis eis datæ die Lunæ prædicto, auctoritate sua reciperent. Actum Auinion. in domibus maioribus, vbi idem dominus Tusculanus morabatur, in Camera ipsius domini Tusculani, præsentibus discretis viris magistris Hugone Geraldi Cantore Petragoricen. Petro Andrea Archipresbytero Bitterenf. Camerario dicti domini Tusculani, Raimundo de Mostoiolis Priore de Londris Magalonens. diocesis, & domino Grimerio de Pergamo in Romana Curia Aduocato, & pluribus aliis testibus. Item eodem die Veneris in sero comparentibus coram dictis dominis Cardinalibus, magistris Iacobo de Mutina, & aliis defenforibus suprà dictis in negotio memorato, exhibuerunt & produxerunt coram eisdem dominis Cardinalibus quandam cedulam de pargameno scriptam, quam dicti domini Cardinales di-Etæ commissionis auctoritate receperunt : cuius tenor talis est:

In Sanctitatis vestræ præsentia, Patersanctissime domine Clemens diuina prouidentia Papa quinte, constituti die Lunæ, videlicet die 16. mensis Martij proxim. post Dominicam in Quadragesima, qua cantatur Reminiscre, in Palatio Papali in domibus Fratrum Prædicatorum Auinion, in consistorio publico, venerabiles & discreti viri domini Franciscus, natus bonæ memoriæ domini Petri Gaytani Comitis Casertanensis, Theobaldus silius domini Vernazonis militus de Anagnia, nepotes selicis recordationis domini Bonisacij Papæ VIII. Gotius de Arimino vtriusque Iuris, Baldredus Bizeth Decretorum Doctores, Thomas de Morro, Iacobus de Mutina, Blasius de Piperno, Crescentius de Paliano, Nicolaus de Verulis, Iacobus de Sermineto, & Conradus de Spoleto Iurisperiti, osserentes se desensioni negotij insta seripti sub protectoribus insta seriptis.

Primò & ante omnia protestantur & dicunt quòd per ea quæ dicunt saciunt vel petunt, dicent facient vel petent, per se vel per alios, non intendunt, nec petunt, nec consentiunt quòd in præsato instà scripto negotio tam in ingressu, quàm etiam in progressu & egressu prædicti negotij
modo aliquo procedatur, nisi & si in quantum, quando & prout debebit, &
poterit procedi de iure, saluisque eis & eorum cuilibet omnibus exceptionibus dilatoriis & declinatoriis, & aliis quibuscunque suo loco & tempore
proponendis, etiam contra citationis edictum: dicunt & protestantur quòd
non intendunt per ea quæ dicta sunt vel dicentur in posterum, aliquos
opponentes admittere, nec sacere partem cum aliquibus, nisi si in quantum, prout & quando de iuris necessitate deberent. Quibus protestationibus præmissis dicunt quòd occasione cuius dam citationis, quæ in negotio præsati sanctæ memoriæ domini Bonisacij Papæ VIII. sub certa forma à Sanctitate vestra emanauit ad diem prædictam, vt si aliqui vellent

se opponere vel desendere, qui sua crederent interesse, coram vobis legitime comparere deberent, ad procedendum in ipso negotio & pertinentibus ad ipsum negotium, si quantum & prout de iure sieri posset &
deberet, ipsi omnes, & corum quilibet in solidum, suo nomine & omnium adhærentium, & adhærere seu assistere volentium ad desensionem
debitam faciendam in præfato negotio pro statu & memoria dicti domini
Bonifacij, tanquam patris orthodoxi catholici & sidelis, si in quantum &
prout sieri debebit de iure, comparent & se offerunt coram vobis.

Postmodum autem ipso die Veneris codem sero in eisdem domibus comparuerunt coram eisdem dominis Cardinalibus, magister Alanus Clericus, & domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, ac Petrus de Galard, & Petrus de Blanosco milites & nuntij suprà dicti, & exhibuerunt coram eisdem dominis Cardinalibus duos rotulos scripturarum, quos publica instrumenta esse dicebant, & quendam alium rotulum in vindecim peciis de pargameno simul sutis, & nomina quorumdam ex dominis Cardinalibus, quos suspectos in eodem negotio reputabant: quæ ipsi dominus Tusculanus, & Stephanus Cardinales auctoritate commissionis modo simili receperunt. quorum rotulorum & scripturarum tenores, & nomina prædictorum dominorum Cardinalium inferius describentur, & tales sunt.

La piece qui doit suiure est imprimée cy-dessus fol. 56. sous ce titre, Requesta facta Regi, &c.

N nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Anno ciusdem, &c. die Lunæ post Dominicam qua cantatur Reminiscere, apud Auinionem in Prouincia, cûm in præsentia sanctissimi patris domini nostri domini Clementis Dei gratia sacrosanctæ ac vniuersalis Ecclesiæ summi Pontificis, ac fratrum suorum, & nostri Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano domini Philippi eadem gratia Regis Franc. militum ac nuntiorum, præsentibus etiam aliis nuntiisdicti domini Regis, videlicet magistro Alano de Lambala Archidiacono in Ecclesia Briocen, domini Regis prædicti Clerico, domino Petro de Blanosco milite domini Regisiplius, ac domino Petro de Galardo eiusdem domini Regis milite, ac in regno prædicto Arbalistariorum Magistro, in consistorio publico, lecta fuerit quædam littera Papalis, continens quoddam citatorium edictum iam dudum publicatum, & in valuis Ecclesiarum dicti loci assixum, vr dicta littera exprimebat: quo edicto nominatim citati fuerant ad hos diem & locum egregij viri domini L. claræ memoriæ Regis Francorum filius Ebroicen. G. sancti Pauli, I. Drocen. Comites, & ego Guillelmus de Plasiano prædictus, & generaliter omnes alij, quorum poterat interesse opponendo vel defendendo contra memoriam defuncti Bonifacij Papæ VIII. qui prout continebatur in ipso edicto, à prædictis, & me Guillelmo de Plasiano nominatim citatis, dicebatur hæreticus decessisse. Qui nominati Comites, & ego Guillelmus de Plasiano miles, prout in dicto edieto asseritur, postulaueramus simul alias coram vobis domino nostro summo Pontifice audientiam nobis dari, & probationes nostras super iis recipi, ac memoriam dicti defuncti damnari. Dictis litteris lectis ego Guillelmus de Nogareto, licèt non nominatim citatus, ego etiam Guillelmus de Plasiano, dicentes nostra interesse ex causis sequentibus per nos proponendis, diximus & proponimus dictum edictum, & in eo contenta grauiter fore nobis praiudicialia, ac etiam fidei negotio olimper nos assum-

pto eo viuente contra Bonifacium memoratum ex causis & rationibus infrà scriptis: propter quod dicimus & protestamur solemniter quòd non acceptamus ipsum edictum, nec ex eius vi vel virtute comparemus coram vobis domino summo Pontifice, nisi si & quatenus ipsum edictum rationabiliter nos artare potest vel debet: sed nos præsentamus, & coram vobis domino summo Pontifice comparemus vltro, introducentes, & repetentes coram Sanctitate vestra omnia alia proposita, & obiecta per nos vt infrà subilicitur, contra Bonifacium suprà dictum, & ctiam ex vi edicti prædicti, si forsan & in quantum rationabiliter nos artat: dicimus etiam vt nuntij dicti domini Regis pro nobis & aliis connuntiis nobiscum pra:sentibus, & vt domini Regis ipsius organum, salua reuerentia Sedis Apostolicæ, ipsum edictum ex causis infra scriptis multipliciter præiudiciale dicto domino nostro Regi & eius regno, dictis Comitibus, & aliis omnibus quos tangit quomodolibet negotium memoratum, defectuosum & multipliciter vitiosum errore facti certissimo, qui fallere potest Apostolicam Sanctitatem, seu ex dictantium seu scribentium ignorantia vel errore, & negotium fidei contra dictum Bonifacium eo viuente assumptum. Quare tam vt priuatæ personæ pro nostro interesse, quam vt nuntij domini Regis ipsius, in quantum eum tangit, solum supplicamus instanter, dictum edictum tanquam præiudiciale & defectiuum & multipliciter vitiosum reuocari palam & publicè prout fuerat promulgatum; ita quòd inde non nascantur iniuriæ, & inde iura nascantur, quo reuocato & quiequid ibidem continetur emendato & adstatum debitum reformato, offerimus nes ex nunc vt ex tunc dicti milites Guillelmus de Nogareto, & G. de Plasiano paratos sine dilatione prosequi sidei negotium per vos ve infrà sequitur assumptum, super eo quòd non intrasset per ostium ad Ecclesiæ regimen, hæresi multiplici aliisque sceleribus grauibus eo viuente contra Bonifacium memoratum. Supplicantes instanter vt priuatæ personæ vobis domino summo Pontifici, sublato dicto edicto, & contentis in eo in melius emendatis, probationes super præmissis recipi, in causaipsa procedi, & sieri iustitiæ complementum; Addentes vt privatæ personæ multos testes senes & valitudinarios & longo tempore abfuturos superesse veritatem scientes obiectorum contra Bonifacium antedictum, qui futuro tempore polsent decessisse & in causa sidei prædicta posset eorum probatio deperire. Quare supplicamus instanter indilaté testes ipsos recipi : ita tamen quòd nomina testium non publicentur palam, sed in secreto Curia tencantur propter periculum personarum, & constitutiones Apostolica perinde ve eo casu. Præterea proponimus nos Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano milites prædicti, quòd in tanta causa sidei debeat sine omni suspicione procedi, plurésque de Collegio reuerendorum patrum dominorum Cardinalium sint, quos non modicum tangit negotium memoratum, propter quod in iudicando vel aliis huiusmodi causæ deliberationibus, vel quibuslibet tractatibus adesse non debent, nec corum communicari consilium. Et insuper cum ego Guillelmus de Nogareto asseram, quòd corum gentes & familia, & amici corum contemplatione & nomine, & eis ratum habentibus, seu aliquorum ex eis, insidiati tuerunt ante mei Guillelmi tanquam negotij fidei promotoris, in graue negotij Dei & causæ sidei detrimentum, & magnam pecuniam quam amicis meis mitti faciebam, nuntiis meisipsam pecuniam portantibus, publicè & palam prope Perusium abstulerunt, & secum portarunt, & ex eo etiam ego Guillelmus de Nogareto vehementer in causa sidei prædicta, A aa iij

quam ego promoueo, & aliis negotium tangentibus, habeam & habere debeam cosdem suspectos, maximè cum nos dicti milites intellexeramus à fide dignis, quòd iidem Cardinales apud prædecessorem vestrum dominum Benedictum, & apud vos dominum summum Pontificem pluries & frequenter institerint & insistunt, & nisi fuerint impedire, & proviribus impediuerunt, ne procederetur in negotio memorato. Supplicamus nos dicti milites instanter vobis domino summo Pontifici, ne ad aliquos tractatus, deliberationes, consilia vel actus ad dictum negotium pertinentes Cardinales huiusmodi admittantur: sed penitus repellantur; quos salua Sedis Apostolicæ reuerentia, ac præsati venerandi Collegij, nos dicti milites vt vehementer nobis in dicto negotio ex causis præmissis & aliis si opus fuerit exprimendis suspectos recusamus, offerentes nos paratos iurare quòd bona fide ac credentes suspicionis causas veras & iustas eos recusamus; quos propter reuerentiam Sanctitatis vestræ, Collegisque vestri, & personarum ipsorum, in publico nominare nolumus, nisi Sanctitati vestræ necessarium videretur, sed eorum nomina trademus vestræ Sanctitati in scriptis. Volentes etiam nos præfati milites G. de Nogareto, & G. de Plasiano, ve priuatæ personæ, informare vestri sanctissimi patris nostri summi Pontificis religionem super veritate processuum habitorum in negotio memorato, contra dominum Bonifacium tunc viuentem, ac continuatorum post cius mortem tam coram dicto domino Benedicto Papa proxime defuncto, quam coram vobis post dicti domini Benedicti decessum, ac ipsum fidei negotium vltro introducere, & prosequi coram vobis domino summo Pontifice, dicto edicto sublato, in co contentis, vt suprà tactum est, emendatis, ac etiam vos dominum summum Pontificem informare super defectibus & vitiis dicti edicti, tam vt priuatæ personæ, quam vt dicti domini Regis nuntij exponimus vobis vt sequitur. Pater sanctusime, cum olim Bonifacius octauus fuit ad apicem summi Pontisicatus de facto solum assumptus, Celestino suo prædecessore viuente, nonnulli viri prudentes magni status & magnæ scientiæ suggesserunt domino nostro Regi prædicto, dictum Bonifacium non intrasse per ostium, nec legitime: multi insuper magni viri super hoc dubitarunt. Sed Rex ipse videns, quòd licèt sub dubitatione tolerabatur vbique propter pacem Ecclesiæ Catholicæ, & propter honorem sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, cui Bonifacium ipsum præsidere de facto videbat, vt Patrem cum in omnibus honorauit; supponens quòd cius fructus & opera sequentis temporis ostenderent vtrum intrasset per ostium secundum Euangelicam veritatem. Subsequenter quamplures viri eminentes asseruerunt & significauerunt Regi prædicto pluries & frequenter, Bonifacium ipsum petlimæ conuerfationis virum enormibus & abominabilibus criminibus irretitum, quinimò hæreticum perfectum, multiplici specie hæresi prorsus à fide Catholica deuium. Sed nihilominus idem Rex ex causis præmissis dictum Bonifacium, vt Patrem sanctissimum honorabat. Postmodum verò ego Guillelmus de Nogareto prædictus à fide dignis viris super iis informatus, præsentibus pluribus Prælatis, Baronibus, & aliis Clericis, ac militibus, coram ipso Rege constitutus proposui, sicut sidei Catholica zelator, Bonifacium memoratum aliunde quam per ostium, ac illegitime ingressum ad regimen Ecclesiæ sanctæ Dei, necnon persectum hæreticum diuersis speciebus hæresis per me legitimè declarandis, ac prorsus à fide deuium, & in profundo malorum ac diuersorum abominabilium scelerum politum, incorrigibilem, simoniacum manifestum, monitum & in-

corrigibilem scandalizantem grauiter & periculose Ecclesiam sanctam Dei, nec amplius tolerandum. quæ me paratum obtuli prosequi legitime coram Concilio generali: & asserens me propter dicti Bonifacij sauitiam non audere ad eius adire præsentiam ad prædicta, supplicaui Regi præfato, & eum requisiui instanter, vt daret opem & operam efficaces, vt conuocaretur modo legitimo distum Concilium, coram quo ego possem prosequi pro desensione sidei supradicta: nec adhuc moueri noluit ex causis præmissis Rex ipse, licèt ego præfatum Bonifacium super præmissis & eorum occasione ad generale Concilium prouocarem, & præmissa tunc proposita nunc coram Sanctitate vestra vitro propono, sublato dicto edi-&o, & in eo contentis legitimè emendatis, prosequi paratus. Postremò ego Guillelmus de Plasiano prædictus, in Parlamento publico propter ardua regni negotia per ipsum Regem Paris. congregato solemniter, palam & publice præmissa per dictum Guillelmum de Nogareto priùs proposita, & alia grauia quamplura scelera nefanda, & specialiter quòd di-Etus Bonifacius dogmatizasset hæresim proposui, & me ea legitimè prosequi paratum obtuli coram Concilio generali, & nunc etiam coram San-Etitate vestra vitro propono, & me paratum prosequi offero, dicto edicto sublato, & in melius emendatis in eo contentis, me declaraturum legitime præmissa proposita offerens vt tenebor. Præterea dicti Comites in dicto Parlamento tunc præsentes asseruerunt præmissa omnia esse vera, & iurarunt se credere ea vera, & legitimè posse probari; & tam ego Guil-Ielmus de Plasiano, quam dicti Comites in præsentia Prælatorum, Baronum, Doctorum sanctæ Ecclesiæ, & Magistrorum, Religiosorum, Collegiorum, Vniuersitatum, in ipso Parlamento astantium, requisiuimus solemniter Regem ipsum, ac Prælatos etiam suprà dictos, vt darent, prout pro defensione sidei tenebantur, opem & operam essicaces ad conuocationem Concilij memorati, adhærentes prouocationi prædictæ per me Guillelmum de Nogareto factæ, quatenus legitime facta erat. Qui Rex & Prælati habita deliberatione diligenti, attendentes quòd defensioni sidei Catholicæ tenebantur assistere, & pro ea se murum opponere, licèt magno desiderarent affectu Bonifacium prædictum posse cum veritate inueniri mundum & innocentem super prædictis contra ipsum obiectis, non valentes requisitionem repellere suprà dictam, eidem adhæserunt, offerentes se ad opem præstandum & operam, vt conuocaretur legitime Concilium memoratum, vt per ipsum sieret in præmissis quod iusticia suaderet, appellaruntque solemniter ad dictum Concilium congregandum, seu ad dicti Bonifacij successorem legitimum, ne quid in præiudicium cognitionis huiusmodi causæ sidei dictus Bonifacius attentaret. Nec Rex ipse partem obiectoris, accusatoris, denuntiatoris, vel promotoris fecit vnquam contra Bonifacium memoratum, sicut nec dicti Prælati, sed solum concesserunt vt conuocaretur dictum Concilium, per quod cognosceretur & sieret iustitia de prædictis. Cui prouocationi sactæ super præmistis ad generale Concilium, vt sieret iustitia super eis, adhæserunt Prælati, Barones, Vniuersitas Parisiens. Conuentus & Collegia, ciuitates & Vniuersitates regni Franciæ, Reges & Principes multi, ciuitates & Communitates plurima aliarum \*\* quam regni Francia. Bonifacius verò pradictus, intellectis plenius suprà dictis, cum si fuisset innocens, debuisset se offerre defensioni & legitimæ purgationi de prædictis obiectis, & ad hæc vitro contra se conuocare Concilium suprà dictum, conuocationem ipsam se facturum renuit, & subterfugiens iudicium se posuit in contuma-

cia manifesta. Propter quod intendimus Bonifacium ipsum damnatum haberi debere vt hæreticum per constitutionem generalis Concilij. Mortuo verò postmodum ipso Bonifacio, Rex præfatus zelo sidei Catholicæ ductus, vt pugil fidei, desiderans tantum tolli scandalum ab Ecclesia san-& Dei, per suos nuntios dominum Benedictum Papam dicti Bonifacij successorem, repetito coram eo dicto processu contra Bonifacium habito memorato, requisiuit solemniter vt per Concilium generale, vel per se audientiam daret dictis obiectoribus, & veritatem de præmissis inquireret & faceret iustitiæ complementum, semper, vt suprà, desiderans magis quam contrarium cum veritate reperiri innocentiam Bonifacij memorati. Qui dominus Benedictus Papa super iis deliberare noluit, & se responsurum promisit Regi præsato: sed non potuit morte præuentus. Tandem ipso Papa Benedicto viam vniuersæ carnis ingresso, & vobis, Pater sanctissime, ad apicem summi Apostolatus assumptus, Rex ipse coram vobis personaliter constitutus, eandem requisitionem, quam fecerat de præmissis per suos nuntios domino Papæ Benedicto prædeccisori vestro, repetita dicti proceilus substantia, ac ipsum continuando, nullumque nouum processum super ils faciendo, nec nouum aliquid proponendo, vobis fecir primò Lugduni, ac secundò Pictauis, innocentiam Bonisacij prædicti reperiri posse cum veritate si sieri posset desiderans potius quam contrarium; nec partem aliquam faciens contra eum.

Sanè edictum citatorium prædictum præter vestram conscientiam, vt credimus, Pater sancte, peccat tam in sui forma quam materia multis

modis, salua vestræ reuerentia Sanct.tatis.

Primò peccat in forma, quia per edictum talis citatio contra nominatim vocandos, vt dicti Comites, nos objectores, & plures alij sumus, fieri non debuit. Talia namque edicta non possunt innotescere absentibus, maxime in partibus remotis & longinquo distantibus constitutis; propter quod edicta talia de iure communi absentes & ignorantes non ligant: nec Sanctitas vestra, salua vestri reuerentia, eligere debuit tam iniuriosum támque periculosum modum citandi in tanta causa sidei contra nominatim vocandos, qui non impediebant, nec impedire volebant, quominus ad cos seu corum domicilia posset citatio peruenire. Caterum cum di-Aus Bonifacius sciuisset suprà tacta crimina contra se publice Parisius proposita in Parlamento prædicto, ad impediendum executionem institiæ, ne posset sieri in ipso negotio contra eum, aliquas constitutiones, seu potius destitutiones loco constitutionum, edidit & publicauit apud Anagniam in odium dicti domini Regis, regnique sui, ac eis adhærentium in prædictis, per quos modo suprà relato videbat promoueriseu procurari conuocationem generalis Concilij contra eum pro caula fidei supra dicta. Inter quas constitutiones statuit contra iura, contra Deum, & iustitiam manifestè tales citationes processuumque constitutionem contra absentes & remotos posse sieri per edictum, intendens contra Regem ipsum, Prælatos, & alios regni sui, & in præmissis eis quossibet adhærentes, propter hoc quia conuocationi dicti Concilij consenserant & appellabant ad di-Etum Concilium, nequid sieret in ipsius causæ præiudicium, procedere: quæ pluries & publice & specialiter in alia sua constitutione seu lamentatione cadem die per eum publicata, fuerat comminatus dominus Benedictus Papa prædictus eius successor, constitutionem ipsam, & alias, omnésque processus in dicti Regis præiudicium & odium per dictum Bonifacium factas seu editas reuocauit; & vos, Pater sanctissime, Lugduni postea declarastis tales citationes per edictum solum posse sieri contra impedientes, ne posset ad eos alterius formæ iusta citatio peruenire prout in constitutione vestra super hoc edita clariùs continetur. Quòd autem tales citationes sieri possent per edictum, cederet in graue dispendium, periculum, ac præiudicium dicti domini Regis, regnique sui, nedum in casu præsenti, sed in casibus qui futuris temporibus possent accidere,

pluribus & diuersis, quin etiam infinitis.

Secundo & posito quòd dictum citatorium edictum factum esset aliàs sub forma debita, peccat in sui materia tribus modis. Primò, quiamulta tacentur in eo quæ exprimi debuissent, super quibus citatorium debuisset fundari. Secundò, quia multa ponuntur in eo quæ nullatenus fuerant inserenda, cum salua vestri reuerentia nunquam suerint, nec processerint, vt fuerunt inserta. Tertiò, quia multa superflua nobis obiectoribus & nobis adhærentibus præiudicialia & causæ sidei prædictæ, sunt in eodem inserta: sunt enim in eo tacita ac prorsus omissa omnia suprà relata dictum negotium tangentia, quæ tempus promotionis vestræ cum fuiltis ad summum Pontificatum assumptus præcesserant, & specialiter dicti processus d ctum Bonifacium \* \* \* dum viuebar & post eius mortem, coram prædecessore vestro Papa Benedicto prædicto continuati, ex quibus processibus pendet fundamentum, atque ius, virtus, & tota substantia negotij sidei memorati. Fuit enim inter cætera in eis contra di-Etum Bonifacium propositum, & vt suprà tactum est, quòd illegitimum habuillet ingressum, quod tacetur in edicto prædicto, licètid habeat magnos effectus. Item fuit propositum in dictis processibus, dictum Bonifacium hæreticum perfectum multisspeciebus hæresis, quod secundum intentionem proponentium ad tempus sui ingressus vel \*\* \* & ad tempus propositionis, & ctiam tempus sequens, & etiam mortis, nisi probaretur emendatum ab hæresi, potest referri, referturque; quod tacetur in edicto prædicto quoad tempus mortis præcedens. Item tacetur in prædicto edicto, quòd fuit contra eum propositum, ipsum Bonifacium esse simoniacum incorrigibilem, manifestum. Item tacetur quòd fuerit contra eum propositum, Bonifacium ipsum hæresim dogmatizare se, & specialiter quod Papa non poterat committere simoniam, quorum magnus est effe-Etus, si vera sint. Item tacetur in ipso edicto fuisse propositum contra di-Etum Bonifacium, eum quamplurimis sceleribus grauissimis & enormibus, abominabilibus irretitum, ac in cis prorsus incorrigibilem, & positum in profundo malorum, quod est, si verum est, species hæresis manifesta, de qua potest etiam Apostolicus accusari. Cuius articuli potest esse magnus effectus, nedum quia ex hoc valeret accusari, sed quoad declarationem & manifestam probationem, quòd per ostium non intrasset, & quòd esset hæreticus, si sint vera ipsa crimina, & mala eius opera proposita contra eum, iuxta doctrinam Euangelicam, quòd ab cius fructibus & operibus vnusquisque cognoscitur, & manifesté probatur, an Pastor sit censendus mercenarius siue latro. Præterea nemo dubitat, quòd si dictus Bonifacius fuerit hæreticus vel illegitimus, de cæteris omnibus criminibus potuit accusari. Item in edicto prædicto nedum tacentur præmissa, quæ fuerunt inserenda, sed in dictorum propositorum & causæsidei præiudicium inseruntur eius opera laudabilia, atque conuersatio laudabilis, vt ibi dicitur, ex quibus asseritur verisimiliter præsumendum dictum Bonifacium Catholicum non hæreticum iam fuisse. Verbáque Sanctitatis vestræ taliter prolata, licèt vim \*\*\* de iure non habeant, mul-

tum tamen ponderant, partem dicti Bonifacij releuant, ac appositis per dictos obiectores, qui se probaturos ipsa scelera obtulerunt, grauiter detrahunt, atque præiudicant negotio fidei supradicto; nec salua vestri reuerentia, Pater sancte, præiudiciale quid causæ sidei debuit inseri in edicto prædicto, cum licer aliqua bona opera ex se dictus Bonifacius secerit, ea sine caritate ad hypocrisim fecerit, vt ex aliis nefandis operibus probabitur manifeste, sicut & alij multi falsi Prophetæ secerunt. Item inseruntur in edicto prædicto, quæ nullatenus fuerunt inserenda in hoc, quod ibidem inseritur dictos Comites, & me Guillelmum de Plasiano, coram vobis proposuisse dixisse seu asseruisse, dictum Bonifacium hæreticum decessisse, quod, salua vestri reuerentia, Pater sanctissime, non est ita. Licèt enim sequatur quòd si priùs dictus Bonifacius tempore quo suit contra eum obiecta hæresis hæreticus fuerit, quòd hæreticus postea decesserit, nisi probaretur contrarium quòd fuerit emendatus: tamen obiectores non proposuerunt principaliter ipsum hæreticum decessisse, cum adhuc viueret, & aliud sit longè, & quoad probationum facultatem, & quoad effectus plures qui inde sequi possunt, proponi hæreticum tunc tempore obiectionis fuisse, & aliud proponi solum ipsum hæreticum decessisse: & licet, Pater san & sisseme, ego Guillelmus de Plasiano cum prius Lugduni, secundò Pictauis cum dicto domino Rege vestram adiui præsentiam pro præmissis, vt Regis ipsius organum, & eius nomine vobis retulerim obiectionem dictorum criminum factam contra dominum Bonifacium, eo viuente, recipiendo processus prædictos habitos contra eum, & specialiter qualiter ipse dominus Rex nullam partem aliàs faciendo, sed sicut pugil, & columna fidei, requiri fecerat dictum Bonifacium super conuocatione dicti Concilij, vt per id sieret iustitia de prædictis, quod per eum fuerat denegatum, & quòd ad Concilium requiri fecerit per nuntios suos, mortuo dicto Bonifacio, coram domino Benedicto Papa prædecessore vestro; vel quòd ipse Papa per se daret audientiam obie-Aoribus, & faceret iustitiam de prædictis, & eo modo successiuè processus continuando prædictos, & nichil nouum substantialiter inserendo. Postmodum id ipsum coram Sanctitate vestra requisiuit per me, vt eius organum, & specialiter quòd nobis obiectoribus super præmissis audientia præberetur, semper repetendo Regem ipsum nullatenus partem facere in præmissis, quin potius desiderasset, si cum veritate posset sieri, dictum Bonifacium reperiri innocentem, quam culpabilem de prædictis. Nunquam ego Guillelmus de Plasiano meo nomine coram vobis proposui, dictum Bonifacium hæreticum decessisse, nec per consequens requisiui probationes super eo articulo recipi, nec requisiui memoriam ipsius Bonifacij damnari, nec vnquam etiam audientia fuit mihi concessa super dicto negotio per vos víque nunc. Dictíque Comites in principali obiectione facta in prædicto Parlamento Parisius contra dictum Bonifacium, dum viuebat, asseruerunt prædicta crimina contra dictum Bonifacium proposita, vera esse, iurantes se credere ea esse vera, posse probari. Ego verò Guillelmus de Plasiano procedens vltrà me obtuli paratum prosequi, & probare prædicta coram Concilio generali. Sic quòd dicti Comites plus functi fuere assertoris officio, quam obiectoris, licet vna mecum G. de Plasiano requisiuerunt tam dictum dominum Regem, quam dictos Prælatos, vt opem darent & operam ad conuocationem Concilij memorati, prout hæc omnia clarè liquent ex insertis publicis in factis, præsente multitudine copiosa. In edicto vestro prædicto prorsus michi parisicanturtam in obie-

Aione quam in requisitione seu postulatione, quæ facta dicitur coram vobis per me Guillelmum de Plasiano prædictum, cum tamen dicti Comites & ego nomine nostro, coram Sanctitate vestra nusquam audientiam habuerimus, nec quicquam proposuimus de prædictis. Item in ipso edicto, vb: inseritur dictos Comites & me Guillelmum de Plasiano postulasse præber nobis audientiam, & probationes recipi super eo quòd idem Bonifacius hæreticus decesserit, & eiusdem damnari memoriam; inseritur dominum Regem ipsum requisisse id ipsum quod per nos postulabatur, cum tamen nunquam id factum fuerit; quod cedit in grauem domini Regis iniuriam, & præiudicium, vt ex præmissis apparet. Et licet, Pater sancte, vos per veltras litteras nuper duxeritis declarandum Regis ipsius requisitionem solum ad audientiam nobis obiectoribus præstandam, non ad alia postulata per nos extendi, verba tamen edicti & corum propria \* \* propter verbum id ipsum positum, & propter verba ibi inserta requisiuit & postulauit ibi posita, & propter ea addita, quæ tam requiri quam postulari videntur cuiliber audienti. Et ideo dicta postulatio per nos facta litteris ipsi Regi directis, maxime quia non voique publicata, voique terrarum sufficere nullatenus potest eidem, cum edicti verba prædicta tanquam admiratiua per illos diuersarum nationum qui erant in Curia, fuerint ad diuersas partes terrarum diffusa. Præterea declaratio vestra huiusmodi, Pater Sancte, supponit dictum Regem prædictum requisiuisse obiectoribus audientiam præberi super eo quòd ipsi obiectores solum asserebant di-&um Bonifacium hæreticum decessisse, & postulabant eis dari audientiam, probationes recipi, ac ipsius Bonifacij memoriam damnari. Cùm ramen, Parer sanctissime, supra id vel tale fundamentum solum Rex suam requisitionem non fecerit, sed potius requisierit iuxta modum ante tempus vestræ promotionis habitum dari audientiam obiectoribus, prosequi volentibus quæ contra Bonifacium ipsum eo viuente proposucrant, pro iustitiaque vestra procedi: quare huiusmodi declarationem vllo modo de iure potest sufficere domino Regi prædicto. Item miratur dominus Rex ipse quòd in edicto præfato dicitur vos, Pater sanctissime, citasse Pictauis dictos Comites, & me Guillelmum de Plasiano prædictum super præmissis ad festum Purificationis, iam anno præterito elapsum, seu ad primam diem iuridicam festum ipsum\*, ad comparendum coram vobis apud Auinionem, & procedendum super præmissis, vt iustitia suaderet: licèt quia vos ad dictos diem, & locum venire propter certa impedimenta nonpotuistis, dicta citatio fuerit circunducta: cum tamen Rex ipse, præfatique Comites, & ego Guillelmus de Plasiano citationem illam nunquam sciuerimus, nec aliàs audiuerimus, nisi prout recitatur in edicto prædicto, nec dicta citatio ad dictos Comites, vel me Guillelmum de Plasiano, vel ad domicilia nostra modo quocunque peruenit. Patet igitur luce clarius ex pramiss, totum edictum prædictum sub iniusta forma editum & fundatum super aliud fundamentum quam debuerit, acin eo commissum processum contra dictum Bonifacium hæreticum, & post eius mortem continuatum, & in co inserta, quæ nullatenus processerunt, & alia superflua super dicti Bonifacij commendatione, tam in eius conuersatione, quam in operibus, causæ sidei prædictæ, & nobis obiectoribus valde præiudicialia fuisse in ipso edicto inserta. Quare de iure, stilo etiam & consuetudine Romanæ Curiæ, per vestram Beatitudinem est, Pater sanctissime, competens super iis omnibus remedium sufficiens & publicum adhibendum, vt alij, qui ex tenore dicti edicti tam in Curia Bbb ij

malè sunt informati, quam in aliis diuersis partibus, per vestrum iustum remedium in melius reformaretur, & vt iuxta veri processus cœpti fundamentum in dicto fidei negotio procedatur. quæ requirit etiam, & supplicat dominus Rex præfatus, vt sublato, vt dictum est, edicto prædicto, & in eo contentis legitime emendatis, celeriter procedatur in causa sidei prædicta. Præmissa autem omnia nos dicti Guill. de Plasiano pro nobis, & vt nuntij domini Regis prædicti, vnà cum aliis nuntiis prædictis hîc præsentibus, quatenus ipsius domini Regis ex causis præmissis interest seu interesse potest, proponimus & supplicamus pro nobis, & nobis & dicto domino Regiadhærentibus in præmissis, cum aliqui se desensioni memoriæ dicti Bonifacij coram Sanctitate vestra obtulerint, quorum ignoramus personas & nomina, supplicamus vobis tradi nomina personarum corum qui se ad ipsam desensionem offerunt, vt habere possimus notitiam de personis. Protestantes nos cos ad prædictam defensionem nullatenus admittere, nec partem facere cum eisdem, nisi forsan nobis auditis in contrarium, & quatenus per vestram Sanctizatem cognosceretur ipsos admitti debere. Adostendendum autem veritatem processuum prædictorum in dicto negotio sidei habitorum eo viuente contra Bonifacium memoratum exhibemus, atque producimus, prout ad nos pertinet, & nuntij dicti domini Regis, quatenus ex causis præmissis eius interest, vnà cum prædictis aliis nuntiis sociis nostris, duo publica instrumenta, quorum vnum confectum est super priùs obiectis per me Guill. de Nogareto contra ipsum Bonifacium; aliud verò confectum fuit super obiectis per me Guill. de Plasiano, & assertis per prædictos Comites, & per nos & eos requisitis, & per dictum dominum Regem & Prælatos ibidem concessis in Parlamento prædicto, & vltrà, Pater sancte, si prædicta instrumenta vobis forsan non sufficerent parati sumus Sanctitatem vestram pleniùs informare de processibus ipsis in instrumentis contentis, per testes idoneos, quorum aliqui in Curia sunt præsentes. Nos autem Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano prædicti, ac nostrûm quilibet, coram vobis patre sanctissimo domino Clemente Dei gratia summo Pontisice, Iesu Christi vicario, qui cum sua Ecclesia tam grauiter per dicum Bonifacium est offensus, viuente, ac per eius reliquias, exemplum eius detestabilium operum, & eius falsam do-Arinam adhuc comortuo Dei viuentis Ecclesia conturbatur, periculos concutitur, ac etiam flagellatur, in scandalum plurimorum. Proponimus quilibet nostrûm in solidum, præfatum Bonifacium per ostium, quod est Christus, ad Ecclesiæ regimen non intrasse, sed aliunde: tum quia fuit ingressus Celestino vero Papa viuente, qui renuntiare non potuit exse, nec spirituale coniugium Ecclesiæ disiungere, quod Deus coniunxit, nec sibi legem imponere, vesibi renuntiare liceret, quod lege & Euangelio prohibetur: tum etiam quia esto sine præiudicio quòd renuntiare potuisset, renuntiatio eiusdem non tenuit, quia dolo & fraude ab ipso Bonifacio fuit ad renuntiandum inductus, quinimò seductus: tum quia in suo ingressu, antè & post, erat à side Catholica deuius, quod videlicet quod per ostium non intrauit, propter quod non esset Pastor censendus, sed fur & latro, iuxta doctrinam Euangelicam, eius fructus & opera secuta erant, & manifeste declarant. & licet aliqua aliàs ex se bona opera fecerit, non ea fecit ex caritate, sed ex hypocrisi, ad suam vanam gloriam ostendendam vt prædictum est. Quod alias etiam pluries accidit, quòd falsi Paltores, Prælati, & Prophetæ similia secerunt, vt est videre de salsis Prophetis Saul & Balaam, aliis quibus vt dicit Dominusin Ioanne, dicetur, Amen amen dico vobis, non noui vos. Proponimus siquidem dictum Bonifacium hæreticum perfectum fuisse, non credentem vitam æternam, resurrectionem mortuorum, ac prorsus à side Catholica deuium. Item proponimus diaum Bonifacium simoniacum manifestum; in tantum quòd dogmatizauit & prædicauit, seu se præsente prædicari publice fecit, Papam non posse committere simoniam, quod est hæresis manifesta; quod insuper Petrus Apostolus in sua persona damnauit expresse, & est in vtroque Testamento manifeste damnatum. Item proponimus quòd dictus Bonifacius fuit idololatra & dæmonibus facrificans & inuocator corum, quod est maxime in tali persona in tanto dignitatis fastigio constituta de facto species hæresis manifesta. Item proponimus quòd dictus Bonitacius fuit sodomita detestabilis, homicidiis, caterisque nefandis quamplurimis criminibus irretitus, os maledictione plenum & amaritudinibus habens, & pedes veloces ad sanguinem effundendum, guerras fouens atque discordias, pacem prosequens, sine fœdere, sine caritate, superbus, inflatus, cupidus, infatiabilis, immodestus, inuerecundus, ac in omnibus vitiosus, incorrigibilis, & positus in profundo malorum; quod est species hæresis manifestæ, cui cùm Deus & Dominus tantam dedisset scientiam ac notitiam scripturarum, omnia dona Dei repulit, se sibi contrarium constituens manifeste, ex quibus eius hæresis & dissidentia committitur manifestè. Item proponimus quòd dictus Bonifacius dogmatizauit hæresim, dicendo vitam æternam & resurrectionem mortuorum nihil esse, cuilibétque licere facere in hoc mundo quod ei placebat. quæ species hæresis ex eius semine & exemplo grauiter & periculosè hodie pullulasse dicitur in plerisque personis & locis. Item proponimus quòd de præmissis & corum singulis suit & est grauiter infamatus apud bonos & graues, vbique terrarum, ex quibus omnibus & singulis est grauissimum scandalum generatum in Ecclesia sancta Dei. Item proponimus quòd super præmissis per nostrûm quemlibet fuit prouocatus dictus Bonifacius ad Concilium generale dum viuebat, sciens & certioratus denegauit, & conuocare renuit Concilium generale, subterfugiit iudicium, se ponens in contumacia manifesta, ex quibus in casu hæresis pro damnato debet haberi; in cateris verò criminibus pro conuicto de iure. Quare cum Sanctitatem vestram pertineat, Beatissime Pater, tantam abominationem, tantum scandalum tollere ab Ecclesia sancta Dei: Nos dicti milites, & quilibet nostrûm à fide dignis super iis informati, zelo Dei & fidei ducti pro fidei ipsius defensione, pramissa coram vestra Sanctitate in publico vestro consistorio vltro & nunc introducimus, repetimus, & proponimus, parati ea prosequi, dicto edicto sublato, de præmissisque docere quatenus vestræ intentioni sufficiant amplius, nos nullatenus astringentes, sed nobis reseruantes expresse quod præmissa declarabimus, & per articulos declarata trademus, ad probandum prout expediens seu necessarium viderimus causæ Dei huiusmodi, loco & tempore opportunis; petentes, postulantes, requirentes, supplicantes per vestram Beatitudinem tantum tolli scandalum ab Ecclesia sancta Dei, prout iura Diuina pariter exigunt & humana, ac super præmissis sieri iustitiæ complementum, edicto prædicto, quod in huiusmodi causæ cedit præiudicium, primò sublato; Requirentes & supplicantes testes senes & valitudinarios ac longo tempore affuturos in diuersis locis remotis inter se distantibus constitutos, sine dilatione recipi, nominibus corum in secreto manentibus, periculum propter personarum, ve iura prouident tali casu, cum aliqui ex dictis testibus, qui Bbb iii

sunt plenè instructi, sint in remotis & longinquis partibus agentes, qui tuté & commodé venire non possunt; multi etiam ex dictis testibus sint personæ egregiæ, ad quas secundum iuris mandata & exigentiam neces-Sariò est mittendum: Præmissaque omnia, vt suprà, requirimus, supplicamus, & offerimus pro nobis & nobis adhærentibus, saluo nobisque retento addendi, minuendi, corrigendi, mutandi, omníque iuris beneficio nobis saluo; nichilominus offerentes ad omnia quæ in prosecutione talis negotij requiruntur: Protestantes etiam quòd licèt in prædictis nominemus, per hoc eum approbare verum Papam fuisse, nec renuntiare propositis per nos super impugnatione status sui; petentes & requirentes de præmissis omnibus nobis nominibus quibus suprà, sieri publica instrumenta per Tabelliones ad hoc negotium per vestram adhibitos Sanctitatem. Præterea, Pater sanctissime, vestræ reuerendæ Clementiæ exponimus nos G. de Nogareto, & G. de Plasiano prædicti, quòd dictus dominus Benedictus Papa prædecessor vester in grande præiudicium negotijsidei supra dicti, & læsionem enormem mei Guillelmi de Nogareto, omnium & singulorum qui ad mei requisitionem ad infrà scriptum negotium apud Anagniam mecum fuerunt, omnium etiam adiutorum nostrorum, & nobis adhærentium, in graue insuper præiudicium domini Regis prædicti, quarenus vergit in præiudicium causæ Dei, & quia cius interest sui vel subsectorum suorum citationes non debere sieri per eundem, apud Perusium citauit me Guill. de Nogareto, ac nonnullos in ipso citatorio edicto nominatos, ac omnes alios & singulos nostros fautores & adiutores, ad certam diem artam & breuem, ad quem citari non potueramus aliquatenus propter breuitatem temporis, & citationis ignorantiam, & locorum distantiam, in quibus eramus, comparere sententiam audituros, & pro meritis recepturos, super iis quæ idem dominus Benedictus errore deceptus certissimo, ac falsis suggestionibus inimicorum nostrorum, vt credimus, & aduersantium causæ sidei prædictæ, michi Guillelmo de Nogareto, domino B. de Supino, & aliis pluribus nobilibus Roman. & de Campania, in ipso edicto nominatis imposuit, quòdnos apud Anagniam turba coadunata cum armis violenter ac per iniuriam aufu sacrilego cepimus Papam Bonifacium octauum prædecessorem suum, & quòd in eum manus violentas iniecimus, & plures blasphemias & iniurias ei intulimus, & quòd dispersimus Ecclesia Romana thesaurum; inserens ipso edicto nos & iis læsæ maiestatis, sacrilegij, parricidij, homicidij, seu legis Corneliæ de Sicariis, viis publicæ proditionis, scelera & alia quamplura crimina commissife, ac nos in excommunicationis sententiam incidisse, asserens prædicta nobis imposita fore notoria. Qui processus citationis & omnium præmissorum contentorum in ipso edicto, Pater sanctissime, salua reuerentia Sedis Apostolica, & vestra reuerendissima Sanctitatis, fuit de facto habitus, editus, publicatus, & affixus in valuis maioris Ecclesiæ Perusij, contra Deum, contra omnem veritatem, contra omnem iustitiam, contra iura Diuina & humana, ac contra omnem sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ atque Sedis Apostolicæ honestatem: Ego namque Guillelmus de Nogareto, Nobiles & alij, qui mecum fuerunt apud Anagniam co tempore quo dicimur Bonifacium cepisse prædictum, nec ipsum Bonifacium cepimus, nec violentas manus in eum iniecimus, nec ei blasphemias vel iniurias intulimus, verbo vel facto, nec thesaurum Ecclesiæ rapuimus, nec diripuimus: Sed ego Guillelmus de Nogareto prædictus Bonifacium ipsum, eiusque nepotes clericos & laicos, à morte &

iniuria defendi, & thesaurum Ecclesiæ pro posse meo saluum Ecclesiæ feci, diligentiam quam potui super iis adhibendo; & si quis ex eis qui mecum venerunt vel fuerunt, vel alij aliquid de thesauro diripuerunt, hoc fecerunt me inuito ac prohibente quantum potui, nec vllatenus ratum habente, rei licitæ, ac executioni iustitiæ me operam & curam præstante, propter quæ exequenda veneram ad locum cum iis qui mecum ad prædicta fuerunt. Ad hoc vestræ Beatitudini notifico, Pater sancte, atque propono, quòd cum Bonifacius prædictus, vt suprà tactum est, fuisset super hæresi, cæterisque criminibus ad generale Concilium prouocatus, dominus Rex Franciæ prædictus michi tunc in partibus illis certis ex causis agenti, mandauit quòd Bonifacium ipsum adirem & contra eumobiecta sibi intimarem, & ipsum requirerem, vt conuocaret Concilium generale, ad quod pertinebat iudicium de præmissis. Item propono quòd dictus Bonifacius confiderans fidei Catholicæ lumen in regno vigere Franciæ inter cætera regna mundi præcipuè, satagens ipsum lumen extinguere, destruere cogitauerat iamdudum Regem & regnum Franciæ, quod pluries se iactauit facturum, intendens in cæteris regionibus lumen ipsum extinguere fidei, regno ipso destructo, & priusquam ad actum procederet pecunias regni prædicti diuersis modis exhausit ea intentione, vt ex thesauro huiusmodi posset destrucre regnum ipsum, & expresse claruit ex pôst facto. Item propono quòd dictus Bonifacius inter Pascha & Pentecosten Romæ, die qua palam approbauit & publice Regis Romanorum electionem proxime defuncti, iam per me ad generale Concilium prouocatus, vt dictum est, in consistorio publico prædicauit se velle destruere regnum prædictum, & quòd si aliter hoc complere non posset, antè se ipsum cum Ecclesia tota Dei prostraret, habens quòd adhuc promouebat Regem ipsum Romanorum, sibi per nuntios offerens ad conterendum & destruendum regnum Franciæ, thesaurum Ecclesiæ meliùs quàm si fecisset propriam guerram Ecclesiæ. Item notifico & propono, quòd circa festum Beati Ioannis Baptistæ sequens, dictus Bonifacius suit iterum per Guillelmum de Plasiano prædictum ad Concilium generale prouocatus, vt suprà tactum est. Item propono quòd in festo sequenti Assumptionis beatæ Virginis eius anni dictus Bonifacius ad flagellum & grauamen Regis & regni Francia, plures constitutiones edidit, in quibus dissamare nisus fuit Regem Franciæ per falsas adinuentiones & dolosas, & specialiter in earum vna, in qua sciens contra se obiecta, hæresim & alia crimina, conuocationem renuit Concilij generalis, se ponens in contumacia manifesta, grauésque minas intulit Regi Prælatisque regnisui, quia conuocationi prædictæ faciendæ contra eum consenserant, & pluries etiam extra constitutiones huiusmodi conuocationem renuit facere Concilij memorati. Item propono quòd cum dictus Bonifacius sciret me in partibus illis agentem, & sibi denuntiare volentem contra eum obiecta, & contra eum requirere super conuocatione prædicta, mortis parari secit insidias michi: quare propter eius potentiam & sæuitiem sine societate armatorum & magna diligentia, non potui ipsum adire: quodlibentersi potuissem fecissem, ad dictum mandatum exequendum domini Regis prædicti. Item propono quòd illis diebus Bonifacius suprà dictus volens iam diu concepta contra Regem & regnum executioni mandare, ac impedirentgotium fidei contra eum assumptum, in præiudicium etiam appellationum interpositarum, vt dictum est, ad dictum Concilium generale, non more Pastoris, Patris vel Iudicis, sed hostis persidi contra Deum, contra

omnem veritatem, contra iustitiam, contra iura, inciuiliter, sinéque causæ cognitione, sinéque omni iustitiæ causa, dolosis machinationibus plenos processus ordinauerat, ad subuersionem Regis & regni Franciæ, quod adhuc guerris vndique tenebatur oppressum, & cum colore processuum, & pecuniarum suarum subsidio posset faciliùs guerris & gladio cedi facere regnum prædictum. Item propono quòd idem Bonifacius illis diebus dictos dolosos processus publicare intendebat in die festi Natiuitatis Virginis gloriosæ, exquibus si perfecta fuissent, schisma grauissimum sequebatur in Ecclesia sancta Dei, dicebatque hoc ille infelix, cum à fratribus ei dicebatur quòd caueret à scandalis Ecclesiæ, quòd non curabat de scandalis, necesse enim erat vt venirent, & quòd si per hoc sciret se prostrare se cum tota Dei Ecclesia, non propter hoc dimitteret facere supradicta, quæ attentabat ille homo, non obstante quòd dictus Rex Franciæ esset sancta & munda persona ab omni labe, vir iustus & timoratus apud Deum, licet etiam illud regnum à Domino benedictum sit, vbi sides, religio, iustitia, Ecclesiastica libertas, atque virtutes cæteræ vigent inter cætera regna mundi gratia Dei, qui tanquam sibi peculiare regnum illud elegit. Sic ille Bonifacius Cardinales Columnenses splendentes in Ecclesia sancta Dei prostrauerat, eo quod \* \* fidei zelo Dei & Ecclesia matris suæ promouerant contra eum; sicut plerosque Religiosos & alias eminentes personas in Ecclesia sancta Dei, quia contra eum, immò potiùs pro eo, si miser sciuisser cognoscere, veritatem Domini loquebantur, occidi fecit, alias perpetuo carceri mancipari: sic Celestinum virum sanctum summum Pontificem, post proditionem, & dolo ipsius Bonifacij factam renuntiationem erroneam carceri mancipauit, & in eo mori fecit eundem. Item propono quòd tunc diebus prædictis ante festum prædictum Natiuitatis Beatæ Mariæ per quinque vel per sex dies, intelligens laqueum illius Aman, quem parauerat Mardocheo Regiprædicto, cuius ego sum homo ligius & sidelis, videns scandalum patriæmcæ regni Franciæ, quod ille Aman, & peior Aman destruere properabat, videns scandalum schismatis inde paratum toti Ecclesiæ sanctæ Dei, quod nisi suisset occursum statim necessario sequebatur, videns propter eius auctoritatem atque potentiam nullum Principem sacularem vel Ecclesiasticum paratum ad occurrendum toto Ecclesiæ Dei periculo, quæ tam grauiter torquebatur, volens præcipuè exequi dicti domini Regis mandatum, denuntiando sibi contra eum obiecta & sibi denuntiando, maxime quia sicut & Gallicos, sic & Romanos conterere cotidie minabatur, & producebat ad actum, quinimò etiam Cardinales, qui suis non consentiebant peruersis actibus, conterere simul properabat: Requisitus legitime ex parte Ecclesiæ vt occurrerem scandalis sic paratis, videns tanta parata scandala, quibus occurrendum fuerat, moram quin etiam modici temporis nedum periculosam, quinimò mortalem & irrecuperabilem, cogitans exempla sanctorum Patrum, & Diuinæ paginæ, quòd pluries populum suum à facie tyrannorum talium liberauerat Deus per pauperes homines & exiles, sibi tamen deuotos & obedientes, supplicationem vidux Iudith, qua ciuitatem sanctam saluauit, Domino cum reuerentia & seruore faciens, vocatis & requisitis fidelibus Ecclesiæ Romanæ Campanis nominatis in edi-Sto prædisto Perusij publicato, & aliis attentatis, exposui prædista omnia, & cum cis qui propter deuotionem Ecclesia, proque eius defensione me secuti fuere, vexillo Romanæ Ecclesiæ nos præcedente, ciuitatem Anagniam cum armis & hominum cœtu intrauimus, cum alias non potera-

mus, vt possem exequi mandatum domini Regis prædictum, & dictis periculis occurrere iustis modis, in vigilia seu pridie dicti festi, quo publicare dictos dolosos processus dictus Bonifacius intendebat, & adhibuimus nobis potestatem & Capitaneum eius loci, ad omnia quæ ibidem egimus, causa eis exposita propter quam veneramus. Sed per maiorem partem diei propter ipsius Bonifacij, nepotumque suorum resistentiam non potuimus eius domum intrare, conflictuque durante huiusmodi familiares dicti Bonitacij, & aliqui Anagnini multa de bonis & pecuniis eius diripuerunt, quin etiam vinis suis cius cellarium vacuarunt sine culpa nostra & noxa. Item propono quòd illa die circa vesperas domum ipsius Bonitacij intrauimus, & ego sibi denunciaui iuxta mandatum michi fa-Etum, illegitimationem, hæresim, cæteráque crimina contra eum obiesta, & eundem requisiui vt conuocaret Concilium memoratum, quod facere renuit se ponens in contumacia manifesta; propter quod pro hæretico vero habetur, ac in cæteris criminibus pro conuicto. Nos igitur, ego videlicet & ij qui mecum venerant ad præmissa, personam suam non attigimus, nec iniuriis eum affecimus, sed ad eius vitæ salutem, & eius, & Ecclesiæ thesauri conservationem, custodiam adhibuimus, & ne scandala contempta prædicta contra Dei Ecclesiam, Regem & regnum Franciæ exequeretur, maximè in præiudicinm dicti negotij sidei contra eum assumpti, & honorem Ecclesiæ in præmissis defendimus toto posse nostro, quousque fuimus totaliter impediti. Item propono quòd dictus Bonifacius reuersus in sui libertate & potestate plena existens, ex post fa-&to palam & publice prædicauit, & verum sicut Caïphas, prædicta per nos facta à domino facta esse, & ideo publice nos omnes qui præsentes sueramus ad præmissa, nostrósque consiliarios & adiutores ab omni excommunicationis sententia, & ab omni pœna temporali, & spirituali, quibus ab homine, velà iure teneri quemlibet poteramus, absoluit, licèt nos credamus aliqua sententia vel pæna nos non debuisse pro prædictis teneri. Quicquid ergo ego G. de Nogareto cum aliis in ipso edicto nominatis, & aliis qui me ad præmissa secuti fuerunt, circa Papam Bonifacium fecimus vel egimus seu diximus, id fecimus piè iustè iuréque licito pro defensione sidei Catholicæ, & vt sidei ipsius sidelissimi zelatores, pro defensione etiam & conservatione vnitatis benedicti Corporis Christi, Ecclesiæ sanctæ Dei, cuius ipse Dominus est caput, pro vitando insuper intolerabili scandalo ipsius sancta Matris Ecclesia, quod alias erat paratum, nec aliàs poterat euitari; ac fecimus quicquid ibi fecimus in necessitatis ineuitabilis articulo, vbi non erat locus remedio, moráque etiam modici temporis erat & Ecclesiæ Romanæ sui quodammodo exterminium, ac Ecclesiæ Dei grauissimum & intolerabile periculum allatura, necnon nisi celeriter fuisset occursum, Bonifacius prædictus properabat seipsum ac totam Dei Ecclesiam prostrare, & more vesani seu suriosi, seu Dei Ecclesiæ inimici hostisque publici, non Patris, vel Apostoli, vel Iudicis, verbo vel facto contra Deum & iustitiam & omnem veritatem, omnis iuris ordine prætermisso, totis viribus Regem & regnum Franciæ prædictos cædi & gladio exponebat, Romanam Ecclesiam conterebat, & in via schismatis ponebat totam Ecclesiam sanctam Dei, omnem etiam Ecclesiæ disciplinam à Deo, sanctisque Patribus institutam abiiciebat, ac statum generalem Ecclesiæ subuertebat, se sciens super eo quòd non esset Papa legitimus, ac super hæresi ad generale Concilium legitime prouocatum, necnon super aliis nefandis criminibus, vt incor-

rigibilis, & positus in profundo malorum, subterfugiens iudicium, séque ponens in contumacia manifesta, nec se volens purgare de hæresi cæterisque sibi impositis conuocationem generalis Concilij denegabat, & prosecutionem iustitiæ perquisitionis præmissorum totis viribus impedire conabatur, lumen veritatis & iustitiæ Dei in sancta Dei Ecclesia pro viribus extinguendo. Occurrendum fuit igitur, Pater sancte, ac sidei iustitia resisti poterat per quemcunque Catholicum, maxime in desectum secularis & Ecclesiasticæ alterius potestatis, cum nulla earum propter eius auctoritatem atque potentiam esset tunc contra eum parata: non suit igitur odium sed caritas, non fuit iniuria sed pietas, non proditio sed sidelitas, non sacrilegium sed sacri defensio, non parricidium sed filialis deuotio vt fraterna: cum qui furiosum ligat, vel litargicum excitat, erga vtrumque caritatem exercere noscatur, & cum hæc propter eius austeritatem atque sauitiam aliàs fieri non possent, non fuit crimen sed iusta prouisio, cum armis turbáque seu adiutorum multitudine adunata ad tam sacrum opus procedi. Præterea, Pater sanctissime, hominem iustè vel iustitiam exequendo occidere notoriè licitum est & pium, nec ideò sequitur exequentem iustitiam notorie homicidij reum esse. Cum igitur, Pater sancte, nos exequendo iustitiam iure licito processimus ad prædicta notoriè, non ideo crimina notoria nobis possunt imponi, nec sumus culpandi ex præmissis, sed potius honorandi. Fuit ergo dictus processus dicti domini Benedicti contra veritatem, Deum, & iustitiam, inciuiliter, & sine omni causæ cognitione habitus atque factus, & in præiudicium vergens negotij sidei contra Bonifacium memoratum assumpti, atque prosecutionis-ipsius negotij; cum si, vt ego propono, dictus Bonifacius erat apostaticus, illegitimus, hæreticus, maximè contra veritatem sidei dogmatizans, simoniacus, monitus, incorrigibilis, vel contra disciplinam Euangelicam agens, & corpus Ecclesiæ scandalizans, nedum ei resisti poterat, sed poterat conteri viribus exteræ potestatis; & si potestas publica deerat, per quemlibet Catholicum in necessitatis articulo sieri poterat & debebat, cum membra corporis Ecclesiæ Catholicæ secundum præcepta Diuina & humana, iuréque naturali mutuum sibi debeant auxilium, & ad defensionem vniuersi corporis teneantur, quod fuit in proposito per nos factum. Præterea, Pater sancte, ego Guillelmus de Nogareto etiam contra patrem patriam impugnantem poteram & debebam procedere, & si patrem patriam meam impugnantem occidissem, me sine scelere esse omnes statuêre maiores; nec cum sim homo ligius dicti domini Regis atque sidelis & subditus, vitare potui, nec potui desensionem eius, quam cum patria mea, regno suo, per dominum Bonifacium sceleratissime exterminari videbam. Cum igitur, Pater sancte, mala gesta seu facta per prædecessorem vestrum in præmissis Beatitudo vestra corrigereteneatur, maxime vbi causa erronea tam iniuste tam iniuriose processium est, in tam graue præiudicium, nedum vestrum contra quos processum fuit, sed in negotio sidei læsionem enormem contra Bonifacium ipsum assumpto, in præiudicium etiam dicti domini Regis, regni sui & omnium aliorum sibi adhærentium, qui perquisitionem veritatis pro desensione sidei in negotio præfato assumpserant, non partem aliàs faciendo, cui domino Regi, regno, nec nobis & aliis Catholicis est periculum grauissimum tales citationes sieri per edictum contra cos qui sui præbent copiam, nec impediunt quominus citationes ad eos valeant peruenire: Nos G. de Nogareto, & G. de Plasiano prædicti, quorum interest propter dictum sidei

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 387

negotium per nos assumptum, in cuius præiudicium manifestè vergit processus prædictus, & nuntij etiam dicti domini kegis, in quantum eius interest, regnive sui, & specialiter ego Guillelmus de Nogateto prædi-Etus, cuius ratione personæ meæ interest, ac etiam pro defensione dicti domini R. de Supino, & aliorum Nobilium, & omnium qui me ad prædicta per me requisiti apud Anagniam me secuti sucrunt, quos mea interest defendere, exceptis eis solum siqui fuerint culpabiles de præda seu dispersione thesauri Ecclesiæ; cùm ego vitam dicti Bonifacij & suorum, & thesaurum Ecclesia prædicta custodiuerim, saluauerim, & defenderim posse meo, sicut Ecclesiæ sidelis zelator, nec aliquos alios defendere velim super prædicta, vel dispersione thesauri prædicti. Supplicamus vestræ reuerendissimæ Sanctitati, vt dictumprocessum dicti domini Benedicti nullum & irritum nuntietis, & quatenus de facto processit palam & publice ad irritum reuocetis, præsertim cum ego Guillelmus de Nogareto prædictus Romæ pluries ac subsequenter apud Viterbium & Perusium obtulerim dicto domino Benedicto Papæ, per eminentes personas tam de gremio Ecclesiæ, quam per dicti domini Regis nuntios me paratum defensiones meas legitime proponere, & probare super præmissis, & ea tangentibus, ac innocentiam meam, & aliorum qui me ad prædicta secuti fuerunt plenè ostendere, & si culpabiles reperiret in aliquo, me paratum Ecclesiæ obedire præceptis humiliter & deuotè. Quæ similiter cum omni reuerentia coram vestra osfero Sanctitate, postulans mihi iustitiam atque misericordiam, si forsan indigeamus michi & prædictis qui me secuti sunt per vestram fieri Sanctitatem : offerens me paratum super præmissis descrisiones meas prædictas pleniùs declarare, ac ipsatum desensionum declaratorias, & articulos tradere, & probationes legitimas præstare, quaterus intentioni mez sufficienter ad przimissa, ad quz peto supplico postulo & requiro me per vestram Sanctitatem admitti. Qua omnia propono peto & supplico pro me, fautoribus & adiutoribus meis quibussibet, & michi adharentibus seu adharere volentibus in pramiss, & specialiter pro eis, qui ad mei requisitionem apud Anagniam me secuti sunt ad præmissa: requirentes nos G. de Nogareto, & G. de Plasiano prædicti, prout ex causis præmissis nostra & nostri cuiuslibet interesse potest, vt nuntij ctiam domini Regis, vnà cum connuntiis nostris domini Regis eiusdem, quatenus domini Regis prædicti interest ex causis præmissis seu interesse potest super præmissis omnibus, per tabelliones publicos hodie pro dicto negotio fidei per Sanctitatem vestram adhibitos fieri publica instrumenta.

Die Veneris 27. prædicti mensis Martij comparuerunt in iudicio coram 27. Mars. dicto domino nostro summo Pontisce in consistorio publico in palatio supradicto, assistente sibi dictorum dominorum Cardinalium collegio, & præsente elericorum & laicorum multitudine copiosa, dominus Guillelmus de Nogareto pro se, & domino Guill. de Plasiano absente, vt principales prosecutores negotij memorati, & nichilominus ipse dominus Guillelmus de Nogareto, suo & nomine quo suprà, vt magister Alanus de Lambala Clericus suprà dictus, & domini Petrus de Gualard, ac Petrus de Blanosco, milites, vt nuntij supradicti domini Regis, in quantum idem dominus Rex in codem negotio supplicauerat, & magister Baldredus, & alij qui se desensioni prædicti domini Bonisacij obtulerunt modo quo suprà, & idem dominus Guillelmus de Nogareto pro se & dicto domino Guillelmo de Plasiano, sicut principales \*\* petit, &

Cccin

inter alia dixit, proposuit, & extitit protestatus quòd appellationibus & prouocationibus per ipsum & dictum dominum Guillelmum de Plasiano contra præfatum dominum Bonifacium interpolitis insistebat, & tam contenta in eis quam data & exhibita in huiusmodi negotio per eos in scriptis pro se ac sibi adhærentibus se paratum prosequi offerebat, & de die in diem procedere in negotio supradicto, sicut Sanctitati ipsius domini nostri videbitur, edicto tamen citationis præfatæ per dictum dominum nostrum in huiusmodi negotio factæ primò sublato, vel emendato, prout fuit petitum aliàs per eosdem; petens nichilominus instanter dictus dominus Guillelmus de Nogareto, quòd magister Baldredus, & alij se offerentes defensioni prædictæ, qui sibi erant ignoti, ad defensionem dicti domini Bonifacij non admitterentur, quia nec allegabant, nec etiam proponebant aliquid rationabile, vel iustum, propter quod ad huiusmodi defensionem admitti deberent, vel quod alias interesset ipsorum; postulans eorum nomina sibi dari, vt scire posset & deliberare quid circa repulsionem vel admissionem eorum si admittendi essent, agere haberet, & nichilominus testes senes & valitudinarios ac longè abfuturos, quos hic præsentes habebat interim recipi, & ad recipiendos alios in remotis agentes, præsertim egregias personas, aliquos viros idoneos transmitti, eorumque testium nomina propter periculum ipsorum ratione potentiæ multorum in secreto teneri, maximè cum si receptio testium eorundem differretur, sibi in præiudicium huiusmodi causæ sidei posset deperire facultas. Proponens etiam & asserens idem dominus Guillelmus de Nogareto, quòd tam ipse quam dominus Guillelmus de Plasiano aliquos ex dominis Cardinalibus in huiusmodi negotio suspectos habebant, quos ipsi licer pro reuerentia Sedis Apostolicæ, & ipsius domini nostri, ac eorundem dominorum Cardinalium Collegij omisissent in publico nominare, quamuis in secreto nominassent eosdem, & dedissent in scriptis; tamen timentes quòd nisi in publico & expressè nominarent eosdem, sibi & dicto domino Guillelmo de Plasiano in huiusmodi negotio posset præiudicium generari, ipsos quorum nomina tunc magister Ioannes de Regio Cameræ domini Papæ Clericus, & in causa huiusmodi ad scribendum per ipsum dominum nostrum Notarius deputatus, expresse, & alta voce ad ipsius domini Guillelmi requisitionem de mandato dicti domini nostri, licet in publico, nominauit, idem dominus Guillelmus de Nogareto, pro se & quo suprà nomine exhibiti & pro exhibitis habere voluit, quæ talia sunt: Videlicet reuerendi patres dominus Leonardus de Guartino Episcopus Albanenf. dominus Petrus Ispanus Episcopus Sabinen. dominus Frater Ioannes de Murro Episcopus Portuens. dominus Guillelmus tituli san-&i Martini in montibus Presbyter Cardinalis, dominus Iacobus Gayetanus sancti Georgij ad Vexillum aureum Diacon. Cardinalis, dominus Franciscus Gayetanus sanctæ Mariæ in Cosmedin. Diacon. Cardinalis, dominus Rezardus de Senis sancti Eustachij Diaconus Cardinalis, & dominus Lucas de Flisco sanctæ Mariæ in via lata Diacon. Cardinalis: Protestans insuper dictus dominus Guillelmus suo & nomine quo suprà, quòd nec sibi, nec causæ prædictæ ex eo aliquod præiudicium generetur, quòd ipsos nominabat Cardinales, qui per prædictum dominum Bonifacium promoti fuerunt ad Cardinalatus honorem; cum instantia postulans quòd non cum eis, nec cum familiaribus aut domesticis ipsorum, seu adhærentibus cisdem, siue aliis suspectis in dicto negotio aliqua deliberatio vel confilium haberetur. Ex aduerso autem dictus magister Baldredus ex-

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

14

hibita per eum quadam cedula protestationum, cuius tenor inferius apparebit, pro se & aliis se defensioni offerentibus memoriæ dicti domini Bonifacii, ibidem præsentibus respondit & contradixit omnibus & singulis supradictis, dicens & petens instanter ipsos dominum Guillelmum, & alios qui se prosecutioni prædictæ obtulerunt, ad prosecutionem corum quæ proposita & exhibita fuerunt per cosdem non debere admitti, neque recipi nomina teltium corundem, nec ad ipsorum receptionem procedi, & alia multa ad fundandum super hoc suum & dictorum & condefendentium interesse, & pro defensione memoriæ domini Bonifacij suprà dicti, petens ad illam cum instantia se admitti, & dictos opponentes ab cadem oppositione repelli. Et demum post multas allegationes & altercationes super prædictis habitas hinc & inde, præfatus dominus noster protestatione præmissa per ipsum, quòd per aliqua quæ dixerat vel diceret in negotio memorato dictos dominos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano opponentes præfatos ad prosequendum oppositionem candem, dictosque magistrum Baldredum, & alios condefensores ad defensionem eandem non intendebat admittere, nisi & in quantum & prout crant admittendi de iure, & quòd per alia quæ faceret aut diceret in codem negotio nullum eisdem opponentibus vel defendentibus præiudicium fieret, nec quicquam cresceret vel decresceretalicui eorundem. Ac repetita protestatione prædicta de verboad verbum, vt suprà, idem dominus noster dixit & adiecit prædictis, quòd per receptionem, si sieret, nominum testium prædictorum, non intendebat dictos Guillelmum de Nogareto, & G. de Plasiano recipere, nisi si quantum & prout de iure suerit faciendum, nec intendebat negotio prælibato, & illis qui se ad defentionem dicti domini Bonifacij obtulerunt, per eandem receptionem nominum testium aliquod præiudicium generare; immò dictis oppositoribus & defensoribus vult tam in opponendo & defendendo, quam in omnibus aliis suprà dictis & ea tangentibus, quomodo totum suum ius integrum conservare, offerens se paratum repetitis prædictis protestationibus recipere nomina dictorum testium, quæ sibi per dictos oppositores nominabuntur & tradentur in scriptis, vt ipse idem dominus noster possit plenè deliberare quid de iure super iis sit agendum. Præfato domino Guillelmo ad exhibendum nomina testium corundem, & ad illorum quos, vt præmittitur, suspectos habeat, & alias dandum in scriptis quicquid vellet dare & exhibere contra se desensioni offerentes prædictæ, ad repellendum iplos à dicta defensione; & eisdem magistro Baldredo & condefensoribus ad dandum similiter & exhibendum in scriptis quicquid dare & exhibere vellent. Quare ildem domini G. de Nogareto, & G. de Plasiano opponentes prædicti ad prosecutionem oppositionis eiusdem admitti non debebant, & quare ipsi defensores admitti debebant ad defensionem candem die Mercurij proximo venturo terminum assignauit. Decernens idem dominus noster repetitis protestationibus prædictis de communi assensu opponentium & defendentium prædictorum, sieri copiam actorum hinc inde, qua in pradicto sunt actitata negotio, & eorum qua per ipsos dito die Mercurij dari contigerit, & vtrisque hine inde ad recipiendum dictam copiam sub manu seu forma publica, si eam habere voluerint infra proximum diem Veneris, & vlteriùs alium diem Veneris tunc proximum secuturum, videlicet hodic ad quindecim dies, si iuridica fuerit, alioquin sequentem diem iuridicam, eisdem opponentibus & defensoribus ad comparendum hora consistorij in dicto Palatio coram ipso domino

nostro, & procedendum in eodem negotio, prout iustum fuerit, terminum assignauit. Tenor verò dictæ cedulæ per magistrum Baldredum su-

perius productæ, talis est.

In Sanctitatis vestræ præsentia, Pater sanctissime domine Clemens Diuina prouidentia Papa quinte, constituti hac die Veneris 27. præsentis mensis Martij in Palatio Papali in domibus Fratrum Prædicatorum Auinion. venerabiles & discreti viri domini Franciscus natus bonæ memoriæ domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Theobaldus filius domini Barnazonis militis de Anagnia, nepotes felicis recordationis domini Bonifacij Papæ VIII. Gozius de Arimino vtriusque Iuris, Baldredus Bizeth Decretorum Doctores, Thomas de Morro, Iacobus de Mutina, Blasius de Piperno, Crescentius de Paliano, Nicolaus de Verulis, Iacobus de Sermineto, & Corradus de Spoleto, Iurisperiti, qui aliàs se obtulerunt defensioni felicis recordationis domini Bonifacij Papæ VIII. sub

protestationibus certis, quas alias in scriptis dederunt.

Primò & ante omnia protestantur & dicunt, quòd per ea quæ dicunt faciunt vel proponunt, dicent facient vel petent, per se vel alsos, non intendunt, nec volunt, nec consentiunt, quòd in præfato negotio ipsius sanctæ memoriæ domini Bonifacij Papæ octavi, tamin ingressu quam etiam in progressu & egressu prædicti negotij modo aliquo procedatur, nisi si & quantum quando & prout debebit & poterit procedi de iure, saluisque eis & eorum cuilibet omnibus exceptionibus dilatoriis & declinatoriis, & aliis quibuscunque suo loco & tempore proponendis. Dicunt & protestantur quòd non intendunt per ea quæ dicta sunt, vel dicent imposterum, aliquos opponentes admittere, nec facere partem cum aliquibus, nisi si & in quantum prout & quando de iuris necessitate deberent. Quibus protestationibus præmissis, ipsi omnes & quilibet corum coram San-Etitate vestra comparent, parati defendere memoriam & statum dicti domini Bonifacij, tanquam Patris orthodoxi Catholiciac fidelis, si in quan-

tum & quando & prout de iuris necessitate debebit.

Die Mercurij prima Aprilis anni prædicti, reuerendi patres domini Berengarius Episcopus Tusculanus, & Stephanus tituli sancti Cyriaci in Termis Presbyter Cardinalis, mandaucrunt nobis Ioanni de Regio, & Ioanni de Verulis Camera domini Papa Clericis, ac Imberto Verzelani Biterren. & Guerino de Tilleriis Ebroicen. diocesis Clericis publicis Notariis, ad scribendum in causa huiusmodi per dictum dominum nostrum specialiter deputatis, quòd scriberemus & in actis redigeremus, quòd dictus dominus noster commiserat eis externa die Martis in camera sua oraculo viux vocis quòd omnes scripturas dandas & exhibendas hodie in præfato negotio disti domini Bonifacij per opponentes & defendentes prædictos, & nomina testium per dictos dominos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano exhibenda in scriptis, & in secreto tenenda, si de iuris necessitate, & in quantum quando & proutsuerint tenenda, iuxta terminum ad hoc assignatum eisdem, sua auctoritate reciperent. Actum Auinion, in hospitio dicti domini Stephani in camera sua, præsentibus domino Arnaldo Abbate monasterij Fontisfrigidi Narbonen. dioces. sancta Romana Ecclesia vice-Cancellario, domino Hugone Geraldi Cantore Petragoricen. & domino Grimerio de Pergamo in Romana Curia Aduocato, & pluribus aliis.

Item eodem die in hospitio & camera suprà dictis comparentibus dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano prædictis modo quo suprà, & magistris Baldredo, & Iacobo de Mutina, & aliis qui se desensores asserunt in negotio memorato, iidem domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano quasdam rationes seu exceptiones & protestationes ad repellendum prædictos desensores à desensione prædicta, scriptas in duabus cedulis de pargameno simul sutis exhibuerint coram dominis Cardinalibus supradictis.

Post hæc autem dictus magister Iacobus de Mutina quasdam rationes in tribus peciis de pargameno simul sutis, & magister Nicolaus de Verulis alias rationes in totidem peciis de pargameno simul sutis; ad ostendendum quòd ad desensionem prædictam admitti debebant, & quòd dicti domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, & alij qui se dicunt opponentes in præsato negotio, admitti non debebant ad oppositionem candem, coram cisdem dominis Cardinalibus obtulerunt, quarum necnon & aliarum rationum seu scripturarum per dictos dominos Guillelmum de Nogareto & Guillelmum de Plasiano, vt præmitti-

tur, exhibitarum tenores inferius continentur.

Subsequenter verò prædicti domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano ostenderunt quandam cedulam tantum sine alia lectione, traditione, & edictione vel exhibitione, in qua apparebant quædam scripta, quæ dicebant esse nomina testium, quos producere intendebant: & tunc dicti domini Cardinales ex parte dicti domini nostri requisiucrunt dictos dominos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano, quòd dicta nomina testium eis in scriptis traderent, prout ad hoc eis præsens dies fuerat assignata, offerentes se paratos ex parte dicti domini nostri ea recipere & secretè tenere; & secretè dicto domino nostro tradere. Ad quod dicti domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano responderunt, quòd nomina & personas dictorum testium insimul, & non aliter, dicto domino nostro dare & exhibere volebant, quando eos recipere & examinare vellet. Ad quæ prædicti domini Cardinales responderunt; quòd de nominibus tantum personarum ipsorum testium recipiendis in scriptis, & non de personis in dicto termino fucrat ordinatum, prout cuidenter in assignatione huius dici in actis apparet, & erant parati recipere dista nomina vt suprà.

Protestato ex parte dicti domini nostri per Cardinales prædictos, quòd per aliqua quæ dixerint receperint vel secerint, vel dicant recipiant seu faciant in præsenti, dictus dominus noster non intendit præsatos dominos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano, vt oppositores recipere, nec prædictos Baldredum & alios qui se osferunt desensioni prædicti domini Bonifacij vt desensores admittere, nisi si prout in quan-

tum & quando de iure fuerit faciendum.

Tenores verò dictarum cedularum & peciarum de pargameno exhibitarum prædicta die coram prædictis dominis Cardinalibus per opponen-

tes & defendentes prædictos, tales sunt.

AD ea quailli qui se opponunt pro desensione Bonisacii quondam prafidentis Ecclesia Romana de sacto proponunt repellenda, vipote ipso iure nulla & inualida, respondendo: Proponunt G. de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano milites domini Regis Francorum, se & eorum quemlibet admitti debere ad prosecutionem obiectorum per eos, & eorum quemlibet; ac pramissos qui se pradicta desensioni osserunt repelli debere pluribus iuris rationibus, & eo quòd causam legitimam prater quam admitti debeant non ossendunt, nec etiam pratendunt, licèt trus-

fatorias allegationes in contrarium opponant. Protestantes iidem milites quòd à se propositis supplicatis seu requisitis quomodolibet recedere non intendunt, nec nouum processum introducere, nec priùs cœpto recedere quoquomodo. Proponunt siquidem clarum esse & de iure notorium, vos Patrem sanctissimum ad eorum seu eorum alterius promotionem, seu prosecutionem, celeriter de plano omni iuris solemnitate explosa, sinéque strepitu iudicij ordinarij debere procedere in præmissis; nec mirum cum mulieres infames, humiles & abiectas personas propter fauorem sidei ad hoc nedum ad promouendum, sed etiam testificandum admittere debeatis, prout ciuilia necnon sanctorum Patrum responsa declarant; nec mirum cum etsi milites ipsi tacerent, negotium huiusmodi non possit per Sanctitatem vestram obmitti, cuiusque namque Catholici palam interest prosequi quemlibet qui fidem dicatur offendisse Catholicam, nedum quia crimen sit publicum, sed eo quòd vbi sides tangitur, seu de ea agitur, vita cuiuslibet tangitur, ex qua quilibet viuit in Christo, nec potest sides offendi quin offendatur totum corpus Ecclesiæ, cuius Christus est caput. Ex qua side Ecclesia ipsa vnum corpus in Christo consistit : nec dum igitur quilibet debet admitti propter disciplinam & vtilitatem publicam, sed quia propriam iniuriam, non solum Dei, prosequitur quisque, debent admitti, licèt in aliis criminibus non deberent; turpéque dicti milites reputarent iura super iis allegare, quæ funt scripta in Apostolica Sedis scrinio, & omnibus nota habentur. Fauent igitur iura Diuina pariter & humana promotioni, perquisitioni, ac etiam punitioni criminis suprà dicti, ne quoquomodo valeat occultari, ne à promotione quisquam debeat retrahi, sed opportunis fauoribus, iniuriam, quinimmò iudex causæ talis confortare per se confoueréque debet causam huiusmodi, si velit Dei cultor haberi. Sed ex eius parte qui reus defertur ex tali crimine, cessant omnes fauores prædicti, nullus enim ad eius defensionem pro causa principali admittitur. Si enim in publicis iudiciis minoribus quisque repellitur, quanto magis in huiusmodi causis exceptis, & si pro viuente quis in tali casu ad defensionem nullatenus admittitur, sed ipse idem causam suam desendet; quomodo vel quare pro mortui defentione recipientur qui per nullum potest defendi? Cùm enim haredes illius qui in haresi vel perduellionis crimine decessisse dicuntur, ad causæ defensionem admittentur, non admittuntur pro defun-Eti defensione, sed pro eius interesse singulari pro sola quæstione bonorum. Prætegea nusquam legitur quemquam in casu hæresis vel alio pro defuncti defensione admitti, nisi pro suo proprio interesse. Quare concluditur iuris omni ratione, pramissos, qui se defensioni pradicta offerunt, nullatenus admittendos; nec obstant rationes in contrarium allegata.

Primò namque non obstat quòd dicunt patrem spiritualem suum, & Ecclesiæ Dei suisse Bonisacium; & ideò cum, vt dicunt, sint eius silij, & cuiusque sibi intersit statum sui patris desendere, eoruminterest ad instar esse liberalis tali communi ratione desendere statum eius, dicentes dictum Bonisacium in statu & possessione Papatus extitisse, & per Ecclesiam esse receptum tempore vitæ suæ: Addentes quòd & si statui defuncti ipsius quæstio referatur humanitatis causa, ad instar addicti seu condemnati supplicio, \* quibus de populo, debere ad cius desensionem admitti.

Certum est etenim Pater sancte, quòd si Bonifacius viueret, vllus posset præter se ipsum in dictæ causæ desensionem admitti: quomodo ergo quisquisquam mortuum ipsum defendet, pro cuius persona per desensorem iudicium sundari non potest, nisi propter ius suum singulare interesse prætendat, quo casu ius suum, non alienum desendet.

Præterea cum defensor nullus siue iudicatum solui cautione sit idoneus,

quam cautionem in casu tali defensor præstaret certè nullam.

Item cùm quis de hæresi desertur, non negatur alicui quominus pro eius desensione possit dare ei salubre consilium, & eum dirigere iuxta veritatem negotij in agendis \* \* desensionis, nimirum iactando ipsum inculpabilem, cùm hæc ignorat, & verbis fauendo similibus, sautoris animum incurrit crimen eius, qui desertur, suscatis coloribus excusando; fauetur enim hæreticus nondum sacto, sed verbo, vt sanctorum Patrum decreta, ac etiam per doctores scripta patenter ostendunt. quæ maniseste faciunt prædicti qui se dictæ desensioni osserunt coram vestris oculis, Pater sancte.

Item Pater sanctissime, propter fauorem publicæ disciplinæ, præcipuè in causa sidei fauor & prærogatiua præstatur à Iure, vt quilibet Catholicus ad promotionem sidei negotij admittatur contra eum qui reus esse dicitur: sed vbi legitur quòd pro eius defensione alius admittatur: certè nusquam. aliàs sequeretur quòd quilibet pro vinculo sidei qua sumus omnes astricti, accusare & defendere teneretur, & sic nullus idoneus reperiri posset, sed omnes sibi ad inuicem repugnarent, cùm vices actoris

& defensoris quisque subire deberet.

Præterea, Pater sancte, non sic est in Prælatis Ecclesiæ, patribúsque spiritualibus quoad filios, sicut in naturalibus. Patres enim naturales per semen naturale in filiis naturam suam & generationem conservant, vt est videre in Domino Iesu Christo filio Dauid, & filio Abraham; sed secus in Prælatis Ecclesiæ, qui non sunt patres, nisi ratione Ecclesiæ cui præsunt subditorum: sed eis mortuis Prælatus successor est pater immediatus, omnésque subditi, sicutipsa Ecclesia, sunt soluti à lege & paternitate desuncti, nec quisquam defuncti filius ex causa huiusmodi dici potest. nec vnquam legitur hoc exemplum, quòd quisquam Prælatus Ecclesiæ iure sui seminis possit habere silios, vel etiam successorem: & est turpe, Pater sanctissime, coram vestra Sanctitate tales absurditates proponi. Quod autem in causa liberali pro eo qui causam suam defendere non vult propter despe-Etum sui, gentis filij vel alij de genere admittuntur: nichil facit ad propositum, Pater sancte, cum talis causa non adsit; nec illud, quòd vbi condemnatus ad supplicium appellare non vult, vbi appellationi locus est, possunt alij appellare, præmissis obstat, cum non suo sed eius appellent nomine condemnati: quam appellationem ille prosequi poterit meliori ductus consilio, & non ipse; quod tamen secus est in detensione causa principalis, vt in L. non tamen. ff. de appellationibus. manifesté probatur. Nos verò sumus in casu defensionis causæ principalis: obmissis igitur frustratoriis allegationibus ex præmissis colligitur, Pater sancte, nos Guillelmum de Nogareto, & Guillel. de Plasiano ad promotionem, prosecutionem dicta causa sidei admittendos, ac pramissos qui se dicta desensioni offerunt, penitus repellendos. Item cum prosidei defensione petierimus aliàs testes senes, valitudinarios, & longo tempore abfuturos ad probandum per nos proposita, admitti debere, petimus & supplicamus cos sine dilatione recipi, non obstantibus per prædictos in contrarium propositis, qui se dicta desensioni ofserunt, vt pote friuolis, nec nos vrgeri ad nominum testium exhibitionem, nisi cum recipientur, propter persona-

rum periculum, vt Iura tali casu concedunt: Offerentes nos paratos quod eis incumbit in præmissis facere, & quod potest ad nos quomodolibet pertinere; non astringentes nos ad aliqua, nisiad quæ iuris necessitas nos astringit: petentes securitatem dari plenissimam per Sedem Apostolicam omnibus qui deponent in dista causa sidei, necnon cos ad perhibendum testimonium veritati compelli: petentes de omnibus per præsatos qui se distæ desensioni offerunt propositis, vt iidem milites plenius ea possint repellere, de omnibusque præmissis & singulis per tabelliones per San-

Aitatem vestram adhibitos fieri publica instrumenta.

In Sanctitatis vestræ præsentia, Pater sanctissime domine Clemens Diuina prouidentia Papa quinte, constituti venerabiles & discreti viri domini Franciscus natus bonæ memoriæ domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Theobaldus filius domini Bernazonis militis de Anagnia, nepotes sanctæ memoriæ domini Bonifacij Papæ octaui, Gotius de Arimino vtriusque Iuris, Baldredus Bizeth Decretorum Doctores, Thomas de Murro, Iacobus de Mutina, Blasius de Piperno, Crescentius de Paliano, Nicolaus de Verulis, Iacobus de Sermineto, & Conradus de Spoleto Iurisperiti, qui aliàs se obtulerunt defensioni præfati domini Bonifacij Papæ octaui sub certis protestationibus, videlicet quòd per ea quæ dicunt faciunt vel petunt, dicent, facient per se vel alios, non intendunt, nec volunt, nec consentiunt quòd in præsenti negotio tam in ingressu quàm etiam in progressu & egressu prædicti negotij modo aliquo procedatur, nisi si in quantum quando & prout procedi debebit de iure, saluisque eis, & corum cuilibet, seu parti suæ, omnibus exceptionibus declinatoriis & dilatoriis, & aliis quibuscunque, suo loco & tempore proponendis, non intendunt nec consentiunt aliquos opponentes admittere, vel cum aliquibus partem facere, nisi si in quantum quando & prout de iuris necessitate deberent, repetitis protestationibus infrà scriptis dicunt & proponunt excipiendo replicando proponendo & protestando, ac omni iure modo & forma quibus melius possunt, tam ad affectum quòdipsi defensores & eorum quilibet admittendi sint ad debitam defensionem super quæ obiiciuntur & proponuntur per Guillelmum de Nogareto & Guillelmum de Plasiano contra statum & memoriam sanctæ memoriæ domini Bonifacij Papæ octaui, quamuis de hoc discuti non deberet, cum corum personæ sundatæ & sirmatæ sint à jure communi. Et primò quærendum esset de personis opponentium, iuxta illud: Non frangetur accusatus, niti legitimus appareat accusator. Quamad exclusionem seu repulsionem prædictorum Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano, & quorumcunque eis adhærentium, videlicet quòd ad prædicta proponenda seu obiicienda vel petenda non sint admittendi seu aliquatenus audiendi, & ad omnem effectum, qui eis & corum cuiliber seu parti corum melius valere potest, ac etiam in scriptis dant & exhibent infrà scripta omni iure modo causa & forma, & ad omnem effectum, vt dictum est.

In primis ipsi ac eorum quilibet dicunt & proponunt iure causa modo & forma, & ad omnem estectum quibus suprà, quòd iuxta Canonum & sanctorum Patrum decreta, in præsato negotio & causa seu super obiectis nullo modo, iure, vel forma est aliquatenus procedendum, obstantibus exceptionibus, iuribus, & rationibus debito modo & tempore proponendis, probandis, & allegandis verbo & scripto, si & quando opus superit: & si & quando procedendum foret in præsato negotio, dicuntatque proponunt per vos, sanctissime Pater, absque generali Concilio procedu

non debere vel decere, iuxta canonum & sanctorum Patrum statuta & exempla. Et si & quando in præfato negotio procedi deberet de jure, dicunt & proponunt defensores prædicti, & corum quilibet in solidum omni iure modo & forma & causa, & ad omnem esfectum quibus suprà: In primis præfatum dominum Bonifacium Papam octauum rite & canonice electum in Iummum Pontificem per sacrum Collegium Cardinalium, Ecclesia Romana tunc vacante, per resignationem canonicam felicis recordationis domini Celestini Papæ quinti, qui ad omnem dubitationem tollendam ante suam resignationem, constitutionem edidit quòd Papa posset Papatui resignare; intrasse per huiusmodi ostium canonicæ ele-& fuisse verum & Catholicum Papam, & sic cecinisse, egisse, sicque contraxisse, & muneribus functum esse, auctoréque Prætore, scilicet electione de se facta canonica, quæ vim confirmationis noscitur obtinere, possedisse Papatum: quem etiam dominum Bonifacium dicunt & constat notorie per solemnes nuntios omnium Regum & Principum, ac per omnes Prælatos mundi, Clerum & populum, salutatum esse tanquam verum & Catholicum Papam, & talem habitum & reputatum concorditer & inconcusse ab eisdem, & ab vniuersali Ecclesia Catholica. & quòd idem dominus Bonifacius in possessione Papatus, ac in Catholica fidei confessione decessit, & quòd talis suerit, adhuc hodie ab vniuersali Ecclesia habetur & reputatur; & quòd in huiusinodi possessione Papatus, ac in Catholicæ fidei confessione decesserit. Ex quibus constat, ipsum tanquam Patrem spiritualem posse & debere tractari & defendi etiam lite pendente, in huiusmodi possessione status & opinionis, ab vniuersis Orthodoxis & Christianis, de quibus sunt defensores prædicti.

Item dicunt & notorie constat, quod dominus Bonifacius decessit, & se defendere non potest, & quòd debet pro absente reputari ex iusta &: necessaria causa & tanquam vocatus ad maius tribunal. & postquam status & memoria ipsius sie absens impetitur, & petitur quòd contra eum sic absentem procedatur, æquum est quemuis pro eo verba facientem, & suam innocentiam excusantem audiri, etiam ad plenam defensionem eiusdem, & vbi agitur de statu hominis quilibet etiam extrancus admitti debet ad defensionem ipsius etiam ipso inuito, cum etiam & pro damnato eo inuito possit quilibet appellare, & eius defensionem subire, & talis dicitur defensor propriæ causæ, quia interest hominis hominem beneficio affici, cum natura quamdam cognationem inter omnes homines constituit; & ideo ratione huiusmodi sui generalis interesse prædicti defensores admitti deberent; & multo fortiùs prædicti domini Franciscus, & Theobaldus cum sint de cognatione præfati domini Bonifacij, quorum specialiter interest, ipsum non dehonestari, nec distamari, quoniam talis diffamatio ad dolorem & iniuriam ipsorum porrigitur; interest etiam specialiter ipsorum & omnium prædictorum, eo quia beneficiati sunt & fuerunt à prædicto domino Bonifacio Papa octauo, & sunt Clerici, & de terra Ecclesiæ oriundi. Alexander etiam Papa I V. declarauit, quòdad defendendum eum post mortem qui de hæresi impetitur, filij vel hæredes admittendi sunt; & ideo nedum illi qui sunt de parentela, sed & alij desensores prædicti, qui sunt filij spirituales, & corum interest, admitti debent.

Item quòd notoriè constat, ipsum dominum Bonifacium fuisse caput Ecclesia & sidei nostra, vt est dictum, & excludere manus vel membra à desensione capitis, cum ipsum impetitur, esset omni iuri & rationi alienum.

Item dieunt, & notoriè constat, causam istam, de qua agitur, contingere vniuersalem Ecclesiam, & per hoc esse causam liberalem, & per

consequens popularem esse defensionem eiusdem.

Item quod prædicti Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, vel alter eorum super iis quæ obiiciunt vel opponunt contra statum
& memoriam selicis recordationis domini Bonisacij Papæ octaui, non
sunt aliquatenus audiendi, quia sunt & suerunt notoriè & manisestè inimici, conspiratores, dissamatores, & maledicti præsati domini Bonisacij,
& quia malo zelo, & vt noceant mouentur ad obiiciendum seu propo-

nendum prædicta.

Item dicunt, & notoriè constat quòd dicus Guillelmus de Nogareto de nocte cum inimicis dicti domini Bonifacij, & Romanæ Ecclesiæ cum multitudine armatorum, præsumpsit hostiliter & violenter intrare ciuitatem Anagniæ, & insultum facere contra dictum dominum Bonisacium, & eundem temerariè & iniuriosè capere, & capi facere in domo propria, & perseuerando in scelere eundem captum tenuit & tenere secit per tres dies, & peiora attentasset, & præsumpsisset, nisi manus Domini obstitisset eidem & prædicta suerunt in ciuitate Anagniæ vltimo anno Pontisicatus eiusdem domini Bonisacij de mense Septembri. Cuius patrati sacinoris euidentia ipsum sactum ostendit, & prædecessor vester dominus Benedictus Papa vndecimus, cuius assertio sidem facit, sub oculis suis, & etiam notoriè perpetrata suisse prædicta scelera asserti & testatur.

Item dicunt & notorium est, quòd dictus Guillelmus de Nogareto rapuit seu rapi fecit, seu eo auctore & \*\*\*\* rapta & dispersa sunt bona, & thesaurus dicti domini Bonifacij, & Romanæ Ecclesiæ; per quod etiam

ostenditur inimicus.

Item dicunt & notorium est, per declarationem dicti domini Benedi-&i Papæ X I. per Guillelmum de Nogareto commissife crimen læsæ maiestatis, perduellionis, sacrilegij, legis Iuliæ de vi publica, Cornelij de Sicariis, prinati carceris, rapinæ, furti & felloniæ, per quod patet eum repellendum esse prædictum: etiam scelus in præsentia Sanctitatis vestræ idem Guillelmus de Nogareto, publicè est confessus, quamquam mendaciter asserat quòd hoc fecit, cum hæreticus diceretur, & vt ab eo peteret vt Concilium congregaret: sed etsi fuisset hæreticus, vt ipse Guillelmus calumniose asserit, cum non esset, non tamen erat ei attributa tam furiosa potestas, vt tali modo, sicut dictum est, procederet contra eum. Si enim Concilium ab eodem postulare volebat, vel ei aliquid aliud intimare, non oportebat eundem cum multitudine armatorum extenso vexillo accedere, & eum capere & tenere, cum satis sit notorium, quod prædictus dominus Bonifacius quoscunque ambasciatores, seu nuntios qualiacunque volentes proponere coram eo, satis curialiter & honorificè admittebat; & ideo cum aliter quam debuerit processerit in præmissis,secundûm iura conuincitur, quòd ex malo animo seu dolo processerit contra eum.

Item dicunt & constat quòd dictus Guillelmus de Nogareto ex prædictis commissis per eum non posset aliquem excusari, cum eodem tempore sibi constaret quòd dictus dominus Bonifacius per constitutionem nuper quam edidit, erat verè Catholicus & sidelis. Quam constitutionem ignorare non poterat dictus Guillelmus, cum suisset publicè promulgata.

Item alia ratione idem Guillelmus de Plasiano repelli debet, quia iu-

rauit ea quæ proponebat contra prædictum dominum Bonifacium se prosecuturum in Concilio generali, ad quæ prosequenda tantum proposuit se venisse; & ideo alibi contra suum iuramentum audiri non debet.

Item quòd Guillelmus de Plasiano in quodam suo libello appellatorio, seu iuris dissamatorio, publice dixit, legit, exposuit, in publico dissamando præsatum dominum Bonisacium, Parissus coram Rege & aliis multis Baronibus, & Præsatis, & multis aliis tam Clericis quàm laïcis de mense Iunij, anno nono Pontificatus eius dem domini Bonisacij, quòd idem dominus Bonisacius dixerat se magis velle esse canem vel asinum, vel aliud animal, quàm Gallicum, & quòd ad deprimendum Gallicos præcipitaret se totum mundum, & quòd idem dominus Bonisacius de iis reprehensus dicebat: Non curo de scandalo, dummodo Gallici & eorum superbia destruantur.

Item dixit idem Guillelmus, ipsum dominum Bonifacium contra regnum Franciæ ab antiquo odium concepisse, & destruere velle nationem quam appellabat superbiam Gallicorum. Dixit etiam idem Guillelmus, eundem dominum Bonifacium in odium Gallicorum inter Reges multos pacem impediuisse, & aliquos ad intersiciendum omnes Gallicos mouisse, & ad destructionem Gallicorum Regem Alamanniæ in suturum Imperatorem, & publicè publicauit quòd hoc faciebat, vt destrueret nationem, quam vocabat superbiam Gallicorum, & inbreui faceret omnes Gallicos martyres vel apostatas.

nominare, cùm tamen verus Papa esset, & in possessione Papatus.

Item idem Guillelmus in dicto libello de multis criminibus mendaciter distamauit eundem dominum Bonisacium, quæ certum est aliquem
contra Papam non posse obiicere vel debere. Ex quibus & aliis manisestè
constat, quòd dictus Guillelmus suit & est dissamator maledictus, conspirator & inimicus eiusdem domini Bonisacij, & quòd tanquam prouocatus se voluit vicisci, cùm dictus Guillelmus sit, & erat de regno Franciæ, & sidelis, & familiaris Regis Franciæ.

Item quòd dictus Guillelmus de Plasiano in præfato suo libello disfamatorio quædam crimina notoriè falsa contra eundem dominum Bonifacium Papam octauum obiecit, asseruit & iurauit, & maximè in co quod in codem libello publicè dissamando cundem dominum Bonifacium, dixit, legit & asseruit quòd Terrasancta vitramarina perdita sucrat, & peruenerat ad manus sidei Christianæ inimicos, per culpam ipsius domini Bonifacij; cùm non suo tempore, sed tempore Nicolai Papæ quarti perdita sucrat.

Item obiecit quòd idem dominus Bonifacius non credebat aliam vitam, & postea idem Guillelmus dixit dominum Bonifacium dixisse quòd si Filius Dei & beatus Petrus descenderet de cœlis, non traheret eum ab eo quod intendebat; per quod etiam & sibi ipsi contrarius.

Item dixit quòd idem dominus Bonifacius nunquam dixit bonum de

aliquo Prælato; quod est notoriè falsum.

Îtem dictus Guillelmus multa alia notorie falsa obiecit in dictolibello publice, eundem dominum Bonifacium distamando, ad prouocandum contra eum nationem Gallicanam, & Regem Francia; per quod etiam idem Guillelmus conuincitur inimicus eiusdem domini Bonifacij.

Item dicunt, & notoriè constat, eundem dominum Bonifacium suisse nutritum & conuersatum in sinu Romanæ Ecclessæ, & ab omnibus tam

Ddd iii

curialibus, quàm aliis cum quibus conuersatus suit, habitum & reputatum pro vero orthodoxo & Catholico & sideli, & ipsius opinionem in nullo vacillasse; & quòd hodie tenetur & reputatur ab omnibus qui eius conuersationem habuerunt, quòd verus Catholicus suerit, in Catholicæ sidei confessione decessit. & constat notoriè prædictos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano laicos fore, & aduenas, & ignotos, conuersationem & vitam suam ignorantes, ac de longinquo venisse ad denuntiandum, proponendum quòd præsatus Papa Bonisacius suit hæreticus. Verùm eis dici potest: Ingressus es vitaduena, nunquid vi iudices? Quomodo isti de longinquo potuerunt cognoscere quod de propinquo latuit dominos Cardinales, & alios mundi Prælatos, & curiales, & alios vniuersos?

Item quòd prædictus Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plafiano cohabitauerunt & participauerunt Stephano & Sciarræ de Columna, & aliis inimicis dicti domini Bonifacij, & Romanæ Ecclesiæ excommunicatis, & hostibus eiusdem domini Bonifacij, & Romanæ Ecclesiæ;

per quod etiam inimici censentur.

Item dicunt defensores prædicti, quòd notoria est bona sama domini Bonisacij quòd suit verus Catholicus & sidelis, & quòd proposita contra eum non sunt verisimilia. Verùm non debet audiri, maximè cùm nulla præcedat præsumptio, seu suspicio, aut infamia quæ admittendum cum mouere debeant vindicantem, & maximè contra tantum qui propter executionem sui ossicij multis habuit displicere, & multorum odium incurrere.

Item quòd repellendi sunt etiam prædicti propter materiam imminentis & manisesti scandali exempli perniciem, quoniam Principes, Barones & Comites, cùm eis displicebit suus Prælatus, hinc sument exemplum eis hæresim imponendi, & persequendi eosdem dicentes, sicut & aliàs quidam dixerunt, sic de Papa Bonisacio sactum suit, nec suit \* \* sumpta vindicta: immò præsumpserunt iniuriatores prædicti petere audientiam concedi criminandi eundem, cùm tamen absurdum sit eos ab Ecclesia audiri, quos sic constat notoriè in ipsam, & cius sponsum, tanta slagitiosa crimina commissise; ex quo schisma & graue scandalum in Ecclesia sequeretur.

Item quòd alia ratione dicuntur inimici, qui nedum ante finem, sed etiam ante principium ipsius caus recedendo ab obedientia cius dem domini Bonifacij spoliauerunt eum, quantum in eis suit, possessione obedientiæ, in qua erat; & ille qui alium spoliat rebus suis, secundum iura dicitur inimicus.

Ex quibus omnibus & singulis manisestè concluditur prædictos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano à prosequutione corum quæ obiiciunt, & proponunt contrastatum & memoriam præsati domini Bonisacij Papæ octaui, esse omnimodo repellendos, cùm & si nullus exciperet contra eos, seu desensor aliquis pro dicto domino Bonisacio
minimè appareret. Verumtamen Sanctitas vestra iuxta sanctorum Patrum & Canonum decreta diligenter deberet inquirere de suspicione &
opinione prædictorum, & qua intentione mouentur, qua side, qua vita,
qua conscientia, quo merito, si pro Deo, an pro Euangelio, pro inimicitia, odio aut cupiditate talia præsumunt: quia si in aliis Episcopis secundùm iura hæc seruantur; multo fortiùs in Episcoporium Episcopo seruari
debebunt, cùm ex ossicio correctionis, veprædictum est, frequenter odium

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

399

multorum incurrat, insidias patiatur, & certo certius esse creditur, quòd non venistis soluere leges, aut Prophetas, sed adimplere.

Et prædictas exceptiones & rationes diuisim & successive proponunt, modo, iure, & forma, & ad effectum quibus suprà, offerentes se paratos per euidentiam iuris & facti, & per alios legitimos modos probare & ostendere ea & singula solùm, in quibus eis & parti corum sufficerent seu sufficere deberent de iure, ad excludendum personas dictorum opponentium; & ne in præfato negotio modo aliquo procedatur; nec ad receptionem qualium cunque testium contra statum & memoriam præfati domini Bonifacij Papæ octaui; ac etiam vt ipsi defensores, & eorum quilibet ad huiusmodi defensionem admitti possint & debeant, & addefentionem debitam faciendam in codem negotio, fi & quando procedi & defendi deberet: nec per hæc quæ exhibuerunt dixerunt & proposuerunt, seu exhibent dicunt & proponunt, intendunt se astringere ad prædicta omnia probanda, sed solum ad ea quæ sibi sufficiant, vt dictum est. & si & quando & prout de jure deberetur, saluisque eis & eorum cuilibet seu parti corum omnibus exceptionibus suis declinatoriis, & quibuscunque aliis defensionibus suo loco & tempore proponendis, & saluo etiam eis iure addendi & diminuendi, interpretandi & corrigendi & declarandi prædicta omnia & singula, per cos proposita & exhibita, si quando & totiens opus esset. Ante omnia protestantur Franciscus natus bonæ memoriæ domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Theobaldus filius domini Bernazonis militis Anagnini, nepotes sanctæ memoriæ domini Bonifacij Papæ octavi, Gotius de Arimino vtriusque Iuris, Baldredus Bizeth Decretorum Doctores, Thomas de Morro, Iacobus de Mutina, Blasius de Piperno, Crescentius de Paliano, Nicolaus de Verulis, Iacobus de Sermineto, & Conradus de Spoleto Iurisperiti, quòd per ca que infrà dicent, proponent, & excipient, non intendunt confentire, nec volunt quòd in negotio sanctæ memoriæ domini Bonifacij procedatur in aliquo, nec ad aliquem actum, nisi si & quantum & vbi & quando & prout oportebit & debebit de iure, & quòd per ea non intendunt admittere Guil-Ichnum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano, seu quoscunque alios adhærentes eisdem vel alteri ipsorum, nec cum eis vel corum aliquo facere partem in præfato negotio.

Infrà scriptæ sunt rationes, quarum Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano prædicti, vel aliquis prædictorum, non sunt admittendi, nec audiendi, maximè super eo quod petunt in præsato negotio testes senes & valetudinarios & absuturos recipi, & eorum nomina supprimi.

Primò, quia cùm prædictum negotium fanctæ memoriæ domini Bonifacij sit arduissimum, & maius quod suerit in Ecclesia Dei à tempore passionis Christi, tangátque statum vniuersalis Ecclesiæ, & Regum, & Principum, & Baronum & Prælatorum, & in co versetur quæstio sidei, quæ omnibus Christianis est communis, debet meritò tantum & tale negotium generali Concilio reservari, nec in prædicto negotio in aliquo debet aliquid noui sieri ante Concilium prædictum, dato quòd de co post mortem ipsius posset & deberet agi, sicut non debet nec decet procedi intanto negotio sine Concilio generali, illa potissima ratione, quòd non inuenitur in canone scriptum, nec alibi, quòd de hæresi contra Papam suerit cognitum vel discussum sine Concilio generali: nec ratio potest in contrarium assignari, quòd tune agebatur de hæresi, Papa viuens, quiastuturus \* est necessarium Concilium post mortem, vt in

Concilio, sic qui pro defuncto loquantur, cùm defuncto magis sit fauendum quam viuo, & ctiam quia ipsi Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano ad Concilium generale contra dominum Bonifacium appellasse se asserunt, & iurauerunt ad sancta Dei Euangelia se prosecuturos prædictum negotium domini Bonifacij in Concilio generali.

Item posito sed non concesso quòd suprà dicta cessarent sicut non cessant, tamen cum iam constet notorie prædictum Guillelmum de Nogareto fuisse & esse notorium inimicum & conspiratorem sancta memoria domini Bonifacij Papæ octaui, ex eo quòd ipse manu armata cum inimicis capitalibus prædicti domini Bonifacij ausu sacrilego, seditiosè, & insidiis sacrilegis in ciuitate Anagniæ vltimo anno sui Pontificatus de mense Septembri prædicti anni, (in qua ciuitate idem dominus Bonifacius tunc cum Curia Rom. residebat) & hostiliter ad Palatium Papale, in quo ipse dominus Bonifacius tunc morabatur, insultum dedit & fecit, ostia & portas prædicti Palatij fregit & fregi fecit, & ipsum dominum Bonifacium, & eius personam notoriè aggressus fuit, & ipsum dominum Bonifacium cepit & captum tenuit: & quòd propter prædicta bonæ memoriæ dominus Benedi&us Papa vndecimus pronuntiauit & declarauit prædictum Guillelmum de Nogareto sententiam excommunicationis à canone latam incurrisse, asserens idem dominus Benedictus in suis oculis prædicta patrata fuisse, & ipsum citauit, vt coram se certo termino compareret coram eo tanquam super notoria delicta auditurus sententiam. Sed notorium est iuris, quòd inimicus accusando vel denuntiando vel denuntiationem prosequendo non debet in aliquo, ne iratus nocere cupiat, & ne læsus se vlcisci velit: in huiusmodi ratione prædicta, etiam etsi notoria sint crimina alicuius, non tamen accusatione vel denuntiatione inimici est quis puniendus, vel condemnandus, eo quòd inosfensus accusatorum affectus quærendus est, & non suspectus, vt iura dicunt meritò. Ergo ad instantiam ipsius Guillelmi testes modo suprà dicto non sunt recipiendi.

Item quia iam constat notoriè ipsos G. de Nogareto, & G. de Plasiano, & corum quemlibet suisse esse maniseste inimicos, conspiratores & calumniatores dicti dom. Bonisacij, & quòd ex odio & ex rancore, & non ex side procedunt contra eum & eius memoriam, prout clarè liquet & constat ex propositis appellationibus corum & expositis per eos in consistorio publico: dixerunt & proposuerunt enim, quòd sanctæ memoriæ dominus Bonisacius dixit quòd potius vellet esse canis vel asinus, vel quod cunque aliud animal, quàm Gallicus, & quòd ad reprimendum Regem Franciæ & Gallicos, si aliter facere non posset, vellet potius quòd totus mundus periclitaretur, & etiam tota Ecclesia, & antequam superbia Gallicorum non reprimeretur, & quòd ipse dominus Bonisacius vocabat Gallicos Patarenos, & quòd ab antiquo concepit odium contra Gallicos, & quòd Regem Alamaniæ, videlicet dominum Albertum, confirmauit, vt destrueret nationem & superbiam Gallicorum.

Item in principio appellationum prædictarum dixerunt prædicti Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, quòd ipse dominus Bonifacius non credebat aliam vitam, & quòd anima peribat cum corpore: & postea in eisdem appellationibus dixerunt ipsum dominum Bonifacium dixisse, quòd si Filius Dei, vel beatus Petrus Apostolus de cœlo descenderet, non detraheret eum ab hoc quod intendebat, ac quòd super iis aliis contentis in prædictis appellationibus sollicitauerunt Prælatos regni Fran-

ciæ Comites & Barones regni prædicti, quòd contra prædictum dominum Bonifacium se opponerent, & etiam appellarent, & se partem facere. Ex quibus & aliis in eisdem appellationibus contentis, & ex propositis pet eos in consistorio publico manifestè & notoriè colliguntur inimicitia, conspirationes & calumnia, & sic ad instantiam inimicorum conspirantium, ac etiam calumniantium non debent huiusmodi testes recipi, senes vel valitudinarij seu abfuturi, vel alij, cum in nullo debeat fatigari accusatus, nisi fuerit legitimus accusator: & iam constat notorie propter prædi-&a, prædictos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Platiano non

esse legitimos accusatores vel denuntiatores vel obiectores.

Item constat iam notorie & manifeste prædictos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano fuisse, & esse notoriè inimicos ipsius domini Bonifacij pro eo, & ex eo quòd libellum diffamatorium & blasphemias multas que heresim non sapiunt contra dictum dominum Bonifacium Papam octauum, tam in eorum prohibitiones canonum quæ prohibent quòd nullus mortalium culpas Papæ quæ hæresim non sapiunt, redarguere præsumat. Et ergo prædicti Guillelmus de Nogareto, & Guil-Iclmus de Plasiano redarguerunt & redarguunt, & libellum ipsum & blasphemias proposuerunt, & proponunt in casu in quo non possunt, ex hoc sunt, & fuerunt & reputantur à jure inimici, cum simili pæna debeant puniri tales qua puniretur diffamatus: & præterea cum ille repellatur ab accusando vel denuntiando aliquem, qui aliàs tulit testimonium contra eum; multo fortiùs & longiùs tales infamatores sunt repellendi, & in nullo audiendi, maximè contra Papam.

Item posito sine praiudicio, sed non concesso, quòd suprà dicta cessarent, sicut non cessant, tamen adhuc & alia mentione non sunt recipiendi testes, vi abfuturi, vel vi senes, vel vi valitudinarij, pro eo quòd in causa criminali huiusmodi testes non sunt recipiendi, vel de iure. Et est ratio cuidens, & manifesta, & maxime in casu præsenti, ne denuntiatus vel accufatus faltem de facto infametur penes iudicem, & illos qui reciperent testes huiusmodi, & apud alias graues personas, & maxime ad instantiam illorum, qui postea apparerent, non fuisse nec esse admittendos ad illa dicenda & proponenda, super quibus testes huiusmodi essent producti & recepti. Et quia valde interest ne Ecclesia Romana in persona sponsi & mariti sui dissametur, & dehonestetur per illos qui postea apparerent non fuisse nec recipiendos, vel audiendos, vedicum est; & quia Papa potius debet delectari in ordine bonæ famæ subditorum quam malæ sibi subdi-

torum, multo fortiùs sui prædecessoris.

Item dato sed non concesso quòd supradicta cessarent, sicut non cessant, tamen adhuc huiusmodi testes non sunt recipiendi, & alia valida ratione pro co quòd nec in canonibus, nec in Chronicis vel Historiis reperitur quòd de hæresi alicuius summi Pontificis sucrit quæsitum, vel cognitum post mortem; & hoc propter excellentiam status Papalis, &

quia post mortem non potest timeri quòd inficiat oues suas.

Item posito sed non concesso quòd supradicta cessarent, sicut non cessant, tamen adhuc & vt alia ratione testes huiusmodi non sunt recipiendi per aliquam iuris viam, pro eo quod iam constat notoriè sanctæ memoriæ dominum Bonifacium post appellationes prædictorum Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano integritate fidei fuisse consensum \*, & omnia sibi imposita per prædictos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano negasse, & falsa & non vera fore asseruisse: quod qui-

dem sufficit in Papa, sicut sufficit in Papa Leone: & de prædictis constat per constitutionem ipsius domini Bonifacij, quæ incipit Nuper. Constat etiam notorie, ipsum dominum Bonifacium verè Catholicum suisse, etiam post appellationes suprà dictas, & carum tempus, ex eo quòd tempore suprà dicto quo suit captus per dictum Guillelmum de Nogareto, ipse dominus Bonifacius erat indutus Papalibus, & crucem in manibus strictam tenebat, & ipsam amplexabatur & osculabatur: & hoc est publicum & notorium ita quòd probatione non indiget. & quòd postea in morte omnes articulos sidei more aliorum summorum Pontisicum recognouit & confessus fuit coram octo Cardinalibus, & ctiam de hoc extant litteræ fratris Gentilis Cardinalis super hoc testimonium perhibentis. Frustra ergo huiusmodi essent recipiendi cum probatis propositis in appellationibus prædictis, & etiam confistorio publico per cos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano, & maxime de tempore præterito, non tamen propter hoc esset damnandus prædictus dominus Bonifacius, nec eius memoria, & etiam maxime cum ipsi dixerint in publico consistorio quod ipsi non curabant, nec intendunt, nec ad hoc se obligabant quòd dictus Bonifacius decesserit hæreticus, sed quia erat hæreticus tempore appellationum prædictarum & captionis, & de iure non licet iudicare alicui de constituto in Diuino iudicio, in quo supremus dies eum inuenit; sic enim dicit Gelasius Papa: Cæterùm de eo qui in Diuino est constitutus iudicio, nobis fas non est aliud dicere, præter id in quo supremus dies inuenit: meritò ergo testes huiusmodi non sunt modo aliquo recipiendi.

Item posito sed non concesso, quòd suprà dicta cessarent, sicut non cessant, tamen adhuc testes huiusmodi suprà dicti super veritate obiectorum, quæ saperent hæresim, non essentrecipiendi, cum de ils prædictus dominus Bonisacius nunquam fuerit, nec sic publicè dissanatus in vita,

nec post mortem.

Item posito sed non concesso quòd suprà dicta cessarent, sicut non cessant, tamen adhuc testes huiusmodi non essent recipiendi ad instantiam prædictorum Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano, nec aliorum nisi priùs obligarent se ad pænam tallionis; nam siue accusantes siue denuntiantes aliquem de crimine hæresis post mortem, debent se ad pænam tallionis obligare, prout lura volunt & Doctores notant

Item in co casu, vbi testes huiusmodi suprà dicti essent recipiendi, sicut non sunt, rationibus & causis, essent & sunt prius addenda capitula super hæresi quæ imponeretur, vt plenè posset sieri deliberatio, & videri an saperent hæresim, cum certum sit de iure quòd super aliis quæ hære-

sim non saperent non esset procedendum.

Item in co casu suprà dicta nomina huiusmodi testium omnia sunt parti desendentium exhibenda, vt possit videre an sint huiusmodi testes senes, & valetudinarij, vel absuturi, vel si non exhiberentur nomina, tolleretur huiusmodi desensio parti desendentium; quod sieri de iure non debet, nec C. de siatuta. in casu præsenti potest habere locum: Primò, quia ibi loquitur quando simpliciter producuntur testes non absuturi, vel senes, vel valitudinarij, quo casu plenè reservatur illi, contra quem producuntur desensio; ac in casu præsenti non reservatur desensio si producerentur non senes, non valetudinarij, & non absuturi. Secundò, quia Capitulum prædictum loquitur, quando esset timor propter potentiam illius contra quem inquireretur, qui in casu præsenti omnino cessat.

Item si nomina non exhiberentur, sequeretur maxima absurditas & ad-

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 403

mirabilis toti mundo, videlicet quòd contra sanctæ memoriæ dominum Bonisacium, qui vt verus Catholicus Ecclesiæ Romanæ publicè & notoriè Papa præsuit, & sidem Catholicam prædicauit, & docuit, & multa notoriè secit & composuit ad exterminium hæreticæ prauitatis, posset procedi & condemnari iniustè per secretos testes, salsos, conductitios, & procuratos per æmulos & inimicos ipsius domini Bonisacij; & ex hoc posset de facili in vniuersali Ecclesia Dei scandalum generari maximum, & etiam per vniuersum mundum. Quis sidelis non clamaret & vociseraret, si contra dominum Bonisacium Patrem Patrum secretè reciperentur testes? non enim in tanto negotio noto toti mundo est procedendum in abscondito.

Prædicta verò omnia & singula suprà dicta quàm in facto consistunt & probatione indigerent, prædicti desendentes, & eorum quilibet, si quantum & vbi & quando & prout tenerentur de iure, se offerunt probare paratos, saluis aliis quibuscunque exceptionibus prædictis desendentibus competentibus & competituris, suo loco & tempore dicendis & proponendis, verbo & in scriptis, si opus erit, saluo iure addendi, minuendi,

corrigendi, declarandi, interpretandi, & alia de nouo dandi.

10. Aurik 1310. 1

Die Veneris decimo dicti mensis Aprilis, comparentibus in iudicio coram dicto domino nostro pro tribunali sedente in consistorio publico, sibi dictorum dominorum Cardinalium collegio assistente, ac præsente clericorum & laicorum multitudine copiosa, in Palatio suprà dicto, dictis dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano, modo & nomine quibus suprà, & præfato magistro Baldredo, & aliis se defensioni offerentibus suprà dicta, modo & nomine qui superius exprimuntur. Iidem domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, tam venuntij præfati domini Regis pro se & aliis suprà dictis connuntiis eorundem, quam etiam nomine suo, quatenus ipsos & corum quemlibet edictum præfatum contingebat, petiuerunt sicutalias petierant edictum prædictum tolli, & in co contenta in melius emendari, & postea in negotio memorato procedi, vt super culpa vel innocentia dicti domini Bonifacij possit veritas reperiri. Asserentes, ve dicti domini Regis nuntij, quòd licètipse dominus Rex daret operam, vt procederetur & iustitia sieret in negotio suprà dicto, magis tamen gauderet eundem dominum Bonifacium super præmissis non culpabilem, quam culpabilem inueniri. Postularunt etiam iidem dominus Guillelmus de Nogareto, & dominus Guillelmus de Plasiano, nomine proprio & pro seipsis ad prosecutionem dicti negotij se admitti virtute, nisi quatenus artarentur de iure: sed vitro se in eodem negotio procedere offerentes, testes maximè senes & valetudinarios & abfuturos, vt aliàs petierant, recipi supplicarunt, & ad recipiendum absentes, & in longinquis partibus constitutos, præsertim personas egregias, aliquos fideles & idoncos viros transmitti, multa pro parte ipsorum aliàs proposita & in scriptis data, & alia plura ad fundandum se esse personas legitimas ad prosequendum ca quæ contra præsatum dominum Bonisacium, & eius memoriam opponebant, & quare dictus magisters Baldredus & alij qui defensioni prædictæse offerunt, ad eandem defensionem admittendi non erant, verbo tenus reputando, & etiam proponendo, præsertim cum ipse magister Baldredus & alij nonnullas super iis rationabiles causas, aut sufficiens interesse proponerent, & quòd ipsis exclusis à desensione prædicta, erat in eodem negotio procedendum, nonnullas alias allegationes, causas & rationes contra magistrum Baldredum, &

alios suprà dictos, non tanquam contra partem, super ils verbotenus proponendo, & protestando expresse quod ipsos vt partem nullo modo recipere intendebant, sed solum ad religionem dicti domini nostri super prædictis informandam, & quòd idem dominus noster per data & proposita per magistrum Baldredum, & alios suprà dictos moueri in aliquo non deberet. Qua quidem proposita & allegata iidem dominus Guillelmus de Nogareto, & dominus Guillelmus de Plasiano, in scriptis se daturos obtulerunt. Cumque post hæc magister Baldredus & alij suprà dicti cum instantia ab eodem domino nostro in eodem negotio audiri postularent, essque audientiam concedi: idem dominus noster considerans quòd iam meridies & erat quasi hora nona, & propter hoc eis plenam audientiam dare non poterat, ac protestato priùs per ipsum dominum nostrum, sicut aliàs pluries fuerat protestatus, quòd per aliqua quæ faceret aut dicerct in negotio suprà dicto prædictos dominos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano ad prosequendum prædictas oppositiones contra dominum Bonifacium suprà dictum, eiusque memoriam, ac magistrum Baldredum, & alios ad defensionem se offerentes prædictam, recipere vel admittere non intendebat, nisi si & prout & in quantum esset faciendum de iure, se paratum procedere obtulit, prout canonicum foret, in negotio memorato, ac iustitiam exhibere, & nomina testium quos iidem domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano recipi supplicabant secretò recipere, secretè tenere, si & prout canonicum esset & iustum. Et cum præfati dominus Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano respondentes dicerent quòd propter aduersariorum & cius adhærentium potentiam præfatis testibus pericula imminebant, & propter hoc peterent ab ipso domino nostro dictis testibus tam circa personas, quam circa statum & beneficia, eorum videlicet qui beneficiati erant, de securitate necessaria prouideri, & compelli aliquos testium corundem ad perhibendum testimonium super propositis in huiusmodinegotio per cosdem: Præfatus dominus noster suprà dicta protestatione priùs iterum repetita per ipsum, videlicet quòd nec ipsos, nec dictos magistrum Baldredum, & alios se defensioni offerentes eidem, nisi si & inquantum, & prout debebat de iure, admittere in huiusmodi negotio intendebat, respondit quòd traditis sibi nominibus testium prædictorum, & ipsis modo prædicto receptis, vt per hoc super securitate & compulsione prædictis an præstanda & facienda sint, & quæ & qualia, & quibus testibus possit meliùs & pleniùs informari super securitate & compulsione habitum, quod esset iustum & canonicum deliberatione præhabita faceret, & alias procederet in negotio memorato, proutiustitia suaderet. Continuans nichilominus præsentem diem ad diem crastinum, ad audiendum dictum magistrum Baldredum, & alios se defensioni offerentes prædictæ, & alias vtrisque ipsorum ad procedendum in negotio, vt ius erit.

m. Auril

Die Sabbati vndecimo prædicti mensis Aprilis comparentibus in iudicio coram præsato domino nostro in Palatio suprà dicto pro tribunali sedente, & assistente sibi reuerendorum patrum dominorum sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium collegio, ac Clericorum & laicorum multitudine copiosa, dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano prædictis nomine & modo præmissis, & magistro Baldredo, & aliis se desensioni offerentibus suprà dictis modo & nomine qui superiùs sunt expressi; & exhibita per ipsum magistrum Baldredum quadam cedula protestationum, cuius tenor inseriùs continetur, petiit & cum instantia

405 postulauit à dicto domino nostro, se & alios suprà dictos qui se defensioni offerebant eidem, ad illam admitti, & dictos dominos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano, ve pote quia de calumnia, periurio, & contrarietate ipsorum Guillelmi de Nogarcto, & Guillelmi de Plasiano, per data & exhibita in scriptis per eos in præsenti negotio manifeste apparere dicebant, & vt ipsius domini Bonifacij inimicos & conspiratores, à dicta oppositione repelli: Repetens nihilominus & proponens verbo tenus, alias data & proposita in huiusmodi negotio per eum, & alios suprà dictos, & nonnulla alia quare ipse & alij se ad defensionem ipsam offerentes, ad illam admitti debebant, & dicti opponentes ab cadem oppolitione repelli, & quòd nomina testium & ipsos testes quos dicti domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, in eodem negotio per ipsum dominum nostrum recipi postulabant, recipi non debebant, super hoc multas rationes allegans & proponens. Asseruit etiam idem magister Baldredus, quòd copia productorum per dictos dominos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano, adeo tardé eis data fucrat, quòd plenè deliberasse non poterant super illis. Idem verò dominus noster repetitis priùs dictis oblationibus & protestationibus per cum tam circa partes opponentium & defendentium prædictorum, quam supra receptione nominum testium ecrundem & personarum ipsarum quantum circa alia in huiusmodi negotio proposita, vtrisque ad exhibendum in scriptis prædicta quæ verbo proposuerant, & adhuc proponere vellent hinc inde, infra festum Resurrectionis Domini proximè venturum, terminum præfixit, & vlteriùs ad comparendum coram eo in dicto Palatio hora confiltorij, & respondendum productis & exhibitis per vtrosque, & aliàs ad procedendum in eodem negotio; vt ius crit, primam diem iuridicam post proximam Dominicam qua cantatur Quasi modo terminum assignauit. Decernens extunc eis hinc indesieri copiam omnium productorum, & aliorum quæ per eos in dicto negotio infra festum pro-

duci & exhiberi contigerit supradictum. Tenor verò cedulæ dictarum protestationum per dictum magistrum

Baldredum superius, vt prædicitur, exhibitæ, talis est:

In Sanctitatis vostræ præsentia, sanctissime Pater domine Clemens Diuina prouidentia Papa quinte, constituti venerabiles viri domini Franciscus natus bonæ memoriæ domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Theobaldus filius domini Bernazonis militis de Anagnia, nepotes felicis recordationis domini Bonifacij Papæoctaui, Gozius de Arimino vtriusque Iuris, Baldredus Bizeth Decretorum Doctores, Thomas de Murro, Iacobus de Mutina, Blassus de Piperno, Crescentius de Paliano, Nicolaus de Verulis, Iacobus de Sermineto, & Contadus de Spoleto Iurilperiti, qui aliàs se obtulerunt desensioni felicis recordationis dicti domini Bonifaci, Papæ octaui, sub certis protestationibus, videlicet quòd per ea quæ dicunt faciunt vel petunt, non intendunt nec volunt nec consentiunt quòd in præsenti negotio tam in ingressu quam ctiam in progressu & egressu prædicti negotij modo aliquo procedatur, nisi si in quantum, quando & prout procedi debebit de iure, saluisque eis & eorum cuilibet seu parti sux omnibus exceptionibus declinatoriis & dilatoriis, & aliis quibuscunque, suo loco & tempore proponendis, non intendunt, nec consentiunt aliquos opponentes admittere, vel cum aliquibus partem facere, nisi si in quantum quando & prout de iuris necessitate deberent. Nunc quidem protestationibus repetitis eisdem eidem comparent coram Ecc iii

nobis, ac die Sabbati vndecima præsentis mensis Aprilis continuata per Sanctitatem vestram adhesternam diem Veneris, assignatam eisdem ad procedendum in præsato negotio, si in quantum & prout de iure procedi debebit.

25. Auril 1310.

Die Sabbati vigesima quinta dicti mensis Aprilis constitutus coram codem domino nostro summo Pontifice in Palatio suprà dicto in camera sua, hora prima, assistentibus ei reuerendis patribus dominis Berengario Tusculan. Episcopo, & Arnaldo sancti Marcelli, Stephano sancti Cyriaci in Termis, & Guillelmo sanctæ Potentianæ tituli Presbyteris, ac Raymundo sanctæ Mariæ nouæ Diac. Cardinali, magistro Alano de Lambala Clerico, & dominis Petro de Gualard, & Petro de Blanosco militibus supradictis. Idem dominus noster sub modo & protestationibus aliàs in præfato negotio dicti domini Bonifacij pluries factis per eum, ipsi magistro Alano, ac dominis Petro de Gualard, & Petro de Blanosco militibus supradictis pro seipsis, ac dominis Guillelmo de Nogareto, & Guil-Ielmo de Plasiano, quatenus quemlibet contingebat, de ipsorum consensu, necnon & magistro Baldredo, & aliis defensioni dicti domini Bonifacij se offerentibus, quamuis absentibus, ab hodic ad quindecim dies ad ca ad quæ prima dies iuridica post instantes octabas Paschæ, dictis dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano, ac magistro Baldredo, & aliis se desensioni offerentibus memorato in dicto negotio per ipsum dominum nostrum extiterat assignata, ex certis causis terminum prorogauit, prout discreti viri magistri Ioannes de Regio, & Ioannes de Verulis, qui prædictæ prarogationi factæ per dominum nostrum Papam, die & loco prædictis se personaliter interfuisse asserunt, michi Imberto Verzellan. Notario suprà dicto verbo tenus retulerunt. Item codem die Sabbati constitutis coram discreto viro magistro Ioanne de Verulis Clerico & Notario suprà dicto dictis magistris Baldredo, & Iacobo de Mutina, qui se defensioni offerunt suprà dicta, eis, & corum cuilibet de mandato dicti domini nostri notificauit, & diligenter exposuit prorogationem termini supràdicti, prout idem magister Ioannes de Verulis michi Imberto Notario prædicto retulit oraculo viuæ vocis.

Item die Dominico vigesimo sexto eiusdem mensis Aprilis, videlicet in octabas Paschæ Ioannes de Spoleto dicti domini Papæ cursor, retulit discreto viro magistro Ioanni de Verulis Clerico & Notario supradicto, vnà cum Hugotone de Cugubio ipsius domini Papæ cursore, præsentialiter præsentasse ex parte dictorum reuerendorum patrum dominorum Berengarij Tusculani Episcopi, & Stephani tit. sancti Cyriaci in Termis Presbyteri Cardinalium cedulam seu notificationem insta scripti tenoris ipsorum dominorum Berengarij & Stephani Cardinalium dicto domino Guillelmo de Nogareto, sigillis à tergo sigillatam, in castro de sancto Laurentio, in camera sua, quam ipse deuotè recepit, prout michi Imberto Notario prædicto postmodum viua voce retulit michi magister Ioannes de Verulis, & in registro ipsius super huiusmodi negotio sacto dicitur contineri.

Miseratione diuina nos Berengarius Tusculanus Episcopus, & Stephanus sancti Cyriaci in Termis Presbyter Cardinales, vobis dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano, militibus, significamus quòd heri die Sabbati hora prima constitutis coram domino nostro, assistentibus ci reuerendis patribus dominis Petro Penestrin. Episcopo, Arnaldo sancti Marcelli, & Guillelmo sancta Potentiana tituli Presbyteris, ac

Raymundo sanctæ Mariæ nouæ Diacono Cardinalibus, ac nobis magistro Alano de Lambala Clerico, & dominis Petro Gualard, & Petro de Blanosco militibus: Idem dominus noster sub modo & protestationibus aliàs in huiusmodi negotio pluries factis per eum, magistro Alano, ac dominis Petro Gualard, & Petro de Blanosco prædictis pro se ipsis, ac vobis quatenus quemlibet ipsorum tangebat, de ipsorum consensu, nec non & magistro Baldredo, & aliis defensioni domini Bonifacij se offerentibus, quamuis absentibus, ab ipsa die Sabbati ad quindecim dies ad ea ad quæ prima dies iuridica est post instantes octauas Paschæ, in negotio prædicto vobis dominis Guillelmo & Guillelmo prædictis, ac magistro Baldredo, & aliis se defensioni offerentibus memorato fuerat per ipsum dominum nostrum assignata, ex certis causis terminum prorogauit. Quam quidem prorogationem ipse dominus noster per dictos milites vobis referri vel intimari mandauit, & vt de huiusmodi prorogatione vobis pleniùs constet, ipsam per præsentem cedulam, cui nottra sunt impressa sigilla duximus intimandam vobis per cursores eiusdem domini nostri ipsius cedulæ portitores. Datum Auinion. hodie die Dominico, videlicet vigesima sexta die mensis Aprilis.

Die Veneris 8. mensis Maij anni prædicti, cum sanctissimus pater & dominus noster summus Pontifex memoratus circa expeditionem negotij quarundam litterarum Apostolicarum, quas sub nomine sui Pontificatus falsas inuenerat occupatus, propter quod huiusmodi causæ dicti domini Bonifacij die statuta vacare non posset, sub protestationibus alias pluries factis per eum in negotio seu causa dicti domini Bonifacij, opponentibus & defendentibus supradictis, quamuis absentibus, ad ea ad quæ crastina dies Sabbati, videlicet nona dicti mensis Maij, ipsis in huiusmodi causa fuerat assignata, ad diem Lunæ proximè venturam prorogauit. Mandans idem dominus noster nobis Ioanni de Regio, Ioanni de Verulis, Imberto Verzellani, & Guerino de Tilleriis Notariis supradictis, & cuilibet no-Arûm, quòd prorogationem huiusmodi significare deberemus opponentibus & defendentibus supradictis. Actum in Palatio supradicto in camera ipsius domini nostri, præsentibus reuerendo patre domino Raymundo sanctæ Mariæ nouæ Diacono Cardinali, ac discretis viris domino Begon. de Cauamonte Archidiacono Londonien. Oddone de Manasis Canonico Narbonen. & Petro Fabri, Rectore de Bancio Tholosan. dioces. Ecclesiarum.

Eodem die Ioannes de Spoleto cursor eiusdem domini nostri retulit michi Ioanni de Regio Clerico & Notario supradicto se præsentasse & tradidisse dicto domino Guillelmo de Nogareto cedulam, notificationem prorogationis termini continentem, meo & magistri Ioannis de Verulis Clerici & Notarij supradicti sigillo sigillatam, cuius tenor inferius continetur, quam dictus dominus Guillelmus de Nogareto pro se, & dicto domino Guillelmo de Plasiano deuotè recepit.

Vobis dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano, nos Ioannes de Regio, & Ioannes de Verulis cameræ domini Papæ Clerici Notarij aslumpti per dominum nostrum summum Pontificem in causa seu negotio domini Bonifacij, significamus de mandato ipsius domini Papæ, quòd idem dominus noster nobis & aliis Notariis per ipsum dominum nostrum ad scribendum in huiusmodi negotio assumptis præsentibus, crastinam diem Sabbati per cum vobis & defensoribus in huiusmodi negotio prorogatam ad ca ad quæ dies ipsa per eum prorogata extiterat, sub

8. May 1310.

protestationibus aliàs in codem negotio factis per cum, ad diem Lunæ proximè venturam terminum prorogauit. Datum Auinion. die Veneris

octaua Maij.

Item codem die idem cursor retulit michi Notario supradicto, se præsentasse & tradidisse magistro Iacobo de Mutina desensori prædicto aliam cedulam, notificationem similem continentem, magistro Baldredo, & ipsi magistro Iacobo, & aliis desensoribus in negotio ipsius domini Bonifacij directam, modo simili sigillatam, quam idem magister Iacobus pro se &

dictis magistro Baldredo, & defensoribus deuotè recepit.

11. May.

Die Lunæ vndecima dicti mensis Maij cum sanctissimus pater & dominus noster summus Pontifex memoratus nocte proxima præterita, per nares passus fluxum sanguinis extitisset, & propter hoc prædicto negotio præfati domini Bonifacij, prout hæc dies Lunæ requirebat quomodo vacare non posset, sub protestationibus aliàs pluries factis per cum in negotio seu causa præfata, opponentibus & defendentibus supradictis quamuis absentibus, præsentem diem Lunæ ad ea ad quæ ipsa dies Lunæ per eum in huiusmodi causa prorogata fuerat, ad diem Mercurij proximè venturam hora consueta prorogauit: mandans idem dominus nolter nobis Ioanni de Regio, & Ioanni de Verulis, Imberto Verzellan. & Guerino de Tilleriis Notariis supradictis, & cuilibet nostrum coram ipso præsentibus vt prorogationem huiusmodi significare deberemus opponentibus & defendentibus suprà dictis. Actum in Palatio suprà dicto in camera ipsius domini nostri, præsentibus venerabilibus viris dominis Arnaldo Fontisfrigidi sancta Romanæ Ecclesiæ Vice-Cancellarij, & de sancto Seuero Narbonen. & Aduren. diocesis monast. Abbatibus, & magistro Bernardo de Artigia Canonico Pictauen, testibus.

Item eadem die Lunæ Pictauinus cursor eiusdem domini nostri retulit nobis Ioanni de Verulis, Ioanni de Regio, Imberto Verzellan. & Guerino de Tilleriis Notariis suprà dictis se præsentasse, & tradidisse dicto domino Guillelmo de Nogareto Auinion. in hospitio suo ex parte nostrûm Ioannis de Regio, & Ioannis de Verulis Clericorum & Notariorum prædictorum, quandam cedulam, notificationem prorogationis præsati termini continentem, sigillis nostris sigillatam, ipsi domino Guillelmo de Nogareto, & domino G. de Plasiano prædicto directam, cuius tenor inferius continetur, quam dictus dominus G. de Nogareto pro se & dicto domino Guillelmo de Plasiano recepit.

Tenor verò dicta cedula talis est: Vobis dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano, nos Ioannes de Regio, & Ioannes de Verulis Camera domini Papa Clerici Notarijassumpti per dominum nostrum summum Pontissem in causa seu negotio domini Bonisacij, signiscamus de mandato ipsius domini nostri, quòdidem dominus noster nobis & aliis Notariis per ipsum dominum nostrum ad scribendum in huiusmodi negotio assumptis prasentibus hane diem Luna, qua per cum vobis & desensoribus ipsis prorogata extiterat, sub protestationibus aliàs in eodem negotio sactis per cum, ad diem Mercurij proximè venturum hora consucta prorogauit. Dat. Auinion. eodem die Luna, videlicet 11. Maij.

Item codem die Ioannes de Spoleto cursor eiusdem domini nostri retulit nobis omnibus Notariis supradictis, se præsentasse & tradidisse ex parte nostrûm Ioannis de Regio, & Ioannis de Verulis, Clericorum & Notariorum prædictorum in hospitio reuerendi patris domini Francisci sanctæ Mariæ in Cosmedin Diaconi Cardinalis, Magistro Iacobo de Mu-

#### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 409

tina desensori prædicto aliam similem cedulam, notificationem continenrem eandem, magittro Baldredo & ipsi magistro Iacobo & aliis defensoribus in codem negotio ipsius domini Bonifacij directam, modo simili sigillatam, quam idem magister Iacobus prose & dicto magistro Baldre-

do, & aliis defensoribus recepit.

Die Mercurij 13. dicti mensis Maij comparentibus in iudicio coram 13. May, præfato domino nostro in Palatio supradicto pro tribunali sedente, & assistente sibi reuerendorum patrum dominorum sacrosanetæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium collegio, ac præsente Clericorum & laïcorum multitudine copiosa, dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano prædictis, nomine & modo præmissis, ac magistro Baldredo, & aliis se defensioni offerentibus supradictæ, modo & nomine qui superius sunt expressi. Idem dominus Guillelmus de Nogareto cum multa dixisset & allegasset, ac etiam protestatus fuisset, tam super admissione sua & prxdictorum obiicientium contra eundem dominum Bonifacium, quam super repulsione illorum qui se defensioni offerunt ipsius domini Bonifacij, & aliis pluribus circa prædicta: Et dicti qui pro defendentibus se gerebant, volentes proponere contra dicta & allegata per dictum dominum Guillelmum, vt dicebant, peterent se audiri. Considerans dictus dominus noster quòd iam transierat meridies & erat hora nimis tarda, dixit in primis quòd licèt audiuerit olim opinionem aliquorum Doctorum fuisse, quòd excommunicatus per solam salutationem Papæ, vel aliam collocutionem scienter factam, pro absoluto vlteriùs haberetur, nunquam tamen eam credidit esse veram, nisi constaret aliter intentionem vel voluntatem summi Pontificis esse vel fuisse, vt per hoc talem vellet esse absolutum. Quare dixit & asseruit, decreuit & declarauit, & principaliter quòd nunquam intentionis suæ suit quòd per aliqua verba quæ in hoc negotio vel aliis, scu tractatibus in auditione, locutione, salutatione, oratione, vel alia quacunque participatione, si quam forsitan fecerit cum aliquo excommunicato à canone vel ab homine scienter vel ignoranter, à dicta sententia absoluere cundem, vel pro absoluto habere ipsum, vel quemeunque alium, qui pro suis excessibus pænam aliquamà iure vel ab homine incurrisset, aut ex prædictis participationibus, vel qualibet earundem pænas prædictas sibi remittere seu indulgere eidem, vel eas pro remissis & indultis habere. Et si contingeret deinceps ipsum dominum nostrum cum talibus excommunicatis, vel pænis prædictis obnoxiis prædi-Etis modis participationum prædictarum, vel aliquo corundem forsitan communicare seu participare scienter vel ignoranter, dixit quòd decernebat & volebat extunc eum per hoc absolutum non esse, nec aliquid sibi remissum seu indultum, nisi aliter de absolutionis & remissionis beneficio per ipsum dominum nostrum prouideretur eisdem, & sie seruari voluit & vult toto tempore Papatus sui; non quòd ex hoc Decretalem seu constitutionem aliquam perpetuam in præsenti facere intendat, nisi aliter sibi videretur imposterum ordinandum. Dixit etiam subsequenter quòdsemper fuit & est voluntarius & promptus in negotio codem procedere, secundum qualitatem eiusdem, quantum de iure & cum Deo procedere potuit & poterit, & accelerare ipsum, & nisi propter proposita & allegata hinc inde super admissione & repulsione prædictis, & aliis pluribus negotium irritantibus & differentibus supradictum allegatis per ipsos opponentes & defendentes, ad maiorem & celeriorem expeditionem negotij iam per ipsum fuisset processum; nam etiamsi nullus causam prosequeretur eandem,

ipse nichilominus ve reperiretur tanti criminis, de quo hic agitur, plena veritas, impenderet sui officij debitum Pastorale. Dixit etiam quòd cum negotium sit arduum, & deliberatione debitaque maturitate indigeat, & calores etiam appropinquent, ipséque & fratres sui aliquibus præseruatiuis sanitas corporis vti habeant in præsenti; & quia dilatoriarum negotij exceptionum, seurationum, præsertim in tanto negotio, materiam expedit amputari, vt faciliùs & celeriùs ad veritatem sciendam principalis negotij valeat perueniri. Et quia sibi videtur certis ex causis decentius & vtilius negotio fore, quòd per scripturam quæ verbo proposita fuerunt & proponenda fuerint hinc inde, exponantur & exhibeantur: Ideirco protestato per ipsum dominum nostrum vt suprà, quòd per ea quæ dixit vel dicet non intendit prædictos nominatos, qui se gerunt vel offerunt pro oppositoribus vel defensoribus, admittere in præsenti negotio, nisi si prout & quantum de jure fuerunt admittendi, prædictis qui se gerunt pro oppositoribus contra dominum Bonifacium,& eius memoriam, ad dandum & tradendum in scriptisquicquidrationabile & legitimum ac canonicum allegare dicere & proponere de jure vel de facto voluerint, quare admitti ad prædi-& alij repelli qui se defensioni ciusdem domini Bonifacij vel cius memoriæ offerunt; ac ctiam illis prænominatis, qui se desensioni offerunt einsdem domini Bonifacij, seu eins memoriæ, ad tradendum in scriptis quicquid rationabile & legitimum ac canonicum se habere putauerint, quare ad prædictam defensionem se admitti, & prædicti oppositores repelli debeant; & si qua alia legitima dilatoria hine inde habuerint, rerminum peremptorium scilicet primam diem iuridicam post Kal. Augusti proximè venturas, prædictis oppositoribus & defendentibus assignauit, & extunc decreuit productorum hinc inde dari copiam obiectoribus & defendentibus suprà dictis habere volentibus. Ad quæ recipienda venerabiles patres dominos Episcopum Tusculan. licèt absentem, & Stephanum tituli sancti Cyriaci in Termis Presbyterum Cardinalem præsenrem deputauit, quibus tune tradantur hine inde prædicta, & audiend. interlocutoriam super propositis iam & tune proponendis tam à dictis qui se gerunt pro obiectoribus, quam illis qui se gerunt pro desensoribus super admissione & repulsione hine inde, & aliis de quibus & secundum quod sieri poterit & debebit de iure, & an proposita iam, & qua in prædicto termino proponentur, admittenda fuerint, & alias ad procedendum in dicto negotio prout sibi videbitur & iustum fuerit, primam diem iuridicam post octabas festi omnium Sanctorum proxime venturi ipsis opponentibus & defendentibus terminum assignauit. Verum quia considerata magnitudine & qualitate negotij, & allegatis hine inde, negotium posset plurimum protelari, & interim per mortem vel diuturnam absentiam testium producendorum hine inde super veritate ipsius negorij principalis, videlicet crimine hæreseos quod impingitur dicto domino Bonifacio per opponentes prædictos, & innocentia eiusdem de dieto crimine per defensores proponitur supradictos, probationis copia subtrahi seu forsitan deperire posset: Ideireo præsatus dominus noster, ne propter altercationes & moras huiusmodi probationes prædictæ ex prædictis causis possent aliquatenus deperire, volens prouidere ipsis probatiombus & negotio seu causæ, obtulit ex debito sui officij se paratum & promptum & cum effectu incontinenti recipere super prædictis crimine & innocentia nomina testium, & corum personas, scilicet senes, valitudinarios, & diu abfuturos, & alios dumtaxat, de quibus ex aliqua rationabili causa timetur, in scriptis sibi tradendos & producendos à quocun-

que Catholico. Quos tamen testes, & eo modo & ad illum finem seu este-Etum quod iura iubent in talibus causis ante litem contestatam recipi & examinari, & eorum attestationes seu dicta seruari, & suo tempore publicari, & super eis & circa ea facere quod canonicum fuerit & iuris & rationis æquitas suadebit. Non intendens idem dominus noster protestatione præmissa per cum, vt suprà, nomina testium corundem, nec testes iplos, vel aliquem ipforum ab opponentibus vel defendentibus supradictis, vel aliquo corundem, vt ab oppositoribus vel defensoribus ad præsens recipere, cum quæstio adhuc pendeat an sint admittendi, vel non; sed tanquam ab vnoquoque priuato de populo & extraneo tamen Catholico. Postquam incontinenti præfatus dominus noster monuit primò secundò & tertiò omnes & singulos Notarios, & Tabelliones, quacunque auctoritate creatos, eis præcipiens sub excommunicationis pæna, quam extunc in contrafacientes protulit, quòd de iis quæ hodierna die vel aliàs dicta, seu acta sunt, aut in suturum dicentur seu agentur super negotio prædito, & ipsum negotium tangentibus, instrumentum velscripturam aliquam publicam non conficiant, exceptis prædictis quatuor Notariis, videlicet me Ioanne de Verulis, & magistro Ioanne de Regio Clericis Cameræ domini nostri, ac magistris Imberto Verzelani, & Guerino de Tilleriis Clericis Bitterren. & Ebroicen. diocef. publicis Notariis, ad scribendum in huiusmodi causa & negotio specialiter deputatis, & per ipsum dominum nostrum assumptis, quibus concessit & præcepit vt acta & agenda huiusmodi conscribant, & in publica redigant munimenta, & de eis faciant copiam prædictis qui ad oppositionem & defensionem venerunt & veniunt, & omnibus aliis quorum interest & interesset habere. Quibus sic actis, dictus dominus Guillelmus de Nogareto asserens non credere se fore aliculus excommunicationis vinculo alligatum, petilt humiliter & deuote à dicto domino nostro, quòd licet non crederet excommunicatione aliqua se ligatum occasione captionis dicti domini Bonifacij, tamen ne idem dominus noster, vel alia quæuis persona euitaret participare cum co, & ne anima eius in perditionem abiret, si fortè cum ob hoc excommunicatum fuisse velesse contingeret, quòdei dignaretur munus absolutionis ad cautelam, vel aliter prout magis expediens sibi & animæ suæ forer, misericorditer impartiri; offerens se paratum auditis defensionibus suis, mandatis dicti domini nostri summi Pontificis & sancta Matris Ecclesiæstare, parere, & effectualiter obedire. Cui præfatus dominus noster respondit, quòd negotium crat arduum & deliberatione non modica indigebat, & ea habita, & secundum quod in eo inueniet super iis faciet quod debebit & iustitia suadebit.

Die Lunæ tertia mensis Augusti anni prædicti reuerendus pater do- 3. Aoust minus Berengarius Dei gratia Tusculanus Episcopus mandauit nobis Ioanni de Verulis Clerico Camera domini Papa, & Imberto Verzelani, ac Guarino de Tilleriis Notariis supradictis, ad scribendum in huiusmodi causa per ipsum dominum Papam assumptis, & specialiter deputatis, quòd seriberemus & in actis redigeremus, quod ipse dominus Papa ei commiserat, & mandauerat oraculo viux vocis, quòd omnes scripturas producendas in huiusmodi negotio per opponentes & defendentes prædictos, quorum receptionem idem dominus Papa præfato domino Tusculano, & reuerendo patri domino Stephano tituli sancti Cyriaci in Termis Presbytero Cardinali aliàs commiscrat, ve superius continetur, idem dominus Tusculanus solus reciperet, sicut ipse & præsatus dominus Stephanus recipere

Fff ij

poterant ex commissione prædicta. Actum in domo Turris prope Malausan. Vasionen. dioces. vbi dictus dominus Tusculanus morabatur: præsentibus discreto viro domino Petro Andrée Canonico & Archipresbytero Biterren. nobili viro domino Raymundo Gaucelini, domino Vcetiæ
pro parte, & Francisco de Fichino Florentinen. dioc. testibus, & pluribus aliis.

Post hæc autem incontinenti comparentibus coram eodem domino Tusculano, domino Bertrando de Roccanegata milite, Procuratore magistri Alani de Lambala dicti domini Regis Clerici, ac dominorum Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano militum prædictorum procuratorio nomine, pro eis, & dicto magistro Iacobo de Mutina principaliter pro seipso, & procuratorio nomine pro eis, qui se asserunt desensores in causa seu negotio supradicto, prout de procuratione dicti domini Bertrandi de Roccanegata constat, per quasdam litteras patentes duobus sigillis pendentibus sigillatas, necnon & de mandato seu procuratione dicti magistri Iacobi quatuor publica instrumenta, vt prima facie apparebat, tunc coram dicto domino Tusculano, per ipsos exhibita, ad satisfaciendum termino eis ad hane diem assignato. Idem dominus Bertrandus exhibuit primò duos rotulos articulorum & quarundam responsionum, & subsequenter sex alios rotulos scriptos in papyro. Dictus verò magister Iacobus exhibuit quendam rotulum scripturarum in pargameno: Quorum omnium tenores inferiùs continentur. Quæ omnia præfatus dominus Tusculanus admisit & recepit, prout erant admittenda & recipienda de iure.

Tenor autem litterarum procurationis per dictum dominum Bertran-

dum de Roccanegata superius exhibitæ, talis est:

Vniuersis præsentes litteras inspecturis, Nos Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano domini Regis Francorum milites, & quiliber nostrûm in solidum rogauimus honorabilem virum magistrum Alanum de Lambala domini Regis præfati Clericum Archidiaconum in Ecclesia Briocen. ac nobiles viros dominum Bertrandum Agate, & dominum Bertrandum de Roccanegata milites domini Regis ipsius, & ipsorum quemlibet in solidum, ita quòd non sit melior conditio occupantis, sed quod vnus corum inceperit, alter prosequi valeat & finire, ad dandum & osferendum patri nostro sanctissimo domino Dei gratia summo Pontisici articulos, ad probandum intentionem nostram in causa sidei, quam nos contra Bonifacium distum Papam ostauum defunctum, & eius memoriam, prosequimur, super defensionibus insuper mei Guillelmi de Nogareto præfati, & corum qui me secuti fuerunt apud Anagniam, ac fautorum & adiutoruum nostrorum, contra nobis imposita per dominum Benedictum Papam proxime defunctum, in processu suo contra nos apud Perusium publicato, & vr dictus processus quatenus de facto processit, ad irritum reuocetur, & cassus & irritus nuntietur; ad producendum insuper testes, ad probandum super ipsis articulis intentionem nostram, ad petendum etiam compulsionem ipsorum testium, & prouisionem securitatis corum à domino nostro summo Pontisice suprà dicto, seu deputandis ab co, & omnia alia facienda, quæ nos in personis nostris possemus facere vel complere in præmissis, vel ea tangentibus quoquomodo. In quorum omnium testimonium & munimen sigilla nostra præsentibus litteris duximus apponenda. Datum apud Sanctum Andream prope Auinion, die vigelima prima Maij anno Domini millesimo trecentesimo decimo.

21. May 1310.

Pater Sanctissime, ad finem quod Guillelmus de Nogareto, & Guil-Responsiones lelmus de Plasiano milites domini Regis Franciæ, & corum quilibet, contra articum effectuadmittantur & exaudianturad petita, requisita, postulata, sup- culos per eos plicata & protestata per eos seu eorum alterum contra Bonifacium, & qui se ossecontra processum domini Benedicti Papæ vndecimi prædecessoris vestri, sini Boni-& quòd ca omnia & singula, negotium seu negotia ipsa quoquomodo tan- facij, tradigentia iuxta militum ipiorum intentionem per Sanctitatem vestram sieri correcta. debeant, ac compleri; Et quòd illi qui se obtulerunt ad defensionem Bonifacij prædicti seu eius memoriæ, velad alia oblata per cos proposita seu protestata, non sint aliquatenus admittendi, sed penitus repellendi, & nonobstantibus corum verbis nugatoriis, quæ ad diffugium & impedimentum Christi negotij proponuntur. Vos, Pater sanctissime, de plano celeriter & sine more, diffugio, strepitu & figura iudiciariis prorsus obmissis, in dicto sidei negotio procedatis, ad inquirendum veritatem, & ante omnia per vos & per Commissarios sufficientes ad receptionem testium omnium, maximè senum, valitudinariorum, seu qui sunt longo tempore abfuturi, ne in tam caro fidei negotio, tam arduo, tam periculoso, ex defectu vestro, quod absit, valeat probatio deperire: Protestantes quòd per ca quæ dixerunt iidem milites seu alter eorum, vel quomodolibet proposuerunt velresponderunt, vel in suturum proponent, respondebunt, vel dicent, non intendunt aliquid confiteri de intentione præmissorum, qui se offerunt defensioni prædictæ, nec eorum intentioni quomodolibet assentire, nec eos ad dictam defensionem admittere quoquomodo propter reuerentiam vestræ Beatitudinis, cum alias per eos dicta seu proposita, vtpote quia admittendi non sunt ad aliqua negotium istud tangentia, & si essent, quod absit, dicta per eos non sintaliqua responsione digna, vt pote falsa, nugatoria, nullam veritatem vel rationem iuris vel facti continentia, ad informandum religionem Sanctitatis vestræ ad finem per eos superius expressum: Etne vestra Religio per proposita per eos, qui se dictæ defensioni offerunt, in aliquo moueatur, præfati milites, & eorum quilibet super propositis, protestatis, & in scriptis redditis per præmissos qui se offerunt desensioni prædictæ, in duobus rotulis plures articulos continentibus. Quorum rotulorum primus incipit: \* In sanctitatis vestra presen- 394. tia, &c. Secundus verò incipit \* Inte omnia protestantur, &c. esto sine præ- \*Suprà pag. iudicio, quod absit, quòd fuissent ad defensionem admittendi dicti Bo- 392. nifacij, contenta in dictis articulis & rotulis non nocerent intentioni ipsorum militum causis, & rationibus quæ sequuntur.

Ad contenta in primo rotulo dicunt dicti milites, quòd cum ille qui locum tenet summi Pontificis, accusatur de hæresi, vel impetitur, necelsariò per generale Concilium cognoscitur, quia per alium cognosci non potest : vbi verò mortuus est, iam est soluta Ecclesia cum omnibus Catholicis à lege ipsius, nec post mortem est Papa de iure vel de facto, & cum post mortem de eius hæresi queritur, non queritur de hæresi Papæ quondam vt Papa, sed vt priuatæ personæ, nec vt Papa potuit esse hæreticus, sed vt priuata persona, nec vnquam aliquis Papa inquantum Papa fuit hæreticus, sed à Papatu deuians vt Diaboli filius apostatans sicut Iudas: Et ideo cum de eius mortui hæresi queritur, non habet congregari Concilium generale. Estis enim vos, Pater sanctissime, Iesu Christi Vicarius, totum corpus Ecclesiæ repræsentans, qui claues regni cœlorum habetis, nec congregatum totum generale Concilium sine vobis, & nui per vos posset cognoscere de negotio suprà dicto, iuxta Patrum sancita

Fff iii

sententiamque Doctorum Iuris & Ecclesiæ sanctæ Dei, maximè cùm obiiciatur quòd dictus Bonifacius nunquam intrauit per ostium ad Ecclesiæ regimen, sed suit potius sur & latro, & de hoc quærendum est in hoc

negotio.

Ad secundum articulum, dicunt ipsi milites quòd pro contentis in ipso articulo mens vestra, Pater sancte, moueri non debet, quia non est verum dictum Bonisacium intrasse per ostium ex causis, alias per ipsos milites coram vobis propositis, nec Papatus possessio, vel Regum, Principum & aliorum receptio, eum Papam verum constituere potuit, qui non erat, licèt error publicus quoad gesta per eum aliqua possessione forsan aliquid operari: super quo tamen non assertiuè vel præiudicialiter dicere intendunt, sed relinquere iuri & veritati, maximè cum illa receptio suerit erronea. Nec decessit vt Catholicus dictus Bonisacius, sed impænitens & Deum blasphemans, & co decedente Papatus possessio fuit in eo extincta, quare non post cius mortemin eo potest durare; mortuus enim possessionem non retinet vllo iure, quare non potest in ea defendi.

Præterea dolosè per machinationésque intrauit vt vulpes dictus Bonifacius, & vt leo præfuit per violentiam, contra eum zelo Dei & sidei volentes eius hæresim, & quòd non esset Papa legitimus, detegere, occidi, necari faciebat, vel incarcerari, & in carcere mori, sicut ex ca occasione Columnenses in Ecclesia Dei sulgentes, suit dictus Bonifacius crudeliter persecutus, sic est notorium toti mundo. Quare talis est possessione & violenta & tyrannica non tolerata, non est desendenda, sed damnan-

da & reprobanda.

Ad tertium articulum dicunt dicti milites, Non vos moucant, Pater fancte, contenta in ipso articulo, quòd quilibet verba faciens sicut pro absente, pro dicto Bonifacio admittatur: concedi namque forte potest, quilibet possit excusare quòd mortuus ad iudicium vestrum non venit, sicut absens vocatur, excusandus fuisset, & quòd ad judicium sicut Diuinum vocatur; sed secus in casu nostro, vbitales allegationes locum non habent. Quod autem dicitur quòd ratione generalis interesse, quia hominem beneficio hominis affici cuiusque interest, quilibet ad desensionem Bonifacij admittatur, falsum est: aliàs sequeretur quòd in omni crimine publico defensor admitteretur pro reo, quod falsum est. Et cum per ve-Itram Sanctitatem fuerit Bonifacius hareticus & apostaticus declaratus, tunc crit deliberandum, an alius possit eius nomine appellare ad instar addicti simplicis. Item in pluribus casibus quis appellat pro alio, qui ad defensionem causa principalis non admittitur, à sententia verò Sedis Apostolica non potest appellari. Præterea cum quis appellat pro co qui est ad mortem damnatus qui appellare non vult, sed mori, séque pracipitat, quasi desperatus omnino, fauor est insuper reipublica, ne per iniquitatem Iudicis pereat frater noster, sieut accidit in Susanam; sie eniminiquusiudex cuilibet alij posset fauere. Sed in proposito cessat hic timor, nec debet caueri de iniquitate sententiæ Sedis Apostolicæ, vbi cum maturitate debita examinatione procedet. Quod autem Alexander Papa statuit silios & hæredes eius qui dicitur hæreticus decessisse, ad memoriæ eius defensionem admitti: est ratio, quia homines pro hæreditatis desensione, silius autem prosuisfratu quem perderet sola vitasibi de misericordia reservata, & sic corum quilibet pro suo proprio interesse admittitur. Hicautemtales non sunt filij vel hæredes qui hæreditatem perdant, vel statum per sententiam, quare per candem Alexandri constitutionem debent repelli; si

enim solis filiis ne incidant in infamiam, & pœnas quamplurimas ex patris damnatione subeant, & hæredibus ne hæreditatem perdant propter proprium interesse, desensio permittitur; sequitur quòd aliis qui hæredes non sunt, nec silij, sed ex latere cognati, qui ex desuncti damnatione vla lam pænam vel infamiam subeunt, talis desuncti desensio denegatur.

Ad quartum articulum dicunt ipsi milites: Nunquam fuit caput ve-

rum Ecclesiæ, & si fuisset, nunc non est.

Ad quintum articulum dicunt dicti milites, quòd totum falsum est quicquid in articulo continctur, quantum est ex parte Bonifacij, cùm dicti Bonifacij defensio non tangat vniuersalem Ecclesiam, nec causaliberalis tangit totam Ecclesiam, nec causa hæc tangit totam Ecclesiam, sic per consequens liberalis, nec in causa liberali verum est quòd sic defensio vel actio popularis, licèt interdum cum ille contra quem mouetur quæstio seruitutis in despectu generis & ignominiam, si se cum possit non vult defendere, permittitur cognatis eum inuitum defendere. quod iustum est duplici ratione: primò quia causa status ciuilis est, & in ciuilibus potest quilibet inuitum defendere, iudicatum solui cautione præstita: Secundò, quia cognatorum plerumque interest, qui ex codem vtero processerunt, ex quo processit contra quem seruitutis causa mouetur, contra quem lata sententia. & si non præiudicaret aliis simpliciter, vt res inter alios acta, præiudicaret tamen aliquali iudicio & præsumptione, propter quod eorum interest, & prorsus interesset causam defendunt, quod non est in proposito, vbi desensio est impossibilis, quia cautio iudicatum solui sufficiens posset præstari, nec executio posset sieri inbonis defensoris, vel contra eum si succumberet: quare est impossibile alium defensorem admitti, maxime quia est causa criminalis, nedum capitalis & publici cuminis, sed etiam excepti ac grauissimi supra alia crimina mundi. Præterea non obstat quòd quilibet extraneus ad defendendum pupillum, contra quem quæstio status mouetur, potest ad eius defensionem admitti, quia ibi est quæstio ciuilis, non criminalis, vt dictum est superiùs. Item cum pupillus non defenditur, iudex habet ei prouidere de tutore, vel curatore, vel legitimo defensore in omni casu ciuili, si tutorem non habet legitimum; & idem in furioso, quod hic locum non habet: essétque contra stilum inquisitionis hæresis, cum inquiritur contra defunctum, & contra consucrudinem Ecclesia hactenus obseruatam tanto tempore, de cuius contrario non existat memoria.

Ad sextum articulum dicunt dicti milites, quòd falsum est quicquid in ipso articulo continetur, immò zelo Dei prosideique desensione mouentur, quod ctiam præsumitur de iure, nisi, quod absit, contrarium probarctur.

Ad septimum articulum dicunt ipsi milites, quòd quicquid in ipso articulo continetur falsum est, quinimmò quicquid Guillelmus de Nogareto secit erga personam Bonisacij de die, zelo Dei & sidei, ritè & iustè secit, & thesaurum Ecclesiæ & dicti Bonisacij suo posse desendit, operámque dedit rei licitæ, & si quid de dicto thesauro Ecclesiæ dispersum est, hoc suit sine culpa sua: quare nichil potest ei imputari, dictusque processus Papæ Benedicti suit nullus & inciuiliter acceptatus, contra Deum, veritatem, & iustitiam, vt aliàs coram Sanctitate vestra propositum est per milites supradictos. Præterea hæc quæstio est minor, quàm quæstio hæresis principalis, quæ priùs mota suit Bonisacio viuente per dictum Guillelmum. Et si subsequenter mota suit, priùs agenda est, nes

per minorem quæstionem maiori præiudicium sieri oportet, nec debet; quod tamen dictus dominus Benedictus Papa facere perperam attentauit per suggestionem falsam fautorum Bonifacij prædicti deceptus: & ideo processus huiusmodi est quatenus de facto processit manifeste ad irritum reuocandus, nec est ad consequentiam quamquam trahendus. Tertia ratione insuper dictus Guillelmus de Nogareto est admittendus, nonobstantibus quæ sibi imposita fuerunt per dictum dominum Benedictum, quia in causa sidei suam iniuriam prosequitur, nedum Dei, nedum quia causa grauior est & præiudicialis, nedum insuper quia propter fidem Catholicam quemlibet tangit de populo, sed & quia eius specialiter interest causam istam prosequi ad finem, quòd dictus Bonifacius declaretur hæreticus, & per ostium non intrasse, propter ea quæipsi Guillelmo imponuntur in personam dicti Bonifacij apud Anagniam attentasse : quod etiam eius opera peruersa declarant. Dictus insuper Bonifacius super præmissis ad iudicium legitime prouocatus suit subterfugus iudicij, se ponens in contumacia manisesta, peruertens disciplinam Ecclesiasticam, & agens in omnibus contra cam, & prostrare contereréque, nedum regnum Francorum conabatur, sed totam Ecclesiam sanctam Dei, perfecissétque suum dolosum propositum, niss celeriter fuisset occursum per dictum Guillelmum, adiutorésque suos. Quare id quod egit idem Guillelmus in personam dicti Bonifacij, egit zelo Dei & sidei, ac legitimè prospiciendo etiam dicto Bonifacio, ve amicus, ostendendo sibi suam stultitiam: nec ex eis potest dici idem Guillelmus eius inimicus, licèt scelerum & iniquitatis dicti Bonifacij inimicus esse debeat quisque Catholicus, nec dictus Guillelmus dictum cepit Bonifacium, sed vt eum & suos à morte defenderet, & aliàs legitime custodiuit.

Ad octauum articulum dicunt dicti milites: iam super eis est suprà pro-

ximè satisfactum. & dicunt vt suprà proximè dixerunt.

Ad nonum articulum dicunt dicti milites, quòd super contentis in præcedentibus articulis plenè suprà satisfactum est. Addentes quòd propter seueritatem, austeritatem, potentiam, & crudelitatem dicti Bonifacij ad euitandum mortis periculum suum, & eorum qui eum secuti suerunt, oportuit dictum Guillelmum cum comitiua armatorum intrare Anagniam, adiréque dictum Bonifacium, & facere Dei obsequium pro desensione sidei & publica sicut secit.

Ad decimum articulum dicunt milites prædicti: Nunquam Bonifacius ille constitutiones pro side edidit, nisi sictè & salso animo ad suam hypocrisim & hæresim celandam, vt alij Præsidentes hæretici aliàs secisse noscuntur, & cius cor longè erat à Deo & side, vt cius opera peruersa testantur, & tunc temporis testabantur, quare sibi credendum non erat.

Ad vndecimum articulum dicunt dicti milites: Falsum est quod inarticulo continetur. Sed tunc obtulit dominus Guillelmus se paratum obiecta contra Bonifacium prosequi coram Concilio, ad quod tunc iudicium pertinebat; nunc autem ad vos pertinet, Pater sancte: quare prosequitur coram vobis.

Ad duodecimum, tredecimum, quatuordecimum, & quindecimum articulos dicunt dicti milites, prædicta in ipsis articulis contenta adsinem quòd dictus Guillelmus de Plasiano prouocatus & ex odio proposuerit contra dictum Bonifacium, vos non moueant in aliquo, Patersancte, quia quæ dictus Guillelmus in sua principali obiectione & prouocatione quam in Parlamento fecit Parisius, proposuit ad ostendendum malam intentio-

nem quam habebat dictus Bonifacius contra regnum Francia, non proposuit vt prouocatus contra Bonifacium, sed ad sinem hunc quòd dictus Bonifacius vipote hæreticus volens & nitens lumen Catholicæ fidei quod in regno lucet Franciæ, extinguere, vt per consequens destructis columnis fidei in regno Franciæ existentibus posset ædificium Ecclesiæ Dei, quod ex side consistit in Christo & viuit verbo, destruere, per ipsum Guillelmum de Plasiano in dicta sui propositione narrata dixerat, vt ex hoc quilibet possit cognoscere, dictum Bonifacium semper intendisse ad sidei destructionem Catholica, & non exalio odio volebat regnum prædictum destruere, nisi propter sidem quam ibi singulariter vigere videbat. Zelo autem Dei & sidei iuxta illud, zelus domus tue comedit me, quilibet Catholicus ex iis contra Bonifacium debebat spiritualiter prouocari, nec aliàs dictus Guillelmus de Plasiano, nisi zelo Dei & sidei suit contra dictum Bonifacium prouocatus. Quòd autem dictus Guillelmus in sui propositione, qua dictum Bonifacium ad generale Concilium prouocauit, alia crimina quam hæresis proposuit, de quibus vt obiicitur non potest Apostolicus principaliter accusari. Idem Guillelmus fecit rite ac legitime dicta crimina proponendo, rationibus quæ sequuntur. Primò, quia dictus Bonifacius non erat verus Papa, neque legitimus, vt dictus Guillelmus proposuit: item erat hæreticus: quibus suppositis, vel altero eorundem poterat de quolibet alio crimine accusari & puniri. Secundò, quia dicta crimina proposita fuerunt, ad declarandum per eius verba perniciosa & opera detestabilia, hæresim & apostasiam ipsius, iuxta illud Dominicum verbum, à fructibus eorum cognoscetis eos. Tertiò, quia dictus Bonifacius erat in dictis criminibus & aliis enormibus contumax, incorrigibilis & positus in profundo malorum, & ita in dicta propositione dictus Guillelmus proposuit contra eum, de quo potest ctiam verè amplius accusari. Quare sequitur quòd non ad iniuriam vel infamiam, sed ius publicum exequendo dictus Guillelmus proposuit dicta crimina contra eum.

Ad sexdecimum articulum dicunt dicti milites, quòd tempore dicti Papa Nicolai dictus Bonifacius suerat iam ad Cardinalatum assumptus, iam crat abominatio in templo Domini constituta per eius personam, propter quod Dominus Ecclesiam in terra vltramarina prædicta slagellauit, & eam slagellare timendum est, quousque huiusmodi abominatio detemplo Domini sit amota, in quo abominationis cadauera iacet, & quousque tantum scandalum de Dei Ecclesia sit amotum; nec dictus Guillelmus iurando prædicta asseruit, sed iurauit se credere verum esse quod proponebatur per cum. Item licèt ciuitas Acon. suerit perdita tempore Nicolai quarti, tamen constat quòd tempore Bonifacij maxima terra Christianorum in partibus Armeniæ deuenit ad manus Saracenorum in contumeliam nominis Iesu Christi.

Ad decimum septimum articulum dicunt dicti milites, quòd Bonisacius prædictus corde non credebat vitam æternam, sed ore coramgentibus ad celandam suam hæresim, quandoque simulando contrarium, satebatur; & sicredidisset vitam æternam, non voluisset, nec conatus suisset tam venerabilem partem Ecclesiæ Dei destruere, sicut est regnum Franciæ, quod apud Deum non meruerat destrui, nec vnquam ipsum Bonisacium ossenderat, sed idem Bonisacius suerat impinguatus ac multipliciter dilatatus. Nec beatum Petrum dictus Bonisacius nominabat, vt crederet eum sanctum vel viuentem in cælis in anima, sed sictè & salso animo publicè prositebatur cundem quandoque ad dissimulandam & cooperiendam hæresim suam.

Ad decimum octauum articulum dicunt dicti milites, quòd nunquam dixit idem Bonifacius de aliquo Prælato bonum ore & corde, sicutiuxta verbum Apostoli, nec quisquam potest dicere, Domine Iesu, nisi ex Spiritu sancto. Et si quandoque dicebat bonum de aliquo, dicebat ad alliciendum eum, & ad pecuniam extorquendam ab ipso, sicut satis notum est mundo.

Ad decimum nonum articulum dicunt dicti milites quæcunque dictus Guillelmus dixit, adhuc dicit, credens ea vera, & probare ea paratus, quatenus suæ intentioni sufficiant, nec aliqua tunc dixit vel nunc dicit, nisi

zelo Dei veritatis & fidei.

Ad vigelimum articulum dicunt dicti milites, Pater sancte, primam partem dicti articuli prorsus veritate carentem, præter hoc quod in sinu Ecclesiæ nutritus magno tempore, & inter bonos conuersatus dictus Bonifacius, sicut Lucifer in cælis, & tantò eius culpa grauior est contra eum. Ad id verò quòd longinqui & ignoti dicuntur, & qui conuersationem Bonifacij non nouerant, dicunt vestræ reuerentiæ dicti milites, quòd si ipsi à longinquo veniunt, est illud quod Dominus prædixit per Prophetam, filÿ tut de longè venient, & filiæ tuæ de latere fürgent ad defenfionem Ecclefiæ, nec amplius videretur deserta. Nec sunt ignoti dicti milites, sed noti in regno Franciæ, & in aliis pluribus terrarum, necignorant conuersationem dicti Bonifacij; eius enim opera detestabilia manifesta, de quibus dicti milites sunt legitime informati, demonstrant eum per ostium non intrasse, ipsum fuisse & esse de hæresi apud plurimos & graues dissamatum. & iidem milites per quamplures personas graues fuerunt & sunt informati & certificati, quòd fuerit hæreticus Bonifacius memoratus, & vt nuntij Regis prædicti antedictum Bonifacium nouerant & perceperant, & à fide dignis

acceperant iniquitatem einsidem.

Ad vigesimum primum articulum dicunt dicti milites se non credere dictos Stephanum & Sciarram de Columna fuisse Romanæ Ecclesiæ inimicos, sed dictum Bonifacium contra Deum, & contra iustitiam, sinéque debita causa cognitione in odium Dei, & sidei Catholica praiudicium persecutum fuisse dictos fratres, corum domum & generationem per suos iniquos processus, ex eo quod reuerendi patres domini Iacobus & Petrus de Columna Cardinales Christi & sidei negotium promouerunt super illegitimo & adulterino ingressu dicti Bonifacij ad Romanam Ecclesiam, sicut omnes alios zelo Dei & sidei attingentes illud negotium dissipauit & destruxit pro posse. Nec vnquam iidem milites dictis fratribus communicauerunt vel fauerunt, nisi consolando in Christo cosdem, & eis suggerendo quòd ad obedientiam Romanæ Ecclesiæ & reuerentiam semper se tenerent paratos. Et dictus Guillelmus de Nogareto dictum Sciarram induxit, & subsequenter dictum Stephanum ad veniendum ad dominum Benedictum Papam prædecessorem vestrum, ita quòd ipsi ad eius mandata venerunt. qui actus fuit sanctus & pius, sicque sieri docct sancta mater Ecclesia etiam erga infideles, vt ad vnitatem Ecclesia reuertantur. Licèt dicti fratres & alij de domo eorum dicerent dictum Bonifacium apostaticum & hæreticum fuisse, & ex ea causa eos prosecutum fuisse. De hoc est fama publica, & vbique terrarum creditur verum esse. Et quòd ipsi Catholici & sideles & deuoti Ecclesiæ semper fuerint, licèt iniquitates maximas & iniustitias toti mundo notorias, Deo odiosas & sultitiæ inimicas per tyrannidem eiusdem Bonifacij delati de hæresi & illegitimo ingressu, passi fuerint: Et quòd ipse idem Bonifacius recognouerit tam secrete quam in consistorio, quod inique & iniuste processerit

contra ipsos, & arguendo illos, qui tantam iniustitiam eum contra Columnenses Clericos & laicos prorumpere suaserunt & permiserunt, tam dicti Nobiles qui tanguntur, quam dicti milites in quantum eos tangit, se offerunt probaturos. Ex quo maniseste aduersarios adnichilaturobiectus, & quòd non inimici, sed deuoti & sideles Ecclesiæ semper suerunt & sunt,

patet apertè.

Ad contenta in vigesimo secundo articulo, dicunt dictimilites dictum Bonifacium esse & suisse dum viuebat ante tempus obiectionis contra eum factæ, & post malæ famæ apud quamplurimes bonos & graues, ac notorie infamatum de superbia, elatione, vitæ turpitudine, hæresi, simonia, os habens plenum maledictione & amaritudine, sine fœdere, sine caritate, turpis lucri cupidus, incompositus, inordinatus, in tantum quòd ex eius malis operibus manifesté apparet eum non intrasse per ostium, & de hæresi grauiter suspectum, cum aliis multis indiciis & præsumptionibus quæ faciunt contra eum, maximè cum prouocatus ad generale Concilium super hæresi & illegitimo suo ingressu, primò per Cardinales de Columna solemniter & publice, sicut notorium est toti mundo, & postea per nos in Francia, vt aliàs coram Sanctitate vestra per nos est exhibitum, & plenè datum in scriptis, alissque præmissis, fuit subterfugus iudicij & contumax manifestus, non curans se purgare de hæresi, sciens se super ea & super illegitimo ingressu prouocatum: ex quibus nedum suspeâus sed conui âus habetur de iure, & debet haberi, potissimè post tantam suam contumaciam per annos sex vel septem, à tempore primæ denuntiationis super hæresi & illegitimo ingressu sibi factæ tam solemniter & publice & notorie per Cardinales de Columna, sicut notorium est & manifestum toti mundo. Estque hodie de eius malæ vitæ, hæresis & illegitimi ingressus, aliorumque præmissorum scelerum infamia graue scandalum generatum, esserque maius scandalum in Ecclesia sancta Dei, fideique graue periculum, & vestræ Sanctitatis, nisi vos; Pater sanctissime, procederetis modo debito contra dictum Bonifacium defunctum. Quare contenta in dicto articulo vos, Pater Sancte, mouere non deberent.

Ad vigesimum tertium articulum dicunt dicti milites, quæ suprà proxime dixerunt, addentes quòd si super præmissis de dicto Bonifacio siat iustitia, non erit nec sequetur inde schisma, vel scandalum in Ecclesia sancta Dei, sed pax & iustitia, gaudium omnium Catholicorum, & terror malorum, Deo gloria, & eius iræ placatio, quæ propterabominationem dicti Bonifacij processit, & meritò formidari potest, ne durior ira Dei procederet si obmitteretur vindicta tantæ Dei offensæ, tanquam abominatio in Dei Ecclesia remaneret, quæ tota pulcra & sine macula debet per vos, Pater sanctissime, custodiri; nec est verum exemplum quod allegatur de Regibus & Principibus, quòd cum bonus Apostolicus contra cos iustè procederet, exemplum sumerent obiiciendi hæresim Apostolico, ficut contra Bonifacium fuit obiecta; nulla enim communio, seu comparatio Christi ad Belial, iusti ad persidum, Pastoris ad latronem, legitime ingressi ad eum qui non intrauit per ostium; quod cius etiam opera manifesté declarant: Nec est verisimile nec dubitandum de prædictis, cum exempla sanctorum Patrum manifeste declarant iustos Apostolicos præcedentibus temporibus contra plures Principes processisse, nec propter hoc fuit hæresis contra eos obiccta, nec Christus Dominus, quisemper custodit suam Ecclesiam, nec eius Catholici tali casu defenderent

suam Ecclesiam indefensam, dictusque timor illorum talia allegantium vanus est, quem, Pater sanctissime, vobis nituntur incutere, ad cooperiendam, & per consequens fouendam fuscatis coloribus hæresim, atque pestem Bonifacij memorati. Præterea, Pater sanctissime, dictus Bonifacius quamplurimos docuit hæresim, & nisi Bonifacij prædicti hæresis detegatur, & iam damnata damnetur, omnes illi qui ab eius ore in pluribus articulis eius hæresim audiuerunt malè ædisicati remanerent, & arderent eius errores, quas forsan hactenus non crediderunt veras esse, & in alios seminarent, & eius hæresis pullularet, & Catholicos inficeret infinitos. Absit igitur à Sanctitate vestra tantus defectus, Pater sanctissime, qui nedum in personæ vestræ periculum, sed in subuersionem sidei Catholicorum, Ecclesiæque totius scandalum redundaret. Incantatores ergo sunt qui talia suggerunt, non ergo audiatis eosdem, Pater sancte, cum etsi dictus Bonifacius decesserit, eius hæresis & peruersa doctrina, ac eius peruersorum operum exempla perdurent. Est ergo necesse, vt per vestram Beatitudinem radicitus extirpentur: sic quòd fauor, dissimulatio, vel negligentia vestræ Sanctitati non possint ascribi, nee dici possitis consentiens alienis peccatis. Præterea hoc incepit à primo Vicario Iesu Christi Beato Petro, cui Iudaizanti Paulus in faciem restitit, quia reprehensibilis erat, & ipse Princeps Apostolorum per rationem excusauit se, non per vanas excusationes & menticulosas pernitiosi exemplo, sicut in proposito per aduersarios fit. Similiter & sancti Patres Spiritu sancto inspirante locuti hoc ipsum statuerunt, quòd Papa à fide deuius accusaretur; nec mirum, quia si hoc non sieret, per vnum hæresiarcham, sicut idem Bonifacius erat, tota Dei Ecclesia posser vastari & confundi, nec aliquod posset remedium adhiberi secundum vanam & præsumptuosam; quam ipsi dicunt exempli perniciem, & allegant; nec est timenda consequentia, quia ab annis, quorum non est memoria, non reperiretur quòd in vno homine hæresis, illegitimus ingressus, tyrannides, & crudelitas manifesta, abominatio omnium criminum, & operatio omnium malorum, & perditionum concurrerent, sicut in eodem Bonifacio notoriè concurrerunt. Et si, quod absit, omnia supradicta concurrerent in quemcunque, constat quòd tantæ iniquitati esset celeri & salubri remedio occurrendum.

Ad vigesimum quartum articulum dicunt dicti milites, se dictum Bonifacium obedientia aliqua debita nullatenus spoliasse, licèt per eos dictus Bonifacius ad generale Concilium super hæresi, ceterisque prædictis sceleribus, per corum quemlibet legitime fuerit prouocatus, & ab co legitime appellatum, ne in præiudicium negotij huiusinodi & eius cognitionis ad generale Concilium pertinentis, ad quod eo casu iudicium pertinebat, quicquam idem Bonifacius attentaret, & sic quantum ad contingentia causam ipsam ex vi prouocationis & appellationis huiusmodi iurisdictio ipsius Bonifaci, esser extincta, vel saltim suspensa. Dictus verò Bonifacius în præiudicium causæ huiusmodi & eius cognitionis impedire nitens prosecutionem legitimam ipsius negotij, nedum contra Reges, Prælatos, & regnum Franciæ, qui vt sciretur veritas & sieret instituia per generale Concilium de præmissis obiectis contra Bonifacium, ad conuocationem ipsius Concilij fidei necessitate cogente consenserant, & ad ipsum Concilium ad quod eo casu iudicium pertinebat, prouocauerant & legitime appellauerant, processus illegitimos, iniquos atque de iure nullos facere attentauit, ac eos cædi, & destructioni exponere nitebatur statum Ecclesiæ Dei, contra disciplinam Ecclesiasticam subuertendo se, &

Ecclesiam Dei, nisi fuisser obuiatum, prostrando: sic etiam quòd schisma grauéque periculum in tota Dei Ecclesia protinus secutum suisset. Si igitur dictus Guillelmus de Nogareto, dicto Guillelmo de Plasiano absente, & ignorante, tantis, sicut verum est, occurrere voluit periculis, & occurrere conatus fuit apud Anagniam, fidei Catholicæ atque Ecclesiæ Dei, & specialiter Romanæ, domini sui Regis prædicti, patriæ suæ, regni præfati defensionis necessitate cogente, vbi non erat locus ali, temedio, moraque etiam modici temporis erat irreparabile periculum allatura, non fuit hoc opus ab obedientia debita recedere, nec exspoliare quicquam de ea; sed fuit legis auctoritate Diuinæ pariter & humanæ iusta prouisio, atque sidei & Ecclesia Dei defensio, ad quam quisque Catholicus tenebatur, maxime cum dictus Bonifacius apostaticus & hæreticus ex suis operibus manifestus declaratus, informatus de iis, & ad iudicium legitime prouocatus, iudicium subrerfugiens, & se ponens in contumacia manifesta, impediénsque per sui potentiam & austeritatem, ne sieri posset super iis legitima prosecutio contra eum, capi etiam, & ad iudicium seruari & duci iuris auctoritate, præsertim præmissis concurrentibus, potuisset & debuisset per exteram potestatem, quinimò conteri, vt ille qui contra disciplinam agebat Ecclesiasticam, prout Patrum sanctorum decreta manifeste declarant. Præterea cum hæreticus, cuiusmodi ipse Bonifacius erat, in factum damnatum inciderit, & seipsum pro damnatione inuoluerit, ei obediendum non est, sed ab eius obedientia recedendum, & punirentur tanquam fautores hæretico obedientes. Item cum ipse illegitime ingressus fuerit, & non fuerit Pastor, sed fur & latro: constat, quòd ei in nullo debuit obediri, & sic non potuit priuari obedientia, quæ ei non debebatur; immò peccabant grauiter qui fauebant communicantes & participantes eidem.

Dicunt igitur dicti milites, quòd contenta in dictis articulis per eos qui se offerunt desensioni dicti domini Bonifacij proposita, conclusionem etiam quam faciunt ex eisdem, vestram Sanctitatem in nullo mouere debere, quominus ipsos milites ad prosecutionem dicti negotij admittere debeatis, & ad omnia negotium ipsum tangentia petita requisita seu postulata per eos. Item repetitis protestationibus superius per se factis, iidem milites ad finem quòd contenta in secundo rotulo per dictos qui se defensioni Bonifacij offerunt oblato, qui incipit \* Ante omnia protestantur, &c. \*Suprapag. religionem Sanctitatis vestræ non moueant; non quòd iidem milites eos 399. qui se dicunt desensores in aliquo admittant, nec propositis per eos respondeant, sed ad finem repellendi eosdem, ne ad hoc negotium admittantur, sed sine eis celeriter procedatur, dicunt dicti milites que se-

quuntur: Ad primum articulum dicti secundi rotuli dicunt dicti milites, quòd generale Concilium non est super iis expectandum, ve superius fuit plenius dictum, & quod continetur in dicto articulo, quòd post mortem cius Bonifacij de eius hæresi quæri non debet, falsum esse omni iure probatur, cum etiam post mortem eius qui locum Papæ in Ecclesia Dei tenuit, de cius haresi seu hæresis fauore quæri posset; nec hoc iure aliquo prohibetur, immo facilius quam si vixisset permittitur, cum de crimine non Papæ sed priuatæ personæ agatur. Patétque pluribus exemplis, quòd post mortem illorum qui locum Papæ tenuerant, de eorum hæresi vel cius fauore pluries est quæsitum, vt in Anastasio qui Papa fuerat, & aliis plutibus est videre.

Ad secundum articulum dicit dictus Guillelmus de Nogareto, quem solum tangit dictus articulus, quòd contenta in eo falsa sunt prorsus omni veritate carentia, cùm scelera in eo contenta nunquam idem Guillelmus commiserit, sed ius & iustitia executus necessitati sidei Catholica, Dei, Ecclesiæ, Regis & regni Franciæ, legis auctoritate fretus, zelo Dei eiusque domus ac fidei ardens consuluit, atque prouidit ex eius prouisione, consilio & labore salus & pax Ecclesiæ est secuta. Processúsque dicti domini Benedicti Papæ prædecessoris vestri suit, salua eius & Apostolica Sedis reuerentia, contra Deum, omnem veritatem, & iustitiam, sine omni causa cognitione & inciuiliter, dicto Guillelmo non vocato, nec audito, attentatus de facto, cum de iure non posset, & ideo quatenus de facto processit, est penitus ad irritum reuocandus, sicut iam idem Guillelmus coram vestra Sanctitate proposuit, petiit, ac etiam postulauit. Ad id autem quod dicitur ipsum Guillelmum dicti Bonifacij inimicum, dicit idem G. quòd ipse nunquam fuit, nec est dicti Bonifacij inimicus, sed eius scelerum solum. Et cum dictus Bonifacius anno vltimo quo decessit sicut antè conceperat, properaret se prostrare, ac Dei Ecclesiam, atque præcipitare, non fuit opus inimici, sed amici contra tantum eius furorem occurrere. Esto sine præiudicio, quòd verus & Catholicus Papa fuisset, cùm qui letargicum excitat, vel furiosum ligat, licèt ambobus infestus sit, erga tamen vtrumque caritatem exercet, vt fuit in proposito, prout decreta sanctorum Patrum ostendunt. Præterea esto quòd dictus Guillelmus inimicus Bonifacij fuerit prædicti, fuisset, quod absit, propriam causam & iniuriam prosequutus in hoc negotio multiplici ratione.

Primò, quia prosequitur iniuriam Dei, ac quod in eum committitur, sicut verè Bonifacius prædictus commissi, in omnium sertur iniuriam.

Secundò, quia dictus Bonifacius commisit &-offendit in fidem Catholicam, quæ nedum communis est omnibus Catholicis, seu cuiusque propria, proprium pabulum, & sustentatio, ex qua Catholicus quisque viuit in Christo, sine qua nemo viuit, per quam quilibet filius Dei efficitur, atque hæres, atque Iesu Christi cohæres, & cùm'sit vna sides huiusmodi, à quolibet Catholico in solidum possidetur. Nemo igitur negare potest, quin quisque Catholicus propriam causam defendat, ac propriam iniuriam prosequatur, cum hæreticum violatorem ipsius sidei prosequitur, vt in proposito est videre. Tertiò adhuc specialius idem Guillelmus propriam causam & iniuriam prosequitur, ex eo quòd cum sibi obiiciatur, & obiectum fuerit eum Bonifacium ipsum cepisse, & multis iniuriis affecisse; idémque Guillelmus ad sui innocentiam ostendendam prætendat inter cætera, quòd dictus Bonifacius apostaticus, illegitimus, non ingressus per ostium, atque hæreticus fuerit, & prorsus à side Catholica deuius; quæ si vera sint, ipsum Guillelmum liberant seu releuant ab impositis contra eum: nemo negare potest, ipsum propriam causam prosequi, cum etiam ex causa illa speciali eius intersit ipsum Bonifacium hæreticum per sententiam declarari. Quartò, idem Guillelmus petit processum dicti Benedicti Papæ reuocari, quatenus de facto processit. Petit etiam idem Guillelmus, & adhuc denuo petit per Sanctitatem vestram ipsum Guillelmum penitus innocentem super pramissis declarari, & de iis absolui, paratus suam innocentiam ostendere, & probare: & inter cateros defensionum suarum articulos ij duo articuli sunt, sibi perquam vtiles, & forsan quoad aliqua necessarij, videlicet quòd dictus Bonifacius per ostium

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

ingressus non fuerit, & quòd hæreticus fuerit. Licèt igitur idem Guillelmus aliàs veller promouere, vel prosequi huiusmodi negotium ad sinem damnationis Bonifacij seu eius memoriæ, tamen ad defensionem eius & suam innocentiam declarandam interest eius hæresim & ingressum Bonifacij memorati probare, & ad probandum testes, nedum senes, valitudinarios, & longo tempore abfuturos, sed & alios testes indistincte producere, & vos, Pater sanctissime, debetis eos recipere. Quare supplicat idem Guillelmus, nedum ad finem quòd super objectis contra dictum Bonifacium fiat iustitia, etiam ad finem defensionis ipsius Guillelmi super sibi impositis. Testes, quos idem Guillelmus producere intendit non solùm testes senes, valitudinarios, & absuturos, sed omnes indisterenter, qui de iure & consuetudine officij Inquisitionis vniuersalium statuum debent recipi, & ipse idem eos vniuersaliter & statim recipi debetur; cum instantia petit & protestatur quòd huic suæ intentioni per nullum actum contrarium præiudicium siat super præmissis, & aliis articulis ad præmissa tangentibus; per vestram recipi Sanctitatem, ad sinem ad quem recipi possunt & debent, & hæc instantia qua potest, petit idem Guillelmus de Nogareto, postulat, protestatur, & requirit. Præterea, Pater fanctissime, non procedit argumentum dictorum qui se defensioni offerunt, quòd inimicus ab accusando in causa hæresis repellatur, nec enim de iure repellitur, quia propriam iniuriam, vt dictum est, prosequitur, sed etiam non voluntatis, sed necessitatis gerit officium: Iura enim quæ ab accusatione inimicum repellunt, in publicis criminibus locum habent, in accusatione voluntaria; sed in causa hæresis est necessaria, cùm quilibet hæresim alterius etiam inimici sui, vel etiam patris vel fratris sciens indistincté teneatur eam manisestare iudici competenti; quod nisi faciat, sceleris se reum constituit: quomodo igiturab accusatione vel denuntiatione repelletur, cum ad hoc ex debito teneatur. Præterea, Pater sancte, si dicti G. & G. essent tanquam inimici repellendi, quod absit, vos tamen ex officio vestro causam Dei dimittere non potestis, & instructionem quorumcunque, & maximè testes qui vobis offeruntur, tenemini saltem ex officio vestro recipere; quod nisi feceritis, cederet in vestri Catholicæque sidei præiudicium manifestè. Quare supplicant iidem milites, & corum quilibet in solidum, petunt, requirunt, protestantur & postulant, testes prædictos vniuersaliter quoscunque recipi, maximè senes, valitudinarios, & longo tempore abfuturos per vestram Sanctitatem, ad ipsorum militum, vel alterius ipsorum, productionem; vel si, quod absit, ad eorum productionem nolletis hoc facere, saltem ex vestro officio assistente eorum instructione prout tenemini, faciatis. Item iura, quæ repellunt inimicos vel conspiratores à testimonio, loquuntur in crimine simonix, quod non est ita graue, sicut hæresis perfecta contra articulos sidei, vt fuit dicti Bonifacij, qui non credebat vitamæternam, resurrectionem mortuorum, nec Ecclesiastica Sacramenta. Licèt ad hæresim eius celandam, vt toleraretur, in publico, simulando & dissimulando, quandoque ad suam cooperiendam iniquitatem & hæresim celandam, hominibus contrarium fatebatur, hæresimque suam dogmatizabat in occulto; pluribus tamen plerumque simul præsentibus frequenter; quæ magis periculosa sunt, quam si hæresim in publico coram populo fateretur. Dictaque iura loquuntur in testibus inimicis vel conspiratoribus, qui propter periculum grauissimum debent repelli: sed in accusatoribus vel denuntiatoribus, seu promotoribus cessat illud periculum, propter quod cum in causasidei ex

necessitatis officio teneantur, vt suprà tactum est, repelli non deberent, licèt in publicis communibus criminibus, in quibus est accusatio voluntaria, fortè debent repelli. Item dicunt, quòd esto quòd deberent inimici repelli, quod negat, non sunt inimicitiæ quæ de iure repellant.

Ad tertium articulum sequentem dicunt dicti milites, se non ex odio, nec typo malitiæ super præmissis, sed zelo Dei sidei processisse, nec se inimicos conspiratores suisse, & verba in articulo prædicto contenta, licèt salsa sint, prout proponuntur, si vera essent, non ostendunt inimici-

tias nec odium.

Ad quartum articulum dicunt dicti milites falsa esse contenta in eo, nec ex propositis per ipsos milites zelo Dei & sidei inimicitias comprehendi posse contra cos, vt superius contra similes articulos in alio rotulo

traditos pleniùs dictum fuit.

Ad quintum articulum dicunt dicti milites se nullum libellum dissamatorium tradidisse contra Bonifacium memoratum, sed zelo Dei & sidei ius publicum executos fuisse, vt superius contra similem articulum pleniùs dictum fuit, crimina verò plura licèt forsan ex se sola hæresim non sapiant, per ipsos milites proposita contra præfatum Bonifacium detegunt, iuxta doctrinam Domini, ipsum per ostium non intrasse, ac eius hæresim partim probant, quinimmò cùm in eis constitutus dictus Bonifacius fuerit incorrigibilis & positus in profundo malorum, eo quòd erat incorrigibilis super eis pertinentia, concludit hæresim manifestam, de qua potest Apostolicus accusari, ac supposito & probato quòd sit hæreticus, vel apostaticus, potest de crimine quocunque puniri & accusari. Item valent, quia faciliùs conuincitur de quocunque crimine, & \*\*\* minoribus probationibus aliàs criminosus, quàm non criminosus: Et multi admittuntur & multæ probationes, & faciliùs contra criminosum quam contra non criminosum ad ipsum damnandum, & secundum hæc etiam alia crimina quæ proponuntur contra eundem Bonifacium recipienda sunt, & probationes superipsis, quia saltem propter prædicta contingunt principalem articulum hæresis propositæ, & illegitimi ingressus.

Ad sextum articulum dicunt dicti milites contenta in co de iure non

procedere.

Ad septimum articulum dicunt dicti milites, quòd falsa sunt contenta-

in eo, nec de iure procedunt, vt suprà tactum est.

Ad octauum articulum dicunt dicti milites, quòd contenta in ipso articulo veritatem non continent, & dato, quod absit, quòd dictus Bonifacius post obiectam hæresim contra se fuerit sidem in publico confessus Catholicam, non sufficit, cum esset hæreticus, & diu antè suisset, & ideo ad celandum suam hæresim, & vt ab Ecclesia toleraretur, se verbo Catholicum in publico prætendebat. Quare sicut ante ea hoc fecerat fraudulenter, sicut est iuris præsumptio essicax, quòd fraudulenter postmodum fecerit illud idem, nec est ei credendum, cum hoc sit in pluribus occultis hæreticis consuetum, quòd sietè fraudulentérque sidem profitentur in publico; nec insuper aliqua pœnitentia potest in co notari, cum hæresim contra eum obiectam, quæ plenè contra eum probabitur, confessus non fuerit, nec recognouerit: propter quod nulla fidei confessio secuta postea potest sibi prodesse, cum fraudulenter secerit, vt est dictum. Quacunque enim signa Christianitatis ostenderit, fictio semper fuit, & non est veritas. Præterea certo certiùs & per totum mundum seruatur per Inquisitores hæreticæ prauitatis, quòd quantumcunque lapsos in hæresim sidem Catho-

licam

licam etiam per instrumenta publica & coram idoneis & fide dignis personis recognouerit antemortem, nisi coram iudice suo, puta Inquisitore vel Ordinario, hæresim in quam lapsus suerat solemniter abiurauerit secundum canonem, & post abiurationem suam per iudicem suum solemniter & canonicè reconciliatus fuefuerit Ecclesiæ Dei, etiam post mortem tanquam hæreticus condemnatur, & sic necessario fiendum est in hoc casu in quo nulla abiuratio coramiudicesuo, nullaque reconciliatio per iudicem suum noscitur esse facta, nec releuaretur in aliquo per quamcunque recognitionem sine istis. Esto quòd fecisset eam, quod omnino negatur. Quodautem dicitur dictum Bonif.articulos fidei in morte recognouisse, non est verum, & si recognouit, fraudulenter hoc fecit, nec ei si non abiurauit hæresim coram suo iudice solemniter, nec per suum iudicem solemniter fuerit Ecclesiæ reconciliatus, prodesse potuit, vt est dictum. Quare hoc nonobstante de eius hæresi quæri potest & debet & damnari. Esto quò drecognitio interuenisset, quod omnino negatur, post mortem. Ad id verò quod dicieur, ipsos milites proposuisse coram Sanctitate vestra se non curare de damnatione memoriæ Bonif. suprà dicti: Dicunt dicti milites, quod cum in primo obiecerunt hæresim & alia crimina contra Bonif.memoratum eo viuente, tunc de damnatione eius memoriæ non agebant, sed vt declararetur hæreticus, & scandalum ab Ecclesia S. Dei tolleretur, sed nunc eo mortuo licèt expressè iidem milites non potuerint eius damnare memoriam, nec expresse & specialiter hoc petere curauerunt: petierunt tamen iustitiam fieri, & scandalum tolli ab Ecclesia S. Dei, per quod intelligunt eius damnari memoriam, prout probatis eius erroribus Ecclesia viderit faciendum, intendunt que iidem milites dictum Bonif. in supremo die vitæ suæ hæreticum decessisse, Deum, Sanctos, & B. Virginem blasphematum. Quare præmissis nonobstantibus, testes sunt contra eum recipiendi, vt per ipsos milites est petitum.

Ad nonum articulum dicunt dicti milites, dictum Bonifacium tam in vita quam post mortem super hæresi, cæter ssque contra eum obiectis, suisse & esse grauiter dissamatum, & licèt dissamatus non suisset, cum sit nihilominus, testes sint recipiendi, maximè super hæresi, in qua iura mandant iuuari etiam contra non informatos, de qua celeriter potest per testes constare, & propter scandalum.

Ad decimum articulum dicunt dicti milites, quòd ad pænam talionis inscriptio, vel alia similis solemnitas in hæresis crimine locum non habet.

Ad x1. articulum dicunt dicti milites se paratos, cùm V. Sa recipiet testes prædictos, tradere capitula super quibus Sa V. recipiet ipsos testes, & nedum super hæres, sed etiam super eius Bonif. sceleribus, iniquitatibus & per uersis actibus & operibus ipsius, testes intendunt producere iidem milites, ad detegendu per eius fructus iuxta doctrinam Domini, quòd per ostiu non intrauerit, & in adminiculu probationis hæresis, & ad probandum pertinaciam & incorrigibilitate eius dem. Ad duodecimum articulum dicunt dicti milites quòd contenta in co de iure non procedunt, cùm vbi periculum imminet testibus, si eorum nomina ederentur, licèt producantur contra eum qui viuit & se potest desendere in casu hæresis,

non procedunt, cum voi periculum imminet testibus, il corum nomina ederentur, licet producantur contra eum qui viuit & se potest desendere in casu hæresis, nomina testium sibi edenda non sunt; multò minùs ergo essent edenda ei qui mortuum desenderet in casu hæresis, vbi idem periculum immineret. Esto quòd se offerret desesor legitimus, cùm etiam nullus appareat in proposito, vt est dictu, ést que manisestum in casu nostro periculum testibus si coru nomina ederentur.

Ad tredecimum articulum apparet ex præmississuprà in simili casuresponsis, quòd Sanctitatem vestram mouere non debeant in eo contenta.

Ad ea verò quæ concludunt prædicti qui se dictæ desensioni offerunt, & se probaturos prætendunt, dicunt dicti milites quòd vestra Sanctitas non debet cos vllatenus admittere, sed prorsus repellere, cum nullam causam legitimam ostendant, propter quam debeant ad dictam desensionem admitti.

Item proponunt dicti milites, præmissos qui se defensioni dicti Bonifacij, seu eius memoriæ offerunt ad defensionem huiusmodi, seu ad aliqua contingentia

Hbb

vel tangentia causam huiusmodi, nullatenus admittendos: Sed prorsus quoad omnia repellendos rationibus quæ sequuntur, immò potius tanquam fautores hæresis damnandos, vnà cum Bonifacio suprà dicto, seu eius memoria.

Primò, quia si desensores huiusmodi admitterentur, sententia haberet in eorum personis serri, & executio sententiæ; quod est impossibile, nec qualitas

causæ huiusmodi hoc patitur.

Item si ad desensionem prædictam admitterentur, haberent præstare cautionem de tuto, & iudicatum solui, quæ cautio est impossibilis iuxta conditionem.

negotij supradicti.

Item prædictiquise ad dictam defensionem offerunt, sunt & fuerunt hæresis dicti Bonifacij maniseste fautores tribus modis. Primò, quia scienter impediunt contra Deu & iustitiam manifeste, tam ipsi quam illi, qui cos ad hæc agenda submittunt, & supponunt, & impediunt totis viribus & conatibus suis inquisitioné veritatis hæresis Bonifacij suprà dicti. Secundò, quia sucatis coloribus & verbosis laudibus, & falsis commendationibus dicti Bonifacij manifeste fauent hæresi di-Eti Bonifacij, & eam fouent, nedum enim facto sed verbo tali modo fauetur. Tertiò, quia literas Apostolicas falsas, & sicut falsas nuper per Apostolicam Sedem publice damnatas, & combustas, quæ fauendo dicto Bonifacio & eius hæresi machinatæ fuerant & fabricatæ, manifestè contra Deum, contra sidem Catholicam, ac contra personam Beatitudinis vestræ, ac in præiudicium veritatis & causæ sidei supradicta iam contra Bonifaciu dum viuebatassumpta, ij qui submittunt pradictos qui se dictæ defensioni offerunt, fabricarunt, machinarunt, seu fabricari & machinari fecerunt; Et tamipli quam prædicti qui se dictæ defensioni offerunt, dictas faisas literas penes se habuerunt, tenuerunt, & fraudulenter celaucrunt, & eis ad impediendum negotium fidei supradictum vti voluerunt, conati suerunt, tentauerunt, nec per cosstetit quominus consummauerint vsum ipsum, & impediuerint fidei negotium supradictum. Ex quibus causis nedum excommunicationis sententiam incurrerunt, quinimo fautoriæ hæresis, læsæ maiestatis, ac falsi grauia crimina commiserunt, & in Inquisitione per Sanctitatem vestram facta in Concilio solemniter coram Notariis publicis dictas fautoriam & falsitates aperte confessi fuerint coram vobis, vt patet per publica instrumenta, propter que nedu à dicta defensione vipote falsi præuaricatores veritatis, calumniosi, suspecti, ac hæresis manifesti fautores sunt repellendi, sed vnà cum dicto Bonifacio, & eius memoria damnandi & puniendi, & ab omni statu deponendi & deiiciendi, immo à iure depositi & denuntiandi: qua sieri per vestram Sanctitatem petunt, postulant, vel in scriptis protestantur præsentibus, & requirunt milites supradicti, & eorum quilibet, quorum interest hoc sieri, cum præmissa scelera commissa sint in corum præiudicium manifestum, & contra cos qui negotium sidei supradictum contra Bonif. viuente assumpserunt, & eo viuente & post mortem eius pro posse suo prosequuti suerunt, & prosequi sunt parati. Et dignetur attendere Sin V. quod non sine periculo vestri status obmitteretis punire in ipsis fautoriam prædictam, cum certa fuit pœna obmittétis punire hæresim vel fautoriam precipuè in iudicio confessatam: ad quam punitionem petunt cum instatia & iudicialiter quòd San-Citas vestra procedat, ne tam causæ Dei quam vestræ Sanctitatis statui, & aliorum in prædictis interesse prejudicium siat & periculum generetur. Super quo de iure suo & interesse petitionis huiusmodi in iis scriptis solemniter protestantur. Ex præmissis igitur & aliis rationibus atque causis, quas vestra Sactitas debet sup-

Ex pramissis igitur & aliis rationibus atque causis, quas vestra Sactitas debet supplere, concludunt dicti milites sead pramissorum prosecutionem legitimam admitti debere, & testes pradictos omnes, maximè senes, valitudinarios, & longo tempore absuturos debere recipi, prasertim ad probandum desensiones Guill. de Nogareto pradicti, dictos etiam qui se dicta desensioni dicti Bonisacii osserunt, penitus repellendos: & hac & alia proposita, petita, requisita, postulata, & supplicata per cos petunt protestantur requirut postulant & supplicant iidem mi-

lites, & quilibet eorumin solidum saluo sibi iure addendi, minuendi, mutandi, & emendandi, seu corrigendi, & alio quolibet iuris beneficio in omnibus & per omnia sibi saluo, non altringentes se ad probandum omnia præmissa & singula, sed solùm quæ suæ intentioni sufficiant de præmissis; addentes nihilominus in istis præparatoriis & præambulis nichilsieri vel quæri debere, per quod possit præiudicium sieri quæstioni principali & eius cognitioni, cum per ea quæ agentur in principali causa hæresis Bonifacij, apparebit an præfati G. & G. bono zelo & iustè, an per iniuriam & calumniosè mouerint huiusmodi quastionem; & per quastionem principalem quam mouet dictus G. de Nogar, contra processum dom. Benedicti P. defuncti Perusij facti contra dictum Guillelmum, & plures alios in processuipso expressos, in qua quæstione petitse ad cautelam & ex abundanti absolui, & alios qui eum secuti fuere, super sibi impositis in dicto processu dicti dom. Benedicti, apparebit, an dictus Guillel. bono zelo, & iustè, an ve inimicus ex odio processerie contra dictú Bonif. apud Anagniam. vnde modò in præiudicium huiusmodi quæstionis principalis nihil quærendum est, maximè cum & si essetinimicus, non repelleretur à prosecutione causæ sidei, vt est superius plenè tactum.

IN NOMINE Domini, Amen. Infrà scriptisunt articuli, quos G. de Nogar. & G. de Plasiano, illustris Regis Francia milites, & corum quilibet exhibent vobis Patri sanctissimo dom. Clementi Dei gratia summo Pontifici, ad probandum quonda Bonif. dictum Papam octauum fuisse hareticum, antequa tenuerit Papatum & polt, ipsumq; existente hareticum, Papatu contra iura, & sanctiones canonicas occupasse, & eum hareticu decessisse, ad coadiuuadum insuper probationem eandem per adminicula facti, verborum & iuris.

Inprimis intendunt probare, dictum Bonifacium fuisse hæreticum an-

tequam teneret Papatum.

Item quòd dictus Bonifacius fuit hæreticus, postquam tenuit dictum Papatum. Item quòd dictus Bonifacius decessit hæreticus.

Item quòd iple Bonif. pluries, & pluribus & diuersis téporibus plures hære-

ses dogmatizauit contra sidem Catholică, & ad subuersione sidei supradicta. Item quòd ipse Bonif. asserebat trinitatem personarum in Deo non esse.

Item intendunt probare, quòd ipse Bonifacius asserebat hunc mundum quoad sui creationem non habuisse principium, nec ctiam sinem habiturum.

Item intendunt probare quò dipse Bonifacius asserebat animas hominum Christianoru decedentium, vitam æternam non posse consequi, & quò danima hominis cu corpore moriebatur, sicut est in canibus & aliis animalibus.

Item quòd ipse Bonifacius dicebat & asserebat resurrectionem mor-

tuorum esse non posse.

Item intendunt probare quòd ipse Bonifacius dicebat & asserbat ex-

pressè Incarnationem Domini nostri Iesu Christi non fuisse.

Item intendunt probare quòd ipse Bonifacius expresse dicebat & asserebat, Virginem Iesum Christum nullatenus peperisse, nec parere potuisse.

Item intendunt probare quòd ipse Bonifacius expresse dicebat & asserebat, peccatorum remissionem non sieri in quantum cunque Catholicis per Ponitentia Sacramentum.

Item quòd ipse Bonifacius dicebat & asserebat expresse carnalis matrimonij Sacramentum non esse inter coniuges. Item quòd plura matrimonia contracta legitime de facto dissoluit sine causa iusta, per quod est verisimile quòd ipse Bonifacius non crederet Matrimonij Sacramentum.

Item intendunt probare quòd dictus Bonifacius constanter dicebat & asserbat, homines mulieres coiugatas vel non coniugatas, vel masculos carnaliter cognoscere, peccatum non esse, sed quicquid homini placebat licere.

Hhhij

Item intendunt probare, quòd dictus Bonifacius dæmones inuocabat, & eis loquebatur, thurificabat, & immolabat eisdem.

Item intendunt probare quòd dictus Bonifacius dæmonem inclusum

in anulo habebat & secum tenebat.

Item intendunt probare quòd dictus Bonifacius idolum secum, scili-

cet in domo, habebat, & tenebat, & illud adorabat.

Item intendunt probare quòd dictus Bonifacius affirmabat simoniam in Papa maximè peccatum non esse, nec Papam posse committere simoniam.

Item intendunt probate quòd dictus Bonifacius dicebat & asserebat expresse nouum & vetus Testamentum, Leges à Deo datas non fuisse, sed quòd erant hominum adinuentiones, nec ipsas Leges, sicut & lex Mahometi, continere veritatem ad animarum salutem, sed hoc solummodo vtilitatis habere, vt per eas informarentur homines ad viuendum pacifice in hoc mundo.

Item probare intendunt quòd dictus Bonifacius dicebat & dogmatizabat, quòd eleemosynæ, oblationes, orationes, ieiunia, & alia bona, quæ fignt in Ecclesia, non prosunt viuis, quia Deus, vt ipse dicebat, aliquorum precibus non mutatur; nec mortuis, cum nulla alia sit vita, nissista præsens: sed dicebat Clericos talia valere & prodesse assere, vt sagaci ingenio extorquerent pecuniam, & alias oblationes à laicis.

Îtem probare intendunt quòd dictus Bonifacius in mortis periculo constitutus contempsit recipere Ecclesiastica sacramenta, sed potius blasphe-

mabat lesum Christum, & beatam Mariam matrem eius.

Item probate intendunt quòd dictus Bonifacius, propter eius austeritatem pro iis obiectores cùm adire timerent, super hæresi & ingressu illegitimo per solennes personas obiectores Parisius coram Rege Francorum, Præsatis, Baronibus, & aliis personis eminentibus quamplurimis, ad generalis iudicis Concilium prouocatus, petitum per obiectores ad hoc conuocari generale Concilium, certus de iis conuocare renuit & recusauit: per quod intendunt dicti milites dictum Bonifacium contumacem & subterfugum suisse iudicis, & in desectu purgationis debitæ & haberi debere pro hæretico.

Item quòd dictus Bonifacius fuit de præmissis omnibus & singulis, antequam teneret Papatum & post, apud bonos & graues orthodoxos, side-

les & Christianos grauiter diffamatus.

Item intendunt probare quòd quondam sanctæ memoriæ dominus Celestinus Papa quintus suit summus Pontifex, & verus Papa Romanus, & hoc est notorium.

Item quòd ipse dominus Celestinus suit in possessione summi Pontificatus & Papatus Romani, & sanctam Romanam Ecclesiam gubernauit & rexit, vt summus Pontifex, verus & legitimus Papa Romanus.

Item quòd dictus Bonifacius dicto domino Celestino viuente publice & notorie Papatum Roman. Ecclesiæ, & summum Pontificium de sacto

assumpsit.

Item quòd tam ipse Bonifacius, quàm dominus Girardus tunc Episcopus Sabinen. dolo & fraude induxerunt, & seduxerunt dictum dominum Celestinum ad statuendum quòd Papæ liceat renuntiare Papatui, & ad renuntiandum de sacto Papatui, vt ipse Bonifacius Papatum sibi assumeret, sicut & postmodum assumpsit.

Item probare intendunt quod dictus Bonifacius priùs super eo quod

non habuisset, nec habere potuisset ingressum legitimum, dicto Celestino viuente, vtroque Papa existente, constitutione prædicta vt Papæ renuntiare liceat, & renuntiatione prædicta per errorem iuris & sacti dicti domini Celestini sactis nonobstantibus, ac subsequenter quòd dictus Bonisacius esset hæreticus, schismaticus suit per reuerendos Patres Cardinales de Columna delatus, & ad iudicium generalis Concilij prouocatus, ipsumque Concilium petitum certus de iis conuocare renuit, & prouocatus contra eos processit, & eos & eorum domum & progeniem damnauit. Ex quibus dicti milites intendunt, eum pro apostatico manisesso habendum, & de iure habitum extunc, ac etiam pro hæretico & schismatico habitum & habendum.

Item quòd dictus Bonifacius tenebat & asserebat, quòd virtute aliquorum verborum substantia panis & vini non poterat conuerti in corpus Christi & sanguinem: Et quòd dicere vel assere; quòd dicta conuersio posser sieri in corpus & sanguinem Christi, erat falsum.

Item ad iuuandum probationem hæresis, & probandum fautoriam ipsius, proponunt & probase intendunt milites suprà dicti, quòd dictus Bo-

nifacius fouebat hæreticos, & credentes & fautores eorum.

Item quòd impediebat interdum Inquisitores hæreticæ prauitatis, ne procederent contra hæreticos, vel fautores corum, vel de hæresi suspectos, vt ex suo ossicio tenebantur, fauendo dictis hæreticis credentibus vel fautoribus corundem.

Item quòd idem Bonifacius scienter recepit munera ab hæreticis credentibus, & fautoribus eorum, cis fauendo.

Item quòd de prædictis omnibus & singulis suit ipse Bonifacius apud bonos, & graues, sideles & Catholicos grauiter dissamatus, antequam teneret dictum Papatum quoad ea quæ illud tempus præcesserant, & post de omnibus dum vixit, & adhuc est. Quare petunt dicti milites testes in-

terrogari de fama singulatim super singulis articulis.

Hos articulos dant & exhibent milites suprà dicti & eorum quilibet in solidum, protestantes quòd eis liceat dictos articulos declarare, corrigere & emendare, diuidere & coniungere, negatiuos iuris in assirmatiuos & sacti resoluere, vel econtrà, & alios addere, alios insuper de nouo dare; non astringentes se ad omnia & singula prædicta probanda, sedad ea tantum quæ ad declarandum dictum Bonifacium ad Ecclesiæ regimen per ostium, vel legitime non intrasse, ad dicti Bonifacij insuper & eius memoriæ damnationem eis sussiciant de prædictis.

Item hos articulos dant & exhibent dicti milites & eorum quilibet, nedum ad probandum intentionem suam in causa sidei contra Bonisacium memoratum, sed ad probandum & iuuandum intentionem suam, vt processus per dominum Benedictum Papam proxime defunctum contra dictum Guillelmum de Nogareto, & alios in ipso processu expressos apud Perusium factos, in præiudicium dictæ causæ sidei. Et specialiter idem Guillelmus de Nogareto hos articulos dat & exhibet, & quatenus idem processus in præiudicium ipsius Guillelmi de Nogareto & aliorum, de quibus sit mentio in processu prædicto, vergit, cassus & irritus nuntietur, & quatenus de facto processi ad irritum reuocetur: & quòd idem Guillelmus de Nogareto cum aliis qui cum secuti sunt apud Anagniam, super sibi impositis per dictum dominum Benedictum innocentes & inculpabiles sententialiter declarentur.

Petunt igitur, postulant & requirunt dicti milites, testes præsentes in Hhh iii

Curia recipi, & examinari super præmissis articulis per Sanctitatem vestram, & committi personis idoneis receptionem testium absentium, qui com-

modè venire non possunt.

Item petunt, postulant & requirunt per Sanctitatem vestram testes deposituros super præmissis articulis, & aliis quos ad fundandum & iuuandum intentionem suam super præmissis iidem milites, & specialiter dictus
Guillelmus de Nogareto prose, & aliis qui eum secuti suerunt apud Anagniam, dare intendunt, cogi & compelli dicere veritatem, & de sufficienti
securitate prouideri, propter potentiam eorum qui fauent statui dicti Bonifacij, ne damnetur testibus omnibus, qui super præmissis vel ea tangentibus deposituri sunt.

Articuli præcedentes fuerunt traditi domino Papæ, cum cœpit testes recipere, sed volunt dicti milites quòd ponantur per ordinem in actis.

IN NOMINE Domini nostri Icsu Christi, Amen. Cùm iuxta doctrinam Euangelicam, per fructus scilicet, essectus, actus, verba & opera eius qui regimen suscepti Ecclesia, clarè probetur, & cognoscatur an sit Pastor, vel sit sur vel latro, an insuper quid sit hareticus, vel Catholicus, ad probandum, detegendum ac lucidandum, iuxta doctrinam huiusmodi, quòd Bonifacius nominatus Papa octauus, per ostium ad regimen Ecclesia non intrauerit, sed aliunde: ad probandum insuper eius haresim, & ad iuuandum etiam probationem ingressus illegitimi & haresiseiusdem, per indicia perspicua eius actuum, verborum & operum, Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano milites excellentissimi Principis domini Regis Francia; ad ostendendum insuper, lucidandum & iuuandum intentionem suam super omnibus & singulis per se coram Sanctitate vestra propositis in hac causa: proponunt, & probare intendunt, dant & exhibent vobis Patri sanctissimo domino Clementi Dei gratia summo Pontifici, iuris & facti articulos insta scriptos.

Item dictus Guillelmus de Nogareto eosdem articulos infràscriptosnedum ad dictum finem proponit, probare intendit, dat & exhibet, sed insuper ad defensionem suam, & illorum qui secuti suere ipsum apud Anagniam, & oltendunt innocentiam suam, & illorum qui eum secuti fuere, super sibi impositis per dominum Benedictum Papam prædecessorem vestrum in processu contra eum Perusij publicato. Quem processum idem Guillelmus petit, postulat & requirit cassum & irritum nuntiari, & quatenus de facto processit, ad irritum reuocari, tanquam contra veritatem, contra omnemiustitiam, ac inciuiliter attentatum, salua Sedis Apostolica reuerentia; & se, præfatósque qui ad infra scripta ipsum Guillelmum secuti fuere, super sibi per dictum dominum Benedictum impositis, per vestram Beatitudinem diffinitiue innocentes & inculpabiles declarari, & ex abundanti & ad cautelam liberari & absolui; & ad hunc cundem sinem dictus Guillelmus de Nogareto proponit, & probare intendit, dat & exhibet articulos per eum & dominum Guillelmum de Plasiano aliàs propositos, datos & exhibitos Sanctitati vestræ, ad ostendendum & probandum quòd dictus Bonifacius per ostium non intrauerit, & eum fuisse hæreticum, & hæreticum decessisse. Proponens idem Guillelmus de Nogareto, probare intendens omnia & singula in dictisarticulis contenta ad finem suprà contențum.

Inprimis, quòd dictus Bonifacius in sui corporis sanitate existens antequam teneret dictum Papatum, & post, in Quadragesima & vigiliis se-storum Beatæ Virginis & Apostolorum, in iciuniis quatuor temporum, &

aliis ieiuniis, que per Ecclesiam indicuntur, comedebat carnes, seruitores suos, ac interdum alios sanos & fortes & sanorum hominum actus exercentes comedere inducebat, & aliquando compellebat per minas & terrores, comminando grauiter nolentibus comedere vt ipse comedebat.

Item quòd cùm propter deuotionem Beatæ Virginis per anni circulum singulis septimanis die qua vel simili fuit sestum eius anni Annuntiationis Beatæ Virginis, ac die Martis, vel die aliqua septimanæ, quamplures homines ieiunent, taléque ieiunium valde inter quamplures homines frequentetur, dictus Bonifacius reprehendebat homines id ieiunium sacientes, maxime seruitores suos, & familiam, & eos excommunicatos esse dicebat, & eis minabatur grauiter si amplius secissent ieiunium suprà dictum.

Item quòd in Camera sua vel aliàs in domo cum familia & seruitoribus suis existens, cùm audiebat Beatam Virginem nominari, subsannabat & maledicebat, & eam asinam appellabat, & eam nunquam matrem suisse Filij Dei dicebat.

Item quò didem Bonifacius cum audiebat sieri mentionem de vita æterna, cum erat samiliariter in domo sua cum samilia & seruitoribus suis, dicebat quò dum tamen ipse Bonifacius haberet & saceret quod volebat in hoc mundo, saceret sibi Deus vt peius posset in altero: quia non esset nec esse potuisset mundus alius, nisi iste. & stultos dicebat illos qui mundum istum qui est aliquid, dimitterent propter mundum alium qui nichil erat, vt dicebat.

Item quòd contenta in tribus præcedentibus articulis idem Bonifacius asserbat, & dicebat quamplures de sibi seruientibus & plures extraneos.

Item intendunt probare dicti milites, quòd dictus Bonifacius dum celebrabantur diuina officia, corpori Domini nostri Iesu Christi etiam cum elcuabatur in missa, parum aut nihil reuerentiæ faciebat, per quod videbatur quòd non credebat huiusmodi Sacramentum.

Item quòd dictus Bonifacius dum in sua persona missam celebrabat, cum erat in secreto missa, magna deuotionis signa quandoque simulabat, interdum lugendo, aspirando, & cum verba alia qua antè proximè dicuntur diceret & pronuntiaret clarè, quòd intelligebantur & intelligi poterant à ministris circumstantibus, verba tamen canonis, quibus mediantibus conficitur corpus Christi, obmittebat pronuntiare, quòd possent audiri vel intelligi ab eis qui sibi in co ministerio assistebant, quin potius co tempore quo debuisset verba illa proferre, os & labia prorsus clausa tenebat, & immediatè hostiam eleuabat, per quod prasumitur quòd verba illa per qua corpus Christi conficitur, penitus obmittebat, & quòd non credebat huiusmodi Sacramentum.

Item quòd dictus Bonifacius post cibum & potum sumptum cadem die missam celebrabat.

Item quòd dictus Bonifacius antequam esset Notarius Romanæ Curiæ, & pòst factus Notarius, & pòst factus Cardinalis, & postea, cùm Papatum tenuit, suit & erat superbus & elatus, & pro superbo & elato, & quòd esset sine caritate, quòd scilicet neminem diligeret, nisi pro vtilitate sua, vel illos de carne sua, communiter habebatur.

Item quòd dictus Bonifacius erat seuerus, crudelis, sine mansuetudine, sine misericordia communiter in omnibus factis suis, & pro tali communiter habebatur.

Irem quòd dictus Bonifacius erat vanz gloriz cupidus dando sibi mun-

danam gloriam, vltra omnes qui in officiis vel dignitatibus, quas ipse te-

nuit, temporibus vestris fuerunt.

Item quòd dictus Bonifacius in vtroque seu quolibet temporum prædictorum turpiloquia, sudos taxillorum, & maledictos frequentabat, contra Deum & Ecclesiasticam honestatem.

Item quòd dictis temporibus dictus Bonifacius scurrilitates & vanilo-

quia frequentabat.

Item quòd dictus Bonifacius communiter reputabatur baractator, frau-

dator, & deceptor.

Item quòd dictus Bonifacius meretricia exercebat, atque se luxuriis, & quod est nefandius, pesti sodomitica conferebat, & ea scelera damnata inuerecunde ac nequiter frequentabat antequam teneret dictum Papatum, & post.

Item quòd dictus Bonifacius antequam teneret dictum Papatum, & pòst, plures homines nequiter & sine iusta causa fecit intersici, & homi-

cidia plura committi.

Item quòd dictus Bonifacius sanctum virum Christum Domini, scilicet dominum Celestinum Papam crudeliter cepit seu capi secit, & diu in castro Fumonis captum tenuit in strictissimo carcere, in quo niss miraculose diu viuere non potuisset, & sinaliter mala morte ibidem crudeliter perimi secit eundem.

Item quòd in dicto carcere mori fecit, immò etiam interfici dictum do-

minum Celestinum.

Item quòd dictus Bonifacius erat litigiosus & contentiosus.

Item quòd dictus Bonifacius erat Ecclesiarum & Ecclesiasticarum personarum oppressor.

Item quòd fœdera, pactiones, & conuentiones quas promisit se com-

plere & seruare, facile & sine iusta causa rumpebat.

Item quòd dictus Bonifacius Romanis, Campanis, & aliis pluribus Nobilibus terras & castra sua per sui potentiam abstulit & extorsit, aliquibus nichilo dato, aliquibus aliquo dato, vt sibi placebat, qui dolentes & inuiti id recipiebant timore peius habendi, & ad peius vitandum.

Item quòd omnes illas terras & castra, quas sicut per suam austeritatem & potentiam extorquebat, totum dabat sœtidæ carni suæ, videlicet

nepotibus suis.

Item quòd ipse, nepotésquesui ex pauperibus & insimis parentibus & paupere genere nati suerunt, nec secundum sui naturam digni tantis & talibus castris & bonis; per quod apparet eum oblitum Dei creatoris sui.

Item quòd dictis suis nepotibus & Prælatos qui promouebantur vel negotiabantur in Curia, magnis donis & magnis seruitiis & pretiosis ministrari faciebat, non aliàs cos expediendo quousque dictis nepotibus se-cerant seruitia prædicta.

Item quòd per potentiam status sui, ac pro pecuniis quas mutuauit Regi Siciliæ, qui indigebat pro guerra Siciliæ, magnas terras & castra & iocalia innumera turpiter ab ipso Rege pro nepotibus suis habuit, & eis per dictum Regem secit donari, contra morem & Ecclesiæhonestatem, ac etiam aspirabat ad plura turpiter ab ipso Rege suis nepotibus accipienda.

Item quòd cùm nobilis mulier ... Comitissa nupsisset cum nepote di-Eti Bonifacij, per austeritatem & potentiam ipsius Bonifacij inducta, ac simul aliquo tempore iidem coniuges habitassent, dictus Bonifacius sine iusta causa dictum matrimonium separauit, ac dictam nobilem incarcerauit, & captam tenuit, quousque per sui violentiam & potentiam, dictam terram eius & Comitatum habuit pro domo nequam dictorum nepotum suorum.

Item quòd dictus Bonifacius plura legitima matrimonia legitime contracta, plura insuper matrimonia huiusmodi carnali copula consummata de sacto separauit, & aliquotiens licentiam dedit talibus coniugibus separatis aliis personis nubendi.

Item quòd dictus Bonifacius pro ditandis suis nepotibus & aliis personis, quas carnaliter diligebat, destituit prorsus aliquas Abbatias, quibus obseruabatur obseruantia regularis; aliquas verò Abbatias, & alias Eccle-

sias suis hereditatibus & possessionibus spoliauit.

Item quòd dictus Bonifacius quandam Abbatiam Canonicorum Regularium sitam in dioces. Lingonien, in qua regularis observantia & hospitalitas tenebatur, & cultus divinus religiosè siebat, tradidit cum omnibus hereditatibus, possessionibus, redditibus, & iuribus ipsius Ecclesiæ, Templariis, & magnam per hoc pecuniam habuit ab eisdem, ex quo pij actus prædicti penitus perierunt & perditi sunt.

Item quòd dictus Bonifacius fuit homo antequam teneret Papatum, & postquam tenuit ipsum Papatum, maxime ad maledictionem positus, sine iusta causa personis cuiuscunque status, & in maledicendo quibuslibet co-

nabatur & gloriabatur.

Item quòd dictus Bonifacius fuit homo turpis lucri cupidus, antequam

teneret dictum Papatum, & post.

Item quòd dictus Bonifacius extorquebat pecunias, vasa aurea, argentea, & alias res diuersas, modis pluribus & diuersis illicitis, à laicis & clericis, ac personis Ecclesiasticis, nunc minis, nunc terroribus, nunc aliis modis diuersis, & sic congregabat magnos thesauros, ac diuitias temporales.

Item quòd dictus Bonifacius vocabat ad se, seu vocari faciebat nunc Prælatos, nunc personas Ecclesiasticas alias, & imponendo eis crimina cum venerant, blasphemabat & vituperabat, & eis tanquam ei certos desectus, scelera & crimina imponebat, & postmodum acceptis ab eis pecuniis, aut rebus aliis pretiosis, eos in immensum laudibus commendabat, & commendatos abire sinebat.

Item quòd cùm Prælatos regni Franciæ semel ad suam præsentiam vocasset, & plures ex eis venissent propter obedientiam & reuerentiam Ecclesiæ Romanæ, antequam eos qui venerant abire permitteret de Curia,
magnas & graues pecunias exegit ab eis, & subsequenter in consistorio
constitutus eis exposuit qualiterà dictis Præsatis magnas pecunias exegerat, & quòd eorum aduentus sibi valuerat tantum ac tantum, ac docebat
reuerendos patres Cardinales ibi præsentes, quòd cùm co mortuo iidem
Cardinales successivà ad statum suum venissent & indigerent pecuniam,
quòd vocarent Præsatos Regis Franciæ, qui sunt diuites, & per modum
per quem ipse habuerat, haberent copiosas pecunias ab eisdem.

Item quòd dictus Bonifacius erat simoniacus detestabilis, & de hoc gra-

uissime distamatus.

Item quòd dictus Bonifacius electis ad Ecclesias in concordia, vel manifestum ius, vel dubium in sua electione habentibus, cum pro confirmatione vel expeditione sua veniebant ad eum, defectus vel crimina, vel alia impedimenta imponebat, ac diuersis blasphemiis & iniuriis cos malè tractabat, ac terrebat eosdem modis diuersis, & postmodum acceptis ab

eis pecuniis, vel aliis magnis donis confirmabat, cos laudando & multi-

pliciter commendando.

Item quòd dictus Bonifacius electos in discordia in eadem Ecclesia, & interdum electos in concordia, nunc minis, nunc terroribus, nunc eis defectus vel crimina imponendo, ad renuntiandum iuri suo quod in electione habebant, inducebat: & postmodum acceptis magnis pecuniis, sine donis aliis, eis vel personis aliis prouidebat.

Item quòd idem Bonifacius Archiepiscopatus, Episcopatus, Abbatias,

dignitates, vel præbendas pro pecuniis concedebat.

Item quòd idem Bonifacius cum Ecclesis Cathedralibus prouidebat de Prælatis, licèt non essent Ecclesiæ Romanæ immediatè subiectæ: iidem Prælati de quibus prouidebat, erant præsentes in Curia, & faciebat cos iurare quòd annis singulis quandiu viuerent, limina visitarent beatorum Apostolorum Petri & Pauli; & postmodum, acceptis ab eis magnis pecuniis siue rebus aliis pretiosis, relaxabat huiusmodi iuramentum.

Item quòd dispensationibus personis Ecclesiasticis concedendis cum indigebant, ac laicis gratia matrimoniorum, vel ex causis aliis, pecunias exigebat, aliàs videlicet cas nullatenus concessurus, licèt interdum ex iusta causa, interdum ex iniusta, dispensationes huiusmodi peterentur.

Item quòd super præmissis fuit monitus, & incorrigibilis, & pertinax, tanquam positus in profundo malorum, perseuerans in eis quandiu potuit.

Item quòd ex eo quòd erat infamatus de hæresi, ac ingressu illegitimo, ex mala insuper fama sua, malisactibus, gestis, & exemplis scandalizauit, & adhuc scandalizat defunctus & eius memoria quamplurimos sideles & Catholicos, & graucs personas quamplurimas.

Item quòd dictus Bonifacius ex sua mala sama, & malis eius gestis seu actibus, & malis exemplis scandalizauit, nedum Romanam Ecclesiam, sed partes vicinas, & alias remotas, ac etiam communiter Dei Ecclesiam.

Item probare intendunt milites supradicti & corum quilibet ad sinemad quem intendunt, quòd dictus Bonifacius scandalizauit & scandalizabat Romanam Ecclesiam, ac etiam generalem seu vniuersalem in suis partibus pluribus & diuersis, vt per scandala, turbationes & concussiones regnorum, Ecclesiarum diuersarum, patriarum, & gentium, cum austeritate dominando subuerteret pro sua voluntate sidem Catholicam, & lumen sidei Catholicae captiuaret; quod suum dolosum propositum ex præcedentibus tactis superius & ex sequentibus potest colligi, ac luce clarius apparere.

Item quòd dictus Bonifacius pluries, cùm sibi à venerabilibus Cardinalibus vel personis aliis dicebatur quòd sibi caueret à scandalo, idem constanter dicebat non esse ci curæ de scandalis, necesse enim erat vt venirent scandala, & pluries asserebat non curare de scandalis, licèt grauibus & periculosis, dum tamen ipse velle suum compleret.

Item quòd dictus Bonifacius pacem odiebat & persequebatur, & dis-

cordias seminabat frequenter.

Item quòd dictus Bonifacius dicebat & asserebat quòd Papa non bene poterat dominari, nisi per diuisiones & discordias, tam in sacro Collegio Romanæ Ecclesiæ, quàm alibi inter Reges, regna, patrias atque gentes.

Item quòd dictus Bonifacius quamplures Romanos, Campanos, & alios sibi vicinos, multipliciter conterebat per discordias, & aliis multis modis.

Item quòd dictus Bonifacius quasi in primordio sui temporis postquam tenuit Papatum, incepit à scandalis, & Columnenses Cardinales in Ec.

clesia Dei, sicut duo candelabra, præfulgentes, cum domo corum & progenie damnauit, ex eo quòd dicti Cardinales zelo sidei ac desensionis vnitatis Ecclesiæ cum solemniter & publicè, & ex causis veris & legitimis detulerant nonintrasse legitimè ad Ecclesiæ regimen, Celestino vero Papa viuente, & cum super hoc solemniter & publicè canonicè & legitimè prouocauerant ad iudicium Concilij, generalis, quod ipse contumaciter contempsit & recusauit.

Item quòd dictus Bonifacius quasi in primordio sui temporis postquam tenuit Papatum, cogitans atque videns Regem & regnum Franciæ magnum sidei Catholicæ sirmamentum inter cætera regna mundi, sidei lumen ibidem valde vigere, dolosè concepit, vt ex perspicuis indiciis euidenter apparet, concutere ac destruere regnum ipsum, congregatis tamen priùs magnis pecuniis ex ipso regno & aliis regnis & patriis, quibus mediantibus posset dolosum suum propositum complere: vt concussis tantis columnis Ecclesiæ Dei, vt sunt Rex & regnum Franciæ, posset lumen sidei faciliùs extinguere, sidémque Catholicam subuertere in patriis aliis, atque regnis, & in fortisicationem suæ hæresis, & vt resugeret iudicium de hæresi & illegitimo ingressu suis, quod timebat propter potentiam Regis prædicti.

Item intendunt probare quòd dictus Bonifacius ad subuertendum seu ad debilitandum sidem Catholicam, similiter concepit suo doloso proposito subuertere, atque destruere Prædicatorum & Minorum ordines, per quos sides Catholica terrarum vbique prædicatur & souetur: vt concussis columnis ipsis posset ad ruinam ducere vel subuersionem faciliùs sidem

ipfam.

Item probare intendunt quòd quasi in primordiis temporis sui postquam tenuit dictum Papatum frequenter dixit & asseruit se nihil tantum desiderare, sicut destruere dictos ordines ac regnum Franciæ, suum dolosum propositum euomendo: cum tamenà Rege vel à regno Franciæ nunquam ossensus suisset, sed benesicia plurima antequam teneret Papatum, & post receperat ab eisdem: dictique ordines sunt notoriè perquam vtiles in Ecclesia sancta Dei. Hoc faciebat in fortisicationem suæ hæresis, & vt resugeret iudicium de hæresi & illegitimo ingressu suis, quod timebat propter potentiam Regis prædicti.

Item probare intendunt quòd præfatus Bonifacius sinc iusta causa procurauit ad concussionem dictorum Regis & regni guerras eis sieri per Anglicos & Flandrenses, & alios regno prædicto vicinos, in sortificationem suæ hæresis, & vt resugeret iudicium de hæresi, & illegitimo ingressu suis,

quod timebat propter potentiam Regis prædicti.

Item quòd cùm guerra grauiter inualuisset inter Regem Franciæ ex vna parte, & Regem Angliæ proximè defunctum ex altera: dictus Bonifacius compromissum partium vt persona priuata in se recepit, ad tractandum & pacisicandum inter ipsos Reges, vt se falsò velle dicebat.

Item quòd pendente compromisso huiusmodi contra Deum & contra Ecclesia: honestatem per sui dolosas inductiones, pecuniarum auri & rerum pretiosarum magnas quantitates occasione negotij huiusmodi ab vtra-

que parte habuit & recepit.

Item quòd dictus Bonifacius cum in potestate sua esset pacem dare partibus, & inter vtrosque Reges & regna Franciæ & Angliæpacem sirmare, receptis dictis muneribus, seu exactis, maiora sperans ab essem recipere, quendam colorem pacis disposuit, non tamen in negotio tam graui tam periculoso, ex quo Dei Ecclesia turbabatur, sinem essicacem dedit, cum

Iii ij

posset; & hoc ex malitia ad suam hæresim celandam & cooperiendam, & vt iudicium resugeret, quod timebat super hæresi & illegitimo ingressu suis.

Item rebus sic manentibus in suspenso, demum Reges ipsisshe eo inter se conuenerunt & concordauerunt per se, seu gentes suas, super hoc plenam potestatem habentes, sinem ac pacem super guerras querelis & discordiis quæ vertebantur inter eos penitus statuentes.

Item quòd dictus Bonifacius audito & intellecto pacem huiusmodi concordatam inter Reges prædictos, cum si fuisset verus Pastor Catholicus gratias Deo reddere debuisset, ve vesanus insanuit, fremuit, suit turba-

tus, & doluit in immensum.

Item quòd ad turbandum pacem regni prædicti fel disciplinæ falsæ ipæ Iupus rapax agno Regis prædicto sub colore correctionis & acrimoniæ ministrauit, & Prælatos regni prædicti plures mouere nisus fuit per suos

nuntium seu nuntios ad discordiam inter ipsos & Regem.

Item quòd Rege Franciæ & regno in guerris ingruentibus constitutis, ac pro desensione regni ipsus ex salubri regimine Prælatorum, Magistrorum & Doctorum regni præsentia, consilio & auxilio notoriè indigerent: dictus Bonifacius cum Rege & regno prædictis, si verus & bonus Pater suisset, compati debuisset, nec assistionem assistionem assistionem insolitam, non necessariam, non vtilem, neque iustam Prælatorum, Magistrorum & Doctorum omnium generaliter dicti regni secit ad certum terminum per eum assignatum, in graue scandalum dicti regni, & ex malitia præconcepta, vt resugere posset iudicium de sua hæresi & illegitimo ingressu, quod timebat per potentiam Regis ipsius.

ltem quod cum propter scandalum huiusmodi conuenisset Parisius Prælatorum, Baronum, Collegiorum ac Vniuersitatum Ecclesia dicti regni, Rex cum eis humiliter & cum reuerentia Ecclesia Romana deliberationem habuit, vt exponerentur pericula dicti regni præsato Bonisacio, & requireret vt cessaret à scandalo supradicto, & reuocaret conuocationem

prædictam.

Item quòd iuxta deliberationem huiusmodi Prælati, Barones, Vniuer-sitates, & Collegia super ils requisierunt eundem per litteras & nuntios quos miserunt. qui Bonifacius crudeliter corum requisitionem renuitatque spreuit.

Item quòd dictus Bonifacius cum magnis iactationibus atque minis contra regnum prædictum, vt fortificaret se in sua hæresi, & iudicium resugeret, quod per Regis Franciæ potentiam timebat, recepit Prælatos, & alios qui venerunt ad eum ex causa conuocationis prædictæ, remunerationes magnas promittens eisdem. Sed Prælatos de Curia recedere non

permisit, nisi magnis pecuniis ab eis exactis.

Item licèt in regno Franciæ liberiùs ac pleniùs Ecclesia Romana à personis Ecclesiasticis & Clero honore ac reuerentia habeatur inter cætera regna mundi, licèt in co insuper Ecclesiæ iuribus fruantur Ecclesiastici, ac maiori gaudeant libertate per opem & operam Regis Franciæ, qui nunc est, & progenitorum suorum: dictus tamen Bonisacius terminos excedens Patrum sanctorum, qui vsque ad eius tempus præsuerant Ecclesiæ sanctæ Dei, quæstiones nouas insolitas, quæ cogitatæ nusquam aliàs suerant, graues & importabiles suscitauit Regi & regno præsictis, vt ex istis essugere posset iudicium de hæresi sua & illegitumo ingressu, quod potissimè per sidem, zelum & potentiam dicti Regis sieri timebat.

Item quòd dictus Bonifacius misstreuerendum patrem dominum Ioannem Monachi sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem, pro dictis quæstionum articulis Regi & regno mouendis, nouis, iniustis & insolitis, quas nulli alij patriæ vel regno mouebat, vt ex quæstionum ipsarum tenore colligitur: qui tenor post præsentes articulos inferius est insertus.

Item quòd expositis per dictum Cardinalem Regi Franciæ & suo Consilio prædictis quæstionum articulis, Rex deliberatione habita respondit super eis Cardinali prædicto cum mansuetudine & honore Romanæ Ecclesiæ, vt ex tenore responsionum, qui post dictos quæstionum articulos

inferius est insertus, liquidum est videre.

Item quòd dictus Rex prædictis scandalis nonobstantibus, omni mansuctudine & humilitate, in obedientia, reuerentia, & honore suæ matris
Romaĥæ Ecclesiæ persistit, & remansit, nec contra dictum Bonisacium
motum alicuius turbationis ostendit, licèt de tam effrenatis motibus Bonisacij ipse Rex & sui regnicolæ mirarentur: & propter denuntiationes
frequentes, & pulsationes Regi sactas, & eius regni magnis personis, &
pluries frequentatas iamdudum præteritis tunc temporibus, quòd dictus
Bonisacius esset hæreticus, & quòd per ostium non intrasset ad regimen
Ecclesiæ, multi sapientes cernentes prædicta scandala, & alios malos actus
Bonisacij suprà dicti, grauiter eum habent suspectum, maximè quia de
hæresi & dicto ingressu illegitimo erat dictus Bonisacius grauiter infamatus.

Item quòd præmissis nonobstantibus dicti Rex & sui regnicolæ cum humilitate ac mansuetudine tolerarunt Bonisacium suprà dictum, licèt frequenter prædictis temporibus idem Bonisacius constanter asserret suæ voluntatis esse quòd destrueret regnum ipsum, quod cogitabat in sidei detrimentum, & infortisicationem hæresis suæ, quousque per obiectores in Parlamento publico Parisius ad generalis Concilij iudicium prouocato super hæresi & illegitimo ingressu prædicto, Rex & Prælatiregni ipsius requisiti legitimè vi conuocationi Concilij darent opem & operam, ex sidei necessitate compussi consenserunt conuocationi dicti Concilij, vi sciretur veritas, & pro dicto Bonisacio si esse tinnocens, vel contra eum si foret culpabilis, sieret iustitia de prædictis.

Item quòd quicquid Rex & Prælati prædicti inibi fecerunt, hoc egerunt de Magistrorum & Theologorum vtriusque Iuris professorum, & aliorum virorum eminentium sanctæ conuersationis & vitæ, deliberato consilio, absque strepitu, absque commotione, non vt prouocati per scandala dicti Bonifacij, quæ regno mouebat, sed feruore Catholicæ sidei so-

lùm accenfi.

Item quòd dicti Rex & Prælati, dubitantes ne forte præfatus Bonifacius ad impediendum fidei negotium contra eum assumptum, ad processus temerarios vel alia illicita prorumperet contra regnum & Regem prædictos, & eis adhærentes, appellarunt solemniter & legitimè pro se & suis adhærentibus ad dictum generale Concilium conuocandum, & futurum Papam legitimum, & ad eorum quoslibet, ad quos poterant appellare: ne dictus Bonifacius quicquam attentaret contra eos, vel eorum adhærentes, occasione prædictorum, vel quod posset cedere in præiudicium vel impedimentum negotij sidei supradicti.

Item quòd appellationi prædictæ & aliis præmissis gestis per Regem & Prælatos præstatos zelosidei, deliberatóque consilio, adhæserunt Vniuersitas Magistrorum Bacalariorum & Scolarium Parissen. in Theolog. &

aliis facultatibus studentium Paris. Barones, Abbates, Capitula, Conuentus, Collegia, Vniuersitates, & Communitates dichi regni.

Item quòd quamplurimi alij Catholici Principes, Barones, Vniuersitates, & Communitates terrarum extra regnum Franciæ existentium, nec in aliquo ditioni Regis Franciæ subiecti, præfatæ appellationi, & aliis gestis per Regem & Prælatos prædictos, zelo sidei similiter adhæserunt.

Item quòd dictus Bonifacius certus de præmissis prouocatione & requisitione Concilij generalis super hæresi & certis propositis contra cum, in graue scandalum & infamiam dictorum Regis & regni falsò imposuit Regi prædicto, quòd per calumniam, seu malitiosè ipse Rex obiecerat eidem Bonifacio supradicto, & renuit conuocare Concilium generale, minasque graues intulit Regi & Prælatis prædictis ad terrendum eosdem, & impediendum negotium Christi præsatum, in contemptum ac præiudicium appellationis prædictæ, ac super iis parando soueam & laqueum contra eos in quos ipse incidit, constitutionem edidit & publicauit, quæ incipit: Nuper vulgariter rumor attulit apud Anagniam contra eos. subtersugiens iudicium generalis Concilij, atque impediens posse suo per quam constitutionem inter alia intendunt dicti milites quòd liquidè constat de subtersugio & contumacia manifestis Bonifacij supradicti in negotio sidei memorato.

Item quòd dictus Bonifacius fuerat iamdudum ante prædicta tempora, per plures annos, pluries & frequenter delatus per eminentes personas apud Regem Franciæ quòd esset hæreticus, & quòd per ostium ad Ecclesiæ regimen non intrasset, ipséque suerat pluries & frequenter per eminentes personas pulsatus, vt sicut columna sidei, sideique pugil, Catholicè occurreret, ad instar progenitorum suorum, tanto periculo Ecclesiæ sanctæ Dei. Sed idem Rex vt silius sanctæ matris Ecclesiæ pudoratus, moueri sicut constans persona nosuit, quousque palam & publicè dictus Bonifacius suit, vt dictum est, ad generalis Concilij iudicium prouocanus.

Item quòd dictus Bonifacius per inuocationes dæmonum, vel aliàs secreta Regis prædicti modis quibus poterat ruinabatur, & per sui astutiam quasi omnia Regis ipsius secreta sciebat, nec aliquid poteratei celari: vt etiam ipse idem Bonifacius constanter asseruit, & nuntiis Regis quando mittebantur ad eum, pluries est confessus.

Item quòd dictus Bonifacius sentiens sirmamentum Regis & regni prædictorum pro side Catholica, se etiam apud Regem prædictum pluries suisse deiatum, ad subuersionem sidei Christianæ cogitauit, & conatus suit, yt experientia sactorum eius docet magistra, consundere, ac ad turbationem & destructionem dictorum Regis & regni procedere, nedum yt dicti Rex & regnum non valerent pro sidei desensione contra eum assistere, sed yt dicto regno concusso, faciliùs regna, aliasque patrias posset concutere, ad sinem subuersionis sidei Christianæ; quod ex eius motibus atque gestis, claris indiciis, coniecturis atque præsumptionibus cuilibet intelligenti liquidum est videre.

Item quòd dictus Rex Franciæ est persona humilis & benigna, misericors & mansueta, colens & seruans pro posse suo iustitiam, & etiam seruare summè desiderans, persona timorata, apud Deum, & apud homines semper timens peccare in agendis, nisi cum deliberato consilio sapienter procederet in eisdem, vir honestus & continens; nec vnquam contrarium

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 439

fuit visum vel dictum de eo; vir magnæ religionis, & sidei ardore succensus, & vigens inter cæteras personas nobiles huius mundi, vir vacans diebus singulis orationi & diuinis officiis, vir magnæ & summæ patientiæ
atque modestiæ, nec vnquam ad vindictam inimicorum suorum guerras
mouit vel fouit, sed solum pro iustitiæ executione vel defensione necessaria regni sui.

Item quòd dictum regnum Franciæ viget in Prælatis, & abundat perfonis Ecclesiasticis, Doctoribus & Magistris Theolog. Iur. Canon. & Ciuil. & aliarum facultatum, Baronibus, nobilibus personis, clericis & laicis honestate morum & sidei ardore succensis; ibíque viget sides, religio, fapientia, iustitia, morum honestas inter cætera regna mundi.

Item quòd ex conditione personæ dicti Regis, ex conditione insuper dicti regni, & eius prædictorum incolarum, dicti regni Prælatorum, Baronum, clericorum & laicorum, ex conditione etiam dictæ Vniuersitatis Parisien. & totius Ecclesiæ Gallicanæ, populorum & Vniuersitatum Cleri & populi dicti regni, quorum sides, religio, iustitia, mores, & scientia illuminant orbem terrarum, manifestè patet clarissima coniectura, cos omnes zelo Dei & sidei dictum negotium assumpsisse, ad sinem vt sciretur veritas super obiectis contra dictum Bonifacium, & pro co & contra eum sieret iustitia super eis, maximè tantis adhærentibus cum eis concurrentibus extra regnum prædictum, tot etiam denuntiationibus & pulsationibus sactis Regi prædicto contra Bonifacium memoratum, prædictis temporibus, vt superiùs est præmissum; nec quisquam nisi sit fautor hæresis dicti Bonifacij, potest aliud coniecturari, vel in contrarium suspicari.

Item ex conditione dicti Bonifacij, eius vitæ turpitudine, atque malis operibus, ac contra eum super præmissis graui infamia, liquidum est videre cuique Catholico, dictum Bonifacium doloso proposito ad subuersionem sidei, & subtersugium, & impedimentum negotij sidei, ne posset contra eum procedi, præmissa scandala sucatis salsis coloribus contra Regem & regnum Franciæ nequissimè attentasse, maximè contra Regem & regnum prædictis concurrentibus contemptis, vt inferius continetur. & hoc in sidei detrimentum, & vt fortisicaretur in hæresi sua.

Item quòd dictus Bonifacius in graue scandalum & infamiam dictorum Regis & regni, ac in præiudicium ac contemptum appellationis præfatæ, postquam suit ad generale Concilium, vt supràtactum est, prouocatus, & legitime appellatum ab eo, singens discordiam este inter Ecclesiam Romanam, & Regem, cum nulla estet, nec sit, nec erit in suturum, Domino concedente, per modum constitutionis publicando suspendit potestatem creandi Magistros tam Theolog, ac Doctores tam Iuris Canonici quam Ciuilis in toto regno prædicto, durante discordia prædicta, quam salsò ipse Bonifacius supponebat. & hoc in sidei detrimentum, & vt fortiscaretur in hæresi sua.

Item quòd dictus Bonifacius in graue scandalum & infamiam dictorum Regis & regni ad impediendum negotium sidei contra cum assumptum, per formam constitutionis similiter publicando, sibi retinuit prouisionem omnium Ecclesiarum cathedralium vacantium dicti regni. & hoc in sidei detrimentum, & ad fortisicandum se in hæresi sua.

Item quòd dictus Bonifacius intendens grauiores processus facere ad concussionem dictorum Regis & regni, in sidei detrimentum, & hæresis suæ fauorem, contra Deum, contra iustitiam, contra iura, in præiudicium & impedimentum dicti negotij sidei contra eum assumpti, prouoca-

tionis, & appellationis prædictarum, constitutionem edidit, per quam statuit quòd ad instar edicti, citationes & processus alij in Romana Curia publicati perinde valerent, & haberent essicaciam, ac si essent personis quibuscunque, contra quas tales processus suerant, intimati, licèt in quantumcunque remotis partibus constitutæ.

Item quòd dictus Bonifacius eo anno quo fuit ad dictum generale Concilium prouocatus, inter Pascha & Pentecosten Roma in consistorio publico approbauit electionem Regis Romanorum proximè defuncti, quem pluries reprobauerat, & promisit se coronam Imperij daturum eidem.

Item quòd tunc in dicto consistorio publico promisit & dixit publicè, quòd ideo promouebat dictum Romanorum Regem, & coronare volebat, vt destrueret Regem Franciæ. & hoc in sidei detrimentum, & hæresis suæ sauorem.

Item in eodem consistorio idem Bonifacius dixit palam & publicè dicto Regi Romanorum absenti, & pro co nuntiis Regis ipsius præsentibus, quòd non dubitaret ipse Rex aggredi negotium, & guerram facere Regi & regno Franciæ: ipse enim osterebat eidem Regi Romanorum ad faciendum guerram huiusmodi, & destruendum regnum Franciæ thesaurum suum & Ecclesiæ, & obtulit se paratum thesaurum huiusmodi ei ad hoc tradere meliùs, quàm si faceret guerram propriam Ecclesiæ. & hoc faciebat in sidei detrimentum, & vt fortisicaret se in hæresi sua.

Item quòd dictus Bonifacius in dicto consistorio palam prædicando dixit & exposuit, quòd multi dicebant sibi quòd scandalum graue posser sequi, si ipse Bonifacius procederet ad destructionem dicti regni: Addens idem Bonifacius palam & publicèse non curare de scandalis, & quòd erat necesse vt venirent scandala, & quòd si ipse sciret se prostrare, & totam Dei Ecclesiam, non ob hoc dimitteret quin ipse Regem & regnum Franciæ prædictos destrueret, quod ipse frequenter appellabat superbiam Gallicanam. & hoc faciebat in sidei detrimentum, & vt sortificaret se in hæresi sua.

Item quòd dictam comminationem & iacturam de destructione regni Franciæ prædicti dictus Bonifacius aliàs fecerat, & fecit postea pluries & frequenter.

Item quòd dictus Bonifacius ad subuersionem sidei Catholica, & ad sinem scandali dictorum Regis & regni, prout suerat antea comminatus, & ad impediendum sidei negotium, vt suprà dictum est, contra eum assumptum, ac in praiudicium dictarum prouocationis & appellationis, qua fuerant interposita contra eum, ordinauit quos dam processus contra Regem & dictum regnum, quos publicare volebat, & disposuerat in festo Natiuitatis Virginis gloriosa eius anni, quo suerat, vt dictum est, ad generale Concilium prouocatus. Per quos processus inter catera dura & amara in eis contenta, dictus Bonifacius omnes regni Francia subditos dicto Regi liberabat & absoluebat ab omni sidelitate, aliis vinculis & obligationibus, quibus Regi tenebantur astricti.

Item quòd illo tempore quo dictus Bonifacius dictos processus & scandala faciebat, & publicare volebat, Rex & regnum Franciæ recenter graues guerras passi fuerant, & adhuc erant pro regni defensione in guerris grambus constituti: propter quod dicti processus si publicati fuissent, peperissent guerras graniores, & regni ipsius scissuras, plurimorum inobedientias subiectorum, & regnum turbare audaciam volentibus tribuissent.

Item quòd si dicti processus edicti & publicati suissent, necessariò sequebatur sidei conculcatio, & hæresum exaltatio, & fauor, & fortificatio eiusdem Bonifacij in hæresi sua, dicti regni Franciæ concussio, atque grauis enormitas, intolerabilis turbatio, mors hominum atque strages, ac etiam scandalum, diuisiones schismatis in Ecclesia sancta Dei.

Item quòd propter austeritatem atque potentiam Bonifacij prædicti non erat qui auderet ei resistere, vel etiam eum arguere cum essectu in col-

legio Romanæ Ecclesiæ, Romæ, partibusve vicinis.

Îtem quòd propter eius austeritatem atque potentiam Cardinales dubi-

tabant eum arguere & reprehendere, & ei resistere cum effectu.

Item quòd cùm aliqui Cardinales tentabant sibi resistere verbo, cùm facto non auderent, idem Bonifacius minas grauissimas inferebateisdem, quæ propter austeritatem cadere poterant in viros constantes.

Item quòd Romani & alij vicini erant omnes similiter eius crudelita-

tem & austeritatem timentes.

Item quòd idem Guillelmus fuit pro Romana Ecclesia requisitus, vi occurreret scandalis & periculis sidei suprà dictis, & quòd Ecclesia, dictimque regnum Franciæ, & sides destrucbantur, nisi per eum concurreretur, cum non esset alius qui vellet & posset paratus.

Item quòd dictus Guillelmus requisiuerat illustrem Principem Regem Siciliæ proximè defunctum, vt occurreret scandalis & periculis supradictis, vt tenebatur Ecclesiam Romanam defendere contra scandala dicti

tyranni.

Item quòd dictus Guillelmus requisiuerat Romanos nobiles, vt per defensionem Ecclesia & sidei occurrerent scandalis suprà dictis: qui timentes austeritatem dicti Bonifacij non ausi fuerunt occurrere scandalis

suprà dictis.

Item quòd idem Guillelmus requisiuerat nobiles & sideles de Campania, quòd dominam suam Romanam ipsam Ecclesiam desenderent occurrendo scandalis tyranni; quod facere nullatenus ausi fuerunt: sed se obtulerunt paratos sequi Guillelmum ipsum, vt militem Regis Franciæ & nuntium, dum tamen cos præcederet, arma & vexillum cius ferendo.

Item quòd propter necessitatem huiusmodi oportuit ipsum Guillelmum dictis scandalis occurrere modo prædicto, cum non præualeret humilitas Ecclesiæ, in vtriusque tam Ecclesiasticæ quam sæcularis potestatis de-

fectum.

Item quòd cùm dominus suus Rex eidem Guillelmo mandasset, vt prouocationes & appellationes prædictas dicto Bonifacio intimaret, & eum requireret super conuocatione Concilij supradicti, postquam aliàs securum non habebat aditum ad dictum Bonifacium, necesse erat pro exequendo dicti domini sui mandatum, cum comitiua armatorum eum accedere ad Bonifacium supradictum, postquam alio modo compleri non poterat man-

datum prædictum.

Item licèt Rex dominus suus prædictus ignoraret propter locorum distantiam scandala prædicta, quæ sibi, regno suo, ac toti Ecclessæ Dei Bonifacius prædictus parabat: ipse tamen Guillelmus, qui ex causis aliistunc
in partibus illis agebat, cum sit Catholicus & membrum Ecclessæ, ad cuius
desensionem nedum Principes tenentur, sed necessitatis tempore quisque Catholicus, vt in proposito suit, iuris naturalis, iuris Diuini, iurisque Canonici & Ciuilis præceptis, ad huiusmodi desensionem tenentur,
deserre non debuit matrem suam Ecclessam indesensam, quam dictus

Kkk

Bonifacius destruere properabat, neque negligere sidei Catholicæ casum, quæ conculcabatur per eum, nec patriam suam regni Franciæ, quam vastare cum in hærest sua esset fortior, idem Bonifacius periculose conabatur, nec dominum suum Regem prædictum, quem tanquam desensorem sidei, & persecutorem hæresum periculosissime impugnabat, cum subditus ratione regni homo ligius & sidelis pro seodo; sidelis insuper, quia miles eius & de eius hospitio & consilio existebat, & ossicialis publicus regni & institiarius, personaque publica: propter quod nedum ad dicti regni desensionem, sed etiam ratione ossicij ad desensionem Ecclesiæ, contra illum qui contra disciplinam Ecclesiasticam agebat, ve decreta sanctorum Patrum ostendunt, occurrere tenebatur.

Item quòd ex causis præmissis potuit & debuit idem Guillelmus ad dictam desensionem procedere cum vexillo, armis & signo domini sui Regis prædicti, cuius gerebat negotium, nedum pro executione dicti mandati sibi facti per Regem eundem, sed etiam desensionis sidei & Ecclesiæ, ad quam Rex ipse tenetur, ratione insuper desensionis regni prædicti, & cum idem Guillelmus requisitus suisset pro desensione Romanæ Ecclesiæ, nichil tamen agere in iis apud Anagniam voluit, nisi vexillum Ecclesiæ præcederet vexillum Regis prædicti, sicut & postea verè præcessit.

Item quòd mora modici temporisetiam duorum vel trium dierum erat dicta pericula scandalorum & schismatis allatura, nisi celeriter de facto fuisset occursum.

Item quòd dictus Guillelmus de Nogareto in mandatis receperatà domino Franciæ Rege prædicto, quòd prouocationes & appellationes prædictas contra dictum Bonifacium factas & interpositas intimaret Bonifacio antedicto, & eum requireret vt conuocaret generale Concilium, ad quod idem Bonifacius suerat prouocatus, & etiam appellatus.

Item quòd dictus Bonifacius parauerat insidias dicto Guillelmo per itinera, & maximè si venisset Anagniam, in periculum mortis vel cruciatus corporis Guillelmi ipsius.

Item quòd dictus Guillelmus, cùm aliàs aditum non haberet securum ad dictum Bonisacium, causa exequendi mandatum domini sui prædicti, requisiuit sideles & deuotos Ecclesiæ Romanæ, videlicet nobiles plures Romanos, & Campanos, vi cum comitiua decenti equirum & peditum sequerentur ipsum Guillelmum, & eidem assisterent consiliis & auxiliis opportunis, vi pro desensione sidei Catholicæ idem Guillelmus posset exequi mandatum prædictum, adeundo dictum Bonisacium, pro intimando sibi prouocationibus & appellationibus supradictis, & vi occurreret periculis & scandalis supradictis paratis eisdem Nobilibus; ostendendo quòd pro desensione sidei Catholicæ, ac pro desensione Ecclesiæ contra scandala & pericula suprà dictaidem Guillelmus & quilibet Catholicus, & maximè quia miles familiaris & iustitiarius dicti Regis Franciæ erat, & persona publica, quòd insuper iidem nobiles sideles & Ecclesiæ Romanæ deuoti ad hoc essicater tenebantur astricti.

Item quòd dicti Nobiles videntes scandala & pericula Ecclesiæ supradicta parata, pro desensione sidei Catholicæ & Ecclesiæ Dei, ac specialiter Romanæ, se considerantes teneri, secuti suerunt eundem Guillelmum cum samiliis suis & gentibus & manu armata, cum aliàs non patuisset securus accessus, & intrauerunt Anagniam vigilia seu pridic dicti sesti Natiuitatis Virginis proximi ante mortem Bonisacij supradicti.

#### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 443

Item cùm intrassent Anagniam Bonisacius sæpedictus, nepotésque sui, & samiliæ, obstruxerunt vias publicas dictæ villæ cum assidibus & aliis impedimentis, ne dictus Guillelmus cum comitiua sua posset adire Bonisacium suprà dictum, licèt idem Guillelmus vellet ipsum adire pacisicè, & exequi negotia sidei & iustitiæ suprà dicta. Et dicti nepotes & samiliares dicti Bonisacij cum comitiua sua atque potentia muniuerunt turres & domos super vias publicas, per quas idem Guillelmus cum comitiua sua venire debebat, & exeisdem domibus & turribus pergerunt quarrellos, & sagittas, lapides atque saxa contra ipsum Guillelmum, & comitiuam suam prædictam, & plures vulnerauerunt & plures occiderunt exeis, sicut silij scelerati ad impediendum negotium Dei prædictum: licèt idem Guillelmus acilli qui cum eo venerant, neminem vulnerassent, nec alicui damnum dedissent, nec dare proposuerunt, nec etiam voluerunt.

Item quòd dictis nepotibus & familiaribus dicti Bonifacij cum sua comitiua sic resistentibus & constitum facientibus contra dictum Guillelmum, comitiuamque suam, impedimentum continuè secerunt huiusmodi dicto Guillelmo à mane vsque post horam nonam vel circa diei prædictæ.

Item post dictam horam Iesu Christo miraculose suum negotium sauente, dictus Guillelmus comitiuaque sua, licet pauci, præualuere contra tantam & miuriosam potentiam nepotum, familiarium dicti Bonisacii, ac comitiuæ corum, & adiuerunt Bonisacium memoratum.

Item quòd cùm dictus Guillelmus intrasset Anagniam die prædicta, dictus Guillelmus antequam intrasset domum Bonifacij memorati, adiuit Potentiam, Capitaneum, & populum dictæ villæ, & eis exposuit Deinegotium supradictum, & causam sui aduentus prædictam, propter quam venerat, & adire volebat Bonifacium memoratum.

Item quòd dicti Potestas, Capitaneus, & populus gratum habuerunt ipsius Guillelmi aduentum, & quia occurrebatur periculis & scandalis Ecclesia, ad qua dictus Bonifacius properabat, Deo gratias reddiderunt, &

opus huiusmodi tanquam sanctum & pium laudauerunt.

Item quòd cùm dictus Guillelmus dicta die dictum Bonifacium adiuiffet, eidem exposuit qualiter super hæresi, illegitimo ingressu, cæterisque
nefandis criminibus, fuerat ad generale Concilium prouocatus, & ex parte
dicti Regis Franciæ, regnique sui, qui ad sinem purgationis eius, si esset
innocens, vel exequendæ iustitiæ si reperiretur culpabilis, volebant & requirebant scire veritatem, & sieri iustitiam per Concilium generale, requisiuit eundem Bonifacium vt conuocaret Concilium antedictum: intimauit etiam eidem Bonifacio qualiter ab co fuerat ad conuocandum generale Concilium appellatum legitimè; & ne in præiudicium vel impedimentum negotij sidei supradicti, nec occasione assumptionis eiusdem,
contra dictos Regem Franciæ, Prælatos, vel alios regni sui quicquam attentaret vel saceret quoquomodo. Qui Bonifacius contemnens præmissa
sibi exposita & requisita, Concilium prædictum conuocare renuit & contempsit.

Item quòd cùm præfatus Bonifacius renuisset conuocare generale Concilium, & prouocatus ad iudicium super hæresi, se purgare legitime contempsisset, subtersugus suit iudicij, ac contumax manifestus, & ideo iuris præsumptione pro vero hæretico suit per constitutionem generalem

habendus.

Item quòd cum dictus Bonifacius tam periculose quam notorie contra disciplinam ageret Ecclesiæ, & disciplinam Ecclesiasticam peruerteret, Kkk ij

eo quòd humilitas Ecclesiæ non præualebat aduersus eum, erat per potestatem exteram conterendus, & in principalis potestatis desectum erat per quemlibet Catholicum occurrendum.

Item quod cum Bonifacius prædictus tam grauiter scandalizaret Ecclesiam notorie, per Dei præceptum erat eiiciendus per quemlibet Ca-

tholicum, cum indicium subterfugeret, vt est dictum.

Item quòd propter ipsius Bonifacij subterfugium prædictum & contumaciam manifestam licuit cuilibet Catholico Bonifacium ipsium capere, saltim generalis Concilij iudicio præsentandum.

Item quòd dictus Bonifacius erat simoniacus detestabilis, ac notoriè monitus ac incorrigibilis, propter quod erat per potestatem exteram ex-

primendus iuxta scita sanctorum Patrum.

Item quòd cùm suprà tactum est, ad impediendum dicti negotij appellationisque præiudicium, & dictorum Regis & regni graue scandalum, idem Bonifacius dictas constitutiones edidisset, & in die festi Assumptionis beatæ gloriosæ Virginis tunc proximè præteriti publicasset, ac prædictos processus alios sceleratos in die crastino ingressus dicti Guillelmi in Anagniam, scilicet festo Nativitatis beatæ Virginis prædicto, facere & publicare disposuisset, in præiudicium prouocationis & appellationis prædictarum, ex ipsis processibus dictorum Regis & regni concussio, grauis turbatio, deuastatio, & hominum regni ipsius cædes, mortes, Romanæ insuper ac vninersalis Ecclesiæ schisma & scandalum grauissimum sequebantur; cum aliis processus huiusmodi dicti Bonifacij seruare vo-Ientibus, & ipsum Bonifacium tolerare; aliis tenere volentibus quòd di-Etus Bonifacius de hæresi ac ingressu illegitimo disfamatus, & ad iudicium generalis Concilij prouocatus; & ne quid in præiudicium negotij fidei attentaret, legitime appellatus ad suum iudicem, scilicet Concilium memoratum; quod insuper certus de iis & petitum conuocari dictum Concilium, id conuocare renuerat, nec se purgare curabat, sed plura in contrarium attentauerat, ac subterfugus iudicij se posucrat in concumacia manifesta, & ideo non tolerandus erat, sed pro confesso, & conuicto etiam hæretico vero habendus. Et si dicti processus scelerati publicati fuissent, maxime in praiudicium prouocationis & appellationis dictorum Cardinalium Italicorum, Regum, Principum, Prælatorum, Religiosorum, clericorum & laicorum, schisma & diuisio, & per consequens guerræ & discordiæ, cædes, & homicidia, & alia grauia scandala, necessariò sequebantur, nichilominus horum occasione graues hæreses pullulasient.

Irem quòd dictus Guillelmus perpendit prædicto tempore, & accepit quòd plures dicti Bonifacij inimici volebant in eum manus violentas iniicere, ac eum interficere, ac prædari eius thesaurum.

Item quòd dictus Guillelmus volens prædictis sceleratis scandalis occurrere, ad quæ dictus Bonifacius properabat, nec non Bonifacium ipsum à morte, manuum violenta iniectione, & aliis violentiis & iniuriis defendere, & cius thesaurum custodire pro posse suo, ne dispergeretur & nequiter consummaretur: volens & intendens insuper prouidere, vt dictus Bonifacius subtersugus iudicij in causa sidei contra eum assumpta, atque contumax præsentaretur iudicio generalis Concilij, cum comitiua decenti sidelium & deuotorum Ecclesiæ, post intimationem & requisitionem per eundem Guillelmum factam dicto Bonifacio, remansit in domo Bonifacij ipsius, vsque ad diem tertiam, & ipsum Bonifacium nepotésque

suos à morte saluauit, & dictum thesaurum ne dispergeretur, quantum potuit sideliter custodiuit.

Item quòd idem Guillelmus per nobiles de Campania, quos misit ad eos, significauit reuerendis patribus Cardinalibus, qui tunc erant præsentes apud Anagniam, causam quare venerat, & suum sidele propositum in

prædictis.

Item quòd dicta die tertia post dictum ingressum dicti Guillelmi, populus & homines Anagniæ venerunt ad domum dicti Bonisacij, & ipsi Guillelmo qui erat ibidem dixerunt, quòd ipsi volebant custodire domum & personam dicti Bonisacij, & eius thesaurum, ipsamque sibi custodiam assumpserunt: propter quod idem Guillelmus de domo prædicta exiens custodiam ipsam populo & hominibus prædictis dimisit, & de Anagnia prorsus recessit: qui faciliùs & magis quàm idem Guillelmus, erant ad eum parati.

Item quòd idem Bonifacius dicta die tertia post recessum dicti Guillelmi in sua plena libertate existens, palam & publicè prædicauit, & confessus suit quòd opus prædictum quod dictus Guillelmus cum dicta sua comitiua secerat, opus & iudicium iustitiæ erat & suerat; & ideo omnes illos & singulos qui ad eapræsentes suerant, vel eis dederant consilium, auxilium, vel sauorem, ab omni excommunicationis sententia, si in eam inciderent, absoluit, & eos etiam ab omnibus pænis, quibus teneri po-

terant, prorsus absoluit.

Item quòd de prædictis apparet, quòd quicquid dictus Guillelmus in prædictis egit, zelo Dei & fidei, ac pro executione iustitiæ illud fecit, & quòd in præmissis vitandorum scandalorum necessitas eum Dei fecit ministrum.

Item quòd quicquid fecerunt dicti nobiles cum eorum gentibus, qui ipsum Guillelmum secuti fuerunt, sicut sideles & deuoti Ecclesiæ iure licito illud fecerunt, hoc saluo quòd si forsan, quod absit, quisquam eorum de thesauro Ecclesiæ quicquam habuerit siue disperserit, id idem Guillelmus non approbat, sed reprobat, absit enim ab eo.

Item quòd dictus Bonifacius in sua libertate existens recognouit & confessus fuit, quòd dictus Guillelmus quoad ipsius Bonifacij personæ custodiam curialis suerat sibi, quòd insuper pro desensione & observatione

thesauri prædicti fecerat posse suum.

Item quòd cùm dictus Guillelmus, vt suprà tactum est, intrasset Anagniam, & inter cum comitiuamque suam, ac prædictos nepotes & familiares dicti Bonisacij, & comitiuam eorum, propter resistentiam familiarium, & nepotum ipsorum, constictus durasset à summo mane vsque ad nonam illius diei, constictu illo durante, nepotes, familiares dicti Bonisacij cum aliis hominibus villæ prædictæ sæpiùs intendebant prædæ rerum, & thesauri etiam dicti Bonisacij, quam dicto constictu, &, si licuisset eisdem, totum thesaurum nequiter apportassent. Sed cùm, Deo operante, contra eos idem Guillelmus præualuit, de domo dicti Bonisacij secit expelli prædantes costem, & thesauri prædicti maximum residuum custodiuit.

Item quòd quicquid inde fuit dispersum, siue subtractum, hoc suit sine culpa ipsius Guillelmi comitiuæque suæ, rei licitæ opem&operam præ-

stantium, vt est dictum.

Item quòd ex causis præmissis interest ipsius Guillelmi de sibi impositis per processum dicti domini Benedicti desendere nobiles prædictos, comitiuamque suam, qui zelo Dei & sidei, ac pro desensione Ecclesiæ ipsum

Kkkiij

Guillelmum secuti suerunt, ac omnes cos & singulos qui ad hoc dicto Guillelmo, & eis qui eum secuti sunt, opem dederunt ad præmissa, consilium, auxilium & fauorem.

Item quòd dictus Bonifacius in præmissis tam nefandis operibus, tam sceleratis actibus constitutus perseuerauit in eis pertinax, & incorrigibilis

quandiu vixit.

Item quòd tempore quo dictus Bonifacius prouocatus ad iudicium generalis Concilij, tempore quo etiam dictus Guillelmus de Nogareto cum comitiua sua suit apud Anagniam, pro præmissis per se suprà propositis exequendis, præmissi actus nesandi, operaque scelerata dicti Bonifacij erant sic notoria, sic euidentia, quòd nulla poterant tergiuersatione celari, & ex eis & aliis erat clarum & notorium eum apostaticum, non passorem, & eum hæreticum, & non Catholicum suisse & esse.

Item quòd de eis omnibus & singulis dictus Bonifacius fuit & erat gra-

uiter diffamatus.

Item quòd præmissa per dictum Guillelmum de Nogareto proposita sacha apud Anagniam, dictus Bonisacius venit Romam, & vixit per vnum mensem, vel circa, quo se potuit consiteri, proprios errores corrigere, & emendare, & abiurare hæresim suam coram suo iudice solemniter & publicè, & secundum formam Ecclesiæ reconciliari Ecclesiæ per iudicem suum solemniter & canonicè, vt iura requirunt, si spemæternæsalutis habuisset, ac Ecclesiastica Sacramenta recipere; quod sacere nedum con-

tempsit, sed etiam recusauit.

Item quòd dicta vexatio per dictum Guillelmum sacta dicto Bonisacio apud Anagniam, facta suit in sauorem sidei, & ad eius hæresim detegendam, & vt iudicio repræsentaretur, quod resugiebat, & exequendo iustitiam; ac suit vtilis Ecclesiæ Dei, quod euidenter apparet, cùm per ipsum sactum dictum Bonisacium compescuerità dictis processibus, quos præparauerat in scandalum sidei & ruinam Ecclesiæ Dei, & specialiter Regis & regni Franciæ, vt propter hoc debilitato regno Franciæ, in quo est sides, se fortisicaret in hæresi sua; & propter eam cessauit dictus Bonisacius à publicatione éorum: & sic euidenter apparet quòd salus & pax Ecclesiæ ex dicto sacto dicti Guillelmi de Nogareto, quod secit apud Anagniam, est secuta. quæ pax Ecclesiæ perditorum mæstitiam consolatur, vt ostendunt Patrum sanctorum decreta.

Cùm ergo dictus Bonifacius subtilitate ingenio naturali, scripturarum diuinarum & humanarum notitia, longa causarum & negotiorum Ecclesiasticorum & mundanorum experientia, industria mundanáque sapientia plenus esset, conuersatus insuper fuisset circa viros magni status & conuersationis, propter quod ignorantiam iuris vel facti prætendere non poterat vllo modo, resest clara, & eius peruersis actibus, verbis, factis, & operibus res euidens, eum latronem, non pastorem fuisse; cum sit impossibile, si verus pastor fuisset ingressus per ostium, eum tales fructus fecisse : ac eundem non Catholicum fuisse, sed hæreticum, cum impossibile sit hominem Catholicum qui spem haberet æternæ vitæ, tanta nefanda, tam horribilia, tam abominabilia perpetrasse, & in eis quandiu potuit perseuerasse. Est etiam euidens atque clarum, quod si dictus Bonifacius aliqua opera fecerit, quæ opera in se bona possint censeri, ca fecit ad vanam gloriam, vel ad suam hæresim & hypocrisim celandum, vel alliciendos sibi potentes, vel pro pecuniis & muneribus & donis turpibus sibi dandis, non ex caritate: propter quod, vt dicit Dominus in Ioanne,

#### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 447

sibi cum suis similibus latronibus, qui per ostium non intrarunt ad ouile Domini, cum allegabunt in die iudicij: Domine, in nomine tuo prophetauimus, virtutes secimus, &c. respondebitur eis à Domino, Amen amen dico vobis, non noui vos.

Duobus namque modis hæresis & apostasia probatur: primò clarè per verba, secundò clariùs per actus & opera. Nulla namque probatio tam certa, tam solemnis, tam indubitata, sicut per facta & opera, vt clarè tradunt Dominus, & Diuinæ scripturæ, naturalis ratio, sanctorum Patrum decreta.

Concludunt igitur milites supradicti, Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, & eorum quilibet, dictum Bonifacium non intrasse per ostium, sed aliunde ad ouile Dominicum, ipsumque furem & latronem, non Apostolicum vt Pastorem suisse, ipsumque hæreticum suisse, & hæreticum decessisse.

Concludunt insuper, quòd & si dictus Bonisacius palam vel in mortis articulo sidem Catholicam exterius agnouerit, quod non credunt, immo negant expresse, hoc secit dolose & sicte, nec ei esse credendum quòd ex vero corde processerit, cum hæresim & errores suos penitus non recognouerit, nec abiurauerit coram iudice suo, nec per iudicem suum suerit Ecclesiæ solemniter reconciliatus. Quibus non factis nulla recognitio prodesse eidem; esto quòd secisse eam, quod immo negatur quin post mortem eius memoria sit damnanda, nec confessus suerit: propter quod præsumitur iuris præsumptione, & de iure, postquam de hæresi verè conuincitur, eis nonobstantibus, eum hæreticum decessisse, & fore damnandum.

Concludit etiam dictus Guillelmus de Nogareto ex præmiss, se vt sider pugilem Ecclesiæ, patriæ suæ, dominique sui desensorem, ea quæ secit apud Anagniam erga personam dicti Bonisacij, & thesaurum Bonisacij ipsius vel Ecclesiæ, cum comitiua sua, ritè & legitimè secisse zelo Dei & sidei, ac iustitiam exequendo; dictúmque processum contra ipsum Guillelmum, ac alios nominatos in ipso processu facto Perusij per dictum dominum Benedictum Papam, ipso Guillelmo, & aliis qui cum ipso Guillelmo ad præmissa sucretum, inauditis, absentibus, ignorantibus, & penitus non vocatis, cassum, irritum, atque nullum declarari, & quatenus de sacto processit ad irritum reuocari debere; ipsúmque Guillelmum, & præmissos qui cum ad præmissa per ipsum Guillelmum suprà proposita secuti suere, super sibi impositis in dicto processu per dictum dominum Benedictum, innocentes prorsus & inculpabiles cognosci & declarari debere, & eos vt innocentes de cis absolui, quæ petit, supplicat, & requirit idem Guillelmus de Nogareto.

Perunt etiam, postulant & requirunt dicti milites, Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, prout cuiusque interest, per Sanctitatem vestram sieri & compleri prædicta: Protestantes quòd se non astringunt ad præmissa omnia & singula probanda, sed solùm ea quæ sibi sussiciunt ex præmissis, quòd etiam possint præmissos articulos corrigere, & emendare, mutare, & eis addere, & nouos articulos dare, ac quoad iuuandum causam sidei & probationem præmissorum maximè, & quòd sint omnia iuris beneficia eis, & eorum cuilibet semper salua.

A PRES suit un écrit intitulé: Responsio per allegationes iuris ad omnia data in scriptis, & verbo allegataper illos qui se offerunt desensioni Bonifacij contra obiectores.

Monstrent que toutes personnes sont capables d'accuser un heretique, mesmes un

ennemy est receuable.

Que Boniface a pû estre arresté & pris, pour n'auoir pas voulu conuoquer le Concile general.

L'on dit que Boniface estoit toleré par l'Eglise.

L'on répond que c'est par tyrannie, ayant fait cruellement mourir plusieurs personnes qui parloient de ses actions.

Qu'ayant esté admonesté de se representer deuant son Iuge legitime qui est le Concile, il l'a refusé; de là a deu estre estimé preuaricateur en la religion.

Accusatus suit solemniter & denuntiatus coram Ecclesia Gallicana, quæ nobilissima pars est Concilij generalis; & Concilium Iudex suus erat illo casu: Ecclesia Gallicana decreuit Concilij congregationem, vbi Bonifacius de hæresi impetitus iudicaretur, velse purgaret: ex quo necessariò tenebatur conuocare Concilium generale, & in eo se purgare.

Il auoit esté sommé de conuoquer le Concile par le Cardinal Colonne, & par tous les Roys, Princes, & Prelats du monde, & par toutes les Communautez, à quoy il n'auoit aucunement satisfait. Au contraire assembla des armées, & ruina toute l'Italie.

Parlent fort de l'interest qu'il y a pour la Religion, que les heretiques soient punis.

# Rationes, ex quibus probatur quòd Bonifacius legitime ingredi non potuit Celestino viuente.

D id quod dicitur & proponitur quòd Bonifacius fuit electus in Pa-1 pa, & receptus: ergo pro Papa habendus est, per capitulum licet de vitanda. extra. de elect. breuiter respondetur quod cap. illud licet de vitanda. reservat omnes canones antiquos, præterquam in illo quòd electus à duabus partibus habeatur pro Papa, ita quòd non sit collatio zeli ad zelum, nec meriti ad meritum, sed tantum numeri ad numerum per modum supradictum. Hoc autem certum est, canones esse notorios, viuente Papa non esse ad alterius Papæ electionem procedendum quouis modo, vt patet ex Concilio generali, Papa Symmacho præsidente habito, cuius pars habetur exxix. di. S. Si quis Papa superstite. Hoc ipsum determinatur expressè ex Concilio, & gestis beati Leonis Papæ, cuius pars habetur c. di. in §. Si quis de sacerdoiibus. Hoc ipsum expresse etiam determinatur ex gestis & Concilio beati Bonifacij III. cuius pars habetur c. in §. Nullus Romano Pontifice viuente. Hoc idem etiam expresse determinatur ex decretis & gestis Nicolai Papæ, cuius pars habetur eadem di. S. Si quis pecunia. Hoc idem criam expressè diffinitur ex Concilio generali, & decretis Symmachi Papæ, cuius pars habetur cadem di. § Si transitus Papæ. Hoc etiam determinatur per decretum Gelasij Papæ extra. de concess. pr.e. ın § Qui in minorum Sacerdotum. & determinatur etiam ex Concilio Lateranen. de concess. pr.e. §. 11.

Præterea nonne istud planum est & determinatum ex Epistola beati Cypriani martyris, vbi sic dicitur: Factus est Cornelius Episcopus de Dei & Christi eius iudicio, de Clericorum omnium testimonio, de plebis que tunc affuit

LII

fuit suffragio, de Sacerdotum antiquorum & bonorum virorum consensu: cum nemo ante se factus esset, cum Fabiani locus, id est, cum Petri locus & gradus cathedra sacerdotalis vacaret, quo occupato & de Dei voluntate, atque omnium nostrorum consensione sirmato, quisquis iam Episcopus sieri voluerit foris siat necesse est, nec hanc Ecclesiasticam ordinationem qui Ecclesia non tenet vnitatem, quisquis ille fuerit, licet de se multum iactans & plurimum sibi vendicans, prophanus est, alienus est, foris est, & cùm post primum esse non possit, quisquis post vnum, qui solus debet esse, factus est, iam non secundus ille, sed nullus est. Etiam habetur 7. q. 1. §. factus est. Constat enim quòd fur & latro est, non Pastor vel Prælatus, qui viuentis sedem & locum, quod non licet, vsurpat, vt habetur 7. q 1. Non furem. Item hoc determinatum est & expeditum, quòd ficut vir non debet adulterare vxorem suam, ita nec Episcopus Ecclesiam suam, id est, vt illam dimittat ad quam consecratus est: & sicut vxori non licet dimittere virum suum, ita vt alteri se viuente eo, matrimonio societ, aut eum adulteret, licèt fornicator sit vir eius; sed iuxta Apostolum, aut viro suo debet reconciliari, aut manere innupta: ita Ecclesiæ non licet dimittere Episcopum suum, aut se ab eo segregare, vt alterum viuente co accipiat, sed aut ipsum habeat, aut innupta permaneat, id est, alterum Episcopum viuente suo Episcopo non accipiat, vt habetur ex decreto & gestis \* Euaristi Papæ ad omnes Episcopos, cuius pars habetur 7. q. 1. sicut vir. Et sic patet ex omnibus supradictis nullitas allegationis, quæ fit in contrarium, scilicet quòd pro Papa debuit & debet haberi, quia electus est. Requiritur enim ad electionem canonicam, quòd vacet Ecclesia, ad quam electio sit. Absit enim quòd Romano Pontisice viuente alter possit eligi: Iam enim Ecclesia non esset vna vnius, sed vna plurium; non esset vnius sponsi, sed plurium; non esset formosa & electa, sed deformis & monstruosa, dum in vno corpore Ecclesiæ duo capita forent, quod effet omnino monstruosum, ridiculosum & absurdum. Hunc autem errorem futurum in Ecclesia deplorat Isaias Propheta, dicens; Vox populi de ciuitate, vox de templo, vox Domini reddentis retributionem inimicis suis. Antequam parturiret peperit, es antequam veniret tempus partus eius, peperit masculum. V tique in casu nostro Ecclesia antequam parturiret peperit, & antequa veniret tempus partus eius, peperit masculum: quod est tempus parturitionis & partus Ecclesiæ? vtique tempus vacationis. Tunc Ecclesia parturiens parit sibi silium, & nouum sponsum; antè non est tempus partus eius, nam Ecclesia non vacante partus non est legitimus, non naturalis, sed abortiuus & monstruosus, iuxta Apostolum: Inignoratis fratres: scientibus enim legem loquor, quia lex inhomine dominatur quanto tempore viuit; Nam que sub viro est mulier, viuente viro, alligata est legi viri: si autem mortuus suerit vir eius, soluta est à lege viri. Ergo viuente viro vocabitur adultera, si fuerit cum alio viro. Ergo ante mortem mariti & sponsi, non est tempus pariendi neque gignendi masculum: quia non vacat Ecclesia, nondum venit tempus partus eius, quod erit cum soluta fuerit à viro per mortem. Quod autem talis partus contra naturam sit & abortiuus, alias verius monstruosus, idem Propheta subiungit statim: Quis vnquam audinit tale, quis vidit huic simile? Et post admirationem, huiusmodi erroris inconuenientiam denotat & absurdum, quæ sequerentur si hoc liceret sieri, scilicet quòd non vacante Romana Ecclesia ab vno per mortem eius, eo viuente alter de sacto subintroduci valeret, vt viuente Celestino noscitur esse factum. Vnde statim subiungit idem Propheta: Nunquid parturiet terra in die vna, quasi dicat non, immo morietur semen quod iactatur in ipsa, & postea suo tempore reddet fru-

Aum suum; sic Ecclesia terra quæ in æternum stat, legitimum partum edere non poterit ante tempus; necesse est priùs moriatur sponsus eius, quo mortuo Ecclesia soluta nouum filium & sponsum pariet, & tunc legitimus partus erit. Propter hoc Spiritus sanctus per eundem Prophetam statim'subdit: Nunquid parietur gens simul? ac si diceret: si Ecclesia per mortem non sponsi non vacante de facto, possit alius subinduci, eodem errore & tertius & quartus & deinceps, vt tot quodammodo subinducerentur, vt facerent gentem : tamen gens simul non paritur, sed vnus moritur, & nascitur alter quodammodo successiuè. Hunc quoque errorem inconuenientiæ futurum in Ecclesia in nouissimis, idem Propheta Spiritu sancto illuminatus deplorat, dicens post verba præmissa: quia parturiuit & peperit Sion filios suos. Sion Ecclesia ciuitas Regis magni. Sion quodammodo facta deserta, & Ierusalem desolata, à qua ex errore huiusmodi egredi debebat omnis decor eius, & arietes, id est Prælati eius, sieri quasi non inuenientes pascua, nam magna erit velut mare contritio eius. Hæc Sion simul pariet filios vero sponso viuente, alterum subintroducet de sacto. Hunc etiam errorem deplorabat fortissimè Ieremias dicens: Miss super ciuitates repente terrorem, infirmata est qua peperit septem: defecit anima eius: occidit ei sol, cum adhuc dies esset, confusa est & erubuit. Certo certius est quod quæ peperit septem Ecclesiaest. Sic Augustinus exposuit Canticum Annæ: Exultauit cormeum in Domino ibi, donec sterilis peperit septem, id est Ecclesia gentium, & quæ multos habebat filios infirmata est, id est Synagoga. Quod de necessitate exponi sic habet, quoniam Anna, cuius est Canticum, non peperit septem sed quinque, filios tres, & filias duas, præter Samuelem, & etiam cum prorupit inspirata in Canticum antedi-Aum, tantummodò solum genuerat Samuelem: Septem autem parit Ecclesia, id est vniuersitatis perfectionem, quæ per septenarium designatur. Clamat ergo & deplorat Ieremias, quòd infirmata est, quæ peperit septem, id est infirmanda erat Ecclesia. Et vnde hæc infirmitas? quia defecit anima eius. & quare? quia occidit ei sol, dum adhuc dies esset. Quomodo occubuit ei sol, id est, debebit occumbere? futurum enim vt præteritum ponit Spiritus sanctus, cum adhuc dies esset, nisi quòd viuens sponsus suus indissolubiliter sibi coniunctus, contra fas & licitum de factoseparari debebat ab ipsa, & sic occidit eisol, id est defecit ei sponsus suus, cuius erat lumine illustranda, dum adhuc dies esset, id est, dum adhuc viueret, ante tempus scilicet, & antequam videret mortis tenebras, & occasum, propter quod confusa est & erubuit: Vtique confusa alteri viro indebite copulata: vtique erubuit, nam summa est erubescentia mulieri repudiari à viro: propter quod lex diuina mandat quòd summi Sacerdotes & Pontifices repudiatam non recipiant in vxorem. Quod etiam plurimum euidenter facit ad nostræ propositum quæstionis. Quod ergo Prophetæ tanto errore tantaque compassione deplorauerunt, in quos sincs sæculorum deuenerunt. Scriptum est enim, atque mandatum: Erubesce à matre de fornicatione.

Sed dicitur & datur quòd Bonifacius Papa fuit, & pro Papa haberi debuit, & debet, quia electus Celestino Papa cedente, etiam facta constitutione quòd cedere sibi liceret, cui allegabatur esse standum. Sed certo certius est, Romanum Pontificem cedere non posse dum viuit, nec separari à summo Pontificio, cui indissolubiliter est, & extitit alligatus, & in quo immolauit seipsum Domino, in sui consecratione, ad exequendum Pontificij ministerium, donec viuit. Primò, quia constat quòd missio Romani Pontisicis & institutio & auctoritas non est ex hominibus, sed à Deo, non in certum hominem, sed in vniuersalem Dominicum gregem sibi à solo Deo commissum confirma-

ri & gubernari mandatum.

Secundo, quia omnes inferiores Prælati, licet non sint ita veri sponsi Ecclesiæ, sicut summus Pontisex, cum vnus tantum sit Episcopatus summus in Dei Ecclesia, que vna est, cuius vnius vnus est sponsus verus Rom. Pontifex: quæ tamen vniuersalis Ecclesia emanat à Petri sede, quæ vnitatis Ecclesiæ est origo. Licèt etiam assumpti sint alij Prælati in partes solicitudinis veri Pastoris & sponsi Ecclesiæ Hierarchæ Romani, cui commissa est solicitudo omnium Ecclesiarum, qui vocatus est à Deo solus in plenitudine potestatis ad ædisicationem Ecclesiæ: & tamen illi Prælati inferiores licet mittantur ab hominibus & confirmentur, tamen ita ligati, ita strieti sunt, quòd illud vinculum quo Ecclesiis, quibus Prælatisunt, tenentur obnoxij, per hominem nullatenus solui potest, sed per Romanum Pontificem tantum, & per illum, non vt per hominem, sed vt per Deum cuius vicem gerit in terris, cuius vicarius extat, cum tamen ipse Romanus Pontifex sit Pastor gregis Dominici, & quòd hichunc gregem commissum habear, ille illum, & limitatio diocesum ex institutione Ecclesia est: quia ergo illud vinculum aliorum Prælatorum tale quale, cum quibus ita proprium matrimonium non est, & quorum missio est ab hominibus ad homines certos, per hominem solui non potest, etiam per Papam, nisi per Deum, id est, Dei vicarium: cum tamen iurisdictio illorum à Petro & successoribus descendat, Romanum Pontificem Dei vicarium, verum vtique sponsum Ecclesiæ, cui est spirituali vinculo matrimonialiter & indissolubiliter obligatus, cuius institutio & auctoritas non est ex hominibus, sed ex Deo; quis mortalium soluet? vtique nullus, sed Deus solus. quod luce clarius est cuilibet intuenti.

Tertiò, quia sicut ex solo Deo est Romani Pontisicis vicarij sui institutio, ita & destitutio. Nam eiectionem summorum Sacerdotum sibi Dominus reservauit, licèt electionem ipsorum sideli clero, & deuotis po-

pulis commissifet.

Quartò, quia in omnibus artibus & potentiis ordinatis vel habitis ita est naturaliter quòd vitima persectio reservatur, inducendo per supremum artis in genere illo. Sicut artes quæ operantur circa naturam nauis reservant inductionem arti superiori, qua nauem compaginat, & illa reservat viteriùs sinem, scilicet vsum & exercitium nauis arti superiori, scilicet exercitoriæ & gubernatoriæ. Sic in Ecclesiastica Hierarchia habent superiorem locum Prælati, sed summus Hierarcha obtinet summum locum. Conuenientissime ergo secundum naturam sui institutio & destitutio arti superiori, scilicet divinæ potentiæ reservatur, qui gubernat Ecclesiam. Ex natura enim in qualibet republica Principi conuenit nobilissimus actus, & debetur, vt probatur 11. Ethicorum. Sic summus actus Ecclesiasticæ Hierarchiæ summo Hierarchæ, & adhuc persectissime summus, cuiusmodi est summi Hierarchæ institutio & destitutio, soli Deo debetur: itaque vero & principali ac summo Hierarchiarum Ecclesiasticarum Hierarchæ. Sic patet ex supradictis manifestissime veritas propositæ quæstionis.

Quintò, quia summus Sacerdos & Pontisex, licèt non habeat ordinem supra sacerdotem, sed quòd ordines distinguuntur per actus relatos ad corpus Christi verum: verumtamen habet aliquem ordinem supra sacerdotes, sed quòd ordines distinguuntur per actus relatos ad corpus Christi

mysticum, quod est Ecclesia. Et secundum hoc notoriè constat quòd summus Hierarcha habet alium ordinem supra alios Episcopos, & super quos omnes & ordine & auctoritate summi Pontifici peculiaria multa & specialia competunt. Vnde Dionysius in Ecclesiastica Hierarchia ponit Episcopatum esse ordinem maniscstè, quoniam & cum consecratione dignitas, & ordo Episcopalis confertur. Et ideo in dispositione membrorum corporis Christi mystici, quod est Ecclesia, multa competunt Episcopo, quæ non competunt sacerdoti simplici. & multa & maxima competunt summo Hierarchæ, quæ non competunt inferioribus Episcopis. & secundum hoc nec Episcopus est eiusdem ordinis cum sacerdote simplici, nec summus Hierarcha est eiusdem ordinis cum aliis Episcopis inferioribus, sed quandam habet à Deo excellentiam super omnes, quam impossibile

est per hominem tolli posse.

Sextò, quia per essicaciam consecrationis ordo debet esse perpetuus tam in inferioribus ministris, quam in superioribus, scilicet Episcopis. Et iterum magisac magis in summis Hierarchis propter ordinem distinctum, quem simplices Episcopi habentab inferioribus, & iterum propter ordinem magis ac magis distinctum, quem summi Hierarchæ Romani Pontifices habent ab inferioribus Episcopis. Qui quidem ordo distinctus, in quantum charactere signum distinctum dicitur, character dici potest, & dicitur tam in simplicibus Episcopis quam in summis Hierarchis dilatato nomine characteris ad omne illud distinctiuum, quod indelebiliter inest, cuiusmodi est consecratio Episcopalis, quæ nunquam deletur, nec iteratur, & sic omnino est indelebilis in vtrisque: multò autem magis ac magis indelebilis in summis Hierarchis assumptis in plenitudine potestatis. Et hoc indubitanter obtinet, siue dicas inesse characterem, in quantum est fignum distinctiuum ad corpus Christi mysticum, siue dicas non inesse characterem, sed characteris ampliationem, quod aliqui sentiunt, quoniam secundum omnes veritas indubitata est, quoniam ipsa ampliatio characteris ira in eisdem est indelebilis, sicut ipse character, vt sic necessario habeaturdonee viuit qui est Episcopus, Episcopus; qui est summus Hiexarcha, Romanus Pontifex, semper dum viuit, summus Hierarcha necessariò remaneat. Ex quibus clarissimè & manifestissimè liquet solutio propositæ quæstionis: Licèt enim ordo Episcopalis, & iurisdictio distinguantur, & non semper sint simul: tamen postquam sunt vnitæin summo Hicrarcha, sicut impossibile est sibi tolli ordinem, sic' & iurisdictionem.

Septimò, quia Episcopi degradati, præcisi, hæretici, sponte cedentes, & liberè renuntiantes semper remanent Episcopi, & in omnibus huiusmodi manet clauium potestas, quantum ad essentiam. Sed vsus impeditur ex descetu materiæ: cùm enim vsus clauium prælationes mutantem requirat, respectu eius in quem vtitur, & propria materia in qua exercetur vsus clauium est homo subditus, quia per ordinationem & institutionem Ecclesæ subditur vnus alij, per summos Hierarchas, Romanos Pontisices, & eorum auctoritate, ideo per cosdem summos Hierarchas, qui veri sunt Pastores vniuersalis gregis ouilis Dominici ex institutione Duina, & eorum auctoritate potest subtrahi alicui populus qui ei erat subiectus. Cùm Romanus Hierarcha subtrahit taliter, & huiusmodi subditorum subtractionem facit, quantum ad hoc illi qui priuati sunt non possunt vsum clauium habere. Vnde sicut subtractionem materiæ: Ita si subtrahatur prælatio per suum superiorem Romanum Pontiscem, qui poterahatur prælatio per suum superiorem Romanum Pontiscem, qui poterahatur prælatio per suum superiorem Romanum Pontiscem, qui potera

statem hanc faciendi habet, iurisdictionem ligandi, & soluendi, & huiusmodi non poterit exercere. Summus autem Hierarcha Romanus Pontifex, superior est omnibus; ipse verus Prælatus & Pastor est Dominici gregis, non solum omnium, sed Pastorum Pastor ex institutione Diuina. Et ideo sicut committit, vel eius auctoritate committitur: omnis enim cura gregis ab ipso est, vel eius auctoritate deriuata in inferiores supremos per se, sicut in Patriarchas, Primates, Metropolitas, & per illos auctoritate ab ipso sumpta in Episcopos, & per illos similiter ex auctoritate illius per suos superiores deriuata, in ipsos translata, & concessa in Curatos inferiores, & ministros curam habentes: tamen omnis cura diffunditur in omnes ex auctoritate summi Hierarchæ, cui in persona Petri Dominici gregis cura mandatur, & imperatur eidem, Pasce, pasce, pasce: ipse ergo summus Hierarcha, qui commisit, potest adimere quibus commisit, degradando, deponendo, renuntiationem recipiendo, si casus degradationis & depositionis sienda, & concessionis recipienda existat. Tamen per hac omnia ipsis volentibus & cum instantia petentibus, nulla omnino in charaetere, seu characteris ampliatione que indelebilis est, sicutipse character, sit vel sieri potest mutatio; immò semper Episcopi remanent ve priùs: neque enim possibile est propter indelebilitatem characteris & ampliationis characteris, quoniam sacerdos quandiu viuit remaneat sacerdos; quin Episcopus quandiu viuit remaneat Episcopus: multóque fortius & patentius summus Hierarcha quamdiu viuit, sit summus & Romanus Pontifex & Hierarcha: omnis enim consecratio necessariò morte finitur. Sed inferioribus Episcopis, vt dictum est, summus Hierarcha potest adimere subditos, & materiam in qua agant, remanente tamen omnino charactere quantum ad sui essentiam immutato. Huiusmodi autem subditorum subtractio nullo modo cadit in summum Hierarcham, nec possibile est per hominem sibi subtrahi subditos, quoniam non habet superiorem in terris, sed omnis anima sibi subdita est, ciusque curæ commissa, nequeà quoquam iudicari potest, sed cunctos iudicaturus à nemine iudicandus est, nisi deprehendatur à fide deuius: & hæc superioritas non est humano prinilegio, sed Diuino, à quo sua est institutio, & qui sibi pascendi gregis curam commisit: omni enim clero & populo in vnum congregato manet obsequendi fibi necessitas, & non auctoritas imperandi.

Octavo, perpetuitas Romanorum Pontificum summorum donce viuunt, ex co patet, quia certum est inter summum Hierarcham & Ecclesiam vniuersalem inesse matrimonium spirituale: & si carnale indissolubile est, maxime consummatum, ex eo quod vnionem Christi & Ecclesia omnino indissolubilem signat; certo certius est spirituale matrimonium, quod proprissime inter Romanum Pontificem est & Ecclesiam, esse excellentius & dignius quam carnale; & tanto minus dissolubilem quam carnale, quanto vicinius, vnionem Christi, cuius est in terris Vicarius, signat, & vniuersalis Ecclesia, qua sibi datur in sponsam: quod apertissimè patet ex orationibus consecrationis & benedictionis ipsius Romani Pontificis, in quibus exprimitur vniuersalis Ecclesie sponse tux. Et cut per carnalem copulam viri corpus transit in potestatem vxoris, & è conuerso, & quandiu viuunt legi subiecti sunt; sieut summi Hierarchæ corpus indissolubiliter transit in potestatem Ecclesia, & Ecclesia in potestatem ipsius, & sibi inuicem, do-

nec Romanus viuit Pontifex, indissolubiliter obligantur.

Nono, quia matrimonium spirituale, quod propriissimé est inter Romanum Pontificem & vniuersalem Ecclesiam, est omnino indivisibile &

indissolubile: & indivisibilitas & indissolubilitas eius pertinet ad Sacramentum Ordinis, sicut indissolubilitas carnalis matrimonij pertinet ad Matrimonij Sacramentum. Matrimonium autem spirituale pertinet propriè ad Sacramentum Ordinis propter sanctificationem susceptam, sed & Sacramentum Matrimonij in quantum signat vnionem Christi & Ecclesia; quod enim dicitur Mathæi 19 Quos Deus coniunxit homo non separet, non minus sed plus de spirituali matrimonio intelligitur quam carnali: coniunctio enim spiritualis matrimonij divinitus est facta: ergo certo certius est separari non posse humana voluntate. Ex quibus manifestissimè liquet nostræ solutio quæstionis.

Decimo, lex Diuina considerat matrimonium tam spirituale quam carnale, non tantum secundum quod est in officium, secundum quod est in Sacramentum quoad matrimonium; sed & secundum quod reducitur ad Sacramentum Ordinis spiritualematrimonium, ex quo Sacramento habet omnimodam indiui sibilitatem; & qui diui sibilitatem asseret, impingeret in Sacramentum. ex quo liquidissimè patet nostra solutio quaftionis.

Vndecimò, in matrimonio spirituali est quidam promissionis contractus inter Deum & hominem: vnde cum contractus bonæ sidei inter homines sactus obliget ad observationem necessariam, multo sortius illud obligat quo homo Deo aliquid promittit, & qui contrahit matrimonium spirituale, quod multo sortius & excellentius est carnali, multoque dignius; reddere enim promissum debitumest de lege naturæ, quia qui non reddit sed mentitur in reddendo, sacit contra legem naturæ: quamdiu ergo manet vinculum ad vnum, quod indissolubile est, illo viuente, alteri nubere in Domino legitimè non potest Ecclesia: aliàs duos viros patiter haberet, & sic adultera esset, quod nesas est de hac dicere, quæ non habet maculam neque rugam, ad quam Dei silius per occultæ desensionis soramen misst quasi\* damula manum suam.

Duodecimò, quia sicut matrimonium carnale ordinatur ex intentione naturæ ad procreationem & educationem prolis, non solum per aliquod tempus, sed per totam vitam suam, sine prolis : vnde de lege & ordine naturæ est, quòd parentes filiis thesaurisent, & filij parentum sint hæredes. Et ideo cum proles sit commune bonum viri & vxoris, oportet corum societatem indissolubiliter perpetuò remanere \*\*\* secundim legis naturæ dictamen. Et sic inseparabilitas matrimonij est de lege naturæ, contra quam homo non potest. Ita & matrimonium spirituale Romani Hierarchæ, & Ecclesiæ ordinatur ex intentione Diuina, ad procreationem, multiplicationem & educationem fidelium, non solum per aliquod tempus, sed per totam vitam suam & prolis: proles enim, id est sideles in Christi Ecclesia non desiciunt : vnde de lege Diuina est quòd summi Hierarchæ pascant gregem Domini, & consirment, Domino eis mandante in Petro: Pasce, pasce, o confirma fratres tuos. Et quod sideles per corum curam & solicitudinem, qui ad hoc ministerialiter deserviunt, hareditatem capiant salutis. Et sic inseparabilitas, & indiuisibilitas huius spiritualis matrimonij certo certius est quòd est ex lege Dinina & lege natura naturantis\*, contra quam nullus poteit. Etsic ex præmissis manifestissimè liquet nostræ solutio quæstionis.

Tertiodecimò, quia illud est ex lege natura, quod natura bene instituta accipit in sui principio: sed inseparabilitas matrimonij est huiusmodi, ve patet Mathai 19. Quos Deus coniunait homo non separet. quod multò for-

tiùs in spirituali quam carnali locum habet: ergo patet quòd de lege naturæ est etiam hac ratione indissolubilitas vtriusque matrimonij tam spiritualis quam carnalis.

Quartodecimò, de lege naturæ est religio erga Deum, & de lege diuina, quòd quis Deo obediat, & quòd Deo homo non contrarietur: sed homo quodammodo Deo contrarius esset, si separaret siue spirituale, siue carnale matrimonium, quod Deus coniunxit: ex hoc enim habetur inseparabilitas vtriusque matrimonij Matthæi 19. inseparabilitas enim matrimonij tam carnalis quam spiritualis vno modo competit, secundum quod est signum perpetuæ coniunctionis & indissolubilis Christi & Ecclesiæ, & secundum quod est in officio natura, quantum ad carnale, ad bonum prolis procreandum; & secundum quod est in obedientiam & obseruantiam diuini mandati: quantum autem ad spiritualem obseruantiam diuini mandati, ad multiplicationem & salutem sidelium ordinati. Quicquid autem est in carnali matrimonio contra bonum prolis, est contra legis naturæ præcepta. Et quicquid est in spirituali matrimonio contra multiplicationem sidelium & salutem, est contra legem diuinæ voluntatis. Et ideo in vtroque tam spirituali quam carnali matrimonio inest indissolubilitas, tam ex lege naturæ, quam ex lege diuina. & contra hanc indissolubilitatem in vtroque matrimonio non potest aliqua ratione vel forma per purum hominem dispensari, vel contrà veniri, nec per dispensationem, nec per constitutionem, nec per aliquod huiusmodi. & sic apertissimè liquet nostræ solutio quæstionis.

Quindecimò, quia vbicunque sunt multa ordinantia in vno, oportet esse aliquod vniuersale regimen super particularia regimina, quia in omnibus virtutibus & actibus, vt dicitur 1. Ethicorum, est ordo secundum ordinem suum. Bonum autem commune est diuinius, quàm speciale, & ideo super potestatem \*cogitiuam, quæ \* coniectat bonum spirituale, oportet esse potestatem regitiuam vniuersalem respectu boni communis; aliàs non posse esse colligatio ad vnum: Et ideo cum tota Ecclesia sit vnum corpus, vt dictum est, oportet quòd ad hoc quòd ista vnitas debet conseruari, necessariò sit aliqua potestas regitiua respectu totius Ecclesiæ, quam Cyprianus nominat originem vnitatis super Episcopalem potestatem, quia vnaquæque Ecclesia spiritualis distinguitur & regitur: & huiusmodi est potestas summi Hierarchæ Romani Pontisicis, quæ indissolubiliter ei inest, & à solo Deo est, nec per vslum hominem tolli potest.

Sextodecimò, quia vniuersale regimen summi Hierarchæ est de ipso ordine, vt vnitas conseruetur, ad quam conseruandam necessarium est vnum præponi omnibus, quem Cyprianus nominat originem vnitatis: sicut autem vnitas Ecclesiæ omnino indiuisibilis est, sic multo fortiùs origo vnitatis diuisionem non capit. Vnde certissimum est quòd plenitudo potestatis non solùm consistit in iurisdictione, sed in ordine principaliter, faciendo maximè relationem ordinis ad corpus Christi mysticum. Et sic Dionysius dicit ordinem Episcoporum quadripertitum, & in singulis ordinibus distinctionem potestatis, & summum & persanctissimum omnium ordinem summi Hierarchæ; & sic certum est quòd plenitudo potestatis, quæ penes summum Hierarcham est, & in ordine, & in iurisdictione consistit. Quis enim dubitet traditionem Paracliti à summo Sacerdote per manus impositionem, quod principaliter Principi Apostolorum Petro, consequenter ab ipso participatiuè, aliis Apostolis competebat. & Dionysius expresse dicit, quòd summo Hierarchæ principaliter competit

de iurisdictione non esse, sed ministerialiter ad ordinis characterem indelebiliter pertinere, certè nullus: sic enim determinat Cyprianus, sic Rabanus, sic Eusebius, sic Melciades, sic ipse sanctus Papa Vrbanus; & sic

ex præmissis patet manifestissimè nostræ solutio quæstionis.

Decimoseptimò, quia quis erit ille tam vesano spiritu ductus, qui dicat Papam Romanum quantumcunque volenti & consentienti etiam & committenti expresse posse non tantim per solum collegium Cardinalium, sed nec per omnes homines, neque per vniuersale Concilium, imò & per omnem clerum insimul congregatum adimi posse subditos, quos Deus commist pascendos & confirmandos? Quis erit tanto fauore circundatus, qui dicat summo Hierarchæ Romano Pontifici volenti & consentienti & cum instantia postulanti & committenti expresse posse interdici per omnem clerum sui summi characteris, aut persanctissimi ipsius characteris ampliationis, & potestatis spiritualis ex ea executione, quamipse Deus in Petro omnibus suis successoribus exequendam commist, dicens, Quotienscunque ligaueris, &c. Nonne iste ipsi Apostolorum Principi Petro contumeliosus existet? Nonne contra ipsam Dei institutionem veniret? nonne Dei Ecclesiam, Dei quodammodo thalamum, macularet? nónne originem vnitatis confunderet, & ipsam Ecclesiæ diuideret vnitatem? nónne tale priuilegium Apostolorum Principi Petro concessum, suisque successoribus auferre conatur? nonne primam Sedem iudicaret, & ab inferioribus suis iudicari posse falsò assereret? contra Gelasium, contra Nicolaum, contra determinationem Concilij generalis Lateranensis, contra determinationem Calchedonen. Concilij. Nonne hanc præsumptionem constat omnino damnatam, quòd per inferiores aliqua huiusmodi fiant, etiam in nolentem, & hoc etiam expresse committentem Apostolica Sedis Antistitem: damnatam, inquam, in Concilio generali, vbi expressè habetur, quòd nil omnino iurisdictio in casibus huiusmodi & consimilibus ad iurisdictionem pertinentibus in se committere possit Romanus Pontifex inferioribus suis. Nonne expresse hoc declaratur per Calchedonense Concilium? Nonne determinatur expresse per sanctam VI. Constantinopolitanam Synodum? & apertissimè per Constantinopolitanam Synodum VIII. sicut apertissimè probari potest, & probabitur, & probaturos nos offerimus in præsenti, & loco & tempore opportunis?

Decimo-octauò, quia quis renuntiationem & cessionem Romani Pontificis, cum cessio & renuntiatio coram suo superiore habeat sieri, si ad ipsam fiendam procederetur, vt superior acceptabit? Item cum cessio ctiam inferiorum Episcoporum causâ cognitâ habeat fieri, & causâ cognitâ admitti, vel repudiari: quis de hac causa cognoscet contra Romanum Pontificem? Quis auctoritate & iurisdictione acceptanda, vel non acceptanda renuntiationis super summum Hierarcham vtetur? Quis eum absoluct ab onere quo tenetur, & vinculo Deo & vniuersali Ecclesiæ indissolubiliter obligatus? Quis absoluentis auctoritate & iurisdictione etiam super Papam quantum cunque volentem & committentem vtetur? Quis sibi volenti, petenti etiam, & committenti executionem sui Pontificalis ministerij sibi commissià Domino interdicet? Quis super eum in huiusmodi iurisdictione vtetur? Quis eximet sibi & subtrahet obedientiam subditorum, & populorum sibi commissorum à Domino, vt obedire vlterius non teneantur eidem? Eximentne & subtrahent inferiores sibi subditi ab eius obedientia semetipsos, quod omnino impossibile est, si inferiorum Episcoporum renuntiatio coram nullo hominum potest fieri, nisi coram Papa, & coram

illo, non vecoram homine, sed ve coram Deo, id est Dei vicario. Quis rie hie Dei vicarius, qui Romani Pontificis renuntiantis renuntiationem & cessionem admittat ve Deus? vnus Deus, vnus Dei vicarius principalis. Si diuisionem non capit, quod verissimum est, vnitas, multo minus diuisionem non capit, nec dualitatem in se recipiet vnitatis origo: nam quisquis post primum, qui solus esse debet, factus est, non secundus ille, sed nullus est, sicut apertissime determinat Cyprianus.

Decimononò, quia data disputationis causa impossibili, quia impossibile omnino est, nec ipse Deus facere posset, propter omnipotentiam suam ordinatam, qua nil omnino potest quod non deceat; quia etiam esset contradictio in obiecto. Quòd secundum omnes etiam Deus facere non posset quòdsint & esse possint pariter duo Romani Pontifices, & sint duo Dei vicarij principales in terris: quomodo vnus alium corrumpere poterit, tollere vel annullare. De natura corrumpentis est, vt plus possit corrumpens quam corruptum, alias corruptio sieri non posset, quia tanta vis esset & potentia & virtus vnius in conseruando, quanta virtus alterius in corrumpendo. Quomodo ergo vnus Dei vicarius alium corrumpit eiusdem omnino potestatis, eiusdem auctoritatis, eiusdem etiam iurisdictionis? nam par in parem secundum omnia iura non habet imperium, in quo consonat ratio naturalis. Quis ergo erit iste, qui Papam volentem, petentem, & expresse hoc committentem absoluet ab onere & vinculo quo ligatus est Deo, & Ecclesia sancta sua? Deus imperat: Pasce, pasce, pasce, curam gere, consirma fratres tuos. Quis erit qui dicat: Non pascas, non curam geras, non confirmes? Dei vicarius data disputationis causaimpossibili, scilicet quòd plures simul esse possent Dei vicarij, hoc non posser, quoniam non est vicarius super cum, cuius vicem gerit, nec discipulus super magistrum, nec seruus super dominum suum: nunc seruus domino suo stat & cadit. Rester ergo, de necessitate oportere quòd sustinentes hunc errorem supponant quòd alter sit Deus. Constat autem quòd Deus vnus est, sieut scriptum est. Audi Israël, Dominus Deus tuus Deus vnus est. Quis ergo erit iste, qui causas renuntiationis summi Hierarchæ renuntiate volentis auctoritatiue, & tanquam iurisdictionem habens, quod necessariò requiritur, & vt maior & superior iudex eximet, & causas renuntiationis legitimas vel illegitimas, admittendas vel non admittendas, quæ examinatio in huiusmodi renuntiationibus requiritur, vt iudex in indiciali foro pronuntiet, & sic cedentem admittat vel non admittat, & 19sum absoluat ab onere, & executionem sui ministerij & Pontisicij interdicat, cui indissolubilitas inest. De necessitate est, & de ordine iudicij, quòd iudex sit superior, & alius à iudicato; quòd superior sit & alius examinans, ab co cuius causa examinatur: quòd superior sit recipiens renuntiationem, & alius à renuntiante : quòd superior sit & alius absoluens ab absoluto: quòd superior sit & alius interdicens ab eo cui interdictum sit. & sic ex præmissis manifestissime patet nostræ solutio quæ-Itionis.

Vigesimò, quia de necessitate omnimoda est, quòd exercens iurisdictionem, superioritatem iurisdictionis habeat in illum, in quem agit, & in quem iurisdictionis actum exercet. Hoc autem omnino impossibile est super Romanum Hierarcham inueniri in terris, quia nemo iudicabit primam Sedem; & sic ex ipso impossibili patet nostræ solutio quæstionis.

Vigesimoprimò, quia si dicat quòd inferior hoc non aget propria auctoritate, quia non licet, vt dictum est, sed auctoritate ipsius committen-Mmm

tis: iam responsum est, quia eadem & similis auctoritas, cuiusmodi ista est, non sufficit ad eandem & consimilem auctoritatem tollendam, nec ex commissione hoc potest sieri, vt probatum est suprà: nec plus auctoritatis haberet delegatus quam delegans, quæ etiam nullo modo se posset extendere ad tollendum delegatum; maxime quia certum est & omnino indubitatum quod Papa Romanus nihil potest agere in scipsum, nec alij committere in præiudicium suæ Pontificalis dignitatis, multo minus in destructionem ipsius.ex quibus patet manisestissime nostræ solutio quæstionis.

. . .

Vigesimosecundò, quia in omni actu qui requirit idoneitatem ex parte recipientis, duo sunt necessaria eius qui debet illum actum exercere, & ideo in actu iustitiæ quo redditur alicui hoc quo dignius est, oportet necessariò ista concurrere, scilicet iudicium quo discernatur an ille dignus sit recipere de quo recipiendo agitur, & ipsa redditio; & ad vtrumque horum auctoritas siue potestas, siue iurisdictio superior exigitur: non enim dare possumus vel auferre, quod dandi vel auferendi potestatem non habemus: nec iudicium dici potest, nisi superioritatem auctoritatis & iurisdictionis habeat, & nisi vim habeat coactiuam, eo quòd iudicium iam ad vnum determinatur: quæ determinatio, vt dictum est, in speculatiuis sit per virtutem priorum principiorum, quibus resisti non potest, & in rebus practicis per vim imperatiuam in iudicante existentem, quæ habet se de necessitate ad alterum: Ideo in grammaticalibus imperatiuus modus primam personam non habet, sed secundam & tertiam; quia nemo potest imperare iudicialiter vel præcipere sibi ipsi, nemo potest iudicialiter aliquid agere in seipso, nemo potest iurisdictionem vel auctoritatem in seipsum quomodolibet exercere: quia de necessitate differentia est inter indicantem & iudicatum, inter absoluentem & absolutum, inter imperantem & illum cui imperatur, inter iurisdictionem exercentem & eum in quem exercetur: & ideo notoriè constat quòd actus clauis, per quem fit absolutio, de necessitate requirit idoneitatem in eum in quem exèrcetur, vt attendatur dignitas vel indignitas eius, ideo indiget iudicio discretionis; & iplo recipiente actus: & ad verumque istorum necessaria estauctoriras, potestas, & iurisdictio omnino superior. ex quibus præmissis liquidissimè patet quòd nullus in seiptum, nec etiam in sibi æqualem, multò minùs in fuum superiorem iurisdictione quomodolibet vti posse: cum enim actum iurisdictionis nullus habet in seipsum, quia nemo in seipsum habet iurisdictionem, quia in eadem causa nemo potest esse iudex & reus, & quia actus iustitiæ habet se de necessitate ad alium: nec etiam in superiorem iurisdictionem quis habere possit, quia secundum Apostolum sine contradictione quod minus est à maiori benedicitur: nec etiam in sibi æqualem quis iurisdictionem potest habere, quia par in parem non habet imperium; cum etiam per iurisdictionem aliquis constituatur in gradu superioritatis, respectu cius in quem habet iurisdictionem, quia est iudex eius : ideo cum omni certitudine sine aliqua dubitatione tenendum & diffiniendum est, absolutionem Romani Pontificis à Papatu & onere suscepto per renuntiationem & per quemeunque alium actum omnino impossibilem fore, nist per mortem, cum placuerit Deo: quoniam nec ipse seipsum, nec suus par, dato quod inueniretur, quod non est dare possibile, & multominus suus inferior ipsumaliquatenus absoluere potest. Ex quibus præmissis quibuscunque quantumeunque cœcutientibus & ignorantibus manifestissimè patet nostræ solutio quæstionis.

Vigesimotertiò, iuri publico renuntiari non potest : hoc autem est ius

publicum, quod in sacris & in sacerdotibus consistit, immò plusquam publicum auctoritate & vtilitate, cui renuntiari non potest, quia secundum Philosophum, principatus bonum commune est. Item hoc non est ius suum, sed Dei, & gregis, hoc non est in sauorem suum, sed in onus suum & sauorem Dominici gregis, & secundum omnes iuri in sauorem aliorum introducto renuntiari non potest. Item obligatur Papa Deo & gregi ex cura suscepta, & secundum omnes iis per quæ quis Deo vel homini obligatus est, renuntiare non potest. & sic patet manifestissimè nostræ solutio quæstionis.

Vigesimoquartò, quia annexa est statui Papatus professio & votum, sicut apparet ex tenore professionis Romani Pontificis, quæ habetur in libro Diuino, cuius ctiam professionis pars habetur in Canone, & in illa professione habetur expresse quod profitetur & promittit Deo & Principi Apostolorum Petro, quòd quamdiu viuet curam geret gregis Dominici sibi commissi, & gubernabit Ecclesiam secundum decreta & canones sanctorum Conciliorum, & Patrum, & de consilio Cardinalium sanctæ Romanæ Ecclesiæ: Ergo obligatus est ad curam gerendam quandiu viuit ex voto & professione astrictus. Istud autem notoriè constat, quòd votis & professionibus, & iis ad quæ quis voto & professione obligatur, secundum omnes nemine contradicente renuntiari non potest, & sic nec Papa renuntiare potest, obligatus quandiu viuit ex voto & professione astrictus. Et si dicatur quòd ita profitebantur antiquitus Romani Pontifices, sed hodie non profitentur de facto verbaliter: responsio manifestissimè pater, quia recipientes nunc Papatum tacité vouent & profitentur hæc omnia: nam statui professio est annexa, & secundum omnes votum interpretatiuum ita obligat, sicut expresse emissum; quod est videre in sacris ordinibus, Subdiaconatu, Diaconatu, & Sacerdotio, ex quorum susceptione perinde interpretatiué in Occidentali Ecclesia obligantur, sicut si prositerentur expresse castitatem : sie dicendum est hie in voto & professione summi Pontificatus. & sic patet manifestissimè quòd renuntiare non possit.

Vigesimoquintò, quia iis per quæ quis Deo vel homini, voto, professione, vel promissione, contractu vel quasi, obligatur secundum veritatem notoriam, quæ per nullum negatur, renuntiari non potest. & hoc ex co est, quia dicere contrarium esset oppositio in obiecto, quòd esset quis obligatus & non obligatus codem tempore; quia contra omnia iura, & rationes præesset obligationi suæ, etiam liceret sibi, quod iam suprà probatum est impossibile, absoluere semetipsum à sua obligatione per viam renuntiationis; quæ essent contradictoria: quæ secundum omnes ipse Deus facere non posset. & sic manifestissimè liquet nostræ solutio quæstionis.

Vigesimosextò, quia certissimum est, & notoriè constat quòd non est reperire in Ecclesia Dei statum, cui insit votum, vel cui professio anne-xa sit, quin profitens verè vel interpretatiuè illistatui inseparabiliter iundussit & astrictus vsque ad mortem. Hoc in omni voto & professione obtinct: cùm ergo Papatui annexa sit professio, & votum, vt dictum est, certo certius est, quòd statui Papatus astrictus est indissolubiliter, donec viuit. Nec obstat quòd profitens statum vnum transire potest ad arctiorem vel perfectiorem: sic enim agens non venit contra professionem quam fecit, sed magis ac magis se artat & perficitur: sed gradu summi sacerdotij non est perfectiorem reperire sub Deo, secundum Augustinum, & omnimodam veritatem, qua per nullum negatur. & sic patet quòd Pa-

Mmm ij

pa donec viuit nullatenus renuntiare potest.

Vigesimoseptimò, quia transsato sacerdotio, necesse est ve legis transsatio siat iuxta Apostolum, & sic ad translationem sacerdotij leuitici in sacerdotium Christi, sequitur translatio legis veteris in nouam. Aut ergo dices sacerdotium Romani Pontificis esse sacerdotium Christi, aut non: si dicis non esse sacerdotium Christi, tollis legem nouam, & subuertis sidem totam, & eius fundamenta. Si autem dicis quòd sacerdotium Christi sit, sieut verum est, quia Vicarius Christi est, oportet quòd sit sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedec, sicut ipse Christus. Melchisedec autem constat quòd fuir sacerdos in acernum idem quamdiu vixit : nam & ipse mortuus est : ergo necessarium est quòd confitearis quòd Romanus Pontifex sacerdotium Christi gerens, cuius est vicarius, sit Dei vicarius donec viuit. & hoc expresse determinatur per Apostolum dicentem: Asimilatus filio Dei sacerdos manet in aternum. Ergo manifestissime pater, quod dicere quod Romanus Pontifex summusque Sacerdos non sit semper Romanus Pontifex, & summus Sacerdos dum viuit, est loqui contra sidem, & subuertere omnia Ecclesiastica Sacramenta.

Præterea veritas nostræ quæstionis manifestissima est & declarata per figuras multiplices veteris Testamenti. Item per diuersas auctoritates ad literam noui & véteris Testamenti. Item per nonnulla opuscula, & sermones sanctorum Patrum, Hieronymi, qui hoc expresse determinatin sermone de seruitio Iacobi pro Lia & Rachel. Item per bearum Hieronymum in opusculo suo de Sacerdotio Leuitico & figuris eius. Item per Ioannem Damascenum super Ezechiel, vbi agitur de sacrificio Principis, qui offerre debet holocaustum mane Cathamane, id est holocaustum sempiternum. Item per Eusebium super 8. caput Leuitici. Item per Adamantium super eodem libro Leuitici. Item per Rabanum super verba Ecclesiastici, Beatus cui datum est habere timorem Dei, tenere eum cui asimilatur. Item per alium Doctorem super verba Exodi: Ego stabo in vertice montis habens virgam Dei in manu mea. Item per alium super verbo Ezechielis: Factus est tanquam electum in medio ignis. Item per alium super verbo Moysi: Dicit Moyses, comedite illud hodie, in agro sex diebus colligetis, in die septimo Sabbatum Domini est, & ideireo non innenietur vllus quod egredietur de loco suo. Item per alium super illud verbum Exedi: Facies laminam, sue poculum de auro purissimo, in quo seulpes opere celatura sanctum Domino, & ligabis cum in vitta hyacintina, & eris super tiaram imminens fronti Pontificis. Item per alium super illud verbum Regum: Tibi dicit Dominus Deus tuus: tu pasces populummeum Ierusalem, & tu eris Princeps super eum. Item per alium super verboillo: Fiat in capite Ioseph, & in vertice Nazarei inter fratres suos: dissoluta sunt vincula brachiorum & manuum eins per manum potentis Iacob. Item per alium super illo verbo: Aron frater tiens crit propheta tuus, ipse loquetur pro te ad populum, & non desinet huiusmodi progenies vsque in auum sanctum. Item per alium super illud Leuitici: Omne quod Domino consecratum fucrit, sine fuerit homo, sine animal, non redimetur, nec aliter commutabitur, sed morte morietur. Item per alium super illud Leuitici: Animal quod immolari potest Domino, & immolatum fuerit, sanctum erit: si quis voucrit, & mutari non potest, idest, non melius malo, nec peius bono, quod si mutauerit semper consecratum erit Domino. Habetur etiam hoc exaliis multis locis, & c multis aliis Sanctorum dictis, & magnorum magistrorum tam mortuorum quam viuentium determinationibus, & potissime hoc habetur in speciali & expressa determinatione in Concilio generali super hoc

articulo habita, etiam canone expresso super hoc edicto & promulgato, & exmultis aliis præter præmissa suo loco & tempore producendis.

Quid plura, si diligenter intelligatur verbum Principis Apostolorum Petriin Canonica sua secunda, maniseste dissinit quòd Romanus Pontisex quandiu viuit ex debito iustitiæ teneturad curam gregis sibi commissidicit enim sic: Iustum autem arbitror quandiu sum in hoc tabernaculo suscitare ves in commonitione: certus sum enim quòd velox est depositio tabernaculi mei, secundum quod Dominus noster Iesus Christus signisicauit mihi per reuelationem. Dabo autem operam & frequenter habere vos post obitum meum, vt horum memoriam faciatis. Notanda sunt igitur verba prædicta, iustum esse arbitror: iustitia etenim debitum redditionis & necessitatem importat. Item notandum est, quòd non dicit quandiu tenebo officium, vel quandiu non renuntiauero, sed dicit, quandiu sum in isto Tabernaculo, idest, quandiu vixero.

& sic Princeps Apostolorum Petrus determinat causam suam.

Ad id autem quod dicitur, quòd fecit constitutionem quòd renuntiare liceat, cui constitutioni standum est, breuiter respondetur: Quòd standum est constitutionibus Romanorum Pontisicum, sed illis in quibus nec Enangelicis, nec Propheticis, Diuinisque præceptis aliquid contrarium inucnitur. Item certo certius est quòd contra ius diuinum, & contra ius naturale, ex quibus inesse probata est indivisibilitas & indissolubilitas articuli nostri, constitutio Romani Pontificis nihil potest. & suprà probatum est indissolubilitatem & indiuisibilitatem spiritualis matrimonij & carnalis referriad Ordinis & Matrimonij Sacrametum. Item quod non licet, ex quo non licet, nullo modo licet: ne refert quid ex æquipolentibus siet. Item aut Papa statueret, vt descendamus ad practicam, quòd sibi liceret hoc agere: & hoc effet omnino erroneum, & stare non posset, quoniam contineret impossibilitatem sux positionis; contineret etiam contradictionem in obiccto, quod esset obligatus & obligationi suæ præesset: poneretur etiam, quod erroneum est, prioritas dignitatis in cadem substantia, super quo fundatur totus error Arianorum: poneretur etiam quòd vis imperatiua contra omnem naturam & possibilitatem ageret in se ipsam. Iterum actus iustitiæ exerceretur, quod non est possibile, in seipsum, nec extenditur in alium, quod tamen de necessitate est. Iterum poneretur creatura extra terminos creatura, quod nullo modo fieri potest. Aut constitueret Papa, quod interioribus suis liceret hoc agere, & in ipsum Romanum Pontisicem actum iudicialem exercere, & omnino esse impossibile suprà plenè probatum est. Nec credendum est quòd per illa verba, Quodeunque ligaueris, liceat Papæ ligare quod Deus soluit, & soluere quod Deus ligat secundum \* \* \* Pharifæorum: sed cum innocentiæ dote, non cum nocendi libertate plenitudinem potestatis Petrus transmisit ad posteros, secundum Symmachum, & Hieronymum, & Augustinum, & Gregorium, & Ioannem Daniascenum, & alios plures.

Item constitutioni contra veritatem non est obediendum, quia obediretur & contra ipsum Christum qui veritas est, & contra Spiritum sanctum qui est spiritus veritatis, & contra ipsum Patremà quo etiam & Filio Spiritus veritatis procedit, & quia est etiam benedictus Deus veritatis. Et quòd in huiusmodi non sit obediendum patet per Augustinum, & Hieronymum, Isidorum, Fabianum Papam, & Nicolaum Papam, & \* Gutianum Papam, & alios Doctores multos. Et hæc veritas declaratur per Vrbanum Papam dicentem: Sunt quidam dicentes Romano Pontisici semper licuisse, licere condere nouas leges. Quod & nos non solum non nega-

Mmm iij

.1

mus, sed validè affirmamus. Sciendum verò summopere est, quia inde nouas leges potest condere, vnde Euangelistæ aliquid nequaquam dixerint: vbi verò Dominus, vel eius Apostoli, vel eos sequentes sancti Patres sententiabiliter aliquid dissinierunt, ibi non nouam legem Romanus Pontisex dare, sed potiùs quod prædicatumest, vsque ad animam & sanguinem consistmare debet. Si enim quod docuerint Apostoli & Prophetæ, eósque sequentes sancti Patres destruere, quod absit, nitantur, non sententiam dare, sed magis errare committentur. Sed hoc procul sitab eis qui semper Domini Ecclesiam contra luporum insidias optimè custodient. & Zozimus Papa dicit: Contra statuta Patrum aliquid condere vel mutare, nec huiusmodi Sedis potest auctoritas: Apud vos enim inconsulsis radicibus viuit antiquitas, cui decreta Patrum senserunt reuerentiam. & Ormisda Papa dicit: Prima salus est rectæ sidei regulam custodire, & à constitutione Patrum antiquorum nullatenus declinare. Ex quibus manifestissimè tollitur obiectus constitutionis editæ in contrarium.

Quia autem aliquibus veritatem gestorum ignorantibus dari posset occasio ex Clemente, de quo nonnulli ignorantes veritatem dicunt quòd renuntiauerit, illumobiectum manifestissimis rationibus confutemus. Nam istud certum est, quòd ordinatio. Clementis ex nulla autentica scriptura habetur, sed ex scriptura apocrypha, quæ ea auctoritate contemnitur quàm probatur. Habetur enim ordinatio Clementis ex Itinerario suo, & ex Epistola Clementis ad Iacobum in ipso contenta, quam tamen beatus Hieronymus dicit reprobari per Eusebium Cæsariensem Episcopum, & quam ctiam Canon Isidori ponit inter apocrypha, manifestè dicens : disputatio Petri & Appionis apocrypha, quam disputationem Itinerarium vocat. & sic nullus est obiectus, qui procedit ex apocryphis. Sed demus disputationis causa apocrypha pro veris. Probant ergo ordinationem Clementis per id quod in Itinerario dicitur, quòd tradidit fibi Pontificij dignitatem, id est, Petrus Clementi, sicut ei à Domino Iesu Christo tradita fuerat & concessa. & sic patet ordinatio. Renuntiationem probant per Hieronymum in libro virorum illustrium, vbi sic dicit : Clemens quartus post Petrum Romanæ Ecclesiæ Episcopus: siquidem secundus Linus fuit, tertius Anacletus: quamuis plerique Latinorum primum post Petrum putent esse Clementem, sicut dicunt aliqui, apparet quòd renuntiauit, quia institutus post Petrum in primo loco, non primo, sed quarto loco successit. Respondetur ad hoc multipliciter: primò, quia non quid fiat, sed quid sieri debeat inspiciendum est, & non exemplis, sed legibus iudicandum est: nec sufficit dicere: sic factum est, ergo sic siet, maxime in iis que non licent. & multiplicare inconuenientiam non est solucre, & consuetudinis vsúsque longaui non est vilis auctoritas; non tamen vsque adeo suit valitura monitio, vt rationem vincat & legem. Item esto quòd vnus fecerit, casus vnus est, & contemnendus, nam adea quæ frequenter accidunt iura aptantur; quod enim semel, vel bis accidit legislatores contemnunt.

Secundò respondetur: Omnes qui dicunt Clementem renuntiasse, ditunt quòd Spiritu sancto mandante Clemens renuntiauit, ad vitandum exempli perniciem. Sed attendendum est quòd qua facta sunt per Petrum in Clemente, non habuerunt niss quandam similitudinem & essicaciam electionis: non tamen ex omnibus per Petrum factis Clemens suit Papa, nec ex eis habuit auctoritatem Pontisicis quandiu Petrus vixit, sed post mertem Petri suturus erat: aliàs vel Petrus desisset esse Papa

ante mortem, & fuisset mortuus, non Papa; quod falsissimum est. Vel duo simul fuissent Papæ, Petrus & Clemens, quod impossibile est: nam Ecclesia iam non esset pulcra, sed monstrum habens duo capita. Et quòd Petrus Clementem elegerit, non vt præsentem Papam, sed vt suturum post cum Papam, apparet ex ipsis Petri verbis: in tempore cnim suæ mortis eum elegit. Petrus tunc fecit quod dicitur de ordinatione sua, quando sensit dissolutionem sui corporis imminere. Vnde dicit in Itinerario: Quæ circa te acta sunt, significabis fratri nostro Iacobo Hierosolymorum Episcopo: nec dubites ipsum nimiam de nostro obitu habere tristitiam; sed magna consolatio eius animæ erit, cum audiet post mortem meam loco nostri successurum te, quem nouit meum fuisse discipulum, & mez peregrinationis comitem, & Ecclesiasticis disciplinis instructum. Et sic apparet manifestissimè quòd Clemens non fuit Papa in vita Petri, sed quasi electus vt succederet ipsi Petro post mortem. Sed mortuo Petro, ad vitandum exempli perniciem, Spiritu sancto ei reuelante & mandante, non suscepit Pontificium, vt dicunt qui de hoc arguunt; sed coëgit Linum & Cletum ante se pontificari. & sic patet quòd ante Linum & Cletum non fuit Pontifex, nec Pontificatum post mortem Petri suscepit, ex huiusmodi ordinatione de se per Petrum facta, propter exempli perniciem, quæ surgebat si suscepisset ex illa ordinatione, & si vnusquisque summus Pontifex viuens sibi posset eligere successorem : futurum enim erat vt in Petri sede plures sederent humana sapientes, & quærentes quæ sua sunt, non quæ Dei, nec sequentes Petri vestigia, & in electione successoris reuelationem carnis & sanguinis, non sancti inspirationem Spiritus subsequentes. Hæc exempli pernicies sublata est, ex eo quòdex hac ordinatione Papa non fuit, nec Pontificium suscepit, nam si suscepisset, quantumcunque renuntiasset, non fuisset sublata exempli pernicies, sed inducta. Et sic ex superioribus patet incongruitas allegationis, quòd Papa renuntiare posset, quia Clemens renuntiauit. Certissimè enimetiam secundûm hoc allegantes, falsum est Clementem renuntiasse, sed non recepisse ad exempli perniciem euitandam; & aliud omnino est Pontificij ministerij non suscipere curam, aliud est post susceptum Pontificium renuntiare. Primum enim fortè licet, nisi in casu summæ necessitatis Ecclesiæ: secundum verò, scilicet post susceptum Pontificium renuntiare, nullo modo licet. & ille primus casus fuit in Clemente, qui secundum hoc allegantes, ad vitandam exempli perniciem Pontificium non recepit.

Tertiò respondetur sic, & dicuntur & tolluntur principalia falsò supposita, falsumque apertè dicitur quòd Clemens renuntiauerit siue per viam renuntiationis Pontificij iam suscepti, quod nullus intelligens diceret, quia ex hoc non vitaretur, immo induceretur exempli pernicies, sue per non acceptationem factæ electionis, & non susceptionis Pontificij, vt alij dicunt. Et dicitur quòd electus Clemens per Petrum & ordinatus in successorem suum, statim post Petrum suscepti Pontificatum, & víque ad mortem, quam pro nomine Domini Iesu Christi, vt insignis martyr sustinuit, in ipsius Pontificij executione permansit. Linus autem & Cletus non successerunt vt Pontifices, sed vt summi Pontificis coadiutores, auctoritatem & potestatem Pontificij non habentes; quod per expressa auctoritates & scripturas autenticas patenter ostenditur, per chronicas rationes & demonstrationes multiplices comprobatur: & primò per textum Canonis in contrarium allegati si Petrus. 8. q. 1. cuius hæc sunt verba: Si Petrus Princeps Apostolorum adiutores sibi asciuit Linum & Cletum, non

tamen potestatem Pontificy, aut soluendi & ligandi normam eis tradidit, sed successori suo Clementi, qui Sedem Apostolicam post eum & potestatem Pontificalem, tradente sibi beato Petro, habere promeruit. Linus verò & Cletus ministrabant exteriora. Princeps autem Apostolorum Petrus verbo & orationi vacabat. Hoc totum est in Canone prædicto Si Petrus. In Pontificali autem ponitur id quod in Canone prædicto decisum est, & sequitur post verbum vacabat: Quod ad manus impositionem pertinet: Linum verò & Cletum nunquam legimus aliquid egisse de Pontificali ministerio potestatine, sed quod Petrus eis mandabat, hoc tantummodo faciebant.

Ex prædictis apertissimè plura habentur. Primò, quòd Linus & Cletus non fuerunt Romani Pontifices, sed Rom. Pontificis coadiutores, in hoc quod dicit, adiutores sibi asciuit Linum & Cletum, & sic patet falsitas eius quod arguebatur quòd Linus & Cletus fuerunt Pontifices, quia non fuerunt Pontifices, sed summi Pontificis coadiutores. Secundum habetur apertè, quòd Petrus misit auctoritatem successori suo Clementi, & sicordinauit eum in futurum Pontificem post mortem suam, quod patet ex eo quod

dicit, successori suo Clementi qui Sedem Apostolicam post cum, &c.

Item patet quòd Clemens primus post eum suscepit cathedram & au-Aroritatem Pontificij: quod liquet ex eo quod dicit, Et potestatem Fontisualem tradente sibi beato Petro habere promeruit. & sic patet falsitas cius quod dicitur quòd renuntiauit, siue non suscepit, & quod coëgit Linum & Cletum ante se pontificari. De huiusmodi enim renuntiatione Clementis, siue non susceptione, nulla prorsus habetur scriptura: sed arguunt non intelligentes ex dicto Hieronymi in libro illustrium virorum: Siquidem secundus Linus fuit, tertius Anacletus, &c. Dicunt igitur hoc esse non potuisse, quòd Linus fuerit primus post Petrum, nisi per renuntiationem Clementis. & hoc veritatem non habet, quia potuit esse per non susceptionem, vt dictum est. Sed necillud veritatem habet quòd fuerit Linus post Petrum secundus, & Anacletus tertius. Quod patet, quia dicitur ex Canone Si Petrus, quòd Linus & Cletus administrabant exteriora ficut coadiutores. Ex quo etiam habetur quòd sufficientia summi Sacerdotis non est attendenda ex huiusmodi exterioribus, quoniam illa exteriora non sunt de substantia sacerdotij: ideo subditur in Canone Si Petrus, quòd Princeps Apostolorum Petrus verbo & orationi vacabat, quod pertinet ad substantiam sacerdotij. & hoc manifeste declaratur in parte decisa, quæ est in Pontificali, dum subditur, Quod ad manus impositionem pertinet. Ex quo etiam clarè habetur illudetiam, quod soluit quæstionem in toto, scilicet, quòd hoc competit summo Hierarchæ ratione ordinis, non iurisdictionis: nam, vt patet in Actibus, Spiritus sanctus per manus impositionem dabatur credentibus. Et quòd Linus & Cletus nunquam Pontifices fuerunt, expresse terminatur in parte decisa, cum dicitur: Nunquam enim legimus Linum & Cletum aliquid egisse ex Pontisicali ministerio potestatine, id est, vt potestatem habentes, sed vt ministri & coadiutores agebant quod Petrus eis præcipiebat. & hoc manifesté pater ex Pontisicali, vbi sic dicitur, Linus natione Italus, &c. & infrà, bicex preceptis Beati Petri constituit vt mulier in Ecclesia velato capite introiret, &c. Et sic patet quod Linus nil auchoritate Pontificij faciebat, sed ex Petri præcepto. De Cleto etiam in codem Pontificali dicitur sic: Cletus natione Romanus, &c. & infrà, hic ex pracepto Beati Petri viginti quinque Presbyteros ordinauit. Et sic patet quod non faciebat potestatiue, sed vt coadiutor ex beati Petri pracepto. De Clemente etiam in codem Pontificali dicitur sic: Clemens natione Romanus,

820. & infrà, hic ex pracepto beati Petri suscepit Ecclesiam & auctoritatem Pontisicatum gubernandi. Ex prædictis igitur irrefragabiliter patet falsitas dicentium Clementem renuntiasse, vel non suscepisse Pontificium, & coëgisse Linum & Cletum ante se pontificari: nam constat omnino contrarium per præmissa. Et quòd Linus & Cletus sedisse dicuntur adscripti catalogo Pontificum Romanorum, est propter sanctitatem Petri eligentis cos in coadiutores, & approbantis vt ministros, & propter sanctitatem ipsorum sanctorum Electorum ex præcepto Petri administrantium Pontificium. Hæc autem veritas apertissimè patet ex gestis Pontificum Romanorum, vbi habentur gestus omnium suo ordine sibi succedentium, & vsque ad Siluestrum ponuntur commonitoriæ epistolæ ipsorum, quibus vtebantur: non enim generales Canones ante Siluestrum promulgabant. In dictoautem libro Pontificalium actuum à Petro vsque ad Siluestrum tot fuerunt Romani Pontifices. & subditur ibidem \*\* & statim subiungit sanctis Lino & Cleto, quoniam ipsi nunquam fuerunt Romani Pontifices, sed summi Pontificis coadiutores, & quod eis per Petrum præcipiebatur hoc tantummodo faciebant. Ponit autem liber Pontificalium actuum: primò Petrum, cuius epiltolæ habentur in Canone Bibliæ. Secundum à Petro ponit Clementem, ac epistolas suas continentes etiam substantiam quarundam epistolarum Petri, quæ non habentur in Canone. Quarto loco à Petro ponit Anacletum & epistolas suas, dicens, Anacletus quartus à Petro, &c. Et sic patet manifestissimé solutio ad obiectum de Clemente.

Sed adhuc arguunt ignorantes quòd & Marcellinus Papa renuntiauit. Sed istud omnino est falsum, quod patet ex textu 21. dist. Nunc autem. Ex cuius Concilij generalis Canone, & ex ipsius lectione multa-patent: Primum, quòd non renuntiauit, nil enim omnino de renuntiatione sua dicitur, non solum ex illo textu, sed nec extotius lectione Concilij, vnde ille textus decisus sumitur. & sic patet quòd nunquam renuntiauit, si errorem suum purgans & confitens ad tyrannum Diocletianum accessit, & capitalem sententiam passus est, insignis martyr pro Christi side este-Aus: sic nunquam renuntiauit nisi renuntiationem voces Pontificij, quòd pro Christi side iuit ad mortem. Hoc modo multi renuntiauerunt martyrium subeundo, & hanc renuntiationem licitè posse sieri nullus dubitat; immò hanc renuntiationem facere non solum possunt, immo tenentur omnes Dominici gregis Pastores. mori vtique, si necesse sit, debet pro illius fide, cuius auctoritate vtitur sibi in Petro in eiusdem fidei confessione concessa. Quòd etiam non renuntiauerit Marcellinus, manifestè patet, quia post mortem eius Sedes Romana vacasse legitur per plures annos, post quos Marcellus electus est, & Marcellino successit.

Cum autem arduissima causa sit Pontificij cessio, & rem arduissimam, id est summam potestatem & auctoritatem contingat, & omnes vniuer-saliter tangat, atque contingat; certo certius est quòd dato impossibili pro possibili, & illicito pro licito, scilicet quòd renuntiatio sieri possit, coram vniuersali Concilio sieri debuit, & non alibi, sicut suo loco & tem-

pore dabitur manifestè.

Item dato impossibili pro possibili, & illicito pro licito, scilicet quòd renuntiatio sieri posset, quæ tamen non posset, & quòd in casu licitico-ram Collegio sieri posset, sicut in veritate non potest, sed coram Concilio generali, si casus huiusmodi licitè esset, qui tamen nusquam est: tamen certo certius est, quòd interuenientibus dolo & fraude, quæ manifestissimè interuenerunt, & interuenisse proposita & allegata sunt, & probari Nnn

oblata, vitiarentur necessariò renuntiatio & cessio, dolo & fraude elicitæ, obtentæ, & omnia consequentia ad easdem.

Tenores autem instrumentorum Procurationum, per dominum Magistrum Iacobum de Mutina Procuratorem superius productorum, tales sunt.

IN NOMINE Domini Amen. Anno Domini millesimo trecentesimo decimo, indictione octaua, Pontificatus domini Clementis Papæ quinti anno quinto, mensis Iulij die penultimo. In præsentia mei Notarij & testium subscriptorum adhoc specialiter vocatorum & rogatorum, prouidi & discreti viri domini Thomas de Morro, & Corradus de Spoleto, qui se obtulerunt defensioni felicis recordationis domini Bonifacij Papæ octaui, & eius memoriæ, in negotio super crimine hæreseos, cæterisque contra eundem oppositis, & quilibet eorum in solidum fecerunt, constituerunt, atque ordinauerunt eorum verum & legitimum Procuratorem, actorem & nuntium specialem, discretum virum dominum Iacobum de Mutina, præsentem, & mandatum in se sponte suscipientem, ad dandum, producendum & exhibendum nomine eorum & cuivslibet ipsorum in solidum coram sanctissimo patre domino Clemente diuina prouidentia Papa quinto, vel coram quocunque alio, cui idem dominus Papa id commiserit in negotio prædicto, quasdam exceptiones, & rationes scriptas in membranis in vno rotulo continente viginti quinque petias, quæ incipiunt: In nomine Domini Amen. In negotio super crimine hereseos, &c. & finiunt: Coram Sanctitate vestra verbo & scriptis proponere, Pater sancte. & generaliter ad dandum nomine ipsorum & cuiuslibet eorum in solidum omnes exceptiones dilatorias & declinatorias in negotio memorato, quæ eidem suo Procuratori & nuntio videbuntur, & ad comparendum nomine ipsorum coram eodem domino Papa, & protestandum, excipiendum, ac faciendum omnia quæ in dicto negotio fuerint opportuna: promittentes mihi Notario infrà scripto, stipulanti & recipienti vice omnium, quorum interest vel interesse posset, prædictam productionem, exhibitionem, & omnia & singula quæ per dictum Procuratorem seu nuntium ipsorum acta fuerint, siue gesta, perpetuò rata & sirma habere, & tenere, & in nullo contrauenire, de iure vel de facto, sub hypotheca & obligatione omnium bonorum suorum. Actum Auinion, in hospitio reuerendi patris domini Francisci Dei gratia sanctæ Mariæ in Cosmed. Diaconi Cardinalis, præsentibus discretis viris Ioanne Petri, Petro Ioannis, Ioanne Rogerij de Verulis Notariis, & Petro Nicolai de Tuderto, testibus ad prædicta vocatis specialiter & rogatis.

Et ego Nicolaus Ioannis de Vico publicus Imperiali auctoritate Notarius, prædictis omnibus interfui rogatus, scripsi & publicaui, meóque

figno consueto fignaui.

IN NOMINE DOMINI Amen. Anno ciusdem millesimo trecentesimo decimo, indictione octaua, die vltima Iulij, Pontificatus domini Clementis Papæ quinti anno quinto. In præsentia mei Notarij, & testium subscriptorum ad instrà scripta specialiter vocatorum, venerabilis vir dominus Franciscus natus quondam domini Petri Gaytani, qui se obtulit desensioni fesicis recordationis domini Bonisacij Papæ octaui, & eius memoriæ, in negotio super crimine hæreseos, cæterisque contra eundem oppositis, secit, constituit, & ordinauit suum verum & legitimum Procuratorem, actorem, & nuntium specialem, discretum virum dominum Iacobum de Mutina, præsentem &

mandatum in se sponte suscipientem, ad dandum, producendum, & exhibendum nomine suo coram sanctissimo patre domino Clemente diuina prouidentia Papa quinto, vel coram quocunque alio, cui idem dominus Papa id commiserit in negotio prædicto, quasdam exceptiones, & rationes scriptas in membranis, in vno rotulo continente viginti quinque petias, que incipiunt: In nomine Domini amen. In negotio super crimine hareses, &c. & finiunt: Coram Sanctitate vestra verbo & scriptis proponere, Pater sanête. & generaliter ad dandum nomine ipsius omnes exceptiones declinatorias & dilatorias in negotio memorato, quæ eidem suo Procuratori & nuntio videbuntur, & ad comparendum nomine ipsius coram eodem domino Papa, & protestandum, excipiendum ac faciendum omnia, quæ in dicto negotio fuerunt opportuna: Promittens mihi Notario infrà scripto stipulanti & recipienti vice omnium, quorum interest vel interesse posset, prædictam productionem, exhibitionem, & omnia & singula quæ per dictum Procuratorem seu nuntium ipsius acta fuerint siue gesta, perpetuò rata & firma habere, & tenere, & in nullo contrauenire de iure vel de facto, sub hypotheca & obligatione omnium bonorum suorum. Actum Caualion. in domibus Episcopatus, in quibus morabatur tunc reuerendus pater dominus Franciscus Dei gratia sanctæ Mariæ in Cosmed. Diaconus Cardinalis, præsentibus venerabili viro domino Francisco de Moliano Canonico Laudunen. Magistro Iacobo Adenulsi de Anagnia, Capellanis, & Faiola de Caghiano domicello, & familiaribus dicti domini Cardinalis, testibus ad prædicta vocatis & rogatis.

Et ego Boninus de Nuptiis de Cremona, publicus Apostolica & Imperiali auctoritate Notarius, prædictis interfui, & rogatus eascripsi & publi-

caui, & signum meum apposui consuerum.

IN NOMINE Domini Amen. Anno Domini millesimo trecentesimo decimo, indictione octaua, Pontificatus domini Clementis Papæ quinti anno quinto, mensis Iulij die penultimo. In præsentia mei Notarij & testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum & rogatorum, prouidi & discreti viri domini Baldredus de Bisech, & Gozius de Arimino, qui se obtulerunt defensioni felicis recordationis domini Bonifacij Papæ octaui, & eius memoriæ, in negotio super crimine hæreseos, cæterisque contra cundem oppositis, & quilibet corum in solidum fecerunt, constituerunt, atque ordinauerunt corum verum & legitimum Procuratorem, actorem & nuntium specialem, discretum virum dominum Iacobum de Mutina præsentem, & mandatum in se suscipientem, ad dandum, producendum & exhibendum nomine eorum & cuiuslibet ipsorum in solidum, coram sanctissimo patre domino Clemente divina providentia Papa quinto, vel coram quocunque alio, cui idem dominus Papa id commiserit in negotio prædicto, quascunque exceptiones & rationes scriptas in membranis, in vno rotulo continente viginti quinque petias, que incipiunt: In nomine Domini amen. In negotio super crimine hareseos, &c. & finiunt: Coram Sanctitate vestra verbo & scriptis proponere, Pater sancte. & generaliter ad dandum nomine ipsorum, & cuiuslibet eorum in solidum omnes exceptiones dilatorias & declinatorias in negotio memorato, quæ eidem suo procuratori & nuntio videbuntur, & ad comparendum nomine ipsorum coram eodem domino Papa, & protestandum, excipiendum ac faciendum omnia, quæ in dicto negotio fucrunt opportuna: Promittentes mihi Notario infrà scripto stipulanti & recipienti vice omnium quorum interest vel interesse posset, prædictam productionem, exhibitionem, & omnia & singula, quæ per Nnn ij

dictum Procuratorem seu nuntium ipsorum acta fuerint siue gesta, perpetuò rata & sirma habere, & tenere, & in nullo contrauenire de iure vel de sacto, sub hypotheca & obligatione omnium bonorum suorum. Actum Auinion. in hospitio reuerendi patris domini Francisci sancta Maria in Cosmedin. Diaconi Cardinalis, præsentibus Puzarello quondam Iacobi de Monte Speltuli de Comitatu Florentia, Patricio de Cramont, clerico dioces. sancti Andrea in Scotia, & Ioanne de Castro puellarum eiusdem dioces. testibus ad prædicta vocatis & rogatis.

Et ego Nicolaus Ioannis de Vico publicus Imperiali auctoritate Notarius prædictis omnibus interfui, & rogatus scripsi, & publicaui, meóque si-

gno consueto signaui.

IN NOMINE Domini Amen. Anno Domini millesimo trecentesimo decimo, indictione octaua, Pontificatus domini Clementis Papæ quinti anno quinto, mensis Iulij die vltimo, in præsentia mei Notarij & testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum & rogatorum, prouidus & discretus vir dominus. Nicolaus de Verulis, qui se obtulit defensioni felicis recordationis domini Bonifacij Papæ octaui super crimine hæreseos, cæterisque contra eum oppositis, fecit, constituit, & ordinauit suum verum & legitimum Procuratorem, actorem, & nuntium specialem dominum lacobum de Mutina præsentem, & mandatum in sponte suscipientem, ad dandum, producendum & exhibendum eius nomine, coram fanctissimo patre domino Clemente divina providentia Papa quinto, vel corain quocunque alio, cui idem dominus Papa id commiserit in negotio prædicto, quasdam exceptiones & rationes scriptas in membranis, in vno rotulo continente viginti quinque petias, quæ incipiunt: In nomine Domini Amen. In negotio super crimine hureseos, &c. & finiunt: Coram Sanctitate vestra verbo & scriptis proponere, Pater sancte. & generaliter ad dandum nomine suo omnes exceptiones declinatorias & dilatorias in negotio memorato, quæ ipsi Procuratori suo videbuntur, & ad comparendum eius nomine coram eodem domino Papa, & protestandum, excipiendum acfaciendum omnia quæ in dicto negotio fuerint opportuna: Promittens mihi Notario infrà scripto stipulanti & recipienti, vice & nomine omnium quorum interest vel interesse posset, prædictam productionem, & exhibitionem, ac comparitionem, & omnia & singula quæ per dicum Procuratorem suum acta fuerint siue gesta, perpetuò rata & sirma habere, & tenere, & in nullo contrà facere vel venire, de iure vel de facto, sub obligatione bonorum suorum. Actum Auinion. in hospitio reuerendi patris domini Francisci, Dei gratia sancta Maria in Cosmedin. Diaconi Cardinalis, præsentibus Magistris Ioanne Petri, & Ioanne de Porta de Verulis testibus ad prædicta vocatis specialiter & rogatis.

Et ego Nicolaus Ioannis de Vico publicus Imperiali auctoritate Notarius, prædictis omnibus interfui, & ea rogatus scripsi & publicaui, meó-

que signo consueto signaui.

IN NOMINE Domini amen. In negotio super crimine hæreseos & non canonico ingressu, cæterisque contra felicis recordationis dominum Bonisacium Papam octauum oppositis, coram Sanctitate vestra, Pater sanctissime domine Clemens diuina prouidentia Papa quinte, Franciscus quondam domini Petri Gaytani, Iacobus de Mutina, Baldredus Decretorum, Gotius de Arimino, vtriusque Iuris Doctores, Nicolaus de Verulis, Thomas de Morro, & Conradus de Spoleto, condesensores ciusdem domini Bonisacij Papæ octaui, & eius memoriæ, ipsi

ų,

omnes & quilibet eorum in solidum proseipsis & quolibet eorum, & aliis defensoribus, suis, & sibi adhærentibus, repetitis protestationibus factis aliàs per eosdem, videlicet quòd per ea quæ dicunt, faciunt, vel petunt, seu dicent, facient, vel petent per se vel alios, non intendunt, nec volunt, nec consentiunt quòd in præsenti negotio tam in ingressu, quàm etiam in progressu & egressu modo aliquo procedatur, nisi si in quantum & prout procedi debet de iure, saluisque eis omnibus exceptionibus declinatoriis & dilatoriis, & aliis quibuscunque defensionibus suo loco & tempore proponendis, non intendunt nec consentiunt aliquos opponentes admittere, vel cum aliquibus partem facere, nisi in quantum, quando & prout de iuris necessitate deberent, exceptiones & rationes dant & exhibent infrà scriptas adhunc esfectum quòd in præfato negotio, neque ex officio Sanctitatis vestræ, nec ad petitionem, supplicationem, vel accusationem, seu denuntiationem, seu promotionem Guillelmi de Nogareto & Guillelmi de Plasiano, vel alterius cuiuscunque personæ, nec etiam ad supplicationem illustris domini Regis Francorum, necalio quouis modo procedi possit vel debeat, & quòd testes senes valitudinari, seu longo tempore abfuturi, vel alij, nullatenus recipiantur, nec in ipso negotio quomodolibet procedatur, & ad omnem alium effectum qui eis vel parti sux melius valere potest, ad declinandum iudicium in negotio memorato. Ante omnia tamen dicunt & protestantur, quòd infrascriptas exceptiones dant & exhibent, & pro datis & exhibitis volunt haberi, secundum hunc ordinem, videlicet illas exceptiones & rationes, quæ & quatenus tendunt ad declinandum iurisdictionem Sanctitatis vestræ. Primo loco proponunt, dant & exhibent, & propriùs datis & exhibitis volunt haberi. Et posito, sed non concesso, quòd dicta declinatoria exceptiones non procederent de iure, in eo casu ex nunc protestantur, dant & exhibent cas exceptiones, quæ & quatenus tendunt ad repulsionem personarum dictorum oppositorum. Et posito, sed non concesso, quòd prædicta de iure non procedant seu cessent; quod tamen verum non est : vel etiam si repulsis oppositoribus vel non repulsis velletis ex officio vestro procedere in dicto negotio, protestantur, & ex nunc proponunt & exhibent illas exceptiones & rationes, quæ tendunt, & quatenus tendunt ad impediendum quemuis processum faciendum in negotio supradicto.

In-primis excipiendo proponunt dicti defensores, & quilibet eorum, quòd vos, Pater sanctissime, in præfato negotio dicti domini Bonifacij Papæ octaui, ex ossicio vestro velad petitionem aliquorum procedere non potestis, nec debetis de iure, quia dominus Bonifacius Papa octauus suit par vobis in dignitate & potestate, & ideo iurisdictionem aliquam iudicandi ipsum non habetis, quia par in parem non habetimperium, extra. de Elect. Innotnit: sic enim dicitur Prætorem in Prætorem, vel Consulem in Consulem nullum habere imperium, st. ad Trebell. ille à quo. §. tempe-

stinum.

Item excipiendo proponunt dicti defensores, & quilibet eorum, quòd vos, Pater sanctissime, in præsato negotio domini Bonisacij Papæ VIII. ex ossicio vestro, vel ad petitionem aliquorum, procedere non potestis, nec debetis de iure, quia causas ipsius domini Bonisacij Papæ VIII. Deus suo tantum sine quæstione iudicio reservanit, 9. q. 3. nemo, & c. altorum. Et licèt, Pater sanctissime, habeatis plenitudinem potestatis: illos autem, quos Deus suo tantum iudicio reservanit iudicandos, iudicare non potestis, vt 2. q. 5. consuluissi. & 33. di. habuisse in si. & 31. q. 1. Si duo.

Nan iij

Item excipiendo proponunt dicti defensores, & quilibet eorum, quòd vos, Pater sanctissime, in præfato negotio dicti domini Bonisacij Papæ procedere non potestis, nec debetis de iure, quia ex sola audientia data oppositoribus supradictis, scandalum magnum in tota Ecclesia Dei suscitatur, & maius suscitatetur, si ipse dominus Bonisacius Papa octauus, ve hæreticus damnaretur, quia per ipsum infiniti Præsati & alij Rectores Ecclesiarum sucrunt promoti, & insinitæ dispensationes super matrimoniis & aliis casibus per ipsum sactæ sucrunt, & vbicunque magnum scandalum timetur, iudicium & vindicta Dei iudicio relinquendum & relinquenda est, vt 4. di. Denique. & 1. q. 7. quotiens. & 23. q. non potest. & c. ipsa. Hoc natur per Hug. in Pal. c. denique.

Præterea potestato quòdistud negotium nullo modo etiamin Concilio, nedum sine eo agendum est, nec in eo quomodolibet procedendum, dicunt, & excipiendo proponunt desensores prædicti, & quilibet eorum, quòd si agendum esset aliquo modo, vel in co procedendum, quod verum non est, non deberet agi absque Concilio, sed in ipso Concilio agi deberet etiam hoc ipsum, vtrum negotium huiusmodi assumi debeat,

& in eo procedi, vel non, pluribus rationibus.

Prima ratio est, quia posito sine præiudicio, quòd negotium issud aliquo modo agendum sit, quod tamen verum non est, id quod in viuo obseruaretur & in defuncto obseruandum est: memoria namque præteriti dominij honorem & reuerentiam exigit, & exhiberi quondam domino, quos & ipsum actu dominium obtineret; & ideo seruus qui in caput domini non interrogatur de iure distractus, in memoriam prioris dominij contra olim

dominum interrogari non potest, sf. questio vnius. S. seruus.

Præterea posito similiter sine præiudicio, quòdagendum sit negotium, si viuente domino Bonifacio esset congregandum Concilium. 17. di. §. Hine etiam, & 21. di. Nune autem. multo magis co defuncto, quia graniùs delinquitur in defunctum, quam in viuentem. Ar. C. de sepul. Mo. qui sepulcra. & magis deferendum est defuncto qui se desendere non potest, ve pleniùs, quod in Concilio euenit, defendatur, ne defensus ignominia Afficiatur, quam viuenti. Ar. ff. de interrog. aet. l. & quia & iust. quinam nunc non pos. §. 1. Nec negatio aduersariorum; quòd dominus Bonifacius non intrauit per oftium, aut non fuerit Papa, aliquid immutare debet, quia de hoc ipso ageretur, & interim præsertim cum sucrit in possessione Papatus, pro tali, scilicet quòd fuerit Papa, habendus esset, quousque aliud appareret. c. si ser. expor. venie moneor, & cum suis similibus. & quia aliàs expediret negare quod esse non debet, st. de indic. solem. & de tribut. illud. S. sed & si negaucrit. Et ideo si neget, qui maritus fuisse dicitur, matrimonium esse contractum, nihilominus alimenta liberis interim præstare compellendus est. sf. de libe. agnosc. si neget.

Secunda ratio est, quia cum actum est de hæresibus iam defunctorum, & etiam iam damnatis, actum est in Concilio, vt patet de hæresi Nestorij primò in Ephesina synodo damnata, & nihilominus postea in Calche-

donen. Concilio, 15. di. Sanctam Romanam.

Item Alexander tertius contra schismaticos apostaticos iam defunctos Lateranense Concilium congregauit, in quo de eis egit. extra. de schisma. c. 1. vos autem. Si negotium aliquo modo agendum sit, quod tamen verum non est, deberetis inhærere vestigiis prædecessorum vestrorum 25. q. 11. decessorum. extra. de iuram. calumn. inhærentes. & digna vox maiestate regnantis, se Principem alligatum legibus prositeri. §. de legibus di-

gna. & maxime in præsenti negotio vbi Ecclesiæ status concutitur, inhærere deberetur vestigiis supradictis, & plenitudinem potestatis infra iuris, limites continere.

. Tertia ratio est, quia posito similiter sine præiudicio, quòd negotium hoc agendum sit, quod tamen verum non est, videtur quòd iste casus non sit in potestate solius Romani Pontificis, quia sic immutatur seu immutari potest, vertitur & concutitur status vniuersalis Ecclesiæ, & eius libertas: vertitur quidem, quia multos tangit clericos & laicos aliquo interesse: concutitur autem seu immutatur, vel immutari potest, & excessus subditorum corrigendi libertas, quia quisque potentior si ab aliquo voluerit aliquid vel ab eo recipiat, quod sibi displiceat, siue talis fuerit Prælatus cuiuscunque status & præeminentiæ, siue laicus, dicet eum hæreticum exemplo hoc, & capiet ipsum, & nihil aliud esset id per vos assumi, nisi Ecclesiam destructioni parare: propter quod talis casus non est solius Romani Pontificis, 24. q. 1. memor. & no. extra. de concef. praben. proposuit. Cum ergo negotium hoc, si aliquo modo agi debeat, quod tamen non est verum, in Concilio esset agendum, etiam id vtrum in negotio procedatur, vel non, Concilio seruari debet, 5. q. 2. si primates. 3. q. 5. guia suspecti. extra. de Iudic. c. 1. Nec vos antè debetis cognoscere, & sententiam in Concilio reservare, præsertim quia non debet vnus cognoscere, & alius de re ab alio cognita iudicare. C. de Iudic. Ant. ad hac. nam de qua re cognouit iudex, de ea iudicare debet, st. de iudic. de qua re.

Præterea protestato quòd istud negotium nullo modo etiam in Concilio, nedum sine eo, agendum est, nec in eo quomodolibet procedendum; posito tamen sine præiudicio, quòd agendum esset aliquo modo, vel in eo procedendum, quod verum non est. & posito sine præiudicio quòd ad vestram solius absque vslo Concilio iurisdictionem pertineret cognoscere

de hoc negotio, quod verum non est:

Excipiendo proponunt defensores prædicti, & quilibet corum, contra personas Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano, & cuiuslibet corum, quòd nec ipsi nec aliquis corum admitti debent ad accusandum, vel denuntiandum seu proponendum, vel prosequendum ea quæ proponunt seu obiiciunt contra statum & memoriam felicis recordationis domini Bonisacij Papæ octaui, pro eo quòd ipsi, & quilibet corum sucrunt & sunt inimici cius dem domini Bonisacij, cius que samæ & memoriæ, quod patet ex eo, quia dictus Guillelmus de Nogareto requisiuit dominum Philippum illustrem Regem Francorum, quòd poneret personam dicti domini Bonisacij in custodia, & quòd per ipsum & dominos Cardinales prouideretur Ecclesiæ Romanæ de Vicario. & hocapparet ex productis per dictos Guillelmos.

Item patet de dictis inimicitiis, ex eo quia dictus Guillelmus de Nogareto turba \*\* cum multitudine hominum armatorum de nocte hostiliter intrauit Anagniam, & cum magno conflictu expugnauit domum seu Palatium in quo habitabat idem dominus Bonifacius, eumque cepit & captiuauit, atque captum detinuit per tres dies, quousque manus Domini obstitit eidem Guillelmo. Ex quo facto manifeste conuincitur, quòd idem Guillelmus de Nogareto suit & est capitalis inimicus eiusdem domini Bonifacij, vt probatur extra. Vt lite non contest. c. accedens. Et quamuis prædicta sint notoria toti mundo, constat tamen etiam de iis ex productis coram Sanctitate vestra per eosdem Guillelmos: Constat etiam per processus felicis recordationis domini Benedicti Papæ XI. factos contra

dictum Guillelmum de Nogareto, & quosdam alios, qui fuerunt cum dicto Guillelmo ad capiendum prædictum dominum Bonifacium. qui processus continentur in Registro Romanæ Curiæ, & in quibus idem dominus Benedictus testissicatur & assert dictum Guillelmum prædictum scelus in sui præsentia, seu sub oculis suis, ac etiam notoriè perpetrasse; & testimonio & assertioni Papæ credi & stari debet. extra. detestibus. cùm à nobis in si. & eius sententia vim legis obtinet, vtiura dicunt, c. de legibus l. 1. & l. vlt. cùm si.

Patet etiam de prædictis inimicitiis ex eo quòd dictus Guillelmus fuit auctor prædictæ violentiæ, & eo actore, & causam & occasionem præstante, bona & thesaurus Romanæ Ecclesiæ, & Sanctorum reliquiæ rapta & dispersa fuerunt per eundem Guillelmum & alios, & plurima priuilegia, & literæ scriptæ minutis & cartisantiquis, donationes, immunitates, libertates, emptiones, acquisitiones, & iura alia Romanæ Ecclesiæ continentes, concessa ab Imperatoribus, Regibus, Principibus, & aliis Catholicis Christianis lacerata fuerunt: & interfectus fuit Strigonien. Electus, & confirmatus, & portæ maioris Ecclesiæ Anagniæ igne succensæ fuerunt, ac etiam Cardinales Romanæ Ecclesiæ fugati, & quamplurimæ aliæ iniuriæ & violentiæ perpetratæ fuerunt. quæ omnia afcribuntur seu imputari debent dicto Guillelmo de Nogareto, cum ipse fuerit causa & occasio, & actor omnium prædictorum malorum. ad hoc C. ad I. Iul. de vi. pu. vel pri. l. quoniam multa facinora. & ille qui alium spoliat rebus suis, eius censetur inimicus. extra. de resti. spo. c. Item cum quis. propter quam inimicitiam-etiam in exceptis criminibus ab acculando repellitur, vt ibi no. Innoc. & notatur etiam per B. extra. de accusat. c. cum P. Manconella.

Item patet de dictis inimicitiis ex instrumento producto per cosdem Guillelmos, continente quandam appellationem seu verius disfamationem contra personam dicti domini Bonifacij. Ex quo quidem instrumento constat quòd dictus Guillelmus de Plassano coram illustre Rege Francorum & aliis Baronibus & Prælatis, & Parlamento toto congregato Parisius, dixit, afferuit & publicauit omnia infrà scripta, videlicet quòd dictus dominus Bonifacius omnes & singulos de natione Gallicorum reputabat & publicabat Patarenos. & quòd ab antiquo concepit odium contra Regem Franciæ, & quòd ad deprimendum Regem & Gallicos præcipitaret se & totum mundum, & Ecclesiam, & quòd non curabat scandalum, dum tamen Gallici & eorum superbia destrueretur; & quòd antequam idem dominus Bonifacius teneret Sedem istam, dixit quòd si esset Papa, potiùs vellet totam Christianitatem subuertere, quin nationem Gallicam destrueret: Et quòd dum quidam nuntij Regis Angliæ nomine eiusdem Regis peterent sibi dari decimam regni Angliæ, quòd ipse dominus Bonifacius respondit eisdem, quòd non daret eis decimam, nisi eo pacto quòd fieret guerra contra Regem Franciæ: Et quòd magnas quantitates pecuniæ dedit certis personis, vt impediret, ne pax inter ipsos duos Reges fierer: Et quòd mandauit Frederico, qui tenet insulam Siciliæ, quòd si vellet prodere Regem Karolum, & fracta sibi pace & non seruata, & vellet se mouere contra dictum Regem, & occidere omnes Gallicos, quò dipse ad hoc faciendum daret sibi opem, auxilium, consilium & iuuamen: Et quòd confirmauerat Regem Alamania in futurum Imperatorem, & publice prædicauit quod hoc faciebat vt destrueret nationem Gallicanam: & quòd dixit quòd in breui faceret omnes Gallicos martyres & apostatas.

Vnde cum prædicti Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano sint de regno Franciæ, ac etiam sint & suerint milites sideles, & vassalli & Officiales illustris Regis Francorum, & nunc superioris maxime tanti, inducant inimicitias, vt probatur extra. quod vis. ca. c. Abbas. & facit ad hoc quod no. C. quod me. ca. l. metum. Et credi & stari debeat iis, quæ quis in iudicio producit & asserit contra se.c. de li.ca.l.cum precum vi,no. per Innoc.extra. de except. c. venerabilis. & de consi. cum olim. Sequitur ex præmissis quod isti duo Guillelmi, qui producunt instrumentum prædictum, & eo vtuntur, in quo ipsi confitentur factum: ex quo oriuntur inimicitiæ graues inter ipsum dominum Bonifacium & eosdem, fuerunt & sunt inimici capitales prædicti domini Bonifacij. Ad hoc extra. de accusat. c. Inquisitionis in §. ad boc, in versu: Vel aduersus eos, contra quos sit inquisitio, sides non est adhibenda dictis eorum, qui post iuramentum vel antè, tacitè vel expressè inimicos se asserunt eorundem: Nam & si ipse Guillelmus diceret quòd dominus Bonifacius tulisset testimonium contra eum in aliqua causa, certum esset qu'ed ex tunc ipse Guillelmus, nec accusando, nec denuntiando esset audiendus, sf. de accu. 1. alij & extra. c. cum P. & c. meminimus cum si. multo minus est audiendus idem Guillelmus propter supradicta, cum longe maiores inimicitiæ colligantur ex prædictis, quam ex prolatione testimonij.

Item patet de prædictis inimicitiis ex eo quòd prædicti Guillelmi de Nogareto & de Plasiano coram dicto domino Rege, & aliis multis nobilibus, & etiam in Parlamento Parisius, sicut ex productis eorum apparet, dissamauerunt eundem dominum Bonifacium de multis criminibus, de quibus accusari non poterat: cùm tamen prohibeatur à iure, quòd nullus mortalium culpas Papæ redarguere præsumat, quia cunctos iudicaturus est, à nemine iudicandus; & tales infamatores & detractores sunt inimici, qui spoliant eum bona sama, quæ est pretiosa res, 9.q. 3. sacta. & qui spoliat alium re sua inimicus est, extra de restitu. spoliator. c. Item cùm quis. \* non sunt admittendi accusando, denuntiando, vel alias obiciiendo contra dictum dominum Bonifacium Papam octauum, vt dicit Pal. c. Item cùm quis. & no. extra de accusat. cum P. & 40. di. si Papa. 9. q. vlt. sacta. & non solum prædicti Guillelmi dissamauerunt, & conspirauerunt, & requisiuerunt, & incitauerunt Regem, Prælatos, & alios, vt eis fauerent in propositis per eos contra dictum dominum Bonifacium, & eosadiuua-

Item patet de dictis inimicitiis ex eo quòd dicti Guillelmi ab obedientia eiusdem domini Bonifacij se subtraxerunt quibusdam appellationibus, & dissamationibus interiectis, & confederationibus factis; & sic eundem dominum Bonifacium, quantum in eis fuit iuris obedientiæ spoliarunt, quod eis non licuit, cum etiam Prælato accusato de crimine, lite pendente, obediendum est, & intendendum etiam à subditis qui eum accusarunt. extra. de accu. c. olim. & 17. di. §. hinc. & 8. q. 4. Nónne, & qui

alium spoliat iure suo, censetur inimicus, vt extra. de resti. spoliator. c. Item cum quis. & ideo non admittendi, vt no. Innoc. in.c. c.

rent, vt ex corum productis apparet.

Patet etiam de conspirationibus dictorum Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano contra dictum dominum Bonisacium, ex eo quòd ambo appellauerunt ab eo, & ambo sibi ad inuicem adhæserunt, & etiam proponunt coram vobis iidem Guillelmi, quòd plures Reges Roman. & alij Nobiles, & Vniuersitas Parisien. & aliæ quamplures Vniuersitates dicti regni Franciæsibi adhæserunt, & se confederauerunt contra eundem

dominum Bonifacium Papam octauum, sicut etiam ipsi in productis eorum dicunt & proponunt. Patetetiam de prædictis conspirationibus, ex eo quòd ipsum negotium simul & coniunctim prosequuntur coram Sanctitate vestra contra memoriam dicti domini Bonifacij.

Et probantur hæc, scilicet quod inimici & conspiratores non sunt admittendi ad accusandum, denuntiandum, vel testisicandum. extra. de Simo. per tuos. & de accusat. cum oporteat. & no. in c. cum. P. & 3. q. 5. c. 3. & 4. & c. quia suspecti. vbi dicitur quod etiamsi notoria sint crimina alicuius, tamen ad denuntiationem inimici non sunt punienda: & est ratio, quia irati nocere cupiunt, & læsi se vlcisci volunt: inosfensus enim debet esse accusatoris affectus, & non suspectus. Non obstat quod dicitur, quòd in exceptis criminibus quilibet admittuntur ad accusandum, qui aliàs prohibentur, quia in exceptis criminibus inimici & conspiratores non admittuntur propter malum zelum præsumptum, vt no.extr. de accusat. cum P. & quòd inimici in causa etiam de hæresi non admittantur, no. per hosti. in summa. extra. de accusat. §. quis possit. Nec obstat quod dicitur quod prædicti prosequuntur suam iniuriam & Dei, quia quod in divinam religionem committitur, in omnium fertur iniuriam. Verum est secundariò. Iura autem quæ loquuntur admitti aliàs prohibitos ad prosecutionem suæ iniuriæ, de iniuria principaliter eis illata loquuntur. Sic dicitur : & aliàs quia interest rei publicæ, ne quis re sua malè vtatur. Verum est secundariò, quia paupertas singulorum principaliter est ipsorum, sed secundariò in Rempublicam redundat. Inft. de iis qui sunt sui vel ali. iur. §. Sed & maior. & tali modo scilicet secundariò quodlibet crimen publicum in iniuriam singulorum infertur, & ideo admittuntur ad accusationes publicorum criminum, non tamen aliàs prohibiti, qui quidem prohibiti admittuntur si suam iniuriam prosequantur. Hoc etiam patet, quia hoc crimen hæreseos non fuit abinitio publicum: sed postea contra certos hæreticos statutum fuit esse publicum crimen; & ratio redditur, quare statuatur esse publicum, quia quod in religionem diuinam, &c.

Patet etiam, quia si diceres in omnium iniuriam principaliter verti quod in diuinam religionem committitur, sequeretur absurdum, quòd crimen hæreseos non esset publicum, sed priuatum, & vnusquisque pro sua propria iniuria ageret, sicut & in priuatis delictis, & non pro publica. Hoc autem non est verum: ergo quòd nec in iniuriam omnium principaliter huiusmodi vertatur ossensa, verum existet, & ideo inimici & conspiratores qui in criminibus publicis repelluntur except. hie nullatenus admittentur. Patet etiam hoc, quia raptus virginum, vel viduarum aut Diaconissarum Deo dedicatarum, in ipsius omnipotentis Dei irreuerentiam committitur, C. de Episcopis & Clericis. Raptores. & tamen de exceptis criminibus raptus huiusmodi non inuenitur, scilicet quòd etiam aliàs prohibiti nedum inimici admittantur in illo, licèt qui hoc faciunt, pessima criminum peccent, & in Deum committant, nec per consequens in iniuriam omnium. C. deraptu vir. l. vna.

Item quod obilicitur per eosdem, quòd infames, &c. admittuntur in hoc crimen hæreseos, non obstat, quia per desensores excipitur de inimicitiis & conspirationibus, non de aliis propter quæ in criminibus non exceptis accusare volentes ab accusationibus repelluntur inimici: namque facilè mentiuntur. sf. de quest. 1. 1. §. questioni. & ideo tanquam de calumnia suspecti, ne falsa crimina proponant, repellendi. sf. de accu. aly. & no. extra. de acc. cum P.

Item patet de corum inimicitiis, ipsi enim in suis productis consitentur se esse familiares domini Regis Franciæ, vt subicitur, inimici dicti domini Bonifacij Papæ octaui, & de ipsius regno. & non solum inimici, sed cohabitantes inimicis repelluntur ab accusando. extra. de accusat. c. repellantur. quia ex hoc inimici præsumuntur. 4. q. 3. §. testes. extra. de acc. cum oporteat. & c. de in ofsi. te. liberi. & 93. di. si inimicus. Item quia de regno ipsius Regis, præsumuntur inimici. extra. vt sit. non contest. c. accedens. 2.

Quòd autem dictis Guillelmo & aliis qui dominum Bonifacium Papam octauum ceperunt, non licuerit eum capere, probatur veteri Testamento, Deuteronomij decimo-tertio capite, in quo dicitur quòd si audieris aliquos dicentes: egressi sunt filij Belial de medio tui, & auerterunt habitatores vrhis tu.e, atque dixerunt: Eamus & seruiamus Diis alienis, quere sollicitè diligenter, rei veritate perspecta, si inueneris certum esse quod dicitur, & abominationem hanc opere perpetratam, statim percuties habitatores vrhis illius, &c. non auditis verbis idololatria per aliquos, qui dicunt aliquos etiam idololatras, statim currendum est, & statim vindicta sumenda: vt in eodem 17. cap. dicitur. sed demum veritate comperta, & per iudicem, vt no. 23. q. 4. in summa. & quod per Hug. c. causa. q. 7. in summa. vbi dicitur quòd in capiendo hareticum, vel eius bona, ordo iuris seruandus est.

Et patet 21. di. Nunc autem. Sed dominus Bonifacius Papa, imposito crimine hærcseos, per subditos fuit captus, contra id quod sanctus Dauid fecit, qui in Saulem antè vnctum in Regem Israël, inimicum & persecutorem suum, reprobatum à Deo, & ipse Dauid per Samuelem vnctus in Regem de diuino mandato, noluit manus extendere dicens: Non mittam manum in Christum Domini. licèt bis posset mittere manum, 1. Regum 24. c. & 27. c. sed in Amalecitam, qui dixit se missse manus in Saul, irrui gladio iustè fecit, Regum 2. & quia solùm præcidit oram chlamydis Saulis, postea grauiter doluit, & vehementer pænituit, cum tamen à Saule sola administratione superaretur. Per quod datur intelligi, quòd subditi quamuis Religiosi sint, Prælatos suos etiam criminosos & reprobos inuadere non possunt, quandiu in administratione ab Ecclesia tolerantur. Quanto magis isti subditi in summum Pontiscem dominum Bonifacium Papam octauum non reprobatum non debuerunt manus mittere, sed sustinere debuerunt? certè multò inagis sine comparatione.

Probatur etiam nouo Testamento in Euangelio Matthæi, & Lucæ prope finem, dicente Iesu Filio Dei veri, & vero homine: Vnus ex vobis me traditurus est. Ex vobis enim est, vt ait Augustinus, à quibus per iudiciariam potestatem confessus aut conuictus exclusus non est. Vnde ipse Christus licet seiret Iudam eum traditurum esse, eum tolerauit, vt ait idem Augustinus, & eucharistiam ei dedit. & tale est, ac si diceret Iesus, vt dicit ipse Augustinus: Etsi ego eum per occulti iudicij sententiam damnatum habeo, vos tamen adhuc per patientiam sustinete. 2.q. 1. Vnus ex vobis. 24. q. 4. tu bonus. ad quod etiam facit extra. de offi. ordi. si Sacerdos. Quod autem delictum grauius delicto Iudæ? certè etiam nescio æquale: & tamen de co ita scriptum est. Paulus etiam Apostolus in Epistola ad Corinthios: Si is qui frater nominatur est fornicator, aut auarus, aut idolis seruiens, cum huiusmodi nec cibum sumere debetis. Vnde notandum quod dicit, frater ergo Christianus. & dicit, aut idolis seruiens, ergo apostata à side. Ex quibus verbis, vt ait Gratianus, datur intelligi quòd nisi primum fuerit aliquis nominatus de crimine, id est vel coram iudice accusatus & conuictus, vel in iure de se fuerit confessus, quòd nec sententia est se-

riendus, nec ab eius communione abstinendum. 24. q. 1. §. 1. in si. Hoc idem videtur sentire Augustinus 2. q. 1. multi corriguntur. & Hieronymus ait: Ante probationem accusationis illatæ neminem à tua communione suspendas, quia non statim qui accusatur reus est, sed qui conuincitur criminosus. 15. q. 9. c. vlt. Ergo quomodo licuit istis eum capere, à cuius communione per præmissa discedi non licuit?

Item idem Paulus ad Titum: Hareticum hominem post primam & secundam correctionem deuita. quæ verba Pauli posita sunt 24. q. 3. dixit Apostolus. Vbi autem dominus Bonifacius correctus est? vbi confessus? vbi conuictus? vbi damnatus? & tamen captus est. Vbi vitandus non erat, vt

ex prædictis apparet.

Probaturetiam hoc euidenter ex Decretali Epistola, quæ dicit: Absolutos se nouerint à debito sidelitatis, homagij & totius obsequij, quicunque lapsis manifeste in hæresim aliquo pacto quacunque sirmitate vallato tenebantur adstricti. extra. de Haretic. c. vlt. \* \* Absolutià lapso manifestè in hæresim, non ergo ab occultè lapso à contrario sensu, quod est fortissimum. Ar. ff. de off. eius cui ma. vir. 1. 1. Quis autem dicitur manifestè lapsus in hæresim, Decretalis docet, quæ illum dicit manisestè hæreticum, qui contra fidem Catholicam publicè prædicat, aut profitetur, seu defendit errorem, vel qui coram suo Prælato conuictus est, vel confessus, aut sententialiter condemnatus est super hæretica prauitate. extra. de ver. signi. super quibusdam. Horum autem aliquid in domino Bonifacio non fuit; neque enim prædicauit, nec defendit, aut confessus est errorem, nec conuictus, aut sententialiter condemnatus, imò nec vnquam tale auditum est de eo ante prædicta. Non ergo licuit ab co discedi, à subditis multo - magisnec capi; & discedentes, quia de capientibus nullum dubium est, hoc ipso quod discesserunt, inimici eius facti sunt, quia ipsum obedientia qua sibi tenebantur spoliarunt, & qui alium spoliat re sua inimicus est. extra. de restit.spo.c. Item cum quis. Hoc etiam liquet ex aliis canonibus sanctorum Patrum, sicut est videre de illis, qui à Symmacho Papa de hæresi accusato vltimò, quia priùs ex alia causa fuerat contra eum, vt legitur in Chronicis, discesserunt, quibus prouidentia Synodi subuentum est. 17.di.§. hine etiam. non enim lieuerat eis sie discedere. 8. q. 4. nonne quod. c. de eodem negotio Symmachi loquitur, sicut patet ex §. illud. c. nonne. prxcedenti.

Idem etiam ostenditur legibus; si quis enim est in possessione ingenuitatis beneficio possessionis vittur vsquequo contrarium iudicetur. sf. de probat. circa. ad hoc facit C. de testa. 1.1. & de seruis expor. moueor. extra. de sen. ex. con. si iudex Bonifacij Papa octaui. & 3. q. 7. §. tria. in possessione qua erat dominus Bonifacius Papa octauus Papatus & prælationis in subditos, eos habens subiectos, teneri debuit vsque ad sententiæ tempus, vt ex superioribus patet.

Insuper ipsum Guillelmum de Nogareto non excusar, immò potius accusare videtur, quòd se asserit Anagniam pro notificando eidem domino Bonisacio crimina sibi obiesta per distos Guillelmum de Nogareto & Guillelmum de Plasianò, & quòd congregaret Concilium generale: sic de noste turba vnita & multitudine hominum armatorum accessisse ad eundem dominum Bonisacium, cum hoc vt asserit res exegerit, & aliter propter potentiam ipsius domini Bonisacij sieri non potuisset sibi cautè denunciatio supradisti Concilij congregandi: quia hanc suam excusationem inanem euacuat & eneruat, præsertim mora per ipsum Guillelmum

de Nogareto intra Anagniam per tres dies, cum potuerit prima die sui ingressus ipsi domino Bonifacio denuntiasse prædicta, & postea recessisse: quod quia non fecit, sed potius captum eum detinuit, exitus manifestè declarat, eum potius tantæ præsumptæ temeritatis ipsius commissæ captionis, & non alia de causa accessisse ad locum prædictum, & temerè commissife prædicta. Ad hanc præsumptionem faciendam faciunt Iura. 1. q. 1. constat. 54. di. fraternitatem. in fine. 33. q. 1. quod interrogasti. 34. q. 1. cum per bellicam. ff. de mili. 1. non omnes. c.ad I. Iul. de Adult. 1. siqui. & in ant. vt cum de app. cogno. Vnde cum ex iis & aliis suo tempore proponendis notorio iuris constet, ipsum Guillelmum de Nogareto, vnà cum Guillelmo de Plasiano, qui licèt facies videantur habere diuersas, quoad initium tamen istius; negotij, ac oppositiones, & appellationes interpositas per eosdem, prosecutionémque ipsius negotificoram vobis factam coniunctim per eos, patet ipsos in vanitate sensus caudas habere \* \* \* in idipsum ad inuicem colligatas, fuisséque & esse inimicos conspiratores simul contra ipsum dominum Bonifacium, & calumniatores atque suspectos eidem, ac per hoc à prosecutione eiusdem negotij totaliter repellendos, maximè cum ex prædictis notorie veris, & ex aliis pateat manifesté per ipsos appellantes suis propriis appellationibus non fuisse delatum, ipso domino Bonifacio postea capto per ipsum Guillelmum de Nogarcto, & vtriusque Guillelmi consilio, ope & factione, ac ipso domino Bonifacio multis suis bonis & Romanæ Ecclesiæ spoliato. & frustra legis auxilium inuocat qui committit in legem. extra. de appellat. an sit & \* \* \* auxilium.

Item hanc excusationem dicti Guillelmi non solum inanem reddit, immo etiam eiusdem Guillelmi delictum aggrauat, quòd ipse sibi associauit Sciarram de Columna, & alios tunc excommunicatos & hostes ipsius domini Bonifacij & Romanæ Ecclesiæ. ad hoc 93. di. Si inimicus. & c. de inoffi. te. quoniam liberi.

Item excusationem hanc falsam esse arguit testimonium felicis recordationis domini Benedicti Papæ XI. vt patet in processu prædicto, quem fecit contra captores dicti domini Bonifacij.

Item excipiunt defensores prædicti, dictos Guillelmos non esse audiendos pro co quod expoliarunt dictum dominum Bonisacium obedientia, recedendo ab codem domino Bonisacio ante sententiæ tempus, quod non licuit, vt 17. di. §. hinc etiam. & 8. q. 4. nonne. Probatur hæc exceptio 2. q. 7. Item Symmachus al. verb. sub. sub. sis ita respondetur. & extra. de reiti. spo. frequens. I. 6. Præterea excipiendo proponunt, quòd & aliaratione non sunt admittendi prædicti G. & G. quia contraris sunt in suis dictis & productis, & ideo tanquam contraria asserentes sunt à posita criminatione in totum repellendi.

Dixit enim dictus Guillelmus de Plasiano in dicto instrumento appellationis nunc per eum coram Sanctitate vestra producto, quòd dictus dominus Bonifacius non credebat immortalitatem animarum rationabilium, sed credebat, quòd anima rationalis simul cum corpore corrumpebatur; & postca subsequenter in codem instrumento dixit & asseruit, quòd dum quidam assisterent coram codem domino Bonifacio, & certum quidab co peterent; idem dominus Bonifacius respondit quòd non faceret, etiam si filius Dei, vel beatus Petrus in terram descenderet, & hoc sibi præciperet, ipse diceret ei, non credam tibi, per quod apparet quòd dictus dominus Bonifacius credebat animam beati Petri non esse corructus dominus Bonifacius credebat animam beati Petri non esse corru-

Qoo iij

ptam, sed permanere in cœlis. quod idem Guillelmus priùs negauerat dominum Bonifacium credere.

Item dixit idem Guillelmus in eodem instrumento, quòd dominus Bonifacius non quærebat salutem animarum, sed quærebat perditionem earum. ex quo manisestè colligitur quòd idem dominus Bonifacius non credebat animam corrumpi cum corpore, sicut suprà posucrat dictus Guillelmus. Quare cùm ista sunt contraria, & se ad muicem non compatientia, quæ idem Guillelmus iurauit se credere esse vera, & ambo prædicti Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano produxerunt & vtuntur prædicto instrumento, tanquam contraria ponentes, repellendi sunt, vt dictum est.

Item contrarij & varij sunt in dictis & productis corum: primò enim dicunt quòd dominus Rex Franciæ in prædicto negotio domini Bonisacij nullam facit partem, nec accusatoris, nec denuntiatoris, nec promotoris; & tamen, vt ipsi etiam dicunt, dominus Rex Franciæ supplicauit & supplicat, vt daretur eis audientia, ac ipsi G. & G. vt nuntij & organum dicti Regis petunt citatorium edictum tolli, & contenta in melius reformari, cum sit præiudiciale eidem Regi, & quòd prædictus Rex supplicat, edicto prædicto & contentis in eo legitime emendatis, quòd celeriter procedatur in causa prædicta. & producunt etiam duo instrumenta, vt nuntij dicti domini Regis, propter quæ secundum assertionem eorum Rex prædictus apparet maniseste promotor, & quòd aliquam partem facit in prædicto negotio; & sic in nullo sunt audiendi tanquam sibi contrarij.

Item sunt etiam contrarij prædicti Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, in eo quòd dicunt vt nuntij & organum Regis, & etiam ipsi suo nomine, quòd dictus Rex affectat magis inueniri dominum Bonifacium innocentem, quàm nocentem: ergo affectat cum defendi & per consequens admitti desensores. & tamen ipsi G. & G. dicunt non esse admittendos desensores.

Item prædicti Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano sunt contrarij sibi ipsis manifeste; quod ex eo apparet quòd primò dicunt in corum productis quòd dominus Bonifacius non habuit ingressum legitimum, & quòd suit perfectus hæreticus. & in eisdem productis dicunt & petunt testes assururos, & senes & valitudinarios recipi, & corum nomina teneri secreta, prout constitutiones Apostolicæ dicunt. Sed certum est, quòd nulla est constitutio, quæ dicat quòd nomina testium teneantur secreta, nisi constitutio domini Bonifacij. Si igitur dictam constitutionem allegant, & ea vtuntur, hoc ipso consitentur dictum dominum Bonifacium suisse Papam, & non hæreticum; aliàs enim sua constitutio nunc non esset Apostolica, sicut ipsi allegant.

Item Guillelmus de Nogareto rogauit Notarium, vt faceret sibi instrumentum de propositis per eum contra dominum Bonifacium, & in ipso instrumento iam producto nominatur dictus dominus Bonifacius, sanctissimus pater dominus Bonifacius Papa octauus, & dicitur quòd actum suit anno nono sui Pontificatus: simili modo nominatur in alio instrumento continente appellationem Guillelmi de Plasiano. quæ instrumenta dicti Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano produxerunt, & eis vtuntur, & sic per hoc consitentur ipsum dominum Bonifacium Papam: nam producentes instrumentum vel qualemcunque scripturam, omnia consitentur & approbant quæ in instrumento vel scriptura continentur, vtiura

dicunt, & Doctores notant. C. de li. ca. l. cum precum. & extra. de censi. cum olim. & no. per Innoc. extra. de except. venerabil. Vnde contra corum confessionem venire non possunt testes, vel aliud producendo, per quod vellent probare dominum Bonifacium non fuisse Papam. Probantur autem prædicta. C. de furt. 1. 1. & de codicillis. 1. si. cum si. & de ap. C. sollicitudinem.

Præterea excipiendo proponunt quòd dicti oppositores G. & G. etiam alia ratione sunt repellendi, quia videlicet per producta corum euidenter apparet de ipsorum calumnia manifesta, ex eo quòd dictus Guillelmus de Plasiano in præfato instrumento appellationis suæ plura crimina notoriè falsa obiecit contra præfatum dominum Bonifacium. Dixit enim in dicto instrumento appellationis, quòd dominus Bonifacius disfamatus erat, quòd terra sancta perdita fuit propter culpam domini Bonifacij, & peruenit ad inimicos Dei, & quòd ipse dominus Bonifacius opera datasustinuit, & denegauit subsidium dare Christicolis, qui eam defendebant. & in hoc apparet manifesta calumnia dicti obiectoris, cum notorium sit, & tunc fuerit toti mundo, quòd dicta terra perdita fuit tempore Nicolai IV. qui fuit prædecessor Celestini. & qui calumniatur in vno, in aliis

præsumitur calumniari. extra. de elect. si forte. & 3. q. 10. placuit.

Item obiecit quòd dictus dominus Bonifacius nunquam dixit bonum verbum de aliquo Prælato, Religioso, vel Clerico, sed conuitia, & opprobria mendosa, vt famæ eorum detraheret. Et in hoc similiter apparet manifesta calumnia obiectoris, cum notorium sit, quòd idem dominus Bonifacius innumerabiles Prælatos promouerit suo tempore, quos tam in publicis consistoriis, quam etiam in literis super eorum promotionibus confectis notoriè commendauerit, vt patet notoriè per literas gratiarum de beneficiis quæ contulit idem dominus Bonifacius, infinitis clericis & personis, & etiam patet ex literis super canonizatione sancti Ludouici olim Regis Franciæ confectis. Et dum in Vrbe-veteri idem dominus Bonifacius cum sua Curia resideret, in publico consistorio dixit de bonæ memoriæ domino P. olim Patriarcha Constantinopolitano, quòd non erat status in Ecclesia Dei, de quo ipse Patriarcha non esset dignus. Idem dixit Lateranen. de. Abbate olim Montis maioris, & tunc Episcopo Tripolitan. Præterea idem dominus Bonifacius in proæmio sexti libri commendauit reuerendos patres dominos Berengarium tunc Biterren. & nunc Episcopum Tusculan. & Bredunens. & dominum R. Sancti Eustachij Diaconum Card. compilatores sexti libri. Nunquid ctiam similiter omnes Prælati promoti per dominum Bonifacium, qui in regno Franciæ portabant & præsentabant literas suæ promotionis Regi Franciæ propter temporalitatem, & in literis ipsis erant commendationes, quas ipsi G. & G. vt officiales Regis videbant? Qua igitur fronte dicere possunt, quòd dominus Bonifacius nunquam aliquod bonum dixit de aliquo Prælato? certè nulla.

Præterea cum dictus Guillelmus de Plasiano iurauerit prædicta se credere esse vera & posse probare, ex duobus capitulis deuincitur periurus: primò in co quod iurauit prædicta se credere esse vera, cum ipse seinerit esse falsa, nec circa hoc potuit nec potest prætendere ignorantiam, vt dictum est. Secundò, quia iurauit se posse probare negatiuam, qualiter enim posset probare idem Guillelmus quòd dominus Bonifacius nunquam dixerit aliquod bonum verbum de aliquo Prælato? certè nullo modo, cùm esset impossibile quòd talis negatiua posset probari. & eisdem rationibus Guillelmus de Nogareto non est audiendus, ac admittendus contra dictum

dominum Bonifacium, & eius memoriam, eo quòd instrumentum prædictæ appellationis Guillelmi de Plasiano approbat, produxit & vtitur. Igitur ex præmissis apparet manifestè, quòd prædicti Guillelmi sunt calumniatores & disfamatores eius dem domini Bonifacij, & dictus Guillelmus de Plasiano periurus; & sic nullo modo audiendi sunt contra prædictum dominum Bonifacium.

Patet etiam de ipsorum oppositorum calumnia ratione loci, co quòd idem dominus Bonifacius priùs Parisius per eosdem Guillelmos quibus-dam appellationibus falsisque criminationibus interiectis, cœpit dici de nouo factus perfectus hæreticus, quàm in Italia vel Romæ, vbi continuè præsidebat, & in remotis sciri non præsumitur quod ignoratur in vicino. extra. de prasumpt. quanto cum si.

Item patet de ipsorum calumnia ratione temporis, exeo quòd vitimo anno sui Pontisicatus per eosdem Guillelmos suerunt obiecta crimina contra eum, quæ si fuissent in ipso, non præsumuntur potuisse tanto tempore latitasse. & mirum est qualiter in ipso iam sene extincta vitia isti criminatores reincendere nisi ex malitia & ex odio potuerunt, vel debuerunt aliquatenus concitari ad hæc 1. q. 1. emendari. 57. di. c. 1. extra. de presumpt. cum in inuentute.

Probatur autem prædicta exceptio, scilicet quòd ratione calumniæ repelli quis debeat ab accusando. sf. de accusat. si cui. §. 1. & 4. q. 10. c. 1. extra. de elect. si foriè cum si.

Præterea excipiendo proponunt, quòd prædicti criminatores Guillelmus, & Guillelmus, sunt à criminatione proposita repellendi, pro eo quòd sunt alienigenæ, aduenæ, & ignoti, quod ad Romanum Pontisicem, & maximè quoad dictum dominum Bonifacium. Nec verisimile est quòd eis de longinquo venientibus patuerit quod latuit dominos Cardinales, cum quibus conuersabatur continuè Vnde eis dici potest ingressus vt aduena, nunquid vt iudices nos vel \*\*\* probatur autem hoc 3. q. 5. é. accusationes 2.

Præterea excipiendo proponunt, quòd prædicti criminatores Guillelmus & Guillelmus non sunt audiendi, pro eo quòd sunt laici & suspecta vita, quin etiam suspecti de hæresi, vt etiam ex productis eorum apparet, & Papam Romanum videlicet dominum Bonifacium Papam octauum accusare conantur, qui fuit pater bonæ samæ, speculum vitæ, & confusio & exterminium hæreticorum, dilucidatio ambiguitatum, & iuris ænigmatum, & nituntur ostendere se solos videre, & totam Dei Ecclesiam cxcam esse, quæ ipsum habuit, & hodie habet, & tenet, quod verus & Catholicus Papa fuerit, & qui beatos Apostolos columnas sidei nostra, ac quatuor Doctores Ecclesiæ sanctæ Dei, sub duplici ossicio honorari constituit, probatur per ea quæ no. 2. q. 7. in summa. vt extra. de accu. cum P. Manconella. Item propter exempli perniciem excludendi funt criminatores prædicti, quia daretur materia aliis similiter impunè scelus simile committendi contra Prælatos Ecclesiæ, qui sunt expositi periculis, veluti signum ad sagittam; frangeretur etiam in hoc vigor Ecclesiasticæ disciplinæ, tolleretuque virga correctionis Ecclesiasticæ, & cuacuaretur vinum medicinale sauciatorum, & vulnerum sanatiuum. 23.9.4. forte. 45. di. disciplina. & cum ista causa sit Ecclesiæ ex iniuria facta eidem domino Bonifacio, quam remittere vel dissimulare Prælatus non potest, si vellet. 63.di. Salonitana 23.9.4.inter querelas. c. si is. & c. Guilisarius. & tantum scelus dillimulare vel admittere huiusmodi conspiratores inimicos & suspectos contra mortuum, non esset præbere regimen, sed potiùs augere discrimen, quod, Pater

Pater sancte, vos facere nullatenus credi debet.

Præterea posito sine præiudicio, sed non concesso, quòd prædicta cessarent, sicut non cessant, protestantur, & de excipiendo proponunt desensores prædicti omnes & singuli eorum in solidum, quòd inpræfato negotio super eo quod obiscitur, dominum scilicet Bonisacium prædecessorem vestrum non intrasse per ostium, nec ingressum canonicè certis causis expressis, videlicet quia dominus Celestinus Papa quintus renuntiare non potuit, &c. vt in ipso articulo coram Sanctitate vestra exposito continctur, non est quouis modo agendum, nec quomodolibet procedendum in eo, nec super hoc cuiquam audientia concedenda. quoniam præfatæ causæ quas exprimunt oppositores prædicti, & ex quibus asserunt eundem dominum Bonisacium non intrasse per ostium, sunt ineptæ, & contra ius scriptum, expressum iuris continentes errorem: potuit enim de iure piæ memoriæ dominus Celestinus Papa quintus Papatui cedere, ac super cessone huiusmodi constitutionem vel canonem edere, sicut infra scriptis iuribus & rationibus, ac aliis suo tempore allegandis manise-

stè probatur.

Præterea, si verum est quòd idem Celestinus super cessione Papatus constitutione per ipsum edita de fratrum suorum consilio & assensu, in manibus venerabilis cœtus dominorum Cardinalium Papatui cesserit, ac cedere potuerit, dictam cessionem eodem cœtu Cardinalium acceptante, quodque idem dominus Bonifacius corundem Cardinalium electione canonica fuerit ad Papatum aslumptus, ac tam eiusdem Celestini cessione, quam ipsius Bonifacij electione præfara, vniuersalis Ecclesiæ approbatione & toleratione subnixa, ipsáque electione de se facta quæ vim confirmationis habet, extra. de elect. licèt quasi auctore Prætore idem dominus Bonifacius iuste possederit Papatum, ipséque habitus salutatus & honoratus fuerit à Regibus, Principibus, & Prælatis, atque ab vniuersali Ecclesia, veluti verus Papa. 63. di. cum Adrianus. 20. q. 1. quem progenitores. sicque gesserit, contraxerit, ac muneribus functus fuerit, fructúsque Papatus eiusdem suos secerit, tanquam bonæ sidei possessor. st. de ofsi. pie. Barbarius ad Mac. 53. Constat manifesté quòd idem dominus Bonifacius veluti verus Papa reputari debeat , & haberi , seu quòd verus Papa fuerit', non obstante exceptionis cuiuslibet vel obiectus obstaculo, & præsertim post mortem eiusdem cessare debet omnis obiectus. Ar. ad. buius. extra. de elec. licet. & ar. pall. I. Barbarius. cum si. & super iis libellus expositus tanquam super iuris ac facti notorio debet iudicantis officio lacerari. Probatur hæc exceptio ex iis quæ notat Innoc. de officio vicarij. c. 1. & ar. c. vt nemo pri. l. 11. Quod verò idem Celestinus prædecessor vester potuerit renuntiare Papatui, clarè patet : Ipie namque de consilio & assensu fratrum suorum constitutionem super hoc edidit. Dicere autem quòd super ils vel allis quibuscunque Ecclesiasticis negotus non potuerit constitutionem vel canonem edere, euidenter talsum est; & caucant sibi qui hoc dicunt, ne ex hoc aliquid durius eis possit impingi, scilicet hæresis. 19. nulli fas est. & 22. di. c. 1. & 25. q. 1. violatores.

Probatur autem id etiamsi nulla constitutio sacta suisset: Beatus enim Cyprianus Ecclesiæ doctor & martyr sancto Papæ Cornelio propter tribulationes quas à Nouatiano Apostatico sustinebat, Apostolatui renuntiare volenti, resignationem huiusinodi dehortatur, periculosum hocasserens, cum quis non possit postmodum repetere id cui cessit. 7. q. 1. quàm periculosum. quod c. determinat quæstionem: loquitur enim de renuntiatione Papæ

Papatui, vt patet ex contextu capitulorum illud præcedentium, quæ de Papa Cornelio loquuntur. & Barth. hoc dicit in suis casibus decretorum: & Esaü etiam patre adhuc viuente, ius primogenituræ repudians illud perdidit, & ad repudiata ingressum postmodum non inuenit, vt in e. c. qu'am periculosum. Irem Marcellinus vrbis Episcopus seipsum damnauit, 21. di. Nune autem. licet nemo seipsum damnare possit, quia nec quisquam sibi imperare potest, nec se prohibere. ff. de arbit. 1. p enult. & in arbitrio Sisti Papæ causa contra eum mota reposita est, vt e. c. nunc autem. quamuis in sua causa nemo sit iudex. Hoc autem ideo sieri potuerunt, quia Papa superiorem non habet à quo valeat iudicari, & sic ex eadem causa posset renuntiare Papatui, & ius locum non habet, quo quis in manibus superioris sui renuntiare debet, quia Papa superiorem non habet; & ideo in hoc suo arbitrio relinquatur, vt dicti Sistus & Marcellinus Papæ. Idem probatur, quia Cyriacus Papa, vt in Chronicis legitur, renuntiauit Papatui, & sortita est esfectum renuntiatio sua. Hoc etiam probatur, quia summi magistratus Romani Populi nullum habebant superiorem, & tamen renuntiabant, seu abdicabant se. sf. de orig. Iur. 1. 2. S. & cum placuisset. & S. post populo. Vnde & hic dominus Celestinus potuit renuntiare. quam renuntiationem fratres sui, ad quos eligendi ius pertinet, & à quibus electus fuerat acceptarunt. Idem Euangelij textus declarat quodammodo, per quem probatur, quòd summus Pontifex erat annalis. & sic legitur de Caypha, quòd erat Pontifex anni illius: si ergo non erat illicitum summum Sacerdotem esse annalem, multomagis non erit illicitum esse perpetuum, sed per renuntiationem posse siniri : aliquid enim quod non potest esse temporale, tamen finiri potest aliter quam per mortem. Vnde quis non potest ad tempus adoptari in filium.st. de adopt. cum in adoptiuis. §. sed hæc. & ff. de adopt. in omni. & 1. sequenti. ad hoc etiam ratio naturalis compellit. Quid enim si vnus sit Romanus Pontifex prorsus inutilis vel damnosus, numquid non renuntiabit? certè: vel Ecclesia confundetur, vel renuntiabit. absurdum esset quòd iste casus esset sine remedio vel salute, vt illa quæ minus periculum habent, vt in inferioribus Prælatis, remedium habent renuntiationis, & illa quæ maius periculum secum trahere possunt, vt in summis Pontificibus, sine tali remedio sint, quia vbi maius periculum, ibi maius debet esse remedium. extra. de eleët. vbi periculum. Vnde illi, qui paruulis baptizatis decedentibus non dum sufficientem ætatem habentibus ad credendum, dicebant non prodesse baptisinum, damnantur, quia denegabant non eis paratum esse remedium ad salutem. extra. de bapt. maiores. §. caut tamen. Erit ergo in Romano Pontifice de iure & naturali ratione remedium abdicatio sui, maxime insufficienti, inutili, & damnoso. qua abdicatio in inferioribus nomen renuntiationis siue cessionis assumit.

Præterea post mortem Celestini Cardinales ad quos spectat electio Papæ, scientes mortem eius, habuerunt dominum Bonisacium pro Papa, & exhibuerunt ei reuerentiam Papalem, & alia secerunt quæ soli Papæ siunt, ac permanserunt in suo primo consensu quo elegerunt in Papam; & ideo etiamsi renuntiatio Celestini, codem Celestino viuente, fuisset desectus in electione dicti domini Bonisacij, quod verum non est, tamen post mortem ciusdem Celestini esset ex huiusmodi Cardinalium actu sublatus. Capitulum enim Cremonen. Ecclesiæ Episcopo adhuc suo in extremis agente, cùm de conualescentia desperarent ipsius, quendam suum Canonicum absentem ad certum terminum vocaucrunt pro suturi ele-

ctione pastoris: tandem mortuo Episcopo Cremonen. & dicto Canonico non veniente, ad electionem Capitulum processerunt, & dictus Canonicus postea tanquam contemptus, electionem de alio celebrauit. Innoc. Papa III. electionem vtramque cassauit; electionem quidem Capituli quia nondum corpore dicti Episcopi tradito sepulturæ, immò dico adhuc co viuente, habuerunt de ipsa electione tractatum; & electionem dicti Canonici, quia antequam procederet ad secundam, de priori debuit Papæ iudicium expectare. & ideo inhibet & dictus dominus Innoc, contradictionis vocem in primo consensu Capitulo permanente; sufficit enim permanere in primo consensu causa sublata, propter quam priùs inutiliter consensus præstitus fuerat. Si enim exegisset dominus Innocentius Papa nouum consensum, mentionem non fecisset de permansione in primo, argumentum bonum ad hoc ff. de pra. sed si manente, permanet autem in primo qui facitea per quæ ostendit non recedere à primo, sed in eostare: & ideo si filius familias vel servius sidei commissum relinquat, non valet; si verò manumissi decedant, constanter dicitur sidei commissium relictum videri, quasi nunc datum cum moriuntur, si aliquo actu vel iudicio corum durauerit voluntas post manumissionem. ff. de leg. in l. 1. §. 1. & de secundis Tabulis. qui liberis, §. Testamento. extra. de iis qua fiunt à maiori parte capituli.ex ore. & ar. de decur. Imperatores in si. Ad quod etiam facit quòd matrimonium carnale conualescit, cessante impedimento quod impediebat matrimonium, si coniuges in codem consensu permaneant. ff. de ritu nupt. minorem. & extra. de spon. impub. de illis. Sic ergo & proposito si quis defectus ex eo quòd dicitur Celestinus renuntiare non potuisse, fuisset co viuente, quod verum non est, per prædictos Cardinalium ad quos spectat electio, & qui elegerunt eundem dominum Bonifacium actus, & quibus post mortem eius permanserunt in primo consensu quo elegerunt eum, penitus sit sublatus. Nec valet quod de matrimonio carnali dicitur, quia & matrimonium carnale consensu perfectum quandoque dissoluitur, & quia secundum hoc nec spirituale dissolueretur auctoritate summi Pontificis, quod falsum est. & si dicatur quòd au-&oritate Dei id fit, codem modo dicetur quòd auctoritate Dei dissolueretur carnale, quia Romanus Pontifex simpliciter & absolute Dei vicarius: ergo vtrobique; quod tamen verum non est quòd carnale dissoluatur; est ergo fortius vinculum carnalis matrimonij, propter quod non potest in argumentum trahi ad spirituale.

Item excipiendo proponunt & alia ratione non esse agendum de canonico, vel non canonico ingressu domini Bonifacij, quoniam cessat essectus huiusmodiactionis per mortem ipsius; ad quid enim de hoc ageretur contra cius memoriam, cum sit mortuus, & huiusmodi cognitio morte extinguatur, sicut morte tutoris de suspecto accusati extinguitur cognitio

suspecti criminis, vt inst. de suspectis tu. §. sed si suspecti.

Item excipiendo proponunt dicti defensores, & quilibet corum in dicto negotio, super crimine hæreseos, cæterisque contra cundem dominum Bonisacium Papam octauum oppositis non debere procedi de iure, quoniam certo certius est & luce clarius Papam, maxime propter excellentiam status sui, accusari, deferri, vel condemnarinon posse de hæresi etiam notoria, nisi monitus contempserit se corrigere, quia tune demum videtur Papa à side deuius, quando monitus contumaciter & pertinaciter resistit, conando suum errorem defendere & approbare. vt 24. q. 3qui in Ecclesia. & c. dixit Apostolus, & c. hoc est sides. & 23. q. 1. aut Celesti-Ppp is

nus. & c. aperte in quid. & c. que dignior domus. vbi de hoc per Io. & hoc est quod no. Hug. 40. di. si Papa. & 21. di. nunc autem. propter quæ ante omnem processum faciendum contra dictum dominum Bonifacium Papam defunctum quocunque modo, accusando, denuntiando, deferendo, opponendo, vel appellando via ordinaria, vel aliàs ex officio aliquo existente promotore, vel ministro ipsius officij, aut etiam mero officio cessante ministro, vel promotore eiusdem, primo loco constare debet, quòd idem dominus Bonifacius dum adhuc viueret, legitime monitus fuerit quòd se corrigeret super illis articulis sibi oppositis, vt asseritur, & sapientibus hæreticam prauitatem, & quòd sic monitus contempserit se corrigere, persistendo contumaciter in errore, & defendendo hæreticam prauitatem, quia delationem vel accusationem istius etiam criminis hæresis, vt procedatur super ipso, maximè contra Papam, debet præcedere correctionis monitio, & quòd ipse monitus contempserit resipiscere, vt 1.q.7. patet: sed maxime quando denuntiatiue agitur, vt in proposito, sicut & aliàs, semper vindictam debet præcedere monitio. vt 2. q. 7. accusatio. 11. q. 1. petimus. 17. di. nec licuit. & 12. q. 11. indignè. Vnde cum non constet ex datis vel productis, quòd idem dominus Bonifacius dato quòd fuisset hæreticus perfectus & notorius, vt sui criminatores asserunt, quod tamen verum non est, aliquo modo monitus legitime fuerit quòd se corrigeret, nec quòd monitus contempseritse corrigere, contumaciter persistendo in errore: de quibus ante initium cuiuscunque processus faciendi contra ipsum verum Papam, de quo constat, vt dictum est, constare debet, patet cessandum esse per Sanctitatem vestram ab omni processu faciendo contra ipsum mortuum super impositis sibi articulis sapientibus hæresim, & aliis de quibus Papa, maximè post mortem, accusari non potest, vel damnari non monitus in vita quòd se corrigeret; & cum ctiam constet secundum petitionem propriam ipsorum criminantium ipsum dominum Bonifacium & statum suum vel memoriam, debere eis imponi silentium, faciendis de iure monitionibus quòd idem dominus Bonisacius se corrigeret non præmissis, nec probatis, sicut præmissæ non apparent, vt deberent, nec probare nec procedi debere patet, quò d'facere iustitiæ complementum, quod pars petit aduersa sieri, nihil aliud est quam ipsi parti imponi silentium in petitis, & in ipso negotio vlteriùs non proccdi, petitionémque exinde exhibitam omnino debere reiici; cum nihil aliud concludatur in ipsa petitione ex præmissis, in ea necessariis monitionibus non exhibitis nec probatis, nisi silentium imponi ipsis criminatoribus, si secundum formam petitionis debeat formari sententia, sicut debet, extra. de causa pos. & proprie cum dilectus. & de Simo. licet ely. Et sic contra mortuum ipsum dominum Bonifacium non monitum dum viuerct, procedi non potest vlla via; sed nec testes recipi contra ipsum super caimine hæresis: quod etiam probatum non prodesset ad ipsius domini Bonifacij damnationem, monitione debita quòd se corrigeret primitus non probata, & nullo articulo certo super hoc dato cum circunstantiis debitis & opportunis : quòd si testes assuturi vel valitudinarij recipi deberent, sieut non debent, non deberent recipi nisi tantum super monitione facta ipsi domino Bonifacio quòd se corrigerer, si qua sibi exinde facta fuisset, & de hoc datus articulus aliquis appareret, qui non apparet, tanquam super articulo præparatorio præiudiciali & præambulo criminis hæreseos, & principalis quæstionis, de qua agitur contra cum mortuum qui vlterius moneri non potest.

Item excipiendo proponunt defensores prædicti, & quilibet corum, in præfato negotio non esse quomodolibet procedendum de jure ad supplicationem, seu quamuis petitionem, vel promotionem serenissimi Principis domini Philippi illustris Regis Frar corum, nec ad petitionem, supplicationem, accusationem, denuntiati nem, siue obiectionem velappellationem, seu quamlibet promotionem Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano, nec ad assertionem, petitionem, oppositionem, seu quamuis postulationem, vel denuntiationem nobilium & magnificorum virorum dominorum Ludouici nati claræ memoriæ domini Philippi Regis Franciæ Ebroicen. Guidonis sancti Pauli, & Ioannis Drocen. Comitum, nec ad clamorem vel diffamationem prædictorum, seu quorumlibet aliorum, nec etiam ex vestro officio, Pater sancte. Quoniam antequam crimen hæreseos, & alia suprà dicta contra præfatum dominum Bonifacium fuissent opposita, idem dominus Rex fuit & est inimicus odiosus & maliuolus eiusdem domini Bonifacij, eiusque memoriæ; dictique Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano fuerunt dicto tempore ante & post, & nunc sunt vassalli sideles & familiares eiusdem domini Regis, ac inimici odiosi & maliuoli dicti domini Bonifacij, & cius memoria; & dicti Comites similiter dicto tempore fuerunt & sunt vassalli fideles & familiares de domo & sanguine dicti Regis, eiusque domini Bonifacij inimici odiosi & maliuoli manifesti: ipsique omnes & singuli corum crimen hæreseos, & alia in eorum assertionibus, denuntiationibus, & appellationibus coram Sanctitate vestra productis contenta opposuerunt contra dictum dominum Bonifacium typo malitiæ, & non zelo iustitiæ ducti, sed & causa correctionis vitandæ processerunt & procedunt ad prædicta. & quia obiectio criminis hæreseos cæterorumque prædictorum contra cundem dominum Bonifacium, siue super iis quiuis clamor, seu si qua esset disfamatio vel infamia, ac denuntiationes, & supplicationes prædictæ ex odij fomite processerunt, & procedunt, ortúmque habuerunt, & habent ab eisdem Rege, aliisque prænominatis, eiusdem domini Bonifacij, ac eius famæ & memoriæ, vt prædicitur, inimicis, æmulis maliuolis & odiosis, infrà scriptis ex causis.

Patétque de inimicitiis eiusdem domini Regis ex capitulis per reuerendum patrem dominum Ioannem Monachi, tituli Sanctorum Marcellini & Petri Presbyterum Cardinalem, portatis ad Regem. Scripsitenim idem dominus Bonifacius per dominum Iacobum de Normannis Notarium suum, secundo per Cardinalem eundem certa capitula ipsi Regisuper honore, bonis & statu eiusdem, Ecclesiam etiam & Ecclesiasticam libertatem tangentia, quorum tenores continentur in Registro Romanæ Ecclesia. Quibus respondit Rex ipse: sed non fuit inde contentus idem dominus Bonifacius, prout litteræ ad eundem Cardinalem in Registro

contentæ dicuntur habere.

Patet etiam de dictis inimicitiis ex quastione de superioritate inter eosdem dominum Bonifacium & Regem suborta. Cœpit enim Rex ipse conqueri de dicto domino Bonifacio, ac dicere ipse dominus Rex, quòd superiorem non habet, & cum eodem domino Bonifacio de superioritate contendere, & palam contradicere.

Patet etiam de prædictis inimicitiis ex capitulis in appellationibus ipsius domini Regis, prædictorumque oppositorum expressis, continentibus ipsius domini Bonifacij facta enormia, & odium graue interipsum, & dominum Regem ac Gallicos generantia: dicunt enim in appellatio-

Ppp iij

nibus, aliisque productis corum, quòd idem dominus Bonifacius ab antiquo concepit odium contra dominum Regem, & Gallicos, & quòd pluries comminatus fuit idem dominus Bonifacius duré procedere contra dominum Regem, & regnum; & quòd ad deprimendum ipsum dominum Regem, & Gallicos præcipitaret se & totum mundum, nec curabat scandalum, dummodo Gallici & eorum superbia destruerentur; & quòd antequam idem dominus Bonifacius teneret Sedem istam, dixit quòd si esset Papa, potius vellet totam Christianitatem subuertere, quin nationem Gallicorum destrueret; & dum quidam nuntij domini Regis Angliæ nomine eiusdem domini Regis peterent sibi dari decimam regni Angliæ, quòd ipse dominus Bonifacius respondit, quòd non daret eis decimam, nisi eo pacto quòd sieret guerra contra dominum Regem Franciæ; & quòd magnas quantitates pecuniæ dedit certis personis, vt impedirent ne pax inter ipsos dominos Reges sieret; & quòd mandauit Frederico, qui tenet insulam Siciliæ, quòd si vellet prodere Regem Carolum, & fracta sibi pace & non seruata, & vellet se mouere contra di-Etum dominum Regem, & occidere omnes Gallicos, quòd ipse ad hoc faciendum daret sibi opem, auxilium, consilium, & iuuamen; & quòd confirmauerat Regem Alamaniæ in futurum Imperatorem, & publicè prædicauit, quòd faciebat hoc vt destrueret nationem Gallicanam; & quòd dixit quòd in breui faceret omnes Gallicos martyres vel apostatas. Quæ omnia asserunt dicti appellatores interuenisse, antequam dicta crimen hæresis, & alia suprà dicta contra dominum Bonifacium suissent opposita per prædictos. Præterea & quædam notoriè falsa exprimunt in eisdem appellationibus, quæ ex corum inspectione manisesté apparent.

Item patet de inimicitiis supradictis ex commodo & honore Guillelmo de Nogareto collato per dominum Regem; nam demum inter ipsum dominum Bonifacium, & eundem dominum Regem de prædictis quæstionis & indignationis cuiusdam materia suscitata, idem dominus Bonifacius, qui in Italia vel Romæ, vbi continuè præsidebat, verus Catholicus habebatur, dici cœpit tantum Parisius de nouo factus persectus hæreticus, quibusdam appellationibus, falsisque criminationibus contra cum confictis per dictos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano, aliósque nobiles de domo & familia domini Regis prædicti, in eiusdem domini Regis conniuentis publicatis præsentia, conscientes ad criminandum taliter & infamandum summum Pontificem dominum Bonifacium; eiusdémque domini Regis confederatione & colligatione inita cum multis Prælatis, alissque nobilibus, contra cundem dominum Bonifacium, appellationibusque per eundem dominum Regem & alios supradictos interpositis, ad euacuandum processus, quos idem dominus Bonifacius, prout idem dominus Rex, & Guillelmi prædicti in suis appellationibus asserunt, comminatus fuerat contra eundem dominum Regem, eiusque regnum. Postque idem dominus Bonifacius infra breue tempus à tempore huiusmodi factionis, & conspirationis contra ipsum Parisius in domo domini Regis prædicti initæ, captus suit Anagniæ postca satis citò, & tractatus hostiliter in Palatio Papali per dictum Guillelmum de Nogareto; Ecclesiæ Romanæ thesauris, & quibusdam pretiosis eiusdem prædonibus datis in prædam, Romanæque Ecclesiæ Cardinalibus fugatis aliquibus, & aliis spoliatis bonis suis, Ecclesia Anagnin. foribus igne succensis, & ablatis omnibus quæ in eadem reperta fuerunt, Strigonien. Electo tam nefarie trucidato, quorum omnium actor fuit

### DEBONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 487

idem Guillelmus de Nogareto. quem Guillelmum mox reuertentem de huiusmodi facinorosis sceleribus sic notoriè per eum Guillelmum commissis, idem dominus Rex receptauit in domo sua, & remunerauit ipsum, sibi castra, plurimaque bona donando, & in intimiorem familiaritatem admissit eundem, & eum Cancellarium suum fecit, qui ipsum Cancellariæ officium exercuit & exercet.

Item patet de inimicitiis & malo zelo ipsius domini Regis, ex eo quòd contemplit & spreuit nuntium & legatum domini Bonifacij prædicti, & ex quibusdam causis aliis quæ sequuntur. Olim siquidem dum idem dominus Rex peccaret grauiter in diuersis articulis in Clerum & Ecclesiam Gallicanos, idem dominus Bonifacius per nuntios dicti domini Regis ad cum millos ipsum dominum Regem super iis monuit salubribus monitis, deinde misit ad eum dominum Iacobum de Normannis Notarium suum, cum litteris suis, continentibus capitula, in quibus idem dominus Rex excedebat; quem quam impudenter, quamque infrunito animo & irreuerenti tractauerit, non aduertens quòd qui spernit missum spernit mittentem, qui in vicino erant manifesté nouerunt, cum eidem domino Bonifacio patuerit de longinquo. Item non considerans idem dominus Rex quod antiquis est sancitum à sanctis Patribus promulgatis canonibus, quòd si quis Romam petentes rebus quas ferunt spoliare præsumpserit, communione careat Christiana, quódque is qui acceduntad præsentiam Romani Pontificis cum rebus suis debeant esse sub Apostolica protectione securi; & paruipendens excommunicationis sententiam, quam dictus dominus Bonifacius inhærens vestigiis Romanorum Pontificem, & præcipuè Nicolai Papæ IV. prædecessorum suorum, qui dictorum canonum auctoritate suffulti contra talia facientes, adexcommunicationem hactenus processerunt, addito per Nicolaum eundem processibus ipsis, etiamsi huiusmodi committentes Imperiali aut Regali dignitate radient, ipse dominus Bonifacius, omni excluso priuilegio, in omnes etiamsi prædicta fulgeant dignitate, qui ad Sedem Apostolicam venientes vel recedentes ab ea, capiunt, spoliant, vel detinere præsumunt, aut impedimentum aliquod exhibent, quominus ad eandem Sedem liberè cum personis, bonis & rebus suis veniant & recedant ab ca, tulit: declarans etiam illos qui pro se, vel suos officiales, seu ministros, aut alios incolis imperij, regnorum seu terrarum suorum, vel transcuntibus per ea, vndecunque oriundis, ad Sedem venientibus memoratam, vel recedentibus ab eadem equitaturas limitant, vel subtrahunt quæ deferunt seu reportant pro suis opportunitatibus, vel expensis, aut quæuis alia res & bona, \* \* aperiunt litteras vel auferunt, seu taxant numerum personarum, seu quantitatem expensarum, aut euectionum, vel aliàs directè vel indirectè, talibus venientibus vel recedentibus impedimentum vel obstaculum præstare præsumunt, impeditores fore ad dictam Sedem venientium & redeuntium, & excommunicationis sententiam incurrere supradictam adeo ipsius domini Bonifacij temporibus, sicut alias fecerat idem dominus Rex notorie sui regni fines in transgressores grauissimis interminatis pænis, & in eundem dominum Bonifacium iactatis blasphemiis, artæ custodiæ deputauit, ablatis post dictam sententiam dicti domini Bonifacij non solum indigenis, sed etiam ad eandem Sedem per regnum ipsius aliunde venientibus rebus suis, vel iniuriose taxatis, postea verò omnino subtractis, ac litteris quas deferebant apertis per custodes passuum, aut retentis, quòd nullus libere ad sæpedictam Sedem accedere poterat; nec Prælati Franciæ

per ipsum dominum Bonifacium, vt super dictis articulis deliberaret cum eis, ad suam præsentiam euocati potuerunt, sicut eorum habuit per litteras suas, quas in Archiuo Romanæ Ecclesiæ idem dominus Bonifacius conservari fecit, ac Nouiomen. Constantien. & Biterren. Episcopos ipsorum nuntios, excusatio, codem impediente domino Rege venire. Sed volens idem dominus Bonifacius secundum sanctorum doctrinam Canonum pacis servare vinculum, cogitans quòd qui Notarium spreuerat, saltem suum reuereretur silium, ad reducendum eum præsatum dominum Ioannem Monachi Cardinalem de regno oriundum ipsus, qui tanquam amicus suus eius zelabatur salutem, destinare curauit. quæ sicut ipse Cardinalis eidem domino Bonifacio rescripsit, & deputatis custodiis ne liberè posset ire quò vellet, nec recipere qui venirent adeum, de regno suo non reuersurum sine sua licentia repulit, & ctiam ipsum dominum Bonifacium non dimisit intactum, sed iterum lacerauit blasphemiis & iniuriis lacessiuit.

Præterea confederationibus & colligationibus factis cum nonnullis Prælatis, Baronibus & personis aliis regni sui, pacis vinculum, quod saluum esse totis affectibus idem dominus Bonifacius nitebatur, rupit, perturbauit vnitatem Ecclesiasticam, & scindere non expanit, ac sur appellationi friuolæ contra ipsum dominum Bonifacium interpositæ adhærere perperam coëgit inuitos, & in ruinam secum perniciose deduxit. Ad hæc religiosum virum I. Abbatem Cistercien. detinuit, & alios multos Religiosos maximè Italicos, qui de eius, quia iussio Regis vrgebat, recedentes regno capti fuerunt de ipsius conniuentia, & aliquo tempore in Casteleto seruati, co quòd adhærere nollent appellationi prædictæ. Insuper Nicolaum de Benefracta, Capellanum Cardinalis iam dicti, eiusdem domini Bonifacij ad eum portantem litteras, quibus dictum dominum Regem excommunicatum per Cardinalem eundem mandabat publice nuntiari, capi fecit, & repetitum à Cardinale eodem, à carcere noluit relaxare, prout idem Cardinalis id per proprias litteras eidem domino Bonifacio notum fecit. Stephanum insuper de Columna ipsius domini Bonifacij, & Ecclesia hostem, in suo regno receptauit patenter, non veritus excommunicationis sententiam, quam post Columnensium fugam de Tibure idem dominus Bonifacius promulgauit publice, quibuscunque priuilegiis nonobstantibus, in omnes, etiamsi Imperiali vel Regali præfulgeant dignitate, qui dictum Stephanum & alios filios quondam Ioannis de Columna, & Iacobum fratrem dicti Ioannis, Riccardum & Petrum de Monte-nigro, dicti Iacobi nepotes reciperent, conducerent, receptarent, receptari vel recipi facerent, seu conduci, auteis vel ipsorum alicui publicè vel occultè auxilium, fauorem, vel consilium exhiberent: quódque contra coadiutores, fautores & receptatores prædictorum Iacobi & filiorum dicti Ioannis ab olim per suas litteras idem dominus Bonifacius procedi mandauerat, vt contra hæreticos, receptatores, fautores & adjutores corum.

Omnia autem hæc patent vel ex Registris Romanæ Ecclesiæ, vel rei euidentia, vel ex appellationibus per nuntios domini Regis coram Sanctitate vestra productis, & ctiam præcesserunt citationem de mense' Septemb. proximè præterito sactam in negotio memorato. Ex quibus omnibus & singulis insurrexerunt & insurgunt inter eundem dominum Bonifacium, & dominum Regem prædictum inimicitiæ graues ex causis diuersis, quia ex iis colliguntur quæstio de honore & statu, de bonis, & superioritate;

rioritate: Item domini Regis spoliatio obedientiæ & subicctionis, &recessus à domino Bonifacio: Item eius amicitia cum inimico domini Bonifacij, scilicet Guillelmo de Nogareto: eiusdem domini Regis munificentia in eundem Guillelmum: Item dicti domini Regis confederatio seu colligatio aductsus dictum dominum Bonifacium: Item minæ graues & facta enormia dicti domini Bonifacij contra ipsum dominum Regem, & de cis domini Regis scientia secundum sui appellantis assertionem: Item manifesté falsorum obiectus in eisdem appellationibus comprehensorum, si bene inspiciantur appellationes & denuntiationes, & præfata capitula. Item ostenditur scrupulus societatis occultæ contra eundem Regem, qui non solum dessit maniseste facinori obuiare, sed etiam dictum Guillelmum de Nogareto malefactorem remunerauit, & in intimiorem familiaritatem admisit. Item machinatio circa hæresis obiectum, vr ad captionem dicti domini Bonifacij secundum eos perueniretur impune, \* \* \* tempus trium mensium breuitate, & quasi continuata captione appellationibus & denuntiationibus supradictis.

Quòd ex prædicta quæstione honoris, bonorum, &c. inimicitiæ sine odia comprobantur, probatur extra. de accu. cum P. & c. cum oporteat. & ibidem no. & in aut. de resti. §. si verò quis dicatur. C. de testi. aut si test. Instit. de excusat. tutorum. §. inimicitiæ. & §. item is. & §. Item propter litem. & c. de reuo. donat. l. si. & sf. de accusat. tutorum propter litem. 3. q. vlt.

S. vlt.

Quòd autem spoliatio & recessus ab obedientia domini Bonisacij inimicitiam pariat, probatur; quia spoliator etiam possessionis alicuius, nedum tam summi iuris, subiectionis scilicet & obedientiæ, præsumitur inimicus. extra. de rest. spol. c. item tùm quis. & ideo dicit Canon de spoliat. contra spoliatores: Nec nudi contendere, nec inimicis inermes opponere nos debemus. 3. q. 1. oportet. extra. de restit. spoliat. frequens Innoc. IV. Copulatio autem inimicitiarum cum inimicis copulantem inimicum facit. C. de inossi. testa. liberi. 93. di. si inimicus.

Quòd verò minæ, de quibus dicitur in appellationibus prædictis, scilicet superioris, inimicitias pariant huiusmodi, patet per id, quod no. C. quod me. ca. 1. metum. & extra. quod me. ca. c. 2. pares namque parit essectus controuersia mota, vel comminata ab eo qui cam mouere potest. vt sf. si cui plusquam per 1. fal. nisi. §. si legatarius. itaque comminatio causa mouendæ de prædictis in appellationibus eorum contentis, parit graues

inimicitias, sicut pareret motio ipsa causæ.

Quòd autem inimici à criminationibus eorum, quorum inimici sunt conspiratores etiam & colligati, repellantur etiam in exceptis criminibus, quale hoc est, probatur & no. in dicto c. cum P. & c. ti. de accu. meminimus. & c. cùm oporteat. & de simo. licet Ely. prope sinem. & c. per tu.us. inimici enim facilè mentiuntur. st. de quest. l. 1. §. questioni. & ideo tanquam de calumnia suspecti, ne falsa crimina proponant, repellendi, quinimmo etiam suspecti de inimicitia repelluntur. 5. q. verb. illi qui. & 3. q. verb. quia suspecti. & c. accusatoribus. Cum ergo dominus Rex Franciæ non solum inimicus cius dem domini Bonifacij, cius que memoriæ ex præmissis censendus sit, sed etiam, vt præmittitur, non carere serupulo societatis occultæ, quoniam manifesto facinori desiit obuiare. & 3. di. error. & 23. q. & c. preterea. Et etiam omnes de regno suo propter eum inimici censendi sunt, maximè ex colligationibus memoratis. C. si qua preditus potestate. 1. vna. extra. vt lit. non contest. accedens. & ar. extra. de offi. del.

Qqq

cum r. Dictus autem Guillelmus de Nogareto ex se etiam inimicus est, propter captionem prædictam, vt 3. q. 5. c. accusatoribus. verb. secretas ar. & Guillelmus etiam de Plasiano propter spoliationem ab obedientia.

Quòd autem Papa sit superior domino Rege Franciæ, probaturextra. de maio. & obe. solit. & 9. q. 3. cunsta per mundum. & c. per principalem. & extra. de sudic. nouit. & quòd omnes sibi obedire debeant, probatur 10. q. 3. c. qui resistit. Quòd autem omnia quæ interuenerunt vique quo nomen delati recipiatur inter reos, possint proponi ad repellendam accusationem, facit sf. de pu. iudi. is qui reus. Nomen autem receptum inter reos non possumus dicere saltem ante citationem, licèt no. de lit. non contest. sf. de adult. si maritus. S. prescriptiones. Meritò igitur in prædicto negotio nec ad petitionem seu promotionem dictorum Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano, nec ad supplicationem eius dem domini Regis, ac suorum, nec ad dissanationem vel clamorem eorundem tanquam inimicorum eius dem domini Bonisacij, & eius memoriæ, quouis

modo est procedendum vel inquirendum, vt dictum.

Item excipiendo proponunt dicti defensores, & quilibet corum, quòd in præfato negotio ex officio, nec alio quouis modo est quomodolibet procedendum, quia ex præcedentibus dictas denuntiationem & appellationes, & ex comprehensis in eis, & ex subsecuta captione domini Bonifacij, quasi continua denuntiationi & appellationibus ipsis, considerata locorum distantia, breuitate temporis, & negotij qualitate, censeri debet negotium machinatum. Quæ autem præcesserunt dictas denuntiationem & appellationes, & quæ comprehensa sunt in eis, continentur in prædi-Eta narratione facti; que cum odium proculdubio indicent, & graues inimicitias manifestent, obiectio hæresis seu denuntiatio super ea ex post facto, scilicet post omnia præmissa, odium generantia, non ante ea ab initio facta machinata est, vt ad captionem dicti domini Bonifacij tutiùs secundum opinionem eorum posset procedi. Hoc probatur in aut. de aquali dot. §. si autem mulier. & extra. de elec. off. 50. di. si qua mulier. extra. de homic. Presbyterum. 31. q. 1. si quis viuente. & extra. de renunt. si te prxbendam. 3. 9. 5. C. 2.

Item excipiendo proponunt dicti defensores, & quilibet corum, quòd vos, Pater sanctissime, in præsato negotio dicti domini Bonisacij Papæ octaui ex officio vestro per viam inquisitionis procedere non potestis, nec debetis de iure, pro eo quòd de crimine hæreseos contra eundem dominum Bonisacium opposito nulla laborat infamia, quia licèt clamor sit quòd denuntiatus sit dictus dominus Bonisacius Papa octauus de hæresi, tamen infamia de ea orta non est, quia in opinione hominum non creditur, & est cum non suisse hæreticum, sed & à prædictis domino Rege, & Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano, & aliis contentis in dictis appellationibus hæresis crimen oppositum; & si aliqua esset infamia, habuisse ortum à prædictis æmulis & inimicis prædictis ex causis, & ideo non sufficeret ad inquisitionis viam. extra. de accusat. qualiter, of quando. 2. O de purgatione canonum inter sollicitudines prope \* \* à contrario sensu.

Item excipiendo proponunt, in præsato negotio nullo modo procedi de iure, pro eo quòd si quouis modo procederetur, aperiretur via ad consundendum Ecclesiam Dei; nam exemplo hoc quilibet potentior publicè diceret aliquem hæreticum quem odiret, vt impunè postmodum caperet cum: tolleretur præterea correctionis libertas, vt ex sacti

narratione prædicta, & ex rei euidentia manifeste apparet. Via autem malitiis aperienda non est, nec eis indulgendum. vt ff. de rei ven. 1. in fundo

cum suis ibi similibus.

Item excipiendo proponunt, non esse in præsato negotio modo aliquo procedendum, pro co quòd idem dominus Bonifacius post obicca sibi Parisius crimen hæreseos & alia supradicta, dum adhuc viuebat, palam & publicè negauit se hæresis labe aspersum, asserens huiusmodi crimina falsò ac mendaciter sibi fore imposita, ac euidenti ratione monstrauit calumniam obiectorum, vr pater in Constitutione, Nuper vulgatus, &c. quæ habetur in Registro Romanæ Ecclesiæ. & probatur hæc exceptio, quia quando crimen hæreseos obiicitur contra Papam, si ipse negat se illud commissse, vel etiam si consiteatur, & paratus est resipiscere, non potest idem dominus Papa de hoc ampliùs accusari, vel damnari, quia tunc demum Papa dicitur deuius à fide, quando pertinacianimo defendit errorem. 24. q. 1. hec est fides. & q. 3. dixit Apostolus. & c. qui in Ecclesia. & no. Hug. 40. di. si Papa. & quòd sola negatio Papæ excludat accusationem contra eum, probatur etiam 2. q. s. auditum in. & s. dičtum eft.

Item excipiendo proponunt, quòd quæstio hæresis & non canonici ingressus domino Bonifacio obiectorum, silere debet omnino quasi sopita, quia dominus Benedictus Papa X I. prout etiam ipsi Guillelmus, & Guillelmus asserunt in productis corum, sciuit eidem domino Bonifacio obiectum hæresim, & non canonicum ingressum, ex eo quòd dicebatur quondam Celestinum non potuisse renuntiare Papatui; & nihilominus postea fecit idem dominus Benedictus contra captores ipsius domini Bonifacij suum processum, dicens in eodem processu eos incurrisse sententiam excommunicationis à canone. Dicit etiam ibidem eos sceleratissimos & ausos summum nefas, & quòd Prælatum subditi, parentem liberi, & dominum vassalli ceperunt. Dicit etiam maiestatem læsam inhoc, & crimina alia multa commissa. Dicit etiam dehonestatum summum Pontificium violatum. Dicit insuper in Christum Dominum manum missam per captores infelicissimos, non imitatos quem ipse Benedictus imitari vult, Dauid sanctum, qui in Christum Domini etiam inimicum suum noluit manum extendere, & in extendentem irrui gladio iustè fecit. Dicit etiam inauditum facinus, & quòd lamentum sumat Ecclesia, & inadiutorium debitæ vltionis filij & filiæ eius de latere surgant. Dum ergo dixit prædicta dominus Benedictus, & asseruit ca suboculis suis perpetrata fuisse, hoc ipso spreuit & posthabuit obiectus huiusmodi, & suam in hoc ostendisse voluntatem videtur: nam & assertioni summi Pontificis huiusmodi fides plenissima adhibetur. extra. de testi. cum à nobis.

Probatur hoc: dicunt enim dicti Guillelmi, quòd si hæreticus, ergo non Papa, & quòd asserto vno negatur aliud. Igitur cum dominus Benedictus in dicto processu suo sciuir prædictos obiectus, & dixerit di-Etum dominum Bonifacium summum & Romanum Pontificem, ac sponsum Ecclesiæ, & in eum læsæ maiestatis crimen suisse commissum; Prælatum insuper, parentem & dominum extitisse: hoc ipso asseruit, & pronuntiauit eum non fuisse hæreticum, & ex causa præmissa legitimum habuisse ingressum: ostendit enim quis voluntatem suam ipso facto.ff. de leg. de quibus. extra. de appell. vt nostrum. & quod Principi placet legis habet vigorem. ff. de const. Princi. 1. 1. & si iudicatur rem meam esse, per consequens tuam non esse. ff. de procur. Pomponius. S. Sedis. Et si

Qqqj

pronuntiatur pro actore, hoc ipso sunt perempt. except. posthabitæ. extra. de re iudi. inter mon. & cum renuntiatur improbitati, statim adsciscitur virtus. 32. q. 1. cum renuntiatur. & ad præmissa etiam facit st. de tricti. 1. 2. Omnino ergo respuendi sunt dicti Guillelmi, & in negotio nullatenus procedendum etiam rei sinitæ obstante exceptione.

Item excipiendo proponunt defensores prædicti, & quilibet eorum, non esse procedendum in dicto negotio seu causa; pro eo quòd contra dictum Guillelmum de Nogareto, & quosdam alios suos sequaces processum est per felicis recordationis dominum Benedictum Papam vndecimum, super eo quòd dicti Guillelmus, & sequaces, turba vnita hostiliter ceperunt Papam Bonifacium Anagniæ in domo propria, eúmque captum detinuerunt, & thesaurum Ecclesiæ Romanæ rapuerunt, & multa alia scelera notoriè perpetrata fuerunt per eosdem: cui causæ cùm contingat rempublicam Romanæ Ecclesiæ, & in ea adeo per eundem prædecessorem'veltrum esset processum, quòd non restaret, nec restat nisi sententia diffinitiua ferenda, non debet parari præiudicium quodlibet per aliam causam mouendam, quod sieret si in præsenti causa procederetur, nisi priùs illa finita. & probantur hæc ff. de pu. iudi. is qui reus. & st. de iur. fisci. 1. apud Iul. & de except. fundum. & 1. fundi. Sed obiicitur per eosdem Guillelmos, quòd accusationes iam antè factas possunt prosequi, & de maiori crimine accusare. Ad hæc autem respondetur quòd quæstio hæresis non fuit cæpta per prouocationes ipsorum, quæ præcesserunt processum domini Benedicti Papæ vndecimi contra captores, vt ex eis patet, &z quia tales appellationes citationum vim non habent, nec potucrunt habere, nec nomen delati inter reos receptum, quod requiritur vt causa inchoata dicatur. ff. de pu. iudi. is qui reus. Nec etiam libelli super denuntiatione aliqua oblati sunt, sed Regi Franciæ seu in eius præsentia, aliqua dicta & lecta contra dictum dominum Bonifacium, & petitum ab co, vt daret operam omnium Prælatorum in tuto loco Concilio congregando: & super hoc pluries dominus Clemens Papa quintus, & dominus Benedictus prædecessor suus requisiti dicuntur. Id autem egisse, denuntiasse non est, seu denuntiationem de crimine fecisse. Sed libellus offerri debuit competenti iudici, & per ipsum reo, vt & in accusationibus. st. de accu. libellorum, & de adult. miles. §. Socer. & ar. de furt. Sempronia: Sicut enim accusatio instituitur in scriptis, ita & denuntiatio, licèt in aliquo differant. extra. de accu. super iis. Id autem coram dicto domino Clemente, vel prædecessore eius factum non est, nec vsque de mense Septembr. proximè præterito aliqua citatio facta, nec adhuc negotium huiusinodi inchoatum: non ergo veritatem habet accusationem seu denuntiationem suisse saetam, vel inchoatam antè super hæresi obiecta, quam super negotio captionis citatio facta suisset ad sententiam audiendam per dictum dominum Benedictum. Quæcunque autem ante inchoatam accusationem interuenerunt, profunt ad repellendum accusationem, vt dicta 1. is qui reus. & st. de iure fisci deferre. S. Item constitutionibus. verb. sed eas. Inchoata autem accusatio tune dicitur, cum nomen delati inter reos receptum est, quando autem inter reos receptum nomen dicatur, saltem libelli oblatio & citatio requiritur, vt suprà dictum est, sicut in re litigiosa. vt in aut. de litig. in princi. vbi de iis quæ requiruntur ad faciendam rem litigiosam. no. vel etiam lit. contest. requiritur. vt no. ff. de adult. sz maritus. § prescriptiones. Et licèt de maiori crimine dicatur denuntiationem præcedere, tamen non obstat, quia prior causa captionis domini Boni-

facij, & asportationis thesauri crat in sententiæ prolatione, & ideo priùs expedienda: non enim licet accusare, postquam nomen eius receptum est inter reos, de aliquo crimine accusatorem, vt no. in dicta 1. is qui reus. ad quod etiam facit C. de Sent. interlocut. omnium iudicum. aut. & consequenter. cum enim in dicta causa captionis non restaret, nec restet nisi sententia, dubium non erit eam anté expediri debere, cum etiam in ciuibus non sit reconuentioni locus in tali casu. vt no. extra. de mutu. petit. c. 1. Præterea causa maioris criminis non præiudicat, nisi ratione maioritatis. hîc autem causa hæresis alia præiudicat ratione, & ideo debet silere. ar. ff. de except. fundum. & l. fundi. Item prima causa captionis & asportationis thesauri iam mota est publica, non solum quia accusatio publica sit, sed etiam quia ad publicum pertinet, scilicet rem, publicam Romanæ Ecclesiæ; & ideo ei per aliam causam præiudicari non debet, vt ff. de iure fisci. apud Iul. Illudautem certo certius est, quòd non licuit capere eum, & quod de hæresi obiectum est, machinatum fuit & confictum ad capiendum eum, sed non licuit vt dictum est: patet etiam per processum dicti domini Benedicti Papæ vndecimi factum contra captores.

Item excipiendo proponunt, in præfato negotio non debere procedi de iure, pro co quòd idem dominus Bonifacius iusto electionis, quæ vim confirmationis habet, titulo, quasi Prætore auctore, inconcusse Papatum tenuit, & possedit, & in ipsa possessione Papatus & Catholicæ sidei decestit, & à tempore obitus ipsius elapsum suit quinquennium & vltrà, antequam lis seu controuersia sibi mota foret, seu aliqua citatio emanaret super hæresi, seu aliis sibi obiectis per dictos Guillelmos. Et probatur hoc c. de aposta. si quis defunctum. & no. c. de hæret. l. 4. & c. ne de statu de-

functorum. 1. 1. & quasi. per totum.

Item excipiendo proponunt, in dicto negotio procedi non debere, pro co quòd dicti oppositores dicunt & asserunt se velle prosequi solum appellationes & obiectus, quos contra eundem dominum Bonifacium fecerunt dum viuebat, & post obiectus huiusmodi idem dominus Bonitacius in extremis constitutus explicité professus fuit sidem Catholicam in præsentia multorum Cardinalium, & aliarum honorabilium personarum, ac asseruit & professus fuit sirmiter se tenuisse Catholicam sidem, quam tenet & docet & prædicat Romana Ecclesia, & in eademside se vixisse, & mori velle professus est. Probatur autem hæc exceptio extra. de sum. tri. damnamus, prope finem. & no. in e. c. c. sirmiter. Ier. idem facit culpatus ab amulis. 24. q. 1. hec est sides. ad quod etiam facit c. c. q. 2. Sem. 1. ibi, sed in Domini sui side, &c. vt quod dicit in Domini sui, &c. de Deo intelligatur. & c. ne quisquam ibi. dum dicit: De eo qui constitutus est in diuino iudicio non est fas nobis aliud decernere præter id in quo eum dies supremus inuenit. id etiam expresse no. 40. di. se Papa. & 21. di. nune autem.

Item excipiendo proponunt, in dicto negotio non debere nec posse procedi de iure, quia mors eiusdem domini Bonisacij, concurrentibus prædictis & infrà dicendis, scilicet quòd suit summus Pontisex, quòd talia de eo audita non sunt, & quòd, vt prædicitur, professus est sidem Catholicam, insimicitiis etiam & machinationibus, & bonis eius operibus, impedit omnem processum contra eum faciendum, ipsumque exemit ab omni humano iudicio. Probantur hæc 9. q.3. nemo. & c. aliorum. 21. di. nunc autem. C. si reus vel. ac. mor. sir. l. 2. & per totum 23. di. quo-

Qqq iij

rundam de accu, qualiter & quando. S. licet. 40. di. non nos. & quæ ibi no-

Præterea posito similiter sine præiudicio quòd negotium hoc esset agendum, quod verum non est, excipiendo proponunt defensores prædicti, quòd ad petitionem, promotionem, seu supplicationem prædictorum Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano, seu etiam ex vestro officio, Pater sancte, recipi non debent testes senes valitudinarij, vel longo tempore affuturi, nec nomina eorum recipi, & secretò teneri, sicut ipsi G. & G. petunt & supplicant; neque etiam modo aliquo, vel ad aliquid procedi in negotio supradicto, pro eo quod, ve dictum est, prædi-Ai G. & G. fuerunt & sunt inimici, conspiratores & calumniatores eiusdem domini Bonifacij, ciúsque famæ, ac etiam falsa & contraria proposucrunt in productis eorum; & alias sunt inhabiles ad accusandum seu denuntiandum eundem dominum Bonifacium, ad proponendum, petendum, obiiciendum, & supplicandum, seu promouendum prædicta: Et quia notorie constat nullum officium locum habere in casu præsenti, nulla infamia vel suspicione contra ipsum laborante, prout ex præmissis, & ex citatorio vestro edicto clarè patet. Et probatur etiam hoc, quia is qui prohibetur alium accufare vel denuntiare, statim ante exhibitionem testium, ante examinationem iudicijin ipsa criminum expositione repelli debet. S. qui ac no. pos. l. penult. & quia si legitimus non fuerit accusator, &c. extra. de acc. c. 1. & quia quos prohibet Prætor, in totum prohibet. st. de postu. 1. quos prohibet. Nam etiam ad vestrum officium pertinet, etiam non petentibus defensoribus, in totum repellere illegitimos delatores. 2. q. 7. querendum.

Item excipiendo proponunt non esse procedendum ad receptionem testium huiusmodi, vel ad aliquid aliud seu aliquo modo super libello & articulis datis & exhibitis per dictos Guillelmos contra dictum dominum Bonifacium & eius memoriam super hæresi, & multo minus super aliis, quæ hæresim non sapiunt, pro eo quod dictus libellus seu articuli, neque tempus, neque locum, neque speciem vel magnitudinem criminis continent, quando, & voi fuerint commissa prædicta per cundem dominum Bonifacium; & pro eo quod dictus libellus, seu articuli sunt aliàs obscuri, incerti, & ineptè concepti, & aliàs de iure non admittendi, & nihil certum concludunt, prout ex inspectione eorum apparet. Et probatur, quia siue ciuiliter siue criminaliter agatur de crimine alicuius, debet libellus & locum & tempus commissi criminis continere; & non vagari cum discrimine alienæ existimationis, vt ss. libellorum. ss. de

iniur. 1. Prator. in principio. extra. de procu. c. tue.

Item excipiendo proponunt, in præfato negotio non debere procedi ad huiusmodi testium receptionem seu aliquo modo, pro eo quòd ipse idem dominus Bonifacius ex debito sui ossicij multos habuit corrigere & increpare, aliquos etiam suspendere, & punire, iustitia exigente. Vnde ratione reddendæ iustitiæ multos sibi secit aduersarios, & maximè ratione processuum factorum contra hæreticos & apostatas cuiuscunque conditionis, & processuum factorum contra illos de Columna, ac etiam dominum Regem Franciæ, vt prædicitur, contraque plures alios magnos & paruos, qui omnes modò insidiantur eiusdem memoriæ. Et quia iam in Romana Curia, & extra cam multi testes sunt subornati per huiusmodi inimicos, & æmulos, vt contra eundem dominum Bonifacium serant falsum testimonium in negotio memorato. Vnde nec ex ossicio, nec

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 495

præsertim ad petitionem talium, quales sunt criminatores prædicti, vllo modo est procedendum contra tantum patrem. Probatur hoc extra. de

accu. c. qualiter & quando. S. licet.

Item excipiendo proponunt, quòd morte dicti domini Bonifacij etiam per se solum considerata, sine præmissis concurrentibus, procedi non debet in dicto negotio, quia contra certam personam post mortem de hæresi non proceditur, nisi per denuntiationem vel accusationem, quod videtur verius, vt no. 24. q. 2. sanè profertur. hic autem nec peraccusationem.

nem vel denuntiationem procedi potest propter prædicta.

Item excipiendo proponunt iidem defensores, & quilibet eorum, quòd testes senes valitudinarij vel assuturi, vel alij qualescunque, recipi non debent de iure, ad petitionem Guillelmi de Nogareto, & Guillelmi de Plasiano, nec ex vestro officio, Pater sancte, pro eo quòd ex scripturis per eos productis coram Sanctitate vestra, & ex rei euidentia clarè patet dictos oppositores esse repellendos omnino à criminatione proposita per cosdem. Et quia constat notorie nullum officium locum habere in casu præsenti, sicut ex præmissis apparet notorie, & etiam ex rationibus & exceptionibus aliàs coram Sanctitate vestra propositis per defensores cosdem.

Item excipiendo proponunt defensores prædicti & quilibet eorum, quòd huiusmodi testes recipi non debent, pro eo quòd pendente dilatione dictis oppositoribus & defensoribus data in negotio memorato, Iu

dicis officium conquiescit. c. de dilat. sine pars.

Item excipiendo proponunt defensores prædicti, & quilibet eorum, quòd ex officio procedere non debetis, nec potestis de iure ad huiusmodi testium receptionem, pro eo quòd pendente quæstione de dictis dilationibus, seu oppositoribus admittendis, vel etiam repellendis, quæ est via ordinaria, cessare debet officium, quod est extraordinaria via st. de nun.

in ca. cum suis si.

Item excipiendo proponunt dicti defensores, & quilibet corum, quòd testes huiusmodi recipiendi non sunt vllo modo, quæstione de dictis oppositoribus admittendis, vel etiam repellendis pendente, pro eo quòd dicta quæstio non habet dubium iuris vel facti; cùm notoriè constet dictos oppositores repellendos omnino, vt dictum est, & dictos defensores fore admittendos, cùm quiuis defensor Catholicus debeat de iure admitti, vt ex insrà scriptis manisestè apparet, & etiam ex rationibus aliàs datis per desensores cosdem: vel saltem pro eo quòd huiusmodi quæstio de prædictis oppositoribus repellendis, & desensoribus admittendis, ad cuius celerem expeditionem se obtulerunt & osserunt desensores prædicti, potest & potuit faciliùs & citiùs terminari, quàm quæstio an testes huiusmodi sint recipiendi, vel non. probatur hoc ar. st. vt in posses lega, si is à quo.

Item excipiendo proponunt defensores prædicti, & quilibet eorum, quòd testes huiusmodi recipere non potestis, nec debetis de iure: quoniam cùm agatur criminaliter de memoria domini Bonifacij damnanda, ac etiam causa hæc contingat vniuersalem statum Ecclesiæ, vt ex suprà dictis apparet, probationes debent esse luce clariores, vt c. d. probat sciant. ar. 2. q. 5. Presul. & quia in causa criminali non recipiuntur testes ante litem contestatam vel quasi cont. extra. lit. non contest. quoniam frequenter.

in princ.

Quòd autem desensores prædicti admitti debeant ad debitam desen-

sionem status & memoriæ felicis recordationis domini Bonifacij Papæ octaui faciendam in dicto negotio, prout se obtulerunt & offerunt, si quando & prout procedi in eodem negotio de iure deberet, euidenter

ostenditur iuribus & rationibus infrà scriptis.

In-primis, quia vbi agitur de statu hominis qui se desendere non potest, vtpote infans vel suriosus quilibet, etiam extraneus potest ad defensionem eius venire. vt sf. de libe. ca. 1. benignius. al.1. 4. §. si. Cùm igitur agatur de statu domini Bonifacij iam mortui, quia petitur pronuntiari fuisse hæreticus, & sic extra Catholicam sidem seu libertatem Ecclesiæ, & multò ignominiosius & periculosius est agi de diminutione capitis seu status spiritualis quàm temporalis, sequitur quòd ad desensionem huiusmodi causæ quilibet Catholicus est admittendus.

Secunda ratione patet, quia vbi condemnatur quis ad supplicium, potest quilibet pro co etiam inuito appellare, & huiusmodi causæ defensionem subire, nec quæritur cuius intersit, si pecunialiter, vel ratione

veræ consanguinitatis. ff. de appel. 1. non tantum.

Nec obstat quòd in causis criminum regulariter non auditur procurator in causa principali vel appellationis, quia non vt procurator, sed pro suo quodammodo interesse hic venit, co quòd interesse hominis hominem hic assici; vt no. c. 1. non tantim. Nec obstat responsio partis aduersa, qua dicit 1. pradictam locum habere tantum in causa appellationis, quia cadem ratio est in causa principali, vbi promptum est periculum, sicut in casu nostro, vt no. 24. q. 2. c. san. profertur. vbi clarè & expresse notatur, quòd quando crimen haresis obiicitur alicui iam defuncto, quiliber etiam extraneus potest eum desendere, nec tenetur etiam de rato cauere, vt ibidem, quia grauiùs delinquitur in mortuum quàm in viuum, vt no. in codem c. & q. c. sanè profertur. ar. c. de sepulcro violato. 1. qui sepulcra.

Tertia ratione patet, quia vbicunque absens damnari potest de crimine, ibi quemuis pro co verba facientem, & suam innocentiam excusantem audiri æquum est. vt st. de procur. l. seruum quoque. §. publice viile est. Cùm hie petatur procedi contra dominum Bonifacium iam mortuum, & cius damnari memoriam, qui ex necessaria causa abest, debebit quilibet desensor admitti, & satis æquius est pro co quemlibet desensorem admittere, etiam aliàs minùs idoneum, quàm mortuum graui condemnatione assicere. ar. st. de procur. l. non solum. §. vlt. & c. de procur. l. exigendi. Nec obstat quod dicitur: in publicis iudiciis non potest procur. interuenire, quia illud habet locum in illis criminibus, vbi quis absens damnari non potest, in quibus & accusatorem & accusatum præsentes esse oportet. Præterea in casu nostro desensores non veniunt vt procuratores, sed vt desensores propriæ causæ, ea ratione quia interest hominis hominem, &c. vt dictum est.

Item alia ratione prædicti defensores sunt admittendi ad huiusmodi causæ desensionem: nam cùm quis post mortem impetitur de crimine læsæ maiestatis, potest huiusmodi vitium à suis successoribus purgari, & siliis. st. de crimine læse maiestatis. I. vlt. & quamuis ibi recommemoretur de bonis paternis: nihilominus tamen idem & vbi non est quæstio de bonis desuncti, quia vtrobique ad dolorem & iniuriam seu ignominiam siliorum occurrit paterna damnatio. vt l. quisquis. C. ad l. Iul. maiest. adeo quòd etiam filius tenetur ex debito necessitatis vleisei mortem paternam, nedum desendere. vt C. de iis qui vt indig. l. 5. Cùm igitur præsatus dominus Bonisacius spiritualis pater sucrit omnium sidelium, patet quòd quili-

quilibet Catholicus & fidelis potest, tenetur, & debet eiusdem domini Bonifacij memoriam desendere, tanquam silius patremsuum. quæ paternitas quoad memoriam & delationem honoris, reuerentiæ & desensionis eis à spiritualibus siliis debitæ, etiam durat post mortem, vt dicitur Ecclesiastic. 44. Laudemus viros gloriosos patres nostros in generatione sia, &c. & no. Innoc. de reliq. & veneratione Sanctorum. c. 1. aliàs sequeretur absurdum quò d videlicet nec memoriam beati Petri desendere & saluare possemus; & quia reus est capitis qui ducem vel præpositum cum potest protegere, non protexit. st. de re mi. l. omne delictum. §. vlt.

Item patet etiam de interesse desendentium dominum Bonisacium, & cius memoriam; certum est enim quòd Ecclesia Romana est mater omnium sidelium. 12. di. non decet. Est ergo interesse eorum matrem ipsorum, Ecclesiam videlicet Romanam, ostendere & docere habuisse legitimum & canonicum sponsum, ne diceretur adulterata. 7. q. 1. sunt vir. sicut enim siliis & cognatis ignominia est patrem vel cognatum seruum suisse, propter quam ignominiam liberi & cognati admittendi sunt ad desensionem in causa liberali. vt st. de li. ca. l. 1. ita est ignominia & lon-

gè maior in casu præsenti filiis spiritualibus.

Præterea si quis profiteatur sidem beati Petri seu Romanæ Ecclesiæ, quicunque eum inculpare voluerit, se imperitum aut maliuolum, ac ettam non Catholicum, sed hæreticum comprobauit. 24. q.t. Hæc est sides. Sed certum est quòd dominus Bonisacius libellum suæ professionis exhibuit vniuersali Ecclesiæ, in quo non solum professus est sidem beati Petri & Ecclesiam Catholicam, sed etiam hanc sidem ab vniuersis subditis servari mandauit, vt patet in constitutione, vnam sanctam, vbi idem dominus Bonisacius prositetur vnam Catholicam Ecclesiam, extra quam non est salus, nec remissio peccatorum, & vbi dicitur, quodeunque ligaueris, &c. Idem professus est in alia sua constitutione, quæ incipit, Nuper vulgatus rumor, &c. quæ sacta suit post obiectiones & blasphemias sibi impositas per dictos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano. Item in extremis vitæ suæ explicate professus est sidem Catholicam, quam tenet, docet & prædicat Romana Ecclesia, vt suprà dicitur.

Potest ergo dicere idem dominus Bonifacius, vel defensores in persona eius, sicut dixit Iero, de se, qui me culpato, &c. vt dicto c. hec est sides. Ex præmissis itaque clarè patet, quòd dicti desensores prosequuntur negotium sidei desendendo Patrem Catholicum & sidelem, & qualem suisse tenuit, & adhuc hodie tenet tota Ecclesia sancta Dei: & quòd impugnatores prosequuntur negotium Diaboli, & persidiæ, tantum Patrem calumniosè impetendo, & etiam ex prædictis cuidenter apparet. Non ergo habet dubium, quòd desensores sunt admittendi ad desensorem præ-

dictam.

Nec obstat quod obiicitur per aduersarios supradictos, quòd non est sic in Prælatis Ecclesiæ, patribúsque spiritualibus quoad silios, sicut in naturalibus. Patres enim naturales per semen naturale in siliis naturam suam & generationem conservant, vt est videre in Domino Iesu Christo silio Dauid, & silio Abraham; sed secus in Prælatis Ecclesiæ, &c. prout continetur in replicationibus seu scripturis, quas dederunt coram Sanctitate vestra: quia respondetur hoc falsum esse, vt apparet per rationes super hoc datas per desensores costdem.

Præterea, Pater sancte, in hoc dicto multa falsa reperiuntur, & quæ

non sapiunt sariam doctrinam, sed magis erroneam.

Primò quia ibi dicitur quòd Christus suit silius per semen naturale, dum enim ibi ageret de semine naturali, posuit exemplum de Christo; hoc enim est contra doctrinam Euangelij, vnde Angelus ad Ioseph: Nosi timere accipere Mariam coniugem tuam, quod enim in canatum est, de Spiritu sancto est. Item contra illud Luc. 2. Spiritus sanctus superueniet in te, de virtus Altissimi obumbrabit tibi.

Item si Christus fuisset natus secundum semen naturale, habuisset peccatum originale, & non suisset mediator, sed indiguisset mediatore.

Item est contra dictum August. 10. sup. Genesi. vbi dicit quòd Christus suit in lumbis Patrum, secundum corpulentam substantiam, & non secundum rationem seminis.

Item sic dicere est incidere in hæresim Fortunatiani, qui posuit quòd Christus more aliorum hominum generatus est.

Secundum falsum in dicto eius est, qui ponit quòd non est successio in filiis spiritualibus, sicut in carnalibus, & quòd non maneat paternitas post mortem patris spiritualis, sicut manet post mortem carnalis.

Etenim primò hoc falsum, quia sicut se habet pater carnalis ad propagandum filios, & conservandum naturam persemen naturale; ita se habet pater spiritualis ad propagandum filios spirituales per semen sidei, de quo semine beatus Petrus prima canonica sua, primo cap. Renati non ex semine corruptibili, sed incurruptibili per verbum. Dei viui permanentis in aternum.

Item dicere quòd mortuo patre spirituali sic moritur paternitas, quia filius remanens absoluitur à paternitate, ita quòd non tenetur eum defendere & saluare memoriam suam, erroncum est, & non sapiens sanam doctrinam; aliàs non teneremur saluare memoriam Christi & Petri: de quo Christo dicitur prima canonica Petri, quòd generanit nos in spem viuam. de quo etiam dicitur primo Ioannis, quòd dando nobis semen sidei dedit nobis potestatem silios Dei sieri iis qui credunt in nomine eius.

Item dicere quòd non reperitur exemplum de tali successione spirituali, est contra dictum Ambrosij. Nam Beatus Ambrosius loquens de patre spirituali, in sermone de Confessoribus & Pontificibus dicit, quòd gloria patris est filius sapiens, & quòd huius patris multæ sunt gloriæ, qui tantorum sapientia & deuotione lætatur: in Christo enim Iesu per Euangelium nos genuit. Et quòd loquatur de patre spirituali mortuo, patet per id quod subdit statim: quòd plures ex discipulis suis reliquit sui sacerdotij successores, successio enim hic arguit paternitatem & siliationem spiritualem.

Ad declarationem autem præmissorum proponunt desensores prædicti, & quilibet corum, quarundam literarum & processum ciusdem domini Bonisacij Papæ octaui, & domini Benedicti Papæ vndecimi instascriptos tenores, contentos in Registro Romanæ Ecclesiæ, & ad sidem faciendam de prædictis per cos propositis producunt ipsum Registrum, ipsumque pro producto in hac causa volunt haberi, in quantum facit pro cis; osterentes se paratos ostendere & designare loca in codem Registro, vbi sunt tenores prædictarum literarum atque processum, aliorumque facientium ad causam prædictam, eis facultate concessa videndi & perlegendi ipsum Registrum, quam sibi instanter postulant faciendam. Petunt etiam videri & examinari per Sanctitatem vestram literas Prælatorum regni Franciæ, de quibus suprà sit mentio, aliasque literas & processus facientes ad causam prædictam, quas idem dominus Bonisacius conservari

fecit in Archiuis Romanæ Ecclesiæ, quas similiter volunt habere pro productis in quantum faciunt pro eis, & ad proposita per eosdem.

Tenor autem literarum dicti domini Bonifacij directarum ad dictum

dominum Regem Franciæ, talis est.

Suivent les Bulles du P. Boniface commençans Ausculta Fili, &c. imprimée cy-deuant page 48. Saluator Mundi, &c. & Nuper ad audientiam, &c. page 166. & les trois Brefs ou Bulles dudit Boniface addressez, au Cardinal Ican du titre de S. Marcellin. 1. Per processus nostros, &c. imprimé page 98. 2. Literas tuas nuper accepimus, &c. page 95. 3. Venerabiles fratres, &c. page 88. Le Pape Clement V. ordonna que ces Bulles seroient rayées des Registres de l'Eglise: & dans ce Registre elles le sont en sorte qu'une grande partie ne se peut lire.

ENOR processus domini Benedicti Papæ XI. contra captores domini Bonifacij Papæ VIII. BENEDICTVS Episcopus seruus seruorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Flagitiosum scelus & sceleste flagitium, quod quidam sceleratissimi viri summum audentes nefas in personam bonæ memoriæ Bonifacij Papæ octaui prædecessoris nostri, non sine graui perfidia commiserunt, puniendum prosequi exiustis causis huc víque distulimus: sed viteriùs sustinere non possumus, quin exurgamus, immo Deus in nobis exurgat, vt dissipentur inimici eius, & ab ipsius facie fugiant qui oderunt eum: dissipentur dicimus, si verè pœniteant, sicut ad prædicationem Ionæ Niniue subuersa est; aliàs vt Iericho subuertantur. Olim siquidem dum idem Bonifacius Anagniæ propriæ originis loco cum sua Curia resideret, ipsum nonnulli perditionis filij primogeniti Sathanæ & iniquitatis alumni omni pudore postposito, & reuerentia retroiecta, Prælatum subditi, parentem liberi, & vassalli dominum, Guillelmus scilicet de Nogareto, Raynaldus de Supino, Thomas de Morolo, Robertus filius dicti Raynaldi, Petrus de Genazanus, Stephanus filius eius, Adenulfus & Nicolaus quondam Mathiæ, Giffredus Russa, & Petrus de Luparia, ciues Anagnin. milites: Sciarra de Columna, Ioannes filius Landulfi, Gottifredus filius Ioannis de Ceccano, Maximus de Trebis, & alij factionis ministri, armati, hostiliter & iniuriosè ceperunt, manus in eum iniecerunt impias, proteruas erexerunt ceruices, & blasphemiarum voces ignominiosè iactarunt. Eorum ctiam facto & opera per eiusdem factionis complices & alios thesaurus Romanæ Ecclesiæ ablatus violenter extitit, & nequiter asportatus. Hæc palam, hæc publice, hæc notorie, & in nostris etiam oculis patrata fuerunt, in iis læsæ maiestatis, perduellionis, sacrilegi, legis Iuliæ de vi publica, Corneliæ de siccariis, prinati carceris, rapinæ, furti, & tot alia quot ex huiusmodi facto facinora sunt secuta, crimina, & feloniæ etiam delictum commissa, notamus, in iis stupidi fa-Eti sumus. Quis crudelis hîc à lacrimis temperet? quis odiosus compassionem non habeat? quis deses aut remissus iudex ad puniendum non surgat? quis pius, siue misericors non efficiatur seuerus? Hic violata securitas, hîc immunitas temerata, propria patria tutela non fuit, nec domus refugium, summum Pontificium dehonestatum est, & suo capto sponso Ecclesia quodammodo captiuata. Quis locus reperietur amodò tutus? quæ sancta Romano violato Pontifice poterunt inueniri? O piaculare flagitium! O inauditum facinus! O Anagnia misera! quæ talia in te sieri passa es: Ros & pluuia super te non cadant, & in alios descendant montes, te autem transeant, quia te vidente & prohibere valente, fortis cecidit & accinctus robore superatus est. O infelicissimi patratores non imitati Rrrij

quem nos imitari volumus Dauid sanctum, qui in Christum Domini etiam inimicum, persecutorem & æmulum suum, quia dictum erat: Nolite tangere Christos meos, manum extendere noluit, & in extendentem irruigladio iustè fecit. Infandus dolor, lamentabile factum, perniciosum exemplum, inexpiabile malum, & confusio manifesta: Sume lamentum Ecclesia, ora tua fletibus rigent elegi, & in adiutorium debitæ vltionis filij tui de longé veniant, & filiæ tuæ de latere surgant. Verum quia scriptum est: Feci iudicium & iustitiam, & honor Regis iudicium diligit: Nos in prædictis sic iudicium quod ad honorem nostrum pertinet, facere cupimus, quòd à iustitia minime diuertamus: ideóque forma iuris, quæ sicut hac sunt servatur in notoriis observata, præfatos superius nominatim expressos, cæterósque participes qui hoc in sæpedictum Bonifacium in personis propriis exercuerunt Anagniæ, omnésque qui in sis dederunt auxilium; consilium, vel fauorem, denuntiamus de fratrum nostrorum consilio, præsenti hac multitudine copiosa, promulgatam à canone excommunicationis sententiam incurrisse, ipsosque citamus peremptorie, quatenus infra festum sanctorum Apostolorum Petri & Pauli proximò venturum personaliter compareant coram nobis, iustam, dante Domino, nostram super præmissis, quæ vt præmittitur notoria sunt, audituri sententiam, nostrisque mandatis & iussionibus humiliter parituri: alioquin corum nonobstante absentia contra eos via incedentes regia procedemus. Hanc autem citationem nostram, quam non sine causa ex certascientia secimus, ipsos artare volumus, sicut si eorum quemlibet apprehendisset. V tautem huiusmodi nostri processus ad communem omnium notitiam deducatur, &c. Dat. Perusij 7. Idus Iunij, Pontificatus nostri anno primo.

Processus autem prædictus bonæ memoriæ domini Benedicti Papæ vndecimi contra captores domini Bonifacij Papæ octaui, secundum Deum, veritatem & iustitiam, & omnem honestatem ac expedientiam status Ecclesiæ factus est, in re notoria, publica, & manifesta, & etiam sub eiusdem domini Benedicti oculis facta, & in co iuris ordo seruatus, si quis de iure fuerat observandus, nec aliquid expressum quodipsum irritum faciat, vel iniustum: in notoriis etenim partes iudicis sunt in sententiando etiam contra absentem & in requisitum. extra. de ap. cum sit Roman. in fi. Nec in eis quis auditur appellans, vt ibidem & In. &t. c. peruenit. & c. 5. Si ergo aliquis iam condemnatus in notorio crimine non auditur appellans, de necessitate sequitur, quòd ei ante sententiam venienti fuisset defensionis copia denegata, aliàs esset iniquum quòd ante sententiam audiendus non audiretur, postea per appellationis remedium infra prouocationis tempora interiectæ per eum, qui præsens suisset condemnatus, quia per appellationis remedium emendantur grauamina, quæ appellanti illata sunt. C. de rebus. c.1. generaliter. §. sui ant. Non est igitur requisitio necessaria absentis, quia etiam reclamans audiret sententiam, vt dictum est, ff. de reg. Iur. qui potest. Vnde contra absentem irrequisitum rogatum restituere hereditatem, interponitur decretum, quia præsens reclamare non posset. st. ad. tre. recusare. in prin. &1. 1ile à quo. §. si de test. Ista itaque videtur ratio per dictum C. cum sit Romana. vt non audiatur quis appellans in notoriis, quia nec requirendus: non autem requirendus, quia non sunt partes iudicis nisi in condemnando, non autem in cognoscendo, sicut aliàs dicitur in notorio iuris per confessionem, vt st. ad I. Aquil. proinde. 2. S. si. Præterea hic & monitio sufficiens factaelt, vt patet in eodem processu, nec artitudo temporis suit in ea, consideraAd hoc dato sine præiudicio quòd tunc idem Guillelmus de Nogareto esset absens tanta distantia, & id etiam sciretur, quòd non posset infra tempus citationis ad eum peruenire citatio, & comparere; tamen etiam quantum ad eum non esset citatio nulla, vel processus, cum expressum huiusmodi non contineret errorem. C. quando prouo. non est. nec 1. 2. cum suis similibus. & extra. de sententia exco. c. per tuas. & c. solet. & c. venerabilibus. 1. 6. Sed potuisset se forte à contumacia, si necessaria fuisset citatio, excusare.

Item quid ad processum domini Benedicti de absentia dicti Guillelmi de Nogareto, si qua erat etiam quantum ad ipsum Guillelmum, cum ipse dominus Benedictus in processu suo definiat & determinet ante aliquam citationem contra nominatas in eo personas, fautores & complices eorum, sceleratissimam captionem Romani Pontificis, & asportati thesauri, & multa alia quæ in ipso processu inserta sunt, quæ ipse dominus Benedictus asserit patrata per eosdem in ipso processu: Certè nil: quia nihil restabat siendum eis ad citationem comparentibus, nisi pænarum contentorum in processu commissorum criminum expressio, inslictio, & impositio; sicut si aliquis pronuncietur crimen Legis Cor. de sic. commilisse, vel dolo occidisse hominem, & postea exprimeretur pæna legis Cornelia de sic. non esse ad hanc expressionem aliqua citatio necessaria, quia ad crimen sequitur pœna. Et ideo si iudex pronuntiauerit aliquem calumniatum, condemnauit eum, quamuis nihil de pæna subiecerit, tamen aduersus eum legis patrias \* exercebitur, nam facti quidem quæstio in arbitrio est iudicantis, pœnæ autem impositio legis auctoritati reseruatur. ff. ad Turpill. 1. 1. §. sui autem. prope prin. Est enim pænæ expressio siue impositio quadam executio prioris pronuntiationis super commisso crimine: & ideo non est necessaria citatio. extra. de appellat. pastoralis. quasi nihil noui siat; sed quod in priori pronuntiatione continebatur, detegat. ff. de acquir. re \*\* 1. adco. S. cum quis. Hic siquidem factiquæstio, si per eos commissum crimen in dominum Bonifacium Romanum Pontificem, arbitrio supremi iudicis, scilicet domini Benedicti præfati terminata est. Vnde ad exprimendam pænam commissi criminis citatio necessaria non fuit, vt patet ex prædictis.

Et insuper quia non potuerunt adhuc desensores prædicticopiam habere termini dati ad hanc diem, quamuis pluries super hoc protestati sint, & interpellauerint & requisiuerint magistrum Ioannem de Regio, & magistrum Ioannem de Verulis Notarios præsentis causa; quam copiam & nunc instanter petuntsibi sieri: protestantur dicti desensores, quòd sibi præsiudicium non siat per lapsum huius termini, quin possint alia de nouo dare, & plenè satisfacere termino supradicto: Vnde protestantur omne ius suum sibi saluum sore.

Receptis autem protestationibus præmissis, videlicet quòd per ea quæ dicunt, faciunt, &c.vt suprà, & aliis singulis suprà scriptis omnes & singulas exceptiones & rationes prædictas diuism & successiuè, prout melius de iure possunt & debent, proponunt defensores prædicti, & quilibet eorum in solidum, omni iure, modo & forma, quibus melius possunt, & ad

effectus qui suprà in principio earundem exceptionum & rationum sunt expressi: offerentes se de prædictis sidem facere, in quibus eis onus probationis incumberet, & quatenus eis ad prædictam corum intentionem obtinendam sussiciat, nec se viteriùs astringentes, saluóque eis & eorum cuilibet iure addendi, minuendi, corrigendi, interpretandi, & declarandi prædicta, si & quando opus suerit, seu eis visum suerit expedire. Protestantur quòd intendunt & alias iuris & facti allegationes facientes ad præmissa, & negotium supradictum coram Sanctitate vestra verbo &

scriptis proponere, Pater Sancte.

ro. Nou.

Die Martis 10. mensis Nouembris anni prædicti comparentibus in iudicio coram præfato dom. nostro Auinione in Palatio Papali supradicto pro tribunali sedente, & assistente sibi reuerendorum patrum dominorum sacrosanctæ Rom. Eccles. Cardinalium Collegio, ac præsente clericorum & laicorum multitudine copiosa; dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano militibus suprà dictis nomine & modo præmissis, ac Francisco nato quondam D. Petri Gayrani Comitis Caserrani, Blasio de Piperno, Baldredo Biseth, Iac. de Mutina, Nic. de Verulis, & Corrado de Spoleto supradictis se defensioni offerentibus supradictæ modo & nomine qui superiùs sunt expressi: Idem dom. noster repetitis protestationibus suprà per eum factis, videlicet quòd per ea que dixit vel dicet non intendit prædictos nominatos qui se gerunt vel offerunt pro oppositoribus & defensoribus, admittere præsenti negotio, nisi si prout & quantum de iure fuerint admittendi, & omnibus aliis & singulis protestationibus factis suprà per eum, quas pro repetitis haberi voluit, dixit quòd pro eo quòd ipse dominus nosteraliqua corporis sui valitudine præpeditus, & quia quidam ex fratribus suis dominis Cardinalibus, & aliis cum quibus super agendis in isto termino idem dominus noster deliberare proposuerat, infirmi tuerant, & quidam corum absentes, & etiam propter aliquam iuris dubitationem, quæ nouiter in causa huiumodi emerserat, idem dominus noster iuxta votum suum plene deliberare non potuit, eisdem comparentibus diem Veneris proximum instantem ad comparendum coram eo, si sua putauerint interesse, & ad faciendum ca quæ iuxta assignationem diei præsentis agenda erant, terminum assignauit.

13. Nou.

Die Veneris tertia-decima prædicti mensis Nouembris comparentibus in iudicio coram præfato domino nostro in Palatio supradicto pro tribunali sedente, sibique reuerendorum patrum dominorum sacrosance Romanæ Ecclesiæ Cardinalium assistente Collegio, & clericorum ac laicorum multitudine copiosa, dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano militibus supradictis, modo & nomine superius denotatis, ac Francisco nato quondam domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Blasio de Piperno, Baldredo Bizeth, Iacobo de Mutina, Nicolao de Verulis, Corrado de Spoleto, & Gozio de Arimino supradictis se desensioni offerentibus antè dictæ modo & nomine suprà expressis: idem dominus Guillelmus de Nogareto post multa per eum allegata & proposita verbo, ac etiam ipse, necnon & ij qui, vt prædicitur, defensioni prædi-Etæ se offerunt, volentes habere pro repetitis protestationibus aliàs sactis in huiusmodi negotio per cosdem; & nihilominus protestato per milites iplos quòd si aliqua dixissent, aut proposuissent scripto seu verbo, aut cos dicere vel proponere imperité, seu quæ saperent malam doctrinam, vel deuiarent à fide Catholica & disciplina Ecclesia Romana, contingeret in futurum, quòd illa fuerant & essent contra mentem & intentionem co-

#### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 503

rum; & quòd super iis emendationi & correctioni ac dispositioni eiusdem domini nostri & Apostolica Sedis se penitus submittebant: & insuper exposito per ipsum dominum Guillelmum, quòd iidem qui pro desensoribus se, vt prædicitur, gerunt, multa dixerant & proposuerant, quæ videbantur cedere in derogationem honoris & famæ serenissimi Principis domini Philippi Regis Franciæ illustris, domini sui : Idem dominus noster respondit quòd graue gereret, si contra Regem præsatum per defensores cosdem aliqua, per quæ honori & famæ dicti domini Regis posset quomodolibet derogari, dicta vel proposita extitissent, osterens se paratum extunc dictum dominum Guillelmum super excusatione Regis ipsius, & ad tollendum quicquid in derogationem honoris eiusdem per defensores eosdem dictum quomodolibet extitisset, quantum cunque ipse dominus noster grauaretur in persona, & tarda hora esset, si idem dominus Guillelmus paratus extaret & proponere vellet excusationem ipsam, libenter audire. Et cum ipse dominus Guillelmus nondum super eadem excusatione, sed etiam super iure suo & dicti domini Guillelmi de Plasiano, tanquam super simul connexis, & quæ non poterant commodè separari, ad plenum ad aliam diem peteret se audiri: idem dominus noster repetitis expresse & specialiter ac nominatim omnibus & singulis protestationibus alias factis superius per eundem, & eis saluis & reservatis, ipsasque volens pro repetitis haberi, extunc præfatis militibus obtulitse paratum ipsos audire super omnibus quæ proponere vellent verbo vel scripto, ad excusationem dicti domini Regis, si per defensores eosdem in derogationem sui honoris, vel famæ, aliqua dicta vel proposita, vt præmittitur, extitissent; saluo tamen quòd per hoc vel aliqua alia dicta vel facta, vel quæ dicerentur aut fierent in futurum termino peremptorio superiùs in huiusmodi causa præsixo, aut iuri quod esset prædictis qui se gerunt pro defendentibus, per lapfum huius termini vel aliasacquisitum, non intendebat in aliquo derogare. Et demum cum præfati milites super dictis excusationibus, & alias super iure ipsorum, & quodammodo super simul connexis & causam ipsorum contingentibus, ad diem aliam, ex eo quòd tunc milites ipsi propter tarditatem horæ ea quæ intendebant, præfato domino nostro super dicto negotio plenè non poterant explicare, peterent se audiri, & ad proponendum de iure ipsorum verbo & facto, ac tradendum in scriptis quæ ipsis super hoc proponenda & tradenda viderentur, cum instantia se admitti. Præsatus dominus noster iteratò repetitis omnibus & singulis protestationibus factis, vt prædicitur, superiùs per eundem, & pro repetitis haberi volens casdem, præfatis comparentibus ad diem Martis proximò venturum, sine præiudicio tamen termini peremptorij sæpe dicti, cui, aut etiam iuri alicui corum hinc inde per ipsius lapsum termini, vel aliàs acquisito non intendebant in aliquo derogare, ad comparendum & procedendum in eo statu, in quo tunc erat ipsum negotium, terminum assignauit.

Die Martis 17. prædicti mensis Nouembris, Pontificatus eiusdem domini nostri anno sexto, comparuerunt in iudicio coram codem domino nostro pro tribunali sedente in Palatio supradicto, sibi reuerendorum patrum dominorum sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Collegio assistente, & clericorum ac laicorum præsente multitudine copiosa, domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano milites supradicti, nomine & modo suprà expressis, ac Franciscus natus quondam domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Blasius de Piperno, Baldre-

dus Biseth, Iacobus de Mutina, Nicolaus de Verulis, & Corradus de Spoleto se defensioni offerentes prædictæ, modo & nomine superius denotatis; & præmissa protestatione permilites ipsos, quòd si aliqua dixissent, vel proposuissent scripto seu verbo, aut eos dicere vel proponere imperitè, vel quæ saperent malam doctrinam, vel deuiarent à side Catholica, & disciplina Romanæ Ecclesiæ, contingeret in futurum, quòd illa fuerant & essent contra mentem & intentionem ipsorum; & quòd super iis emendationi & correctioni ac dispositioni eiusdem domini nostri, & Apostolicæ Sedis se penitus submittebant. Et nihilominus prædictosmilites, & eosdem, qui se defensioni, vt prædicitur, offerunt antedicta, omnibus aliis & singulis protestationibus hinc indealiàs factis per ipsos in memorato negotio repetitis, & eas ipsi pro repetitis habere volentes. Præfatus dominus Guillelmus post multa verbo proposita & dicta coram ipso domino nostro in negotio supradicto, quia ea quæ proponere & dicere habebat in præfato negotio coram ipsodomino nostro, tunc propter tarditatem horæ plenè non poterat explicare, neque perficere, vt dicebat, petiit ad aliam diem in eodem negotio latius se audiri. Idem verò dominus noster repetitis primò expressè per ipsurn omnibus & singulis protestationibus aliàs factis in huiusmodi negotio per cundem, ipsasque volens pro repetitis specialiter haberi, & eis per omnia saluis & reservatis, prædictis militibus & aliis superius nominatis, ad comparendum coram eo, & ad procedendum in eo statu in quo tunc erat præfatum negotium, & ad audiendum latiùs præfatum dominum Guillelmum, ad diem Veneris proximò venturam, si iuridica fuerit, hora consistorij; alioquin ad sequentem diem iuridicam eadem hora: saluo tamen quòd per hoc vel aliqua alia dicta, vel facta, vel quæ dicerentur vel fierent in futurum, termino peremptorio superius in huiusmodi causa præsixo, autiurisi quod esset alicui eorum hinc inde per lapsum huius peremptorij termini, vel aliàs in eodem negotio acquisitum, non intendebat in aliquo derogare, terminum assignauit.

20. Nou.

Die Veneris 20. prædicti mensis Nouembris, Pontisicatus quo suprà, comparentibus in iudicio coram dicto domino nostro in Palatio memorato pro tribunali sedente, sibique sacro reuerendorum patrum dominorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Collegio assistente, & clericorum ac laicorum præsente multitudine copiosa, dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano militibus antè dictis, modo & nomine superiùs denotatis, ac Francisco nato quondam domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Blasio de Piperno, Baldredo Biseth, Iacobo de Mutina, Nicolao de Verulis, Conrado de Spoleto, & Gotio de Arimino supradictis, se offerentibus defensioni præfatæ, & repetitis per eosdem milites, & prædictos qui defensioni, vt prædicitur, se offerunt antè dicta, omnibus & singulis protestationibus alias factis hinc inde in huiusmodi negotio per cosdem, & cas pro repetitis habere volentes: idem dominus Guillelmus post multa verbo proposita per eundem fuit protestatus de nouo, quòd ipse, & præfatus dominus Guillelmus de Plasiano illa quæ proposuerant & proponere intendebant in huiusmodi negotio, ad dicti domini Regis super iis qua per dictos, qui, vt prædicitur, desensioni se offerunt antè dicta, in codemnegotio proposita fuerant in scriptis, exhibitaque, in derogationem honoris & famæ dicti domini Regis cedere videbantur, innocentiam excusandam, non vt nuntij dicti domini Regis, nec vt habentes super hoc ab eodem domino Rege mandatum proponebant,

bant, vel proponere intendebant, cum idem dominus Rex nunquam secerit, nec intendat facere partem in negotio supradicto, nec aliquibus excusationibus super propositis & in scriptis exhibitis per eosdem qui se defensioni, vt præmittitur, offerunt sæpedictæ, quæ in præsati domini Regis derogationem cedere videbantur, honoris & fama, indigere quomodolibet videbatur, cum manifestum esset præsatum dominum Regem super prædictis innocentem existere, nec super illis excusatione aliqua indigere, quia per se patebat eius innocentiæ titulus euidenter. Sed iidem milites excusationes proponebant quassdam, quia contingebant negotium eorundem, per quas etiam excusationes propositas dicebant præfatum dominum Regem apparere super præmissis propositis, vt prædicitur, contra eum, penitus innocentem, ipsumque debere super illis excusarum haberi. Postmodum autem cum per Aduocatum ipsorum, qui desensioni, vt præmittitur, se offerunt memoratæ, petitum suisset, ab codem domino nostro concedi sieri publicum instrumentum super eo quod dictus dominus Guillelmus de Nogareto inter cætera quæ proposuerat dixerat, vt idem Aduocatus asserebat, quòd non erat intentionis suæ dixisse, vel dicere quòd dictus dominus Bonifacius publice in Ecclesiis, vel aliis locis publicis, vel in Consistorio præsente sacro Collegio dominorum Cardinalium dogmatizasset, vel prædicasset hæreses, sed secretè in camera sua interdum duobus, interdum tribus, interdum quatuor vel quinque præsentibus; & dictus dominus noster respondens dixisset se nolle concedere de hoc, nec de aliis propositis facere sieri instrumentum?, cum ipse dominus noster, & alij domini Cardinales sibi astantes, & Notarij per eum ad scribendum in causa huiusmodi deputati de iis & de aliis beno recordarentur; ipséque faceret in ils & aliis quæ causam huiusmodi contingebant, quod esset rationis & iuris : dictus dominus Guillelmus de Nogareto incontinenti dixit, quòd verba dicta per ipsum interpretari, corrigere & emendare poterat, quódque in scriptis dare volebat omnia verbo proposita per eundem, & quòd dictus Bonifacius in camera sua.& aliis locis ad hoc sibi apris, nunc duobus, nunc tribus, nunc quatuor, nunc quinque, nunc decem, nunc quindecim, nunc triginta, & interdum etiam quinquaginta præsentibus prædicabat & dogmatizabat hæreses, non tamen sciebat, nec asserebat ad hoc quòd populo publicè in Ecclesiis, vel aliis locis publicis, autin Consistorio præsentibus dicto Collegio hæreses huiusmodi prædicasset, non ob hoc quin esset hæreticus persectus, & quin libenter alias eis prædicasset & dogmatizasset hæreses, sieut secrete in camera prædicabat; sed hoc faciebat per hypocrisim ad celandum hæresim suam, & vt ab omnibus verus Catholicus haberetur, & ne insurgerent populi & Cardinales contra eum, & ipsum de sede elicerent. Protestatus suit tamen dictus dominus Guillelmus de Nogareto, quòd non obstante dicto peremptorio termino, si aliud de nouo ad eius notitiam perueniret, & testes super hoc, vel alias probationes legitimas haberet super prædicta dogmatizatione publicè facta per cum, quin illud proponeret & probaret, cum hoc sit de natura negotij fidei, in quo etiam \* \* in rem iudicatam non transit, & idem protestatus fuit de quolibet alio legitimo & sufficienti articulo seu facto ad hæresim dicti Bonisacij detegendam, qui vel quod de nouo vt prædicitur ad eius notitiam perueniret. Dixit etiam præfatus dominus Guillelmus de Nogareto tam pro se quam pro dicto domino Guillelmo de Plasiano, quòd cum dictus dominus nosterfuisset aliquotiens protestatus, quòd per aliqua in codem negotio dicta vel pro-SII

posita, seu facta, vel que dicerent seu proponerent, aut sieri contingeret in futurum, termino peremptorio per eum superius in huiusmodi causa præsixo, aut iuri quodesset ipsis militibus, aut aliis supradictis in eodem negotio per lapsum huius termini vel aliàs acquisitum; non intendebat in aliquo derogare: quòd intentionis erat militum eorundem quòd licitum esset eis, si aliquid in huius \* de nouo ad ipsorum notitiam perueniret, quòd illa proponere & in scriptis dare possent, & ad propositionem & exhibitionem, ac probationem ipsorum in præsenti negotio quod sidei esse dicebant, admitti, lapsu memorati termini peremptorij non obstante. Adquod dictus dominus noster respondit, quòd eos hinc inde in præstato negotio, verbo vel scripto prout magis expediens dicto negotio videretur, erat audire paratus, & quòd per eiusdem peremptorij termini lapsum non intendebat milites ipsos vel alios superius nominatos, quominus super iis verbo vel scripto in dicto termino, vt prædicitur, audirentur artare, nisi si & quatenus essent artandi de iure, & secundum quod ante actitata ac narrata, & conditio dicti negotij requirebant. Et insuper cum præfatus dominus Guillelmus modo prædicto, videlicet in eo quòd excusationes præsatæ causæ contingebant ipsorum, multa proposuisset verbo, & etiam allegasset, & excusationibus ipsis propositis super aliis quæ videbantur ab eisdem excusationibus separata, incepisset proponere: dixit idem dominus noster, quòd placebat excusationes audiuisse prædictas, & vlteriùs erat audire paratus: sed quia, vt idem miles dicebat, aliæ propomendæ excusationes plures erant, quam propositæ per eundem, & causam ipsorum militum principaliter, & alios plures, ac maiores articulos contingebant, quos idem dominus Guillelmus non poterat breuiter explicare, & quia tarda hora etiam erat; præfatus dominus repetitis expressè & specialiter omnibus & singulis protestationibus aliàs factis in ipso negotio per eundem, ipsasque volens pro repetitis specialiter & nominatim haberi, & eis per omnia saluis & reservatis prædictis militibus, de ipsorum voluntate, & aliis comparentibus antè dictis, ad comparendum coram eo, & ad procedendum in eo statu, in quo tunc erat præfatum negotium, & ad audiendum latiùs in dicto negotio præfatum dominum Guillelmum, quod idem dominus Guillelmus cum instantia postulabat, & alias ad procedendum in eodem, prout iuris fuerit procedendum, ad primam diem Consistorij post diem Lunæ proximè venturam terminum assignauit.

24. Nou.

Die Martis vigesima-quarta prædicti mensis Nouembris, Pontisicatus eiusdem domini nostri anno sexto, comparuit in iudicio coram dicto domino nostro in Palatio memorato pro tribunali sedente, sibique sacro reuerendorum patrum dominorum sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium assistente Collegio, & clericorum ac laicorum præsente multitudine copiosa: domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano milites antedicti, modo & nomine superius denotatis, ac Franciscus natus quondam domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Blasius de Piperno, Baldredus Bizeth, Iacobus de Mutina, Nicolaus de Verulis, Corradus de Spoleto, & Gozius de Arimino supradicti, se offerentes defensioni præstaæ, nomine & modo præmissis, & repetitis per cosdem milites & prædictos, qui desensioni, vt prædicitur, se offerunt antè dictæ, omnibus & singulis protestationibus aliàs sactis hinc inde in huiusmodi negotio per cosdem, & cas pro repetitis habere volentes: Idémque dominus Guillelmus persistens in propositis, & continuans propositionem vt

### DEBONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 507

dicebat superius cœptam per eum, in actis ipsius causæ contentam, cum post responsiones suas ad quasdam rationes seu allegationes iamdudum per eos, qui, ve præmittitur, defensioni se offerunt memorata, factas & in scriptis productas in negotio suprà dicto, materiam ipsius negotij in co transgredi videretur, quòd aliqua de iurisdictione, acciuribus aliis, quæ dictum dominum Regem in temporalitate omnium Ecclesiarum regni sui & quibusdam aliis Ecclesiam contingentibus habere dicebat, tangere videbantur, sicut aliàs in comparitione proximè præcedenti proposuerat & dixerat, præfatum dominum Regem ab Ecclesiis & earum Prælatis, etiam inuitis eisdem, de bonis corundem posse prout sibi videretur pro necessitate guerrarum suarum & regni exigere suo iure, & se iuuare de bonis eisdem, quamuis hoc idem dominus Rex non fecerit sine voluntate spontanea Prælatorum, qui quidem principale huius causæ negotium quasi nihil videbatur contingere. Præfatus dominus noster tunc respondit & dixit, quòd licèt ea quæ idem dominus Guillelmus super iurisdictione ac iuribus & temporalitate, & exactionibus bonorum prædictorum, & aliis prædictis tangentibus Ecclesiasticam libertatem in eadem præcedenti comparitione proposucrat coram eo, idem dominus noster aduerterit, & ad illa proposuerit respondere; tamen in sine propositionis dicti domini Guillelmi propter multiplicationem & inculcationem verborum ipsius, respondere ve conceperat non extitit recordatus. Verum idem dominusnoster, ne propter propositionem dicti domini Guillelmi, aut taciturnitatem suam, seu alia quæ præmissa tangerent, audientibus & intelligentibus, immò sanè & astutè interpretantibus, aliqui contra Ecclesiæ Gallicanæ & aliarum Ecclesiarum libertatem, & potestatem Apostolicæ Sedis præsumere possent : declarauit auctoritate Apostolica oraculo viuæ vocis, quòd suæ intentionis non fuerat, nec etiam existebat, nec volebat quòd per prædicta verba ipsius domini Guillelmi, seu propter taciturnitatem eiusdem domini nostri aliquod præiudicium generetur Ecclesiis, vel Ecclesiasticis libertatibus, quódque intentio erat ipsius domini nostri in nullo ius regium velle, imminuere, sedtam ius suum, quam Ecclesiarum integrum conseruare, cum iura super his edita sint satis clara & ctiam manifesta. Et tunc statim ibidem dictus dominus Guillelmus de Nogareto respondit, quòd ipse in his eiusdem intentionis cum dicto domino nostro, & ca in prædicta præcedenti comparitione, & tunc eadem intentione proposucrat & dixerat coram co. Demum autem præfatus dominus Guillelmus suam propositionem resumens, post multa per eum coram ipso domino nostro verbo proposita, consulendo in huiusmodi sua propositione petiit, non obstantibus defensionibus friuolis, vt dicebat, per cos qui antè dictæ defensioni se offerunt, propositis & exhibitis in negotio memorato, in negotio ipso cum acceleratione procedi, actestes senes, valitudinarios & longo tempore absuturos, & alios quoscunque in Curia existentes, & extrà recipi, & ad recipiendum illos, videlicet qui essent extra Curiam ipsam, aliquos discretos & idoneos commissarios transmitti; & insuper supplicauit dicto domino nostro idem dominus Guillelmus super sententiam excommunicationis, quam ex iis quæ per cum Anagniæ tempore captionis dicti domini Bonifacijacta fuerant, & ctiam per processum felicis recordationis domini Benedicti Papæ vndecimi habitum contra cum, vel sententiam seu declarationem eiusdem, si qua fortè fuerit lata vel facta, incurrisset, quod non credebat, munus absolutionis ad cautelam per dictum dominum nostrum impendi; offe-Sffij

rens se paratum, defensionibus tamen suis legitimis, quas se habere dicebat, & quas tunc se obtulit probaturum, per dictum dominum nostrum auditis, Ecclesiæ & ipsius domini nostri stare mandatis, & humiliter obedire, cum per eas ostenderet & probaret se dictis sententiis non ligatum. Ad quæ præfatus dominus noster respondit, quòd non steterat nec stabat per eum, quominus in eodem negotio processum celeriter fuerit, & etiam procedatur: sed potius propositiones prolixæ ac diuersæ, plures & longæ scripturæ ipsum intricantes, & prorogantes negotium, tam per spsos dominos Guillelmum de Nogareto, & Guillelmum de Plasiano, quam per cos qui eidem defensioni se vt prædicitur offerunt propositæ & exhibitæ in codem negotio, prout in actis eiusdem causæ euidenter apparet, super quibus magna deliberatione opus fuit, sicut adhuc extitit, dictum negotium protraxerunt, & adhuc protrahere dinoscuntur. Dixit etiam præfatus dominus noster, quòd si nullus prosequeretur negotium antè di-Aum, ipse iuxta sui officij debitum in illo procederet & faceret quod iustitia suaderet. Super receptione autem illorum testium, præterquam senum valitudinariorum, & longo tempore assuturorum, respondit idem dominus noster quòd cum super eo, scilicet an ipse & alij qui pro opponentibus, & defendentibus se, vt præmittitur, gerunt, sint admittendi vel repellendi in negotio antè dicto, multa sint proposita & allegata ac tradita in scriptis hinc inde, super quibus ipse dominus noster plene nondum deliberare potuerat; & inter ipsos opponentes & defendentes iudicium in præfato negotio fundatum, an omnes, immo super hoc contendatur per ipsos ad receptionem dictorum testium præterquam senum valitudinariorum, & longo tempore affuturorum, prout dictus dominus Guillelmus de Nogareto petebat: tunc non videbatur ipsi domino nostro aliquatenus procedendum, sed super receptione ipsa suo loco & tempore paratus erat facere quod iuris esset & iustitia suaderet. Super petitione verò absolutionis prædictæ, respondit idem dominus noster, quòd cum negotium dictæ absolutionis valde sit arduum, & indigeat magna deliberatione, ac magno confilio, idem dominus Guillelmus tradat si voluerit super absolutione huiusmodi suam petitionem, aut supplicationem suam in scriptis dicto domino nostro, & deliberatione super illa habita pleniori idem dominus noster faciet super ea quod iustum & rationabile fuerit, loco & tempore opportunis. Post hæc autem præfatus dominus noster repetitis expresse & specialiter omnibus & singulis protestationibus alias tactis in ipso negotio per eundem, ipsasque volens pro repetitis specialiter & nominatim haberi, & eis per omnia saluis & reservatis, militibus & aliis comparentibus antè dictis, ad procedendum in præfato negotio in co statu in quo tunc erat negotium ipsum, diem Veneris proximè venturum hora Consistorij assignauit.

27. Nou. 1310. Die Veneris vigesima septima prædicti mensis Nouembris, Pontificatus eiusdem domini nostri anno sexto, comparuerunt in iudicio coram dicto domino nostro in Palatio memorato pro tribunali sedente, sibique sacro reuerendorum patrum dominorum sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium assistente Collegio, & clericorum & laicorum præsente multitudine copiosa, domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, milites antè dicti, modo & nomine superius denotatis, ac Franciscus natus quondam domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Blasius de Piperno, Baldredus Biseth, Iacobus de Mutina, Nicolaus de Verulis, Corradus de Spoleto, & Gocius de Arimino supradicti, se offerentes desen-

sioni præfatæ, nomine & modo præmissis, & repetitis per eosdem milites, & prædictos qui se defensioni, vt præmittitur, se offerunt antè di-Az, omnibus & singulis protestationibus aliàs factis hincinde in huiusmodi negotio per eosdem, & eas pro repetitis habere volentes, & illis præsertim per defensores cosdem specialiter repetitis; videlicet quòd cùm idem dominus noster, vt ipsi dicebant, tam in edicto citationis factæ in huiusmodi negotio per eundem, quam alias semper, quasi expressisset sux intentionis existere nolle procedere in negotio sæpè dicto, nisi si & prout & in quantum esset procedendum de iure; quódque prædicti, qui, vt præmittitur, eidem defensioni se offerunt, hoc semper fuerunt protestati, ipsi adhuc huiusmodi protestationi & exceptionibus suis insistebant, nec intentio erat ipsorum ab eis recedere, donec per ipsum dominum nostrum super iis pronuntiatum suisset dictus verò dominus noster post multa per dictos magistros Baldredum, & Iacobum de Mutina pro se & aliis prædictis qui huiusmodi defensioni se offerunt, verbo proposita, eisdem comparentibus hine inde, ad comparendum coram eo, & ad audiendum vlterius cosdem, qui, vt prædicitur, defensioni se offerunt memoratæ, & ad procedendum aliàs ve iuris erit in eodem negotio, in eo statu in quo tune negotium ipsum erat, ad diem crastinam terminum

aslignauit.

Die Sabbati vigesima nona dicti mensis Nouembris, Pontificatu quo 29. Nou. suprà, comparuerunt in iudicio coram præfato domino nostro pro tribunali sedente in Palatio supradicto, sibi reuerendorum patrum dominorum sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Collegio assistente, & clericorum ac laicorum præsente multitudine copiosa, domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano, milites supradicti pro se ipsis, ac Franciscus natus quondam domini Petri Gaytani Comitis Casertani, Blasius de Piperno, Baldredus Biseth, Iacobus de Mutina, Nicolaus de Verulis, Conradus de Spoleto, & Gocius de Arimino, se defensioni offerentes prædictæ, modo & nomine superiùs denotatis, & repetitis per eosdem milites, & prædictos qui defensioni, ve prædicitur, se offerunt anté dicta, omnibus & singulis protestationibus aliàs sactis hine inde in huiusmodi negotio per eosdem, & eas pro repetitis habere volentes, cum per Aduocatum defensorum prædictorum multa proposita verbo tenus extitissent: idem dominus noster repetitis omnibus & singulis protestationibus aliàs factis in huiusmodi negotio per eundem, ipsasque volens pro repetitis specialiter haberi, & cis per omnia saluis & reservatis, & saluo termino peremptorio, & iure acquisito per ipsius lapsum cuiuslibet prædictorum, quantum esset de iure, prædictis militibus & aliis superius nominatis ad dandum & tradendum in scriptis quicquid dare & proponere voluerint in præfato negotio, à die Mercurij ad octo dies, reuerendis patribus dominis Berengario Episcopo Tusculano, & Stephano tituli sancti Cyriaci in Termis Presbytero Cardin. eius vice & mandato recepturis, terminum assignauit. Et si fortè ipsa die dare seu tradere non possent, infra diem Dominicam proximum tunc sequentem darent, & traderent Cardinalibus supradictis. Volens & mandans idem dominus noster de dandis & producendis sieri copiam hinc inde, & nihilominus à die Lunæ proximo ad tres septimanas, si dies Consistorij fuerit, alioquin ad tunc sequentem diem, ad comparendum coram eo in Palatio supradicto, & procedendum in negotio huiusmodi, vt ius crit, præfatis comparentibus terminum assignauit. Postque cum per di-

Sffiii

ctos milites petitum fuisset, quòd testes omnes quos volebant producere in negotio præsenti, reciperentur, & adabsentes recipiendos mitteretur, sicut alias petitum extitit per eosdem; petitum etiam fuisset per eos, quòd de omnibus processibus habitis & confessionibus factis coram eodem domino nostro in iure super literis falsis in derogationem & præiudicium negotij fidei præsentis, & ad defensionem hæresis Bonifacij, vt dicebat, falsò fabricatis, inde sieret iustitiæ complementum, & de ipsis processibus & confessionibus fieret eis copia, cum multum interesset corum, & in prosecutionem causæ suæ vtiles essent & esse possent, vt dicebant, se paratos oftendere multis rationibus. Præfatus dominus noster, quòd super prima petitione aliàs responderat, & deliberatione habita pleniori faceret quod institia suaderet. Ad secundum verò respondit quò d placebat sibi quòd super hoc darent in scriptis quod vellent, si sua crederent interesse, & id dictis Cardinalibus reddant in termino supradicto, & quòd ipse visis super hoc, datis in scriptis deliberaret plene, & deliberatione habita faceret & responderet illud quod crederet esse acceptum & honorabile Ecclesiæ, & quod expediret pro bono statu tranquillo & pacifico: ipsius sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & canonicum esser & iustum: & nihilominus dictus dominus noster voluit quòd dictorum terminorum affignationes in suo robore permanerent.

17.Decemb.

Die Iouis decima-septima mensis Decembris, anno, indictione, & Pontificatu prædictis, reuerendi patres domini Berengarius Dei gratia Episcopus Tusculanus, & Stephanus tituli sancti Cyriaci in Termis Presbyter Card. mandauerunt nobis Ioanni de Verulis, & Ioanni de Regio Clericis Cameræ dicti domini Papæ, & Imberto Verzellan. ac Guerino de Tilleriis Clericis Biterren. & Ebroicen. dioces. Notariis supradictis, quòd scriberemus, & in actis redigeremus quod ipse dominus Papa commiserat & mandauerat eisdem dominis Cardinalibus oraculo viuæ vocis, quòd diem Mercurij nonum prædicti mensis Decembris proximum præteritam, quæ dominis Guillelmo de Nogareto, & Guillelmo de Plasiano, qui pro oppositoribus, & aliis supradictis qui pro defensoribus se, vt prædicitur, offerunt in negotio supradicto, ad dandum & exhibendum cisdem dominis Cardinalibus ipsius domini nostri vice & nomine recepturis, omnes scripturas per eos in huiusmodi negotio producendas, per ipsum dominum Papam extiterat assignata. Et si forsan ipsa die scripturas eastdem dare non possent, quòd infra diem Dominicam tunc proximum secuturam illas dictis dominis Cardinalibus exhiberent, iidem domini Cardinales, quia propter negotiorum occupationes multiplices imminentes eisdem huiusmodi negotio vacare non poterant, à prædicta die Dominica vsque ad diem Martis tunc immediate sequentem, & demum ab ipso die Martis vsque ad præsentem diem Iouis, licèt de continuatione huiusmodi dicrum plenè per scripturam aliter non constaret, auctoritate & mandato prædictis ad dandum scripturas huiusmodi continuauerant, vt dixerant. Acta fuerunt hæc Auinion. in domo, in qua dictus dominus Tusculanus morabatur, præsentibus nobilibus viris dominis Senescalli Bellicadri, domino Pontio de Alayraco, Priore de Beneuento Lemouicen. dioces. domini Papæ Capellano, Petro Fredoli de \*\* & Bertrando Ademerij de \*\* domicellis & familiar. dicti domini Tusculani, & pluribus aliis Clericis & laicis testibus.

Post hæc autem ibidem incontinenti comparuerunt coram præsatis dominis Cardinalibus domini Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano milites antè dicti, nomine & modo præmiss, & magister Iacobus de Mutina pro se & nomine prædictorum qui se desensioni osserunt antè dictæ, prout de procuratione sidem secit per quoddam publicum instrumentum, quod coram ipsis dominis Cardinalibus exhibuit pro vero & publico, vt prima facie apparebat, & præmissis ac saluis protestationibus superius factis per eos hinc inde, ad satisfaciendum termino eis ad hanc diem continuato. Dictus magister Iacobus de Mutina exhibuit quendam rotulum scripturarum in pargameno scriptum: dicti verò milites exhibuerunt quendam alium scripturarum rotulum in pargameno similiter scriptum pro seipsis communiter; & nihilominus dictus dominus Guillelmus pro seipso specialiter produxit quendam alium scripturarum rotulum eodem modo in pargameno scriptum. Quorum quidem instrumenti, & rotulorum tenores tales sunt.

IN NOMINE Domini Amen. Anno Domini millesimo trecentesimo decimo, indictione octaua, Pontificatus domini Clementis Papæ quinti anno sexto, mense Decembri, die 12. in præsentia mei Ioannis Notarij, & testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum & rogatorum, discreti viri domini Franciscus natus bonæ memoriæ domini Petri Gaytani, Baldredus Biseth Decretorum, Gotius de Arimino veriusque Iuris Doctores, Blassus de Piperno, & Corradus de Spoleto defensores felicis recordationis domini Bonifacij Papæ octaui, & eius memoriæ, ipsi omnes, & quilibet eorum in solidum fecerunt, constituerunt, atque ordinauerunt discretum virum dominum Iacobum de Mutina suum verum & legitimum procuratorem & nuntium specialem, ad exhibendum reuerendis patribus dominis B. diuina prouidentia Tusculano Episcopo, & St. tituli sancti Cyriaci in Termis presbytero Cardinali vnum rotulum rationum, allegationum, & iurium facientium pro parte eiusdem domini Bonifacij, & certas protestationes continens, vt dicebant. Qui quidem rotulus incipit: In nomine Domini amen. Ad informandum Sanctitatem vestram, &c.& finit:& eius in hociure fungentur, vt & dictum est suprà. Et ad exhibendum alias allegationes & rationes quascunque, quæ ipsi procuratori seu nuntio videbuntur disto negotio domini Bonifacij expedire, & ad faciendum protestationes & obligationes, quæ circa hoc ipsi procuratori vel nuntio expedire videbuntur, ac etiam omnia alia & singula qua in dicto negotio, seu causa domini Bonifacij, seu eius memoria vrilia fucrint vel opportuna. Actum Auinion. in hospitio reuerendi patris domini F. sanctæ Mariæ in Cosmedin Diaconi Cardin. præsentibus discretis viris Ioanne dicto Gallotio Notario de Guarten. Ioanne Alberici de Mutina, & Carsia de Pampaluna testibus ad præmissa vocatis & rogatis. Et ego Ioannes Petri de Verulis publicus Imperiali auctoritate Notarius prædictis omnibus interfui rogatus, scripsi, publicaui, & meo signo signaui.

In nomine Domini Amen. Ad informandum Sanctitatem vestram, Pater sanctissime domine Clemens divina providentia Papa quinte, in negotio super crimine hæreseos, cæterssque contra felicis recordationis Bonisacium Papam octauum prædecessorem vestrum oppositis, & vtnullo procedendi modo in eodem negotio procedatur, vtque vobis clareat maniseste, quòd testes senes, valitudinaris, & longo tempore absuturi, seu alis qualescunque, sicut petitur ex aduerso, aut alio quouis modo recipi non debent de iure, nec ad corum examinationem procedi, receptorum que in codem negotio testium receptio nulla est, nec valet de iure:

& quòd exceptiones in negotio ipso propositæ & exhibitæ pro parte defendentium dominum Bonifacium sunt legitima & admittenda de iure, iidémque defendentes ad omnem ipsus domini Bonifacij & eius memoriæ defensionem in eodem negotio faciendam, omnésque sibi competentes exceptiones & defensiones quasilibet proponendas, & quatenus eis onus incumbat probandas, siue in iure, siue in facto consistant, siue ve non procedatur, siue si de iure stuerit procedendum, ad ipsius domini Bonifacij memoriam plenè probandam, ac ipsum eiusdémque memoriam legitime defendendam debent de iure admitti, non obstantibus aliquibus allegatis vel oppositis ex aduerso: Franciscus natus bonæ memoriæ domini Petri Gaytani, Baldredus Biseth Decretorum, Gotius de Arimino veriusque Iuris Doctores, Iacobus de Mutina, Blasius de Piperno, Nicolaus de Verulis, & Corradus de Spoleto, defensores prædicti domini Bonifacij & eius memoriæ, pro seipsis & quolibet eorum in solidum, ac etiam nomine aliorum condefensorum suorum, & quolibet ipforum, ante omnia proteitantur & dicunt quòd per ea quæ nunc dant & exhibent, seu dicunt vel faciunt, aut dicent vel facient, seu dabunt vel exhibebunt imposterum in negotio memorato, non intendunt, nec volunt, nec consentiunt quòd in præfato negotio tam in ingressu, quàm in progressu etiam & egressu eiusdem negotij modo aliquo procedatur, nisi in quantum & prout de iure procedi deberet, & ctiam intendunt recedere ab aliquibus protestationibus & exceptionibus & defensionibus aliàs factis, datis, aut exhibitis per cosdem in prædicto negotio: sed ipsis omnibus & singulis prout datæ & exhibitæ sunt instare intendunt, & ipsis omnibus & singulis protestationibus & exceptionibus & defensionibus prout aliàs datæ & exhibitæ funt in scriptis repetitis, & pro repetitis nunc habitis dant & exhibent infrascripta. Et quia breuitas termini ipsos defensores artauit, si forsitan non respondissent ad singula, dicti detensores offerunt se paratos & verbo & scripto, prout vestræ Sanctitati placuerit plene & plenissime & clare ostendere, quod de jure nullo modo est procedendum in negotio supradicto, ad quod instanter petunt & supplicant se admitti, & præsertim quia in allegationibus iuris vel facti notorij, vel quod ex actis colligitur, non potest aliquis terminus quantumcunque peremptorius eis in aliquo præiudicare.

Aprés suit un grand écrit produit par ceux qui desendoient la memoire de Boniface. Cet écrit remply d'allegations inutiles ne merite d'estre extrait, moins d'estre copié. Il commence ainsi: In nomine Domini Amen. Pro parte opponentium seu denuntiantium dom. Bonifacium, &c.

IN NOMINE Domini Amen. Olim sanctissimus pater dominus Clemens summus Pontifex, dicens in literis suis, quòd carissimus filius suus Rex Franciæ illustris primò Lugdun. postea Pictauis eum cum instantia requisiuit, quòd ipse nobilibus viris dominis Ludouico nato claræ memoriæ domini Philippi Regis Francorum Ebroicen. Guidoni sancti Pauli, & Ioanni Drocen. Comitibus, ac Guillelmo de Plasiano militi, qui contra Bonifacium Papam octauum prædecessorem suum, quem dicebane in labe prauitatis hæreticæ decessisse, crimen hæreseos se velle opponere, & ad illus probandum sufficientes probationes habere, illasque coram co velle producere asserbant, benignam audientiam exhibens ad recipiendas probationes huiusmodi, memoriamque damnandam ipsius de-

functi iustitia præuia curaret procedere: Quódque id ipsum dicti nobiles postulabant instanter, eis ad comparendum corameo Auinion. & procedendum in ipso negotio, si quantum & prout esset de iure, certum peremptorium terminum assignauit. Et quia idem dominus summus Pontifex in ipso assignato termino Auinion. non fuit, inihil volens iuris exigentiæ in hac parte subtrahere, sed iter potius aperire per infrascriptum modum citandi, iteratò præmissos nobiles, & alios omnes, qui opponendo vel defendendo sua interesse putarent, præsente multitudine copiosa citauit, vt ipsi & corum quilibet, qui prout præmittitur, opponendo vel defendendo sua putauerunt interesse, certa die, quam eis pro peremptorio termino assignabat, coram co legitime comparere deberent, ad procedendum in dicto negotio, & pertinentibus ad idem negotium, si quantum & prout de jure fieri poterit & debebit. Et vt contra hujusmodi citationis processum omnis calumnia tolleretur occasio, ipsum in audientia sua publica prouidit ex certa scientia denuntiari publicè ac solemniter publicari. Quo termino adueniente, duo oppositores comparuerunt, quorum vnus extitit dictus miles; comparuerunt etiam defensores pro parte dicti domini Bonifacij, & in eodem negotio in pluribus Consistoriis publicis, & multis & variis hine inde propositis; & dicentibus dictis oppositoribus seu denuntiatoribus defensores ipsos non debere admitti, & petentibus in negotio obiectæ hæresis eidem domino Bonifacio procedi, & testes quosdam senes & valitudinarios, ac longo tempore abfuturos recipi; memoratis defensoribus contendentibus nullo procedendi modo procedi, aut testes prædictos recipi, aut oppositores ipsos seu denuntiatores admitti debere: Idem dominus Clemens huiusmodi quæstione suborta materia vtrique parti dilationem vsque ad primam diem iuridicam post Kalendas Augusti proximum præteriti peremptorie assignauit, ad interloquendum octauam diem omnium Sanctorum transactorum peremptorium statuit, & post dilationem prædictam sic datam immediate sequitur & legitur in hunc modum. Verùm quia considerata magnitudine & qualitate negotij, & allegatis hinc inde negotium posset plurimum protelari, & ideo interim per mortem vel diuturnam absentiam testium & producendorum hinc inde super veritate ipsius negotij principalis, videlicet crimen hæreseos, quod impingitur dicto domino Bonifacio per opponentes prædictos, & innocentia ciusdem de dicto crimine, quæ per defensores proponitur supradictos, probationis copia subtrahi, seu forsan deperire posset; ideo præsatus dominus noster, ne propter altercationes & moras huiusmodi probationes prædictæ ex prædictis possent aliquatenus deperire, volens prouidere ipsis probationibus, & negotio seu causa, obtulit ex debito sui officij se paratum, & cum estectu incontinenti super prædictis crimine & innocentia nomina testium & corum personas, scilicet senes & valitudinarios, & diu abfuturos, & dumtaxat de quibus ex aliqua rationabili causa timetur, in scriptis sibi tradendos & producendos à quocunque Catholico recipere. Quos tamen testes, & eo modo, & ad illum finem seu effectum quo iura iubent in talibus causis ante litis contest. recipi & examinari, & eorum attestationes seu dicta seruari, & suo tempore publicari, & super eis & circa ea facere quod canonicum fuerit, & iuris & rationis æquitas suadebit. Non intendens idem dominus noster protestatione præmissa per eum, vt suprà, nomina testium eorundem, nec testes ipsos, velaliquem ipsorum ab opponentibus vel defendentibus suprà dictis, vel aliquo eorundem, vt ab oppositoribus vel

desensoribus ad præsens recipere, cum quæstio adhuc pendeat, an sint admittendi vel non, sed tanquam ab vnoquoque priuato de populo & ex. nec tamen Catholico. Deinde verò huiusmodi dilatione pendente lectæ sunt in audientia publica quædam literæ, in quibus idem dominus Clemens narrat multa esse proposita verbo & in scriptis in eodem negotio ex parte opponentium & defendentium: & licèt super iis nec opponentibus, nec defendentibus, eosdem adhuc duxeritadmittendos; quia tamen boni iudicis est procurare vt salua sit rerum probatio, & ne pereat probationum copia; dicit testes senes, & valitudinarios, ac longo tempore abfuturos, quos commode habere poterit, quæstione de dictis oppositoribus, & defensioni dicti domini Bonifacij se offerentibus admittendis vel etiam repellendis coram eo pendente, super eodem negotio se ex suo decreuisse officio admittendos; districtius inhibens ne quis illis veleorumalicui in personis vel bonis corum, quominus ipsi & corum quilibet ad cum, seu deputatos aut deputandos ab eo venire, morari, indéque recedere, ac in ipso negotio testificari liberè valeant, impedimentum aliquod vel molestiam præstet per se vel per alium seu alios, publicè vel occultè: volens omnes & singulos, etiamsi Cardinalatus vel Pontificatus præfulgeant dignitate, qui contra huiusmodi suam inhibitionem venire præsumpserint, aut qui vt huiusmodi impedimentum vel molestia inferatur, \* \* \* aut ipsi consilium dederint, vel fauorem per se vel alium, seu alios directe aut etiam indirecte, nonobstante indulto quolibet Apostolico, eo ipso excommunicationis sententiæ subiacere; cassans & irritans, & vacuans, & relaxans omnem promissionem & obligationem, &c. de non perhibendo teltimonio veritati in negotio supradicto. Verum vt contra huiusmodi sua inhibitionis, voluntatis, cassationis, irritationis, vacuationis, reuocationis, relaxationis, & constitutionis eidem omnis calumniæ tollatur occasio, ipsum in audientia sua publica ex certa scientia publicè denuntiari mandauit, & cartas seu membranas edictum huiusmodi continentes, bulláque sua bullatas, maioris ac fratrum Prædicatorum, in quorum domibus, &c. Quos testes idem dominus Clemens, dictis defensoribus, vel aliis qui vellent defendere non vocatis, eadem delatione pendente recepit, vel eius sunt mandato recepti & examinati. Quæritur an valeat receptio huiusmodi, & processus, & manifeste videtur quod non, quódque sex contra ipsum processum faciant & eum impugnent.

Ce qui suit dans le Registre ne merite pas d'estre copié ny extrait, n'estant que des citations de Droit Canon, & de passages induits mal & inutilement par les defendeurs de Boniface. & il n'y est traité que du point des témoins. Et cet écrit conclud ainsi: Liquet igitur ex præmissis omnibus receptionem prædictorum testium nullam & inualidam esse, nonobstantibus supradictis, quæ possent obiici per partem aduersam parti domini Bonifacis memorati. nec obstante de cætero prædicto, quo idem dom. Papa dicit se ex ossicio suo decreuisse admittendos testes. nam decretum ipsum valere non debet, & quia pendente delatione prædicta, & quia causæ cognitionem requirebat.

Ce grand discours est comme divisé en sept parties. Par la premiere il est soûtenu que Boniface ne doit estre iugé que par Dieu seul, & partant ils declinent la turisdiction du Pape.

<sup>2.</sup> Qu'au moins le Concile doit estre assemblé.

<sup>3.</sup> Que Nogaret & de Plasiano ne sont receuables.

- 4. Que l'on ne doit poursuiure cette affaire à l'instance du Roy de France, ny d'autres.
  - 5. Que l'on ne doit point ouir les témoins, bien que le Pape l'eust ordonné.
  - 6. Qu'ils doinent estre receus à defendre Boniface.
- 7. Parlent de la capture de Boniface & du procés fait pour ce regard par Benedict X I.

IN NOMINE Domini nostri Iesu Christi Amen. Hæc sunt scripta, quæ Loram Sanctitate vestra, sanctissime Pater & domine domine C. Dei gratia summe Pontifex, nos Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano domini Regis Franciæ milites tradimus, repetitis omnibus & singulis protestationibus alias per nos factis verbo & in scriptis, in causa seu negotio huiusmodi, contenta contra in scriptis per offerentes se defensioni Bonifacij, nuper redditis, non vt respondeamus eis vt parti, cùm admissi non fuerint, nec admitti debeant, sed vt ea Religionem vestram in aliquo mouere non possint. Cim enim die primaiuridica \* \* mensis Augusti proxim. præteriti offerentes se desensioni Bonifacij tradiderint, seu tradi fecerint multa scripta Curiæ vestræ in actis redacta, & nos Guillelmus de Nogareto, & Guillelmus de Plasiano milites domini Regis Franciæ, prosequentes negotium sidei iamdudum inceptum & inchoatum contra præfatum Bonifacium dictum seu appellatum PP. defunctum, & eius memoriam multa scripta tradi tecerimus Curiæ vestræ similiter in actis redacta, per nobilem virum dominum Bertrandum de Rupenegada militem, procuratorem nostrum ad hæc: Nos iidem milites ex tenore actorum Curiæ quæ nuper habuimus, perpendimus & attendimus prædictos offerentes se defensioni prædictæ multas proposuisse in scriptis ex parte sua traditis talsas adinuentiones, machinationes, & plurimos suscatis aliis figmentis colores, quos rationes appellant, contra Deum, contra fidem Catholicam, contra ius & honorem, & auctoritatem, & potestatem Sedis Apostolicæ, ac in enormem & grauem detractionem, iniuriam, atque iniquam blasphemiam domini Regis prædicti, Prælatorum & Baronum, & totius etiam regni sui, licèt dictus Rex partem non fecerit, nec facit, nec prædicti Prælati & Barones in negotio fidei prædictæ contra dictum Bonifacium vel eius memoriam, sed solum vt pugil & columna sidei velit per Ecclesiam super obiectis & propositis iamdudum contra dictum Bonifacium viuentem, & eius memoriam post eius mortem, veritatem sciri, & sieri iustitiæ complementum, desiderans potius quòd reperiretur dictus Bonifacius innocens si foret, quod nunquam reperiretur, quam culpabilis de eisdem. Per quas adinuentiones falsas, machinationes, & fuscatos colores dicti offerentes se dicta defensioni nisi sunt hactenus, & præsentialiter nituntur contra Deum & iustitiam dictum sidei negotium totaliter impedire, defenderéque dictum Bonifacium, & eius errores hæreticos ne ad lucem valcant peruenire, nec super eis possit sieri pro stabilitate fidei iustitiæ complementum. Coram ergo vestra Sanctitate proponimus, quòd ex eis offerentes præfati se defensioni prædictæ, ac eis in iis dantes opem, auxilium, vel fauorem, & censendi sunt calumniatores, & hæresis manifesti fautores, & per consequens etiam si quidem, absit, aliàs admitti debuissent, quod omnino negatur, à desensione sunt repellendi prædicta, & cum suis fautoribus opem, fauorem, auxilium, vel consilium præstantibus de crimine fautoriæ ex vestris officiis legitime puniendi; cum de prædictis constet vobis vt iudici per acta notoriè. Ad ostendendum

igitur clariùs falsitatem, machinationes, adinuentiones & fuscatos colores huiusmodi, circuitus varios & diuersos eorum, & dissoluendum iniquitatis corum fasciculos: Nos dicti milites coram Sanctitate vestra verbo plurima ad dictum finem intentionis nostræ tendentia proposuimus diebus tribus vel quatuor, quibus per vos nobis audientia concessa fuit, sed propter multitudinem & prolixitatem articulorum traditorum per ipsos, ne vestram Reuerentiam afficeremus tædio, omnia proponere non potuimus ore tenus, quæ fuerant proponenda; & ideo nos in scriptis ca cum iam propositis tradituri fuimus protestati, quæ proposita & proponenda vestræ Sanctitati exponimus in iis scriptis, nec super his primæ diei iuridicæ post Kalendas mensis Augusti præteriti per vos assignatum ad scripta. tradenda via nobis ad hoc præcluditur, cum super denuo propositis per offerentes se defensioni præsaæ maximè contra dominum Regem prædi-Etum in præiudicium causæ nostræ, qui partem in negotio non secerat, nec facit, nec contra eum alias propositum fuerat, nos dicti milites non potuimus deuiare. Et præterea si quæ ex vltimo tradita per dictos offerentes prima die iuridica prædicta, vel per eos proposita fuerint, nos iidem milites non respondendo dictorum offerentium se ad dictam defensionem dictis vel propositis per cos, vt partis aduersæ, cum non admiserimus eos, nec debeant per vestram Sanctitatem admitti, sed vt eorum dicta vel proposita religionem mentis vestræ in aliquo non mouerent, tanquam erronea & minus iusta, atque falsa euidenter in præsentia eorum ostendimus, & scripto tradidimus. Quare super his certiorati in præiudicium veritatis & ipsius sidei negotij esse non debuerant pertinaces, in qua pertinacia nequiter esse & adhuc animis induratis perseuerare noscuntur. Ex quo luce clarius fautores hæresis censendi sunt potius, qu'am an fuissent: propter que super his, que de nouo per ipsos fuerunt proposita & ad nostram notitiam venerint, peruenerint, viam maximè in causa sidei præcludi non potest per terminum supradictum. Ne igitur prædicta proposita & tradita per eundem Religionem vestram in quoquam moueant, sed à defensione se offerentes huiusmodi penitus repellantur, & vt fautores hæresis sint censendi, & ctiam, vt dictumest, legitimè ex vestro officio puniendi. Et quòd nos dicti milites ad prosecutionem huiusmodi admittamur, vt per vestram Beatitudinem in præfato negotio legitime procedatur; proponimus nos præfati milites & in scriptis tradimus, quæ sequuntur: Ad quæ & ad intentionem & finem in eis content. referri volumus omnia horum \*\* tangentia, per nos vel nostrum alterum verbo proposita coram Sanctitate vestra diebus prædictis, quibus nuper audientiam concessistis.

În scriptis siquidem prædictis calumniosis per dictos offerentes redditis sex partes principaliter continentur. In prima parte dicti offerentes vestram iurisdictionem simpliciter in præsenti negotio declinare nituntur. In secunda verò iurisdictionem vestram declinare nituntur, ne sine generali Concilio procedere valeatis. In tertia verò, quòd ad prosecutionem seu promotionem nostri G. de Nogareto & G. de Plasiano nullatenus possitis procedere, multos fassos suscatósque colores proponunt. In quarta parte siquidem multos fassos colores prætendunt, quos necad nostri prosecutionem, necad requisitionem serenissimi principis dom. Regis Franciæ, necalias ex vestro officio, velad cuius cunque alterius prosecutionem quomodolibet in dicto negotio procedere valeatis. Verùm in quinta parte contra nostram etiam interlocutoriam multis fassis argumentis probare ni-

**5**17

tuntur, vos non posse nec debere ad receptionem testium in hac causa procedere, pendente quæstione an ipsi sint ad desensionem admittendi prædictam, & an nos ad prosecutionem huiusmodi causæ debeamusadmitti, vel aliàs quouismodo, siue sint senes, valitudinarij, vel abfuturi, vel alij testes quicunque. In sexta verò multis adinuentionibus dolosis probare nituntur, se admittendos fore de jure ad defensionem memoria Bonifacij memorati. Septimò autem literas plures & constitutiones, si taliter possent vocari, dicti Bonifacij, seu earum tenores, ac tenorem cuiusdam processus facti Perusij per dominum Benedictum Papam prædecessorem vestrum contra Guillelmum de Nogareto, quos tenores in Apostolicæ Sedis registris contineri dicuntur, & ea cum dictis literis, seu earum tenoribus se producere proponunt, ad probandum dolosum suarum falsitatum intentum. Sed Pater sanctissime, cum omnia præmissa faciant se dicti offerentes, & quidam Bonifacij Cardinales, qui coram Ecclesiis vestris, & coram reuerendis patribus Cardinalibus huiusmodi Sedis palam nequiter & pertinaciter errores seminarunt, & distuderunt prædictos, ad defendendum Iesu Christi sideique negotium memoratum, vt adimpleatur sententia Patris Augustini: parantes nobis, ac fidei negotio, dictóque domino Regi, ac nobis offendiculum & laqueum tortuosum. 24. q. 3. transferunt, in fi. ipfius c. ibi. Isti ergo vertuntur in laqueum tortuofum, &c. Quare suspecti de hæresi grauiter sunt censendi, vt in eodem c. circa medium ibi. & ante dialectica, &c. Vt adimpleatur etiam verbum Domini loquentis ad Iob, de turbine videlicet de Behemot qui caudam suam eleuatam sicut cedrum, scilicet dictos Bonifacianos, constringit per eorum superbiam, cuius siquidem nerui testiculorum perplexi videntur argumenta prædicta sophistica Bonifacianorum prædictorum, ytin Iob. 40. 12. & in Decret. 14. di. Nerui testiculorum Leutatan perplexi sunt. Est igitut necesse, Pater sancte, vt neruos huiusmodi perplexos, & iniquitatis eorum fasciculos cum veritate Domini dissoluamus, quos vestræ Beatitudini perquam debet esse iocundum, &c.

Ce memoire n'est qu'une redite de tout ce que Nogaret & de Plasiano ont dit, & n'y a que citations de Canons & autres textes. Ils observent le mesme ordre

que l'écrit auquel ils respondent.

Il y a quelque chose de ce grand écrit qui a esté imprimé aux Actes d'entre Philippe & Boniface p. 135. vers. Il y a: Certum & notorium est quòd dictus Bonifacius tempore Paschali eius anni post prouocationem mei G. de Nogareto, paulo ante prouocationem mei G. de Plasiano, publicè Roma in Consistorio publico coram populi multitudine copiosa, die qua approbauit electionem Regis Roman. qui tunc erat prædecessor istius qui nunc est, se iactauit se velle destruere regnum Francia, & Regem, & quòd antè se prostraret, & totam Ecclesiam sanctam Dei, quin destrueret regnum, & Regem cosdem.

Pro defensione sidei progenitores Regis Franciæ ante tempus Bonifacij consueuerunt Prælatos sui regni vocare; dictusque Rex qui nunc est Franciæ, pro negotio sidei Templarios tangente Prælatos regni sui conuo-

cauit.

Item nunquam in productis pernos, nos diximus esse domesticos & familiares dicti dom. Regis, sed milites, qui milites Regis ex co quòd per Regem sunt in suos milites recepti, habent inde nomen honoris & dignitatis, & se milites Regis appellant, nec sunt propter hoc domestici dicti domini

Regis & familiares; & sunt quasi infiniti tam in regno Franciæ, quàm in Italia, & locis aliis, qui sumunt honorem & nomen huiusmodi dignitatis,

nec sunt domestici; quod est vbique notorium.

Ego Guil. de Nogarcto intraui Anagniam ad notificandum Bonifacio obiecta crimina, & pro requirendo conuocationem Concilij generalis; & dicunt quòd ibi moram traxi víque ad tertiam diem. ad quæ respondeo: Intraui Anagniam pridie sesti Natiuit. B. Virginis, & circa vesperas Bonifacio notificaui prædicta. sed cum propter motum & resistentiam Bon. & suorum immineret periculum mortis dicti Bon. & dispersionis bonorum eius & thesauri, si protinus recessissem, oportuit me diligentiam adhibere ne Bonifacius occideretur, nec disperseretur thesaurus; quæ seci.

Item opponunt mihi falsò me associasse Sciarram de Columna, & alios excommunicatos & hostes Bonifacij. Sciarram mihi non associati in fa- êto prædicto, sed ipse ex se venitad videndum quid sieret in dicto negotio: associati solum subditos & sideles Ecclesiæ Romanæ, qui me secuti sunt; dictumque Sciarram inimicum suisse Ecclesiæ vel Bonifacij, nunquam sciui. Sed bene audiueram quòd Bonifacius contra Deum, iustitiam & sidem, quia domini Card. de Columna certauerant pro desensione sidei contra eum, eos & eorum progeniem persecutus suerat ad mortem.

Et ne in nos sæuiret, vt in dictos Columnenses, & in dominum Petrum Flote sæuierat, cuius memoriam post mortem damnauerat ex simili cau-

sa, ad appellationis remedium confugimus.

Dom. Rex est natus de progenie Regum Francorum, qui omnes à tempore Regis Pipini, de cuius progenie dictus Rex noscitur descendisse, fuerunt religiosi, feruentes, pugiles sidei, sanctaque matris Ecclesia validi desensores, plures schissmaticos eiecerunt, qui Romanam Ecclesiam occuparant, nec aliquis eorum iustiorem causam habere potuit, quam Rex iste. Idem Rex semper suit in coniugio suo, & antè, & post, castus, humilis, modestus ore & lingua, nunquam in eo ira, neminem odit, nemini inuidet, omnes diligit, plenus gratia, caritatiuus, pius, misericors, veritatem & iustitiam semper secutus, nunquam in eius ore detractio, seruens in side, religiosus in vita, basilicas adisscans, & opera pietatis exercens, pulcer visu & decorus aspectu, gratias omnibus ctiam inimicis suis cum sunt in eius conspectu, apertaque miracula Deus insirmis, Deus per manus eius ministrat.

Il y a quelque chose de cet écrit imprimé, in Actis inter Philippum Pulcrum,

& Bonifacium VIII. à pag. 135. vers. ad pag. 148.

Nec obstat quod de receptione mei G. de Nogareto proponitur, cum enim post mortem Bonifacij de Romanis partibus iussu & voluntate dom. Benedicti XI. ad dom. Regem ipsum venissem causa procurandi legatos per ipsum dom. Regem intendens ad ipsum dom. Benedictum pro renouandis amicitiis & societate, quæ semper sucrunt & crunt inter Rom. Ecclesiam, & Reges Franc. iuxta formam canonis 63. Ego Ludonicus. in sine.

Nec ego sum Cancellarius, sed sigillum Regis custodio prout ei placet, licèt insufficiens & indignus, tamen sidelis; propter quod mihi commisti illam custodiam quam exerceo, cùm sum ibi cum magnis angustiis & laboribus propter domini mei honorem: non ergo est dignitatis, sed honoris officium suprà dictum. Et super eo quòd mihi alios honores secisse dicitur, verum est quòd propter longa obsequia quæ cum magnis laboribus & expensis ei præstiteram, & me præstaturum sperabat, ante præs

#### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 519

dicta omnia mihi ad hereditatem perpetuam certos redditus concesserat; & se redditus ipsos mihi assidere promiserat per suas literas patentes, quos mihi post prædicta prout obligatus erat noscitur assedisse.

ONCLUDIMUS igitur nos dicti milites ex præmissis, vos Patrems fanctum posse & debere cognoscere & procedere in negotio sidei supradicto per vos, sine Concilio generali, nec essenecesse generale Concilium super hoc vos habere vobiscum, quinimò propter pericula quæ superuenire possent, ac etiam propter negotij morosam protractionem, & propter prolationes que nunc sunt, que possent deesse, vos nullatenus expectare debere Concilium memoratum: nos insuper præfatos milites admittendos, & præmissos qui se defensioni dicti negotij offerunt penitus repellendos: dictum insuper dominum Regemiuste, sancte, piè, nullam partem facientem, sed vt pugilem & columnam sidei processisse, ad requirendum vos & Ecclesiam, vt sciatur veritas obiectorum contra di-Aum Bonifacium, fiátque iustitiæ complementum: testes insuper per Sanctitatem vestram, seu eius mandato, nedum senes, valitudinarios, & abfuturos, sed etiam omnes indifferenter sine moræ dispendio recipiendos, cum periculum sit in mora. Ex literis insuper & registris per dictos se offerentes defensioni dicti Bonifacij productis, Religionem Sanctitatis vestræ plenè informari debere & posse de præfatis, dolosa proditione, ex eius hæresi prodeunte, ex qua intendebat concutere, dissipare, & exterminare Regem & regnum prædictos, ne per eorum auxilium fides Catholica defendi posset contra hæresim & schisma eiusdem, sed concussis columnis talibus rucret ædificium Ecclesiæsan&æ Dei. Concludimus insuper præmissos defensioni dicti Bonifacij se offerentes de falsitate literarum Apostolicarum per Sanctitatem vestram nuper damnatarum & combustarum, quæ fautoriam hæresis continebant, quæ apudeos repertæ fuerunt, quas celarunt, & eis vsi fuerunt, vsumque compleuerunt quantum in eis fuit. De falsitateinsuper, hæresi, & hæresis fautoria, blasphemiis & iniuriis commissis in Deum contra sidem Catholicam, in Sanctitatis vestræ, ac Ecclesiæ Romanæ detractionem, domini Regis prædicti, regnique sui, falsis adinuentionibus, ac fuscatis coloribus ad defendendum hæresim & errores Bonifacij memorati, ne ad lucem peruenire valeant, per eos propositis & traditis in scriptis prædictis: contra quæ omnia ne vestram Religionem possent in aliquo mouere, quod absit, nos plurima ex præmissis ius & factum continentibus proposuimus & diximus, & in his scriptis, vt in superioribus continetur, non quòd intendamus nec velimus respondere propositis per eos & traditis, vt apertè \*, cum admittendi non sint in dicto negotio pro desensione prædicta: & si alias, quod absit, admittendi fuissent, propter falsitates, calumnias, errores, fautoriam hæresis in præmissis per cos propositis & traditis commissos sunt repellendi, ac legitime ex veltro officio puniendi. Protestamur insuper quòdalios articulos iuris & facti trademus super præmissis omnibus & singulis, loco & tempore opportunis, prout negotio fidei viderimus expedire. Protestamur insuper, quòd non est intentionis nostræ aliquid confiteri, proponere, vel dicere de intentione præmissorum, qui se offerunt desensioni prædieta, quod intentioni nostræ posset esse contrarium: & si quid forsan dixerimus, proposuerimus, vel responderimus, quod posset esse intentioni nostræ contrarium, id pro non dicto, non proposito, nec responso volumus prorsus haberi. & si quid, quod absit, proposucrimus, dixerimus, vel

iam responderimus & exposuimus quoquomodo', vel faceremus forsitan in futurum, quod esset contra finem vel sanum intellectum scripturarum diuinarum, vel sanctorum Patrum, vel contra ius & honorem Sedis Apostolica, vel reuerentia Sanctitatis vestra, id non esset, necest, necest ex nostro proposito; sed si quid imperitè vel minus bene quomodolibet exposuerimus in prædictis, vel exponere nos contingeret in suturum, id correctioni & emendationi Ecclesiæ & vestræ supponimus & supposition.\* Pater Sancte. Item ad probandum legitime præmissa & singula, quatenus intentioni nostræ sufficient, nos offerimus, tradituri prout oportuerit, declaratiuos articulos intentioni nostræ necessarios ad probandum. Supplicamus igitur vestræ Beatitudini, Pater sancte, quòd in dicto negotio fidei debitum fauorem præstetis, & ea quæ incumbunt negotio, præsertim ad receptionem testium per vos & competentes Commissarios celeriter procedatis, cum mora sit periculosa quamplurimum, & damnosa. Et cum nos, Pater sancte, laici nec diuinas scripturas & canonicas plene notas habere possimus, vt necessarium nobis foret, & expediens negotio supradicto, vestra reuerenda perfectio super præmissis allegatis, & quæ per nos in futurum allegari continget, & cum negotium sit vestrum, & Ecclesiæ magis quam nostrum, licet nostrum sit, & causam nostram, & propriam iniuriam prosequamur, si per linguæ lubricum, velimperitia vel ignorantia, obmittamus aliquidin facto, vel obmiferimus, quod obmittendum non esset, vel duxerimus, proposuerimus, vel responderimus, quod dicendum, proponendum, vel respondendum non esset, quod esset vel cedere posset contra nostram intentionem, prout \*\* ad quam tendimus in negotio memorato, vestra Sanctitas, quæ veritatem videt profundiùs, & discernit, nos dignetur dirigere, & desectum nostrum vel errorem corrigere. Nos enim ante præmissa omnia volumus hoc intelligi, quod hic specialiter protestamur, quòd nos intendimus supplere defectus nostros, & obmissa per nos in iure vel facto consisten. introducere, & errata corrigere, superflua resecare, quibuscunque quotienscunque videre poterimus opportunum vel vtile pro negotio supradicto, cum etiam error facti nec non ante sententiam debeat de jure vetare, quominus! liceat cuique corrigere de iure communi, tantóque fortius nobis licere debet, qui prosequimur causam Dei. Præterea, Pater sancte, cum literæ falsæ, quæ per vestram Sanctitatem nuper damnatæ, combustæque publicè fuisse noscuntur, machinatæ fuerunt, vt est communis opinio, per Cardinales Bonifacianos, qui eas nedum fecerunt seu fieri fecerunt contra Deum, & fidem Catholicam, ad defendendum hæresim Bonifacij prædicti, ne ad lucem peruenire valeret, in præiudicium etiam manifestum negotij fidei memorati, quod nos Bonifacio viuente iam assumpseramus, & prosequebamur etiam post mortem eius, & nunc prosequimur, & sic nostra intersit prosequi punitionem corum, quæ contra Deum, contra fidem Catholicam, in præiudiciúmque dicti negotij, quod prosequimur, ac contra Sanctitatis vestræ personam ex tenore dictarum literarum commissa noscuntur, & quæ fautoriam continent manisestam; cùm etiam, vt habetur communis opinio, dicti Cardinales literas illas falsas, postquam diu confectæ fuerunt, per triennium & vltrà celauerunt, ac cis vsi fucrunt, & amplius vti conati fuerunt, eas tradendo eis qui se offerunt detensioni Bonifacij, quos ipsi pro huiusmodi submiserunt & submittunt ad calumniosam defensionem prædictam, ad producendum literas easdem in iudicio coram vobis: qui se offerentes defensioni prædictæ litteras easdem

dem receperunt, & deliberauerunt super eis, fouendo falsitates in eis contentas, & ipsas literas in iudicio produxissent, nisi per Sanctitatem vestram præuenti fuissent; & sic pariter cum dictis Cardinalibus sunt legitimè ex vestro officio puniendi: vósque, Pater sancte, pro reperiendis sceleribus & falsitatibus supradictis processeritis, & sententiam tuleritis damnationum literarum prædictarum. non autem fecistis in scientiam de personis culpabilibus in prædictis, quam, salua vestræ Sanctitatis Apostolicæque Sedis reucrentia, negligere non debetis, nec potestis, nec poteltis obmittere; quominus in præmissis iniquitatibus feceritiseosdem, quominus insuper communis opinio teneret vos fuisse consocios machinationis literarum ipfarum, cum tenor earum falsus, vt credimus, personam veltram exprimit principalem actorem, cum etiam, vt audiuimus à pluribus fide dignis, dicti Bonifaciani se iactent, quòd literas ipsas vos eis dedistis & de manu vestra habuerunt easdem. & sic vos nisi faceretis iustitiam, Pater sancte, quod absit, vel nedum de præmissis suspectos redderetis, sed causam ipsam vestram propriam faceretis. Vestræ Sanctitati supplicamus instanter nos milites præfati & nostrûm quilibet, vt processus prædicti super fassitate dictarum literarum habiti sub forma publica, di-Etæque sententiæ sub bulla vestra nobis copiam concedatis, vt possimus deliberatione habita commodiùs instare apud vestrum officium, vt fiat plene iustitia de prædictis. Item, Pater sanctissime, licet nos præfati milites coram Sanctitate vestra prosequamur simul & vno contextu negotium memoratum contra Bonifacium supradictum, & negotium ipsum contingentia, cum sit causa vtriusque eadem, idémque zelus iustus ad eam moueat nostrum; verúmque protestamur quòd semper fuit intentionis nostræ, est, & crit, quòd quilibet nostrum in solidum prosequitur omnia supradicta, & quilibet nomine proprio nostro solum, nec intendimus nos ita iungere ad prædicta, quominus quisque nostrûm sine altero possit prosequi memoratum negotium, prout nobis vel nostrûm alteri expediens videretur, sed causa breuius expeditionis, & vitandæ vestræ vexationis, noscimur, & pariter procedamus in prædictis. Prædicta autem proposita petimus & supplicamus per vos, Pater sancte, ad debitum effectum perduci, & super his per vos sieri celeris iustitiæ complementum: non astringentes nos ad probandum omnia & singula supradicta, sed ea solum ad quæ tenemur, & quæ sufficient de prædictis, ad quæ probanda solum prout nobis incumbunt, nos offerimus & petimus admitti. Item ego Guillelmus de Nogareto prædictus processum domini Benedicti prædecessoris vestri Perusij contra me habitum, & alios meos consortes, cum hicarticulus negotium sidei prædictum contingat, & cum prosecutione ipsius principalis negotij & fine \* \* \* intersit mea reuocari ad initium processium prædictum \* \* de \*\* processit, supplicationem meam & defensiones & exculationes vestræ Sanctitati oftero, & continuè cum præsenti processu, protestans quòd supplicationem ipsam & contentain ea, & defensiones & excusationes supradictas prosequar \*\* præsenti procesfu, vbi & quando mihi videbitur opportunum. Supplicans instanter, humiliter & deuotè, vt si qua morosa \* \* \* \* proximo sieret in præsato Bonifaciano negotio, in supplicatione mea & content. in ea procedatis de præsenti, non expectatis moris, ne negotij supradicti propter meam & aliorum salutem, cum vestra Sanctitas prouidere tencatur animarum saluti.

Après suit la supplication de Nogaret, imprimée cy-deuant page 305. Et ce registre sinit à cet acte, qui est demeuré imparfait.

Dans le Rouleau cotté 805. il y a cecy de plus qu'aut régistre. Ce Rouleau est signé par les Notaires commis pour rediger ce procés se the recueillir les actes.

12. Decem. I E Martis 22. mensis Decemb sanctissimus Pater & dom noster 1310. Mur Clemens diuina prouidentia Papa W. prædictus, mandauit nobis Ioanni de Regio, & Ioanni de Verulis, eleticis Camera ipsius domini Papæ, & Imberto Verzellani, & Guerino de Tilleriis elericis Biterren. & Ebroicen. dioces. Notariis supradictis ; quod seriberemus, & infactis causæ huiusmodi redigeremus, quòd ipse dom. noster aliqualiter discrafiatus in stomacho, vt dicebat, ex quo dolor sibi proueniebat ad caput, & propter hoc præsentem diem in præsato negotio his qui pro oppositoribus, & defensoribus se gerunt assignatam personaliter tenere non poterat, nec in ea causa tunc ipsos audire. Quare repetitis priùs per eundem dom. nostrum, omnibus & singulis protestationibus alias factis in huiusmodi negotio, ipsasque singulariter & expresse volens pro repetitis haberi, & eis per omnia, & etiam termino peremptorio supradicto, & iure acquisito, si quod fuerit per ipsius lapsum, cuilibet opponentium, & defendentium prædictorum, quantum esset de iure per omnia saluis, ad primam diem iuridicam post Dominicam, qua cantatur Letare Hierusalem, proximè venturam opponentibus & defendentibus supradictis, quamuis in eiusdem domini præsentia non constitutis, ad comparendum coram ipso in palario supradicto, & procedendum in eodem negotio, in id ad quod præsens dies eis fuerat assignata, & in eo statu in quo tunc erat ipsum negotium terminum assignauit. Mandans reuerendis patribus dominis Berengario Episcopo Tusculan. & Stephano tit. S. Cyriaci in Termis, ac Arnaldo sanctæ R. E. presbyteris Cardinalibus in ipsius domini nostri tune præsentia constitutis, quòd huiusmodi termini assignationem prædictis oppositoribus, & defensoribus in Consistorio publicarent. Actum Auinion. in palatio supradicto in camera dicti domini nostri, præsentibus domino Bernardo de Aragia, Canonico Pictauen. Capellano & familiari, & domino Raynaldo de Sena milite, & magistro Hostiaso dicti domini Papæ.

Post hoc autem incontinenti præfatis dominis Cardinalibus de prædicta camera ad inferiorem aulam, vbi dictus dominus noster tenere consueuerat Consistorium publicum, descendentibus, statim nonnullis exaliis dominis Cardinalibus ibidem astantibus, & præsente clericorum & laicorum multitudine copiosa, prædicti milites pro seipsis, & alij qui se desensioni offerunt memoratæ, modo & nomine superius denotatis, excepto dicto domino Gotio, qui tunc absens crat, comparuerunt coram eis, & repetiuerunt hine inde omnes protestationes alias factas per eos in negotio sæpedicto. Quibus domini Tusculanus, Stephanus, & Arnaldus Cardinales præfati, repetitis ac præmissis nomine & vice ipsius domini nottri omnibus & singulis protestationibus superius per ipsum dominum 110strum factis, singulariter & expresse, prout idem dominus noster, sicut præmittitur, duxerat repetendas, & eis saluis & reservatis, prædicti termini assignationem eitdem partibus, auctoritate dicta commissionis præsentialiter notificarunt, & etiam publicarunt, ipsisque ad comparendum in præfato palatio coram ipso domino nostro, & ad procedendum ad id ad quod dies huiusmodi fuerat assignata, & in co statu in quo sunc

THE RESERVE OF THE STREET OF THE PARTY OF TH

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 523

negotium ipsum erat, ad eandem secundam diem post dictam Domini-

cam terminum assignarunt.

Et ego Lambertutius dictus Bologninus domini Roberti de Roccacontrata Senegalien. dioces. publicus Imperiali auctoritate Notarius, prædicta acta prout inueni in Registro Mag. Ioannis de Regio per ipsum mihi tradito, ad instantiam præfati M. Ioannis sideliter transcripsi, & in

hanc publicam formam redegi.

Apostolica & Imperiali auctoritate, ac per dictum dom. Papam ad scribendum in præsenti causa Notarius vnà cum aliis infrascriptis Notariis specialiter deputatus, prædictis omnibus præsens interfui, & suprascriptis actis per Lambertutium dictum Bologninum Notarium suprascriptum, de dicto regestro meo ad instantiam meam priùs de ipsis cum præsatis Notariis collatione sacta & habita diligenti, de mandato eiusdem domi-

ni me subscripsi, & signum meum apposui consuetum.

Et ego Ioannes Magistri Petri de Verul. Cameræ domini Papæ Clericus, Apostolica & Imperiali auctoritate, ac per dictum dom. Papam ad scribendum in præsenti causa Notarius, vnà cum prædicto M. Io. de Regio, & Magistris Imberto & Guerino infrascriptis Notariis specialiter deputatus, prædictis omnibus præsens interfui, & suprascriptis actis per Lambertutium dictum Bologninum Notarium suprascriptum, de prædictoregistro ipsius Mag. Io. de Regio, & ad ipsius instantiam de ipsis cum præfatis Notariis collatione habita diligenti, de mandato eius dem domini nostri me subscripsi sub solito signo meo.

Et ego Imbertus Verzelani clericus Biterren. publicus Apostolica au-Atoritate, ac per dictum dom. Papam ad scribendum in præsenti causa Notarius vnà cum prædictis Mag. Ioanne de Regio, & Io. Magistri Petri de Verulis, ac Guerino infrascripto Notariis specialiter deputatus, prædictis omnibus præsens interfui, & suprà scriptis actis per Lambertutium dictum Bologninum Notarium suprascriptum de prædicto registro ipsius M. Ioannis de Regio, & ad ipsius instantiam priùs de ipsis cum præsatis Notariis collatione habita diligenti, de mandato eius dem domini no-

stri subscripsi sub solito signo, meo.

Et ego Guerinus de Tilleriis clericus Ebroicen. dioces. publicus Apostolica & Imperiali auctoritate, ac per dictum dom. Papam ad scribendum in præsenti causa Notarius vnà cum Magistris Ioanne de Regio, Io. Magistri Petri de Verulis, & Imberto Notariis supradictis specialiter deputatus, prædictis omnibus præsens interfui, & suprascriptis actis per Lambertutium dictum Bologninum Notarium suprascriptum, de prædicto registro ipsius M. Ioan. de Regio, & ad ipsius instantiam priùs de ipsis cum præsatis Notariis collatione habita diligenti, de mandato eiusem domini nostri me subscripsi sub solito meo signo.

### Information de vingt-trois témoins oüis par le Pape, & par ses Commissaires.

1. TEMOIN dit auoir esté present, lors que Boniface se mocquoit de ceux qui croyent la resurrection des morts, & les Sacremens de l'Eglise. Carnalia peccata non esse peccata. Les autres crimes de auditu tantum. Qu'il adoroit le diable. Sodomite & simoniaque.

2. Témoin idem que le 1. Dit qu'il a veu Boniface allant par les champs auoir Vuu is entre ses iambes le fils du Seigneur Iacques de Pisis de quo abutebatur, &

qu'il auoit aust abusé du pere de cet enfant.

3. Témoin, qu'il a connu Boniface il y a quarante ans aux Escholes, qu'il conuersoit auec des enfans, & disoit on qu'il en abusoit. Grand blasphemateur. L'a
connu Cardinal & conversé auec luy: il estoit uniour auec luy que l'on luy rapporta
qu'il y auoit à Paris entre les Docteurs une question, scauoir si l'homme mort l'ame
mouroit, si l'ame resusciteroit & le corps aussi. Boniface dit que l'ame mouroit
auec lé corps, & qu'il n'y auoit point de resurrection; il dit cela en presence de plusieurs personnes. Il a ouy dire qu'il auoit fait mourir Celestin. Sodomite, heretique
connersant auec eux. A fauorisé les Templiers qui estoient heretiques, & a pris
de l'argent d'eux.

4. Témoin estoit present lors que l'on luy parla de la dispute de Paris de la mort

de l'ame. De la sodomie, cela estoit public.

J. Témoin a connu Boniface auant qu'il fust Pape: se mocquoit de la saincteté de Celestin. Et le pere du témoin disant à Boniface si quelqu'un deuoit estre canonizé, c'estoit Celestin: Boniface dit qu'il soit saint tant qu'il voudra, Deus mihi faciat bonum in hoc mundo, de also minus curo quam de una faba, talem animam habent bruta sicut homines. Et sur ce qui luy sut repliqué, il dit: Quot vidisti tu resurgere? Et dit cela presens plusieurs de qualité. Ce témoin sut present lors qu'il se mocquoit de ceux qui luy rapportoient en quelle mau-uaise reputation il estoit. Disoit, ce n'est point peché qu'adultere, & committere ea que natura requirit. Qu'il estoit present quand il reprit aigrement le Marquis Pierre son neueu, parce qu'il n'auoit pas tué Celestin, & luy defendit de se presenter deuant luy qu'il ne l'eust tué.

6. Témoin, present à ce qu'il dit de la mort de l'ame auec le corps. Nomme

quelques enfans dont il abusoit, & des autres vices par ouy dire.

7. Temoin dit qu'il estoit present lors que Boniface lors Cardinal disoit, que nulla est lex divina, omnes leges invent funt per homines, nulla pœna aterna. omnes leges continent aliqua falsa, pracipuè lex Christiana. Vt articulus Trinitatis, fatuum est crédere quòd sit vnus Deus & trinus. Ponit Virginem peperisse, impossibile & falsum: filium Dei humanam naturam sumpsisse, quod est ridiculum. Falsum de Corpore Christi in Sacramento virtute verborum. Falsa lex Christiana, qua ponit aliam vitam. En disoit, faciat mihi Deus peius quod potest in aliavita, de qua mullus rediit nisi apud phantasticos. Nos sicut vulgus debemus dicere, sed sentire & tenere vt pauci. Qu'il a ouy dire qu'il anoit vn anneau enchanté. Qu'il estoit simoniaque. Il nomme pluseurs personnes presens lors que Boniface disoit ce que dessus.

8. Témoin, idem que le 7. & oûit ce que Boniface dit, se mocquant de ceux qui alloient voir passer le S. Sacrement: Ils feroient mieux, dit-il, d'aller à leurs affaires, quamite ad videndum trussas. Lors qu'il sut éleu Pape, le peuple disoit, Quare Cardinales elegerunt ipsum, est hæreticus, & totus malus, &

de lege Christiana neque diuina nihil credit.

9. Témoin present, idem que les 7.6 8.

10. Idem que le 7. & pour les vices de auditu.

11. Idem que le 7. A ouy qu'il disoit, Phantastici dicunt se audiuisse Angelos cantantes, & alia mirabilia quæ sunt trussæ. Idem les precedens.

12. Idem que le 7. Estoit present.

13. Idem que le 7. Estoit present.

14. Idem que le 7. Estoit present. Il a ouy Boniface dire que la fornication cum mulieribus & viris non etat peccatum maius quam fricatio manuum. & ce en presence de plusieurs. Loquebatur cum dæmonibus. Qu'il emprisonner Celestin & estrangler en prison, & qu'il auoit dit à son frere: Tank que Celestin vit, ie ne suis point Pape.

15. Témoin sut auec d'autres Religieux, pour aduertir Bonisace que leur Abbé ne croyott pas la resurrection des morts, & disoit que l'ame & le corps mouroient ensemble, & que l'Inquisiteur l'auoit iugé heretique. Bonisace se mocqua d'eux, & leur dit, Vos estis idiote, nihil scitis, Abbas vester est magnus literatus, ite & crédatis sicut ipse, & leur commande de viure sous son obedience, & maledixit eis. Qu'el a sceu les autres crimes de Bonisace. Qu'il a ouy dire que Bonisace mourant, comme un Euesque luy apportoit le viatique, dit: discede & porta tecum ipsum diabolum, quia non potuit iuuare se, nec posset iuuare me. Et lacques de Piss le conseillant à la mort d'inuoquer la Vierge Marie, il respondit, Non credo in ca plusquam in asina, nec in silio plusquam in pullo asina.

16. Témoin parle du temps que Boniface estoit Notaire du Pape, qu'il luy vit faire sacrisice au demon; ce qu'il décrit particulierement. Et puis dit qu'essant Pape il l'a veu adorer un idole en sa chambre en presence de plusieurs, & de ce il y a beau-coup de particularitez. Il l'a veu manger auant que de dire lu Messe. Estant retiré à Rieti à cause d'un tremblement de terre, & estant dans sa tante son Camerier luy dit: Pere saint, il semble que le monde va finir. Boniface luy dit: Stulte, mundus sinitur homini morienti, & non aliter sinitur mundus, semper suit mundus & semper erit, & resurrectio mortuorum nulla est, nunquam resurget aliquis, & moritur anima sine corpore. Il dit aussi que buit iours auant sa mort, sacques de Pisis son Maistre de chambre l'aduertissant que l'on alloit monstrer Dieu à la Messe, il se colera & luy dit le frapant: id quod dicis quod respiciam non est aliter corpus Christi quam ego. Imo pasta est. Il dit qu'il ouit Boniface parler de la Vierge, comme le témoin precedent, & il estoit malade dont il mourut.

17. Témoin dit qu'il a oui dire à Boniface auant qu'il fust Pape, comme l'on lay parloit du corps de Iesus-Christ en l'Eucharistie. Creditis, ô stulti, quò did quo do ostenditur sit filius Dei, non bene creditis, quia nec filius Dei, nec silius B. Mariæ Virginis, nec Virgo Maria suit plus virgo qu'am mater mea. Parle de la sodomie estant Cardinal, & estant Pape.

18. Témoin dit que Boniface l'ape couchoit auec sa femme, qui se nommoit Donna Cola, qu'il s'a veu souvent coucher auec cette semme, & suy témoin ne s'en formalisoit pas. Couchoit aussi auec la sille de son Camerier. Qu'il abusoit de la sille de
luy témoin, non tanquam muliere, sed tanquam puero inter crura. De Christo, comme les autres témoins, suit homo purus. Qu'il a oui Boniface disant, stusti,
stusti creditis trussas qu'a dicuntur, qu'od sitalius mundus qu'am iste, non bene creditis quia nulla alia vita est nissiste mundus, nunquam post mortem
resurget aliquis. De la Vierge Marie comme les presedens témoins, & disoit non
credo in Mariola, Mariola, Mariola: Et cela peu de iours auant sa mort.
Qu'à la mort il ne voulut communier, & dixit: Nolo Nolo. Mourut sans confession & sans communion.

veu iouer cette Dame auec Boniface au ieu de hazard: & elle luy disant que cela n'estoit pas beau que le Pape iouast à ce ieu, il respondit: O bestialis habeat quilibet homo bonum in isto mundo, quia non est alius mundus nisi iste, nec est alia vita nisi ista, & delectare carnaliter cum mulieribus & pueris, non est maius peccatum quam fricare manus suas insimul. Et la Donna Gola luy disant, tu morieris & reddes rationem Christo & B. Virgini.

Vuu nj

Boniface respondit teste audiente & præsente, Christus non est silius Dei, immò suit quidam sagax homo & hypocrita. Qu'il a veu un ieune garçon couché auec Boniface. Qu'il a esté present lors que deux officiers domestiques de Boniface se reprochoient l'un à l'autre, tu és meretrix Papæ, immò tu es meretrix Papæ, immò tu es meretrix Papæ. l'autre disant, tu es meretrix sua antequam ego, quia tempore Cardinalatus sui inueni te in camera cum eo illa negotia committentes. L'autre consessant dit: si ego sui meretrix sua in præterito, tu es modò, & totum dominium quod habes dedit tibi ex eo quòd es sua meretrix. Dit qu'une garce luy a dit que Boniface abusoit d'elle, vt puero inter crura. Idem que le témoin precedent pour la sin de sa vie.

20. Témoin, de la bougrerie plura notanda. Et de la Vierge Marie idem que

les precedens. Dit qu'elle a eu autant d'enfans que sa mere.

21. Témoin, de resurrectione mortuorum quædam.

22. Témoin, qu'il ne croyoit point la realité du corps de Iesus-Christ en l'Eu-

charistie, erat tantum pasta.

23. Témoin dit qu'il estoit present quand l'on vint faire rapport au Pape Boniface, que plusieurs Gibellins s'estoient retirez dans vne Eglise en sauneté: il rudoya fort ceux qui luy vindrent donner cet auis, disant pour quoy ils n'auoient pas ruiné cette Eglise. L'un répondit, Sancte Pater, ista est Ecclesia antiqua & deuota, in qua sepulta multa corpora sanctorum hominum & mulierum, & timemus, quòd ipsa corpora in extremo iudicio conquerentur de nobis. Papa respondit: Viles homines vultis facere pænitentiam antequam peccatum, eatis, eatis, & destruite Ecclesiam illam, & non timete de illis corporibus, quia non resurgent ipsi nec alij, sicut resurget Palafredus meus qui anteheri decessit. Et en suite de cet ordre l'Eglise sut ruinée.

Au tresor coffre Boniface num. 806.

# Domine, isti sunt testes examinati per Papam, seu eius Commissarios.

RATER Berardus de Monte nigro, monachus Monasterijsan&ti Gregorij de vrbe, posita manu ad pectus in præsentia libri iuratus dixit, quòd dum iuisset vnà cum fratre Petro de Celleria ocario, & fratre Thoma de Roate commonachis suis in dicto, monasterio, ad denuntiandum Abbatem eorum Papæ Bonifacio, habito recursu priùs ad magistrum Ioannem de Penestre tune Camerarium ipsius Papæ, qui ipsos introduxit coram ipso Papa in vrbe apud Lateranum in camera eius: dedit eidem Papæ in scriptis vnà cum prædictis commonachis suis quamplures articulos contra Abbatem eorum prædictum, & maximè tres articulos de crimine hæreseos, scilicet quomodo dictus Abbas non credebat resurrectionem mortuorum, & quòd non credebat Sacramenta Ecclesiastica, scilicet Corpus & sanguinem Domini nostri Iesu Christi, & quòd non credebat quòd peccata carnalia quæ requirebanturà natura, ad peccatum imputari deberent. Et his lectis per ipsum Bonifacium, idem Bonifacius quæsiuit ab altero prædictorum commonachorum suorum, si patrem haberet, qui respondens dixit quòd non, quia mortuus erat. & tune dictus Bonifacius dixit ei: Quando reuersurus est pater tuus, vel aliquis mortuorum de illo mundo: cui monachus hoc audiens non respondit, sed tacuit. Cum dictus Papa iterato animo hoc dixisset, & tunc idem Bonifacius statim subiungens dixit: Ite & credatis ista, quæ credit Abbas vester, quia ipse meliùs dicit quam vos dicatis, & melius credit quam vos credatis, & ista sunt

DEBONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 527

vera, & ista credatis, quæ credit Abbas vester: Eatis quòd sitis maledicti. Et ipso teste & sociis discedentibus, dixit Bonisacius illis qui remanserant coram eo: Videte gens protesua quòd nolunt credere illud quod Abbas eorum credit. Quid viterius dixerit nescit de dicto sacto, & credit prædicta suisse anno & vice vitimis quibus iuit Anagniam. Interrogatus si plus scrett, dixit quòd non niss de sama & auditu, & dixit quòd sama erat publica, ipsum Bonisacium fuisse hæreticum Patarenum, sodomitam & simoniacum, & dixit se audiuisse hoc, & tot & totiens quot vix homo posser recolere vel numerare, & in pluribus locis. Item dixit quòd audiuit dici à magistro Dominico de Penestre in castro Gonazari, quòd dictus Bonisacius adorabat & habebat dæmonem priuatum, & eum adorabat. Item quòd audiuit dici Auinion. ab Episcopo Frequentino, quod dictus Episcopus audiuerat dictum Bonisacium dicentem, quando idem Bonisacius erat Cardinalis, quòd stultum erat credere quòd esser alia vita quàm præsens, & quòd non crat alia vita.

Frater Petrus de Celle-vaccario monachus monasterij sancti Gregorij de vrbe, posita manu ad pectus in præsentialibri, iuratus dixit, quòd cum vna cum fratre Berardo de Monte nigro, & fratre Thoma de Roate commonachis suis, fuisset ad Papam Bonifacium, tuncapud Lateranum in vrbe residentem, introducti adipsum Bonifacium per magistrum Ioannem de Penestre Camerarium suum, ad quem priùs recursum habuerat, ad denuntiandum ipsi Bonifacio Abbatem eorum, quamplures articulos super crimine hæreseos contra ipsum Abbatem, ipse testis & alij commonachi sui eidem Bonifacio dederunt in scriptis, & maxime quòd dictus Abbas non credebat resurrectionem mortuorum; quòd non credebat Sacramenta Ecclesiastica, scilicet corpus & sanguis Domini nostri Iesu Christi; & quòd non credebat peccata carnalia, quæ requirebantur à natura, imputari debere ad peccatum. Et his per Bonifacium prædictum le-Ais, quæsiuit ab altero prædictorum si patrem haberet. Quorum alter respondit & dixit quod non, quia mortuus erat. & tunc idem Bonitacius dixitei: Quando reuersus est pater tuus, vel aliquis mortuorum de illo mundo? qui monachus quia hoc idem Bonifacius irato animo dixerat, non respondit, sed tacuit. Et statim idem Bonifacius dixit eis: Ite & credatis ista quæ credit Abbas vester, quia ipse melius dicit quam vos dicatis, & melius credit quam vos credatis. & ista sunt vera, & ista credatis quæ credit Abbas vester, & eatis quòd sitis maledicti. Et eis discedentibus dixit idem restis se audiuisse, quòd idem Bonifacius dixit illis qui remanserant coram eo: Videte gens proterua, quia nolunt credere illud quod Abhas eorum credit. Et credit idem testis prædicta suisse anno & vice vltimis quibus rediuit Anagniam Bonifacius prædictus. Item dixit, quòd ipse vidit ipsum Bonifacium tenentem inter semora sua silium domini Iacobi de Pisis dum iret per iter, de quo erat sama publica quòd abutebatur co, & abusus suerat patre eiusdem pueri prins eo. Interrogatus si plus sciret, dixit quòd non, nisi de sama & auditu; & dixit quòd fama erat publica, ipsum Bonifacium fuisse hæreticum, simoniacum, & sodomitam manifestum, & dixit se hoc audiuisse à pluribus, immo ab infinitis, & diuersis temporibus atque locis.

Domn vs Vitalis Prior sancti Ægidij de sancto Gemino Narnien. diocesis, iuratus dixit inter alia qua scit de vita & moribus Bonisacij,

II.

quòd ipse nouit, vidit & conuersatus fuit secum in ciuitate Tudertin. dictus Bonifacius tunc Benedictus nomine legebat, & erat in scholis domini Roucheti Doctoris legum de dicta ciuitate. & hoc fuit quando ipse Benedictus erat ætatis viginti annorum, fortè & ipse testis tune temporis legebat in Grammaticalibus cum quodam nomine dominus Philippus fratre consobrino dicti domini Bartholi, & ipse Benedictus morabatur cum quodam patruo suo, nomine Petrus, tunc Episcopus Tudertinus, & quandoque cum domino Raynutio Amatoris de dicta ciuitate, ex eo quia habebat in vxorem dominam Iacobam consanguineam dicti Benedicti, & sic ve secularis vtendo cum ipso, vidit multa enormia vitia & detestabilia, quæ dissolutus in omnibus committebat. & specialiter quòd videbat eum semper cum pueris conuersari. & dicebatur quòd abutebatur cisdem, & quasi in aliis carnalibus vitiis, in comessationibus implicitus erat, totus in lusionibus azardorum, Deum & beatam Virginem blasphemando, & sibi aliqualiter ab huiusmodi dissolutionibus non cauendo. Item dixit, quòd postquam idem Bonifacius promotus fuit ad Cardinalatum, ipse tettis cum eo conuersationem habuit, maximè quando accedebat ad Comitatum Tuderti, & ad sanctum Geminum occasione cuiusdam monasterij, quod nuncupatur sanctus Nicolaus de sancto Gemino, cuius idem dominus Benedictus Cardinalis erat protector. & sic ipso teste conuersante cum eo dum semel iret ad quoddam castrum Comitatus Tuderti, quod vocatur Sefuianum, vbi stetit bene per mensem & vltrà, tunc temporis ipse testis qui vicinus est dicto castro, iuit ad videndum & visitandum dictum dominum Benedictum Cardinalem, & dum ipse dominus Benedictus Cardinalis in camera palatij dicti castri loqui & rationari inciperet cum quodam qui asserebat se medicum, & dicebat se venisse de Parisius, & quòd inter aliquos Magistros Parisien, erat quæstio, quia aliqui eorum asserebant & dicebant, quòd quando moriebatur homo ita amoriebatur anima sicut corpus, nec resuscitabatur anima, neque corpus: ipse testis dixit se audiuisse, quòd tunc dictus dominus Benedictus respondit ipsi medico per se assirmando, quòd stultum erat amittere vitam piæsentem pro sutura, dicendo quòd moriente corpore moritur & anima, nec refurgit aliquis post mortem suam, nec resuscitabitur aliquis, quia cum homo moritur ita moritur anima, sicut corpus. & fuerunt præsentes ad hæc Magister Petrus Oddorelli de Aquasparte, de Comitatu Tuderti, Notarius, dominus Rotgerius Prior Monasterij de Arnata, & plures alij erant ibi, quorum nominibus non recordatur, & credit quòd prædicta fuerunt, iam sunt 43. anni elapsi & vltrà, quo anno non recordatur aliter, nisi vt dixit. Item dixit quòd audinit dici, & sama publica erat vbique locorum, & maximè in partibus Italiæ, vbi conuersatus suit, quòd ipse thurisabat & sacrificabat dæmonibus, & spiritus diabolicos vtendo arte nigromantica constringebat, & quicquid agebat per actus diabolicos exercebat. Item quòd ipse Bonifacius fecit interfici dominum Petrum de Murrone, dictum Calestinum Papam, ex eo quòd ipso viuente ipse Bonifacius non poterat esse Papa. & hoc ipse testis se à side dignis tam Religiosis quam à clericis asseruit, & dixit audiuisse. Item quod ipse tuit simoniacus, sodomita & hæreticus manifestus, & conuersatus est & communicauit hareticis, & maxime cum Abbate sancti Gregorij de vrbe haretico, quem ei denuntiatum non solum punire renuit, sed fauit eidem. Item dixit ipse testis, quòd audiuit pluries & à pluribus dici etiam ın vita dicti Bonifacij, quòd denuntiatum fuit ei & declaratum per ma-

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 525

gnos & honestissimos ac side dignos viros, quòd Templarij erant hæretici, & ipse non solum eos punire renuit, sed occultauit, & in hæresi eorum fauit eidem, & ex hoc habuit maximam quantitatem pecuniæ, & eam recepit ab ipsis. & de istis dixit idem testis esse publicam vocem & famam, & non solum in Italia, sed quasi in vniuerso orbe. Item dixit quòd audiuit dici à multis quòd ipse Bonisacius cum audiebat aliquem intersici in exercitu suo supra Columniens. dicebat: Non curo, si occiduntur homines, quia pro vno centum habeo hominem. & quòd pluries dixit domino Theodorico tunc camerario suo, quòd non curaret de morte hominum, cum non constaret sibi homo nisi vno turon. & hæc & multa alia quæ ipsius rei euidentia manisestat, dictus testis se asseruit audiuisse & sciuisse, vt suprà in diuersis temporibus atque locis.

ΙY.

MAGISTER Petrus Oddarelli de Aquasparte Notarius, iuratus dixit quòd ipso præsente, vidente, ac audiente, in castro Sosmani Comitatus Tuderci, & in Palatio dicti castri, vbi tunc dominus Benedictus Gayetanus Cardinalis erat, dum ipse Cardinalis rationaretur cum quodam, qui se dicebat Physicum, venientem illis diebus, ve asserebat, de Parisius, qui ipsi domino Benedicto Cardinali retulerat, quòd quæstio erat inter Magistros Parisien. an homine moriente moriretur in corpore & anima sine resurrectione & alia vita. Tandem post multa verba hine inde prolata, respondit dictus dominus Benedictus Cardinalis, postmodum nominatus Papa Bonifacius, quòd fatuum erat credere aliam vitam esse quàm præsentem, asserens tune, & dicens animam hominis simul cum corpore perire, & sicut vita canis finitur per mortem, sic vita hominis finitur sine aliqua resurrectione postmortem. & ad hoc dixit suisse præsentes dominum Rotgerium Priorem Monasterij de Arnata, & dominum Vitalem Priorem sancti Ægidij de sancto Gemino, & multos alios de ciuitate Tuderci, & dixit quòdiam sunt 17. anni elapsi & vltrà, quòd hæc fuerunt. Item dixit quòd dictus Bonifacius ante Papatum & post in vitio sodomitico laborabat cum multis pueris atque viris, & de his fuit, & erat, & est fama publica contra cum.

Domnys Nicolaus Paganus de Sermona Primicerius fancti Ioannis maioris de Neapol. iuratus dixit quòd dum dominus Celestinus primo anno sui Pontificatus ante renuntiationem suam morarctur Sermonæ, & vellet ire Neapoli, Berardus pater dicti testis de mandato dicti domini Celestini fuit ad dominum Benedictum Gayetanum Cardinalem \* \* \* tunc Sermonæ, & cum diceret ei ex parte domini Celestini prædicti, sicque rogaret quòd associaret & iret cum eo Neapoli: ipso teste præsente & audiente, respondit dictus dominus Benedictus, & dixit: Eatis vos cum santo vestro, quia ego nolo venire, nee spiritus decipiet me vlteriùs de ipso. & tunc respondit dictus Berardus, & dixit: Si aliquis' sanctificandus est post mortem suam, & sieri debet Sanctus, erit dominus Celestinus. & statim dictus dominus Benedictus respondens dixit: Sit vita ipsa sancta, Deus faciat mihibonum in isto mundo, quia de alio minus curo quam de vna faba, quia talem animam habent bruta sicut homines, nec plus viuit anima hominis quam anima bruti. & dictus Berardus respondens ad hoc dixit: Domine, impossibile est hoc quod dicitis. & ipse dominus Benedictus tune respondens quasi irato animo dixit dicto Berardo: Quot vidisti tu resurgere? & tune dictus Berardus respondit & dixit: Pa- $\mathbf{X} \mathbf{x} \mathbf{X}$ 

ter meus non resurrexit quia non est mortuus, & suerunt etiam ad hoc præsentes ipse testis Iacobus Mathei Cellepetri de Aquila Notarius, Angelus Assanetus de Amalfi, & Thomacinus domini Iacobi de Pacentero, & plures alij, de quibus non recordatur. Item dixit quòd eodem tempore post aliquos paucos dies, cum ipse Berardus visitaret prædictum dominum Benedictum Cardinalem ad hospitium suum in dicta ciuitate Sermonæ, vnà cum ipso teste, & aliis supradictis, eisdem præsentibus & audientibus, dixit Cardinalis prædictus: Berarde dicas quid dicunt gentes deme. & ipse Berardus respondit & dixit: Domine, quare hoc. & tune dominus Benedictus Cardinalis Dixit : dicas audacter, & non dubites. & tunc dictus Berrardus dixit: Domine Cardinalis, postque seire vultis famam & infamiam vestram, dicam generaliter. dicitur quòd quicquid mali fit in Curia, vos fieri facitis, gentes decipitis, & ab omnibus accipitis simoniam. & ad hoc respondens ipse dominus Benedictus Cardinalis dixit: Quare, quod peccatum est Cardinalem recipere simoniam, & quod peccatum est adulterari, & committere ea quæ natura requirit? Certè talia committere, non est peccatum, nec fuit maiora peccata ista quam asellare & bruiare. Item dixit quod audiuit dici, & quod sama publica erat in Aprucio & Neapoli, quòd dictus dominus Benedictus erat, & fuit sodomita, fornicator, incestuosus, & dissolutor legitimorum marrimoniorum, & quòd non credebat Ecclesiastica Sacramenta. Item dixit quòd dictus Berardus pater suus, & ipse testis vnà cum Augelo de Amalfi, Iacobo de Aquila, & Petro de Isernia, iuissent ad vrbem primo anno Pontificatus eiusdem Bonifacij, & dictus Berardus proponeret & supplicaret eidem tunc apud Lateranum commoranti, quòd beneficium quoddam cuidam filio dicti Berardi collatum per dominum Celestinum, de quo per ipsum Bonifacium iam fuerat prinatus, eidem redderet. ad quod idem Bonifacius respondens dixit: Quomodo es tu tam audax, & qua fronte venis coram me? si deinceps veneris, dabo & faciam tibi dari mortem, quemadmodum eidem Celestino daturus sum. & ipso teste, & aliis supradictis præsentibus & audientibus increpauit Pctrum nepotem suum Marchionem, dicens: Quare non interfecisti Celestinum, de cetero non venias coram me, nisi pruis intersicis ipsum Celestinum. Aliud dixit se nescire.

Die Septima mensis Aprilis.

PCECVZOLVS magistri Matthæi de Tuderco Spatharius, iuratus dixit v I. suo sacramento, quòd circa 16. annos & vltra, dum ipse testis inisset ad castrum Sosmani ad visitandum quosdam amicos suos, audiens ibi quòd quidam medicus venerat denuò, & loquebatur cum domino Benedicto Gayetano Cardinali, qui erat in dicto castro, ipse testis dictum medicum cognoscere & videre desiderans iuit ad videndum ipsum, & inuenir eum in palatio dicti castri cum dicto domino Benedicto Gayetano Cardinali, & cum pluribus aliis, & audiuit quòd quæstio erat inter dominum Benedictum Cardinalem, & medicum suprà dictos de animabus hominum, & fine mundi; & multis hinc inde dictis audiuit quòd inter alia dictus dominus Benedictus dixit, quòdanima hominis ita finitur per mortem ficut vita, nec plus anima hominis refurgit quam anima canis, & quòd stultum erat quòd homo relinqueret istam vitam pro alia, quia alia nihilest, nec de alia vita scitur, nec scitus est vnquam rumor. Item dixit quòd audiuit dici, & publica fama erat, quòd ipse dominus Benedictus Cardinalis abutebatur domino Andriollo domini Raynucij, & Iaconcello

domini Petri de Cudageo, tunc pueris, & familiaribus. Item dixit, quòd audiuit dici pluries, & in pluribus & diuersis locis, quòdipse Cardinalis in Cardinalatu suo & antè, in Papatu suo & antè suit & erat sodomita, hæreticus, & simoniacus manifestus. Ad prædicta quæ dixitidem dominus Benedictus Cardinalis in castro Sosmani, suerunt præsentes Prior monasterij de Arnata in Comitatu Tuderti, dominus Vitalis Prior sancti Ægidij de sancto Gemino, & magister Petrus Notarius de Aquasparte.

Eadem die.

A B B A S Rotgerius de Simone de Gisualdo Consanus Canonicus, iuratus dixit suo sacramento, quòd primo anno Pontificatus domini Celestini, de mense Nouembri, in ciuitate Neapoli in hospitio vbi moratur dominus Benedictus Gayetanus Cardinalis, ad quem iuerat cum domino Roberto de Gisualdo, & cum domino G. Episcopo Frequentino, & cum domino Oddone de Pisis, audiuit quòd dum quæreretur de lege Mahometi, ipse dom. Benedictus Cardinalis dixit & asseruit quasi per modum do-Etrinæ, quòd nulla lex est diuina, sed omnes leges adinuentæ sunt per homines, & positæ sunt ibi multæ pænæ æternales solum, vt homines metu pœnæ retrahantur à malis, cum tamen nulla pæna sit æterna; & ideo leges nullius veritatis sunt, nisi vt homines metu pænarum spiritualium viuant ciuiliter & quietè. & concludendo dicebat quòdomnes leges continent aliqua falsa & aliqua vera, & inter exteras leges lex Christianorum, vt lex Euangelica, plura vera continet, & plura falsa: Falsa, quia ponit Trinitatem asserendo, quòd sit vnus Deus & trinus, quod fatuum est credere: Item continet falsum, quia ponit Virginem peperisse, quod est impossibile: Item continet falsum, quia ponit filium Dei humanam naturam suscepisse, quod est ridiculum: Item continet falsum, quia ponit, virtute quorumdam verborum substantiam panis conuerti in corpus Christi, & dicit illud esse verum corpus Christi, quod est falsum: Item dicebat quòd lex Christianorum est falsa, quia ponit aliam viram, scilicet suturam, dicendo post hæc, præsentibus in scriptis & aliis intrà scriptis: Deus faciat mihi peius quod potest in alia vita, de qua nulsus rediit, nisi apud phantasticos, qui dicunt multa videre & audire. dicens postmodum: Ego sic credo & sic teneo, & sic sentio, & quilibet literatus debet hoe tenere, licèt vulgus aliud dicat. Nos sieut vulgus debemus dicere, & vt multi, sed sentire & tenere vt pauci. Item dixit, quòd audiuit dici, & fama publica erat quòd dictus dominus Benedictus in Cardinalatu & Papatu suis habuit quendam annulum, in quo tenebat quemdam spiritum inclusum, & suit simoniacus maniscestus, & quòd communiter dicebatur, & dicitur quòd fuit & erat malus homo. Ad supradicta fuerunt præsentes domnus Ioannes Archipresbyter Frequentinus, Simon Archidiaconus Frequentinus, Rotgerius Primicerius Chaurasiæ, domnus Raynaldus Canonicus Frequentinus, domnus Ioannes de Gisualdo Canonicus Frequentinus, domnus Nicolaus de Chaurasia Abbas', Ioannes Notarij de Aquapuerda, domnus Nicolaus de Opido Canon. Frequentinus, & plures alij, quorum non recordatur.

Eadem die.

Domnvs Nicolaus de Opido Canonicus sancti Angeli de Lombardis, & Canonicus Frequentinus, iuratus dixit quòd primo anno Pontificatus domini Celestini dum moraretur Neapoli, & esset quadam die in hospitio domini Benedicti Gayetani Cardinalis vnà cum domino Roberto de Gisualdo, domino Gere Episcopo Frequentino, Archipresbyte-Xxx ij

VII.

ro Frequentino, Abbate Rotgerio de Symone Canonico Consono, & Frequentino, Abbate Rotgerio Primiciario Chaurasia, Abbate Sonone, Archidiacono Frequentino, fratre Gualterio Heremita Abbate monasterij sancti Saluatoris de Guilleto, & pluribus aliis, quorum non recordatur: dictus dominus Benedictus Cardinalis incepit cum quodam clerico rationari de lege Mahometi. & ipso teste, & aliis supradictis præsentibus, & audientibus, idem dominus Benedictus dixit: Omnes leges inuentæ sunt ad doctrinam hominum, & continent varias & multas pænas ad terrorem hominum, vt abstineant se à malè faciendo metu pænæ. asserens legem diuinam nihil esse, & alias leges nullius veritatis existere, dicendo eas \* \* \* \* ad hoc solum, vt homines viuant pacifice & quiete, & dicens: Lex Christianorum potissime nulla est, quia ponit trinum & vnum Deum, quod est falsum; ponit quod Deus sumpsit humanam naturam, quod est ridiculum; ponit etiam quòd substantia panis ex prolatione quorundam verborum fiat verum corpus Christi, quod non est credendum. Item dixit idem testis, quòd tunc statim post audiuit dictum dominum Benedictum dicentem legem Christianorum falsam, quia ponit aliam vitam, scilicet futuram, quod non est verum. dicentem: Faciat mihi Deus peius quod poterit in alia vita, de qua nullus rediit nisi secundum aliquos phantasticos, qui dicunt se multa mirabilia vidisse, & Angelos cantantes audiuisse. Item dixit quòd eadem hora dum irent homines ad videndum corpus Christi, pro quo campana pulsauerat, ipse dominus Benedictus interrogauit: quò vadunt illi? Responsum fuit ei; Domine, vadunt ad videndum corpus Christi. & ipse subridens dixit: Melius esset si irent ad faciendum facta corum, quàm ire ad videndum trussas. Item dixit, quòd audiuit quòd dictus dominus Benedictus in fine verborum suorum dixit: Sic credo & sic sentio, sicut dixi, & quilibet literatus hoc credere & tenere debet, licet vulgus aliter dicat: debemus autem dicere in publico sicut vulgus, sed sentire & credere vt credo & sentio. Item dixit, quòd audiuit dici in diuersis partibus & locis à multis, quòd ipse dominus Benedictus in Cardinalatu & Papatu suo, suit hæreticus, simoniacus, & sodomita manifestus. Item dixit, quòd audiuit dici à multis illo die quo fuit factus Papa Gayetanus: Quare Cardinales elegerunt ipsum in Papam, ipse est hæreticus, & totus malus, & nihil de lege Christianorum, neque diuina habet in se.

Die octaua Aprilis.

MATTHEVS Petri de Cofreda de Aduersa, iuratus dixit quòd tem-IX. pore quo dominus Celestinus Papa morabatur Neapoli, idem Matthæus ad instantiam cuiusdam filij sui clerici desiderantis videre Papam & Cardinales iuit Neapoli, & dum per terram cum filio suo & quampluribus aliis discurreret videndo Curiam Romanam deuenit ad palatium, vbi morabatur dominus Benedictus Gayetanus Cardinalis, scilicet in domo domini Marini Signulfi, & viso palatio, quia delectabile erat ex ornamentis quæ crant in co, stetit ibidem per horas, & completa missa, ipso teste præsente & audiente & alijs infrà scriptis, ipse dominus Benedictus Cardinalis incepit loqui cum quodam clerico de lege Mahometi, & lege Christianorum: & audiuit ipse testis quòd ipse dominus Benedictus Cardinalis dicebat, & dixit quòd melior erat lex Mahometi quam lex Christianorum, dicens: Christiani credunt Virginem peperisse, quod non est verum: credunt Deum humanam sumpsisse naturam, quod est impossibile: Item credunt de hostia sieri corpus Christi, & illa est pasta. & quod

#### DEBONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 533

peius est, credunt mortuos resurgere, & nunquam visum suit quòd aliquis de alia vita rediret ad istam: Certè satui sunt qui credunt talia. & tandem dixit: Deus saciat mihi bonum in hac vita, quia de alia non curo tanquam de saba. Fuerunt præsentes ad hæc Abbas Nicolaus Raynoni Subcantor sancti Pauli de Aduersa, domnus Leonardus Decanus monachus Presbyter & Canonicus eius dem Ecclesiæ sancti Pauli, domnus Angelus de Guisa Capellanus sancti.....

Die vndecima Aprilis.

Frater Ioannes de Monopulo monachus monasterij S. Stephani de Monopulo, diocesis Monopulen. iuratus dixit quòd cum Abbas suus mississet cum Neapoli tempore & primo anno Papatus dom. Celestini Papæ, occasione cuiusdam quæstionis motæ contra dictum monasterium per Episcopum Monopulen. ipse testis audiens quòd dominus Benedictus Gayetanus Cardinalis expediebat recurrentes ad eum, iuit ad ipsum pro recommendando ei negotio monalterij supradicti, & dum inisset, ibi inuenit di-& dominum Cardinalem loquentem & rationantem cum quodam clerico de lege Mahometi & lege Christianorum, atque diuina : & audiuit idem testis, quòd dictus dominus Benedictus Cardinalis intermulta hinc inde dicta dixit: Leges inuentæ sunt per homines, & positæ sunt ibi maxima pænæ temporales & æternales, ad hoc solum, vt homines retrahant se à malis metu pœnarum, & quòd viuant inter se quietè. Subiungens ipse Cardinalis: Lex diuina nulla est, & inter cæteras leges lex Christianorum est peior: ponit enim Virginem peperisse, quod est impossibile: Deum humanam naturam sumpsisse, quod est ridiculum: & de holtia ex prolatione quorumdam verborum fiat corpus Christi, quod est falsum: ponit Deum esse trinum & vnum, quod non est credendum: ponit etiam resurrectionem mortuorum, quod non est verum, sed falsum, quia mortui non resurgunt, nec resurgent, nec vnquam resurrexerunt, dicens: Ego non credo quòd alia vita sit quàm ista, & Deus saciat mihi peius quod poterit in alia vita, quia non curo: dicendo hoc: Ego sic credo & sentio, & sic quilibet literatus debet credere & sentire, & non sicut vulgus & phantattici aliqui, qui dicunt se Angelos audiuisse canentes. Ad hoc fucrunt præsentes dominus Gentilis Episcopus Frequentinus, dominus Robertus de Guisualdo, Abbas Rotgerius Symonis Canonicus Frequentinus & Confanus, Abbas Nicolaus de Opido fancti Angeli de Lombardia & Frequentinus Canonicus, frater Nicolaus Abbas sanctæ Mariæ de Marguaritis, dominus Oddo de Pissis, & plures alij, quorum non recordatur ad præsens. Item dixit quòdaudiuit dici, & fama publica erat, fuit, & est, quòd ipse dominus Benedictus Cardinalis in Cardinalatu suo & post fuit totus malus, hæreticus, sodomita & simoniacus.

#### Eadem die.

A B B A S Nicolaus monasterij sanctæ Mariæ de Marguaritis diocesis Capudaquen, iuratus dixit, quòd primo anno Pontificatus domini Celestini dum moraretur Neapoli, occasione quorumdam agendorum suorum iuit ibi, & audiens quòd dominus Benedictus Gayetanus Cardinalis iuruabat qui ad eum recurrebant, iuit ad ipsum, & cùm inter ipsum Cardinalem & quendam clericum esset quæstio de legibus Mahometi & Christianorum, dixit idem testis quòd audiuit dictum dominum Benedictum dicentem: Lex diuina & Christianorum non est sicut creditis, quia per homines sacta est, & nonà Deo, & continet multa salsa. Primò

Xxx iij

ponit Virginem peperisse, quod est impossibile: ponit Deum humanam naturam sumpsisse, quod est ridiculum: ponit Deum vnum esse & trinum, quod est falsum: ponit de hostia ex quibusdam verbis prolatis sieri corpus Christi, quod non est credendum: ponit etiam mortuos resurgere, quod est fatuum credere. Subiungens & dicens ipse Cardinalis: Quis vnquam venit de mundo illo? certè nullus & nec venit nec veniet, quia ita moritur anima in homine sicut corpus, dicens postmodum: Deus faciat mihi bonum in hac vita, quia de alia quæ nihil est non curo, & ibi faciat milii peius quod poterit: ego enim sic credo, & sentio, & quilibet literatus sic credere, & sentire debet, & non sicut vulgus, & phantastici, qui dicunt se audiuisse Angelos cantantes, & alia mirabilia quæ sunt trufæ. Ad hoc fuerunt præsentes dominus Robertus de Gisualdo, dominus Gentilis Episcopus Frequentinus, dominus Oddo de Pisis, Abbas Rotgerius Simonis Frequentinus, & Consanus Canonicus, domnus Nicolaus sancti Angeli de Lombardis, & Frequentinus Canonicus, frater Ioannes de Monopolo monachus sancti Stephani de Monopolo, Notarius Iacobus Thomasij de Aquila, & Notarius Gentilis de Sermona, & plures alij, quorum non recordatur ad præsens. Item dixit, quòd audiuit dici, & fama publica erat, quòd ipse dominus Benedictus Cardinalis constringebat spiritus diabolicos, & secundum doctrinam corum gerebat se in factis suis, & quòd fuit hæreticus, simoniacus, sodomita, & totus malus, & tam in Cardinalatu quam in Papatu suis.

Eadem die.

XII.

IOANNES de Gisualdo Canonicus Frequentinus, iuratus dixit quòd primo anno Pontificatus domini Celestini Papæ, dum ipse Celestinus moraretur Neapoli, ipse testis vnà cum Abbate Rotgerio Frequentino & Consano Canonico, Abbate Nicolao sancti Angeli de Lombardis, & Frequentino Canonico, Abbate Tholomio de Gisualdo Canonico Frequentino, & pluribus aliis, iuisset Neapoli, causa imperrandi, & alia fa-Eta sua exequendi & procurandi: Audiens ipse testis, & alij supradicti, quòd dominus Benedictus Gayetanus Cardinalis poterat multum cum Papa Celestino, inerunt ad eum ad hospitium suum; cumque innenirent eum loquentem & disputantem cum quodam clerico super legibus Mahometi & Christianorum, ad quæ audienda magna conuenerat multitudo hominum: Dixit idem testis, quòd audiuit quòd dictus dominus Benedi-Etus Cardinalis dixit in fine verborum suorum: Nulla lex diuina est, sed leges inuentæ fuerunt per homines, & positæ sunt ibi multæ pænætemporales & æternales ad hoc solum, vt homines metu pænarum retrahant se de malis, & viuant quietè. dicens: Lex Christianorum inter cæteras leges peior & falsior est: ponit enim Deum esse vnum & trinum, quod est falsum: ponit Virginem peperisse, quod est impossibile: ponit ipsum Deum sumpsisse naturam humanam, quod est ridiculum: ponit de hostia fieri verum corpus Christi ex quibusdam verbis prolatis, & est pasta: & ponit mortuos resurgere, quod est fatuum credere. dicens: Quis viiquam rediuit de illa vita? certé nullus & nec rediuit nec redibit, quia ita moritur anima hominis ficut corpus, nec vnquam refurrexit. dicens: Deus mihi faciat bonum in hac vita, & in alia quæ nihil est: faciat mihi peius quod potest. Ad hoc fuerunt præsentes supradicti omnes, & dominus Robertus de Guisualdo, dominus G. Episcopus Frequentinus, & alij plures, de quorum nominibus non recordatur ad præsens. Item dixit quòd audiuit dici, & fama publica est, quòd ipse dominus Benedictus

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 535

in Cardinalatu & Papatusuo, & antea fuit totus malus, hæreticus, sodo-mita, & simoniacus.

Eadem die.

Notarivs Iacobus Thomasij de Aquila, iuratus dixit quòd primo XIII. anno Pontificatus domini Celestini Papæ, dum ipse Papa Celestinus moraretur Neapoli, ipse testis morabatur ibidem cum quodam nomine Berardo de Sermona domicello ipsi Papæ Celestino, & ipse testis iuisset cum dicto Berardo quadam die ad visitandum dominum Benedictum Gayetanum Cardinalem, qui morabatur tunc in domibus domini Marini Signulfi de Neapoli; audiuit dictum dominum Benedictum Cardinalem dicentem, & quasi per modum doctrinæ asserentem habita disputatione cum quodam clerico, cuius nomine non recordatur, super legibus Mahometi & Christianorum; ad quam disputationem hominum multitudo conuenerat: quòd nulla lex diuina est, sed leges omnes per homines inuentæsunt, & impositæ ibi multæ pænæ temporales & æternales, ad hoc solum vt homines retrahant se à malis metu pænarum, & viuant inter se quieté, dicens idem dominus Benedictus Cardinalis; Inter cæteras leges lex Christianorum peior & falsior est: ponit enim Deum esse vnum & trinum, quod est fassum: ponit Virginem peperisse, quod est impossibile: ponit Deum humanam naturam sumpsisse, quod est ridiculum: ponit de hostia ex quibusdam verbis prolatis sieri corpus Christi verum, quod non est credendum, quia est pasta: ponit etiam mortuos resurgere, quod non est credendum. Dicens idem Cardinalis: Et quando aliquis resurrexit? certé nunquam nec resurget, quia ita moritur anima sicut corpus. dicens etiam: Deus faciat mihi bonum in hac vita, & in alia quæ nulla est faciat peius quod potest. Ad hoc fuerunt præsentes dominus Robertus de Gisualdo, dominus G. Episcopus Frequentinus, dominus Oddo de Pissis, dominus Fredericus Episcopus Tabaien. frater Nicolaus de Campo Lasti, frater Nicolaus de Monopolo, & plures alij, quibus non recordatur ad præsens. Item dixit, quòd audiuit dici, & fama publica crat, quòd dictus dominus Benedictus Cardinalis in Cardinalatu & Papatu suis, & antè & post fuit & crat hæreticus, sodomita & simoniacus, & quòd dicebat simoniam & peccata carnalia committere, quæ natura requirit, nullum esse peccatum.

Die vigesima sexta Aprilis.

FRATER Iacobus Præpositus sancti Petri de Torneto testis, iuratus dixit suo sacramento, quòd dum dominus Benedictus Gayetanus Cardinalis tempore domini N. Papæ IV. ibat Reate in æstate, & reuertebat exinde ad vrbem in hieme: ipse testis qui tunc erat vicinus partibus Reatinis, ibat ad videndum ipsum Cardinalem apud sanctam Balbinam, vbi dictus dominus Benedictus Cardinalis hospitabatur; audiuit pluries ipsum dominum Benedictum Cardinalem dicentem ibi, quando familiares suos qui loquebantur cum eo super diuinis & aliis, dicentes aliqui ex dictis familiaribus suis quòd vellent esse in Paradiso. Ipse dominus Benedictus Cardinalis dicebat: Stulti, stulti, quem Paradisum vultis? creditis quòd sit alius Paradisus, nisi vita ista, & creditis quòd resurgat homo postquam moritur; non bene creditis, quia nullus alius Paradisus est nisi mundus iste, & nunquam resurget aliquis, quia cum homo moritur, ita moritur anima sicut corpus. Subiungens & dicensipso teste præsente & audiente: Stulti aliqui dicunt quòd ossa redibunt in carnem, eatis ad cometerium, & videbitis qualiter posset hoc sieri. Ipso domino

XIA:

Benedicto dicente: Certè fatuum est illud credere, & bestiales sunt, & nihil sentiunt qui hoc credunt. Item dixit, quòd audiuit eundem Cardinalem dicentem post prædicta statim: Sunt etiam aliqui stulti qui credunt quòd hostia ex prolatione quorundam verborum conficiant verum corpus Christi, quod non est verum, quia pasta est. & quisque potest ca m comedere quia pasta est. Item dixit quòd audiuit ipsum Cardinalem dicentem, quòd committere desideria carnis iacendo carnaliter cum mulieribus vel viris, & simil. commiscendo, non erat maius peccatum quam fricatio manuum. Ad hoc erant præsentes frater Bernardus de Monticellis monachus Farfon. Constantinus domicel. dicti Cardinalis, filius Comitis Guidonis de Monteferreto, cuius nomine non recordatur, qui erat domicellus eiusdem Cardinalis, & aliquialij, quorum nominibus non recordatur ad præsens. Item dixit quòd audiuit dici, & fama publica erat, quòd dictus Cardinalis loquebatur cum dæmonibus de nocte, & fuitauditus à filio Francisci de Luce, qui timore perterritus, vt ipse idem dicebat, post paucos dies expirauit. Item quòd fecit intrudi & carcerari Celestinum, & quòd ipsum in ipso carcere iugulari fecit, & mori, & quòd dixit fratri suo ipse Dominus B. tunc Papa: Hoc videas tu, quòd dum Celestinus viuit, ego non sum Papa. Item & quòderat timoniacus & sodomita. Prædicta omnia quæ dixit, de auditu & fama dixit quòd à pluribus & in pluribus & diuersis locis audiuit dici.

Eadem die.

XV.

FRATER Nicolaus de Vrbe monachus monasterijsancti Pauli de vrbe testis, iuratus dixit suo sacrosancto, quòd dum ipse & frater Iacobus de Palambeia, frater Angelus Grassus, frater Nicolaus de Cosfra, cum pluribus aliis monachis monasterij supradicti iuissent Anagniam ad ipsum Bonifacium ad denuntiandum ei crimina & defectus fratris Gauberti Abbatis tunc eiusdem monasterij, videlicet super crimine hæreseos, & specialiter quòd ipse Abbas non credebat resurrectionem mortuorum, immò asserebat mortuos nullo modo resurrecturos, & quòd asserebat quòd moriente homine ita moriebatur in eo anima sicut corpus. Dicto teste & sociis suis præfatis in præsentia dicti Papæ Bonifacij constitutis Anagniæ in palatio fuo, prædictis criminibus propositis coram ipso Papa, & proposito per cos quòd contra dictum Abbatem frater Simon de Tarquino Inquisitor tune hæreticæ prauitatis inquisiuerat, & inuenerat eum hæreticum. Ipse Papa Bonifacius respondit eis dicens: Vos estis idiotæ, & nescitis aliquid, & ipse Abbas magnus literatus est & melius sentit quam vos. Ite & credatis ficut credit ipse. & cum recusarent redire ad obedientiam dicti Abbatis ex causa prædicta, dictus Bonifacius maledixit cis, & præcepit quò dredirent ad monasterium suum, repetens: Si Abbas credit ea quæ proposuistis de eo, melius credit quam vos; catis & obediatis ei. Item dixit quòd audiuit dici, & erat publica vox & fama, quòd dictus Bonifacius erat & fuit simoniacus, sodomita, & hæreticus. & quòd dicebat quòd committere carnales coitus cum mulicribus & pucris, non erat maius peccatum quam fricare manus. Item audiuit dici quòd ipse Bonifacius vtebatur consilio dæmonum, & habebat dæmonem inclusum in anulo. Item dixit quòd audiuit dici, quòd dictus Bonifacius in hora mortis suæ, cum Episcopus Chianq. offerret sibi corpus Christi, respondit dicens: Discede & porta tecum ipsum Diabolum, quia non potuit inuare se, nec posseriuuare me. Item dixit quòd audiuit dici à pluribus, quòd dum dominus Iacobus de Pisis diceret dicto B. quasi morienti, quòd inuo-

caret

caret auxilium beatæ Mariæ Virginis; ipse Bonifacius respondit: Non credo in ea plusquam in asina, nec in filio plusquam in pullo asinæ. & quòd publicè & generaliter habebatur hæreticus & malus homo. Item dixit quòd publicè audiuit dici, & quòd publicè dicitur & assertur quòd abutebatur pueris.

Die penultima mensis Aprilis.

FRATER Berardus de Soriano Ordinis Commien. testis, iuratus dixit suo sacrosancto, quòd olim tempore domini nostri Papæ Nicolai III. dum exercitus ipsius Papæ esset supra Purianum, dominus Benedictus Gayetanus tunc Notarius Papæ iuit ad dictum castrum Puriani, ad recipiendum dictum castrum nomine Romanæ Ecclesiæ: & quia ipse dominus Benedictus Notarius promisit ipsi fratri Berardo, & alus dominis ipsius castri satisfacere, etiamsi Papa non satisfaceret eis, ipse frater Berardus quasi vt familiaris secutus est eum, & domestice, & quasi continue morabatur tunc Viterbij cum eodem. & dum ipse testis, & quidam alius nomine Constantius de Fulgineo Camerarius dicti domini Benedicti morarentur ad quandam fenestram palatij de sero vbi hospitabatur, vidit eundem dominum Benedictum exeuntem in quendam hortum iniun-Aum eidem palatio, & facientem in dicto horto quemdam circulum cum ense, & collocantemse in medio eius, & sic sedentem & extrahentem quendam gallum, & ignem in quadam olla terrea, vidit quòd dictus dominus Benedictus occidit ipsum gallum, & sangumem eius super dictoigne proiecit, & ex commiltura langumis & ignis apparebat fumus, dicto domino Benedicto legente in quodam libro & diemones coniurante: post quam coniurationem audiuit rumorem magnum, de quo ipse testis territus fuit multum. & tandem audiuit vocem quandam petentem & dicentem: Da nobis partem. & iple dominus Benedictus, iplo teste & Constantio supradicto videntibus, accepit gallum, & proiecit eum extra hortulum, & dixit: Ecce pars vestra. & his peractis recessit de horto, & obuians spse testi & socio non fuit cis loquutus, sed cameram in qua nullus erat intrauit, nemini de familiaribus suis loquens; & ipse testis qui iacebat cum dicto Constantio iuxta cameram dicti domini Benedicti, audiuit tota illa nocte ipsum dominum Benedictum loquentem, & aliam vocem ei respondentem, & nullus erat in camera nisi spse. Item dixit quòd olimtempore Paparus eiusdem domini Bonifacij, dum ipse testis visitaret eum commorantem apud Lateranum, ipse Papa quæsiuit ab eo quales fructus produceret territorium castri Gie, quod castrum ipse Papa ex promissione sua prædicta & compensatione dicti castri, \* \* \* dedit ipsi testi & patri eius. Ipse testis respondit & dixit: Fructus boni sunt ibi omnes, & specialiter mala granata acetosa, & tunc Papa prædictus mandauit ei quod deferret sibi vnum de malis granatis, qui testis statim misit pro co quod habitum ipse testis ipsi Papæ personaliter præsentauit in camera sua apud Lateranum in vrbe tunc commorante, in qua camera inuenit dominum P. Hispanum comedentemibi cum Papa, non tamen ad vnam & candem mensam, & plures alios cum eodem. Post comestionem huiusmodi fuit quilibet expulsus de camera, exceptis ipso teste, Constantio supradicto, Raynono domino Hortens. de Occano, Francisco Gratiani de Sublato, & domino Rotgerio Graualli, domicell. tunc temporis dicti Papæ, & vidit quòd iple Bonifacius surgens mandauit remanere quendam pannum de serico aureatum affixum muro cameræ prædictæ, in quo muro erat quadam fenestra. Ipso panno remoto, dictus Papa Boni-

XVI.

Yyy

facius stetit & adorauit illam fenestram per magnam horam, & oratione completa prædicti Raynonus, Franciscus, dominus Rotgerius portanerunt ipsum Bonifacium ad sellam, & ipse testis remanens in camera cum Constantio prædicto quæsiuit ab ipso Constantio quid esset in illa fenestra, & quare Papa adorauit eam, petens si ibi esset aliqua pictura. Constantius prædictus respondens dixit: Nulla est ibi pictura, sed mala maiestas. & ipse restis iuit subitò & aperuit fenestram, & vidit in ea quoddam idolum. & dictus Constantius dixit eidem testi quasi iratus: Noli facere. & ipse Constantius dixit eidem testi quærenti quid esset ibi: In illa fenestra est quoddam idolum, in quo est inclusus quidam spiritus diabolicus, quem dedit ei magister Thadæus de Bononia, & illud idolum adorat Papa, & tenet eam pro suo Deo, & secunduin doctrinam dicti spiritus prosequitur facta sua, & credit. Item dixit quòd eodem tempore dum ipse testis iuisset ad medendum dominum Iacobum de Pisis habentem tunc cancrum in tibia, iacentem in camera dicti Bonifacij apud Lateranum in vrbe, vidit dominum Martellucium supracoquum eiusdem Papæ B. summo mane in die Dominica Palmarum deferentem ipsi Bonifacio cyphum vnum de argento coperelatum plenum auellanis, & vidit ipsum Bonifacium comedentem eas, & post comestionem bibentem, & post cibum & potum huiusmodi sumptis sine aliqua dormitione præmissa, vidit ipsum Bonifacium exeuntem de camera & euntem in Ecclesiam, & celebrantem ibi missas codem die, non obstante quòd biberat & comederat, vt est dictum. & ad hoc fuerunt præsentes Pucius Dopne \* siue sutor, & Ciccus de sancto Matthxo de Viterbio Clericus, & alij quamplures familiares dicti Bonifacij. & hæcfuerunt antequam dictus Bonifacius caperetur. Item dixit quòd cum ipse Bonifacius morabatur Reate, & specialiter tempore quo fuerunt terræmotus ibidem, & ipse Bonifacius pro terræmetibus dubitans inerat ad locum Prædicatorum, moraturus ibidem cum familia sua, ipse testis iuit illuc, quasi eo tempore quo Papa prædictus iuit ibidem, & eodem teste stante iuxta tentorium, in quo dictus Bonifacius morabatur, & audiente, Constantius prædictus dixit Papæ: Pater sancte videtur quòd mundus debeat siniri. & audiuit quòd dictus Bonifacius respondens ei dixit: Stulte, mundus finitur homini morienti, & non aliter finitur mundus, & semper fuit mundus, & semper erit. & dictus Constantius replicans dixit: Quando ergo resurgent mortui, nisi finiatur mundus, iuxta prædicationes Religiosorum: Ad quæ ipso teste audiente dictus Bonifacius Papa respondit: Mortuorum resurrectio nulla est, quia nunquam resurger aliquis post mortem suam: ita enim moritur anima sicut corpus homine moriente. Item dixit quòd quadam alia vice, & anno quo dictus Papa captus fuir, cùm ipse testis iuisser ad dictum dominum Iacobum de Pisis, quòd insirmitate tibiæ ipsius prædicta apud sanctum Petrum in vrbe, vbi dictus Bonifacius post captionem suam redicrat securius moraturus ibidem, & dum staret in palatio, vbi ipse B. iacebat, in quo palatio nullum crat medium, nisi quædam cortina; audiuit dominum Iacobum de Pisis prædictum dicentemei: Sancte Pater respice corpus Christi, quia modò debet ostendi, tune presbytero inibi celebrante missam. & dictus Bonifacius iratus, & furore commotus dedit ipsi domino Iacobo in facie maximam arceratam, & dixit: Id quod dicis quod respiciam, non est aliter corpus Christi, quam ego: immò pasta est. & dixit quòd post hæc non vixit octo dies vel circà. Item dixit quòd eadem die & loco post dictam

# DEBONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEÉ.

missam celebratam, vidit dictum dominum Iacobum redeuntem ad dictum Bonisacium, & audiuit eum dicentem ipsi Bonisacio: Sancte Pater, recommenda te Virgini Mariæ, quia de multis tribulationibus potest liberare te, & iam liberauit. & tunc Bonisacius respondit & dixit dicto domino Iacobo, ipso teste audiente: Nunquam suit illa asina bona, nec silius eius. & dixit ipse testis quòd dictus Bonisacius tunc iacebat insirmus, de qua infirmitate suit mortuus post octo dies vel circa. Ad hoc suerunt præsentes dominus Arlletus de Pamance de Tuderco, Pucius Dopne \* siue sutor, & Ciccus de sancto Matthæo de Viterbio clerico. Item dixit quòd audiuit dici, & sama publica erat, quòd dictus Bonisacius ante Cardinalatum suum, & post, & in Papatu suo & antè, suit sodomita pueris abutendo, suit simoniacus, hæreticus, & totus malus.

Eadem die.

FLORIANVS Vbertini de Bononia habitator ciuitatis vrbis veteris xvII. testis, iuratus dixit quòd olim iam à quadraginta annis elapsis ipse testis morabatur Tuderci, & erat ibi macellarius, & dum quadam die iret ad Ecclesiam maiorem dictæ civitatis ad viden dum quendam amicum suum, dum iret per Ecclesiam quærendo eum, quidam nomine Vitalis filius Angeli de Rosagro de Comitatu Tuderci tunc scholaris commorans in quadam camera dictæ Ecclesiæ, vocauit eum & dixit: Quid vadis faciendo. cui dictus testis respondens dixit: Vado pro quodam amico meo. & stantibus dictis Vitali & teste, & pluribus aliis clericis dicta Ecclesia, quibus dixit se non recordari, in camera supradicta, dominus Benedictus Gayetanus tunc Canonicus ciusdem Ecclesiæ, cuius dicta camera erat, intrauit ibidem, & cum pulsaretur campana pro corpore Christi qui debebat ostendi, dixit idem dominus Benedictus, ipsoteste præsente & audiente, & aliis pluribus qui volebant ire ad videndum corpus Christi: Ad quid vultis ire, creditis ô stulti quòd id quod ostenditur sit filius Dei, non benè creditis, quia necfilius Dei est, nec silius Beatæ Mariæ Virginis. nec Virgo Maria fuit plus virgo quam mater mea. Et ad hoc fuit præsens dictus Vitalis, & plures alij, quorum nominibus non recordatur. Item dixit quòd audiuit dici, & publica vox & fama erat, quòd dictus dominus Benedictus tempore Cardinalatus & Papatus suorum abutebatur pueris, & erat sodomita publicus: & hoc audiuit dici in ciuitate Romana publice, in qua ciuitate stetisse & vixisse se dixit iam sunt triginta anni & vltrà.

Die tertia mensis May.

Nott vs quondam Bonicursi de Pisis testis, iuratus dixit suo sacra-xviii. mento quòd dum olim à decem annis elapsis ipse morabatur cum domino Iacobo de Pisis, & haberet secum vxorem suam, Bonisacius Papa tunc in vrbe apud sanctum Petrum commorans, cum quo ipse dominus Iacobus in vna & eadem camera morabatur, abstulit sibi prædictam vxorem suam, nomine dominam Colam, & cum ea iacebat, & dixit quòd vidit ipse testis ipsum Bonisacium in vno & eodem lecto iacentem cum vxore sua prædicta, quoniam semper ei dictus dominus Iacobus conducebat, ipso teste viro suo sciente. Item dixit quòd dictus B. iacebat in vno & eodem lecto cum Gartamicia silia dicti domini Iacobi, in causa scie. \* dixit quòd vidit. Item dixit quòd abutebatur ea, in causa scie. \* dixit quòd audiuit dici ab ipsa Gartamicia. Item dixit quòd eodem tempore post mortem dicta vxoris sua dictus B. secit ad se duci Cettam siliam eiusdem testis, in casu scie. \* dixit quòd vidit. Item dixit quòd vidit. Item dixit quòd abutebatur.

tebatuy ea non tanquam muliere, sed tanquam puero inter crura in casu scié. 3 dixit quòd hoc à dicta Cetta filia sua audiuit. Item quòd vidit eodem tempore ante mortem vxoris suæ prædictæ dictum B. ludentem pluries ad azardos cum dicta vxore sua in camera ipsius Bonifacijin vrbe apud sanctum Petrum; & quòd dicti azardi erant punctati de auro. Item dixit quòd audiuit ipsum Bonifacium dicentem, & publice dicebaturse habere quendam anulum, per quem semper quando volebat saciebat venire ad se diabolicos spiritus, & quòd loquebatur cum eis. Item dixit quòd eodem tempore & loco dictus B. dixit pluries & pluries quando aliquis loquebatur de corpore Christi: Stulti sunt qui credunt hostiam esse vel posse fieri corpus Christi, quod non est verum, quia pasta est. & Christus fuit homo purus sicut vnus ex hominibus mundi : sed fuit sapiens homo & quidam hypocrita, in casu scie. \* dixit quòd audiuit. Item dixit quòd audiuit dictum B. dicentem: Stulti stulti creditis trussas quæ dicuntur, videlicet quòd sit alius mundus quàm itte, non bene creditis, quià nulla alia vita est'nisi mundus iste, & nunquam post mortem resurgit aliquis, quia moriente homine ita moritur eius anima sicut corpus. Item dixit quòd audiuit dictum dominum Iacobum de Pisis dicentem ipsi B. quasi morienti: Recommenda te Virgini Mariæ. & ipse Bo. prædictus percussit eum in facie, & quendam alium nomine Otton. de Interampne familiarem suum, blasphemando ipsam Virginem, & dicendo: Non credo in Mariola, & blasphemabat eam dicendo, Mariola, Mariola, Mariola. Item dixit quòd audiuit eundem Bonifacium dicentem, quando fuit ei oblatum corpus Christi ex eo quòd erat in morte: Nolo nolo. & vertebat effigiem, & inconfessus & sine receptione corporis Christi mortuus fuit, in casu scië. \* dixit quòd vidit & præsens fuit. Ad prædicta suerunt præsentes dominus Iacobus de Pisis, Corcercœlo de Pisis portarius eiusdem Bo. Ciccus de Interempne, & plures alij, de quibus non recordatur ad præsens.

Die nona mensis May.

XIX, GVILLELM v s filius quondam nobilis viri domini Petri de Calațagerone de Panano testis, iuratus dixit suo sacramento quòd dudum dum moraretur cum Notto Bonicursi de Pisis familiaris domini Iacobi de Pisis in vrbe apud sanctum Petrum, B. co anno quo domini Rex Sicilia, & Rex Arragonum erant in vrbe, qui venerant ad Papam Bonifacium pro ordinatione passagij dicti Regis Arragonum in Sicilia, vt dicebatur, dominus Iacobus de Pisis præfatus dicti Bonifacij familiaris & miles, ipso teste præsente & associante ipsum dominum Iacobum, duxit dominam Colam vxorem dicti Notti familiaris sui, ad dictum Bonifacium, & vidit ipse testis ipsum Bonifacium, & ipsam dominam Colam iacentes in vno. & eodem lecto in camera eiusdem Bonifacij apud sanctum Petrum in vrbe, & vidit quòd dictus Bonifacius dedit eidem dominæ Colæ in discessu suo ab eo vnum mantum descarleto foliatum de arminis. Item dixit quòd proximo die sequenti dum ipse testis iuisset cum cadem domina Cola ad dictum B. in cameram suam prædictam, vidit & præsens fuit quòd dictus Bonifacius dedit eidem dominæ Colævnam coppam de argento cum pede de corallo deauratam, quæ coppa vendita fuit centum quinquaginta florenis. Item dixit quòd eodem anno & loco vidit dictum Bonifacium ludentem ad azardos cum domina Cola prædicta, & vidit quòd dicti azardi erant punctati de auro: & dum sic luderent, ipso teste præsente & audiente, dicta domina Cola dixit eidem

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 541

Bonifacio: Non decet Papam ludere. & ipse Bonifacius respondit, & dixit eo præsente & audiente: O bestualis, habeat quilibet homo bonum in isto mundo, quia non est alius mundus nisi iste, nec est alia vira nisi ista; & delectare & iacere carnaliter cum mulieribus vel cum pueris non est maius peccatum quam fricare manus suas insimul. & tunc dicta domina Cola respondente & dicente ei: Tu morieris \* \* \*, & reddes rationem Christo & Beatæ Mariæ Virgini. & ipse B. respondit, ipso testê præsente, & audiente: Christus non est filius, immo fuit quidam sagax homo, & quidam hypocrita. Item quòd eodem tempore & loco vidit Iaicanellum filium domini Iacobi de Pisis, iacentem in vno & eodem lecto cum dicto B. & quòd audiuit dici publice à pluribus, etiam à disto puero, quòd cum eo distus Bonifacius vitium sodomiticum committebat. Item dixit quòd post modicum temporis dicto Bonif. redeunte Anagnia, & morante ibidem, ipse testis audiuit dominum Iacobum de Pisis, & Comitem Guillelm. de sancta Floria familiares & milites ipsius Bonifacij deuenientes ad verba, & improperantes alter alteri, & dicentes: Tu es meretrix Papæ Bonifacij. & alterum alteri respondentem & dicentem: Imò tu es meretrix sua. & quòd audiuit dictum dominum Iacobum dicentem dicto Comiti Guillelmo: Tu fuisti meretrix sua antequam ego, quia tempore Cardinalatus sui inuenite in camera cum eo illa negotia committentes. & dictus Comes Guillelmus dixit & respondit eidem domino Iacobo: Si ego in præterito fui meretrix sua, tu es modò, & totum dominium quod habes, dedit tibi ex eo quòd es sua meretrix. Item dixit quòd vidit dictum Bonifacium plur. Quadrages. & diebus iciunalibus \* \* \* \* comedentem carnes in plena conualescentia existentem: & ipso teste præsente & audiente, præcipientem domino Iacobo prædicto, Cicco de Interempne familiaribus suis, & dictæ dominæ Colæ, & Cetthæ filiæ dicti Notti, quòd comederent carnes in Quadrages. de sua licentia. & dixit quòd vidit ipsos occasione dicti mandati plur. Quadrages. comedentes carnes. Item dixit quòd dictus dominus Iacobus post mortem dictæ dominæ Colæ, ipse testis præsente & vidente pluribus vicibus duxit dictam Cettam addıctum Bonifacium, & dixit quod vidit ipsam Cettam & ipsum B. in vno & eodem lecto iacentes, & quòd audiuit dici ab ipsa Cetta pluries quòd non vtebatur ea sicut muliere, sed abutebatur ea vt puero inter crura. & dixit quòd dicta Cetta viuit, & dicit illud idem. Item dixit quòd dum idem testis moraretur cum dicto Notto in camera dicti Bonifacij apud sanctum Petrum in vrbe, vbi tunc dictus Bonifacius post captionem suam rediuerat moraturus, dictus dominus Iacobus, ipso teste præsente & audiente, dixit ipsi Bonifacio agrotanti: Sancte Pater recommenda te Deo, & Virgini Maria, & accipe corpus Christi. & dictus Bonifacius irato animo dedit ipsi domino Iacobo in facie, dicens, ipso teste præsente & audiente: Allonta de Dio & de sancta Maria, nolo nolo. & post modicum horz iplo teste præsente & vidente, expulsis Glericis, inter quos erant duo fratres Minores qui deferebant eidem Bonifacio corpus Christi, sine communione & confessione decessit. Ad hoc fuerunt præsentes Ciccus de Interampne, dominus Iacobus de Pisis, & Nottus Bonicursi de Pisis familiares ipsius Bonifacij.

Die duodecima mensis May.

Lellvs Thomassonis de Agranio Spoleten, dioces, testis, iuratus & interrogatus dixit quòd tempore vacationis Ecclesia per mortem Nico-Yyy iij

lai Papæ IV. Cardinalibus morantibus Perusij, ipse testis morabatur Perusij ad vendendum calciamenta, & vocatus à quodam familiare domini Benedicti Gayetani Cardinalis, de cuius nomine non recordatur, quòd portaret eidem Cardinali aliqua paria calzarettorum, iuit cum dictis calzarettis ad ipsum Cardinalem morantem tunc in domibus domini Ioannis Serbelgionis de Perusio, & calciato ipso domino Cardinali per cum, ipse dominus Cardinalis mandauit ipsi familiari suo, qui iuerat pro ipso teste, quòd exiret de camera, quo dicente ipse dominus Benedictus Cardinalis introduxit ipsum Lellum in quandam aliam cameram interiorem, & incepit eum osculari, dicendo ei: Fili, volo quòd tu facias id quod volo, semper osculando & blandiendo ei, & insistendo, sic dicendo, ego volo iactare tecum, & faciam tibi multum bonum. & ipse testis dixit & respondit eidem : Domine non faciatis hoc, quia est magnum peccatum, & hodie die sabbati ieiuno pro Virgine Maria. & dixit quòd dictus dominus Benedictus Cardinalis respondens dixit, hoc committere non est maius peccatum quam fricare manus simul: & Virgo Maria pro qua tu ieiunas, non est plus virgo quam mater mea, quæ secit tot silios. & dixit, quòd quia ipse testis inceperat iam clamare, quidam socius suus, nomine magister Petrus de Aquasparte, stans extra cameram, & audiens ipsum testem quasi plorantem, vocauit eum, & tunc ipse Cardinalis dimisit eum, & ipse statim aufugit de camera sine aliqua solutione calzarettorum. & dixit quòd tunc temporis habebat ipse testis 14. vel 17. annos vel circa, vt credit. Item dixit quòd postquam dictus dominus Benedictus fuit Papa, ipse testis audiuit dici in vrbe, in Perusio, & in valle Poletana, à pluribus & pluries, quòd ipse Papa fuit malus homo, & non tenebat, nec confidebat in lege Christianorum.

XXI.

I A C O B V S de Assissio eiusdem loci mercator boum & porcorum, dixit quòd cum ipse vendidisset camerario domini Benedicti Cardinalis animalia bouina, porcina, & arietina de mense Decembris fuerunt 18. anni apud Perusium, ad valorem 25. librarum sex solid. & iuisset ad domum ipsius Cardinalis pro recuperanda pecunia sua, dominus Eluardinus auditor suus accessit in camera Cardinalis, & dixit: Domine, hic sunt mercatores, quibus debetur pecunia de porcis & bobus, & petunt pecuniam sibi debitam. & tunc idem Cardinalis exiens de camera venit ad ipsos foras in alia camera, vbi ipsi expectabant, & tunc idem Cardinalis dixit: Quid petitis. & ipsi dixerunt: Domine tantam pecuniam nobis debitam pro porcis & bobus. & tunc ipse dixit: Habetisne vnum bouem bene pinguem, quia cras volo facere vnum conuiuium, & quaratis nisi habeatis, & tunc faciam vobis satisfieri de toto. & tunc testis dixit: Domine non possumus ire quæsitum, quia videtur quòd mundus finire velit, quia faciebat tonitrua, coruscationes, & pluuiebat ita fortiter quòd videbatur quòd totus mundus vellet perire. & tunc idem Cardinalis dixit: Tempus finitur cum homo montur, & alias mundus non finiet, & semper fuit mundus, & semper crit. & tunc dictus testis: Domine, dicitur quòdanima cum tempore resurget. & tunc ipse Cardinalis: Nunquam aliquis refurrexit, nec aliquis refurget. & dum loquebantur super istis, venit Camerarius suus, & præcepit ei quod solueret & satissieret sibi, & nihil aliud. Ad hoc erant præsentes dominus Eluardinus, & plures alij, & testis.

PETRYCHII Ioannis de Viterbio dixit quòd tempore Martini Papæ XXII. Benedictus Gayetani Cardinalis tunc cum audisset missam in Ecclesia sancti Sixti de Viterbio, & iret ad hospitium suum post missam, & Capellanus ipsius Ecclesiæ deferrer corpus Christi ad infirmum, familia ipsius Cardinalis genibus flexis adorauerunt Christum, & Capellano deferenti corpus Christi faciebant \* & pronunciebant \* pertransire eundem. & dum pertransisset idem Capellanus, idem Cardinalis, qui nullam fecerat reuerentiam dixit suis scutiferis: Maledicti vos adoratis pastam, & esset melius vobis quòd seruiretis illi cui seruire debetis, quàm quod adoraretis illud, quod non est nisi pasta. & vidit quòd ipsos super hoc increpabat & maledicebat eis. & hoc audiens teltis iratus fuit, & secutus est Capellanum qui reférebat corpus Christi ad domum Magistri Toze qui erat de parentela sua, de circunstantiis suis dixit dictus Reynaldus domini Ioannis de Valle Spoletana & Valuo, & Arnulphus Prior sancti Christophori de Comitatu Tuderci, & pluribus aliis.

I A V E N E T V S Iacobi de Vrbe-veteri dixit iuratus, quòd bene sunt 15. XXI I I. anni quòd Bonifacius tunc Papa cum equitasset de sancto Ioanne ad sanctum Petrum, ipse testis qui morabatur cum domino Reginaldo medico, Menestallus Papæ tunc vidit quòd dominus Octavianus de Branforti, & dominus Paulus Ioannes Embayschatores pro parte Gibelinorum de ciuitate Tudertina ad Papam, & recommendauerunt se Papæ: & demum post aliqua verba idem Papa petiit, vbi congregauerunt se ad bellum Guelfi & Gibelini, qui tunc fecerant bellum. & ipsi responderunt quòd ipsi congregauerunt in Ecclesia sancti Ioannis de Platea in ciuitate Tudertina. Et tunc idem Papa dixit increpando eos: Quare vos funditus non destruxistis illam Ecclesiam. & respondit vnus pro aliis: Sancte Pater, illa Ecclesia est antiqua & deuota, in qua sepulta sunt plura corpora sanctorum hominum & mulierum, & timemus quòd ipsa corpora in extremo iudicio ipsi conquererentur de nobis, si extraxissemus de suis sepulturis. & tunc Papa respondit: Viles homines vultis vos facere pænitentiam antequam peccatum: eatis eatis & destruatis illam Ecclesiam, & non timeatis de illis corporibus, quia ita parum de cerero resurgent ipsi, nec alij, sicut resurget Palafredus meus, qui anteheri decessit. & incontinenti ipsi recesserunt ab eo, & postea audiuit dici quòd ipsi destruxerunt Ecclesiam prædictam, & nihil aliud. Ad hoc fuerunt præsentes dicti Embayschatores, & dictus Menestallus, & Marcus Andreædomicell. domini Venone Episcopi de Vbio, & Vamius Andrez.

Partie d'une information qui contient la deposition de treize témoins seulement. qui deposent tous du fait de l'heresie, & des impietez contre Boniface. Of sont les mesmes faits qu'à la precedente information.

DI E Lunæ decima septima mensis Augusti anni prædicti. Abbas Nicolaus Presbyter de Opido Canonicus cathedralis Ecclesiæ san-&i Angeli de Lombardis, restis absururus à loco Curiæ, vt deposuit, per Témoin. iuramentum iuratus coram reuerendis patribus dominis P. Penestrino Berengario Tusculano Episcopo, Nicolao tituli sancti Eusebij Presbytero Card. more recipiendorum testium, in Prioratu de Gransello prope Malausenam Vasconen, dioc, in palatio vbi moratur dominus Papa, & in-

I.

terrogatus ab eis, præsentibus fratre Bernardo Guidonis Ordinis Prædicatorum Inquisitore Tholosano, & magistro Gimerio de Placentia in Romana Curia Aduocato, super primo articulo qui talis est. Respondit quòd credit vera esse contenta in eo. Interrogatus quare credit? Respondit quia audiuit ab eo verba hæresis. Interrogatus quæ verba? Respondit quia audiuit ab ore suo proprio quòd non erat alia vita præter istam vitam præsentem. Interrogatus vbi audiuit? Respondit quòd Neapoli, tempore Papatus domini Celestini Papæ quinti. Interrogatus in quo loco? Respondit quòd in domo domini Marini Sichinulphi, in qua tunc idem dictus dominus Benedictus tunc existens Cardinalis morabatur. Interrogatus qui erant præsentes? Respondit quòd dominus Gentilis quondam Episcopus Frequentinus, agnatus ipsius testis, & Capellanus tunc ipsius domini Benedicti tunc Cardinalis, & Abbas Rotgerius de Symone Canonicus Frequentinus familiaris dicti Episcopi, & dominus Robertus tunc Archipresbyter Rippæ candidæ, nunc Episcopus sancti Angeli de Lombardis, & dominus Oddo de Pisis, & multi alij de quorum nominibus non recordatur. Interrogatus de anno & mense, respondit quòd tempore domini Celestini in mense Nouembri. Interrogatus de die: Respondit quòd tertia die dicti mensis ante missam Dominicam circa tertiam. Interrogatus si erat serenum tempus vel nebulosum? dixit quòd non recordatur. Interrogatus in qua parte dicta domi dixithoc? Respondit quòd in camera dicti Cardinalis sedentis tunc supra lectum suum. Interrogatus quibus veitibus erat tunc dictus Cardinalis indutus? Respondit quòd habebat mantellum'de blaneto forratum de vario, ante pe-Etus connexum. Interrogatus quid tenebat tunc dictus Cardinalis in capite? Respondit quòd vnum birretum. Interrogatus quid faciebat ipse testis, & ad quid venerat ad cameram dicti Cardinalis? Respondit quòd ipse venerat cum dicto Episcopo Frequentino, cuius ipse testis familiaris erat, & illo intrante ipse testis intrauit. Interrogatus ex qua causa & qualiter fuit motus dictus Cardinalis ad dicendum dicta verba? Respondit quòd quando ipse testis intrauit cum dicto Episcopo in camera dicti Cardinalis, inuenerunt quendam clericum, cuius nomen ignorat, loquentem cum dicto Cardinali, & disputantem quæ lex esset melior, an Christianorum, Iudzorum, vel Saracenorum, & qui melius legem suam sera uarent. & tunc dictus dominus Cardinalis dixit: Qua sunt ista leges omnes, leges inuentæ sunt ab hominibus, nec est curandum nisi de isto mundo, quia non est alia vita nisi ista præsens. Interrogatus vnde erat ille clericus, & quis erat? dixit se nescire. Interrogatus si sedebat, vel stabat dictus clericus? Respondit quòd sedebant idem clericus, & dictus Cardinalis, & Episcopus æqualiter ante lectum dicti Cardinalis. Interrogatus quas vestes portabat dictus clericus? Respondit se non recordare. Interrogatus si erat iuuenis vel senex dictus clericus? Respondit quòd crat 35. vel 40. annorum. Interrogatus si aliquis resistebat vel respondebat tunc dicto domino Cardinali? Respondit quòd non nisi dictus clericus. Interrogatus si dictus Cardinalis hoc dicebat assertiue, vel causa disputationis? Respondit quò daudiuit eum sic dicentem & disputantem, & credit quòd assertiue. Item super secundo articulo qui talis, & super tertio articulo qui talis est, interrogatus. Respondit se nihil aliud scire nec credere, nisi quatenus suprà deposuit. Interrogatus de auditu: Respondit quòd audiuit dici quòd dictus dominus Bonifacius in extremis suis noluit accipere corpus Christi, sed potius commendabat se Diabolo.

Inter

1

Interrogatus à quibus hoc audiuit & vbi. Respondit quòd audiuit Neapuli à quodam qui fuerat, sicut asserebat, eius domicellus, qui vocabatur Oddo de Alario, & à multis aliis, de quorum nominibus non recordatur.

Interrogatus super quarto articulo qui talis est. Respondit quòd audiuit eum dicentem illa quæ dixit suprà in primo articulo, & vltrà plura alia prædictis loco, die, & hora, & prædictis præsentibus; videlicet, quia dicebat & dixit quòd lex diuina fuit inuenta ab hominibus, & quòd lex Christiana erat falsa in multis, in eo videlicet quòd dicebant Patrem & Filium & Spiritum sanctum esse vnum in substantia, & trinum in personis, quia dicebat hoc esse impossibile. Item in eo quòd dicebant beatam Mariam Virginem peperisse, & quòd hoc dicere erat ridiculum, & multa alia dixit ibidem dogmatizando. Interrogatus quid vult dicere dogmatizare. Respondit quòd dogmatizare est nouam doctrinam inducere contra veritatem, scripto vel verbo. Interrogatus quis docuit eum hoc. Respondit quòd audiuit à scholaribus Neapuli, iam sunt quatuor anni.

Item interrogatus super quinto articulo qui talis est. Respondit se nihil aliud inde scire, nec credere, nisi quatenus suprà dixit.

Item interrogatus super sexto articulo qui talis est. Respondit se di-Etis die, loco, & hora, & præsentibus, audiuisse dictum dominum Cardinalem dicentem istum mundum non habuisse principium, nec habiturum sinem.

Item interrogatus super septimo articulo qui talis est, respondit se di-Etis die, loco, & hora, & præsentibus, audiuisse dictum dominum Cardinalem dicentem & assertem ea quæ in ipso articulo continentur.

Item interrogatus super octauo articulo, qui talis est. Respondit se audiuisse ab eo dictis die, loco & hora, & præsentibus, quæ in ipso articulo continentur.

Item interrogatus super nono articulo, qui talis est. Respondit se nihil audiuisse de his quæ in articulo continentur.

Item interrogatus super decimo articulo qui talis est. Respondit se nihil audiuisse de his quæ in ipso articulo continentur, nisiquatenus suprà deposuit in quarto articulo, videlicet quòd audiuit dictum dominum Cardinalem dicentem quòd lex Christianorum erat falsa in eo quòd dicebat beatam Mariam Virginem peperisse, & quòd hoc dicere erat ridiculum.

Item interrogatus super vndecimo articulo, qui talis est. Respondit se nihil audiuisse de his quæ continentur in eo.

Item interrogatus super duodecimo articulo qui talis est, & super tredecimo articulo, qui talis est. Respondit se nihil scire, nec audiuisse de contentis in ipsis articulis.

Item interrogatus super quarto-decimo articulo qui talis est. Respondit se audiuisse contenta in articulo à pluribus. Interrogatus à quibus. Respondit quòd non recordatur. Interrogatus de loco. Respondit quòd Neapuli. Interrogatus quotiens. Respondit magis quàm decem vicibus tam Neapuli quàm in aliis locis.

Item interrogatus super quindecimo articulo qui talis est. Respondit quòd hoc audiuit à pluribus. Interrogatus à quibus. Respondit quòd non recordatur. Interrogatus si illi à quibus audiuit, sucrunt vnquam de samilia seu societate, aut in seruitio dicti domini Bonisacij. Dixit se nescire, sed credit quòd non.

Zzz

Item interrogatus super sexdecimo articulo qui talis est. Respondit quòd ab ipso non audiuit, sed audiuit à domino Rogerio Episcopo Esculano, & à pluribus aliis Prælatis & hominibus de regno, qui dicebant hoc audiuisse ab eo, de quorum nominibus dixit se non recordare. Interrogatus vbi erat tunc dictus Episcopus Esculanus, quando audiuit prædicta ab eo. Respondit quòd in palatio suo, præsentibus multis Canonicis suis, & aliis de quorum nominibus non recordatur. Interrogatus si prædicta audiuit ante mortem dicti domini Bonifacij, vel post. Respondit quòd ante mortem ipsius domini Bonifacij.

Item interrogatus super decimo-septimo articulo qui talis est. Respondit vera esse quæ in ipso articulo continentur. Interrogatus quomodo scit. Respondit quia dictis die, hora, loco, & præsentibus, de quibus dixit suprà in primo articulo, audiuit eum dicentem & assertement præ-

dicta quæ in hoc articulo continentur.

Irem interrogatus super decimo-octavo articulo qui talis est. Respondit vera esse quæ in ipso articulo continentur. Interrogatus quomodo scit. Respondit quia dictis die, hora, loco, & præsentibus quibus suprà dixit in primo articulo, audivit dictum dominum Cardinalem dicentem & assertem ea quæ in hoc articulo continentur.

Item interrogatus super decimo-nono articulo, qui talis est. Respondit se audiuisse dici à dicto Odone, qui dicebat se suisse domicellum suum, quòd contempserat recipere Eucharistiam. De aliis contentis in codem articulo dixit se nihil audiuisse.

Item super vigesimo articulo, qui talis est, interrogatus: Respondit se nihil scire.

Item interrogatus super vigesimo-primo articulo qui talis est. Respondit se nihil scire.

Item interrogatus super vigesimo-secundo articulo qui talis est. Respondit vera esse quæ in articulo continentur. Interrogatus quomodo scit. Respondit quia audiuit dictum dominum Cardinalem dictis die, loco, & hora, ac præsentibus, de quibus dixit suprà in primo articulo, dicentem & asserntem de ore suo ea quæ in hoc articulo continentur.

Item interrogatus super vigesimo-tertio articulo qui talis est. Respondit se nihil scire.

Item interrogatus super vigesimo-quarto articulo qui talis est. Respondit se nihil scire, nisi quia audiuit à fratre Bisantio de Aquila, qui sucrat Inquisitor hæreticæ prauitatis in partibus illis, quò dipse dicebat: Credo quò d Papa Bonisacius soucat hæreticos, quia non permittit nos exequi officium nostrum. Interrogatus in quo loco audiuit: dixit quò d Beneuenti in domo Prædicatorum, præsentibus pluribus fratribus, de quibus non recordatur.

Item interrogatus super vigesimo-quinto articulo, qui talis est. Refpondit quòd de iis de quibus ipse testis suprà deposuit contra ipsum dominum Bonisacium, audiuit eum suisse dissamatum ante Papatum, & post mortem apud bonos & graues sideles & Catholicos. Interrogatus apud quos erat dissamatus. Respondit quòd apud Episcopos, Abbates, Priores, & alios Prælatos, regulares & seculares, de quorum nominibus non recordatur, præterquam de fratre Ricardo, Abbate monasterij Vultuen. Ordinis sancti Benedicti, Rapollan. diocesis, & fratre Petro Abbate monasterij sanctæ Mariæ de Fondilian. dicti Ordinis sancti Benedicti Ruiscan. diocesis. Interrogatus quantum tempus est, quòd primò au-

diuit eum esse disfamatum de prædictis. Respondit quòd vltra sexdecim annos sunt, quòd primò audiuit eum disfamatum, & vltimò audiuit à medio anno citra. & etiam dixit quòd ante medium annum à morte ipsius domini Bonifacij citra. Interrogatus quibus præsentibus audiuit eum diffamatum apud dictos Abbates nominatos, & etiam alios Prælatos non nominatos. Respondit quòd præsentibus fratre Nicolao de sancto Felice, & fratre Ianzelino de Monticulo monachis dicti monasterij Vultuen. audiuit eum diffamatum apud dictum Abbatem Vultuen. in quodam casali dicti monasterij, quod vocatur sanctus Andreas, & à pluribus aliis de quorum nominibus dixit se non recordare, & apud dictum Petrum Abbatem monasterij sanctæ Mariæ de Fondilian. præsentibus fratre Stephano de Nusco, fratre Ioanne de Balneolo, monachis ipsius monasterij, & præsentibus aliis, de quibus non recordatur. Interrogatus quomodo audiuit eum esse disfamatum apud dictos Abbates. Respondit quòd dictus Ricardus Abbas ante Papatum dicti domini Bonifacij, dixit ipso teste audiente in dicto casali, præsentibus dictis monachis sui monasterij, quòd audiuerat à pluribus Religiosis, quòd dominus Benedictus Gayetani tunc Cardinalis erat malæ conuersationis & vitæ, referens illa mala, de quibus ipse testis suprà deposuit contra eum; & etiam post mortem audiuit eundem Abbatem dicentem quòd prædicta fuerant ei relata Neapuli. & similia etiam audiuit à dicto fratre Petro Abbate. Interrogatus si prædicti duo Abbates, & alij apud quos dixit dictum dominum Bonifacium esse disfamatum, erant amici vel inimici dicti domini Bonifacij, vel consanguineorum suorum. Respondit quòd credit quòd dicti duo Abbates erant amici; de aliis nescit. Interrogatus à quibus certis personis habuit originem dicta fama. Respondit quòd nescit. Interrogatus quot homines faciunt famam. Respondit quòd decem, & à decem suprà. Interrogatus quomodo venit ad perhibendum istud testimonium. Respondit quia fuit requisitus per dominum Bertrandum de Rocanegada militem. Interrogatus quomodo requisiuit ita eum. Respondit quia quidam socius ipsius dixit eidem domino Bertrando, quòd idem testis sciebat aliqua de prædictis. & ita dictus dominus Bertrandus requisiuit eum, & ipse testis ad eius requisitionem venit. Interrogatus si fuit ductus per aliquam personam, vt deponeret sicut deposuit. Respondit quòd non. Interrogatus cuius ætatis ipse testis. Respondit quòd 37. vel 38. annorum. Interrogatus quot annorum erat ipse testis, quando audiuit dictum dominum Benedictum tunc Cardinalem, dicentem prædicta quæ ipse testis deposuit. Respondit quòd eratætatis 22. annorum.

Item interrogatus super vigesimo sexto & vltimo articulo qui talis est.

Respondit se nihil scire.

Interrogatus si est amicus vel inimicus consanguineorum dicti domini Bonifacij. Respondit quòd est amicus omnium, & neminem odit. Interrogatus si prece, pretio, gratia, fauore, timore autodio alicuius deposuit prædicta; dixit quòd non.

DIE Martis decima octaua mensis Augusti, frater Nicolaus Abbas monasterij sanctæ Mariæ de Margaritis Capudaquen. diocesis, Ordinis sancti Benedicti, testis absuturus à loco Curiæ, vt deposuit per iuramentum, iuratus coram reuerendis patribus dominis Petro Penestrino, & Berengario Tusculano Episcopis, & Nicolao tituli sancti Eusebij Presbytero Cardinalibus, modo recipiendorum testium, in Prioratu de Gran-

II. Témoin?

sello prædicto, in palatio vbi dictus dominus Papa morabatur, & interrogatus ab eis, præsentibus prædictis fratre Bernardo Inquisitore, & domino Gumerio super primo articulo qui talis est. Respondit esse vera quæ in articulo continentur. Interrogatus quomodo scit: Respondit quòd ipse vnà cum domino Philippo quondam Archiepiscopo Salernitan. qui erat familiaris dicti domini Benedicti tunc Cardinalis, & fuerat factus Archiepiscopus, co procurante, tempore domini Celestini Papæ V. venit Neapuli ad domum dicti domini Cardinalis, & ibi audiuerunt Missam cum ipso domino Cardinali: dicta verò Missa intrauerunt cameram ipsius, & ibi inceperunt dicere & disputare quæ lex esset melior, an videlicet lex Christianorum, vel Saracenorum. & tunc dixit idem Cardinalis: Quid ad nos de istis legibus, nulla istarum legum facta est divinitus; sed omnes ista leges sunt ab hominibus adinuenta, vt possent viuere ita quòd vnus alterum non offenderet, quia post mortem vt dixit non est pæna vel gloria. Item dixit tunc idem Cardinalis, quòd lex Christianitatis continet falsitates, & inter cætera continet falsitatem in hoc quod dicit lex eadem, Beatam Mariam fuisse virginem ante partum & post partum, quia, vt dixit idem Cardinalis, hoc impossibile erat. Item dixit quòd lex Euangelij dicit falsum in eo quod dicit Deum esse trinum & vnum, quia, vt dixit, vnus est vnus, & tres sunt tres. Item dixit tunc quòd per verba sacerdotis in Sacramento altaris non mutatur panis in corpus Christi, & quòd falsum erat quòd illud quod nos dicimus esse corpus Christi, esset corpus Christi. Item dixit quòd scriptura quæ ponit resurrectionem mortuorum falsum dicit, & quòd non erat alia vita nisi præsens vita, & quòd mortuo corpore moritur anima, & quòd prædicta tenebant ipse & litterati homines; sed homines simplices & illiterati tenebant aliud, & illi erant phantastici. Interrogatus quo anno, quo mense, & quo die dixit dictus Cardinalis prædicta, & qua hora, & quo loco, & quibus præsentibus. Respondit quòd tempore domini Celestini Papæ V. tertia die mensis Nouembris post missam ipsius Cardinalis, apud Neapulim in camera ipsius Cardinalis, præsentibus ipso qui loquitur, & dicto Archiepiscopo Salernitano, & domino Roberto Episcopo sancti Angeli de Lombardis, tunc Archipresbytero de Rippa candida dioces. Acherontin. & domino Alduino Archipresbytero de Opido dioces. san-Eti Angeli, & Symone Archidiacono Frequentino, & Rotgerio Primicerio de Torace dicta dioces. sancti Angeli, & Abbate Rotgerio de Symone Canonico Frequentino, & fratre Ioanne nunc Monacho sancti Stephani Monopolitan. & domino Gentili tunc Episcopo Frequentino, & domino Roberto de Gesualdo milite, & domino Odone de Pisis milite, patre domini Iacobi de Pisis, & multis aliis de quorum nominibus non recordatur. Requisitus si prædictus Cardinalis quando prædicta dicebat, stabat vel sedebat. Respondit quòd sedebat ante lectum suum. Interrogatus si alij sedebant similiter. Respondit quòd omnes alij sedebant, quidam in terra, & quidam altè. Interrogatus quibus vestibus erat tunc indutus dictus Cardinalis. Respondit quòd habebat camisiam Romanam indutam, & desuper mantellum, sed cuius coloris esset idem mantellus non recordatur. Interrogatus quid tune tenebat dictus Cardinalis in capite, dixit quòd birretum. Interrogatus si dies illa erat serena vel nebulosa: dixit quòd se non recordatur. Interrogatus si prædictus Cardin. dicebat prædicta truffando vel asserendo, seu dogmatizando. Respondit quòd studiosè dicebat, & de bono animo & ex corde. Interrogatus quid mouit dictum Cardinalem ad dicendum prædicta. Respondit quòd sinita missa, quidam quem non cognouit incepit quæstionem prædictam, scilicet quæ lex esset melior, an Christianorum vel Saracenorum? & extunc dictus Cardinalis dixit prædicta. Interrogatus cui dirigebat sermonem dictus dominus Cardinalis: dixit quòd ad omnes ibi astantes, & interdum loquebatur verbis Latinis, & interdum verbis maternis. Interrogatus si aliquis de præsentibus contradicebat sibi. Respondit quòd non.

Item interrogatus super secundo articulo, qui talis est. Respondit se nescire pro certo: sed dixit quòd audiuit quòd postquam tenuit Paparum, etat hæreticus seu Patarenus. Interrogatus à quibus audiuit. Respondit quòd à multis de quibus non recordatur. Interrogatus quid credit. Re-

spondit se nec credere nec decredere.

Interrogatus super tertio articulo, qui talis est. Respondit senihil scire: sed audiuit dici quòd ipse decessit hæreticus. Interrogatus à quibus audiuit. Respondit quòd à multis, de quibus non recordatur.

Item interrogatus super quarto articulo, qui talis est. Item super quinto articulo, qui talis est. Respondit se nihil aliud scire, nisi quod quatenus suprà deposuit in primo articulo.

Item interrogatus super sexto articulo, qui talis est. Respondit se non audiuisse ab eo.

Item interrogatus super septimo articulo qui talis est. Respondit se nihil aliud indescire, nui quod suprà dixit in primo articulo.

Item interrogatus super omnibus articulis aliis vsque ad vigesimum quintum articulum, cis primò diligenter & distinctè lectis eidem: Dixit se nihil aliud inde scire, quam quod suprà deposuit in primo articulo.

Item interrogatus super vigesimo quinto articulo, qui talis est. Respondit quòd publica fama fuit, & est de omnibus quæ ipse suprà dixit & deposuit. Interrogatus quomodo seit. Respondit quia audiuità multis, tam à prædictis quos nominauit, quam aliis, quòd ipse dixerat prædicta, quæ ipse testis deposuit dictum dominum Cardinalem dixisse, & quòd de hoc ipsi inter se reprehendebant eum. Interrogatus à quibus aliis audiuit. Respondit quòd à multis aliis Prælatis & Religiosis quos audiuit loquentes de hoc, de quorum nominibus non recordatur. Interrogatus si prædicti quos audiuit super prædictis loqui, crantamici vel inimici dicti domini Bonifacij, vel confanguineorum suorum. Respondit quòd erant amici. Interrogatus à quibus audiuit. Respondit quòd à pluribus quam duodecim. Interrogatus quot homines faciunt famam. Respondit quòd duodecim vel ad duodecim suprà. Interrogatus quid est fama. Respondit quòd quando dicitur de aliquo quòd fecerit seu commiserit aliquod peccatum. Interrogatus cuius ætatis est ipse testis. Respondit quòd excessit atatem quadraginta annorum. Interrogatus vbi fuit, & est dicta fama, de qua testificatus est. Respondit quòd Neapuli & Salernæ. Interrogatus si est doctus vel instructus ad dicendum prædicta. Respondit quòd non. Interrogatus qualiter venit ad perhibendum istud testimonium. Respondit quòd dominus Bertrandus de Rocanegada audiens quòd sciebat aliqua de prædictis, requisiuit eum vt veniret ad testisicandum, & ad eius requisitionem venit. Interrogatus si prece, pretio, gratia, timore, fauore, aut odio alicuius deposuit prædicta: dixit quòd non.

Item interrogatus super vigesimo sexto & vitimo articulo, qui talis est. Respondit se nihil aliud inde scire, quam supra deposuit.

Zzzij

III. Témoin.

Die Mercurij decima nona mensis Augusti, Matfredus quondam Bonacursi de Dardanlimo ciuis Lucanus laïcus, testis senex & valitudinarius, & in ætate 65. annorum constitutus, & post depositionem sui testimonij abfuturus à loco Curiæ, vt per iuramentum deposuit, iuratus coram reuerendis patribus dominis P. Penestrino, & Ber. Tusculano Episcopis, & Nicolao tituli sancti Eusebij, Thoma tituli sancta Sabinæ Presbyteris Cardinalibus more recipiendorum testium, in Prioratu de Gransello prædicto in præfato palatio Papali, ac interrogatus ab eis, præsentibus prædictis fratre Bernardo Inquisitore, & domino Guimerio, super sexto articulo qui talis est. Respondit vera esse que in ipso articulo continentur. Interrogatus quomodo scit. Respondit quia audiuit eum dicentem & assertem prædicta contenta. Interrogatus vbi audiuit eum dicentem prædicta. Respondit quòd in camera ipsius domini Bonifacij in palatio Lateranensi, in qua camera erat magnus lectus, præsentibus Ambaxatoribus Communis Florentiæ, Bononiæ, & Luchæ, & aliis pluribus personis, de quorum nominibus dixit se non recordari. Interrogatus de nominibus d'étorum Ambaxatorum, respondit quòd de Lucha erant ibi dominus Quellus Conradi de Podio, & dominus Rollandus Salamanselli milites, & dominus Vbaldus Parria de Interminellis, & dominus Nicolaus Mantoni iudices, & Nicolaus Moricam Mercator: & de Florentia aderant dominus Bertus de Friscobald, miles, Basqueria de la Tusa: & de Bononia aderat dominus Antoniolus de Galuciis miles: De nominibus aliorum Ambaxatorum dixit se non recordare. Interrogatus si recordatur de nominibus aliorum qui non erant Ambassiatores, ibi præsentium: Respondit quòd sic, videlicet Floris Sbarra de Lucha, Chicco de Interminellis, Stephanus de Porgis, dominus de Raymeriis, & Ballarrus Paria de Lucha tunc domicellus domini Matthæi Rubei Cardinalis. & de nominibus aliquorum aliorum dixit se non recordari. Interrogatus cui dictus dominus Bonifacius dixit tunc dicta verba. Respondit quòd quidam qui videbatur Capellanus Papæ, quem non cognoscit, dicebat ipsi domino Bonifacio mortem cuiusdam militis de Campania, qui mortuus nouiter dicebatur, & dicebat quòd fuerat malus homo; vnde rogandum esset pro eo quòd Christus misereatur anima sua. & tune dictus dominus Bonifacius dixit dicto Capellano: Stultestulte, quid potest facere sibi Christus, fuit homo sicut nos, & non Deus, sed fuit sapiens homo, magnus hypocrita, quomodo iuuabit alios qui non potuit iuuare seipsum? dictus miles iam recepit totum bonum & totum malum quod recipere debet, quia mortuo corpore mortua est anima; nec est alia vita nisi præsens. dicens etiam ipsi Capellano & aliis qui præsentes crant, quòd mundus non habuerat principium nec haberet finem. Interrogatus per quem modum dictus dominus Bonifacius dixit dicta verba de mundo: Respondit quòd cùm dictus Capellanus loqueretur de morte di-Eti militis, dictus dominus Bonifacius dixit: Nunquid propter mortem dicti militis mortuus est mundus? mundus non est factus; nec defecit, nec deficiet, nisi illis qui moriuntur. Interrogatus quomodo intrauit ipse testis cameram dicti domini Bonifacij. Respondir quòdipse qui est de Luca intrauit ibi cum Ambaxatoribus Lucanis, quia ipsetestis erat cum di-Eto domino Vbaldo Paria. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius sedebat vel stabat tunc quando dicebat prædicta. Respondit quòd sedebat super cathedram suam, & dicti Capellanus, & alij omnes qui ibi

. 221

erant stabant. Interrogatus quibus vestibus crat indutus dictus dominus Bonifacius: Respondit quòd erat indutus de Scarleto desuper, & habebat in capite vnam almussiam rubeam. Interrogatus si in dicta camera erant plures lecti quam vnus. Respondit quod non quod ipse videret. Interrogatus si aliquis respondit ei ad dicta verba, quæ ibi dixit. Respondit quòd dictus dominus Papa inter alia tune diceret quòd non erat Paradifus, neque Infernus nisi in hoc mundo, & quòd diuites & sani, & qui habebant voluntates suas in hoc mundo erant in Paradiso: infirmi verò & pauperes erant in Inferno. Tunc dictus dominus Anthoniolus de Galuciis dixit Papæ: Ergo Pater sancte, voluntatem suam facere cum mulieribus in isto mundo non est peccatum. Ipse Papa respondit : Facere voluntatem suam cum mulicribus & pueris masculis, non est peccatum, nisi sicut fricare vnam manum cum alia. Interrogatus quo annofuerunt prædicta. Respondit qu'od anno indulgentiæ, videlicet millesimo trecentesimo: de mense & die & hora dixit se non recordari. Sed dixit quòd fuit ante Natiuitatem Domini de mense Nouembri, vel menfe Decembri. Interrogat us si erat tempus serenum vel nebulosum. Respondit se non recordari.

Item interrogatus super septimo articulo, qui talis est, & super octavo articulo, qui talis est. Respondit & deposuit prout in proximo superiori

articulo, scilicet sexto, scriptum est.

Interrogatus super nono articulo, qui talis est. Respondit quòd dixit & deposuit in sexto articulo, tam super articulo sexto, quam super inter-

rogationibus sibi factis, & nihil plus scit.

Îtem interrogatus super decimo articulo qui talis est. Respondit quòd dixit & deposuit in sexto articulo, tam super ipso articulo sexto, quàm super interrogationibus sibi factis, & nihil plus scit.

Item interrogatus super vndecimo articulo, qui talis est. Respondit quòd dixit & deposuit in sexto articulo, tam super ipso sexto articulo,

quam super interrogationibus sibi factis, & nihil plus scit.

Item interrogatus super omnibus & singulis aliis articulis vsque ad vigesimum quintum articulum, super quibus specialiter non deposuit, sibi diligenter expositis in vulgari. Respondit se nihil aliud scire, quam

suprà deposuit.

Item interrogatus super vigesimo-quinto articulo qui talis est. Respondit quòd sama suit & est, quòd idem dominus Bonisacius postquam tenuit Papatum, suit hæreticus toto tempore quo vixit. Interrogatus quomodo scit. Respondit quia hoc dicebatur, & dicitur inter bonas gentes, & inter magnos & paruos. Interrogatus quæ sunt illæ bonæ gentes. Respondit quòd vulgariter & generaliter homines. Interrogatus in quo loco suit & est dicta sama. Respondit quòd in omnibus partibus vbi ipse cognoscebatur. Interrogatus quid est sama. Respondit samam esse quod vulgariter dicunt homines interse.

Interrogatus si suitamicus velinimicus dicti dom. Bonisacij velsuorum. Respondit, quòd non suit amicus nec inimicus. Interrogatus si est doctus vel subornatus ad ferendum istud testimonium. Respondit quòd non. Interrogatus quomodo venit ad perhibendum huiusimodi testimonium. Respondit quòd ipse venerat ad terram istam causa videndi dominum Hodonem de Grandissono, & quia dictus dominus Hoddo erat absens, expectauit cum per plures dies, & quidam quem eius nomine ignorat, requisiuit eum quòd veniret adserendum istud testimonium, & ad eius

requisitionem venit.

Interrogatus si prece, pretio, gratia, fauore, timore aut odio alicuius deposuit prædicta. Respondit quod non.

Îtem interrogatus super vigesimo-sexto articulo & vltimo qui talis est. Respondit se nihil scire.

.\_ . . . .

IV. Témoin.

DIE Sabbati vigesima secunda mensis Augusti frater Iacobus de Palumbaria, Præpositus sancti Petri de Corneto Ordinis sancti Benedicti Viterbien. & Tuscanen. dioc. testis abfuturus à loco Curix, vt deposuit per iuramentum, iuratus coram reuerendis patribus dominis Berengar. Tusculan. Episcopo, & Nicolao tituli sancti Eusebij Presbytero Cardin. modo recipiendorum testium, in Prioratu de Gransello prædicto, in palatio Papali, vbi dictus dominus Papa morabatur, & interrogatus ab eis, præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore, & domino Guimerio super primo articulo, qui talis est. Respondit quòd ipse audiuit quadam die ab ore domini Bonifacij tunc Cardinalis, quòd cum ab aliquibus de familiaribus suis de Paradiso sieret mentio coram-eo, ipse dicebat: Fatui, fatui, non est Paradisus nisi in hoc mundo; creditis vos quòd ossa mortuorum quæ sunt ita dispersa, possint congregari & resurgere, hoc est impossibile. Sciatis quòd non est alia vita, nisi in hoc mundo, & mortuo corpore moritur anima cum codem. & prædicta audiuit ipsum eadem die sæpius repetentem. Interrogatus de anno, mense & die, quibus audiuit prædicta. Respondit quòd de mense Maij de quodam die in mane dicta missa, de qua die dixit se non recordari, nec de certo anno. Sed fuit tempore domini Nicolai quarti quando ibat de Roma ad æstiuandum Reate. Interrogatus in quo loco crat tunc dictus dominus Cardinalis. Respondit quòd in villa, quæ vocatur sancta Balbina, quæ est in itinere Reatino. Interrogatus qui crant tunc præsentes. Respondit quòd Constantius de Fulginio domicellus cius, & quidam alij de quorum nominibus dixit se non recordari, quia longum tempus est. Interrogatus quo anno Papatus dicti domini Nicolai fuit hoc. Respondit se non recordari. Interrogatus in quo hospitio erat, & in qua certa parte ipsius hospitij. Respondit quòd non recordatur. Interrogatus ad quid ipse testis iuerat illuc. Respondit quòd dictus dominus Cardinalis diligebat eum multum. & ipse tunc existens Abbas Farfoen. iuerat ad videndum cum; quia Abbatia Farfoen. est prope dictam villam', ad vnum milliare vel circa. Interrogatus si aliquis suit ibi præsens, qui contradiceret vel responderet dictis verbis. Respondit quòdnon, sed ipse & alij qui ibi crant, multum mirabantur de verbis prædictis, dicentes: Ergo Domine non erit resurrectio. & ipse dicebat: O bestiales. Interrogatus quibus vestibus erat indutus dictus dominus Cardinalis tunc. Respondit quòdhabebat tunicam coloris albi de Gannachia, non recordatur vtrum esset indutus ea. Interrogatus si dictus dominus Cardinalis tunc stabat vel sedebat. Respondit quòd sedebat super lectum suum, & habebat multos annulos in digitis manuum, quos sæpe extrahebat & reponebat. Interrogatus sialiquid dictus Cardinalistunc tenebat in capite. Respondit quòd non recordatur. Interrogatus sierat tempus nebulosum tune vel serenum. Respondit quòd erat serenum.

Iteminterrogatus super secundo articulo, qui talis est. Respondit se nescire nisi quò d'hoc audiuità multis & infinitis. Interrogatus à quibus. Respondit quò d'a secretis suis, videlicet à domino Stephano Scarario magistro Hostiar, suo, & à Picalotis qui erant sui Secretarij & familiares, vide-

licet

licet dominis Stephano & Girardo de Picalotis, & à pluribusaliis, de quòrum nominibus dixit se non recordari. Interrogatus in quo loco audiuit prædicta à prædictis quos nominauit, & aliis, quos non nominauit. Respondit quòd in vrbe & in quodam castro domini Petri de Genezano, quod vocatur Olibanum. Interrogatus quotiens audiuit prædica. Respondit quòd pluries & pluries. Interrogatus quibus præsentibus audiuit prædictes prædicta dicentes. Respondit quòd pluribus & pluribus plusquam quinquaginta numero, & publice. Interrogatus quo tempore prædicta dicebant. Respondit quòd tempore Papatus dicti domini Bonifacij, post captionem tamen cius.

Item interrogatus super tertio articulo, qui talis est. Respondit se ne-

scire verum si decesserit hareticus.

Item interrogatus super quarto articulo, qui talis est. Respondit se nescire nisi quatenus suprà deposuit in primo articulo.

Item interrogatus super quinto articulo qui talis est, & super sexto articulo qui talis est. Respondit se nescire, neque audiuisse ipsum dicentem verba contenta in dictis articulis.

Item interrogatus super septimo articulo qui talis est, & super octauo articulo qui talis est. Respondit se audiuisse prædicta contenta in articulis ab ore dicti domini Bonifacij, loco, anno, mense, die, hora& tempore, & Pontificatu, & præsentibus, de quibus suprà deposuit in primo articulo.

Item interrogatus super nono articulo qui talis est, & super decimo articulo qui talis est, & super vndecimo articulo qui talis est, & super duodecimo articulo qui talis est. Respondit se nescire, nec audiuisse eum dicentem contenta in ipsis articulis.

Item interrogatus super tredecimo articulo qui talis est. Respondit se audiuisse prædicta contenta in dicto articulo ab ore dicti domini Bonifacij, loco, anno, mense, die, hora & tempore, & Pontificatu, & præsentibus de quibus suprà deposuit in primo articulo. Interrogatus per quem modum prædictus dominus Bonifacius tunc Cardinalis dixit prædicta. Respondit quòd postquam dixerat illa quæ suprà deposuit in primo articulo, descendit ad dicendum prædicta contenta in isto tredecimo articulo, redarguendo illos qui dicebant talia facere esse peccatum.

Interrogatus super quarto - decimo articulo qui talis est, & super quindecimo articulo qui talis cst, & super sexdecimo articulo qui talis est, & super decimo-septimo articulo qui talis est, l& super decimo-octavo articulo qui talis est, & super decimo-nono articulo qui talis est, & super vigesimo articulo qui talis est. Respondit se nescire vtrum contenta in di-Etis articulis fuerint & sint vera, an non.

Item interrogatus super vigesimo articulo qui talisest. Respondit contenta in eodem articulo vera esse. Interrogatus quomodo scit prædicta. Respondit quòd sciuit, & quia audiuit prædicta ab Agapito Barral. domino Odone de Columna, & à pluribus aliis fide dignis, de quorum nominibus dixit se non recordari. Et quia audit protestationem factam per dominos Iacobum & Petrum de Columna Cardinales, in qua continebatur quòd ipsi petebant ab eo quòd faceret Concilium generale super eo quòd non poterat esse Papa, pro eo quòd non habuerat legitimum ingressum, & quòd erat hæreticus, & quòd hoc offerebant se probaturos legitime in Concilio generali. Interrogatus si dicta protestatio fuit lecta coram dicto domino Bonifacio, seu ad eius notitiam deducta. Re-

spondit se nescire. Interrogatus in quo loco vidit dictam protestationem scriptam. Respondit quòd vidit eam scriptam in quodam pargameno, & sixam in porta Ecclesiæ sanctæ Mariæ Rotundæ in vrbe, & legit eam ibi. Interrogatus si hoc suit antequam dictus dominus Bonisacius procederet contra dictos dominos Columnens. vel post. Respondit se nescire pro certo: sed credit quòd suerit antè. Interrogatus in quo loco audiuit prædictos dominos de Columna dicentes prædicta. Respondit quòd in vrbe in domo dicti domini Petri de Columna Cardinalis, quæ vocabatur Acon.

Interrogatus si tempore quo ipse testis legit prædictam protestationem, dicti Cardinales de Columna erant in vrbe vel extra vrbem. Respondit quòd iam recesserant de ipsa vrbe.

Interrogatus si postea dicti Cardinales redierunt ad ipsam vrbem tempore dicti domini Bonifacij. Respondit quòd non bene recordatur: sed

credit quòd non fuerint postea reuersi.

Interrogatus super vigesimo-secundo articulo qui talis est. Respondit se audiuisse prædicta contenta in ipso articulo ab ore ipsius domini Bonifacij, loco, anno, mense, die, hora, tempore, & Pontificatu, & præsentibus, de quibus suprà deposuit in prædicto primo articulo.

Item interrogatus super vigesimo-tertio articulo qui talis est, & super vigesimo-quarto articulo qui talis est. Respondit se nescire vtrum con-

tenta in dictis articulis fuerint & sint vera, an non.

Item interrogatus super vigesimo-quinto articulo qui talis est. Respondit vera esse contenta in ipso articulo. Interrogatus quomodo scit. Respondit quia audiuit quasi indisferenter ab omnibus tam side dignis quam aliis. Interrogatus à quibus certis fide dignis audiuit. Respondit quòd à domino Petro de Genezario, & Stephano eius filio militibus, & à fratre Petro de Corbario Ordinis fratrum Minorum, & Rogerio de Rogero, & Stephano fratre suo, & Ioanne Nigro filio domini Percebalde de Sublata, Theobaldo de sancto Vico Prenestrin. diocesis, & à pluribus & infinitis, de quorum nominibus dixit se non recordari ad præscns. Interrogatus vbi audiuit prædicta. Respondit quod non bene recordatur. Interrogatus quo anno & quo tempore audiuit prædicta. Respondit quòd post mortem dicti domini Bonifacij. Interrogatus quid est fama. Respondit quòd id quod multi dicunt, yel maior pars villæ. Interrogatus vbi fuit & est huiusmodi fama de qua testificatus est. Respondit quòd in vrbe, in Campania, Tibure, & aliis partibus prope Romam. Interrogatus si prædicti à quibus audiuit prædictam famam, fuerunt & sunt amici vel inimici dicti Bonifacij, vel suorum. Respondit se credere quòd fint amici, quia funt homines bonæ vitæ. Interrogatus cuius ætatis est idem testis. Respondit quòd est ætatis quinquaginta annorum vel plurium. Interrogatus quantum tempus est quòd dimisit dictam Abbatiam Farfen. Respondit quòd dimisit eam ad mandatum dicti domini Bonifacij primo anno sui Pontificatus. Interrogatus si propter hoc vel ex alia aliqua causa odinit vel odit dictum dominum Bonifacium, vel cius memoriam, aut consanguineos. Respondit quòd non, sed causa veritatis dicendæ dixit prædicta. Interrogatus si est doctus vel instructus ad perhibendum huiusmodi testimonium per aliquem. Respondit quòd non. Interrogatus quomodo venit ad perhibendum istud testimonium. Respondit quòd ipse testis existens in Curia Romana pro negotiis suis, requisitus suit à domino Bertrando de Rocanegada milite domini Regis

Franciæ, quòd ipse veniret ad perhibendum testimonium. Interrogatus quomodo requisitus suit per eum. Respondit quòd ipse dominus Bertrandus venit ad eundem testem dicens: Ego intellexi quòd vos estis de partibus Romanis: cgo vellem quòd placeret vobis, quòd si sciretisaliquid de sacto hæresis domini Bonisacij quondam Papæ, quòd veniretis ad perhibendum testimonium. & sic ipse testis ad eius requisicionem venit. Interrogatus si prece, pretio, gratia, aliàs amore alicuius motus est ad dicendum huiusmodi testimonium. Respondit quòd non.

Interrogatus super vigesimo-sexto & vltimo articulo qui talis est. Respondit vera esse quæ in articulo continentur. Interrogatus quomodo scit. Respondit quia audiuit, & vidit, & audit quòd quotidie suit guer-

ræ & prælia, & alia multa mala, propter mala ipsius opera.

Interrogatus quid est scandalum. Respondit quòd quando aliquisaliquid operatur, propter quod prouenit discordia, & quod displicet hominibus.

Interrogatus quod erat illud graue periculum, sine quo non poterant prædicta tolerari. Respondit quòd sides minuebatur propter mala opera quæ homines videbant in eo.

ITEM codem die Sabbati frater Ioannes Grimoaldi monachus monasterij sancti Stephani Monopolitan. Ordinis sancti Benedicti, testis absuturus à loco Curiæ, vt deposuit per iuramentum, iuratus coram reuerendis patribus dominis Berengario Episcopo Tusculano, & Nicolao tituli
sancti Eusebij Presbytero Cardinalibus, more recipiendorum testium, in
Prioratu de Gransello prædicto, in palatio vbi dominus Papa morabatur, & interrogatus ab cisdem dominis Cardinalibus, præsentibus dictis
fratre Bernardo Inquisitore, & domino Grimerio:

Prioratu de Gransello prædicto, in palatio voi dominus Papa morabatur, & interrogatus ab cisdem dominis Cardinalibus, præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore, & domino Grimerio:

Super primo articulo qui talis est. Respondit contenta in eodem articulo vera esse. Interrogatus quomodo scit. Respondit quòd tempore domini Celestini Papæ quinti tertia die mens. Nouembris idem testis vna cum domino Philippo tune Archiepiscopo Salernitano, Capellano samiliari domini Bonisacij tune Benedicti Cardinalis, & cum multis aliis

intrauit cameram dicti Cardinalis Neapoli, vbi tunc erat Curia, & di-& Cardinali sedente ante lectum suum, & dicto Archiepiscopo immediate iuxta cum & post, domino Gentili tunc Episcopo Frequentino sedentibus in eadem camera cum eodem domino Cardinali, ipso etiam teste, ac pluribus aliis ibidem in terra sedentibus ante eum, quidam clericus quem aliàs idem testis non nouit, mouit ibidem quæstionem ipsi domino Cardinali, quæ lex esset melior, an scilicet lex Christianorum, vel lex Mahometi. Et tunc idem Cardinalis respondit & dixit, quòd illæ leges non crant datæ à Deo, sed inuentæ ab hominibus, ad hoc scilicet vt homines quieté viuerent, ac securé, & vt vnus alterum non læderet: post vitam enim istam, vt dixit, non erat gloria neque pœna. Dixit etiam tunc idem Cardinalis, quòd lex Christianorum partim crat vera, & partim falsa: crat enim vera in hoc quod dicebat quòd vnus est Deus: falsa in hoc quòd dicebat quòd erant tres personæ. Dixit etiam tunc idem Cardinalis, quò dimpossibile erat Mariam Virginem peperisse. Dixit etiam tunc idem Cardinalis, quòd impossibile erat quòd Deus assumpsisset hu-

manam naturam. Item dixit tunc dictus Cardinalis, quòd virtute verbo-

rum à Sacerdote prolatorum in Sacramento altaris non fit de pane cor-

pus Christi, & quòd in Sacramenro altaris nonerat verum corpus Chri-Aaaa ij

sti. Item dixit tunc idem Cardinalis se non credere resurrectionem mortuorum, & quòd non erat alia vita nisi præsens, & quòd mortuo corpore moritur anima. Item dixit tunc idem Cardinalis quòd ita credebat; ipse de prædictis, & ita credebant literati qui habebant bonum intellectum. Interrogatus si prædicta dixit continuè vel interpolate dictus Cardinalis. Respondit quòd continuò quantum ad hoc, quia omnia dixit prædicta, antequam recederet de loco illo, interponendo tamen aliqua verba, immo loquendo cum dicto Archiepiscopo, immo loquendo cum aliis. Interrogatus quæ verba interposuit, dixit se non recordari. Interrogatus si aliquis vel aliqui de prædictis restiterint eidem Cardinali dicenti prædicta. Respondit quòd non. Interrogatus de præsentibus. Respondit quòd erant præsentes illi, quos suprà nominaut, & dominus Odo de Pisis, dominus Robertus tunc Episcopus sancti Angeli de Lombardis, qui tunc erat Archipresbyter Rippæ candidæ, frater Nicolaus Abbas san-& Mariæ de Margaritis Capudaquen. dioces. Abbas Rotgerius de Symone Canonicus Frequentinus, & plures alij familiares dicti Cardinalis, & dictorum Archiepiscopi & Episcopi, de quorum nominibus dixit se non recordari. Interrogatus an dictus clericus qui fecit dictam quastionem de legibus, an sederet vel staret: dixit quòd quando mouit dictam quæstionem stabat, sed postea sedit ibi in terra cum aliis. Interrogatus quibus vestibus erat indutus tunc dictus Cardinalis. Respondit quòd sub mantello portabat camissam, & supra camissam mantellum de blaueto.

Item interrogatus super secundo articulo qui talis est, & super omnibus aliis & singulis articulis vsque ad vigesimum-quintum articulum ei diligenter lectis. Respondit se scire, & audiuisse à dicto domino Cardinali illa quæ suprà in primo articulo deposuit, & nihil aliud.

'Item interrogatus super vigesimo-quinto articulo qui talis est. Respondit quòd diffamatus fuit, & est apud bonos & graues de ils quæ suprà deposuit. Interrogatus quomodo scit. Respondit quia audiuit ita à Præsatis & clericis, & aliis multis bonis hominibus, de quorum nominibus non recordatur. Interrogatus in quo loco fuit & est huiusmodi fama, de qua ipse testificatur. Respondit quòd Neapoli. Interrogatus quid est fama. Respondit quòd illud quod dicunt multi homines. Interrogatus si est doctus vel instructus per aliquem ad ferendum hoc testimonium. Respondit quòd non. Interrogatus si prece, pretio, gratia, fauore, timore velodio alicuius deposuit prædicta: Respondit quòd non. Interrogatus quomodo venit ad perhibendum istud testimonium. Respondit quia dominus Bertrandus de Rupenegada veniens ad eum requisiuit ab co, si aliquid sciebat de facto hæresis domini Bonifacij: & ipse respondit quòd aliqua sciebat. & ita ad eius requisitionem venit ad testificandum. Interrogatus cuius ætatis est ipse testis. Respondit quòd est quinquaginta annorum, & plurium, & sunt bene triginta anni vel circa, quòdipse fuit Presbyter. Interrogatus qua de causa suit & est in Romana Curia. Respondit quòd habet causam contra Abbatem suum.

Item interrogatus super vigesimo-sexto & vltimo articulo quitalis est. Respondit se ninil aliud scire quam id quod suprà dixit.

Die Martis vigesima-quinta dicti mensis Augusti Abbas Rotgerius de VI. Symone de Gisualdo Canonicus Frequentinus & Conssanus Presbyter, Témoin. Rector Ecclesiæ sanctæ Luciæ dioces. Frequentin, testis absuturus à loco Curix, vt deposuit per iuramentum, iuratus coram reuerendo patre do-

mino Berengario Episcopo Tusculano in Prioratu de Gransello in palatio supradicto, modo recipiendorum testium, in Prioratu de Gransello prædicto in palatio Papali, vbi dictus dominus Papa morabatur, & præsentibus dictis fratre Bernardo, & domino Grimerio. Interrogatus ab eo super primo articulo qui talis est. Respondit quòd credit quòd suisset hæreticus antequam teneret Papatum. Interrogatus quare credit. Respondit quia tempore domini Celestini Papæ quinti, cum esset Neapolicum Curia sua, ipse testis cum domino Gentili tunc Episcopo Frequentino, & dicti domini Bonifacij tunc Benedicti Cardinalis Capellano; cuius domini Episcopi idem testis erat nunc Vicarius: quodam mane hora Missa iuit ad domum dicti domini Cardinalis, & finita Missa, cum quidam clericus qui ibi erat, quem non cognouit ipse testis, mouisset eidem domino Cardinali quastionem de lege Mahometi, Iudaorum, & Christianorum, quæ esset melior: ipse dominus Cardinalis intrans cameram suam cum dicto Episcopo corpit sedere ante lectum suum, & ipse testis, & multi alij qui erant ibi, fuerunt secuti eos in dictam cameram. & tunc dictus dominus Cardinalis dixit quòd nulla dictarum legum erat diuina, sed erant leges istæ ab hominibus adinuentæ, vt homines metu pœnæ retraherentur à malis. & quòd dictæ leges, & specialiter lex Christianorum continet multa vera & multafalsa. Continet enim verum in hoc quod dixit Deum vnum esse. & continet falsum in hoc quod dixit eum trinum, quia hoc dicere fatuum est: Item continet falsum in hoc quod dicit Deum humanam naturam assumpsisse, quia hoc dicere est ridiculum: Item continet falsum in hoc quod dicit beatam Mariam Virginem peperisse, quia hoc est impossibile: Item dixit ipsam esse falsam in hoc quod dicebat in Sacramento altaris ad verba sacerdotis panem & vinum mutari in corpus & sanguinem Christi: Item in eo quod dicebat resurrectionem mortuorum futuram esse, & quòd non erat alia vita nisi ista, de qua vita nullus rediitad istam. Interrogatus de loco. Respondit quòd Neapoli in hospitio domini Marini Signinulphi, vbi ipse dominus Cardinalis morabatur. Interrogatus quo anno fuerunt prædicta. Respondit quòd primo anno dicti domini Celestini die tertia mensis Nouembris. Interrogatus si tempus erat tunc clarum vel nebulosum. Dixit se non recordari. Interrogatus quibus præsentibus dixit prædicta dictus Cardinalis. Respondit quòd domino Gentili Episcopo supradi-&o, domino Roberto de Gisualdo Canonico Frequentino & Beneuentano, & dicti domini Cardinalis Capellano, & domino Odone de Pisis, domino Nicolao de Opido Canonico sancti Angeli de Lombardis, & fratre Nicolao Abbate monasterij sanctæ Mariæ de Margaritis diocesis Capudaquensis, & fratre Ioanne monacho monasterij sancti Stephani Monopolitani, & pluribus aliis, de quorum nominibus non recordatur. Interrogatus vtrum sederent vel starent ipse testis & prædicti, quos suprà nominauit. Respondit quòd dictus Episcopus, & dictus dominus Robertus sedebant iuxta dictum dominum Cardinalem in cadem banca. & ipse testis, & prædicti alij quos nominauit, sedebant in terra ante cos. Interrogatus si dictus elericus, qui mouit dictam quæstionem, sedebat vel stabat. Respondit quòd sedebat in terra postquam dictus dominus Cardinalis incepit loqui. Interrogatus si aliquis tunc respondit vel restitit verbis prædictis, quæ ipse testis dixit dictum dominum Cardinalem dixisse. Respondit quòd non : sed quiliber eorum qui ibi er int mirabantur contra eum. Interrogatus quibus vestibus erat indutus tunc

dictus dominus Cardinalis. Respondit quòd habebat camisum album, & supra camisum habebat mantellum de blaueto forratum de variis. Interrogatus quid tenebat in capite: dixit quòd quoddam birretum. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius prædicta verba dicebat trussatoriè, iocosè, vel assertiuè. Respondit quòd non dicebat iocosè, sed assertiuè.

Item interrogatus super secundo articulo qui talis est. Respondit quòd audiuit dici ab Episcopo Auellino quondam, qui erat frater Minor, & erat de Campania oriundus, & frequenter veniebat ad domum dicti domini Papæ, & à domino Roberto Episcopo sancti Angeli de Lombardo, quòd idem dominus Bonisacius in Papatu non ducebat Catholicam vitam. Interrogatus vbi hoc audiuit ab eis. Respondit quòd Neapoli in quodam hospitio, vbi tunc ipsi & idem testis erant hospitati. Interrogatus de præsentibus. Respondit se non recordari. Interrogatus si hoc audiuit viuente dicto domino Bonisacio, vel post mortem eius. Respondit quòd eo viuente. Interrogatus si audiuit ab illis duobus Episcopis, in quo vel in quibus dictus dominus Bonisacius non ducebat Catholicam vitam. Respondit quòd sic, in eo videlicet quòd come debat carnes in sextis feriis, & non erat insirmus: Item quia multotiens dicebat non esse Trinitatem in Deo: & in quibus dam aliis, de quibus non recordatur modò.

Item interrogatus super tertio articulo qui talis est. Respondit quòd audiuit dici ab Odone de Alacro dicti domini Bonifacij domicello, quòd idem dominus Bonifacius decesserat hæreticus. Interrogatus vbi & quibus præsentibus audiuit prædicta verba à dicto domicello. Respondit quòd Neapoli, & præsentibus Abbate Nicolao de Opido Canonico sancti Angeli de Lombardis, & pluribus aliis de quorum nominibus dixit se non recordari. Interrogatus si dictus domicellus dicebat aliquam causam, quare diceret dictum dominum Bonifacium hæreticum decessisse. Respondit quòd sic : dixit enim quòd cum quidam Ponitentiarius Papæ diceret eidem domino Bonifacio in extremis agenti, quòd reciperet Eucharistiam, & alia Ecclesiastica Sacramenta; idem dominus Bonifacius respondit eidem Pænitentiario: Vade, vade, dimittas me mori in iniquitatibus meis. Interrogatus si audiuit à dicto domicello quis fuit di-Etus Pœnitentiarius, dixit se non recordari. Interrogatus si dictus domicellus dixit se fuisse præsentem in dictis verbis, quæ dixit dictum dominum Bonifacium dixisse dicto Pœnitentiario. Respondit se non recordari.

Interrogatus super quarto articulo qui talis est, & super quinto articulo qui talis est, & super sexto articulo qui talis est, & super omnibus & singulis articulis vsque ad vigesimum-quintum articulum sibi diligenter lectis. Respondit se scire de contentis in eis quod suprà dixit, & non aliud.

Item interrogatus super vigesimo-quinto articulo qui talis est. Respondit vera esse quæ inarticulo continentur, quantum ad ea de quibus suprà deposuit. Interrogatus apud quos suit dissamatus dictus dominus Bonisacius de prædictis. Respondit quòdapud Episcopum Arrianen. & Episcopum sancti Angeli de Lombardis prædictum, & apud Minores & Prædicatores, & alios clericos & laicos, de quorum nominibus dixit se non recordari. Interrogatus vbi suit dicta sama. Respondit quòd Romæ tempore indulgentiæ anni Iubilei, & in Prouincia Beneuentana, & Neapuli

etiam. Interrogatus quid est fama. Respondit sama esse quòd quando aliquis est malæ vitæ & malæ conversationis, & divulgatur per provinciam. Interrogatus quot homines faciunt publicam samam. Respondit quòd decem vel duodecim. Interrogatus si suit doctus vel instructus ad perhibendum hoctestimonium, & si odio, timore, prete, pretio, vel amore aut gratia deposuit quod suprà dixit. Respondit quòd non. Interrogatus quomodo venit ita ad testissicandum super hoc negotio. Respondit quòd sacta proclamatione, quòd quilibet posset testissicari super isto negotio, venit ad cum dominus Bertrandus de Rocanegada, requirens ipsum testem, ve si quid sciret de sactis hæresis domini Bonisacii, quòd testissicaretur, & sic venit ad testissicandum.

Item interrogatus super vigesimo-sexto articulo qui talis est. Respondit se nihil scire nisi vt suprà deposuit.

DIE Mercurij vigesima-sexta die mensis Augusti, Florianus Verbertini ciuis Tudertinus laicus, testis senex, & in ætate 65. annorum constitutus, vt asseruit per iuramentum suum, iuratus coram reuerendis patribus dominis P. Penestrino, Berengario Tusculano Episcopis, Nicolao tituli sancti Eusebij, & Thoma tituli sanctæ Sabinæ presbyteris Cardinalibus, in Prioratu de Gransello prædicto, modo recipiendorum testium, & præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore, & domino Grimerio de Pergamo: interrogatus ab eis super primo articulo, qui talis est. Dixit esse vera, quæ in ipso articulo continentur. Interrogatus quomodo scit. Respondit quòd cùm dominus Benedictus qui postea fuit Bonifacius Papa octauus, esset Canonicus Tudertinus, & ibi moraretur ipse testis, quærebat quendam qui vocabatur Vitalis de Rosario dioces. Tudertinæ, & veniens ad cameram dicti domini Benedicti, inuenit eum ibi cum dicto domino Benedicto, & quibusdam aliis, & dum starent sic in camera ipsius domini Benedicti, ecce quòd pulsata est quædam campanula in Ecclesia cathedrali diata camera vicina, pro eleuatione Eucharistiæ facienda, & tunc omnes qui astabant, exceptis dictis domino Benedicto, Vitale, & ipso teste, cucurrerunt ad Ecclesiam pro videnda eleuatione Eucharistiæ: Idem etiam testis dixit dicto Vitali: Eamus & nos ad videndum corpus Christi. & tunc dictus dominus Benedictus dixit eis: Fatui fatui, vos vultis ire ad videndum modicum de pasta in manibus facerdotis: ibi enim est corpus Christi ita parum, sicut ego sum corpus Christi, sed est palta. & ita parum beata Maria mater Christi fuit virgo post partum, sicut mater mea quæ habuit plures liberos. Interrogatus cuius atatis erat tunc dictus dominus Benedictus: dixit se non recordari, erat tamen iuuenis ætatis, fortè viginti annorum vel circà. Interrogatus si dictus dominus Benedictus tunc stabat vel sedebat quando dixit verba prædicta. Respondit quòd stabat & ipse & alij qui erant præsentes. Interrogatus quantum tempus est quòd fuerunt prædicta. Respondit quòd sunt quadraginta anni & vltrà, & suit in æstate quadam die Martis de mense Aprilis vel Maij. Interrogatus qui erant præsentes tunc quando prædicta verba dicta fuerunt. Respondit quòd ipse testis, & dictus Vitalis. Dixit ctiam idem testis quòd postmodum elapsis quindecim diebus vel circà, dictus dominus Benedictus misit pro ipso teste quodam die Sabbati, & rogauit eum quòd emeret sibi quatuor bonos capones, quos volebat idem dominus Benedictus præsentare Episcopo Tudertino, cuius dictus dominus Benedictus dicebatur nepos. Idem autem testis emit

VII. Témoin

dictos capones, & detulit sibi. quo facto dictus dominus Benedictus reeinuit ipsum testem ad comedendum secum. Et cum essent in mensa idem dominus Benedictus, & ipse testis, & dictus Vitalis, suit apportatus coram eis vnus capo vel vna gallina coctus. & tunc ipse testis dixit: Quid faciet iste cibus, hodie non debemus comedere carnes. Tunc air dictus dominus Benedictus: Quare non? Respondit idem testis quod propter saluationem animarum non debebant comedere carnes, nec die Veneris, nec die Sabbati. Et tunc dixit ei dominus Benedictus: Ita parum habes tu animam, sicut iste capo. & ostendit ei dictum caponem coctum. & idem testis dixit: Iam prædicant fratres Minores & Prædicatores, quòd Deus facit resurgere homines in corpore & anima. & di-&us dominus Benedictus dixit: Ita parum resurgent corpora hominum, sicut bestiarum. Interrogatus de præsentibus. Respondit quòd ipse testis, & dictus Vitalis, & quidam famulus, qui seruiebat eis, de cuius nomine dixit se non recordari. Interrogatus si distus dominus Benedictus dicebat tunc prædicta verba truffatoriè, seu iocosè, vel solaciando. Respondit quòd dicebat eadem verba ad determinandum eos in malo. Interrogatus quomodo scit ipse téstis, quòd causa determinandi in malo diatus dominus Benedictus diceret dicta verba. Respondit quia habebatur pro malo homine ab omnibus.

Super secundo articulo, & omnibus aliis & singulis articulis vsque ad vigesimum-quintum articulum sibi diligenter sectis & expositis in vulgari, interrogatus. Respondit se nihil aliud inde seire quam quod suprà

dixitin primo articulo.

Item interrogatus super vigesimo-quinto articulo qui talis est. Respondit quòd dissamatus fuit de iis quæ suprà deposuit. Interrogatus apud quos fuit disfamatus. Respondit quòd apud clericos & laïcos, iudices, & alios bonos & meliores, & apud maiorem partem hominum de Tuderto, & Curiæ Romanæ. Interrogatus quo tempore. Respondit quòd ante Papatum & in Papatu, & post mortem ipsius domini Bonifacij. Interrogatus si ipse testis est doctus velinstructus per aliquem ad perhibendum hoc testimonium. Respondit quòd non. Interrogatus si vuquam samiliaris fuit seu in seruitio dicti domini Bonifacij. Respondit quod tempore quo ipse dominus Bonifacius erat Canonicus Tudertinus, seruiebat ei interdum de carnibus, quia est macellarius & crat tunc. Interrogatus si prece, pretio, gratia, fauore, timore, vel odio alicuius deposuit prædicta: dixit quòd non. Interrogatus qua causa mouit eum ad ferendum huiusmodi testimonium. Respondit quod dominus Bertrandus qui dicitur Regis Franciæ miles, mandauit prò eo tunc existente in Auinion. & ipse testis ad suam vocationem venit, qui dictus dominus Bertrandus dixit eidem, quòd datum erat sibi intelligi quòd ipse steterat cum dicto domino Bonifacio: vnde si sciebat aliquid de haresi ipsius quod serrettestimonium. & sic ipse testificatus est.

Die Iouis vigesima-septima dicti mensis Augusti Nicolaus silius domini Berardi de Sulmon. militis, presbyter Primicerius Ecclesiæ sancti Ioannis maioris de Neapoli, testis insirmus, & valitudinatius, ve ipse asseruit per iuramentum suum, & ad vultum suum apparebat, iuratus coram reuerendis patribus dominis Berengario Episcopo Tusculano, & Nicolao sancti Eusebij, & Thoma tit. sanctæ Sabinæ presbyteris Cardinalibus, modo recipiendorum testium, in palatio Papali prædicto in Prioratu

de Gransello, præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore, ac domino Grimerio. Interrogatus ab eis super primo articulo qui talis est. Respondit vera esse contenta in eo. Interrogatus quomodo scit. Respondit quòd viuente domino Celestino in Papatu, quadam die dominus Fredericus quondam Valuen. Episcopus, cum quo idem testis erat, venit ad domum domini Marini Signulphi de Neapoli militis, quam inhabitabat sunc dominus Benedictus Cardinalis, postea Bonifacius Papa octauus, & intrauerunt tam idem Episcopus quam idem testis capellam, in qua idem Cardinalis tunc missam audiebat, & in elevatione Eucharistiæ aduertit, & vidit idem testis quòd dictus dominus Cardinalis auertit faciem, non respiciens ad Eucharistiam, & magister Ioannes de Thoco Physicus, nunc Archidiaconus Cenomanensis, qui erat ibi, sollicitauit ipsum testem vt aduerteret quòd dictus Cardinalis non respiciebat ad Eucharistiam, quod & fecit. Item dixit idem testis quòd dum dicta missa diceretur, aliqui disputabant extra capellam illam, qui seruarent meliùs legem suam, an Christiani suam, vel Sarraceni, & ista disputatione durante dictus Cardinalis finita missa, exiuit dictam capellam, & audiens j quæstionem dixit astantibus : Veniaris, ascendamus ad aulam. Et tunc idem Cardinalis, dictus Episcopus, & dictus magister Ioannes de Thoco, & ipse testis, & plures alij ascenderunt aulam, quibus ibidem existentibus, idem Cardinalis fecit repeti quæstionem à duobus Magistris, quos idem testis non cognoscebat, qui dictam quastionem mouerant: Scilicet an Christiani melius seruarent legem suam, quam Sarraceni, vel econtrà. Et tune dictus Cardinalis respondit: Stultum est disputare de hoc, quia homines non habent aliam animam, quàm alia animalia; nec est differentia inter Christianos & Sarracenos. Dixit etiam, faciat mihi Deus bonum in hoc mundo, quia dealio ego non curo: non enim crit resurrectio mortuorum, nec vnquam resurrexit aliquis. Dixit etiam idem Cardinalis tune, quòd non erat trinitas personarum in Deo, & quòd Deus non venerat in virginem. Et seimus quòd si non esset propter timorem Curiæ temporalis, multi tenerent & crederent quod nos dicimus. Interrogatus qui crant præsentes, quando prædicta verba dicta fucrunt à dicto domino Cardinali. Respondit quòd illi quos suprà nominauit, & Guillelmus de Polerino magister Portussanus de Salerno, & dictus pater ipsius testis, & dominus Philippus Archiepiscopus Neapol. & plures alij, de quorum nominibus non recordatur. Interrogatus si in dicta aula crat lectus, dixit quòd non bene recordatur. Interrogatus si dictus Cardinalis tunc sedebat vel stabat, quando prædicta verba dicta fuerunt. Respondit quòd sedebat. Interrogatus in qua parte salæ sedebat. Respondit quòd in capite salæ. Interrogatus si sedebat super cathedram, vel super bancam, vel super quo: dixitse non recordari. Interrogatus si idem testis & alij qui aderant, sedebant vel stabant. Respondit quòd aliqui stabant, & aliqui sedebant, & ipse testis, & quidam alij stabant. Interrogatus qui erant ibi Prælati, & qui milites. Respondit quòd dominus Philippus Archiepiscopus Neapolitanus, & dictus Episcopus Valuen. de aliis Prælatis & militibus non recordatur, nisi de patre suo prædicto. Interrogatus de tempore: Respondit quòd tempore dicti domini Celestini, de mense Septembri, vt sibi videtur, sed non recordatur bene de mense, nec de die. Interrogatus si erat tempus serenum tunc vel nebulosum. Respondit quòd nebulosum, vt sibi videtur: non tamen benè recordatur. Interrogatus si dictus Cardinalis dicebat BBbb

prædicta truffando vel solaciando, autassertoriè, vel ex qua causa. Respondit quòd dicebat ex sirmo corde. Interrogatus qualiter scit hoc. Respondit quia tunc dictus Cardinalis non ridebat, nec trussabat, sed apparebat ad eius essigiem, quòd hoc dicebat ex corde, & assertiuè. Interrogatus quibus vestibus erat indutus tunc dictus Cardinalis. Respondit quòd non recordatur.

Item interrogatus super secundo articulo qui talis est, & super omnibus aliis, & singulis articulis/vsque ad vigesimum-quintum articulum sibi diligenter sectis. Respondit se scire quod suprà in primo articulo de-

posuit.

Item interrogatus super vigesimo-quinto articulo qui talis est. Respondit vera esse quæ in articulo continentur. Interrogatus quomodo scit. Respondit quia audiuit publicè prædicta dici Romæ, Neapoli, Sulmon. & in pluribus aliis locis. Interrogatus à quibus audiuit. Respondit quòd Romæ audiuit à Francisco Cancellario vrbis, & à domino Ricardo de Campo Florum, nepote domini Francisci Neapol. Cardinalis, & à multis aliis quos non cognoscebat. Interrogatus si fuit doctus vel instructus ad perhibendum hoc testimonium. Respondit quòd non. Interrogatus qua causa mouit eum ad ferendum in causa ista testimonium. Respondit quòd dominus Camerarius domini Papæ mandauit sibi vt veniret. Interrogatus cuius ætatis est idem testis. Respondit quòd est ætatis triginta annorum vel circa. Interrogatus si prece, pretio, gratia, timore, saurodio alicuius deposuit prædicta. Respondit quòd non.

IX. Témoin.

Die Veneris vigesima-octaua dicti mensis Augusti, magister Petrus Odorelli de Aquasparta Notarius Tudertinæ dioces. testis absuturus à loco Curiæ, vt per iuramentum suumasseruit, absentia diuturna, iuratus in palatio Papali in Prioratu Gransello prædicto, coram reuerendis patribus dominis Petro Penestrin. & Berengario Tusculano Episcopis, ac Nicolao sancti Eusebij, & Thoma sanctæ Sabinæ titulorum presbyteris Cardinalibus supradictis, more recipiendorum testiuin, & præsente domino Grimerio de Pergamo. Interrogatus ab eis super primo articulo qui talis est, & super secundo articulo qui talis est, & super tertio articulo qui talis est. Respondit quòd tempore vacationis Ecclesia Romanæ post mortem domini Nicolai quarti, aliqui boni viri de castro de Aquasparta, de quo idem testis est oriundus, iucrunt visum dominum Benedictum tunc Cardinalem, qui erat ibi propè in quodam castro suo ibi vicino, quod vocatur Sismanum, vbi tunc dictus Cardinalis erat, & cum illis iuit idem testis. & cum essent in camera ipsius Cardinalis, & ibi esset quidam medicus, cuius nomine ignorat, qui dicebatur de nouo de Parisius venisse; idem medicus dixit dicto Cardinali quòd Parisius erant quidam magistri, asserentes hominum animas cum corporibus simul mori. & tunc idem Cardinalis, ipso teste, & aliis qui aderant audientibus respondit quòd verum dicebant, & quòd ita parum resurgerent animæ hominum, sieut animæ brutorum, cum non esser alia vita nisi ista. Item dixit tunc idem medicus quòd Parisius dicebatur à quibusdam magistris, quòd quando homines carnaliter se cognoscunt, quod communiter dicitur vitium sodomiz, non erat peccatum. Et tunc idem Cardinalis dixit illos dicere verum, quia ita modicum peccatum est, ve dixit, quando vnus homo alteri carnaliter commiscetur, sicut quando vna manus fricatur cum alia. Interrogatus de loco. Respondit vt suprà.

Interrogațus si dictus medicus, vel aliquialij respondebant sibi, vel contradicebant aliquid. Respondit quòd non. Interrogatus de anno, mense & die, quibus prædicta verba dicta fuerunt à dicto domino Cardinali: dixit se non recordari; dixit tamen quòd fuit tempore æstatis. Interrogatus qui erant illi qui de Aquasparta venerunt ad videndum dictum Cardinalem, vt suprà dixit. Respondit quòd Vitalis Prior sancti Ægidij de sancto Gemino, qui fuerat magister ipsius testis in Grammaticalibus, & dominus Rotgerius Prior monasterij Arnate, dioces. Tudert. & Iuchius Guicarelli de Aquasparta, & Petrus magistri \*\*\* de Tuderto. Interrogatus qui crant præsentes, quando dictus medicus, & di-Etus Cardinalis dixerunt prædicta verba. Respondit quòd prænominati & plures alij, de quorum nominibus dixit se non recordari. Interrogatus quomodo ipse scit, quòd ille qui prædicta verba dixit dicto Cardinali, esset medicus. Respondit quia ita ibi tunc dicebatur. Interrogatus si dum prædicta verba dicebantur, præfatus Cardinalis & alij qui aderant, stabant vel sedebant. Respondit quòd dictus Cardinalis sedebatante ledum suum, & alij stabant. Interrogatus si didus Cardinalis sedebat super cathedram, vel super quo. Respondit quòd sedebat super quandam bancam ante lectum fuum. Interrogatus quibus vestibus tune dictus Cardinalis erat indutus. Respondit quòd portabat camisiam super-tunicam, & super camisium nihil portabat. Interrogatus si aliquid portabat supra caput, dixit quòd birretum. Interrogatus si dictus Cardinalis dicebat prædicta verba truffando, vel solaciando, aut ex certa scientia. Respondit quòd ipse Cardinalis dicebat prædicta verba ad meliorem sensum quem haberet. Interrogatus quomodo scit hoc Respondit quòd ita videbatur sibi, quia idem Cardinalis erat bene dispositus, & in bono sensu.

Item interrogatus super quarto articulo qui talis est, & super omnibus aliis & singulis articulis vsque ad vigesimum-quintum articulum sibi diligenter lectis. Respondit se scire de prædictis articulis, quod suprà in

primis tribus articulis deposuit, & non aliud.

Item interrogatus super vigesimo-quinto articulo qui talis est. Respondit vera esse quæ in ipso articulo continentur. Interrogatus quomodo scit. Respondit quòd propter dictum gentium, & quia in partibus ipsius testis ita dicitur communiter per gentes: Et dixit quòd dicta fama & vox publica erat in dictis partibus, dum erat Cardinalis, & postea dum fuit Papa, & postmodum etiam post mortem suam, & adhuc est. Interrogatus quæ fuerunt illæ gentes à quibus audiuit dici prædicta. Respondit se non recordari: sed communiter ita dicebant homines & mulieres in illis partibus. Interrogatus quid est fama: dixit quòd dictum gentium est fama. Interrogarus cuius ætatis est ipse. Respondit quòd ipse testis est 35. annorum vel circà, prout pater suus dixit sibi nuper. Interrogatus quomodo ipse testis venit ad istud testimonium proferendum. Respondit quòd ipse venit ad Curiam pro negotiis suis, & dum esset ibi, dominus Bertrandus de Rupenegata rogauit cundem testem, quòd veniret ad ferendum testimonium de iis quæ sciebat de sacto hæresis domini Bonifacij. Interrogatus si fuit doctus vel instructus ad perhibendum istud testimonium. Respondit quòd non. Interrogatus si prece, pretio, gratia, fauore, timore, amore, aut odio alicuius deposuit prædi-&a. Respondit quòd non, sed pro veritate dicenda.

ITEM codem die incontinenti post depositionem dicti testis in dicto BBbb ij

Palatio Abbas Rogerius de Symone, qui die Martis 25. dicti mensis coram reuerendo patre domino Berengario Episcopo Tusculano cum præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore, & domino Grimerio de Pergamo in Curia aduocato, iurauit, more recipiendorum testium, & post iuramentum suum deposuit, vt superius in dicto suo continetur, iterum coram reuerendis patribus dominis Petro Penestrino, & Berengario Tusculano Episcopis, ac Nicolao sancti Eusebij, & Thoma sanctæ Sabinæ titusorum presbyteris Cardinalibus, iurauit, & lecta ac repetita sibi diligenter tota depositione sua prædicta, dixit præsente domino Grimerio prædicto, omnia contenta in ea esse vera sicut deposuit.

X. Témoin.

DIE Lunæ 31. & vltima dicti mensis Augusti, Guillelmus filius quondam nobilis viri domini Petri de Calatagerono militis Panormitan. dioces. testis abfuturus à loco Curiæ, vt per iuramentum suum asseruit, iuratus coram reuerendis patribus dominis Berengario Episcopo Tusculano, & Nicolao sancti Eusebij, & Thoma sanctæ Sabinæ titulorum presbyteris Cardinalibus, in Papali palatio, in Prioratu de Gransello prædicto, more recipiendorum testium, & præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore, & domino Grimerio de Pergamo, interrogatus ab eis super primo articulo qui talis est, & super secundo articulo qui talis est, & super tertio articulo qui talis est. Respondit quòd dominus Rotgerius de Loria quondam, qui multis annis fuerat contra Ecclesiam pro Rege Aragonum & filiis suis, tandem rediens ad cor, & volens Ecclesia reconciliari, venit de partibus Siciliæ ad dominum Bonifacium Papam octauum, qui tunc erat Romæ in palatio sancti Petri. & nolensire idem Rotgerius ad præsentiam dicti domini Papæ, præcepit eidem testi qui crat Potertinus seu Capitaneus galeæ, in qua venerat dictus dominus Rotgerius, quòd portaret dicto domino Papæ ex parte dicti domini Rotgerij de fructibus quos portauerant de Sicilia, & duos barriles plenos de melle apum Siciliæ, & præcepit sibi quòd præsentaret dictum encennium ipsi domino Papæ, ipso domino Rotgerio ibidem præsente, quod & fecit ipse testis. Cum autem ipse dominus Papa respiceret dictos fructus, poma scilicet & quædam alia, & admiraretur pulcritudinem fructuum illorum; idem dominus Rotgerius dixit: Videte, Sanctissime Pater, si debetis mihi regratiari, qui pro vobis dimitto terram ita pulcris & bonis fructibus abundantem, & me exposui tantis periculis, vt ad vos venirem. Sed certè, dixit idem Rotgerius: ego credo fuisse saluatus si in isto itinere mortuus fuissem. Cui idem dominus Papa ait : Fortè suisses, & fortè non. & Rotgerius dixit: Certè, Pater, credulitas mea est quòd Christus. filius Dei misertus fuisset mei, si ego in tali puncto mortuus fuissem. & tunc Papa dixit quòd Christus non fuerat silius Dei, sed suerat homo carnalis comedens & bibens sicut & nos, & sucrat valde sapiens & disertus, qui per suam prædicationem attraxerat multos homines ad se, & fuerat mortuus, sed non resurrexit, nec vnquam homines mortui resurgent. Dixit etiam tunc idem dominus Papa, quòd ipse erat multo potentior quam Christus, qui ipse humiles & pauperes poterat ditare, & subleuare, poterat etiam dare regna, & Reges diuites & potentes poterat humiliare & depauperare, & de diuitibus facere pauperes. Interrogatus in quo loco dicti palatij sancti Petri fuerunt ista, dixit quòd in quadam camera, quæ est supra viridarium illius palatij. Interrogatus si crat aliquis lectus in dicta camera, dixit quòd sic, vnus magnus lectus. Inter-

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 1565

rogatus de quo erat coopertus, dixit se non recordari. Interrogatus de præsentibus. Respondit quòd dictus dominus Rotgerius, & ipse testis, & duo milites ipsius domini Rotgerij, scilicet dominus Guillelmus Paloti, & dominus Ioannes de Loria ipsius domini Rogerij nepos. Fuerunt etiam præsentes Franciscus de Messina, & Ioannes de Cathania, qui ambo domicelli dicti domini Rotgerij cum ipso teste detulerant dictum encennium domino Papæ. Dixit ctiam quòd erant ibi præsentes cum dicto domino Papa duo milites, quorum vnus erat de Ordine Templi, & alter de Ordine Hospitalis. Interrogatus quis recepit dictum encennium. dixit quòd idem dominus Papa vocauit quendam iuuenem, qui vocabatur Gaytanuchius, & dixit sibi quòd faceret res illas inde amoueri, & alibi asportari. & tunc dictus Gaytanuchius vocauit duos grossos homines de familia Papæ, qui dictum encennium inde asportauerunt. dictos autem asportantes encennium idem testis non nouit, vt dixit. Interrogatus si dictus dominus Papa, & alij qui astabant quando dictum encennium præsentatum suit, sedebant vel stabant. Respondit quòd Papa sedebat, & alij stabant. Interrogatus super quo sedebat dictus dominus Papa. Respondit quòd super quodam pulcro sedili. Interrogatus quibus vestibus dictus dominus Papa erat tunc indutus. Dixit quòd portabat quandam camisiam albam sub mantello. Interrogatus cuius coloris erat dictus mantellus. Respondit se non recordari. Interrogatus quid tenebat in capite. Respondit se non recordari. Interrogatus de anno, mense, die, & hora, quibus prædicta fuerunt. Respondit quòd hoe fuit bene per vnum annum, antequam ad vocationem ipiius domini Papæ Rex Aragonum qui nunc est, veniret in Siciliam contra dominum Fredericum fratrem suum: alias non recordatur de anno. Dixit etiam quòdfuit de mense Iunij, de die dixit se non recordari: de hora dixit quòd suit post comestionem antequam Papa poneret se ad dormiendum. Interrogatus si dictus dominus Rotgerius, vel aliquis alius de præsentibus domino Papæ, quando prædicta verba dicebat, respondit, vel aliquid dixit. Respondit quòd non, sed quilibet stringebat se quando talia audiebat. Interrogatus si dictus dominus Papa dum illa verba dicebat ridebat, vel ca truffando dicebat. Respondit quòd non ridebat, nec videbatur truffare, sed ca dicere puro corde. Item dixit interrogatus quòd quamdiu dictus dominus Rogerius fuit ibi cum Papa, ipse testis & alij qui ibi erant de suis steterunt ibidem, & eo recedente recesserunt cum co. Item super quarto articulo qui talis est, & super omnibus aliis & singulis articulis sibi diligenter lectis & expositis in vulgari vsque ad finem, dixit se scire que prædixit, & nihil aliud. Interrogatus si fuit doctus vel instructus per aliquem ad ferendum hoc testimonium. Respondit quòd non. Interrogatus cuius ætatis est idem testis. Respondit quòd quadraginta annorum vel circa. Interrogatus quæ caula mouit eum, & quomodo venit ad ferendum testimonium in hac causa. Respondit quòd ipse tempore quadragesimali, quando trastabatur causa domini Bonifacij, crat idem testis Auinioni in Curia Regis Siciliæ, causa impetrandiabeo quasdam literas super confirmatione eurusdam officij sui, scilicet quia est Portulanus, seu custos Portus de Salerno. & tunc audiuit dici quòdossa domini Bonifacij debebant comburi, quia hæreticus erat. & tunc ipse cogitauit super haresi ipsius domini Bonifacij dicere quodsciebat. Vnde requisitus à domino Bertrando de Rupenegata venit ad perhibendum testimonium in huiusmodi negotio. Interrogatus si prece, pretio, gra-BBbbin

tia, fauore, timore, aut odio alicuius deposuit prædicta. Dixit quòd

XI. Témoin.

DIE Martis prima mensis Septembris anni & Pontificatus prædictorum Franciscus Armanei de Messana, laïcus, ætatis 35. annorum vel circiter, testis absuturus à loco Curiæ, vt per iuramentum suum asseruir, absentia diuturna, iuratus coram reuerendis patribus dominis Petro Episcopo Penestrino, & Nicolao sancti Eusebij, Arnaudo sancti Marcelli, & Thoma sanctæ Sabinæ titulorum presbyteris Cardinalibus, in Papali palatio, in Prioratu de Gransello prædicto, more recipiendorum testium, &præsente domino Grimerio, & fratre Bernardo Inquisitore prædictis: Interrogatus ab eis super primo articulo qui talis est, & super secundo articulo qui talis est, & super tertio articulo qui talis est. Respondit se hoc inde scire, videlicet quòd tempore Papatus dicti domini Bonifacij ipse testis qui erat domesticus & familiaris domini Rotgerij de Loria Admirati, cum ipso domino Rotgerio qui de partibus Sicilia in quadam galea venerat, venit & applicuit cum ipso domino Rogerio & aliis qui erant in dicta galea ad Portum Romanum; & cum fuerunt ad ipsum Portum, ipse dominus Rotgerius iussit ipsi testi, & Guillelmo de Palermo, qui erat Potertinus seu Capitaneus dictæ galeæ, & Ioannuchio de Palermo, qui similiter erat familiaris dicti domini Rogerij, quòd portarent seu portari facerent quædam poma de monte Gibello, & quædam vasa melle plena, & quosdam alios fructus ad dictum dominum Bonifacium, & ca eidem domino Bonifacio Papæ ex parte ipsius domini Rotgerij, & in eius præsentia præsentarent; quod secerunt. Et cum di-Aum encennium fuisset sic præsentatum ipsi domino Bonifacio, diAus dominus Rotgerius dixit ei: Pater sancte, ego dimisi illam dulcem terram quæ producit istos bonos fructus, vt venirem ad Sanctitatem vestram. Ego fui in magno periculo veniendo per mare, & credidi periclitare: veruntamen si mortuus fuissem, Christus saluasset animam meam, & iuissem in Paradisum. & tune dictus dominus Bonifacius dixit: Forsitan sic, & forsitan non. & tunc dictus dominus Rotgerius dixit: Ego omnino credo quòd Christus suisser misertus anima mea. & dominus Bonisacius tunc respondit: Vade vade, ego plus possum quam Christus nunquam potuerit, quia ego possum humiliare & depauperare Reges, Imperatores, & Principes, & possum de vno paruo milite facere vnum magnum Regem, & possum donare ciuitates & regna, & facere de vno paupere diuitem, & de vno diuite pauperem. & tune dictus dominus Rotgerius dixit: Nos credimus quòd Christus filius Dei descendir in hunc mundum, & passus fuit, & sepultus pro salute humana, & quòd saluabit animas, & resurrexit à mortuis. Ad quod idem dominus Bonifacius respondit quòd Christus non suit Deus, neque resurrexit, nec resurger, neque homo vnquam resurger, sed cum moritur homo, moritur & in corpore & in anima. Christus enim fuit vnus magnus Protonotarius, & Prædicator: & quia sciuit bene loqui per mundum, multisequuti sunt eum, ex quo habet istum honorem. Interrogatus in quo loco erat tune dictus dominus Bonifacius. Respondit quòd erat in palatio sancti Petri in quadam camera interiori iuxta pratum, in qua camera erat vnus magnus lectus. Interrogatus cuius coloris erat copertura dicti lecti. Respondit se non recordari; sed dixit quòd circa lectum crant panni aurei. Interrogatus si stabat tunc vel sedebat dictus dominus Bo-

nifacius. Respondit quòd sedebat super quodam pulcro sedili, cooperto quodam panno aureo: dictus verò dominus Rotgerius, & alij qui ibi aderant stabant. Interrogatus qui erant ibi præsentes. Respondit quòd dictus dominus Rotgerius, dominus Guillelmus Paloti miles ipsius, & dominus Ioannes de Loria similiter miles dicti domini Rotgerij, & duo tratres, vnus Hospitalarius, & alter Templarius, quorum vnus astabat ab vno latere ipsi domino Papæ, & alter ab alio: sed de nominibus dictorum fratrum dixit se non recordari. & quidam filius domini Iacobi, nomine Gaytanellus, cui dictus dominus Bonifacius præcepit quòd faceret asportari & recipi dictum encennium; & quidam alius qui stabat iuxta ostium dictæ cameræ, quem non cognouit: nec etiam recordatur de nominibus aliorum, si qui ibi astabant. Interrogatus si dictus dominus Rotgerius, vel aliquis alius tunc restitit, vel respondit verbis dicti domini Bonifacij aliter quam supra dixit. Respondit quod non; sed omnes qui ibi crant, mirabantur de dictis verbis & stupebant & restringe= bant se respiciendo vnus alium. Interrogatus quibus vestibus erat tunc indutus dictus dominus Bonifacius. Respondit quòd vnam camissam albam habebat indutam sub mantello, & mantellum supra camisiam coloris rubei, vt sibi videbatur. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius dicebat prædicta truffatorie, iocose, vel assertiue, vel qualiter. Respondit quò di immo prædicta dicebat assertiue ad meliorem sensum quem haberet, vt videbatur. Interrogatus quomodo scit quòd prædicta verba dixerit dictus dominus Bonifacius bono corde, & assertiue. Respondit quia ipse nec aliquis ibi tune ridebat, sed prædicta dicebat secundum quod prædixit. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius dictis verbis prolatis per eum, antequam ipse & alij circumstantes recederent, correxit se, vel contrarium dogmatizauit eis: dixit quòd non, sed stetit in simbus corum quæ dixerat: & tunc dictus Admiratus, & ipse testis, & alij qui cum eo crant recesserunt. Interrogatus quo anno, quo mense, quo die, & qua hora prædicta fuerunt. Respondit quòd de anno non recordatur, sed fuit antequam dominus Iacobus Rex Aragonum iret in seruitium Ecclesiæ in Siciliam cum annata per annum vel circa, & fuit de mense Iunij, de die non recordatur, de hora dixit quòd fuit ante horam meridici post comestionem dicti domini Bonifacij. Interrogatus si erat tempus serenum vel nebulosum. Respondit, quòd erat serenum & vigebat magnus calor.

Item interrogatus super quarto articulo qui talis est, & super omnibus aliis & singulis articulis sibi diligenter lectis & expositis in vulgari. Respondit se scire illud, quod suprà dixit, & nihil aliud, niss quia in partibus suis dicebatur communiter quòd ipse erat malus homo & Patarenus, & quòd ossa sua debebant comburi sicut paleæ. Interrogatus per quos, & vbi dicebantur prædicta. Respondit quòd per homines & mulieres de partibus suis, videlicet de Sicilia & Calabria, quorum nomina graue esse enuntiare, quia omnes homines & mulieres de dictis partibus communiter hoc dicebant. Interrogatus quo tempore prædicta dicebantur. Respondit quòd tempore Papatus sui dum erat Romæ, & pòst. Interrogatus quomodo venit ad Curiam, & qua causa mouit eum ad ferendum testimonium in huiusmodi negotio. Respondit quòd ipse testis venit cum domino Roberto Rege Siciliæ Auinion. isto anno; & cùm esse ibi tempore quo suit rumor inter Carrossum & dominum Guillelmum de Nogareto super factis domini Bonifacij, requisitus suità quo-

dam, cuius nomine ignorat, si aliquid sciebat de dicto negotio, & ipse respondit quòd sic. & postmodum dominus Bertrandus de Rocanegata venit ad eum; requirens quòd non recederet de Curia, donec reddidisset suum testimonium in prædicto negotio. Interrogatus si fuit doctus vel instructus per aliquem ad deponendum prædicta. Respondit quòd non. Interrogatus si prece, pretio, gratia, fauore, timore, aut odio alicuius deposuit prædicta: dixit quòd non nisi pro veritate dicenda.

XII. Témoin.

į

DIE Mercurij secunda dicti mensis Septembris Stephanus filius quondam domini Quelli de Podio, de Luca, laïcus, testis abfuturus in proximo absentia diuturna, vt per iuramentum suum asseruit, à loco Curiæ, & in ætate quinquaginta annorum vel plurium constitutus, iuratus in Prioratu de Gransello prædicto coram reuerendis patribus dominis Petro Episcopo Penestrino, & Nicolao tituli sancti Eusebij, ac Arnaldo tituli sancti Marcelli presbyteris Cardinalibus, more recipiendorum testium, & præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore; ac domino Grimerio: Interrogatus ab eis super primo articulo qui talis est, & super secundo qui talis est, & super tertio qui talis est. Respondit quòd tempore Papatus dicti domini Bonifacij quædam magna ambaxiata de Tuscia, & de Bononia iu t Romam ad ipsum dominum Bonifacium. & ipse testis iuit cum dicto patre suo, qui erat vnus de Ambaxiatoribus Lucanis. Et quadam die cum Ambaxiatores ipsi, & idem testis cum eis essent in præsentia dicti domini Papæ, quidam Capellanus, quemnon cognouit, accessit ad ipsum dominum Bonifacium dicens: Pater sancte, mortuus est talis miles de Campania, & expressit dictus Capellanus nomen eius, ipse tamen testis non recordatur de nomine. Addens ipse Capellanus quòd idem miles fuerat malus homo. & tunc dictus dominus Papa dixit: Itti defecit mundus. & tunc dominus Antoniolus de Galuciis de Romana miles, qui erat ibi Ambaxiator pro Communi Bononiæ, dixit: Pater sancte, quomodo defecit isti mundus. & dominus Bonifacius dixit ei, quòd cuicunque moritur, deficit mundus; aliter autem mundus in se nunquam deficit, nec vnquam deficiet. & tunc dictus Capellanus dixit: Pater sancte, ipse fuit quidam magnus malus homo, Iesus Christus habeat animam eius. & tunc dictus dominus Bonifacius respondit : O fatue, cui commendas animam eius, quia ille Christus non potuit iuuare se, quomodo poterit luuare alium, quia ipse non fuit Deus, sed fuit vnus sapiens homo & magnus hypocrita? Adiiciens dictus dominus Bonifacius, quòd dictus miles mortuus habuerat in ista vita omne illudbonum, & malum quod vnquam habebit, quia non erat alia vita nisi ista præsens: & quòd Paradisus & Infernus erant in isto mundo, sic videlicet quia qui est bene sanus & deliciosus, & bene fortunatus in isto mundo habet Paradisum, & qui contrarium habet, habet Infernum. & dictus dominus Antoniolus tunc dixit: Pater sancte, ergo non habemus aliud facere amodò, nisi recipere de delectationibus istius mundi. Estne peccatum iacere cum mulieribus? & dominus Bonifacius tunc dixit: Ita peccatum est carnaliter commisceri cum mulieribus & masculis, sicut est peccatum abluere manus suas. Et tunc dictus dominus Antoniolus dixit: Amodò non habemus nisi gaudere. Dixit etiam ipse testis quòd ita altè dictus dominus Bonifacius proferebat verba quæ dicta sunt, quòd quotquot erant ibi, poterant ea audire, & intelligere. Interrogatus si aliquis eorum qui erant ibi præsentes, restitit vel respon-

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 569

dit aliquid aliud ad prædicta quæ dicebat dictus dominus Bonifacius. Respondit quòd non: sed omnes qui ibi erant coeperunt stupere & mirari de dictis verbis, & se se se constringere. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius dicebat prædicta verba iocosè vel solaciando, vel qualiter. Respondit quòd credit quòd pro vero prædicta dicebat. Interrogatus quare credit. Respondit quia ita altè & coram tot bonis viris sicut ibi erant dicebat. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius prædicta verba præsentibus dictis Ambaxiatoribus antequam recederent de loco, reuocauit. Respondit quod non, quòd ipse sciuerit vel audiuerit. Interrogatus de præsentibus. Respondit quòd de Bononia ibi erant dictus dominus Antoniolus, & duo alij, videlicet quidam miles, & quidam Notarius, de quorum nominibus non recordatur. De Florentia verò aderant dominus Barius de Friscobaldis miles, & Basqueria de Tosengis, & alij de quorum nominibus dixit se non recordari. De Luca verò aderant dominus Orlandus de Salamancellis, & dictus dominus Quellus pater ipsius testis, & dominus Vbaldus Paria milites, & Seruancellus de Apriano Notarius, tunc Prior populi Lucani, Ambaxiatores, & ipsetestis, & dominus Raynerij, & Ciccus de Interminellis, & Totus, Iocci de Luca, qui quatuor erant cum dictis Ambaxiatoribus Lucanis. Dixit etiam quòd erant ibi Ambaxiatores de Senis, sed de ipsorum nominibus non recordatur. Item dixit quòd ibi aderant de familiar, dicti domini Bonifacij tam clerici quam laici, de quorum nominibus non recordatui. Interrogatus de loco. Respondit quòd prædicta fuerunt in palatio Lateranen. in prima camera post locum in quo consueuerat tenere consistorium cum Cardinalibus. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius tunc stabat vel sedebat. Respondit quòd sedebat super quadam sede, de qua non recordatur qualiter esset sacta, qua sedes crat ante lectum, qui crat in dicta camera, nec recolit de quo esset coopertus dictus lectus; sed dixit quòd erat vnus magnus lectus. Interrogatus si dictus Capellanus qui dixit dicta verba dicto domino Bonifacio, tunc stabat vel sedebat. Respondit quòd non sedebat: sed non secordatur vtrum staret vel esset flexis genibus. Recordatur tamen quòd'omnes dicti Ambaxiatores, & illi qui cum eis erant, stabant tunc slexis genibus. Interrogatus quibus vestibus erat tunc indutus dictus dominus Bonifacius. Respondit quòd videtur sibi quòd haberet vnum mantellum de scarleto, & habebat ad latus quandam toalliam paruam, cum qua interdum tergebat sibi os, & videtur sibi quòd in capite haberet vnam almussiam rubeam. Interrogatus si tunc quando dictus dominus Bonifacius dixit dicta verba, prædi-&i' Ambaxiatores primò intraucrant ad ipsum dominum Bonifacium, an iam aliàs se præsentauerant ei pro illa ambaxiata. Respondit quòd antè in publico confistorio proposuerant ambaxiatam suam. Interrogatus de anno, mense, die, & hora. Respondit quòd fuit anno magnæ Indulgentiæ, sed aliter non recordatur de anno. De mense etiam non recordatur, sed dixit quòd suit circa sestum sancti Martini hyemalis, & credit quòd fuit de mense Nouembri vel Decembri. de die non recordatur; sed de hora dixit quòd fuit post prandium circa horam nonam. de tempore vtrum esset serenum vel nebulosum, vel pluuiosum, non recordatur. Interrogatus si prædicta verba, quæ dixit dictum dominum Bonifacium dixisse, protulit ipse dominus Bonifacius in Latino, vel in vulgari. Respondit quòd ipse dominus Bonifacius protulit omnia dicta verba in vulgari, ipso teste audiente: Sed tamen cum dicto Capellano CCcc

interdum loquebatur in vulgari, & interdum in Latinis verbis.

Interrogatus super octauo articulo qui talis est. Respondit quòd audiuit dominum Bonifacium tunc dicentem quòd quando homo moritur, quòd anima nunquam redibit, quia morietur simul cum corpore, necest alia vita nisi ista præsens. & dixit se nihil aliud scire de contentis in ipso articulo.

Item interrogatus super nono articulo qui talis est, dixit se nihil aliud

scire quam quod supra dixit.

Item interrogatus super decimo articulo qui talis est. Respondit se scire illa, quæ suprà dixit in dictis primo, secundo, & tertio articulis, & nilil aliud dixit se scire de contentis in eo.

Item interrogatus super tredecimo articulo qui talis est. Respondit se scire illa quæ suprà dixit in dictis articulis, de quibus suprà deposuit, & nihil aliud dixit se scire de contentis in eodem articulo.

Super omnibus verò aliis & singulis articulis vsque ad vigesimum-quintum articulum ei diligenter expositis & vulgarisatis. Respondit se scire

illa quæ suprà dixit, & nihil aliud.

Item interrogatus super vigesimo-quinto articulo qui talis est. Respondit se audiuisse dici quòd dictus dominus Bonifacius suit hæreticus, & etiam audiuit dici quòd fratres Minores Inquisitores hæreticæ prauitatis de Spoleto inquisiuerunt contra ipsum dominum Bonifacium, tunc Benedictum, de hæresi, antequam teneret aliquod benesicium Ecclesiasticum', & imposuerunt ei crucem, quam secerunt ei portare per vnum mensem, & plus, pro iis quæ inuenerunt contra eum de hæresi. Interrogatus à quibus audiuit prædicta. Respondit quòd à domino Matthæo de Podio de Luca milite, & Nerio Zaphayno de Luca, & Tocco de Iucco, & à multis aliis, de quorum nominibus non recordatur. Interrogatus in quo loco prædicta audiuit. Respondit quòd Lucæ, Mantuæ, Veronæ, Parmæ, Brieciæ, & in multis locis vltra montes & citra montes. Interrogatus quantum tempus est quòd audiuit prædicta. Respondit quòd iam sunt decem anni, vt credit. Interrogatus si est doctus vel instructus per aliquem, aut si prece, pretio, gratia, fauore, timore vel odio alicuius deposuit prædicta. Respondit quòd non. Interrogatus quomodo venit ad ferendum testimonium in huiusmodi negotio. Respondit quòd iple conuersabat tempore quo dominus Papa erat Auinion. cum domino Bertrando Agasso milite, & conuersando cum eo incidit sermo de domino Bonifacio, & ipse testis dixit se scire aliquid de co super facto hæresis; & verba ista peruenerunt ad dominum Guillelmum de Nogareto, & sic ad eius requisitionem venit ad perhibendum testimonium in huiusmodi negotio.

DIE Veneris quarta dicti mensis Septembris, Dinus filius quondam domini Roquesani de Rayneriis de Luca militis, laicus, atatis quadraginta quatuor annorum vel circà, vt dixit, testis absuturus absentia diuturna à loco Curiæ, vt per iuramentum suum asseruit, iuratus in Prioratu de Gransello prædicto, more recipiendorum testium, coram reuerendis patribus dominis Petro Penestrino Episcopo, Nicolao tituli sancti Eusebij, & Arnaldo tituli sancti Marcelli, & Thoma tituli sanctæ Sabinæ presbyteris Cardinalibus, & præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore, & Grimerio de Pergamo: Interrogatus ab eis super septimo articulo qui talis est. Respondit quòd tempore magnæ Indulgentiæ, cùm

quædam magna ambasciata de Bononia & de Tuscia venisset Romam ad dictum dominum Bonifacium, & Ambaxiatores dicta ambaxiatæ intrarent ad dictum dominum Papam, ipse testis cum quibusdam aliis, li= cèt non esset de dictis Ambasciatoribus, nec de corum familia, asserens se de familiaribus eorum intrauit cum eis ad dictum dominum Bonifacium, & dixit quòd iuerat Romam propter Indulgentiam. Dixit etiam quòd quasi singulis diebus cum Ambaxiatoribus Lucanis comedebat. Dixit etiam quòd ideo ingessit se ad intrandum cum eis, vt videret Papam, & quòd ipse inerat Romæ antequam dicti Ambasciatores, sed quantò antè non recolit: & moratus fuit tunc temporis per octo vel decem dies, priusque recessit de Roma, quam ipsi Ambaxiatores recessissent. Postque dimisit Rom. & dixit quod cum fuisset slexis genibus cum dictis Ambaxiatoribus coram dicto domino Bonifacio, quidam Capellanus, quem non cognouit, dixit eidem domino Bonifacio quòd quidam miles de Campania mortuus erat. & tunc dictus dominus Bonifacius respondit eidem Capellano quòd illi militi mortuo desectus sucrat mundus. Et tunc dominus Antoniolus de Chaluciis de Bononia miles, qui erat ibi præsens pro Ambaxiatore Communis Bononiæ, dixit: Pater san-Ae, quomodo illi militi est defectus mundus. Et dictus dominus Bonifacius dixit: Mundus nunquam defectus, nec vnquam debet deficere nisi illis qui moriuntur. Dictus verò Capellanus dixit tunc ¿ Pater san-&e, miles ille fuit malus homo, Christus habeat animam suam. & dominus Bonifacius tunc dixit: Fatue, cui recommendas tu animam dicti defuncti, quia ipse Christus non potuit iuuare se, quomodo iuuabit alios? Christus non fuit Deus, immo fuit homo sicut nos, & suit sapiens homo & magnus hypocrita: & dictus miles defunctus habuit in hoc mundo illud bonum & illud malum, quod poterit vnquam habere, quia quando mortuum est corpus mortua est & anima. & tunc dictus dominus Antoniolus respondit: Pater sancte, Paradisus & Infernus quid est? & dominus Bonifacius respondit: Paradisus & Infernus sunt in hoc mundo, & illi qui habent Paradifum in hoc mundo funt diuites, & sani, & bene fortunati, & qui habent Infernum habent contrarium prædictarum: & ideo non est alia vita nisiista. & dictus dominus Antoniolus dixit: Ergo Pater sancte, ex eo quòd non est alia vita nisissta, non est peccatum homini facere quod placet sibi, & præsertim iacere cum mulieribus. & di-Etus dominus Bonifacius dixit tunc: Tantum peccatum est, carnaliter commisci cum mulicribus & paruis masculis, sicut fricare vnam manum cum alia. & dictus dominus Antoniolus tunc strinxit spatulas suas, & dixit: Ergo quilibet laboret gaudere. Interrogatus de loco. Respondit quòd in palatio Lateranen, in secunda vel tertia camera: sed non bene recordatur. & dixit quòd in dicta camera erat vnus magnus lectus coopertus de quadam coopertura rubea. & dixit quòd sedebat in quadam cathedra. & dixit quòd erat indutus dictus dominus Bonifacius quadam camisia alba, habens mantellum rubeum de scarletto: & circumstantes Ambaxiatores qui erant ibi flexis genibus \* poterunt audire quæ suprà dicta \*audierut sunt. Interrogatus quomodo seit quòd audiebant. Respondit quia ita cre-liberè dit, & quòd erant ita propè quòd poterant ipsum audire, sicut & ipse testis. Interrogatus de circunstantibus. Respondit quòd de Luca aderant dominus Vbaldus de Paria de Interminellis, & dominus Orlandus de Salarnoncellis milites, & Scruancllus de Morian. Notarius, qui erat tunc Prior populi Lucani, & dominus Quellus de Podio miles, & alij plures

Ambasciatores de Luca, de quorum nominibus dixit se non recordari. & cum ipsis Ambaxiatoribus de Luca aderant ibi similiter Florisbarra, filius domini Iacobi Osbarre, & Franciscus quondam silius domini Beti de Interminellis, & Ballarus quondam filius domini Iacobi Parria de Interminellis, & Manfredus Dardanthini de Luca, & Stephanus filius dicti domini Quelli, & Totto de latto, & alij de quorum nominibus dixit se non recordari. De Florentia verò dixit quòd aderant dominus Bertus de Friscobaldis miles, & Basqueria de Tosengis Ambaxiatores: de aliis dixit se non recordari. De Bononia verò aderant dominus Antoniolus de Galuciis, & alij de quibus non recordatur. Interrogatus si dicti Ambaxiatores dixerunt tunc aliquid de ambaxiata eorum: dixit quòd non recordatur. Item dixit quòd ibi erant præsentes duo fratres, vous de Hospitali, & alius de Templo, vt sibi videtur, quorum vnus tabat dicto domino Bonifacio ab vno latere; & alius ab alio: alij verò familiares dicti domini Bonifacij erant ibi, de quorum nominibus dixit se non recordari. Interrogatus si ipse testis stetit ibi quousque dicti Ambaxiatores recesserunt de dicta camera. Respondit quòd sic, & dixit quòd ipse recessit cum eis de dicta camera. Interrogatus si quando dictus dominus Bonifacius dicebat verba prædicta, aliquis illorum restitit seu contradixit eidem domino Bonifacio. Respondit quòd non, & quòd nullus ei respondit, nisi dictus dominus Antoniolus qui respondit vt suprà. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius dicebat dicta verba iocose vel truffatoriè, vel qualiter. Respondit quòd sibi videbatur quòd profirmo diceret & non iocosè, quia non vidit quòd faceret aliquam excufationem, seu reuocationem, vel risum. Interrogatus de anno, mense, die, & hora; quibus prædicta fuerunt. Respondit quòd de anno aliter non recordatur, nisi quòd fuit anno magnæ Indulgentiæ, & credit quòd fuit de mense Nouembr. vel Decembr. de die non recordatur; de hora dixit quòd fuit circa nonam. Interrogatus vtrum tempus esset tunc serenum vel nebulosum. Respondit se non recordari. Interrogatus si di-Etus dominus Bonifacius quando prædicta verba dixerat, loquebatur in vulgari, vel verbis Latinis. Respondit quòd in vulgari tantum. Interrogatus si.... qui ibi essent, talia verba dicta fuerunt .... quod dixit ipse testis fuisse dicta. Respondit quòd non recordatur. Item interrogatus super omnibus aliis & singulis articulis à principio vsque ad finem ei diligenter lectis, & expositis in vulgari. Respondit se scire ea quæ suprà dixit, & nihil aliud de contentis in eis, excepto quia audiuit dici quòd quando dictus dominus Bonifacius erat Benedictus nuenis, quidam qui dicebatur Inquisitor hæreticæ prauitatis, pro facto hæresis vt dicebatur, condemnauit dictum Benedictum: ipse verò Benedictus postmodum creatus Papa, vt audiuit dici, mandauit sibi asportari librum seu libros Inquisitoris, vbi nomen suum & factum, & processus supra ipsum dicebantur scripti, & nedum librum vel libros secit comburi, sed quosdam alios libros inquisicionis factæ per dictum Inquisicorem. Interrogatus de nomine Inquifitoris, & cuius Ordinis effet. Respondit se nescire nec audiuisse dici, nec etiam recolit se audiuisse dici si esset frater Minor vel Prædicator. Interrogatus vbi dicebatur factam fuisse dictam inquisitionem. Respondit se audiuisse dici quòd Spoleti sucrat facta. Interrogatus à quibus audiuit. Respondit quòd forte à tribus vel quatuor, videlicet à Priore de Laraco de Interminellis de Luca, & Vilanuchio filio Bertrandi de Luca, & à..... Podio de Luca, & de plu-

ribus non recordatur. Interrogatus quo tempore ipse prædicta audiuit. Respondit quòd sunt septem anni vel circà. Interrogatus voi audiuitista. Respondit quòd Luca, sed in quo certo loco non recordatur. Interrogatus si forte vel pluries audiuit dici prædicta. Respondit quod semel tantùm. Interrogatus . . . . . . tunc erant amici vel inimici aut maleuoli. Respondit ..... tunc prædicti peruenerant ad ..... dicebatur ibi quòd ipse damnauerat Columnienses ..... sponsam fuit quòd ipse dominus Bonifacius erat inimicus . . .. Columnienses, & sic peruenerunt ad ipsa verba. Interrogatus si ipse esset legitimus vel naturalis, Respondit quòd est legitimus, & habet in bonis valorem mille florenorum, non corruptus prece vel pretio, amore vel odio, non subornatus ab aliquo, vel instructus: Sed dixit quòd quidam frater Franciscus de Luca de Ordine Heremitarum recit per aliquam interpositam personam, cuius nomen ignorat, petere ab ipso teste, si sciret aliquid de facto hæresis dicti domini Bonifacij; & ipse testis dixit se cogitaturum. dixit tamen quòd cum ipse esset Auinioni venit ad Malausenam pro perhibendo testimonio ad expensas proprias, nec nouir personam vel ..... eum pro perhibendo testimonio. Dixit tamen quòd quidam Vasco, quem nescit nominare, personam tamen eius cognosceret si videret, duxit eum hue ad hoc ipsum. Requisitus quis est qui tradidit ei illam cedulam, quam apportauit dictis dominis Cardinalibus, continentem certos articulos super quibus debebat interrogari: dixit quòd quidam Notarius ipse ostendit dictis dominis Penestrino, Arnaldo, ac Nicolao Cardinalibus per aspectum, præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore, & magistro Grimerio, ac nobis Notariis, qui requissuit ipsum testem si aliquid sciret de sa-& hæresis dicti domini Bonifacij; & ipse testis respondit eidem Notario se scire aliquid de facto, quod in dicta cedula continetur: & dictus Notarius posuit in dicta cedula factum illud per articulos, vtsibi visum suit, & co facto cedulam ipsam tradidit ipsi testi deferendam dictis dominis Cardinalibus, qui Notarius vocatus ad præsentiam dictorum trium Cardinalium recognouit se dictam cedulam scripsisse.

Di E Mercurij nona dicti mensis Septemb. Franciscus quondam domini Beti de Interminellis de Luca militis, laïcus, atatis 45. annorum vel plurium, testis abfuturus à loco Curix absentia diuturna, et per iuramentum suum asseruit, iuratus in Prioratu de Gransello prædito coram reuerendis patribus dominis Petro Episcopo Penestrino, Nicolao tituli sancti Eusebij, & Thoma tituli sanctæ Sabinæ presbyteris Cardinalibus more recipiendorum testium, & præsentibus dictis fratre Bernardo Inquisitore, & domino Grimerio: Interrogatus ab eis super quarto articulo qui talis est. Respondit quòd nescit vtrum illa quæ audiuit eum dicentem, sint hæreticalia, vel non : tamen audiuit eum dicentem hæc, & ea credit hæreticalia. Videlicet quia cum quidam Clericus vel Capellanus venisset ad dictum dominum Bonifacium, & nuntiasset ci quòd quidam miles de Campania, quem ibi nominauit idem Capellanus, erat mortuus, idem dominus Bonifacius dixit: Illi militi est defectus mundus, & illis qui moriuntur deficit mundus, & aliter nunquam deficier in se. & tunc dictus Capellanus dixit: Ille miles erat malus homo, Christus habeat animam suam. & tunc respondit ei dominus Bonifacius: Fatue, eui commendas animam eius, quia Christus non potuit se iuuare, quomodo iuuabit alios? Adriciens CCcc in

quòd Christus non fuit Deus, sed suit homo sicut nos, tamen sapiens homo & magnus hypocrita. & dixit etiam dictus dominus Bonifacius, quòd malum & bonum quod debet habere, iste miles habuit in isto mundo, quia non est alia vita nisi ista præsens. & dixit quòd Infernus & Paradisus sunt in isto mundo. & ille est bene in Paradiso, qui in isto mundo est sanus, diues & bene fortunatus. Interrogatus quòd credit ipse dominum Bonifacium dicere voluisse per hoc quod dixit, quod qui bene erat fortunatus in isto mundo habet Paradisum. Dixit se credere quòd volebat dicere quòd ille qui complet desiderium suum & velle in hoc mundo est bene fortunatus, & hoc est Paradisus. & dicebat etiam idem Bonifacius quòd ille qui habet contrarium in hoc mundo, ille habet suum Infernum. Et tunc dominus Antoniolus de Galuciis miles de Bononia, qui erat ibi Ambaxiator pro Communi Bononiá, dixit: Secundum hoc ergo, Pater sancte, quæ vos dicitis quòd non est peccatum homini facere in isto mundo quodlibet, & specialiter iacere cum mulieribus? & tunc respondit idem dominus Bonifacius, quòd commisceri cum mulieribus, & etiam cum garcionibus, non erat peccatum plus quam fricare vnam manum cum alia. & tunc dixit idem dominus Antoniolus: Secundum hoc ergo, Pater, nil aliud restat nobis nisi quòd demus operam vt gaudeamus in 1sto mundo. Interrogatus de loco vbi audiuit di-Etum dominum Bonifacium prædicta dicentem. Respondit quòd in palatio Lateranen. in quadam camera quæ est secunda post locum, vbi consueuit fieri consistorium publicum; in qua camera erat vnus pulcher lectus: sed de quo esset coopertus dictus lectus dixit se non recordari. & dixit quòd sedebat tunc ipse dominus Bonifacius super quadam sua sede ante lectum suum; quæ sedes qualiter esset facta dixit se non recordari. Interrogatus de præsentibus. Respondit quòd ibi erant tunc Ambasciatores de Bononia, videlicet, & dictus dominus Antoniolus, & alij de quorum nominibus dixit se non recordari: & de Florentia dominus Bertus de Friscobaldis miles, & Bascheria de Thosengis, de aliis de Florentia dixit se non recordari : de Luca verò aderant domini Orlandus de Salamoncellis miles, Quellus de Podiis, Vbaldus Paria de Interminellis milites, & Seruanellus de Morian. tunc Prior populi Lucani, & non alij Ambaxiatores de Luca quòd recordetur: & ipse testis, & Tottus de Iotto, & Grieta Perfectuchius, & Florisbarra, & dominus Raynerij, & Ballarus Paria nepos dicti domini Vbaldi erant ibi cum dictis Ambaxiatoribus Lucanis & plures alij, de quorum nominibus dixit se non recordari. Interrogatus si prædicti quos nominauit stabant vel sedebant tunc. Respondit quòd omnes stabant slexis genibus. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius dixit prædicta verba in Latino, vel in vulgari: dixit quòd in vulgari. Interrogatus si dictus Capellanus loquebatur tunc dicto domino Bonifacio in Latino vel in vulgari. Respondit quòd in vulgari. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius Ioquebatur prædicta verba altè vel bassè. Respondit quòd ita altè quòd ibi astantes poterant audire. Interrogatus si dictus dominus Bonifacius dicebat prædicta verba iocosè vel truffatoriè, vel qualiter. Respondit quòd verè dicere videbatur, ex eo quia non ridebat, & omnes qui ibi altabant multum de verbis huiusmodi mirabantur, quia postea dictus dominus Bonifacius prædicta verba non reuocauit. Interrogatus quo tempore fuerunt prædicta. Respondit quòd tempore Pontificatus dicti domini Bonifacij anno magnæ Indulgentiæ: sed dixit quòd aliter nescit exprimere annum,

& dixit quòd fuit de mense Nouembr. vel Decembr. de die dixit se non recordari, de hora dixit quòd fuit circa horam nonæ. Interrogatus ad quid iuerat illuc ipse testis. Respondit quia ipse erat cum dicto domino Vbaldo Ambaxiatore. Interrogatus si tunc quando dominus Bonifacius dixit dicta verba, prædicti Ambaxiatores proposuerunt aliquid coram dicto domino Bonifacio de ambaxiata pro qua venerant ad eum. Respondit quòd videtur sibi, sed non est bene certus quòd tunc inerint ad eum ad petendum, & petierunt responsionem quam aliàs secerant coram eo in publico Consistorio, prout videtur ipsi testi. Interrogatus si ipse testis recessit de camera dicti Bonifacij cum dictis Ambasciatoribus, oan sine eis. Respondit quod statim dictis verbis per dictum dominum Bonifacium, & dominum Antoniolum, Ambaxiatores prædicti, & ipse testis, & alij qui cum eiserant, recesserunt à conspectu dicti domini Bonifacij. Interrogatus quibus vestibus erat tunc indutus dictus dominus Bonifacius. Respondit quòd quadam camissa alba, & desuper portabat mantellum rubeum, in caput verò portabat vnam almussiam: sed cuius coloris esset dixit se non recordari : dixit etiam se non recordari si erat tunc tempus clarum vel serenum. Interrogatus si est diues vel pauper. Respondit qu'à di pse est expulsus de Luca. & de bonis suis.... partis & si haberet bona sua, ipse & frater suus valerent duo millia librarum moneræ Lucanæ, sed extra ciuitatem Lucanam habet in bonis valorem centum librarum Turon. & plus, & vltra hoc Comune Pisan. dat ei quolibet annariam centum librarum Pisanorum. Interrogatus si ipse testis veitur aliqua arte. Respondit quòd non, sedscit bene ludere cum vna \*\*\* & interdum vtitur.

Item interrogatus super omnibus aliis & singulis articulis à principio vsque ad vigesimum-quintum articulum sibi diligenter lectis & expositis in vulgari. Respondit se scire ea quæ suprà deposuit, & nihil aliud de contentis in eis.

Interrogatus super vigesimo-quinto articulo qui talis est. Respondit se audivisse dici quod antequam dictus dominus Bonifacius haberet beneficium Ecclesiasticum, & esset tunc Benedictus iuuenis, fratres Minores Inquisitores harctica prauitatis imposuerunt ei crucem in Spoleto pro hæresi. Interrogatus qui fuerunt illi fratres Minores. Respondit se nescire. Interrogatus quantum tempus est quòd prædicta audiuit dici. Respondit quod decem anni sunt & plus. Interrogatus à quibus audiuit dici, & in quo loco. Respondit quòd à pluribus, de quorum nominibus dixit se non recordari, & audiuit Lucæ, & Bononiæ; nec seit vtrum illi qui dicebant prædicta erant amici vel inimici dicti domini Bonifacij. Interrogatus quare ipse est in Curia Romana & in partibus istis. Respondit quòd ipse venit causa impetrandi vnum benesicium pro quodam nepote suo. Interrogatus qualiter venit ad testificandum in huiusmodi negotio. Respondit quòd insinuatum fuit domino Guillelmo de Nogareto, quòd ipse testis sciebat aliquid de facto hæresis quæ imponitur dicto domino Bonifacio; & ipse dominus Guillelmus de Nogareto, & dominus Raynaldus de Supino, cum ipse testis esset Nemausi, requisiuerunt eum, vt ipse veniret ad testissicandum & dicendum veritatem de his quæ sciebat super dicto facto, & sic ipse testis venit. Interrogatus si ipse testis fuit doctus vel instructus per aliquem, qualiter deberet istud testimonium perhibere, aut si prece, pretio, gratia, fauore, timore, aut odio alicuius deposuit prædicta. Dixit quòd non.

\* \*

BULLE de Clement V. qui repete ce que le Roy de France luy auoit fait dire des crimes de Boniface, ce qui auoit esté resolu en France pour ce regard, & d'en faire la poursuite au Concile General, & qu'il eust à rendre instice sur ce.

Dit que les Cardinaux auoient representé au contraire, que le Roy ne deuoit estre où n'estant pas meu de bon zele, mais de haine, à cause des excommunications que Boniface auoit fulminées contre luy.

Que Nogaret auoit mis la main sur la personne de Boniface, & fait piller le

tresor de l'Eglise.

Que le Roy & ceux qui auoient commis cette action estoient excommuniez à canone, & que le Pape estoit obligé d'observer ce que Benedict son predecesseur.

auoit fait en ce regard.

Que le Roy repliquoit l'obligation qu'il auoit de faire cette poursuite, qu'il seroit tres-aise que Boniface fust iustifié, mais que le scandale auoit esté st grand dans
l'Eglise Gallicane & parmy la Noblesse, qu'il falloit que le Concile en conneust.
Purge Nogaret de la capture de Boniface; qu'il n'a pû parler à luy que par la force. Que le Roy ne luy auoit donné autre pouvoir que de luy faire scavoir ce, qu'il
auoit arresté. Que Nogaret n'a point mis la main sur la personne de Boniface.
Que Boniface auoit iuré la ruine du Roy & du Royaume, qu'il mettoit par ce dessein
l'Eglise en hazard. Qu'il avoit promeu le Roy d'Allemagne à condition de faire
la guerre au Roy. Qu'il avoit offert aux Ambassadeurs de ce Roy son tresor &
celuy de l'Eglise pour cela, & de ces menaces il vouloit venir aux effets, ayant
dressé des procez contre le Roy & le Royaume, vne partie desquels il avoit publiez;
pour les autres, il en attendoit l'occasion.

Nogaret dit qu'ayant sceu tous ces desseins qu'il creut qu'il ne falloit plus differer & ne plus consulter, qu'il entra dans le Palais de Boniface, demanda qu'il eust à convoquer le Concile, qu'il n'auoit autre ordre du Roy. Mais qu'il se trouva obligé par le zele de la Religion de secourir l'Eglise encette occasion, as esté qu'il sut des Romains & de ceux d'Anagnia, ayant l'estendart de l'Eglise: empescha Boniface de publier ce qu'il vouloit faire contre le Roy & le Royaume; ce qu'il auoit fair non comme iuge, mais comme ennemy frenetique. Pour sa personne & son tresor, qu'il y auoit mis l'ordre tel qu'il l'auoit pû, & le desordre qui arriva sut contre son intention; ce que Boniface reconnut lors, & depuis, leur ayant remis toute la

faute s'il y en anoit.

Que ce que Benedict a fait a esté pour auoir esté mal informé, & par ignorance, & à la suggestion des amis de Boniface. Nogaret en demande la cassaiion.

A cela l'on repliquoit à Nogaret qu'il ne deuoit faire autre chose, que ce que son Roy luy auoit ordonné, que Boniface n'estoit pas condamné, que les Camons le condam-noient d'auoir mis la main sur son Prelat.

Que Benedict a bien procedé, tanquam super notoriis & cius oculis videntibus perpetratis.

Il répond que, phreneticum ligauit, qui est tenu pour heretique par tout, qu'il fuit le ingement du Concile.

Que par vn statut d'vn Concile, De Hæresi accusatus pro iam damnato vel suspenso habetur, saltem de iure haberi debebat, cum superiorem iudicem non haberet nisi Concilium.

Que Boniface auoit fulminé contre le Roy & tout le corps du Royaume, pour auoir demandé la conuocation du Concile general. Ensin Nogaret tasche de prouuer auoir bien fait d'auoir fait cette action contre Boniface.

Vnum est corpus Ecclesiæ, cuius caput est Christus. Rex & Regnum Franciæ pars sunt Ecclesiæ, & non sunt vnus homo, sed plures in vnum viuentes

#### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 577

viuentes ex side, propter quod Ecclesiam faciunt, & distur Ecclesia Gallicana, sicut Ecclesiam Orientalem & Occidentalem SS. Patres appellant.

Qu'il avoit esté obligé en cette necessité d'agir ainsi; qu'en ces cas de necessité

l'on fait beaucoup de choses extraordinaires, & en donne des exemples.

Laicus licité Baptismi Sacramentum ministrat, & etiam Ponitentia. Nogaret en ce cas suit Dei minister.

Quilibet Catholicus propter necessitatem tenetur desendere Ecclesiam Dei. talis necessitas facit eum Dei ministrum.

Benedict auoit veu ce qui s'estoit passé à la prise de Boniface.

Le Pape declare que les accusateurs de Boniface auoient eu iuste cause zelo sidei. Regem, Prælatos, Barones, & omnes eis adhærentes, qui conuocationi Concilij consenserunt sidei necessitate vrgente moti, iustè fecisse nec posse malè notari.

Que Nogaret & ceux qui l'ont assisté secerunt iusté. Qu'il auoit fait ce qu'il auoit pû pour empescher le vol du tresor. Casse tout ce qu'auoit fait Boniface contre le Roy & le Royaume, tant ce qu'il auoit publié, que non, & que ce qu'il en auoit fait estoit par haine: que ses procedures & constitutions sur ce suiet seroient tirées des registres de l'Eglise. Annulle la procedure de Benedict contre Nogaret, & ceux qui l'auoient assisté, comme ayant esté trompé & malinformé, & par ignorance de faict, que Sedem Apostolicam fallere potest. & qu'elle sera tirée des Registres.

Ensin le Pape considerant les grandes affaires qu'il y auoit en l'Eglise: Le fait de la Terre Sainte, des Templiers, &c. Dit que le crime d'heresie dont Boniface est accusé, n'est pas bien prouué, qu'il ne voit point qu'il ait en secte. Que ce seroit vn grand scandale s'il venoit à estre ingé heretique. Sur cette perplexité par l'aduis des Cardinaux il sut arresté de prier le Roy de se desister de cette demande de la conuocation du Concile, & que tous ceux qui auoient adheré auec luy en feroient autant, & s'en remettroient à l'Eglise d'en ordonner. Ce que le Roy consentit & ses adherens. Surquoy il ordonne qu'il ne sera plus parlé desdites accusations, ny de la conuocation du Concile. Remet aux accusateurs l'obligation qu'ils auoient de faire la poursuite contre la memoire de Boniface.

Cette copie de Bulle n'a point de datte, elle est tirée d'vn M S. de S. Victor, & fort incorrecte le croy qu'elle n'a pas esté expediée ainsi, & que c'est vn proiect qui auoit esté fait en France pour faire voir au Pape Clement, & entirer vnc expedition. Les Bulles que l'on a de luy en bonne sorme, ne sont pas parcilles à cette copie.

Bulle de Clement V. aprés auoir oil la demande du Roy Philippes le Bel d'assembler le Concile, asin d'examiner la verité des accusations contre Boniface: surquoy ayant oil ce qui se disoit au contraire, prie le Roy de se desister de cette demande du Concile, excuse les accusateurs. Le Roy accorde la demande du Pape, & remet cette affaire à la decision de l'Eglise.

Catum non fecit, nec verè potest redargui de peccato, disciplinam instituens & humilitatis exemplum, omnibus autem, specialiter Pastoribus, cius Vicariis in Ecclesia Dei suturis, prædicans populo Iudæorum DD d d

dixit, Quis ex vobis me arquet de peccato? Cuius sequens doctrinam Print ceps Apostolorum cum transisset ad gentes, querimonia contra eum à si-se delibus facta, cur ad gentes intrasset, non ex officij potestate, qua regnum acceperat, sed auctoritate diuinæ virtutis! quia Gentiles Spiritum sanctum acceperant in humilitate, respondit. Nam si præsidentes gregit Dominico, qui debent aliorum peccata corrigere, disciplinam à se repellant Ecclesiæ divinitus institutam, dici non possunt veritatis discipuli; sed erroris magistri: gregem nempe sibi commissium debent vt forma gregis facti pascere, non in populo dominando, iuxta Dominicam Apostolicamque doctrinam, ac sicut eos pudere non debet proprios errores corrigere qui præpositi sunt, ve per eos aliorum corrigantur errores : sic nec prædecessorum suorum debent male gesta negligere, nam alias essent alieni consentientes erroris. Sanè Princeps magnificus Philippus Rex Francorum, carissimus noster in Christo silius, nostram adiens? præsentiam reuerenter proposuit : Quòd cum Bonifacius Octauus" \* non im- prædecessor \* noster, ipso Rege, Prælatis suis, & Baronibus, ac aliis magnis viris delatus extitit primò per Guillelmum de Nogareto militem Regis ipsius, super eo quod non esset Papa legitimus, nec intrasset per ostium ad regimen Ecclesiæ, sed potius aliunde, quare sur esset censendus & latro. Quòd insuper esset hæreticus diuersis speciebus hæresis deprauatus, ac alus criminibus & enormitatibus hæreticus, propter quodi ampliùs tolerandus non esset in Ecclesia sancta Dei, super iis etiam ad' generale Concilium prouocatus: Idémque Rex instanter fuerat requisitus, vt sicut protector sidei conuocationi generalis, incorrigibilis, ac positus in profundo malorum notorie, Concilij faciendæ modo legitimo. daret opem & operam efficaces : dictusque G. se præmissa legitime prosecuturum obtulerat & probaturum coram Concilio suprà dicto. Secundà verò Bonifacius prædictus super eisdem per eminentes alias personas palam fuit in Parlamento Regis ipsius publico ac generali totius regni sui pro negotiis statum ipsius regni tangentibus, denunciatus, seu accusatus de eisdem criminibus, & ad dictum generale Concilium prouocatus; requisitusque fuerit, vt suprà, Rex ipse per accusatores eosdem, vt conuocationi dicti Concilij daret opem & operam essicaces, adhærendo prouocationi priùs factæ per dictum G. quatenus legitime facta esset. Propter quæ idem Rex fidei necessitate cogente deliberatione cum Prælatis, Baronibus, Theologiæ, necnon vtriusque Iuris magistris, alissque viris eminentibus scientia & sapientia, requisitionem sibi factam vr conuocationi prædictæ daret opem & operam, vt sciretur veritas de prædictis, vt tenebatur, admisit. Mortuóque Bonifacio supradicto, cum hæresis crimen sig tale de quo sit quærendum post mortem, maxime cum de errore eius sequacium timeatur: idem Rex bonz memoriz Papam Benedictum przdecessorem nostrum, dictique Bonifacij successorem requisiuit instanter, ve ob præmissa conuocaret Concilium antè dictum, seu per hoc iustitiam faceret in præmissis. Quod idem Papa Benedictus complere non potuit, morte præuentus. Requirebat igitur nos Rexipse, vt cum instarent præfati accusatores seu denuntiatores, ve antè dictum ad præmissa conuocaremus Concilium, aut per nos in prædictis vellemus procedere, faceréque iustitiz complementum.

Proponebatur autem per fratres nostros aliquot ex aduerso, dictum Regem in præmissis audiendum non esse, dicentes Regem ipsum ex odio dictam requisiriemem fecisse, núncque facere, dictasque accusationes &

mediatus

# DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 579

prouocationes contra dictum Bonifacium ex odio fieri procurasse, contra quem prouocatus Rex ipse fuerat propter quæstiones motas per dictum Bonifacium per inter ipsam Ecclesiæ contra eum, & etiam ex eo quòd paulo ante Bonifacius præfatus post propter eius excessus Regemipsum excommunicatum mandauerat publicè nunciari, quod Bonifacius ipse per constitutionem suam per eum editam post dictum Parlamentum publice declarauerat, addendo Regem ipsum receptasse Stephanum de Columna tunc Romanæ Ecclesiæ inimicum, & mandauisse ne in regno suo literis vel mandatis obediretur Bonifacij supradicti, quod ante sententiæ tempus sieri non debebat. Quódque Guillelmus de Nogareto prædictus cum vexillo Regis ipsius manu armata, & multitudine congregata, violenter & per iniuriam apud Anagniam ceperat Bonifacium prædictum, & in eum manus miserat violentas, & per eos seu eorum facto thesaurus Ecclesiæ captus fuerat, & nequiter aspetatus \*. De quibus captoribus, Rege etiam, & omnibus qui ad hoc dederant opem, consilium vel fauorem, iustitiam sieri dicebant, addentes præfatum Papam Benedictum apud Perusium in suo processu per eum publicè promulgato declarasse dictum Guillelmum, & alios qui secum fuerant in præmissis agendum ab ea diuersorum criminum reos, nec non tam ipsos in processu prædicto plenius nominaros, quam corum complices, & eos qui opem, consilium, vel fauorem ad præmissa eis præstiterant à canone promulgatam excommunicationis sententiam incurrisse; quas declarationes prædecessorum nostrorum nos custodire debere dicebant, cum sit à sanctis Patribus institutum, ordoque iustitiæ ac rationis exigit, vt qui à successoribus sua mandata seruari defiderat, decessorum suorum proculdubio voluntatem custodiat & mandata.

Ex aduerso verò proponebatur ex parte Regis prædicti, præfatum Bonifacium à principio sui regiminis per eminentes & grandis auctoritatis viros, Prælatos, doctores, & alios super hæresi, cæterisque præmissis criminibus apud Regem ipsum, sæpiùs fuisse delatum: idémque Rex fuerat sollicitatus per nonnullos sanctæ conuersationis viros iam dudum antè per plures annos pluries & frequenter, vt sicut sidei pugil, Ecclesiæque defensor tanto periculo curaret occurrere; quòd etiam ad hoc ex officij debito tenebatur. Sed ipse Rex, vt filius pudoratus verens cernere verenda illius quod pro patre bona fide venerabatur, ne scandalum sequeretur Ecclesiæ, propter ipsius Ecclesiæ honorem & pacem eum tolerabat, & vt patrem sanctissimum honorabat, quousque ex huiusmodi tolerantia propter scandala, quæ dictus Bonifacius in Dei Ecclesia faciebat, oportuit Regem ipsum, maxime dictis accusatoribus apparentibus, & sic instantibus ad sidei desensionem intendere, procuraréque conuocationem dicti Concilij, per quod disponeretur debitum Ecclesiasticæ disciplinæ; præfatique accusatores non ab ipso Rege inducti, sed zelo sidei Catholicæ ardentes, vt Rex ipse credebat, maximè quia de hæresiseu de prædictis criminibus dictus Bonifacius erat notoriè ac grauiter diffamatus, de quo erat in Ecclesia Gallicana cæterisque partibus scandalum generatum; fuerant que accusatores ipsi, prout constanter asserebant, per personas side dignas super his informati, iustè moti procedebant, & antè processerant ad præmissa. Præfatúsque Rex semper assestauerat magis & adhuc affectabat, si cum veritate sieri posset, purgationem dicti Bonisacij, & eius memoriæ de præmiss, quam si reperiatur ipsum fuisse culpabilem de eisdem; nec esse verisimiliter Prælatos, Vniuersitatem Pa-DDddij

risien. Studij generalis, ac totam Ecclesiam Gallicanam, caterasque personas graues, Principes, Barones, & populos, quorum plutes ditioni Regis ipsius subditi non sunt, in his adhæsisse Regi prædicto, mis iustè & piè zelo fidei viderent eum moueri. Theolit and han de l'indication de l'indic

Proponebat insuper Rex prædictus se dictum Bonifacium vehementer habere suspectum de hæresi, cæterisque criminibus propositis contra ipsum specialiter ex contentis in dicta constitutione, que fuisse per ipsum Bonifacium edita dicebatur: cum enim iam ante dudum, vt dictum est, Bonifacius ipse pluries apud Regem ipsum delatus super præmissis fuisset; idémque Rex ve fidelis amicus per suos nuncios solemnes Bonifacium ipsum caritatiue monuisset, & moneri fecisset, vt cessaret à scandalis Ecclesiæ, ac in aliis operibus, ex quibus super præmissis esset culpabilis. Sciens idem Bonifacius le delatum talem, ac etiam accusatum, finxit in constitutione prædicta, quæsitis coloribus ad subterfugium, Regem præfatum contra eum prouocatum ex eo quòd dictus Bonifacius, vt fingebat, voluerat peccata Regis ipsius à \* \* \* vino lauare, ipsumque mandauerat, vt asseruit, excommunicatum ex certis causis publicè nuntiari. Cùm tamen Rex ipse temporibus illis nesciuerit, nec adhucsciat mandatum huiusmodi contra ipsum Regem Bonifacij memorati, cum Rex ipse nunquam ad hoc fuisset vocatus; & cum antè longe Bonifacius fuerit de præmissis apudipsum Regem delatus, ipséque Bonifacius illud nouisset, ex eius aperto mendacio manifestè cognoscatur Bonifacium iplum falsis exquisitis coloribus constitutionem prædictam ad subterfugium cdidisse, que presumptio clarius apparet ex aliis mendaciis per Bonifacium ipsum adductis. Quòd Rex prædictus præfatum Stephanum de Columna receptasset, Ecclesiæ Romanæ, vt asseruit, inimicum; cum tamen Rex ipse non receptauerit Stephanum eundem; sed ipsi Regi de ipso Bonifacio conquestus fuerat Stephanus memoratus, quòd ipsum Stephanum, cæterósque de domo sua dictus Bonifacius determinasset ausu sacrilego, vt inimicos fidei & Ecclesiæ; cum tamen idem Stephanus proponeret hoc factum esse contra Deum & iustitiam, omnique iuris ordine prætermisso: requirens vt columnam sidei Regem ipsum, vt iustitiam sibi domusque sui fieri procuraret, cum licet ipse & alij de domo sua essent, vt dicebant, Catholici, vellentque in sanctæ Matris Ecclesiæ vnitate manere, non inneniebant apud Bonifacium prædictum iustitiam de præmissis, nec timore mortis audebantur eiusque conspectui præsentari. Idem verò Rex, vt Princeps Catholicus, Stephanum ipsum recipere noluit, licet idem Stephanus eius seruitio se multum instanter offerret. Sed ei & per eum domui sux respondit Rex præfatus, se præstiturum opportunis loco & tempore opem & operam, prout ad Regem ipsum pertinere poterat, vt dictus Stephanus, caterique de domo sua remanerent in vnitate sanctæ Matris Ecclesiæ, & si in aliquo contra eam offenderant, mandatis Ecclesiæ & reuerenter & humiliter obedirent; quod opus non fuit inimicum Ecclesiæ, sed Catholicum & amicabile cum Dei Ecclesia, pro schismaticis etiam & hæreticis, vt ad eius vnitatem reuertantur assiduè orare noscatur. In præmissa insuper constitutione Bonifacius prædictus confinxit alia mendacia, quòd Rex ipse mandauerit, ne deinceps literæ vel mandata reciperentur Bonifacij memorati; quódque \* terræ conspirationes per ipsum Regem, Prælatos, & Barones regni sui factæ suerunt contra Bonisacium supradictum, quorum vtrumque salsum est, licèt ad instar Patrum sanctorum Regem, Prælatos, & Barones

# DESBONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 181

supradictos, qui sidei religione in Ecclesia Dei sulgere noscuntur, necesse fuit pro sidei desensione convenire, præstaréque operam, vt modo legitimo sciretur veritas præmissorum, & à Dei Ecclesia tantum periculum tolleretur. Insuper dictus Bonifacius de hæresi se accusarum sciens ; & ad dicti Concilii iudicium prouocatum, ipsum conuocare Concilium debuerât, & super hæresi de qua fuerat accusatus purgare; seque indicio Concilij generalis offerre, super quibus eius destitutio prædicta clarè defectum ipsum oftendit : & manifeste suspectum, constitutionemque ip-Fram nist tolleretur, in subuersionem manifestam cedere Ecclesiastica disciplinæ i maxime cum Rex ipse à talibus parentibus traxerit originem, qui semper sidei Catholica zelatores fuerint, Ecclesia que Dei sidelissimi defensores, à quibus ex éius conversatione deviare non decet; nec est verisimile Regem ipsum, nec eum delectat memoriam prædicti Bonifacij damnari, sicut eum delectaret, si cum veritate sieri pollet, cum sanctis in Ecclesia Dei pollere. Nec propter quæstiones motas per Bonifacium memoratum contra dictos Regem & regnum, Rexipse procuratus in quoquam, quinimò cum omni reucrentia Sedis, ac in Concilio Prælatorum \* & Baronum sic responderet Legato Romanæ Ecclesiæ super ils quæ veriimiliter credebat & credere debebat: Roman. Eccles. contractari debere

vius suum, regnique sui rationabiliter & licide declaranda.

Ad ea verò quæ de præfato Guillelmo de Nogareto proponuntur cum vexillo Regis ipsius apud Anagniam fuisse commissa in personam Bonifacij memorati, & thesaurum Ecclesiæ: Rex prædictus respondit, Regem ipsum mandasse dicto Guillelmo qui tunc crat in illis partibus certis ex ecausis, vt accusationes, denuntiationes, & prouocationes ad generale Concilium super hæresi, certisque criminibus contra Bonifacium præfatum factas denuntiaret eidem, ipsumque requireret instanter, vegenerale Concilium conuocaret prædictum, vt iuxta disciplinam Ecclesiæ sieri possit super eis quod ad honorem, stabilitatem sidei cederet, & animarum salutem. Qui Guillelmus aditum pacificum ad dictum Bonifacium habere non potuit pro præmissis, propter insidias mortis, quas dictus Bonifacius parauerat Guillelmo prædicto. Quare oportuit Guillelmum prædictum armatorum habere subsidium ad faciendum præmissa. Si quæ verò Guillelmus ipse vltrà fecerat minus iustè contra Bonifacium præfatum, ca Rex ipse non mandauerat, nec rata habuerat ex post facto. Cæterùm dictus Guillelmus præmissa sibi imposita constanter negabat, dicens, se nunquam cepille Bonifacium memoratum, scu manus violentas in eum iniecisse, vel ei iniuriam aliquam irrogasse, sed ad sui defensionem & aliorum qui secum ad hoc fuerant. Proponebat quòd dictus Bonifacius sciens se de haresi caterisque criminibus accusatum, & ad generalis Concilij iudicium legitimė prouocatum, dictum Concilium conuocate renucrat, re, verbo; & facto impediebat, quod quominus posset pro præmissis ipsum Concilium conuenire, eratque super præmissis subterfugus iudicij & contumax manifestus, nec super hæresi se purgare volebat; ex quibus vehementer contra Bonifacium ipsum præsumi debere dicebat, & in casu haresis pro damnato censeri, in cateris verò criminibus pro conuicto: Offerens idem Guillelmus de veritate criminum hæresis, & aliorum, qua proposita fuerant contra Bonifacium memoratum, se bene docere paratum: supplicans instanter super iis & áliis suis defensionibus suas per nos suum dominum temporalem probationes admitti, procurarique, vt per Ecclesiam ad ostendendum eius innocentiam admittantur.

Proponebat etiam dictus Guillelmus dictum Bonifacium per ostium non intrasse, sed aliunde ad Ecclesiæ regimen, & de hoc grauiter infamatum, quod licèt ab initio forsan non liqueret, ex post facto tamen per cuidentiam eius operum plenissimè iam liquebat. quæ probatio interdum est probabile, sed materia qua maior sit probatio voluntatis, & insuper quòd causas per essectus cognoscimus, ratio naturalis accedit. Item addebat dictus Guillelmus dictum Bonifacium simoniacum manifestum monitum ac incorrigibilem. Tradit autem Patrum sanctorum auctoritas, Papam aposstatam, qui non est ingressus per ostium, sed Sede per laïcos expelli debere simoniacum, etiam monitum, incorrigibilem, comprimendum extera potestate.

Ponebat insuper quòd dictus Bonifacius prorsus incorrigibilis, & agens contra disciplinam Ecclesiæ, multipliciter pacem eius turbabat, in tantum quòd publicè frequenter dicebat, quòd ipse destrueret penitus Regem & regnum Francorum, adiiciens sibi non esse curæ de schismate, si forsan inde contingeret, quinimò dicebat quòd antè se tetamque Dei Ecclesiam secum prostraret, quin destrueret Regem & regnum prædictos, ac in publico sermone, cum illustris Regis Alamannorum electionem admississet, ac approbasset palam, verbis expressis dixit quòd ideò promouebat Regem ipsum, vt guerram faceret dicto Regi, & contereret & destrueret regnum ipsum, sibíque thesaurum suum & Ecclesiæ dicto Regi suisve nuntiis ad hoc opus obtulit palam, & publice, magisve dixiequam si guerram Ecclesiæ propriam exerceret, sicut etiam Francos sic Romanos se conterere velle iactabat, & alios plures sideles Reges & Principes inuitans ad hæc scandala facienda. Volens insuper de minis prædictis ad actum venire dictus Bonifacius processus conceperat, vt dum ad dictorum Regis exterminium, atque regni, sed ad flagellum & scandalum Ecclesiæ sanctæ Dei, quorum processium aliquos iam inceperat publicare, cæteros autem celeriter publicare intendebat, nisi celeri remedio fuisset occursum. Dicebat igitur dictus Guillelmus, quòd cum humilitas Ecclesiæ non præualeret aduersus Bonifacium sæpedictum, propter quod secundum Patrum sanctorum regulas occurrendum erat per exteram potestatem, nec esset parata principalis potestas periculis occurrere, moraque modici temporis esset irreparabile periculum allatura; propter quod tempus non erat deliberandi consilium, nec Regem præfatum suum dominum consulendum, nec etiam sibi signisicandum præmissa. Cum idem Guillelmus fuisset ingressus domum Bonifacij præfati, nedum sibi denuntiauit accusationum & prouocationum prædictarum processus habitos contra eum; cumque solemniter requisiuit, vt conuocaret dictum Concilium prout fuerat sibi præceptum. Sed licèt mandatum domini sui vlterius non haberet, vt tali casu quilibet catholicus tenebatur zelo Dei & sidei pro desensione sanctæ Matris Ecclesiæ \*\* tempore, cum non superesset locus alij remedio, cum adiutorio fidelium & deuotorum Romanæ Ecclesiæ adhibitis potestate & Capitaneo ciuitatis Anagniæ, cum vexillo Ecclesiæ, restitit Bonifacio'suprà dicto, ne processus ipsos in domini sui Regis exterminium & regni sui, Ecclesiæque Dei graue scandalum & irreparabile, omni iuris ordine prætermisso, proferret, quos non vt Iudex sed potius inimicus seu phreneticus in se Ecclesiamque Dei sæuiens in instanti publicare parabat: Et ne Bonifacius ipse persona periculum vel iniuriam pateretur à sanguine eius sitientibus propter eius demerita: ne insuper thesaurus Ecclesiæ dispergeretur à familiaribus præfati Boni-

#### DEBONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 183

facij, & aliis Anagninis qui iam plura de rebus, vasis, & thesauro ipsius abstulerant, adhibuit idem Guillelmus custodiam domui & personæ Bonifacij memorati, non ad eius iniuriam, sed defensionem potius, & salutem, nec in eum manus intecit, nec initci à quoquam permitit, nisi ad sustentationem\*venustatis ipsius, nec ei ministrari cibum & potum permisit, nisi per eos in quibus idem Bonifacius confidebat. Rei licitæigitur & necessariæ operamintendit dedisse, & si quid in turba incidenter de thesauro vel rebus Bonifacij captum est, hoc factum est sinc culpa Guillelmi ipsius, ne sieret diligentiam quam potuit adhibentis, salusque dicti Bonisacij, & pax Ecclesia qua ex disto facto sequuta sunt per distorum mæsticiam consolantur : quod ex post facto Bonifacius ipse ad se reuersus recognoscens à Domino factum essé ppus istud Guillelmi prædicti, sociorumque suorum publice prædicauit, omnémque culpam & excommunicationis notam si quam forte contraxerant ex præmissis, necnon omnem pænam inflictam & infligendam remisit eisdem, & omnibus qui opem, consilium, vel fauorem præstiterant ad præmissa. Dicebat igitur præsatus Guillelmus, cum zelo Dei & sidei necessitatis tempore, vbi non erat alij locus remedio, pro Dei Ecclesiæ & eius vnitatis defensione certasset, & per cius factum adiutorumque suorum Deus Ecclesiam suam à tantis scandalis & periculis liberasset, non eis pœna debebat imponi pro merito, quinimo dictus processus contra eos editus \* \* \* omníque iuris ordine prætermisso per Papam Benedictum, eis absentibus non vocatis, vt dicebat, & penitus non auditis, per suggestionem fautorum Bonifacij præfati, & ignorantiam iustitiæ causæ eorum deceptam, edictum contra eos nullum & irritum esse dicebat; & si quis fuisset, iniustum & properum attemptatum: quare petebat dictus Guillelmus processum ipsum, & quicquid inde vel ob id sequutum fuerat per nos, nullum & irritum nuntiari, & quatenus processerat, reuocari, nec non eum & omnes qui secum suerant ad præmissa super omnibus criminibus ex dicto sacto sibi impositis in processu prædicto, penitus innocens, & in eis iustè iustoque zelo processisse, diffinitiue cognosci dicens sua interesse prædictos qui secum suerant ad præmissa defendere, cum vt pugil sidei desensórque Dei Ecclesiæ, domini sui, eiusque regni salutis zelator requisisse noscatur, & induxisse præfatos qui eum sequuti fuerant ad facienda præmissa proposita per cundem.

Sed obiiciebatur dicto Guillelmo directa verba canonum manifestam in cum manere censuram, qui ante sententiæ tempus pro dubia suspicione discesserità suo Prælato: quare dicto Guillelmo non licuit, vt suprà confessus est, resistere Bonifacio memorato, nec adhibere custodiam domui vel personæ dicti Bonifacij contra voluntatem ipsius, maximè cum mandatum Regis ad hoc nullum haberet, sed ad denuntiationem & requisitionem dicto Bonifacio faciendam sibi mandatus per Regem mandati finibus debuisset esse contentus, nec eum & alios qui secum fuerunt excusat, quòd propter scandala quæ sequi poterant, dicit se prædicta fecisse pro pacis Ecclesiæ defensione, cum Ecclesiæ defensionem si locum talem habuisset non priuatis, sed Principibus & administrationem habentibus sanctorum Patrum decreta committant. Nec iuuat dictum Guillelmum & eius socios, quòd super hæresi, cæteris criminibus etiam esset præfatus Bonifacius ad generale Concilium prouocatus; non enim erat damnatus, nec constat de hæresi sibi obie-&a, nec est notoria: debebant aduertere, nec contra voluntatem eius

ad Christum Deum, vel custodiam eius personæ vel rerum manus apponerent. Saül enim Rexà Domino damnatus suit, & tamen Israëlita qui Saüli eo iubente manus in eum iniecit, per sanctum Dauid iusto iudicio punitus est. Nemini venit in dubium post Domini resurrectionem, & penitus traditionem per Dominum sactam Apostolis translatum in eos sacerdotium, & tamen cum Apostolus incitatus à quodam legis salso Pontifice Iudæorum, qui percuti eum mandabat, appellasset ipsum Pontisicem parietem dealbatum, reprehensus ex eo quod ei maledixisset, reuerenter respondit se ignorasse illum esse Pontisicem, allegans quod scriptum est: Principi populi cui non maledices. Principem igitur populi Paulus Apostolus nominatus, de quo certus erat salsum esse Pontisicem. Quid ergo Guillelmi prædicti sociorumque suorum suerit ausus sacrilegus, in præmisse euidenter apparet; dictusque Papa Benedictus apud Perusum dictum processum publicauerat, contra eos procedens tanquam

super notoriis & eius oculis videntibus perpetratis.

Ad quæ præfatus Guillelmus respondit quòd iuxta sanctorum Patrum regulas, qui furiosum in se & alios sæuientem seu phreneticum ligat sibi resistendo, vel sethargicum excitat, ex caritate sibi sua secreta nuntiando, vel eum incorrigibilem accusando licèteis infestus sit: erga tamen vtrumque caritatem exercet, quam caritatem exercere quis tanto magis tenetur erga furiosum vel phreneticum patientem, quanto maiori necessitate patienti tenetur, vt erga suum dominum vel parentem, quanto magis insuper videt infirmitatem patientis ad periculum vergere plurimorum. Cæterum dictus Bonifacius crat hæreticus de iure præsumptus, licet ante forsan non esset verus hæreticus, vel fuisset occultus, quam fuerit ad generale Concilium prouocatus, ex tunc enim pro iam manifesto debebat haberi, postquam sciens denegauerat conuocare Concilium, subterfugiens iudicium, & se ponens in contumelia manifesta, nec de hæresi se purgare volebat; & sic ex statuto Concilij generalis in casu hæresis acculatus, pro iam damnato vel pro suspenso saltim haberi de iure debebat, cùm superiorem iudicem non haberet, nisi Concilium, ad quod erat legitime prouocatus, ac per eum fiebat quominus Concilium vocaretur prædictum, cum nisi conuocatum conuenire non posset, ipséque in potestatis summæ fastigio constitutus incutiebat timorem & minas terribiles in eos qui conuocationi facienda consenserant. Cùm non solum Regi, & Ecclesiæ Gallicanæ paulò antè palam & publicè per modum veritatis existit in Domino, exteraque Colleg. Ven. studiorum & Ecclesiarum dicti regni dictæ conuocationi procurandum legitime pro fidei causa consenserant: iam Bonifacius ipse contra eos omnes processerat, reservando sibi provisiones Cathedralium Ecclesiarum, quas in regno vacare contingeret, & creationes Doctorum Theologia, necnon vtriusque Iuris durante discordia, quam ipse fingebat, cum alias nulla esset inter Romanam Ecclesiam & regnum prædictum, appellans discordiam, sidei desensionem prædictam: & ne dictus Rex regnúmque suum vacare possent prosecutioni prædictæ, procedebat pro viribus ad exterminium corundem: reguláque iuris testatur, quòd cum per eum in cuius præiudicium est complenda conditio, fit quominus possit compleri, perinde habeatur ac 11 completa fuisset: quare cum per Bonifacium prædictum sieret, quominus dicta fieret conuocatio Concilij, per quod damnandus erat, si probaretur hæreticus, vel si non probaretur hæresis, erat sibi propter suspicionem vel infamiam, vel propter accusationem purgatio iudicanda ex statuto

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

tuto Concilij generalis, quod in causa fidei Papam ligat, per quod etiam Concilium contra ipsum Bonifacium accusarum de hæresi debebat eius suspendi officium, quominus processus tales faceret, per quod posset prosecutio negotij principalis quomodolibet impediri. Non erat ei toserandum ergo vt procederet ad tales processus, per quos prosecutio causa fidei impediri valeret, & sicut pro side sibi resisti potuisset, sic pro causa fidei defendenda; quinimò postquam per contumaciam & purgationis defectum in Canonis sententiam incidebat, licitè poterat ab eo recedi; cum enim notorium quid tribus modis habeatur de iure, per rei euidentiam, ac iuris interpretatione per eius confessionem, quia se ponebat in contumacia manifesta; per sententiam etiam Canonis, quia accusatus de

\*

EEcc

hæresi se legitimè purgare volebat.

Si verò ponatur dictum Bonifacium fuisse Catholicum & verum Pastorem, & sic diligendum, vt furiosus vel phreneticus in se, & Dei Ecclesiam sæuiebat, silios suos vt patricida perimere properabat in animæ sux periculum: fuit ergo Catholicum felicis eius licet inuitum eum ligare, hoc est per iustam violentiam impedire, ne perficeret scelus ipsum; & si aliàs non potuisset hoc sieri, melius & salubrius suisset eum catenis ligari, grauique carcere custodiri, virgisque cædi, quàm sine misericordia sustineri, vt se cæteros periculosè prostraret in perniciem, nedum corporum, sed etiam animarum. Iterum non est exhortatio, sed præceptum, vt diligamus vnionem, sicutipse Dominus nos dilexit; éstque caritas ipsius præceptum, vtanimam quis ponere debebat pro amico. Non est ergo dictus Guillelmus si hoc fecerit culpandus, cum vicinum quæ dicuntur ad mortem eripere qui debeat, & ad eius defensionem, vt sancti Patres asserunt, arma arripere, sicut Israëlitam Moyses liberauit occidens Ægyptium, quod est ei ad iustitiam reputatum: dictus Bonifacius destruere Catholicos, & Ecclesiæ pacem turbare, non per disciplinam Ecclesiæ, sed inimicus per processus inordinatos, & se de hæresi non purgando: quare fuerat occurrendum à proximo Catholico, nedum eo volente, sed inuito propter eius & corum salutem: \* ciuitatem ergo præfatum Guillelmum negari non potest exercuisse erga Bonifacium memoratum. Præterea dictus Guillelmus de debito fidelitatis erat altrictus dominum suum Regem prædictum defendere, licet absque mandato, nec non & patriam suam regni Franciæ, quam dictus Bonifacius conabatur delere publice prædicauerat; idque Guillelmus videbat parari sagittas contra eos letales: si patienter ergo sustinuisset, proditor fuisset domini sui & patrix; nempe si seruus dominum, silius patrem interficiat, patriam eius delentem, sine scelere eum esse sanxerunt eum omnes maiores, vt lex secularis ostendit. Dictus verò Guillelmus non interfecit, sed ipsum Bonifacium liberauit à morte. Cæterûm vnum est corpus Ecclesiæ, cuius caput est Christus, cætera verò membra. sicut autem in corpore humano videmus membra huius sacri corporis sibi debere ad inuicem compati, & mutuum auxilium præstare; sic in huius corpore Ecclesiæ secundum Apostolum est videndum. Rex & regnum Franciæ pars sunt venerabilis Ecclesiæ, & non sunt vnus homo, sed plures in vnum viuentes ex fide, propter quod Ecclesiam faciunt & dicuntur Ecclesia Gallicana, sicut Ecclesiam Orientalem & Occidentalem sancti Patres appellant, licèt sint partes Ecclesiæ vniuersalis indiuisibilis. Qui igitur Regem & regnum properabat iniusté destruere, deprauare corpus Ecclesiæ negari non potest, & per consequens veritatem,

cum secundum Apostolum sit veritatis Ecclesia sirmamentum, & nedum per hæreticos veritas deprauatur, sed per schismaticos & Ecclesiæ pacem turbantes, licèt sidem Christi & eius Sacramenta prositeantur, sicut omni Ecclesia quæ in partibus suis & membris vnum corpus existens per fidem deprauatur per hæreticos negantes fidem, ex qua Ecclesia viuit, sic per schismaticos & eius pacem turbantes, & homines qui sunt subicctum sidei destruentes veritatem deprauare dicuntur, nec solum deprauator qui Christum caput, & totam Ecclesiam corpus eius sic tangit, sed qui eius membrum tam grande seu partem, sicut est vnum regnum destruere satagebat, sicut lex secularis ostendit qui tangit eius aurem totum hominem tetigisse videri, sicut ait veritas, qui vos recipit me recipit, qui vos spernit me spernit, quod operatur vnitatis prædictæ compago: sicut ergo Catholicus tenetur contra deprauitatem interiorem sidei. Ecclesiam Dei defendere, & etiam summo Pontifici pro veritate resistere, sicut Paulus se refert Apostolorum Principi restitisse, qui non deprauabat veritatem, sed simulationes exemplo veritatis præiudicium faciebat. Sic contra deprauantem subiectum sidei, scilicet Ecclesiam, vel eius partes, in quibus Ecclesia ipsa consistit, quomodo namque sidei veritas potest sine subiecto consistere nullo modo qui non sit, ergo sentit non viuit in corpore nec manet in eo, nec est data Papæ potestas ad destructionem sed ædificationem. Nempe si fortè spectabant Rex & regnum Francorum non à fide exorbitantes, ne ab vnitate Ecclesiæ recedentes corrigendi erant, non destruendi per Papam. Cum ergo Bonifacius publice prædixerat se velle præcise destruere Regem & regnum Francorum ad eorum exterminum properabat, non esse ei curæ de schismate publico respondendo, ad id faciendum suas pecunias esfundendo, deprauaret veritatem Domini verbo & facto, dici non potest etiam quin quisque Catholicus ad defensionem sui, cum sit de corpore, necnon & Christi eadem est corpus ipsum inseparabiliter sibi vnitum assurgere debuisset. Scripta namque sunt verba Canonum, quòd sicut contra hæreticos, sic contra eos qui turbant pacem Ecclesiæ contra eius disciplinamagentes, vt dictus Bonifacius faciebat Ecclesiam debere defendi per exteram potestatem. Quod legitur de Abiatar summo Pontifice temporibus illis per Regem Salomonem eiectum perpetuò, quia pacem temporalem regni turbauerat, assentiendo vt alius quam Salomon tunc regnaret, quod nedum Bonifacius priùs facere temptauerat de regno Francorum, sed postmodum procurabat gladio destrui regnum ipsum.

Nec obstat quod opponitur dicto Guillelmo, priuatis non licere, vt est ipse, quod principibus defendere est permissum; nam vt regula iuris testatur, quod non est aliàs licitum, necessitas facit licitum, propter talem necessitatem & viator latronem occidit, Diaconus explet officium Sacerdotis, Dauid panes propositionis comedit, alienas spicas Apostoli comedebant, & propter necessitatem laicus licitè baptismi, pœnitentia que Sacramenta ministrat, quorum quodlibet aliàs non liceret propter necessitatem, Petrus strinxit gladium, Leo Papa beatus arma suscept contra illos qui Dei populum deuastare volebant, Machabæi desensionem populi susceptrunt, ac Sabbato populus Dei propter necessitatem pugnabat, Abraham Reges expugnauit per bellum, & Samuel Regem pinguem incidit per frusta. Sicut ergo sæcularis potestas propter necessitatem in desectum Ecclesiassicæ potestatis, vbi humilitas Ecclesiæ non præualet, intra Ecclesiam suam potestatem exercet, contra personas Ecclesiasticas pacem

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 587

surbantes Ecclesiæ, desendens Ecclesiam, ac propter necessitatem sacerdotes arma defentionis temporalis arripuerunt, quod aliàs non liceret; sic in vtriusque potestatis desectum quilibet Catholicus tenetur propter necessitatem defendere Dei Ecclesiam, talis namque necessitas, & legis diuinæ & humanæ auctoritas facit eum Dei ministrum. Propter quod dictus Guillelmus fuit in præmissis Dei minister, cum enim propter necessitatem, vt tactum est, ea quæ sunt spiritualia prinatus attingat, vt Dei minister, non est mirum si defensionem huiusmodi temporalem propter necessicatem attingat: Non etiam eum dicendum est ex superbia præsumere, qui propter necessitatem exercet iustitiam; sed Deo dicitur obedire: scriptum est enim in Exodo, cum quis taliter occidit proximum: Tradidit eum Deus in manus suas: sed Israëlita qui Saülem occidit non ex caritate, sed contra caritatem processit, nec amplius fasso Pontifici Iudzoru per iniurias maledicere debuit, vt alias ipsc idem testatur; sed verbo Dei resistere debuisset, fassusque Pontifex principatum adhuc gerebat, super falsum populum Iudæorum, licèt quoad Dei nouam Ecclesiam Christum credentium Princeps non esset.

Nec obstat dicto Guillelmo, suisque sociis, quòd præfatus Papa Benedictus excessus eorum in dicto processu asseruit notorios, & oculis eius videntibus perpetratos: Verum est enim quòd in præmissis opera dicti Guillelmi sociorumque suorum sunt notorie, palam, & publice facta, nam qui bene agit lucem diligit. Sed non sequitur quòd sit notorium fine verum ob hoc eos scelera commissse, cum insto zelo \* \* Dei processerat in eisdem, vt ex præmissis apparet, licèt enim quis occidat hominem in populi totius conspectu, non sequitur quòd sit notorium eum homicidij reum este, cum possit hoc iuste fecisse, se vel proximum defendendo, vel aliàs iustitiam exequendo; petat ergo Iudex qui talem hominem mandatum condemnat. Propter quod euidenter dictum Papam Benedictum apparet deceptum ignorantia facti, necnon licet zeli caritatis Dei in causa quæ iusta, quibus præfati Guillelmus, & qui cum eo venerant, mouebantur ad ea quæ fecerunt, contra eos, taliter quòd processisset, dicens eos cepisse Bonifacium per iniuriam, cum tamen eum non ceperint, sed ad eius salutem & Ecclesiæ Dei, ne insuper diriperetur Ecclesiæ thesaurus, ve autem cæptum suerat, custodiam tam personæ Bonifacij prædicti quam eius domui adhibuisse noscantur. De quibus Papa Benedictus si certioratus fuisset, non taliter processisset, quin etiam iniis quæ notoria reputantur semper vocandi sunt, quos tangit negotium, antequam contra eos aliquis ordinetur processus.

Nos igitur attendentes quòd honor Regis iudicium diligit, & secun- Decisio per dum quod beatus scribit Apostolus, Tempus est vi iudicium à domo Dei quam Papa. incipiat; considerantes qualiter ex processibus ex quibus innocentes cul- Clemens excusut acpantur, irritetur Dominus, in scripturis dicens quod per Isaiam Prophe cusatores tam: V. e qui decetts bonum malum, & malum bonum, ponentes tenebras lucem, Bonifacij. & lucem tenebras, &c. & iterum per Ezechielem, mortificabant animas quæ non moriebantur, & viuificabant animas quæ moriebantur; directaque sunt verba canonum, quòd sicut prædecessorum statuta legitima & iusta successorem custodire conuenit, ita debet etiam corrigere malefacta, per testes informati plurimos side dignos omni exceptione maiores, instrumentis & aliis manifestis argumentis, ac veritate plenius inquilita super zelo, causis & rationibus iustis, ex quibus accusatores prædicti ad accusandum & præmissa obiiciendum contra Bonifacium memoratum. Rex insuper, Prælati, Barones, Collegia,

Vniuersitates, Doctores Ecclesiæ Gallicanæ, Principes insuper & populi alij in iis eis adhærentes ad consentiendum conuocationi dicti Concilij, ad agnoscendum super criminibus Bonifacio prædicto obiectis mouebantur de zelo, ctiam causis, factis, & rationibus, ex quibus dictus Guillelmus de Nogareto & cæteri qui secum fuerunt apud Anagniam ad præmissa per ipsum Guillelmum proposita processerant, licet super veritate hæresis, aliorumque obiectorum per accusatores prædictos, nec liqueat, nec fuerit inquisitum, cum hac sancta Synodo decernimus accusatores prædictos ad proponendum contra Bonifacium prædictum hæretim & alia crimina proposita contra eum, quæ vera credebant, & eum ad generalis iudicij Concilium prouocandum iustè, zelóque sidei Catholicæ motos fuisse ad prædicta: Præfatos Regem insuper, Prælatos, Barones, & omnes alios eis in hac parte adhærentes, qui conuocationi prædicti Concilij consenserant, vt de præmissis sciretur veritas, & opem & operam ad hoc dederunt, fidei necessitate vrgente, motos ad hoc fuisse & iustè, nec cos ex præmissis ad id aliqua calumnia, vel alio malo motu vel iniuria processerint posse notari. Dictos etiam Guillelmum & cateros qui secum fuerunt in præmissis apud Anagniam ad ea quæ secerunt in personam dicti Bonifacij, iustè zelóque sidei propacis Ecclesiæ descusione salubriter sideliter processisse: Dictumque Guillelmum diligentiam quam potuit adhibuisse, ne dictus dispergeretur thesaurus, & vt Ecclesiæ saluus esset; & imò si occasione facti præmissi cum idem Guillelmus, & qui cum co rei licitæ darent operam, thefauri vel rerum aliarum perditio sit secuta, sine voluntate eorum incidenter hoc euenisse credendum est, nec eos esse culpandos: Pax enim Ecclesiæ quam ex eorum facto secutam terminus prædictorum mæstitiam consolatur. Igitur per dictum Bonifacium editam contra Regem præfatum, Prælatos & alios regni sui lamentando & cis imponendo quodammodo notam calumnia ratione accusationis sacta de Bonisacio memorato, necnon omnes constitutiones per ipsum Bonifacium quoliber tempore editas contra Regem & regnum prædictos, seu in corum præiudicium quoquomodo vergentes fucrint vel non fuerint publicata: processus insuper quoscumque per Bonifacium ipsum factos, conceptos vel ordinatos contra dictos Regem, regnum, Prælatos vel Barones, maximè præmissorum vel ea tangentium occasione vel causa tanquaminciuiliter & omni iuris ordine prætermisso ex odio editos, & iniustè nullius processus decernimus esse momenti; & de libris, registris, & memorialibus Ecclesiæ tam constitutiones quam processus huiusmods decernimus esse tollendos. Processum similiter dicti Papæ Benedicti prædecessoris nostri contra dictum Guillelmum, & alios, qui in præmissis secum fuerunt, & contra eos qui ei opem, consilium vel fauorem præstiterant, factum apud Perusium, eis non vocatis & penitus mandatis, ignorantia facti quæ Sedem Apostolicam potest fallere, nullum decernimus atque cassum, & eum, quicquid ctiam inde sequutum est, carere viribus, & de libris & registris Ecclesiæ penitus esse delendos.

Porro licèt accusatores prædicti iusto zelo ad obiiciendum prædicta processerint, prosecutio tamen corum est istis temporibus, maximè super hæresi, plena periculis, grauiaque scandala plurima spiritualia, necnon & temporalia, si procedatur in dicto negotio parata videmus. Instat insuper terræ sanctæ disponendum negotium, ac Græcorum, vt ad vnitatem Ecclesiæ reuocentur, quos in schismate perire videmus. Clamant Orientales fratres nostri Christicolæ, pro mittendo eis celeriter subsidio ne per-

\*

cant; quæ tam pia tam sancta negotia nunc parata deseri oporteret, siad prosecutionem intenderetur accusationis prædica, quæ processu temporis post finem prosecutionis huius forsan sic parata non parata erunt, occurrunt zizaniarum dimittendarum cum tritico vsque ad tempus. Doctrina Dominica inde tolerantia sanctorum Patrum Canones & exempla, quibus admonemur pro pace Ecclesiæ disciplinam deserere, quam ad præsens salua pace ipsa non possumus exercere. Locum tenuit Bonifacius in Ecclesia Dei sublimem, de hæresi eius plenè non liquit, nec videmus sectum damnatam per eum introductam, nec eius erroris sequaces, propter quos indigeat Ecclesia persecutionis prædictæ. Si quod contingeret hæresim contra eum probari & ad faciendum iudicium veniremus, vtilius nasci scandalum permittere deberemus, quam veritatem deseri sineremus. Si verò per nos forsan fuisse iudicaretur hæreticus proh dolor! quomodo fidei Catholicæ contrarij super nos capita sua mouerent, veritatis ignari sublannantes nomen Ecclesiæ, videat vnusquisque. Cæterum econtrà plures nos flagitant accusatores, namque prædicti Rex præsatus pro se, & Ecclesia Gallicana & suis adhærentibus, petiuit iustitiam, quam denegare salua pace Ecclesiæ, nec possumus nec debemus in sidei causa: præsertim tantoque periculosius iudicium deseritur, quod fuit Ecclesiæ Dei Præ-· sidens Bonifacius memoratus. Ait enim beatus Petrus, vt suprà memoratum est: Iudicium à domo Dei debet incipere. Præterea præfati accusatores cessanter \* \* \* adesse probationes eis, quæ in futurum si resumeretur negorium forsan non essent, sanctumque nomen dare Bonifacio prædieto, ac inter Apoltolicos numerari, si fuit, quod absit, hæreticus, pericu-Iosum exemplo atque detestabile negare non possumus, sicut insuper in Melchiam Prophetam scriptum est, Dominus per Leuitarum purgationem & iudicium dicitur exaltari, honor Ecclesiæ \* \* iudicium & eius stabilitas exaltatur. Igitur inter verba monentium vt facere debeamus iustitiam quicquid contingat, & suggerentium, vt pro pace Ecclesiæ disciplinam iustitiæ deseramus, inter pressuras huiusmodi premimur æstuantes Quid ergo, viam mediam eligimus, strepitum accusationis prædi-Etum in negotio prædicto vitantes, & viam rigoris, præfatumque Regem cum fratribus noitris instanter & prece repetita affectuosè rogauimus, vt propter honorem Ecclesia supersedere valeret à via rigoris, petitionis Concilij generalis iam cœpta, ac indiceret monitis & exhortationibus vt eum conuenit, accusatores seu obiectores prædictos, necnon eos qui prosecutioni prædictæ consenserant, Prælatos, Barones, & alios regni sui, & in iis adhærentes eosdem, vt propter honorem Ecclesiæ prosecutionem dicti negoti, dimitterent ordinationi Ecclesiæ, quæ super eo disponet prout Religioni sidei, paci Ecclesiæ, vtilitatique publicæ viderit expedire. Rex autem ipse progenitorum suorum sequens vestigia, qui pacis & honoris Ecclesiæ semper zelatores suerunt, sicut prius ad honorem Dei, sanctæ Matris Ecclesiæ, sidesque stabilimentum solum, non autem alia voluntate initabat per viam cœptam negotium mediari prædictum, ac finem debitum debere recipere: sic propter honorem Ecclesiæ & pacem, quam ei prætendimus, gratiosè condescendit precibus nostris voluntati nostræ prædictæ, & dictos accusatores Prælatos, Barones, & alios qui secum instabant per viam priùs inceptam rigoris induxit, vt negotij prædicti prosecutio in ordinatione nostra, & Ecclesiæ dimittatur, quæ ex suo officio super præmissis ordinabit, prout superius est expressum; & sic institiam accusationum ipsatum

& prosecutionis prædictæ, petitionémque Concilij generalis petiti huius auctoritate sanctæ Synodi, propter vtilitatem publicam & pacem Ecclessiæ duximus abolendam, remittentes accusatoribus prædictis & obiectoribus omnem necessitatem prosecutionis negotij supradicti contra Bonifacij memoriam antè dicti.

Ex V. C. S. Victoris. Registro P. 13. fol. 34. verso.

By Lie de Clement V. où il dit que le Roy l'hilippes le Bel, tant pour les autres Roys & Potentats de la Chrestienté ses adherens, qu'en son propre & priué nom, & comme vray champion de la Foy, & desenseur de l'Eglise, a requis la convocation d'un Concile general, pour y faire vuider les appellations, & autres instances formées contre le seu Pape Boniface VIII. de son vivant prevenu des crimes d'intrusion, d'hereste de diverses especes, & d'autres actions detestables, & de pernicieux exemple, dont l'estat de la Foy & de l'Eglise avoit esté en danger de ruine, aux sins qu'il y sust pourvieu d'un vray & legitime Pasteur. A luy s'estoient ioints plusieurs Princes, entre lesquels sont nommez. Louis Comte d'Eureux, defunt Iean Comte de Dreux, Guy Comte de S. Pol, & autres grands personnages, tant Ecclesiastiques que laics, qui s'estoient rendus denonciateurs desdits crimes, & instigateurs.

Ceux qui s'estoient effert à la defense de la memoire dudit Boniface; soutenans au contraire ledit Seigneur Roy (meu plûtost de hame que de charité, ou zele de la Foy & de la Instice) avoir calomnieusement procuré telles denonciations, & le sacrilege commis en la apture dudit Boniface, par aucuns desdits denonciateurs ses ennemis capitaux. Ceux-cy insistans aux sins de non receuoir.

A cela il estoit repliqué de la part du Roy, qu'il y auoit procedé auce tout respect filial, comme enuers celuy qu'il tenoit en lieu de pere, & de qui il craignoit de voir, & volontiers auroit counert les hontes de son propre manteau. Iusques à ce qu'en estant publiquement requis en son Parlement de Paris en presence de ses Prelats, Barrons, Chapitres, Connents, Colleges, Communautez & villes de son Royaume, ne pouvant plus dissimuler sans scandale & offense de Dieu, pour la décharge de sa conscience, il sut contraint (de leur auis & des Maistres en Theologie, Prosesseurs és droits, & autres grands personnages de divers Royaumes) d'entreprendre l'affaire, & d'envoyer vers ledit Boniface Guillaume de Nogaret Chevalier, & autres ses Amhassadeurs, pour luy notifier seulement les dites denonciations, & requerir la convocation d'un Concile general. Que si les Ambassadeurs auoient excedé leur pouvoir, & commis aucune action illucite, en la capture d'iceluy Boniface & aggression de sa maison, il luy en avoit grandement dépleu, & l'avoit tousiours desavoié. Que d'ailleurs les divents denonciations estoient de long-temps anterieures à toutes les offenses, & causes d'inimitié proposées contre les dits denonciateurs.

Surquoy aprés des longues poursuites & procedures faites, tant pardeuant ledit Bonifice auant son decés, que pardeuant le Pape Benoist XI. son successeur, & ensin pardeuant ledit Pape Clement V. tandis qu'il estoit à Lyon & à Poictiers.

Et sous des protestations de sa Sainteté, qu'elle n'entendoit admettre telles denonciations, si ce n'est, si co entant qu'elles pouvoient estre admissibles contre des souuerains Pontifes, vivans ou decedez.

Auant passer outre sadite Sainteté ayant fait deue inquisition d'office sur les motifs & bon Zele desdits Seigneur Roy, & denonciateurs, les declara par prealable exempts de toute calomnie en leurs poursuites, & y auoir procedé en sincerité, d'un bon & iuste zele à la Foy Catholique.

Et depuis ouy ledit Guillaume de Nogaret (personnellement comparant en pleis

Consistoire ) sur la relation de son Ambassade, & restriction des mandemens du Roy à la seule notification desdites denonciations, & requisition du Concile general (auquel ledit Boniface estoit sousmis en ce cas-là.) Et sur le déplaisir qu'ils auoient eu de ce qui s'estoit passé au pillage du tresor de l'Eglise, & en la capture dudit Boniface, à qui il auoit garanty la vie; tant s'en faut qu'il eust rien attenté d'illicite contre luy, & qui ne sust dans les termes du droiet, & d'une ne-vessaire desense.

Que Boniface au lieu de considerer la demande du Roy qui estoit iuste, auoit

continué ses entreprises iniurieuses contre le Roy & son Royaume.

Sadite Sainteté suffisamment instruite par ladite confession & autres preuues, de l'innocence dudit Seigneur Roy le declara innocent, & incoulpable desdites capture,

aggression, & pillage.

Finalement sur l'offre faite de la part de ceux qui defendaient la memoire dudit Boniface de remettre l'affaire à la connoissance & disposition entière de sadite Sainteté & de l'Eglise: Et sur le sonsentement pareillement pressé, tant de la part dudit sieur Roy, pour luy & tous les regnicoles de la France (qui s'y laissa porter à l'instante prière de sadite Sainteté, pour le bien de la paix, & acceleration du secours de la Terre Sainte, & pour plus facile entretien des anciens traitez & confiderations des SS. Peres aucc les Roys de France) que de la part desdits denonciateurs, à ce induits par ledit Seigneur Roy.

Sadite Sainteté casse & reuoque toutes sentences, constitutions & declarations non comprises au sixième liure des Decretales, entant qu'elles peuvent porter preiudice à l'honneur, estat, droits, & libertez dudit sieur Roy de son Royaume, & des regnicoles, denonciateurs, & adherens, (excepté deux, commençantes, Vnam fanctam. & Rem non nouam, qui ne sont dans ledit 6. liure, qui demeurerent en leur force & vertu, suiuant neantmoins les modifications qui y ont esté faites cy-deuant.) Ensemble toutes renocations & suspensions de prinileges, toutes excommunications, interdits, prinations, depositions, & tous autres procez de faict & de droit, faits tant par ledit Boniface que par ledit Benoist son successeur, depuis le iour de la Toussaints de l'année 1300, tant contre ledit sieur Roy, ses enfans, ses freres, & le Royaume de France, Estat, droits, & liberteZ d'iceluy; que contre lesdits denonciateurs, Prelats, Barons, & autres regnicoles, pour raison desdites denonciations, appellations, requisitions d'une conuocation de Concile general, blasphemes, iniures, capture de la personne, aggression, & inuasion de la maison dudit Boniface, & disipation dudit tresor de l'Eglise, & autres dépendances du fait commis à Anagnia, ou du differend que ledit Boniface auoit eu contre ledit sieur Roy, & ses adherens, villans ou morts.

Abolit en outre toute la tache de calomnie, & note d'infamie, qui pour raison desdits cas, pourroit estre imputée au Roy, à sa posterité, & ausdits denonciateurs, Prelats, Barons, & autres.

Les décharge de toutes amendes & condamnations. Encore mesme qu'on supposast ladite capture auoir esté saite au nom & du mandement dudit sieur Roy
& ses adherens, ou sous sa banniere & enseigne de ses armoiries. Dont pour
cautele, il luy fait remission & quitance, & audit Royaume, denonciateurs & autres. Les remettant & restituant entant que de besoin en leur premier estat, à ce
qu'ils n'en puissent à l'aucnir estre notez. Ordonne que lesdites sentences & suspensions seront ostées des registres de l'Eglise de Rome: desend d'en garder les originaux, & enioint à toutes personnes de supprimer & oster des registres & lieux
publiques ou prinez toutes les pieces desdits procez, auec inhibitions d'en retenir
copie, à peine d'excommunication, si dans quatre mois de leur notice & faculté de
ce faire ils ne l'accomplissent.

Le tout sans preiudice de la verité de l'affaire principale, & de la poursuite qui s'en pourroit faire d'office, à laquelle il n'entend auoir touché par lesdites inquisi-

tion, declarations, & prononciations.

Et sauf de proceder à l'auenir (s'il y anoit lieu de le faire d'office) à l'audition & examen des témoins, & denonciateurs qui se pourroient presenter & yestre receuables, contre ledit Boniface & sa memoire. Ensemble des defences & exceptions legitimes, s'il y en auoit à proposer, pourueu qu'elles ne touchent ledit Seigneur Roy, ses enfans, ses freres, son Royaume, & les denonciateurs susdits.

Sans toutefois comprendre en la susdite abolition & remission sous le nom d'adherens ou autrement, ledit Guillaume de Nogaret, ne Sciarra Colomna, ne les citoyens d'Anagnia, ne quelques autres particuliers y dénommez specialement, tant dudit lieu d'Anagnia que d'ailleurs, ausquels sadite Sainteté entend pouruoir de remede conuenable par autre voye. Fait en Auignon le 27. Auril 1311.

Au commencement de cette Bulle le Pape Clement V. fait de grandes louanges du Royaume de France & de ses Roys, pour la pieté, & pour le soin qu'ils ont toû-

jours pris pour la defense de l'Eglise Catholique.

Clement V. dit que Guillaume de Nogaret, qui est exclus de la grace contenué aux precedentes, a declaré qu'il est prest de prouuer qu'il est innocent des violences faites à Boniface, & du vol du tresor de l'Eglise, & qu'il ne croyoit pas estre excommunié pour ce reg rd; a neantmoins demandé d'estre absous à cautele, estant prest d'executer les penitences qui luy seront ordonnées. Ce que le Pape luy accorde, à la charge qu'il ira au premier passage en Terre Sainte auec armes & cheuaux pour y demeurer à perpetuité, si le Pape ne luy permet de retourner; & cependant qu'il fera les pelerinages y designez, & ce faisant, ou son heritier s'il ne l'a pû accomplir, il iouïra des graces & absolutions contenuës en la Bulle precedente: mais il veut qu'il accepte ces penitences auec humilité, & qu'il les executes autrement il sera censé coupable de tout ce dont il est accusé.

Au Tresor, coffre Boniface num. 785. 790.

TLEMENS Episcopus seruus seruorum Dei. Vniuersis Christi sidelibus præsentes literas inspecturis, salutem & Apostolicam benedi-Atonem. Carissimo in Christo filio nostro Philippo Regi Francorum illustri nostras concedimus literas, quarum tenor sequitur in hune modum.

CLEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, Ad certitudinem præsentium, & memoriam futurorum, Rex gloriæ virtutum Dominus Iesus Christus, cui à patre data est omnis potestas in cælo & in terra, cælestia pariter & terrena salubri moderamine dirigens, ac perpetua ratione gubernans, vt in signum supernæ potentiæ, qua tanquam Dei virtus & sapientia suauiter vniuersa disponit, suæ inestabilis ostenderet opera Maiestatis, in huius Orbis orbita diuersa regna constituit, diuersorum populorum regimina, secundum divisiones linguarum & gentium stabiliuit. Inter quos sicut Israëliticus populus in sortem hæreditatis Dominicæ ad diuina mysteria & beneplacita exequenda cælestis iudicio electionis asdu Royan- sumptus fuisse dignoscitur : sic regnum Franciæ in peculiarem populum me de Frã- electum à Domino in executione mandatorum cælestium, specialis honoris & gratiæ titulis infignitur. Ipsius namque regni Reges à progenie in progenies zelo Catholicæ fidei inardentes, ac sacrosanctam Romanam Ecclesiam matrem sidelium præcipuis venerantes honoribus, nunquam ab iplius rectitudine fidei deuiarunt, quin potius pro iplius conseruatione fidei, & Ecclesia defensione pradicta, Reges & incola dicti regni se & sua exponere, ac nonnunquam proprium fundere sanguinem minime dubitarunt,

Louanges

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

bitarunt, sicut & gestorum antiquitas, & sacrorum auctoritas Canonum maniseste declarant. Digne igitur ad regnum ipsum, eiusque Reges & homines aciem paternæ considerationis extendimus, multóque desiderio ducimur, & cura solicita procuramus, vt Reges & populi dicti regni per successus temporum erga Deum & Ecclesiam in plenitudine deuotionis & fidei magis ac magis efferueant, in laudabilium operum executione concrescant, & persemitas mandatorum Domini, de bono semper in melius incedentes præseruentur à noxiis; salutaria spiritualiter & temporaliter incrementa suscipiant, & pacis affluant vbertate. Sanè ex parte carislimi in Christo filij nostri Philippi Regis Francorum illustris fuit ex- de la part positum coram nobis, quòd significantibus olim sibi frequenter & pluries du Roy Phinispes le Bel nonnullis sublimibus & magnæ auctoritatis personis, Bonifacium Papam cotre le Pa-VIII. prædecessorem nostrum non per ostium sed aliunde intrasse ouile pe Boniface Dominicum, Ecclesiam videlicet sponsam Christi, ipsumque fore crimine prauitatis hæreticæ irretitum, quibusdam ex personis ipsis, ipsum super hoc impetere seu denuntiare volentibus, ac requirentibus Regemipsum tanquam sidei pugilem & Ecclesiæ defensorem, vt cum ex vitioso & illegitimo ingressu, progressu damnabili, peruersis actibus, detestandis operibus, & perniciosis exemplis dicti Bonifacij status sidei & Ecclesiæ miscrabilibus dispendiis & ærumnis grauisque ruinæ periculis subiaceret, ac vbi de hæresi agitur sidei & Ecclesiæ desensatrix semper extiterit inclita Domus sua, pro declaratione veritatis huiusmodi procuraret generale Concilium conuocari. Rexiple qui pudenda patris proprio libenter pallio contexisset, denunciatorum & obiectorum ipsorum frequentibus pulsatus instantiis & assiduis clamoribus excitatus, ciusque conscientia tam per nonnullas sublimes, graues, & side dignas personas, videlicet dilectos filios nobiles viros, Ludouicum Ebroicensem, & Guidonem sancti Pauli, ac quondam Ioannem Drocensem Comites, asserentes præstitis ad sancta Dei Euangelia ab eis tacta corporaliteriuramentis, se præmissa credere esse vera, & ea legitime posse probari; quam per alias quamplures sublimes & side dignas personas status tam Ecclesiastici qu'am mundani cumdem Bonifacium diuersis hæresum speciebus infectumac in profundo malorum positum & omninò incorrigibilem assirmantes, super iis vt decuit informata negotium conuocationis huiusmodi Concilij generalis pro declaratione veritatis, vt videlicet dicti Bonifacij innocentia in hac parte claresceret, sicut teste conscientia exoptabat, aut ipso Bonifacio, si denuntiata & obiecta contra eum forent veritate subnixa, tanquam illegitimo prorsus amoto, & cunctis erroribus, iniquitatibus & spurcitiis à doino Domini procul pulsis, de vero & legitimo Pastore prouideretur Ecclesiæ sanctæ Dei, vnà cum Prælatis, Baronibus, Collegiis, Vniuersitatibus, Communitatibus ciuitatum & aliarum villarum, ac Clero & populo regnisui, necnon aliis Regibus & Principibus, Prælatis, & aliis præcellentibus, & magnæ auctoritatis personis statûs tam Ecclesiastici quam mundani, ac Communitatibus & Vniuersitatibus ciuitatum, & aliarum villarum diuersorum regnorum & climatum orbis terræ, aliisque sibi adhærentibus ex feruore fidei & zelo iustitiæ, ac pro reformatione status Ecclesiæ, & generali bono totius Reipublicæ Christianæ assumpsit, deliberato consilio ad laudem diuini nominis, & exaltationem Catholicz fidei promouendam, ipsiúsque promotioni conuocationis Concilij generalis, vt ipsius prouisione salubri memoratis obiectoribus audientia præberetur, ac super obiectis sciretur veritas, ac Latueretur & sieret quodiu-

FFff

stitia suaderet, apud eumdem Bonifacium dum viueret per solemnes nuncios regios, & post eius obitum apud bonæ memoriæ Benedictum Papam XI. prædecessorem nostrum, & eo sublato de medio apud nos ad Ecclesiæ præfatæ regimen licèt insufficientibus meritis diuina dispositione vocatos, dum paulo post nostræ promotionis auspicia Lugduni nobiscum pro huiusmodi & terræ sanctæ, & aliis negotiis arduis personaliter conuenisset, ac Pictauis postmodum iteratis instantiis, vt videlicet per eumdem Benedictum prædecessorem nostrum dum in humanis agebat, & post eius decessum per nos etiam de præfati deliberatione Concilij conuocandi, si expediens videretur, super denuntiatis & obiectis huiusmodi discuteretur veritas, ac decerneretur, & sieret quod censent & statuunt Canonicæ sanctiones, operosis studiis ac sollicitudinibus institit indefessis. Quare præfatus Rex nobis humiliter supplicauit, vt cum sicut denuntiatorum & obiectorum prædictorum habebat assertio, ex certis causis exhibitionisiustitiæ in hac parte morosa protractio negotio sidei, ac eisdem denuntiatoribus & obiectoribus dispendiosa foret & periculosa quamplurimum, in negotio memorato procedere ac exhibere super eo iustitia plenitudinem dignaremur.

Defentes & excules pour niface VIII.

Proponebatur autem in contrarium ex parte quorumdam se offerenle Pape Bo- tium defensioni memoriæ & statûs Bonifacij memorati, dictum Regem ex malignitatis & odij fomite potius quam caritatis aut fidei, vel iustitiæ zelo, procedere ad requisitiones huiusmodi faciendas, ipsumque denuntiationes & obiectiones & assertiones prædictas calumniose ficri procurasse, ac Regem eumdem, & quosdam ex denuntiatoribus & obie-Aoribus supradictis ausu sacrilego capi fecisse Bonifacium memoratum, ac denuntiatores & obiectores & assertores eosdem conspiratores fuisse & esse dicti Bonifacij inimicos etiam capitales. Quibus præmissis & aliis multis rationibus dicebatur dictum Regem super requilitione prædicta nullatenus audiendum, ac denuntiatores & obiectores prædictos ad denuntiationes & obiectiones huiusmodinon fore aliquatenus admittendos.

de cenx qui le Pape.

Sed respondebatur econtrà pro parte Regis, denuntiatorum & obie-& assertorum ipsorum, quòd ab ipso primordio promotionis dicti Bonifacij ad summi Pontificatûs apicem, memorato Regi per nonnullas sublimes & præeminentis excellentiæ, aliásque fide dignas personas Ecclesiasticas & mundanas insinuatum multociens fuerat, & diuersis successiuè temporibus auribus Regiis pluries inculcatum, quòd præfatus Bonifacius per ostium non intrasset, quódque vitio labis hæreticæ & aliis nefandis criminibus irretitus ac positus in profundo malorum omninò incorrigibilis existebat, ipsumque Regem vt tanquam sidei pugil, Ecclesiaque defensor imminentibus malis & scandalis remediis occurreret opportunis, fuisse cum instantia requisitum. Sed Rex ipse vt filius pudoratus, illius quem loco patris habebat pudenda cernere veritus, auertens à prædictis insinuationibus & denuntiationibus aures suas, ipsum diutius propter honorem Ecclesiæ tolerauit, & venerabatur vt patrem, donec personarum prædictarum frequentibus & continuatis instantiis, & demum in publico Parlamento Parisius præsentibus Præsatis, Baronibus, Capitulis, Conuentibus, & Collegiis, & Communitatibus, & Vniuersitatibus villarum regni prædicti opportune & importune pulsatus, cum viterius vrgente conscientia de præmissis ve præmittitur informata, absque Dei offensa dissimulare non posset, nec sine granibus scandalis & periculis tolerarc: de Prælatorum & Baronum, ac Capitulorum, Conuentuum, Collegiorum, Communitatum, & Vniuersitatum villarum regni præfati, nec non Magistrorum in Theologia, ac Professorum veriusque Iuris, & aliarum sapientum & grauium personarum diuersorum regnorum & partium deliberato consilio non ex odu fomite, non typo malitia, sedzelo fidei necessitate cogente promotionem vt prædicitur assumpsit negotij supradieti. Nec præfatum Bonifacium capi, nec aggressionem vel insultum in eum, vel eius domum sieri mandauit aut secit. Sed denuntiationes & obiectiones prædictas sibi per Guillelmum de Nogareto militem & alios nuntios suos ad hoc ab eo cum patentibus & expressis literis regiis destinatos duntaxat infinuari præcepit, & peti ab eo super iis generale Concilium conuocari. Et si dictus Guillelmus circa personam vel domum Le Roy dea disti Ronifacii vel alica in pramisira alicus carres se illinia distinua anna la dicti Bonifacij vel aliàs in præmissis aliqua commisti illicita, displicue- conhocarion runt & displicent dicto Regi, nec ea rata vel grata vnquam habuit ne- d'un Conque habet. Adiiciebatur etiam, denuntiatores & obiectores prædictos de fek hæresi, illegitimo ingressu, & aliis criminibus suprà dictis à longè retro lapsis temporibus per nonnullas graues & side dignas personas instructos & informatos fuisse, ipsosque ad denuntiationes & obiectiones easdem apud præfatum Regem, cum ad prælibatum Bonifacium tunc aditum commodè habere non possent in publicum deferendas, non ex odio præconcepto, cum tunc iplos in nullo dictus Bonifacius offendisset, non ex fermento malitiæ, sed potius ex feruore sides & zelo iustitiæ processisse, & carum profecutioni etiam nunc instare parati eas secundum formam iuris legitimė prosequi & probare.

Nos autem cum fratribus nostris matura & frequenti super hoc deliberatione præhabita, considerantes attentiùs & infra claustra pectoris meditatione sollicità reuoluentes quòd prætacti negotij prosecutio rigorosa impeditiua nimis prædicti negotij terræ Sanctæ, & aliis grauibus onusta dispendiis, & diuersis vndique plena periculis existebat, sicut iam facti exordia indicabant: Ac volentes tot & tantis malis & periculis, ne insegetem periculose succrescerent, sed præcisis radicibus suo præfocarentur in ortu, ex debito Pastoralis officij sollicitiùs prouidere, apud eundem Regem de fratrum nostrorum consilio, & ad corum supplicationem instantem salutaribus monitis, exhortationibusque paternis institumus, vt reiectis amfractibus denuntiationum & obiectionum huiusmodi, cum per alias congruas & legitimas vias prætactum negotium tractari commodius & facilius posset, & breuius terminari, ipsius negotij prosecutionem nostræ & Ecclesiæ ordinationi relinqueret, & vt denuntiatores & obiectores præfati ididem facerent interponeret partes suas: Ita quòd nos & eadem Ecclesia causarum vitatis amfractibus, & prædictis malis, & periculis obuiando ex officij nostri debito ad ipsius negotij cognitionem, examinationem & totalem decisionem procedere, statuere, & ordinare de ipso, ac finem congruum eidem imponere deberemus, provt Catholicæ fidei & vniuersalis Ecclesiæstatui & honori conueniens ac terræ San-Etæ negotio, & aliàs secundum Deum expediens videretur. Sed licet requisitionem huiusmodi apud eundem Regem pluries diuersis successiue temporibus atque locis duxerimus repetendam, ipso tamen Rege ad denuntiatorum & obicctorum prædictorum instantiam requisitioni prædictæ vt priùs nihilominus insistente. Nos inter tot diuersa & aduersa in medio supra iustitiæ solium constituti in tanto negotio non præcipitanter, aut irruptiue, sed cum debita cautela & maturitate procedere cupientes, diucrsos & varios in negotio ipso per legitima interualla dierum & tempo-FFff ij

rum continuatis terminis fecimus iustitia mediante processus. Et ne vel malignis aut falsis delationibus aditum nimis facilem pandere aut denuntiatoribus & obiectoribus suprà dictis, si spiritu Dei aguntur, in dispendium fidei viam præcludere, vel negare iustitiæ videremur; non intendentes tamen denuntiatores & obiectores prædictos, vel alterum eorumdem, aut denuntiationes vel obiectiones, vel aliqua proposita per cosdem admittere, nisi si provt & in quantum contra summos Pontifices viuos vel mortuos admittendi forent & etiam admittendi iuxta Sanctorum Patrum decreta & canonica instituta, de motu & zelo Regis præfati circa requisitionem huiusmodi, & assertorum ac denuntiatorum & obiectorum prædictorum circa assertiones, denuntiationes, & obiectiones præmissas duximus inquirendum; & demum competenti super iis inquisitione præhabita comperimus, quod etsi etiam assertores, denuntiatores & obiectores prædictos ad assertiones, denuntiationes & obiectiones huiusmodi, ac dictum Regem ad requisitionem prædictam, vt præmittitur, faciendas, obiectorum veritas, de quibus certi non sumus, forsitan non mouisset: ipsos tamen ad hoc præconcepta malignitas aut mala causa clare, que le non impulit, sed bonus, sincerus & iustus zelus induxit. Vnde assertores, Roy Philip- denuntiatores & obiectores eosdem ad assertiones, denuntiationes & obles delateurs iectiones easidem, & dictum Regem qui ad eorum, necnon aliarum sun'onten in- blimium & grauium personarum frequentem & sapius repetitam instancuser fausse. tiam ad requisitionem prædictam ab initio processerat, & nunc etiam mentle Pa- procedebat, extra omnem calumniam fuisse & esse, ac bono, sincero, & iusto zelo ex feruore Catholicæ sidei processisse, de fratrum nostrorum confilio auctoritate Apostolica pronuntiamus, dicimus atque decernimus, & tenore præsentium declaramus.

pe Boniface VIII.

Extufes de

Cæterum Guillelmus de Nogareto præfati Regis miles in nostra & fra-Guillaume trum nostrorum præsentia in publico Consistorio personaliter constitutus in iure confessus est & constanter asseruit, se nunquam ex parte dicti Regis super captione, aggressione vel insultu factis in dictum Bonifacium vel domum eiusdem habuisse mandatum, nec ipsius Regis mandato vel conscientia processisse ad ea quæ circa factum captionis, aggressionis, & insultus huiusmodi imponuntur eidem. Sed cum ad notificandum eidem Bonifacio denuntiationes & obiectiones præmissas, & petendum ab ipso conuocationem Concilij generalis fuisset, vt dicebat, exparte Regia solummodo destinatus, ac propter austeritatem ipsius Bonifacij, ac illatas minas,& paratas infidias eidem Guillelmo ex parte ipfius Bonifacij tutus sibi ad eumdem Bonifacium aliter aditus non pateret : ipse Guillelmus fidelium & deuotorum Ecclesiæ comitiua vallatus & fultus auxilio ad domum ipsius Bonifacij quam inhabitabat Anagniæ, armis prosui tutione munitus, accedens intrauit ad ipsum, ac assertiones, denuntiationes & obiectiones prædictas eidem infinuans & exponens petit ab ipsosuper iis generale Concilium conuocari, quod antè per suas literas publicè diuulgatas, & valuis Ecclesiarum affixas denegauerat, & tunc etiam concedere noluit legitime requisitus, sic judicij subterfugus se ipsum constituens in contumacia manifesta: nec iniecit aut iniici permisit à quoquam manus violentas in eum, quin potius ipsum à manibus illorum qui sanguinem eius immaniter sitiebant, eripiens, à morte defendit & conseruauit illæsum. Adiecit insuper dictus Guillelmus, præfatum Bonisacium post appellationes seu prouocationes tam ex parte Regis, Prælatorum, Baronum & aliorum prædictorum, quam præfati Guillelmi ad di-

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

ctum generale Concilium quod eidem Bonifacio præerat in hoc casu, legitime interiectas, ne quid in præiudicium prætacti negotij contra eum per appellationes prædictas assumpti quomodolibet attentaret, nonnulla grauia eisdem spretis appellationibus seu prouocationibus attentasse, ad grauiora de die in diem attentanda, seu peruersitatis exponendo conatus, ex quibus non solum Regis & regni prædictorum, qui fidei zelatores & Ecclesiæ defensores esse noscuntur, irreparabilis & periculosa turbatio, verum etiam vniucrfalis Ecclesiæ discriminosa mutatio, & alia infinita pericula & scandala in ianuis sequebantur, séque & Ecclesiam sanctam Dei quatenus erat in se prostrare præcipiti furia festinabat, nisi sibi diuinæ prouisionis auxilio fuisset occursum. Quibus & aliis multis rationibus asserebat dictus Guillelmus se sincero iustóque zelo Dei & sidei, nec non pro necessitate defensionis Ecclesia tunc instanti, & pracipue domini patriæque suorum, videlicet dictorum Regis & regni, quicquid fecerunt apud Anagniam ipse sequacésque sui, piè, iustè, licitóque sure fecisse, nec aliquid in hac parte illicitum attentasse. Et si quid de thesauro Ecdelessa dispersum, raptum vel deperditum fuerat, aut alia quæuis illicita in prædictis, vel circa ea quomodolibet perpetrata fuerant vel commissa, displicuerunt admodum & displicebant eisdem, eisque inuitis & renitentibus toto posse fuerant attentata. Propter quod dicto Guillelmo sequacibusue prædictis, qui rei licitæ dederunt operam, & ad tuitionem personæ dicti Bonifacij ac conservationem thesauri Ecclesiæ, & tollenda scandala, quamdiu moram traxerunt ibidem, quam potuerunt diligentiam adhibere curarunt, nihil ad malum vel culpam in præmissis, vt dicebat idem Guillelmus, imputari quomodolibet vel ascribi poterat vel debebat.

Vnde nos de sæpè fati Regis innocentia in hac parte tam per confes- Le Roy Phi-- sionem & assertionem præfati Guillelmi, quam alias sufficienter instructi, declaré inpronunciamus, dicimus, arque decernimus & auctoritate prædicta de fra-nocent par trum præfatorum consilio, tenore præsentium declaramus Regem ipsum fuper captione, aggressione & insultu prædictis, ac dispersione, & amissione thesauri & aliis, que in conslictu vel facto captionis dicti Bonifacij, aut aggressione vel insultu prædictis ipsi Guillelmo impositis quomodolibet contigerunt, innocentem penitus & inculpabilem faisse ac esse.

Quibus pronuntiationibus, declarationibus, & decretis per nos vt præ- Le Roy & mittitur factis & habitis, cum in negotio memorato vellemus viterius icurs, com. iustitia mediante procedere, ne causa fidei indiscussa diutiùs remaneret, me aussi illi qui desensioni memoriæ & status dicti Bonifacij se, vt præmittitur, ceuxquideofferebant, negotium defensionis huiusmodi sin officij nostri mera & li- memoire da bera potestate sponté ac liberé dimiserunt. Ac demum præsatus Rex præ- Pape Bonimissa pericula consideranter attendens, tanquam benedictionis & gratiæ se soumerfilius, progenitorum suorum qui se semper ipsius Ecclesiæ beneplacitis tent à cequi coaptarunt vestigia clara sequens, pro se ac vniuersis regnicolis regnisui, donné parie cuiuscunque status ac conditionis existant, nostris in hac parte requisi- Pare cletionibus de abundantia regalis clementiæ per effectum operis acquieuit. ment 17. Præfati quoque denuntiatores & obiectores ad inductionem dicti Regis factum eisdem ad preces nostras per nos, vt præmittitur, ipsi Regi porre-Etas, auctoritate nostra interueniente, nostris circa id beneplacitis finaliter assenserunt, negotium huiusmodi, & prosecutionem ipsius, nostra & Ecclesiæ cognitioni, decissioni, ordinationi & dispositioni liberè relinquentes, prout per Patentes regias, ac denuntiatorum, obiectorum & FFff iij

assertorum prædictorum literas, quas ad cautelam & memoriam rei gestæ in ipsius Ecclesiæ archiuo repositas seruari facimus, plenè constat.

Nos itaque mansuetudinem regiam, ac expertam in iis deuotionis & reuerentiæ filialis gratitudinem, quas pro tot & tantis malis & periculis euitandis dicto Regi diuinitus credimus inspiratas, plenis in Domino laudibus commendantes Regi cœlesti, in cuius manu corda sunt Principum, & à quo tantum bonum non ambigimus processisse, cum ab ipso bona cuncta procedant, laudes & gratias profundæ humilitatis spiritu, totóque deuotionis animo exhibemus, ac motum & zelum dicti Regis in hac parte ex feruore sidei, quem Rex ipse à progenitoribus suis hæreditario quasi iure traxisse dignoscitur, prodeuntem non immeritò approbantes, & sonoris laudum efferentes præconiis: Ac volentes præfato Regi & suis, aduersus futura pericula sic plenè prospicere, & aliàs in hac parte ad honorem Dei & Ecclesiæ sic vtiliter & salubriter prouidere, quòd inclitæ domus & regni Franciæ fama celebris, suíque nominis claritas vbique diuulgata per orbem, nullis obloquentium morsibus vel vllorum caninis latratibus, qui vel ex ignorantia veritatis, aut propriæ malignitatis astutia, vel inuidiæ stimulis concitati malum in bono præsumunt, & prædicant, imposterum pateat, sed in sui splendore luminis semper illibata persistat, vitentur iam experta pericula, ac tot & tantis malis & scandalis iam præuisis, quæ ex præteritorum commemoratione, refricatione vel recidiua iteratione quacunque verisimiliter sequi possent, imposterum via præcludatur omninò, ac caritatis, vnitatis & pacis fædera, quæ inter præfatam Ecclesiam, ac Reges & regnum Franciæ hactenus diuina fauente clementià viguerunt & vigent, in sui vigoris & roboris sirmitate de bono semper in melius illibata perpetuis temporibus obseruentur: Omnes sententias latas ab homine vel à iure, constitutiones, declarationes non inclusas in sexto libro Decretalium, in quantum præiudicant vel possent præiudicare honori, statui, iuribus & libertatibus dictorum Regis & regni, regnicolis, affertoribus, denuntiatoribus, delatoribus, fautoribus, adhærentibus ac valitoribus antè dictis, (duabus constitutionibus, quæ non sunt in eodem libro inclusæ, quarum vna incipit: Vnam San-Les consti. Etam, & alia: Rem non nouam; quas secundum moderationes alias per nos factas & non aliter intelligi volumus, & secundum moderationes easdem ctam: Rem ipsas volumus in suo robore remanere, exceptis) nec non priuilegiorum non nouam, reuocationes, & suspensiones, ac quoslibet processus suspensionum, excommunicationum, interdictorum, priuationum, depositionum, & alios clement V. quoscunque processus iuris vel facti, verbo vel literis, in scriptis vel sine scriptis, directe vel indirecte, principaliter vel incidenter, implicite vel explicité, publicé vel occulté, contra dictum Rgem, liberos, & fratres ipsius, & regnum Franciæ, statum, iura & libertates eiusdem pro quibuscunque factis, causis vel occasionibus, aut exquisitis coloribus vel sigmentis quibuscunque præteritis temporibus, nec non contra denuntiatores, obiectores & assertores prædictos, ac Prælatos, Barones, & alios incolas & habitatores regni eiusdem quibuscunque temporibus causa vel occasione prædictarum assertionum, denuntiationum, propositionum, obiectionum, prouocationum, appellationum, petitionum seu requisitionum, conuocationis Concilij generalis, blasphemiarum, iniuriarum dictarum vel factarum contra dictum Bonifacium quoquomodo, vel captionis, aggressionis, vel inuasionis domus personave sua, dispersionis & amislionis thesauri, & aliorum quæ in facto Anagniæ, vel alibi vbicunque oc-

tutions, par le Pape

casione præmissorum quomodolibet contigerunt, vel causa seu occasione dicti Regis, aut occasione discordia, quam habuit contra ipsum Regem Bonifacius prædictus, seu causa vel occasione aliquorum emergentium, vel contingentium, seu que contingere potuerunt ex eisdem, ac etiam contra adiutores, valitores in præmissis seu ea tangentibus ipsius Regis, vel sibi quomodolibet adhærentes, viuos vel mortuos, cuiuscunque nationis, præeminentiæ, honoris, ordinis, dignitatis aut status Ecclesiastici, vel mundani existant, etiamsi Cardinalatus, Archiepiscopali, Episcopali, Imperiali vel Regali dignitate præfulgeant; tam per dictum Bonifacium, quam quoscunque alios in vita, vel post mortem ipsius auctoritate sua, quam per memoratum Benedictum immediatum successorem suum pro factis, causis vel occasionibus antè dictis factos & habitos à Festo Sanctorum omnium, quod fuit anno Natiuitatis Dominicæ millesimo trecentesimo citra, si qui sint vel fuerint, ad cautelam relaxa- La Tousmus, reuocamus, irritamus, annullamus, cassamus, & ex nunc nullos, cassos, & irritos nuntiamus ex certa scientia de fratrum nostrorum consilio, & de plenitudine Apostolicæ potestatis. Et si quæuis calumnia, ma- Sont remis cula, siue nota ex præmissis denuntiationibus, obiectionibus, assertioni- miere fabus, aut quibuscunque contumeliis, blasphemiis, iniuriis, verbis vel factis me & rein scripturis prinatis vel famosis libellis, occultè vel publicè eidem Bonifacio in vita cius vel post mortem illatis, aut earum publicatione, assumptione vel prosecutione, aut culpa, offensa aut iniuria qualibet seu infamia iuris vel facti præfato Regi, posteritati suæ, assertoribus & denuntiatoribus ac obicctoribus, Prælatis, Baronibus vel aliis indigenis, incolis, & habitatoribus dicti regni, nec non adiutoribus, valitoribus & adhærentibus prædictis, aut aliquibus ex eis aut aliis consentientibus, mandantibus vel ratum habentibus, opem, consilium, auxilium, vel fauorem præbentibus, quoquo modo viuis vel mortuis personis infrà nominatis exceptis, ex captione, insultu & aggressione prædictis, aut ex rapina seu perditione thesauri Ecclesiæ, aut ex aliis quibuscunque quæ in conflictu vel facto captionis, insultus, aggressionis prædictorum, vel aliàs ipsorum occasione, vt præmittitur, contigerunt, impingi, imponivel imputari possent imposterum quoquo modo huiusmodi calumnias, notas, maculas, iniurias, infamiam, actiones, querelas & offensas, siquæ forsan sint vel esse possint imposterum, totaliter abolemus & tollimus, ac etiam ad cautelam penitus amouemus, & sententias, emendas, mulctas & pœnas si quæ sint pro eis impositas vel inslictas ab homine velàiure, & quæ imponi vel infligi possent imposterum, etiam si supponerentur vel dicerentur captio prædicta vel aliqua de præmissis facta nomine dicti Regis, valitorum, adiutorum vel adhærentium prædictorum, aut ipsis mandantibus, vel procurantibus, vel ratum habentibus, aut sub vexillo suo, aut insigniis armorum suorum, prorsus amouemus & tollimus, & ctiam ad cautelam omninò remittimus & quitamus, ac Regem ipsum & regnum prædictum, assertores, denuntiatores & obiectores, Prælatos, Barones, ac Clerum & populum dicti regni, nec non valitores & adiutores & adhærentes & alios supradictos in eum statum in omnibus & per omnia, si forsan ipsi vel corum aliqui quomodolibet egeant, (personis inferiùs nominandis duntaxat exceptis,) reponimus, restituimus & plenè reducimus, in quo Rex ipse & alij supradicti erant ante omnia supradicta, iuxta distinctiones personarum, factorum, causarum & temporum superiùs assignatas; ita quòd Rex ipse, posteritas sua & regnum prædictum,

assertores, denuntiatores, & obiectores, Barones, & alij suprà dicti, aux aliqui seu quiuis ex eis (exceptis duntaxat infrà nominatis personis) ex calumnia, notis, maculis, captione, aggressione, insultu, rapina seu deperditione thesauri, culpis, iniuriis, vel offensis, blasphemiis, sententiis vel processibus, vel quibuscunque aliis suprà dictis deinceps notari vel impeti nequeant, nec sententiæ aut processus huiusmodi contra ipsos vel quemuis ex eis aliquem possint habere vigorem, essectum aut roboris firmitatem. Et quia præteritorum consideratio circa futura vitanda pericula prouida circumspectione nos instruit, & reddit nec immeritò cautiores, nos eorum quæ tantis periculis atque malis causam vel occasionem dedisse noscuntur, sic volentes abolere memoriam, quòd nullum ex eorum commemoratione, refricatione, iteratione, vel repetitione quacunque recidiui mali periculum imposterum sequi possit, sententias, constitutiones, declarationes, priuilegiorum reuocationes, suspensiones, excommunicationes, interdicta, prinationes, depositiones & que les dites processus prædictos de libris Capitularibus & Registris Ecclesiæ Romanæ, de fratrum nostrorum consilio omnino tolli & penitus mandauimus seront oftées amoueri: Districtius inhibentes ne quis cuiuscunque præeminentiæ, dignitatis, ordinis, conditionis aut status, Ecclesiastici vel mundani exide Rome:de. stat, etiamsi Cardinalatûs, Archiepiscopali vel Episcopali dignitate præfulgeat, sententias, constitutiones, declarationes, priuilegiorum reuocationes, suspensiones, excommunicationes, interdicta, privationes, depositiones & processus prædictos in scripturis publicis vel priuatis, oriains veut ginalibus, transcriptis copiis vel exemplaribus retinere penes se, aut quomodolibet occultare, aut alus communicare, vel tradere quoquo modo les déchirent præsumat; sed instrumenta, munimenta, literas, cedulas, originalia, copias, exemplaria vel membranas, & alias quascunque scripturas publid'excommu- cas & prinatas, sententias & processus duntaxat continentes prædictos penitus destruant & consumant, ac de libris Capitulariis & Registris suis prædicta amoueant & tollant omnino: alioquin in omnes illos qui nostris contre cette infra quatuor menses postquam ad corum notitiam peruencrint & tempus lapsum fuerit, infra quod prædicta fecisse potuerint, in hac parte non cassation, paruerint plene mandatis, vel contra præmissa secerint, vel aliquod præmillorum, excommunicationis sententiam promulgamus. A qua per neminem nisi per Sedem Apostolicam possint, nisi duntaxat in mortis arti-1011 - puis- culo, absolutionis beneficium obtinere, non obstantibus quibuscunque bien-ben- priuilegiis vel indulgentiis, aut literis Apostolicis quibusuis dignitatibus, personis, Ordinibus, aut locis regularibus vel secularibus generaliter & singulariter, sub quacunque verborum forma vel expressione concessis, saint Paul. quæ nolumus aliquibus in præmissis quomodolibet suffragari. Eo saluo A Auignon quòd per dictas inquisitiones quas super zelo & motu Regis, denuntiatorum & obiectorum prædictorum duntaxat fecimus, cognitionem prin-May l'an cipalis negotij non tangentes, nec tangere intendentes, aut per præfason Pontisse tas pronuntiationes, declarationes ve exinde secutas, aut per aliqua de ent, quire- præmissis veritati negotij principalis & prosecutioni ex nostro osficio vel nient à l'an- aliàs faciendæ nullum præiudicium generetur. Hoc ctiam saluo quòd si tre Seigneur Contingat aliquem velaliquos qui admitti debeant, apparere adaccusandum, denuntiandum vel impetendum seu testificandum super præmissis, vel aliquo præmissorum etiam nobis ex ossicio procedentibus contra Bonifacium memoratum, vel memoriam eius, contra illum vel illos officio nostro defendentibus vel defendere volentibus qui admitti debeant con-

sentences 🚱 fuspensions. des Registres fend d'en garder les originaux Ge copies; les auront & brustens fous peine Et si quelqu'un va senne teuode Dien Sant, & des reux Apostres saint Pierre & 1314.

tra dictum Bonifacium, vel memoriam ipsius, sint saluæ omnes defensiones, & exceptiones legitimæ tam inimicitiarum quam aliæ, si quæ sint, Regem, filios, fratres, regnum, denuntiatores & obiectores prædictos non tangentes.

Porro dictum Guillelmum de Nogareto, Raynaldum de Supino mili- Exceptez de l'Abolition. tes, Thomam de Morolo, Robertum filium dicti Raynaldi, Petrum de Genezano, Stephanum filium eius, Adenulphum & Nicolaum natos quondam Mathix, Giffredum Bussa, Orlandum & Petrum de Luparia ciues Anagnienses milites, Sciarram de Columna, Ioannem filium Landulphi, Goinfredum natum Ioannis de Secano, & Maximum de Trebis, qui captioni dicti Bonifacijac aggressioni vel insultui prædictis, rapinæ seu deperditioni thesauri prædicti interfuisse dicuntur, necnon ciues Anagnienses sub generalitate valitorum, adiutorum & adhærentium prædictorum, vel aliquarum clausularum, vel quorumcunque verborum superius expressorum quantum ad ea quæ circa captionem dich Bonifacij, aggressionem, & insultum domus suæ, ac rapinam & deperditionem thesauri dictis Guillelmo Raynaldo, & aliis suprà dictis impositas, & alia quæ in facto Anagniæ quomodolibet contigerunt, nec intelligimus nec volumus comprehendi, cum circa prædictos nominatim expressos quoad hoc intendamus per viam aliam condignæ prouisionis remedium adhibere.

Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ inquisitionis, pronuntiationis, declarationis, relaxationis, renocationis, irritationis, annullationis, cassationis, abolitionis, amotionis, remissionis, quitationis, repolitionis, restitutionis, reductionis, promulgationis, inhibitionis, voluntatis, & constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Auinioni 5. Calendas Maij, Pontificatus nostri anno sexto.

Et licet dictus G. de Nogareto ipsius Regis miles à pluribus contentis in Absolution prædictis literis, & eorum effectu specialiter vt præmittitur excludatur siue ae Guillauexcipiatur: Nos considerantes quòd licèt ipse asserat ex ils quæ in persona mede Novel erga personam dicti Bonifacij prædecessoris nostri, & ingressu domus lux cum multitudine armatorum, & occupatione ac rapina the sauri Ecclesiæ Anagniæ sacta suerunt, se pluribus rationibus quas se probaturum offerebat, non teneri, nec propter præmissa, vel illa ad quæ idem Benedictus prædecessor noster ratione præmissorum contra eum processit excommunicationis seu excommunicationum sententiis se fore ligatum: quia tamen cum instanti instantia humiliter & deuotè à nobis impertiri sibi super huiusmodi petiit absolutionis beneficium ad cautelam, offerens ob diuinam, Ecclesiæ, & nostram reuerentiam, pænitentiam quam ei duxerimus iniungendam super prædictis, se ad cautelam recepturum ac etiam completurum. Nos volentes saluti suæ animæ prouidere, nec non consideratione ipsius Regis pro ipso in hac parte cum instantia supplicantis, ipsum ab omnibus sententiis supradictis absoluimus ad cautelam, & iniungimus sibi pœnitentiam ad cautelam: Videlicet quòd in proximo passagio ge- eniointe à nerali transfretet personaliter cum equis & armis in subsidium Terræ San- Guillaume Eta, ibidem in dicta Terra subsidium perpetuò moraturus, nisi à nobis vel successoribus nostris super abbreuiatione temporis gratiam meruerit obtincre. Volumus ctiam quòd interim peregrinationes personaliter fa-

de Nogarst.

rupe amatoria, Anicien. de Bolonia supra mare, Carnoten. sancti Ægidi, & de monte maiori Ecclesias, ac limina beati Iacobi Compostellan. ipsumque dummodo pænitentiam huiusmodi deuotè susceperit & peregerit cum effectu dum vitam duxerit in humanis, vel eo mortuo heres eius, prædictarum relaxationum, reuocationum, irritationum, annullationum, cassationum, denuntiationum, abolitionum, amotionum, sublationum, remissionum, quitationum, restitutionum, repositionum, reductionum, & aliorum omnium & singulorum effectuum provisionum & securitatum prædictarum secundum distinctiones personarum, factorum, causarum & temporum in prædictis nostris literis comprehensas: de fratrum nostrorum confilio & de plenitudine Apostolicæ potestatis participem efficimus & consortem, omnes & singulos effectus huiusmodi in eum secundum distinctiones easdem plenarie transfundendo; volentes & auctoritate prædicta, tenore præsentium concedentes, quòd ipse omnibus & singulis effectibus securitatum & prouisionum ipsarum, exceptione non obstante prædicta, perpetuò & plenè gaudeat & vtatur, exceptionem eandem tollentes & amouentes omnino, ac haberi volentes pro non apposita vel adiecta: dum tamen pœnitentias suprà dictas vt prædicitur acceptauerit & peregerit ipse vel heres eius cum effectu. Alioquin ipsum si pænitentias ipsas humiliter acceptare neglexerit & ipse vel eius heres efficaciter adimplere, prædictarum relaxationum, reuocationum, irritationum, annullationum, cassationum, denuntiationum, abolitionum, amotionum, sublationum, remissionum, quitationum, restitutionum, repositionum, reductionum, & aliorum effectuum securitatum & provisionum ipsarum eo ipso ipse & heres suus commodo careant & effectu, acipsos quoad captionem, aggressionem & insultum prædictos, rapinam seu deperditionem thesauri Ecclesiæ, & alia omnia & singula quæ in facto Anagniæ contigisse, aut ex eo secuta fuisse noscuntur, perinde haberi volumus, auctoritate & de plenitudine Apostolicæ potestatis, ac si relaxationes, reuocationes, irritationes, annullationes, cassationes, denuntiationes, abolitiones, amotiones, sublationes, remissiones, quitationes, restitutiones, repolitiones, reductiones, & alij prædicti effectus nullatenus processissent. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, iniunctionis, voluntatis & concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Auinioni 5. Calendas Maij, Pontificatus nostri anno fexto.

27. Auril

Bulle de Clement V. qui declare, que luy ny ses successeurs en la poursuite qu'ils feront pour le fait de Boniface contre les François, qu'il ne sera permis de toucher en aucune façon le Roy de France, qui a esté iuzé auoir eu un bon zele en cette affaire.

Coffre Boniface num. 784.

LEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, ad certitudinem præsentium & memoriam suturorum. Carissimo in Christo silio nostro Philippo Regi Francorum illustri nostras concedimus literas, tenorem qui sequitur continentes. CLEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, ad certitudinem præsentium & memoriam suturorum. Rex

gloriæ virtutum Dominus Iesus Christus, cui à patre data est omnis potestas, &c. dat. Auinion. 5. Kal. Maij, Pontificatus nostri anno 6. Sanè licèt ex certis & legitimis caussis ad præmissa in literis eisdem contenta nostrum inclinantibus animum nobis reservauerimus, prædictis sententiis, declarationibus, & omnibus aliis supradictis nequaquam obstantibus, per alias nostras sub certa forma literas potestatem repulsionis vel non admissionis accusantium, denuntiantium, deferentium, impetentium, & testium, incolarum & habitantium prædicti regni Franciæ per exceptiones quarumcunque inimicitiarum & alias vias legitimas, prout in prædi-Etis literis nostris super huiusinodi reservatione confectis, quas ad cautelam & memoriam rei gestæ seruamus, pleniùs & seriosiùs continetur. Quia tamen non decet nec expedit quòd de zelo Regis præfati super quo & tuper iis, quæ contra dictum Bonifacium apud Anagniam per Guil-Ielmum de Nogareto eiusdem Regis militem & eiussequaces facta fuisse dicuntur, inquisitione diligenti præmissa, magnáque deliberatione adhibita sententialis pronuntiatio, declaratio, & ordinatio nostra processit, iustitia exigente, pro ipso quæstio seu dubitatio refricetur, cum non liceat tam solemniter per Sedem Apostolicam iudicata & acta deducere in recidiux scrupulum quæstionis, volumus & concedimus ac decernimus, quòd per nos vel successores nostros contra quemquam incolam & habitatorem regni Franciæ ad accusationem, denuntiationem, seu testimonium in causa huiusmodi contra dictum Bonifacium prodeuntem exceptio exprimens siue tangens malum siue iniquum Regis eiusdem ze-Ium, quem nos bonum pronuntiamus, vt præmittitur, atque iustum, aut inimicitias personæ Regis eiusdem, in iudicio minimè admittatur, nec in actis, cartulariis seu registris scribatur. Ne verò vel innocentiæ puritas confusa succumbat, si accusatores, assertores, denuntiatores, impetitores & testes indistincte admittantur, vel tantum crimen si admittendi forsitan repellantur, remaneat impunitum: Nos præsertim de consensu expresso venerabilis fratris nostri Guillelmi Episcopi Baiocensis, ac dilectorum filiorum Gaufridi de Plexeio Notarij nostri, Petri Abbatis Monasterij S. Medardi Suessionen. ac Ioannis de Forgens Archidiaconi Briuaten. Claromonten. & Alani de Lambalia Thefaurarij Cathalaunen. Eccletiarum, ac Ingerranni Marigniaci, Guillelmi de Nogareto Caluicionis, & Guillelmi de Plasiano Vicenobrij dominorum, & Petri de Galardo magistri Balistariorum regni prædicti, militum, nuntiorum prædicti Regis ob præmissa ad nostram præsentiam ab ipso Rege specialiter transmissiorum, nobis & nostris successoribus de præmissa causa ex officio, vel ad aliorum instantiam, si qui forsan essent admittendi procedentibus reservauimus & reservamus, retinuimus & retinemus in concessione & decreto præsentibus, & antè, quòd de iis de quibus contra dictos regnicolas & habitatores excipi posset, si prædictæ concessiones, declarationes & decreta, vel aliqua alia supradicta non obstarent, nostram conscientiam ad dictos accusatores, assertores, denuntiatores, impetitores & testes repellendos, & eorum depositiones repellendas, diminuendas, seu debilitandas ante sententiam informare prout expedire viderimus, valeamus, & ipsos assertores, accusatores, denuntiatores, impetitores & testes repel-1ere, & corum testimonia & depositiones debilitare & diminuere, prout anté prædicta omnia poteramus de iure; sic tamen quòd in sententia vel pronuntiatione principalis negotij vel alias nullum factum exprimatur, seu in scriptis redigatur, zelum Regisprædicti lædens, vel ipsum zelum,

seu inimicitias personæipsius Regis tangens, vt sic prouideatur & Bonifacio antedicto, ne per accusatores, assertores, denuntiatores, vel impetitores illegitimos, eius memoria aggrauetur, aut per testes suspectos ratione inimicitiarum propriarum velalienarum, quarum possent de iure occasione repelli, vllatenus condemnetur; & Regi ne de malo zelo vel inimicitiis personæ ipsius & eius innocentia circa factum Anagniæ supradictum vnquam possit quæstio, seu quæstionis serupulus aliter suscitari. Nulli ergo omnium hominum liceat hanc paginam nostræ voluntatis, concessionis, constitutionis, reservationis, & retentionis infringere, vel ciausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei & BB. Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Auinioni s. Kal. Maij, Pontisicatus nostri anno 6. sub plumbo.

Les ciroyens d'Anagnia estant exceptez des absolutions precedentes, il les comprend par cette Bulle dans l'absolution, à l'exclusion de ceux nommez aux Bulles d'absolution.

Au Tresor Boniface num. 787.

LEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, ad certitudinem præ-Christi sidelibus præsentes literas inspecturis, salutem & Apostolicam benedictionem. Carissimo in Christo filio nostro Philippo Regi Francorum illustri pro se ac Prælatis, Baronibus, & aliis incolis regni sui, nec non adiutoribus, valitoribus, sequacibusque suis, nostras concedimus literas tenorem qui sequitur continentes: Clemens Episcopus seruorum Dei, ad certitudinem præsentium & memoriam futurorum. Rex gloriæ virtutum Dom. Iesus Christus, cui à patre data est omnis potestas, &c. Dat. Auinioni 5. Kal. Maij, Pontificatus nostri anno 6. Licèt autem prædictos ciues Anagniæ à relaxationum, reuocationum, irritationum, annullationum, cassationum, denuntiationum, abolitionum, amotionum, sublationum, remissionum, quitationum, restitutionum, repositionum & redu-Aionum, & aliorum omnium & singulorum estectuum provisionum & securitatum prædictarum participio ex certis & legitimis causis nostrum ad id rationabiliter traducentibus animum, excipiendos duxerimus seu etiam excludendos. Nos tamen cum illis ex præfatis ciuibus qui memorato Regi nunquam adiutores, valitores & sequaces eiusdem perseucranter adhæserunt, prædictorum consideratione Regis & regni, quorum, nec non etiam Catholicæ sidei zelo præsati Guillelmus & sequaces sui quicquid per ipsos Anagniæ sactum suit, iusta vt præmittitur intentione se fecisse asserunt, volentes fauorabiliter agere in hac part, ipsos, de quorum huiusmodi adhæsione nobis constabit infra annum à data præsentium numerandum per iuramentum scientiæ vel sirmæ credulitatis dicti Guillelmi de Nogareto, vel alterius boni viri notabilis videlicet & fide dignæ personæ, quam præfatus Rex ad huiusmodi in sua conscientia tanquam idoneum, si dictum Guillelmum medio tempore ab hac subtrahi luce contingeret, ad id loco sui de regno Franciæ oriundum duxerit nominandum ad sancta Dei Euangelia præstandum corporaliter coram nobis, vel illis quos ad hoc duxerimus deputandos, quorum assertioni iuratæ super prædictis stare volumus probatione alia minimè exquisita,

17. April.

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 605

ciuibus Anagniæ qui in prædictis literis nominatim & specialiter exprimuntur, quibus per aliam viam prouidemus, duntaxat exceptis, relaxationum, reuocationum, irritationum, annullationum, cassationum, denuntiationum, abolitionum, amotionum, sublationum, remissionum, quitationum, restitutionum, repositionum, reductionum, & aliorum omnium & singulorum effectuum prouisionum, & securitatum prædictarum participes efficimus & consortes, omnes & singulos effectus huiusmodi in eos & eorum quemlibet plenariè transfundendo, volentes & auctoritate prædicta tenore præsentium concedentes, quòdipsi & eorum singuli omnibus & singulis esfectibus securitatum & provisionum ipsarum, exceptione nonobstante prædicta perpetuò plenè gaudeant & vtantur, exceptionem eandem quoad ipsos tollentes & amouentes omnino, achaberi volentes pro non apposita vel adiecta. Nulli ergo omnium hominum liceat hanc paginam nostræ voluntatis, effectionis, concessionis, sublationis, & amotionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare, &c. Datum Auinion. 5. Kal. Maij, Pontificat. nostriannosexto sub plumbo.

Bulle de Clement V. en suite de la grande cy-dessus, où il dit que du consentement de l'Euesque de Bayeux, de Geofroy du Plessis Chancelier de l'Eglise de Tours, de l'Abbé de S. Medard de Soissons, de Iean Forgens Archidiacre de Brine, & Alain de Lambale Tresorier de l'Eglise de Chalons, d'Enguerrand de Marigny, de Guillaume de Nogaret Seigneur de Caluisson, de Guillaume me du Plessis Seigneur de Vezenobre, & de Pierre de Galard Maistre des Arbalestriers, Ambassadeurs du Roy vers luy, ceux qui auoient volé le tresor de l'Eglise à Anagnia n'estoient compris en la grace qu'il auoit faite au Roy, aux François, & à Guillaume de Nogaret, & qu'il les poursuiuroit ainsi qu'il aduisseroit. Les dits Ambassadeurs ont promis d'apporter lettres du Roy portant son consentement en ce regard.

#### Au Tresor Boniface num. 786.

LEMENS Episcopus seruus seruorum Dei, ad certitudinem præsentium & memoriam futurorum. Carissimo in Christosilio nostro Philippo Regi Francor, illustri nostras concedimus literas, tenorem qui sequitur continentes. CLEMENS Episcopus seruos seruorum Dei, ad certitudinem præsentium & memoriam futurorum. Rex gloriæ virtutum Dom. Iesus Christus, cui à patre data est omnis potestas, &c. Datum Auinione 5. Kal. Maij, Pontificat. nostri anno sexto. Licet autem literas ipsas præfato Regi in forma prædicta ex certis & legitimis causis nostrum ad hoc rationabiliter inducentibus animum concedamus; in ipfarum tamen concessione & antè de voluntate & expresso consensu venerabilis fratris mostri Guillelmi Episcopi Baiocen. ac dilectorum filiorum Gaufridi de Plexeio Notarij nostri Cancellarij Ecclesiæ Turonen. Petri Abbatis Monasterij S. Medardi Suessionen. Ioannis de Forgens Archidiaconi Briuaten. Claromon. & Alani de Lambalia Thesaurarij Cathalaunen. Ecclesiarum, ac Ingerrani Marigniaci, Guillelmi de Nogareto Caluicionis, & Guillelmi de Plasiano Vicenobrij dominorum, & Petri de Galardo magistri Balistariorum regni prædicti, eiusdem Regis nuntiorum ab ipso Rege ad nostram præsentiam specialiter transmissorum adhibitis retinuimus & retinemus, reservauimus & reservamus, decernimus & decreuimus, declarauimus & declaramus, quòd per contenta in literis antedictis, vel ali-

qua ex eisdem constitutionibus, sententiis & processibus prædecessorum nostrorum factis & latis, necnon iuri nobis & S. Romanæ Ecclesiæ ad prædictum thesaurum repetendum competenti contra occupatores, detentores & occultatores ipsius thesauri, de quibus suprà sit quantum ad detentionem & occultationem thesauri mentio, non derogamus nec intendimus aliquatenus derogare, sed ea in ea sirmitate & statu manere, quoad dictos occupatores, detentores & occultatores, in quibus erant ante concessionem & concessionem præmissarum literarum nostrarum. Saluis tamen remissionibus, quitationibus, absolutionibus & omnibus aliis effe-Etibus securitatum & prouisionum præfatis Regi & regnicolis circa rapinam seu deprædationem dicti thesauri, per nos factis, prout in suprascriptis nostris, & aliis præfato Guillelmo de Nogareto inde concessis literis, plenius & seriosius exprimuntur. Quibus per reservationem constitutionum, sententiarum, & processuum prædictorum præiudicari nolumus, aut quomodolibet derogari; quin potius eos reservatione constitutionum, sententiarum & processuum eorumdem nequaquam obstante in suo semper robore volumus permanere. Prædicti verò nuntij nobis promiserunt expresse, quòd super retentione, reservatione, declaratione, decreto, consensu & voluntate huiusmodi patentes literas regias infra festum proximum Natiuitatis B. Ioannis Baptistæ, ratissicationem & assensum ipsius Regis super iis omnibus, ac tenorem præsentium de verbo ad verbum continentes seriosiùs obtinebunt, quas nobis fideliter allignabunt. Nulli ergo omnium hominum liceat hanc paginam nostræ, &c. Datum Auin. 5. Kal. Maij, Pontif. nostri anno sexto, sub plumbo.

Memoire des Constitutions de Boniface, & du Pape Benedict, qui pouuoient offenser le Roy de France & son Royaume, que le Pape Clement V. ordonna estre rayées & tirées des Registres de l'Eglise.

IN decretali de sepulturis. Detestanda, qua loquitur de incisione & decoctione corporum defunctorum ad partes suas pro sepultura deserendorum. nihil est contra Regem, & tamen est ibi aliquid pro Bonisacio vbi dicit, diuina maiestatis conspectui.

In decretali de pramiis & remisionibus. Antiquorum, quæ loquitur de indulgentia anni centesimi. nihil est contra Regem, & tamen sunt ibi mulza quæ demonstrant sidem & deuotionem Bonifacij.

In decretali de Prinilegiis. Super cathedra. idem.

In decretali de sententia excommunicationis. Excommunicamus, quæ loquitur de muneribus in Curia euitandis, idem.

In decretali codem tit. Provide. idem.

In decretali eodem tit. Debent superioribus, quæ loquitur de visitatione Piælatorum, &c. nihil est quod tangit Regem, nec memoriam Bonifacij. In decretali Iniuneta. idem.

Vnam sanctam, remanet cum moderatione domini nostri.

Rem non nouam, remanet cum moderatione domini nostri.

In decretali Pie, de reservatione benesiciorum vacantium in Curia." nihil contra Regem, nec pro Bonifacio.

In decretali S. Romana Ecclesia, idem.

In decretali olim grauibus, idem.

In decretali Iuxta verbum Propheticum, quæ loquitur de dissoluendisiuramentis præstitis diuersis personis. omnino tollatur.

## DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL. 607

In originali alia manu scriptum.

Præmissæ duodecim constitutiones, quia nihil est in eis contra Regem, debent integraliter remanere.

Videatur diligenter decretalis, Nuper ad audientiam nostram vulgaris

In constitutione Nuper ad audientiam, ponuntur aliqua quæ videntur posse stare: scilicet, sed vbi auditum à sæculo est quod hæretica sucrimus labe respersi, quis nedum de cognatione nostra, imo de tota Campania vinde originem duximus, notatur hoc nomine.

Item alibi. Ecce sancti Israel, id est, Deivicarius, Hicest Petri successor, cuè dictum est, Pasce oues meas, & tu es Petrus & super hanc petr. ed. Ecc. m. & p. inf. non pr. ad. eam, & quodcunque ligau. s. ter. er. lig. & in cel. & quod. sol. su. t. er. sol. & in cel. propter quod qui in naui Petri non est peribit naufragio, &

qui in ea est oportet qu'od gubernatoris gubernationi subsistat.

Item vbi dicit: Nunquid ego si super predictis, &c. vsque ad verbum ve nemo deinceps Rex, &c. dicatur hoc modo: Nunquid si super hæresi nobis imposita contra nos petatur à nobis, sine quo congregari non potest Concilium generale, illud in exemplum tam detestabile, maximè ve omittamus ad præsens de excommunicatione multiplici, qua idem imponens tenetur astrictus calumniatori, malo, ve patet ex pluribus, præcedenti zelo ac etiam inimico, aut sibi confederatis, quibus colligatus est, etiam concedimus, talitérque fomentum dabimus huic pesti, nempe quos in aliorum Prælatorum persona ex prædictis causis secundum scita canonum repellere deberemus, illos in nostri sine aliorum iniuria, si nobis & fratribus nostris videbitur, poterimus meritò resutare. Ve nemo deinceps Rex.

In decretali Dudum celsitudini, est pro iure Ecclesiæ, & non tangit infa-

miam Regis, nec Bonifacij memoriam.

In decretali Traxit, de qua dubitatur an sit decretalis, & an suerit Bonifacij, quæ loquitur de residentia Prælatorum, &c. nihil est contra Regem. deleatur quia non inuenitur in registris.

In alia quæ incipit, Etsi de statu, quæ interpretatur pro Rege decretalem Clericis laicos, nihil est contra Regem, nec est curandum de ea, quia prouisum est per moderationem domini nostri.

Constitutio, Cupientes, est conservatoria decretalis Super Cathedram, & ni-

hil continet contra Regem.

Constitutio Excommunicamus continet processum factum contra illos qui impediunt venientes ad Curiam Rom. nihil habet specialiter contra Regem. consulatur dominus noster super ista.

Constitutiones Olim, & Contra illos falsos, continent processium quem secit Bonifacius contra portantes merces in Alexandriam. nihil faciunt

contra Regem.

Item litera quæ incipit Ausculta, quæ à desensoribus Bonisacij vnà cum aliis sequentibus est producta in actis, est totaliter contra Regem, & tangit multos excessus Regalium contra libertatem Ecclesiæ.

Deinde alia manu hæc sunt scripta.

De ista constitutione ponatur salutatio, & post salutationem incipiat ibi paucis mutatis. Ad te igitur sermo noster, vsque ad §. sanè sili, deinde intermittatur quidquid est vsque ad §. Ad has ne terra sanêta. & ille §. ponatur vsque ad sinem verbis conuenientibus mutatis.

Itemalia litera qua incipit Saluator mundi, suspendit privilegia Regis, & pracipit sibi prasentari Anania. tollatur ex toto.

Item alia litera, quæ incipit, Vener. Fratres, est tota contra Regem, loquitur enim de citatione pænali Prælatorum, qui citati non venerant ad Curiam. Tollatur omnino.

Item alia litera, quæ dirigitur domino Io. Monachi, quæ incipit Literas tuas. item omnino tollatur.

Item alia litera directa eodem Ioan. Monachi, quæincipit, Per processus nostros. mandat Regem denuntiari excommunicatum, & citat confessorem suum. omnino tollatur.

### Constitutiones Benedicti.

Constitutiones [1. Inter cunët as . reuocat constitutionem Super Cathedram.

2. Ex eo. de Hareticis. quæ interpretatur decretalem Per hoc.

nihil continent 3. Si Religiosus. de electione. que interpretatur decretal. contra Regem. Quam sit.

4. Superni, quæ reuocat gratias Beneficiales Bonifacij.

5. Nuper, contra detentores thesauri.

6. Dudum generale, contra portantes merces in Alexan-driam.

In decretali Quod olim, qua interpretatur decretalem Clericis laicos, nihil est contra Regem, nec est de ista curandum propter nouellam domini nostri.

In constitutione Dudum, quæ reuocat processum Bonisacij contra Columnenses, exceptis quibusdam, nihil est contra Regem.

Constitutio Flagitiosum, continet processum contra Guillelmum de Nogareto, & sequaces. deliberandum cum domino super illa.

Au Tresor num. 810. coffre Boniface.

Acte de Renaud de Suppino Cheualier du Roy de France, qui dit que le Roy ayant enuoyé Guillaume de Nogaret pour faire sçauoir à Boniface ses crimes, & ce qu'il auoit resolu de faire contre luy. Nogaret aduerty du danger où il estoit, pria luy Suppino d'assembler ses amis & les Communautez, principalement celle de Ferentino, pour l'aider, promettant de les indemniser de tout ce qu'il pou-uoit suffire pour ce fait. Ce qu'il sit, & accompagna Nogaret à Anagnia, & au sortir de là il le conduisit à Ferentino, où il obligea le Roy & luy aussi de garentir ladite Communauté des perils spirituels & temporels, ausquels ils pou-uoient estre tombez pour cette action: reconnoist auoir receu du Roy à Car-cassonne dix mille slorins petits de Florence pour leurs frais dont ils le quitent.

#### Coffre Boniface num. 780.

Niversis præsentes literas inspecturis, Officialis Curiæ Parisiensis, Octobria fis salutem in Domino. Noueritis quòd anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo, die vicesima nona mensis Octobris, in nostra Notarij publici & testium insra scriptorum præsentia personaliter constitutus nobilis vir dominus Raynaldus de Supino, miles illustrissimi Principis domini Regis Franciæ, omnia & singula in quibusdam suis literis, quas nobis præsentauit, eius sigillo proprio, vt dicebat, sigillatis, recognouit esse vera, cáque omnia & singula in eisdem literis contenta voluit, ratisicauit, necnon & easdem literas, & eius sigillum in eisdem literis, vt dicebat, appensum, ex certa scientia tenore præsentium approbauit; nobisque & dicto Notario publico, vt easdem literas sub sigillo

Curiæ

Curiæ Parisiensis, & signo eiusdem publici Notarij ac subscriptione eiusdem, necnon dictum suum sigillum in eisdem suis literis, vt dicebat, appensum, & omnia & singula in eisdem literis contenta approbare vellemus, cum magna instantia requisiuit. Quarum literarum tenor talis est: Vniuersis præsentes literas inspecturis, nos Raynaldus de Supino miles excellentis Principis domini Regis Franciæ, notum facimus quòd cum \* Bonifacius octauus qui se gerebat pro summo Pontifice; delatus fuisset dum viuebat de hæresi, necnon super illegitimo ingressu, ceterisque criminibus netandis quamplurimis, dictusque dominus Rex Francorum missilet nobilem virum dominum Guillelmum de Nogareto militem suum ad denuntiandum & significandum Bonifacio prædicto qualiter super præmissis delatus fuerat, & petitum generale Concilium contra eum, & requirendum eum super conuocatione Concilij facienda per eum: ac propter terrorem, minas & insidias dicti Bonifacij, proptérque mortis imminens periculum dictus dominus Guillelmus non valens aliàs mandatum prædictum domini Regis ipsius complere, nec exequi fidei Catholicæ negotium supradictum; requisiuisséque ex parte domini Regis præfati nos, vt deuotos & filios Ecclesiæ Romanæ, cuius agebatur negotium in hac parte, quòd nos conuocaremus Nobiles, Communitates, & plebeios amicos nostros, & specialiter Ferentini ad auxilium eius in equis & armis, ad complendum prædicta, & legitime exequendum: Promittens nomine domini Regis præfati nobis pro nobis & aliis amicis prædictis, & specialiter pro Communi Ferentino, quòd dictus dominus Rex nos omnes tam apud Ecclesiam, quam alias criminibus periculis & damnis custodiret indemnes, quæ possent nobis contingere ex prædictis. Nos cum fratre nostro Thoma domino de Merolis, dominis de Secano, domino Gaufredo Busse, pluribusque aliis de Campania, & specialiter illis de Ferentino dictum dominum Guillelmum sequuti fuimus apud Anagniam ad prædicta, & post eius exitum de Anagnia, ipsum apud Ferentinum cum Communi ciuitatis ipsius recepimus, & eum fouimus, ibique nobis pro nobis & amicis prædictis, necnon vt Capitaneo dictæ ciuitatis dictus dominus Guillelmus nomine domini Regis præfati se, dominumque Regem ipsum efficaciter obligauit nos & prædictos omnes apud Ecclesiam & aliàs liberare de periculis spiritualibus & temporalibus, quæ pro præmissis possemus incurrere, seu facere liberari, & de damnis & expensis, quas per guerram, vel alias propter prædicta nos pati contingeret, nos omnes indemnes seruare. Nos igitur videntes labores & anxietates, quos apud Ecclesiam Romanam dictus dominus Guillelmus pro præmissis tam ad se quam nos liberandos sustinuit, & sidelem prosecutionem quam fecit cum auxilio præsidióque domini Regis prædicti, cum granibus periculis & expensis, & apud Ecclesiam nos & prxfatos amicos nostros fideliter expediuit, fidémque nobis in omnibus di-Etus dominus Rex & dictus eius miles quantum fuit possibile, seruauerunt, hæc pro satisfactione recipientes omnium præmissorum nobis promissorum, maxime quia etiam ex dicta causa decem millia slorenorum paruorum de Florentia nos recognoscimus, quo suprà nomine recepisse per manum sociorum societatis Peruchiorum, Thesaurariorum domini Regis apud Carcassonam, quas nobis dictus Dominus Rex deliberari fecit pro nobis & aliis prædictis in aliqualem recompensationem sumptuum factorum eius contemplatione; non quòd aliàs ratumhaberet ipse dominus Rex, si quid præter mandatum prædictum per ipsum domi-HHhh

num Regem dicto domino Guillelmo factum, ipse dominus Guillelmus. vel nos, vel alij, cum vel pro eo in præmissis vel circa præmissa quid illicitum feceramus, & ad se liberandum insuper si & quatenus teneri forsan nobis seu aliis prædictis amicis nostris poterat ex præmissis, dictum dominum Regem si & quatenus pro præmissis teneri poterat, necnon dictum dominum Guillelmum, tam suo quam dicti domini Regis nomine. Nos inquam Raynaldus prædictus pro nobis, dicto Thoma fratre nostro, Communi Ferentinæ ciuitatis, pro omnibus Nobilibus, & aliis quibuscunque personis, que nos ad prædicta sequute fuerunt, vel dominum Guillelmum prædictum, Comitatus Campaniæ partiumve aliarum, ab omnibus vinculis obligationis, quibus teneri nobis vel eis poterant quoquomodo dictus dominus Rex, vel dictus dominus Guillelmus, pro eo vel etiam pro se ex præmissis factis, vel gestis, vel eorum occasione, vel causa, vel etiam ex obligationibus, vel promissionibus per di-&um dominum Guillelmum factis suo vel dicti domini Regis nomine, dictum dominum Regem, successorésque suos, necnon dictum dominum Guillelmum nomine domini Regis prædicti, suóque, successorésque suos liberamus perpetuò & quittamus, in signúmque quittationis & liberationis huiusmodi instrumentum publicum manuque publica fa-Etum, per quod di Etus dominus Guillelmus se nomine domini Regis præfati, ipsumque dominum Regem nobis pro nobis & amicis nostris prædi-Ais, & specialiter pro Communi Ferentinæ ciuitatis, & vt eius Capitaneo se obligauerat in præmissis, reddidimus dicto domino Guillelmo pro dom. Rege, & pro seipso, & nos recognoscimus reddidisse. Faciemus insuper & curabimus, nósque facturos curaturósque solemniter dicto domino Guillelmo tam domini Regis quam suo nomine stipulanti promisimus, atque promittimus, quòd dictum Commune Ferentini, dictique frater noster, Nobiles, & alij partium illarum hæc omnia rata & grata habebunt, & de hoc literas suas dabunt patentes sigillis corum signatas, dito domino Regi, dictove domino Guillelmo pro se & domino Rege pradicto. Pro quibus omnibus & singulis obligamus nos, omniaque bona nostra præsentia & futura. In quorum testimonium &'munimen literas præsentes sigillo nostro Raynaldi prædicti sigillatas concessimus domino Guillelmo prædicto pro se recipienti, & domino Rege prædicto. Datum & actum Parisius, die vicesima nona Octobris, anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo, in præsentia nobilis viri domini Guillelmi de Plesiano militis, magistri Ioannis de Hospitali Clerici domini Regis Francorum prædicti, Saturnini Fredolin Prioris secularis Ecclesiæsancti Martini de Serignano, Vticen diocesis, Iacobi de Peruches, Philippi Vilani, & Rogerij Locherij testium ad præmissa vocatis specialiter & rogatis. Et nos Officialis Curiæ Parisiensis prædictus ad dicti militis instantiam sigillum Curiæ Parisiensis vnà cum signo & subscriptione dicti Notarij publici infrà scripti dictas literas, & confessionem ipsius militis contentam in eisdem, necnon sigillum in eisdem appensum tenore præsentium approbando duximus iis præsentibus literis apponendum. Datum & actum Parisius in Camera nostra, anno, die, & mense prædictis, præsentibus venerabilibus viris domino Petro Busse Canonico Lingonens. Saturnino Fredolin Priore secularis Ecclesiæ sancti Martini de Serignano, Vticensis diocesis, magistro Ioanne de Salinis, Guillelmo de sancto Prisco Clericis, & Nicolao dicto Passo, testibus ad pramissa vocatis & rogatis.





Et ego Petrus Diuitis Clericus Aurelianensis diocesis, publicus Apostolica auctoritate Notarius, præmissis omnibus suprà scriptis vnà cum dictis testibus præsens interfui, ea omnia propria manu scripsi, & in hanc publicam formam redegi, signúmque meum consuetum præsentibus literis vnà cum sigillo venerabilis viri domini Officialis Curiæ Parisiensis prædicti apposuirogatus, subanno, die & mense prædictis.

Et sur le dos: Quitatio Reginaldi de Supino, de auxilio quod fecit pro executione captionis Bonifacij, receptionis decem millium florenorum.

Pierre de Columna Cardinal de S. Ange fait ses procureurs pour traiter auec le Roy de France, & Charles Comte de Valois & d'Aniou, de la donation (t) transport fait à luy Cardinal par ledit sieur Roy, or Comte de tous les droits & biens appartenans aux Gayetans, & à quelques Cheualiers d'Anagnia; of outre receuoir dudit sieur Roy, & Comte les donations des biens, droits & actions qu'ils ont sur les biens desdits Gayetans d'Anagnia.

NIVERSIS præsentes literas inspecturis. Petrus de Columna mi-V seratione divina sancti Angeli Diaconus Cardinalis, salutem in Domino. Vniuersitati vestræ tenore præsentium innotescat quòd nos facimus, constituimus, & ordinamus nostros veros & legitimos Procuratores, & nuntios speciales, prudentes viros dominum Gentilem de Mattis, & Macium de Mattis de Florentia fratrem suum, & dominum Adam de Presciaco Capellanum nostrum, & Clericum prudentis viri Ioannis Billoardi, & magistrum Petrum Taxonis Clericum domini Regis Franciæ & Nauarræ, ac magistrum Ioannem Borotelli dictum de Pictauis, Capellanum nostrum & Clericum Cameræ Computorum, ac Clericum reuerendi viri domini Ioannis de Cercemont Cancellarij dicti domini Regis, & quemlibet corum in solidum, ad tractandum nostri nomine cum screnissimo Principe domino Karolo Rege Franciæ & Nauarræ illustri, & cum magnifico Principe domino Carolo Comite Valesij & Andegauen. de cessione, donatione, gratia seu translatione, quam iidem domini nobis facerent seu sieri mandarent de quibuscunque bonis, seu iuribus, & actionibus, & incursibus, & pænarum adiectionibus, quæ sibi competunt seu competere possunt ratione quacunque, & præcipuèratione submissionis, & obligationis factar de bonis & personis clara memoriæ domino Philippo Regi Franciæ illustri de bonis Gaytanorum præ-HHhhy

dictis, & de bonis & personis domini Guarnazoni militis Anagnini, prout in instrumento submissionis & obligationis, & pænarum incursionis, pleniùs continetur, & ad recipiendum nostro nomine, & pro nobis, ac heredibus & successoribus nostris vniuersalibus, vel in rem, ab eodem domino Rege, & à præfato domino de Valesso omnem gratiam, donationem, cessionem, seu translationem, quam iidem dominus Rex, & minus de Vales. vel alter ipsorum nobis facerent seu fieri mandarent, in quibuscunque bonis, iuribus, & actionibus, incursibus & pænarum adiectionibus quæ eis competunt, vel alteri eorum, ratione quacunque & præcipuè ratione submissionis & obligationis aduersus quascunque personas, & bona, & specialiter aduersus personas & bona nobilium virorum domini Loffredi Fundorum, & Benedicti Palatini, Comirum, domini Francisci fratris eorum Gayetanorum de Anagnia, ac domini Guarnazoni prædicti, qui se principaliter, tam suo quam dictorum Gayetanorum nomine obligauit, & aduersus detentores & possessores bonorum prædictorum, & omnia alia & singula faciendum, gerendum & exercendum, quæ in prædictis & circa prædicta fuerint vtilia & opportuna, etiam si mandatum exigant speciale. Et quia cum dominis & magnis Principibus est clarè ambulandum, & nihil sub dubio relinquendum, vel incertitudine quacunque, tractatum qui in supradicto negotio hactenus habitus est, & retentus, volumus in præsenti Procuratorio recenseri. Et primò quòd nos prosequeremur dictum negotium, sub fauore tamen & auxilio corumdem dominorum qui scribent affectuose domino Papæ pro iustitia fauorabiliter nobis sienda, & etiam domino Regi Siciliæ & filio suo, qui cosdem Gaytanos cum omni fauore prosecuti sunt & prosequuntur, & etiam scribant quotiens opus fucrit Senatui & Populo Romano, necnon & Nobilibus, & ciuitatibus, ac Uniuersitatibus Campaniæ, & maritimæ, & aliarum partium Romanarum, quòd assistant eisdem dominis & nobis Procuratoribus eorum in prosecutione prædicta, quam nos faciemus noitris sumptibus & expensis, & etiam ipsis Gaytanis quòd illa bona & iura dimittant eisdem, vel nobis Procuratoribus ipsorum: prædictos autem sumptus & expensas nos recuperare debeamus integraliter, quam cito aliquid ad nos perueniet de bonis prædictorum. Omnia autem alia præter expensas, & sumptus prædictos nos ponemus in manibus prædictorum dominorum, & ipsi sicut domini prouidebunt & facient nobis recompensando damna quæ recepimus, prout cis placuerit & viderint expedire. & hic est vnus tractatus, qui habitus est hactenus & retentus. Alius verò tractatus est vt sequitur: Videlicet quòd nos aliquid pecuniæ prædictis dominis vel ipsorum gentibus pro eis daremus, & ipsi domini cederent nobis liberaliter & donarent, ita quòd nil referuarent sibi in bonis prædictis, vel incursibus & pænis, iura & actiones, & incursus prædictos: semper tamen sub fauore ipsorum, quòd ipsi supradictis & aliis scribant pro assistentia & fauore dando nobis in prosecutione prædicta. Dicimus quòd si dantur nobis instrumenta submissionis, obligationis & incursionis pænarum prædictarum, & dabitur nobis Procuratorium solemne dicti domini Benedicti Gaytani, qui se & patrem & fratres prædictis submissionibus & obligationibus obligauit, nos eisdem dabimus vel genti corum pro eis in liquidis debitis, quorum executio possit per dominum Regem & osficiales suos fieri, quando placeret, vel in pecunia numerata, decem millia floren. auri de Floren. Si autem non darent nobis Procuratorium supradictum, cum sine

ipso nil legitimè sieri possit, cum totum negotium dependeat à Procuratorio prædicto; sed darent nobis prædictarum submissionis & obligationis, & pœnarum incursionis instrumenta, sigillo domini Regis Siciliæ, domini Karoli secundi sigillata, prout sigillata fuerunt, nos dabimus eisdem mille march, argenti, vel quatuor millia sloren, auri de Floren. in liquidis debitis, quorum executio per gentes domini Regis Franciæ de facile sieri posset, vel in pecunia numerata. Et volumus & mandamus Procuratoribus nostris prædictis, & cuilibet corum, quòd secundum modum prædictum, & non aliter nos obligent dominis supradictis, ratum quoque & firmum habebimus quicquid per Procuratores nostros prædi-Aos, seu alterum ipsorum factum fuerit in prædictis, & quolibet prædi-Aorum, sub hypotheca rerum nostrarum. In quorum testimonium præsentes literas fecimus per infrascriptum Notarium publicari, & sigilli nostri appensione muniri. Datum & actum Auinion, apud hospitium habitationis nostræ, præsentibus Ionculo de Campo Regio Canonico Ronathen. Ioanne de Vagnolo de Fulgin. Beneficiato Lateranen. Guil-Ielmo dicto Muttino de Bononia, & Gerardo Capocie Clericis & familiaribus nostris, testibus iis adhibitis. Anno Natiuitatis Domini millesimo trecentesimo vicesimo-quinto, indictione octava, mense Iunij, die septimo, Pontificatus domini Ioannis Papæ XXII. anno nono.

Et ego Nicolaus Frederici de Macerata publicus Apostolica & Imperiali auctoritate Notarius, qui vnà cum dictis testibus omnibus prædictis interfui, præsentes literas scripsi, & publicaui, meóque signo consueto signaui. Anno, indictione, mense, die, & Pontificatu prædictis.

# Appendix Annalium H. Steronis Altahensis.

Anno M. CCC. V.

LEMENS V. reuocauit duas constitutiones Bonifacij Papæ, in quarum vna continebatur, Regem Franciæ Romanæ Ecclesiæ temporaliter, & spiritualiter esse subjectum: & insertam 6. libro, quæ incipit, Clericis Laicos, cum omnibus ipsas consequutis.

Ex Chronico illustriss. Principis Comitis Montisfortis.

LEMENS V. natione Vasco, suit electus in Papam, in Perusio, in vigilia Pentecostes, anno Domini 1305. In eodem anno, Kal. Februar. Clemens Papa reuocauit duas constitutiones Bonifacij: vnam, quam direxerat Regi Franciæ, in qua scribebat eidem, ipsum Regem esse subicctum Romanæ Ecclesiæ in temporalibus, & spiritualibus; aliam verò, quæ in 6. libro Decretalium est inserta, quæ incipit, Clericis, &c. Reuocauit autem omnia, quæ ex ipsis suerant consequuta.

Ex Chronic. Pontific. Theoderici à Niem, in Clement. V.

Anno M. CCC. V.

Doem anno 3. Kal. Februarij, reuocauit duas constitutiones Bonifacij, directas contra Regem Franciæ: vnam, qua voluit Regem Franciæ Ecclesiæ Romanæ esse subiectum in temporalibus: & aliam, quæ in 6. Decretalium continetur, quæ incipit, Clericis Laicos: etiam omnia ex eisdem consequita.

Landulf. de Columna in Breuiar. Historiar. auctor est c. Clericis, à Benedicto XI: sed & à Clemente V. esse reuocatum: itémque Bernard. Guidonis, ad ann. M. CCC. 1V.

Ex Continuatore M S. Martini Poloni.

NNO Domini 1311. quarto die exitus mensis Aprilis, scilicet 5. Kaiend. Maij, in Aumone, per Clementem Papam suit in Consistorio publico excusatus Philippus Rex Franciæ, de his, quæ egerat contra
memoriam Bonisacij quondam Papæ, & pronuntiatum ad excusationem Regis, quòd egerat ca in bona intentione, & bono animo, ac zelo, præsentibus ibidem Regis nuntiis; & hæc suerunt consequenter, ve
dictum est, Bullarum Papalium testimónio confirmata. Fustque ibidem
Papæ Clementi commissium totum negotium, totusque processus habitus Bonisacij Papæ memorati, ab vuraque parte, scilicet accusante,
& defendente; sustque renuntiatum, & conclusum, per viam pacis trastatæ. Papa verò suscipit super se negotium examinandum, & sinaliter
terminandum. Item ibidem Papa Clemens absoluit Guillelmum de Nogareto præsentem, & petentem absoluit à sententia excommunicationis,
qua tenebatur propter Bonisacij Papæ captionem.

M. Nicole Gilles en ses Annales de France. L'an M. CCC. V.

EDIT Pape Clement restitua les Cardinaux de la Coulomne, que le le le Pape Boniface auoit princz.

M. Iean du Tillet Secretaire du Roy, & Greffier en son Parlement, au Recueil des Roys de France.

DOVR rabiller la faute de Boniface VIII. le Pape Clement V. par Bulle expresse sit declaration, que celle dudit Boniface ne sist pre-iudice au Roy, ne son Royaume, & ne sussent plus suiets, que deuant, à l'Eglise Romaine, remettant les choses en l'estat qu'elles estoient auparauant.



20 %



## GVILLAVME DE NOGARET.



AR plusieurs actes qui nous restent du temps de Philippes le Bel, il paroist que Guillaume de Nogaret estoit de Languedoc & noble, & par tous les titres il est qualisié Cheualier, Miles.

> Il estoit en grande consideration auprés du Roy, ce qui se iustifie par les emplois qu'il a eu.

> En l'année 1294, il estoit Iuge Mage de Nismes, &

Docteur és Loix. Il fut employé en l'année 1296, par le Roy & par la Reine au grand fac, nu 39. affaire pour le Comte de Bigorre.

Il fut deputé par le Roy pour faire la recherche de ses droits au Com-Bigorie nu. té de Champagne, & par l'acte il est qualifié Cheualier, qui est de 13 l'année 1300.

Le Roy le nomma auec Simon de Marchez, qualifiez tous deux Che- num. 20. ualiers, pour nommer & choisir vn Gardien pour l'Abbaye de Luxeuil, l'an 1301.

En la mesme année le Roy nomma les dits de Nogaret & de Marchez Champagne pour trauailler, & donner les ordres pour rendre nausgeable la riuiere de VII. nu. 41. Seine iusques à Troyes, & d'en ordonner comme ils iugeront.

L'année suivante 1302. le Roy le qualifie Chevalier par la Commis- 1302. sion qu'il luy bailla pour establir des coustumes & loix pour la ville de Figenc nu. Figeac. ce qu'il fit, & le cahier de ces Loix est au Tresor.

Le Roy en l'année 1303. donna pouvoir à Berault de Mercorent, Guillaume de Nogaret, & Guillaume du Plessis, de traiter pour luy & pour procuratios, son Royaume auec toutes personnes Ecclesiastiques & seculieres, Villes num. 2. & Communautez.

En cette année 1303. le Roy l'enuoya en Italie pour faire sçauoir au Pape Boniface ce qu'il auoit resolu en son Conseil. Et Nogaret sut à Anagnia où il parla au Pape: peu aprés le Pape mourut le 11. Octobre.

En la mesme année le Roy luy donna la garde de son Seel, comme il se voit par vne Ordonnance de l'an 1303, qui porte, qu'il y aura 13, clers & 13. lais, M. Guillaume de Nogaret qui porte le grand seel, &c.

En l'année 1305, il prit la possession de la ville de Figeac au nom du Roy.

En vn registre du Tresor il y a ces mots.

Anno 1307. 7. die Veneris post festum B. Matthei Apostoli Rege existente in Monasterio Regali Beata Maria iuxta Pontisaram, traditum suit sigillum dom. Guillelmo de Nogareto Militi, vbi tunc tractatum fuit de captione Templariorum.

En l'acte du Pariage du Chapitre de S. Irier auec le Roy de l'an 1307. Pariages, il stipule pour le Roy.

En vn acte de l'an 1308, passé par l'Abbé de Charrous, Guillaume de Nogaret est qualifié Cheualier & Vice-Chancelier du Roy.

En l'acte du Pariage entre le Boy & l'Eucsque & Chapitre de Pamiers 11 num. 43 de l'an 1308. Guillaume de Nogster Cheualier & Vice-Chancelier sti- Pamiere. pula pour le Roy.

Toulouse 4. 1296.

1300.

Pariages.

1301. Luxeuil

1305. Figenc, nu.

1307.

nam. 28.

1308. Hommages

54m, 17.

Comtes de la Marche num.5.

La Marche num.26. Comtes de la Marche mum. 4. Templiers

II.

Au contract fait entre le Roy& Marie de la Marche Comtesse de Sancerre, qui pretendoit au Comté de la Marche de l'année 1308. Enguerrand de Marigny & Guillaume de Nogaret Cheualiers estoient presens.

En la mesme année il traita pour le Roy auec Aymar de Valence Comte de Pembroc, pour les pretentions qu'auoit ledit Aymar sur les Comtez de la Marche & d'Angoulesme: le traité est du mois de Septembre.

Aymar de Poictiers Comte de Valentineis nomma Guillaume de Nogaret qu'il qualifie Chancelier du Roy de France, pour se trouuer pour Iuy à l'assignation que le Roy luy auoit donnée pour auiser au fait des Templiers. Le pouuoir est de l'année 1308.

Templiers. II.

En la superscription d'vne lettre de Louis Euesque de Viuiers à Nogaret de ladite année, sur le fait des Templiers il y a: Venerabili & potenti amicóque suo caristimo dom. Guil. de Nogareto militi domini nostri Francorum Regis, domino Caluisionis & Tamarleti, Cancellarióque dicti domini nostri Regis.

Au commencement d'vn registre du Tresor il y a: Registrum dom. G. de Nogareto Militis & Cancellarij domini Regis factum anno 1309.

Lyon num.

1309.

En cette année le Roy le commit pour decider les disticultez qui se faisoient sur le traité qui auoit esté fait auec l'Archeuesque de Lyon.

1311. Au Registre sotté A.

Ceux qui entreprirent la defense de la memoire du Pape Bonitace, voulans monstrer que l'action qu'auoit fait Nogaret à Anagnia contre Boniface auoit esté agreable au Roy, disent que pour recompense le Roy luy auoit donné de grands biens en terres & chasteaux, & que meimes il l'auoit fait son Chancelier. Nogaret en sa réponse demeure d'accord que le Roy luy auoit fait du bien, & qu'il luy auoit baillé la garde de son seel. Ces écritures fournies, & par les defendeurs de Boniface, & par Guillaume de Nogaret, furent produites en l'année 1311. en Aui-

1311. gnon, en l'instruction du procés.

Testamens n4m.17.

Et pour vne marque de l'estime que le Roy Philippes le Bel faisoit de Guillaume de Nogaret, il ne faut que lire son testament du 17. May 1311. par lequel il le nomme pour vn des executeurs.

1312. Picardie

Au dessus d'vne lettre du Roy Philippes le Bel pour Ican de Garlande, est fait mention de Guillaume de Nogaret Cheualier & Vice-Chancelier du Roy, qui viuoit encore; & cette lettre de l'an 1312.

1314. Testamens num, 18.

Mais au Codicile du Roy Philippes le Bel, qui est du mois de Nouembre 1314. le Roy nomme les mesmes executeurs que ceux de son testament, fors Guillaume de Nogaret, au lieu duquel il nomme P. Seigneur de Chambly. Ce qui fait iuger que Nogaret estoit lors decedé.

Outre ces emplois qui sont fort considerables le principal, & auquel il passa plus de douze ans de sa vie, sut en l'affaire que le Roy eutcontre le Pape Boniface, affaire importante & d'vne merueilleuse consequence; ce fut luy qui en eut la principale direction, qui sit vne partie des voyages, soit en Italie, en Auignon, & ailleurs, & de cela toutes les procedures en font foy. Et c'est pourquoy les actes cy-dessus cottez le qualifient quelquefois Chancelier ou Vice - Chancelier, & quelquefois Cheualier, estant à croire que lors qu'il estoit à la Cour il exerçoit la charge de Chancelier, mais lors qu'il estoit hors le Royaume il laissoit le seau du Roy, & ne luy donnoit-on plus que la qualité de Cheualier.

Certainement il y a suict de s'étonner, qu'aprés tant d'actes & de témoignages si conuainquans qu'il a esté Chancelier & Garde du seau du Roy, le sieur de Sponde Eucsque de Pamiers en la Continuation qu'il a faite des Annales

### DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

Annales de l'Eglise du Cardinal Baronius a écrit que Nogaret ne sut iamais Chancelier. Voicy comme il en parle en l'année 1310. num. 4. aprés auoir déduit les conditions, sous lesquelles le Pape Clement V. luy donna l'absolution. Ex quibus, dit-il, & aliis pluribus iam de illo superius dictis, refellas eos qui scripsere eum suisse Regni Francia Cancellarium, quod nemo antiquorum dixisse reperitur, parúmque hac & alia de illo relata, eiusmodi dignitati conuenire noscuntur. Ce qui est contraire à la verité, & à la soy de tant d'actes, à quoy il saut adiouster pour consondre d'autant plus cette sausse coniecture, le Reglement que sit le Roy Philippes le Long à l'auenement à la Couronne, au Bois de Vincennes le 2. Decembre 1316. au reglement de son Hostel, où il reduisit les appointemens de ses Ossiciers, entre autres de son Chancelier quand il ne sera pas Prelat, ad instar de ceux qu'auoit Guillaume de Nogaret. Ce qu'il reitera presque en mesmes termes en l'estat de son Hostel, qu'il sit le 18. Nouembre 1317.

Aprés auoir réfuté cette fausse opinion, il sera aussi facile de refuter vne imposture écrite par Iacques Meyerus en son 11. liure de son Histoire de Flandre, sous l'année 1307. où aprés auoir parlé de la magnisicence qui se fit à Boulogne aux nopces de Edouard II. Roy d'Angleterre auec Isabelle fille du Roy Philippes le Bel il dit : Guilielmus ille Longaretus (quidam Nogaretus scribunt ) in aula Regis subitanea & miserabili morte vitam finiuit, linguam non absque spectantium horrore excrens, quo sanè signo, Rex omnésque qui conscij erant Pontificie mortis vehementer terrebantur. Et neantmoins cet homme que Meyerus, grand ennemy de la France, fait mourir en l'année 1307, nous le voyons en l'an 1311, en Auignon trauailler en presence du Pape & detoute sa Cour en l'affaire de Boniface; & de plus en la mesme année il est nommé par le Roy Philippes le Bel pour vn des executeurs de son testament, & par vn autre acte il appert qu'il viuoit encore en l'année 1312. Desçauoir precisement l'année de son decés, c'est ce qui ne s'est encore pû sçauoir : mais l'on coniceture, que puisque le Roy ne le nomme pas pour l'execution de son Codicile qu'il sit sur la sin de l'année 1314, qu'il estoit lors decedé.

Il semble à propos de remarquer, que du regne du Roy Philippes le Bel', il n'y auoit rien d'asseuré pour la garde du seau; car il changea souvent, & quelquesois la Chancellerie estoit vacante, comme il se prouve par divers titres & registres: & ces personnes que l'on changeoit ainsi, prenoient tantost la qualité de Garde du seel, tantost de Chancelier, ou de Vice-Chancelier. Et il est à croire qu'il n'y avoit pas tant d'auantages lors d'exercer cette charge, qu'il y a eu depuis. Car ou ils s'en faisoient décharger pour estre trop penible, comme sit Guillaume de Crespy, ou la remettoient pour d'autres emplois, comme Flotte, Mornay, Belleperche, & Nogaret. Et il y apreuve que Nogaret estoit Chancelier en l'an 1309, que Gilles Ascelin le sut aussi, & que la Chancellerie fut vacante. Et en l'année 1310, & 1311, que Nogaret estoit en Auignon à la poursuite de l'affaire de Bonisace, la Chancellerie estoit vacante; ce qui se prouve par plusieurs titres.

Il faut aussi remarquer, que comme lors il y auoit peu d'affaires, & que la chicanerie n'alloit pas iusques au Conseil des Roys, que les Roys choisissoient le plus souuent des Chanceliers entre les Euesques, & entre les Cheualiers de leur Conseil, comme sit le Roy Philippes le Bel en la personne de Pierre Flotte, qui sut fort peu de temps Chancelier

ī

р. 110. в.

de France, ayant esté tué en la bataille de Courtray la mesme année qu'il fut promeu à la charge de Chancelier. 1302.

Au titre du Pariage de S. Irier diocese de Limoges, où Guillaume de Nogaret traita pour & au nom du Roy l'an 1307. il y a le seau dudit Nogaret, qui est vn arbre! South to every or artist rings, suggest the smalling seek mit

22. NO. 8

the regard the annual new

的指定。 1200年120日 1900年1900年19

identified by a plant of the plant of the vn noyer: Mach J 1911

भीगराच्या राजधी राजा माना भागत

dance continued the secondary of the omether armagical THE ADMINIOUS PRESSURED

Le Feron qui a fait vn liure des Chanceliers de France s'esttrompé, lors qu'il a voulu representer les armes dudit Nogaret, autres que celles cy-deslus.

Povr co qui regarde les bienfaits que Nogaret receut du Roy, Chop-1 " pin au liure 2. du domaine titre 14. §. 6. en parle ainsi. Il y a vn Ara rest memorable de la Cour de Parlement confirmatif du don que le Roy Philippes le Bel sit à Guillaume de Nogaret en recompense de ses bons services, pour luy & ses successeurs, de la Baronnie & terres de Marisillargues, S. Iulien & des Portes, Seneschaussée de Beaucaire en Lan-" guedoc, au lieu de 300. liures de rente parauant à luy données & assignées a sur son Tresor. Le Procureur du Roy de nostre temps le voulut faire casser a 200 ans après qu'il fut fait, par la Loy domaniale, il demanda qu'il fust reuny au domaine par droit de reuersion; & que suiuant l'Ordonnance qui reuoque les alienations du domaine il fust declaré estre suiet à re-" tour, & deuoir estre reuny au domaine Royal. La Cour ordonna que la « donation sortiroit son effet à perpetuité. Le Procureur General se pour a ueut contre l'Arrest de la Cour, & demanda que les Seigneurs de Coussi "successeurs dudit Nogaret sussent décheus de l'effet d'iceluy. La cause plaidée. La Porte Aduocat des defendeurs & successeurs de Nogaret discourut de la iuste & legitime cause de l'alienation du Domaine en " consideration de la guerre; il extolla la valeur de Nogaret, que le Roy a recompensa d'un don de grand prix, pour exciter sa posterité à seruir le Roy & l'Estat. La Cour appointa la cause au Conseil enurron l'an 1361.

RAIMOND de Nogaret nommé pour témoin en vne sentence arbi-Toulouse. 2. sac.n. 32. trale pour Sicard de Neuuille 1225. Toulouse 1272? Ponce de Plerie reconnoist tenir à foy & hommage de Ponce de Nogaret vne terre dite S. Maurici en Viuarez. En la transaction entre le Roy & Odilo Euesque de Geuaudan, tant Mende nu. pour luy que pour son Eglise de Mende, ledit Euesque quite au Royle "Chasteau & Vicomié de Gredona, & les lieux qui en dépendent, entre autres le Chasteau de Nogareto, l'an 1265 The state of the second a might be a first factor of the court will be the second of the second

The state of the second of the

# -DE BONIF. VIII. ET PHILIP. LE BEL.

Don fait par noble homme Raimond de Nogaret Escuier Sire de Caluisson en la Seneschaussée de Beaucaire, sur ce qu'il desiroit faire receuoir l'Ordre de Cheualerie à son neueu Guillaume de Nogarer Escuier; Languedoc il luy donne 50. liures de rente à prendre sur la Tresorerie de Toulouse coffren. 800 l'an 1332. Guillaume de Nogaret vendit lesdites 50. liures de rente au Roy, 1335.

619

Guillaume de Nogaret fils de Bertrand de Nogaret. Outre ce Guillaume il y auoit yn autre Guillaume de Nogaret, fils de Guillaume de Nogatet Cheualier.

Au compromis entre Gaston de Foix, & Ieanne Comtesse d'Armagnac, Armagnac pour terminer leurs grands differens, vn des Procureurs nommez par num. 27. ladite Ieanne est Estienne de Nogaret Docteur és Loix, 1376.

Bertrand de Nogaret Docteur és Loix Iuge-Mage de Toulouse, fur commis par le Roy pour faire vne enqueste touchant certaines terres que Mathieu de Foix Comte de Comminge demandoit au Roy. L'an 1426. Foix num. est fait mention de Remond de Nogaret habitant de Murel, de noble 16. homme lacques de Nogaret Vicaire du Roy à Alby, de Vital de Nogaret Juge de Verdun.

Landulphus de Columna Carnotensis Canonicus, in Chronico M S. ex Bibl. Thuani num. 242.

A NNO 1302. in vigilia Natiuitatis Mariæ Virginis Papa cum Curia In sua in solo suæ originis, vbi tutior meritò crederetur, cum sociis quibusdam domesticis suis proditus fuit, captusque, & thesaurus deprædatus, non fine dedecore grandi Ecclesiæ, tugientibus Cardinalibus, exceptis Sabinen. & Ostien. Cuius captionis caput fuit Guillelmus de Nogareto de sancto Felice diocesis Tholosanæ, Columnen. complicibus in hac parte. Itaque superbia Bonifacij qui Reges, Pontifices, ac Clerum cum populo timere faciebat & parere, timor ac tremor & confusio eum operucrunt, & Romam ductum 35. die captionis inter dolores & angustias spiritus cum esset magnanimus obiit. Eius igitur exemplo discant superiores Prælati non superbe dominari, & appareant magis amari quam timeri. Illa magna auri congeries, per dictum facta Bonifacium, suz dedit causam captioni. Sanè non est in sacerdotibus nouum istud, in quibus ex antiquo auaritia omnium vitiorum materia, radices suas affixit, & ingluuiosa cupiditas suas medullas. Nullum tamen scelus potest esse tam graue, quin ad committendum illud sacerdotes in fulgore auri subitam non recipiant cæcitatem, sunt enim auaritiæ templum, & cupiditatis auxilium.

Histoire memorable de ce qui se passa en presence de Clement V. en la poursuite contre la memoire de Boniface.

T L Re di Francia prego Papa Clemente che douesse restituere Pietro & \* Ia- \* Colonese Lecomo in Cardinalato, & che l'ossa di Papa Bonifacio VIII. fossino arse, leuosse un Cardinale Spagnuolo & disse, se si ardono l'ossa di P. Bonifacio come heretico, & tu consenti questo, tu non sei vero Papa, perche essoti fece Arcinescono di Bordeaux, noi hauemo eletto nel Papato l'Arcinescono di Bordeaux, & pero se non sus Papa non te pote fare Arcinescono. all'hora il Papa ruppe il consiglio & all'hora se leuo Mons. Pietro & Stephano delli Tosselli messe mano alla spada &

IIII II

#### PREV. DV DIFF. DE BON. VIII. ET DE PHILIP. &c.

disse che qualunque persona vuol dire che l'ossa di Papa Bonifacio non s'ardessino, mentino come traditori, & volerlo pronocare con la spada in mano, saluo che non contradicesse nostro signore lo Papa. All'hora lo Papa lo fece pigliare per fargli tagliare la testa. Lo Re di Francia lo dimando per huomo morto & hebeto, & questo fece lo Re, per lo piacere che fece alla moglie quando s'attaco fuoco alla camera, per che saria stata arsa, che nullo Francese se saria messo à quel pericolo che si messe Mons. Stephano per campare la Regina, Monseignor Stefano, & Mons. Pietro si misero d: andare per un traue & pigliaronla in collo camparonla, d'onde lo Re di Francia hebbe questo in gran servitio, & poi lo Re lo fece sergente de arme.

Ex Historia Romana Stephani Infessurz.



PREV. DV DIFF. DE BON. VIII. ET DE PHILIP: &c.

Ex Historia Romana Scephani Infessure

# DIVERS ACTES

DV PROCE'S CRIMINEL

FAIT A

B.ERNARD

EVESQUE DE PAMIERS,

POVR LEQUEL LE PAPE BONIFACE VIII. prit la defense, contre le Roy Philippes le Bel. 1295, 1301.



## BREF RECIT DV PROCE'S CRIMINEL

## FAIT A BERNARD

EVESQUE DE PAMIERS

sous le Roy Philippes le Bel. 1295. 1301.

Tiré des actes qui suiuent.



E Roy Philippes le Bel ayant eu diuers auis, que Bernard Euesque de Pamiers auoit tenu de mauuais discours & fort iniurieux contre son honneur & celuy de ses predecesseurs, & qu'il auoit communiqué auec les Princes étrangers au preiudice du bien de son Estat; en somme qu'il estoit traistre, luy qui estoit obligé pour diuerses considerations de luy estre fidele, premierement parce qu'il estoit né François, qu'il estoit éleué en grande dignité, que l'Eglise qu'il auoit estoit dans le Roy-

aume & en sa sauuegarde comme toutes les autres Eglises Cathedrales. Le Roy donc bien aduerty des deportemens de cet Euesque nomma pour informer plus particulierement des faits dont il estoit accusé, M. Richard de Nepotis Archidiacre d'Auge en l'Eglise de Lizieux, & Iean Vidame d'Amiens Seigneur de Picquigny Cheualier, qui se transporterent en Languedoc, lieu où cet Euelque faisoit ordinairement sa residence.

Il estoit principalement chargé d'auoir dit en plusieurs lieux, que le Royaume seroit transferé aux Estrangers, que le Roy ny les siens n'y rentreroient iamais; qu'il auoit de grandes intelligences auec le Roy d'Angleterre pour la Gascogne, & auec le Comte de Foix pour le rendre maistre de la ville de Toulouze; qu'il soustenoit tout haut que la ville de Pamiers n'estoit pas du Royaume de France, ny dans le Royaume; qu'il auoit dit que le Roy estoit faux-monnoyeur, & qu'il estoit issu de bastards: bref se vantoit que S. Louis luy avoit dit beaucoup de choses qui alloient contre l'honneur de ses successeurs & l'estat de son Royaume.

Ges Commissaires chargez de memoires qui contenoient les circon- 1301. stances de ces accusations, ourrent en vne information vingt-quatre té-1111 1111

moins, partie Seigneurs qualifiez, partie gens d'Eglise, & autres de moindre qualqé, qui deposerent da l'Addella de l

Le Roy ayant veu ces charges qui confirmoient-les auis qu'il augit, affirmula son Confeil à Sellis, où estoient les Grands de son Royaume & splasseurs fant Ecclesiastiques que Seculiers. & leur sit voir la prepue qu'il augit contre cet Evelque. Son Conseil fut d'auis, qu'il ne pouvoir son passeurs passeurs se qu'el Euclque son passeurs de l'enormes grimes et qu'el Euclque deuoit eftre fireste prisonnier par son Archeuelque, ou par ordre du -Roy, a son defaut. Le Roy donc fuiuit ce conseil, fit assemblet, l'Air Scheuelque de Narbonne metropolitain de Pamiers, & plusseurs auges Prelats & Barons, & leur sit exposer, present melme ledit Evelque accufaire son devoir, en sorte que l'accuse fust degrade & sure à salustice, pour estré chastie sinumit la qualité de ses crimes.

L'Archeuesque de Narbonne, sut fort particulierement instruit par les Officiers du Roy, de la preuue qui resultoit des informations; demanderent auffi par ordre expres qu'ils en eurent du Roy, attendu les atti-Lices dont cet Euclque vsoit pour corrompre tous ceux qui luy pour uoient nuire, que ledit Archeuesque ordonnast que l'Euesque seroit arresté prisonnier, & que personne ne parlast à luy; declarans que s'il n'en auoit les moyens, le Roy y pouruoiroit. des moyens, le Koy y pouruoiroit.

L'Archeuesque répondit au Roy qu'il estoit prest de faire sa charge par

le conseil de ses suffragans, en ayant demandé l'auis au Pape, l'affaire cstant fort important.

L'Euesque accusé qui craignoit d'estre arresté dans les prisons Royales, supplia l'Archeuesque de le faire prendre & le garder; ce qu'il sir. le territoire luy ayant esté accordé par l'Eucsque de Senlis, & puis par

l'Archeuesque de Rheims.

Le Roy ingeant que cet assaire pounoit rirer à consequence, envoya vir homme exprés vers le Pape Boniface VIII. pour l'informer de tout son procedé, auce ordre de luy dire, que bien que par l'auis des Grands de son Royaume il eust esté resolu que sa Maieste pouvoit faire chastier cet Euesque comme traistre, conuaineu & accuse de li enormes crimes qu'ils audient l'effet d'abolir toutes sortes de prinileges qu'il pouvoir auoir à cause de sa dignité. Adioustant, qu'encore qu'il, eust d'autres moyens pour proceder contre luy, par la priuation de son temporel dont il iouissoit à cause de son Eglise de Painiers, que neammoins il n'auoit pas voulu, suivant les pas de ses ancestres, qui ont toussours en soin de la conservation des privileges de l'Eglise & des Ecclesiastiques, & de rendre l'honneur à l'Eglise de Rome, en vser autrement, que de faire sçauoir à sainteté qu'il estoit obligé de venger, en cet Eucsque non seulement l'iniure faire à Dieu par luy, mais à luy Roy qui estoit son sils, & à tout son Royaume, & ce faisant le prioit qu'il eust à le priuer de sa charge, & le declarer décheu du privilege de Clericature, en sorte que le Roy en pust faire vn sacrifice au public, en le punissant comme traistre & meschant, & duquel il n'y auoit plus d'esperance d'amendement.

Le Pape bien loin de faire ce que le Roy desiroit, sit expedier vne 13. Feurier. Bulle en datte du 13. Feurier 1307, qu'il addressa à l'Archeuesque de Narbonne, & aux Euesques de Beziers & de Montpellier, qui offensoit fort le Roy & son autorité; leur mandant qu'ayant seeu les charges dont

1301.

## FAIT A BERNARD EVESQUE DE PAMIERS. 622

estoit accusé l'Euesque de Pamiers, & desirant en estre plus particulierement informé, il leur commandoit premierement de le deliurer & de le tirer des mains des seculiers, & luy faire donner main-leuée de ses biens, tant de ceux qui dépendoient de son Eglise que autres, & mettre de son autorité de luy Pape l'Euesque en prison, & puis informer sur les chefs dont il estoit accusé, & desquels il leur enuoyoit mesme les articles; cela fait, clorre & seeller le procés, l'enuoyer à Rome auec cette Bulle, &

l'Euesque aussi sous bonne & seure garde.

L'Archeuesque de Narbonne, & les autres Commissaires procederent lentement à l'instruction de ceprocés; ce qui paroist par vn acte, par lequel Pierre Flotte Cheualier remonstre audit Archeuesque en presence de l'Euesque de Pamiers, lescrimes que sedit Euesque auoit commis contre le Roy & son Royaume; Il dit que ledit Euesque est coupable de tous ces crimes, que cela est certain, & qu'on ne doit point differer à proceder contre luy, estant l'intention du Roy, d'en faire la poursuite. Insistoit à ce que l'ons'asseurast de sa personne, de crainte qu'il ne s'euadast, demandant audit Archeuesque qu'il ait à l'arrester & le mettre en bonne & seure garde. Que le Roy offroit l'aide du bras seculier, & qu'il importe au Roy que la chose soit promptement executée; qu'il y a danger dans vn plus long retardement, & que s'il ne fait ce dont il est requis, que le Roy sera ce qu'il trouuera à propos pour le bien de son Royaume.

Il se trouve outre cela vne autre Bulle du mesme Pape au Roy, du cinquieme de Decembre 1301. dont les termes sont fort insolens; il expose ; Decemb. là dedans que sa Maiesté auoit fait arrester l'Euesque de Pamiers & baillé en garde à l'Archeuesque de Narbonne son Metropolitain; prie le Roy de le deliurer, luy permettre de venir à Rome, & luy donner la main-leuée de ses biens; adioustant que s'il vsoit à l'aduenir de telles procedures, qu'il seroit obligé d'y apporter le remede conuenable, le voulant bien aduertir que s'il n'auoit de bonnes & fortes raisons d'auoir fait ce qu'il auoit entrepris en cette occasion, qu'il n'y auoit doute qu'il n'eust encouru la peine portée par les Canons & ordonnée contre ceux qui temerairement vsent de violence contre les Ecclesiastiques, sur les-

quels les personnes laïques n'ont aucune puissance.

Depuis cette Bulle on n'a pû trouuer aucune piece qui apprist l'issue de ce procés. Quelques historiens ont écrit que le Roy lassé de la longueur de ce Commissaire rendit l'Euesque au Nonce du Pape, & qu'il leur commanda à tous deux de vuider son Royaume. Ce qui sur suiuy de cette grande & notable querelle entre le Pape Boniface VIII. & le Roy Philippes le Bel, dont les actes sont representez cy-dessis.





## TABLE DES ACTES DV PROCE'S CRIMINEL FAIT A BERNARD EVESQUE DE PAMIERS,

Pour lequel le Pape Boniface VIII. prit la defense contre le Roy Philippes le Bel. 1295. 1301.

On fait par le Roy Philippes le Bel à Roger Bernard Comte de Foix, de ce qu'il auoit en la ville de Pamiers, fors le ressort & la souueraineté. pag. 624. Bulle de Boniface VIII. au Roy Philippes le Bel, touchant la garde & protection de la ville de Pamiers, dont l'Abbé de S. Antonin de Pamiers erigé en Euéché sous le titre de Pamiers, est Seigneur pour le temporel, auec plusieurs clauses énoncées dans ladite Bulle.p.625. Plainte faite au Roy, que Bernard Enéque de Pamiers contre la fidelité qu'il luy deuoit auoit fait plusieurs trahisons contre sa Maiesté & son honneur: Que le Roy ayant long temps dissimulé ses fautes, a voulu enfin en estre asseuré, & auoit commis des gens, qui se transporterent à Toulouse pour informer de la verité &c. Est ensuitte le narré de la procedure faite contre cette Euesque. p.627. Information faite par M. R. Nepotis Archidiacre de Lizieux, & Iean Vidame d' Amiens Seigneur de Piquigny, Cheualier, Conseillers du Roy & Commissaires enuoyez par sa Maiesté à Toulouse, qui entendirent vingt-quatre témoins sur plusieurs chefs d'accusation proposez contre ledit Euesque. p. 631. 632.633. CC.

Memoire des griefs faits à l'Euesque de Pamiers pariles Commissaires du Roy, donné par ledit Euesque à son Procureur l'enuoyant à la Cour du Roy. p. osz.

Acte par lequel Pierre Flotte Cheualier remonstre à l'Archeuesque de Narbonne en presence de l'Euesque de Pamiers, les crimes que ledit Euesque a commis

contre le Roy & son Royaume: dit que l'Euesque est coupable de tous ces crimes, & que cela est certain; que l'on ne doit point differer à proceder contre luy, estant l'intention du Roy d'enfaire la poursuite, & qu'il importe au Roy que la chose soit promptement executée. p. 653. 654.

Bulle du P. Boniface à l'Archeuesque de 1301. Narbonne, & aux Euesques de Beziers 13. Feurier. & de Montpellier, sur ce qu'il auoit sceu ce dont estoit accusé l'Euesque de Pamiers; & desirant en sçauoir la verité, leur ordonne qu'ils eussent premierement à le deliurer ab omni potestate & custodia seculari, & fuire ofter la main du Roy de dessus ses biens, & le mettre sous l'autorité du Pape, en prison : cela fait, qu'ils informent sur les faits dont il estoit accusé; our les témoins : & le sout fait, clorre & seeller ensemble cette Bulle, O luy enuoyer à Rome, comme aussi ledit Euesque, sous bonne garde. aprés suiuent les articles sur lesquels ils deuoient informer. p. 657. 658. &c. Autre Bulle de Boniface au Roy, où il dit qu'il a appris que sa Maiesté auoit fait 1. Decemb. arrester l'Euesque de Pamiers, & baillé en garde à l'Archeuesque de Narbonne son metropolitain: prie le Roy de le deliurer, luy permettre de le venir trouuer, & luy donner la main-leuée de ses biens. Il auertit le Roy de ne plus

faire de pareilles choses, autrement,

qu'il sera obligé d'y apporter remede.

dit à la fin que, Laïcis nulla est at-

tributa potestas in personas Ec-

p. 661.



clesiasticas.



Abrahamus Bzoulus Annal. Ecclesiásticorum Tomo XIII.

TARAGallis, istud fere initium gravissimi odij, quo post-RAT ea Philippus Rex in Bonifacium exarfit. Est in Francia, Apamea olim Abbati S. Antonini, eiusque cœnobio iure pleno addicta, ea cum propter reditus opulentos, raptorum sacrilegiis esset exposita, Elemens IV. Pontifex eam Ludovico Regi tuendam commisit, non-

nullanique portionem redituum exinde attribuit, nomine tutelæseustipendij in tutelam. Nihil tamen iuris Abbati, aut cœnobio detractum, aut Regibus Galliæ datum esse voluit Clemens in Apameam 31 quam Epist. 161. nonnisi ad certum tempus, & ad Sedis Apostolicæ beneplacitum in cu- o 182. Astodiam committebat. Ludovico in cœlos migrante, Philippus Apa- Cal. Int. meam tuendam suscepit, moriensque Philippo Pulcro filio Regizeliquit. Hic porro Rogerium Fuxi Comitem à multo tempore Abbatis & monasterij ex professo hostem, non modò ab iniuriis non reuocauit, sed ad cas Abbati & monasterio inferendas literis regiis animauit. quibus ille fretus Apameam ingressus, iuramentum sidelitatis à ministris & subicclis Abbatis & monasterij extorsit, adeoque Apameam iuris sui fecit, in graue præiudicium Abbatis & Ecclesiasticæ libertatis. Non potuit, neque debuit, nec voluit dissimulare Bonifacius, sed granioribus literis ad Philippum datis eum officij admonuit, præcepitque vt Comitem compesceret, omniaque in integrum Abbati ac monasterio restitui iuberet; Co- ... mitem quoque acriter perstrinxit, anathemateque minatus est, si non excederet Apameam, sique ablata non restitueret, neque iniuriarum nomine satisfdarer.

Odericus Raynaldus Tomo XIV. Annalium Ecclesiasticorum' ad annum 1295. num. 52.

SSERENDI pariter iuris Ecclesiastici studio Bonifacius institit Appud Francorum Regem, vt Apamias quæ ad Abbatis S. Antonini ditionem spectabant, à Fuxensi Comite restitui subcret. Cum verò atrocia dein dissidia Pontificem inter ac Regem emerserint ex hac occa-

fione, adducendæ Bonifacij literæ visæ sunt.

Bonifacius Episcopus seruis seruorum Dei, Philippo Regi Franciæ illustri, salutem. Olim, prout notitiam, &c. Insigniuit Bonifacius Apamias Episcopalis Sedis dignitate, ad quam memoratum Abbatem euexit. qua de re hæc vitæ Bonifacij auctor: Idem Bonifacius fecit & erexit villam Appamensem in nouam civitatem; constituitque ibidem in Abbatia S. Autony Canonicorum regularium esse in perpetuo Ecclesiam Cathedralem, dominum Bernardum Saisseit Abbatem instituens primum Episcopum in eadem. Cum vero is iura Ecclesiastica in cam vrbem contra administrorum Regiorum licentiam asserer niteretur, Philippi odia contraxit, à quo atrociter illum exagi-tatum visuri lumus.

Et ad annum 1301. num: 26. Aucta sunt hoc anno grauishmæ inter

The sale have

Commence of the second of the second of the second

Pontisicem & Francorum Regem discordiæ semina. Contigit vt Bernardus Appamiensis Episcopus, qui ingentem litem de Appamiarum imperio cum Rege & Rogerio Fuxi Comite exercuerat, in crimen vocatus sit, inter alia iactasse Appamias Gallicæ Coronæ non obnoxias esse, ac pluribus dicteriis famam regiam proscidisse, forma quidem Philippum cæteris antecellere, sed virtutibus vacuum esse, quibus lacessitus Rex violata Ecclesiassici ordinis immunitate, immisso satellitio Episcopum honestè ad se deduci iussit, deinde Archiepiscopo Narbonensi custodiendum tradidit veluti læsæ maiestatis reum, atque hæc accusationis capita

in Appamiensem Episcopum ad Bonifacium transmist.

Tenor prædictorum articulorum talis est. Inprimis asseritur quòd idem Episcopus Appamiarum in iniuriam &c. (vr in Bulla Bonifacij infrà.) Censuit Bonifacius hæc à calumniatoribus ad tegendum scelus consicta in Episcopum: Cæterum vt erat æquitatis acer vindex Pontisex superioris accusationis capita ad Narbonensem Archiepiscopum transmisst, vt in Appamiensem antistitem de iis iudiciariam actionem institueret. Tum asserndæ immunitatis Ecclesiasticæ cupidus Philippo denuntiauit ipsum censuras contraxisse, ni alias grauiores facti rationes assernet, præcepitque vt præsulem Appamiensem dimitti ex Narbonensis Archiepiscopali custodia, atque ad Sedem Apostolicam accedere permitteret, restitueret Ecclesiæ Appamiensi occupata bona, nec in posterum sacras opes diriperet.

Don fait par le Roy Philippes le Bel à Roger Bernard Comte de Foix; de ce qu'il auoit en la ville de Pamiez, fors le ressort & souveraineté.

Layette Pamiez num. 20.

PHILIPPES par la grace de Dieu Rois de France. Nous faisons à sçanoir à tous presens à venir que à nostre amé & nostre fuel Rogier B. Comte de Fois donnons, octroyons, & delaissons tout le droit, & tout ce que nous auions & auoir deuons en la ville de Pamiers, & és appartenances par reson de garde, & par quelqu'autre resons, excepté le ressort & la sounercyneté que nous retenons du defaut, & de l'apel dudit Comte & de sa Cort & ses hours ames tous iours empres la sin de sept ans, & dés ores en auant en ladite ville ne és apartenances, ne prendrons companie ne donation sans la volonté du deuant dit Comte & de ses hoirs, ne nous ne nos hoirs, sauf en toutes chosés le droit d'autruy, & que ce soit serme & stable nous auons fet seeller cettes lettres de nostre seel faict Herberges deuant Villenoue en Catheloigne l'an de grace 1280, en mois de Septembre.

HILIPPVS Dei gratia Franc. Rex dilectis suis Abbati & Conuentui, ac hominibus villæ Appam. salutem & dilectionem. Scire vos volumus quòd nos dilecto & sideli nostro Rogerio B. Comiti Fuxen. dedimus & concessimus omne ius & quicquid habebamus in villa Appam. & eius pertinentiis tam ratione guardiæ, quàm qualibet alia ratione, excepto ressorto, tenendum, habendum, & possidendum eidem Comiti & eius heredibus in perpetuum post sinem septem annorum; & quòd plurimum affectamus quòd inter nos & illum pax & concordia resormetur, rogamus vos quatinus ad componendum seu pacificandum cum co vos exhibeatis tractabiles, sauorabiles & benignos; scientes quòd quoties cunque cum ipso pacificabitis, seu componeritis, ex tune vos omnino absoluimus

## FAIT A B. EVESQUE DE PAMIERS. 625

soluimus à sacramento & pactionibus, quas habetis nobiscum, cætera hoc vos habentes taliter, quòd id quod inde feceritis gratum habere meritò debeamus. Actum in Castris ad Villamnouam die Veneris in festo B. Matthæi Euangelistæ, anno Domini 1285.

Bulle de Boniface VIII. au Roy Philippes le Bel, qui dit que le Pape Clement IV. auoit prié le Roy Louis son ayeul de prendre en sa garde ad honorem Ecclesiæ Romanæ la ville de Pamiers; ce que ledit Roy accepta, & en commit la garde royale à B. Abbé de S. Antonin dudit lieu, & auquel ladite ville appartient pour le temporel. Qu'il est porté par les lettres de ladite garde, que le temps porté par icelles expiré ladite ville rentreroit en la premiere liberté : que le Roy Philippes pere de sa Maiesté accepta cette garde aux mesmes conditions, & sa Maiesté aussi, mais non auec telle liberté pour ladite ville, que ses ayeul & pere auoient permis. Au contraire sous pretexte de certaines lettres de sa Maiesté à son Seneschal de Carcassonne, Roger Comte de Foix seroit entré dans ladite ville, & fait mille violences & extorsions. Prie le Roy d'y vouloir donner ordre, & faire rendre, & à ladite ville, & à l'Abbé leurs biens & heritages vsurpez par ledit Comte.

BONIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, Philippo Franciæ 1295. illustri, salutem & Apostol. benedict. Olim, prout notitiam regiam latere non credimus, felicis recordationis Clemens Papa I V. prædeceffor noster ad conservationem villæ Appamiarum benigne intendens, prout ad suum pertinebat officium, recolendæ memoriæ Ludouicum Regem Franciæ auum tuum per suas rogauit literas speciales, vt villam ipsam ad honorem. Romanæ Ecclesiæ sub sua custodia & defensione reciperet, nonnullis præterca eidem reditibus assignatis, qui, sicut asseritur, in ipsius prædecessoris literis exprimuntur. Præfatus autem Ludouicus, precibus ipsius prædecessoris obtemperans, prædictam villam sub tutela custodiæ Regalis commissit dilecto silio B. Abbati monasterij S. Antonini eiusdem loci, cui villa ipsa in temporalibus subiecta dignoscitur, per literas regias promittendo, quòd elapso ciusdem custodia tempore in ipsis literis comprehenso, prædictam villam in ca libertate, & quasi possessione dimitteret, in qua erat monasterium supradictum eo tempore quo super hoc ab codem prædecessore recepit literas prælibatas, prout in iisdem regiis literis pleniùs & seriosiùs continetur. Simili quoque modo claræ memoriæ Philippus Rex Franciæ pater tuus post eiusdem Ludouici decessum recepit camdem, sieut eius super hoc confectæ literæ profitentur: túque post eiusdem patris tui obitum custodiam recepisti prædictam, sed non in ca libertate quam præfati auus & pater promiserant, dimissifi : quin imò ad instantiam nobilis viri Rogerij Comitis Fuxi manifesti & antiqui persecutoris Abbatis & monasterij prædictorum, quasdam literas regias Senescallo tuo in Carcassonensibus constituto partibus direxisti, quarum occasione seu auctoritate prafatus Comes villam ipsam ingrediens, & in ea inibi quæsunt hostilis detentionis exercens, ab eiusdem Abbatis officialibus deputatis ibidem nomine vniuersitatis ipsius villæ sidelitatis iuramenta recepit, alia in ca enormia & grauia committendo, non sine diuinæ maiestatis ossensa, Ecclesiæ Romanæ contemptu, circumpositæ regionis scandalo, & Abbatis ac monasterij non modico praiudicio & grauamine prædictorum. Cum itaque talia Deo displiceant, regiis titulis derogent, & redundent in praiudicium Ecclesiastica libertatis, nósque illa pati aquanimiter non possimus,

Serenitatem regiam rogamus & hortamur attente, ac obsectamus in Domino Iesu Christo, quatenus ob diuinam & Apostolicæ Sedis reuerentiam, tuæque salutis augmentum, Abbatem & monasterium supradictos sauorabiliter commendatos, prædictam villam cum omnibus bonis, iuribus, & possessionibus monasterij supradicti, ac etiam fructibus, reditibus & prouentionibus perceptis de eis à Comite prælibato, sacias ei Abbati vel procuratori suo eius nomine cum integritate restitui, & etiam assignari, amotis ab eo prædicto Comite, ac aliis quibuscunque per eum positis in eadem, &c. Datum Anagniæ 15. Kal. Iulij, Pontiscatus anno 1.

Apud Oder. Raynald. Tom. XIV. Annal. Ecclesiast ad ann. 1295 num. 52.

Plainte faite au Roy que B. Euesque de Pamiers contre la sidelité qu'il luy deuoit auoit fait plusieurs trahisons contre sa Maiesté & son honneur, auoit dit plusieurs iniures contre sa personne, diffamoit sa Cour & son Conseil, & faisoit ce qu'il pouvoit pour faire revolter les suiets contre le Roy.

Le Roy considerant la qualité dudit Euesque obligé à defendre son honneur, pource qu'il estoit François & Euesque, son Eglise située dans le Royaume, & sous

la protection du Roy comme les autres Eglises Cathedrales.

Que le Roy a long-temps dissimulé ces fautes, en a voulu estre asseuré, & anoit commis l'Archidiacre d'Auge, & Iean Vidame d'Amiens sieur de Piquigny qui se transportent à Toulouse: ils securent par bons témoins que ledit Enesque estoit simoniaque, heretique, principalement au fait de la Confession.

Qu'il a dit souvent que Boniface Pape erat diabolus incarnatus, qu'il avoit

contre Dieu, & verité canonizé saint Louis qui estoit en Enfer.

Que le Roy voulant estre encore plus affeuré de ce que dessus, auroit luy mesme oüy les témoins qu'il auoit fait venir en sa presence, où il apprit plusieurs autres choses criminelles.

Le Roy estant à Senlis assisté des Grands de son Royaume qu'il auoit conuoquez à cet effet, l'affaire fort agitée, fut resolu que ledit Euesque seroit mis en prison

par son Ordinaire, ou par le Roy à son defaut.

Estant donc question d'executer cet Arrest, le Roy appella l'Archeuesque de Narbonne, & plusieurs Prelats & Barons, & autres, l'Eucsque de Pamiers present, &
dit à l'Archeuesque de Narbonne ce qu'il auoit fait, & l'admonesta de faire son
deuoir en cette occasion, en sorte que sa Maiessé & ses suiets en fussent contents;
& que suiuant l'ordre de l'Eglise il sust dégradé, & qu'il peust estre puny par
le Roy.

Que l'on luy feroit voir des informations telles qu'il en seroit content; & quoy que ledit Archeuesque fust hors de sa Prouince, qu'il luy seroit donner territoire ne-

cessaire, & luy faire administrer de bons témoins.

Le Roy fit dire à l'Archeuesque qu'il falloit arrester l'Euesque, se pouuant euader, & ainsi le Pape & le Roy ne séroient pas obeis. Le Roy offrit audit Archeuesque vn lieu seur pour la garde du prisonnier, & que s'il ne se trouuoit assez, fort qu'il le feroit garder. L'Archeuesque respondit qu'il estoit prest de faire son deuoir par le conseil de ses Suffragans, & Papa consulto.

Le Roy pressant l'affaire, l'Eucsque de Pamiers choisit la prison de l'Archeuesque, à ainsi il fut gardé par son ordre in territorio sibi commisso ab Episcopo

Siluane Ctensi, ce que l'Archeuesque de Rheims accorda aussi.

Le Roy donc enuoya un Ambassadeur au Pape pour ce fait, qui eut ordre de luy dire, que bien que par le conseil des Grands il eust esté resolu que le Roy pouvoit faire chastier cet Euesque comme traistre conuaincu, veu qu'un telerime omne

#### FAIT A B. EVESQUE DE PAMIERS. 627

priuilegium, & omnem dignitatem excludat, & que d'ailleurs le Roy pouvoit proceder contre luy en le privant de son temporel, tant de son Euesché que de son propre: le Roy neantmoins voulant faire voir qu'il veut honorer l'Eglise, il a creu en devoir donner aduis au Pape, qui est obligé de venger l'iniure faite à Dieu, & au Roy son fils, & à tout son Royaume, asin que le Pape le prive de son privilege Clerical, & de son Ordre, quod suum est tollat, en sorte que le Roy en puisse faire vn sacrisce au public, n'en ayant point d'apparence qu'il puisse s'amender, ayant esté meschant dés sa ieunesse.

Il faut prendre garde que le Pape respondra qu'il ne peut pas condamner un homme non conuaincu; qu'il faut ou que l'Euesque luy soit enuoyé, ou que l'affaire soit examiné en France. Si en France, scauoir si cela se fera deuant l'Archeuesque & ses suffragans, ou pardeuant un Legat que le S. Siege enuoyera, ou d'au-

tres personnes qui seront commises par le Pape.

#### Layette Pamiers num. 9.

ANE ad audientiam excellentis Principis domini Philippi Dei gratia Franc. Regis pluries à fide dignis personis, quòd Bernardus Appamiensis Episcopus proditor patriæ suæ, dom. Regis, & regni Francia, contra fidelitatem, ad quam domino Regi tenetur, proditiones, conspirationes ac factiones facinorosas contra ipsum dom. Regem & eius honorem, concepit, tractauit, & multis modis iniuit, quódque idem Episcopus ex proditionis huius conceptu, iurisdictioni & potestati Regiæsuper temporalitate Ecclesiæ suæ erat inobediens & rebellis, honorique regio, verbis & factis existens, ad blasphemias, contumelias ipsius dom. Regis & inturias prorumpebat, & Curiam suam coram diuersis personis quantum poterat grauissime distamabat, domino Regi auferendo corda & bonam voluntatem eorum, hominésque nobiles & plebeios terrarum ipsarum, quantum poterat, prouocabat ad rebellandum contra dom. Regem prædictum. Ita quòd dictus dominus Rex perderet Tholosanam, quódque prædicta attentauerat pluries & frequenter diuersis temporibus, & nedum ad opus corum peruenerat, sed quantum in eo erat præmissa perduxerat ad effectum, maximè tempore præterito, guerra inter illustrem Regem Angliæ, & dictum dom. Regem durante. Verum dictus dom. Rex perpendens dictum dom. Episcopum in tanto gradu sacerdotij constitutum multis de causis teneri, nedum ad non nocendum ipsi domino Regi, sed etiam eius honorem totis viribus defendendum.

Primò ex eo quòd de regno Franciæ natus est, & naturaliter deberet

diligere ratione originis suum dominum naturalem.

Secundum propter gradum dignitatis sux, ex quo tenetur ad idem.

Tertiò ex co quòd Ecclesia Appamiarum sit in regno Franciæ protectione gaudens regia, sicut cæteræ Ecclesiæ cathedrales regni Franciæ; propter quod incessanter pro Rege populi sibi subditi orare debent sideliter & deuotè, sicut faciunt cæteri Prælati religioss & clerici regni prædicti.

Quartò propter multa & diuersa magna benesicia, quæ dictus B. tam in persona sua quàm in Ecclesia Appam. ab ipso domino Rege & progenitore eius suscepta; quod est notorium, nedum in toto regno Franciæ, sed etiam apud Sedem Romanam, & vbique terrarum, vbi notitia Ecclesiæ prædictæ habetur.

Quintò perpendens insuper dictus dominus Rex dictum Episcopum factum, esto quòd in iuuentute sua multas discordias consueuerit satisca-

KKkkij

--.

re, iam non debere peccata iuuentutis suz continuare, sed ea potiùs per

pænitentiam purgare, & quærere vitam æternam.

Sextò insuper quòd dictus Episcopus ad sidelitatem dicto domino Regi tenetur, nolens etiam idem dominus Rex esse facilis ad credendum, nullo modo cor sium mouere poterat ad credendum quòd dictus Episcopus sie patriæ dignitatem & Ecclesiæ suæ, ac salutis propriæ & benesiciorum susceptasset etiam cogitare aliquid prædictorum: sed potiùs idem dominus Rex magno tempore dissimulauit prædictorum: sed potiùs idem dominus Rex magno tempore dissimulauit prædicta, donec sibi crebro sermone ac clamosa insinuatione sidelium suorum rumor præmissorum aures dom. Regis ipsius intonuit; quod notabiliter ad eius culpam & honoris Regis grauem negligentiam notabiliter posset & deberet ascribir, si amplius præmissa dissimulasset.

Descendere voluit igitur & videre primò familiariter ad informandum suam conseientiam dominus Rex prædictus, propter honorem Ecclesiæ, & super iis secrete perquirere veritatem cum side dignis personis, ne quousque dictorum facinorum veritas magis ipso domino Reginota esset, & posset sequi aliqua diffamatio Episcopi memorati. Ad quod peragendum venerabiles & discretos viros confiliarios suos Magistrum R. Nepotis Archidiaconum Algia in Ecclesia Lexouien. Clericum, & dom. Ioannem Vicedominum Ambianen. dom. de Piquigniaco militem suos, idem dom. Rex misit ad partes Tolosanas, eis præcipiens vt sic curiose sic caute prædicta perquirerent, vt idem dom. Rex inde posset aliquatenus informari & adhibere super ils remedium opportunum, & vt à populo ante tempus hoc non posset percipi, eisdem probis viris idem dom. Rex plura alia inquirenda commisit, quæ ad bonum regimen patriæ pertinebant. Præfatis igitur Inquisitoribus propter hoc in Tholosanis partibus constitutis, fama referente, & nihilominus à fide dignis personis præmissa omnia & singula quæ ad dom. Regem clamosa insinuatione peruenerant, di-Etis Inquisitoribus significata fuerunt, & specialiter, quòd dietus Episcopus pluries & maxime dicta guerra durante, conceptus proditionis suæ ad verba & facta adducens, ad finem factiones huius facinorosas, ac proditionem patriæ suæ, domini nostri Regis, & regni Franciæ, ad esfectum & perfectionem'perducendi ad verba & facta sequentia prorumpere non

Înquisitores auditis prædictis in articulis contentis, super aliquibus articulis ex eis testibus ipsis expressis, adrecipiendum testes side dignos processerunt, eorum iuramentis receptis prout moris est de veritate dicenda.

Testes autem deposuerunt vt sequitur.

Item à plerisque personis side dignis & grauibus ad dictum dominum peruenit, dictum Episcopum simoniacum manisestum, pleraque verba erronea ac hæretica contra sidem Catholicam seminasse, & specialiter contra Pænitentiæ Sacramentum, & fornicationem etiam in personis ad sacros ordines promotis non esse peccatum, & multa alia erronea asserendo.

Item quòd dictus Episcopus in blasphemiam Dei & hominum pluries dixit sanctissimum Patrem dom. Bonifacium summum Ponsisicem esse diabolum incarnatum.

Item quòd dictus dom. Papa contra Deum & veritatem, & iustitiam canonizauerat B. Ludouicum sanctæ memoriæ Regem Franciæ, qui erat in Inferno, vt dixit; quódque multa alia erronea dictus Episcopus semi-

#### FAIT A B. EVESQVE DE PAMIERS. 629

nauit, vt dixit, contra sidem, in blasphemiam Dei & summi Pontisicis, & totius Ecclesiæ, quæ grauiùs longè dictus dom. Rex recipit, quàm superiùs expressata, quæ contra regiam maiestatem commissit dictus Episcopus. nec mirum cùm grauius æternam quàm temporalem lædere maiestatem: quod insuper in Deum, vel sidem, vel Rom. Ecclesiam committitur contra se commissum recipit dom. Rex prædictus, qui & sui progenitores desensores speciales sidei & honoris Romanæ Ecclesiæ semper sucrumt.

Relatione igitur audita dictorum Inquisitorum; & depositionibus dictorum testium, qui super præmissis per viam informationis recepti sucrant, per ipsum Regem diligenter inspectis; idem dom. Rex magis certiorari, cupiénsque omnem suspicionem volens vitare; testes prædictos,
Episcopos, Abbates, clericos non parui status, religiosos, Comites, &
alios nobiles & burgenses omni suspicione carentes ad se fecit venire, &
super sidelitate quasibi tenentur, & iuramentis corum super præmissis &
ca tangentibus, veritatem ab eis perquirens, maiora & grauiora contra dictum Episcopum reperit quam sibi primò significata suissent.

Dictus ergo dom. Rex cum maioribus regni sui apud Siluanectum ad hoc specialiter vocatis, deliberatione habita diligenti, petito confilio clericorum, & laïcorum, doctorum & aliorum proborum virorum, fuir ipsi dom. Regi responsum, & constanter consultum, cum prædicta sint adeo manifesta, ac etiam per diuersas partes regni Franciæ diuulgata, sine grauiscandalo & periculo non poterant sub dissimulatione pertransiri, quódque ex causis infrà scriptis dictus Episcopus in prissone custodiri debebat per suum Ordinarium, aut per ipsum dom. Regem in eius desectum. Igitur dominus Rex prædictus præmissa prosequi intendens, prout secundum Deum & iustitiam viderit faciendum, vocatis ad sui præsentiam reuer. patre domino Ægidio Narbon. Archiepiscopo, & aliis pluribus venerabilibus Prælatis & Baronibus, & personis aliis honorabilibus regni sui : Præsente etiam dicto Episcopo Appam. dictum Archiepiscopum fecit instanter requiri, vt cum esset Metropolitanus dicti Episcopi, qui erat de sua prouincia, super præmissis primò eidem Archiepiscopo plenè expositis, idem Archiepiscopus debitum sui officij mediante institua taliter exsolueret, quòd dom. Rexipse & eius subditi deberent esse contenti: ita quòd dicto Episcopo, ve iuris poscie ratio primitus per Ecclesiam degradato, ipse dom. Rex possit eum punire, prout demerita sua requirunt; eidemque Archiepiscopo fecit offerrise paratum dictum Archiepiscopum præsente di-Eto Episcopo de præmissis in præsentia informari sufficienter, & cum idem & cum ipse Archiepiscopus esset extra suam Prouinciam, sibi tradi procurare territorium sibi necessarium ad prædicta, & testes idoneos ministrare omni suspicione carentes. Cumque iustè timeretur quòd dictus Episcopus ad aliqua loca confugeret, in quibus non obediretur domino Papæ nec Regi, quódque dictus Episcopus ex solita arte alios corrumpere conaretur iuxta sua malignitatis conceptum; idem dom. Rex dictum Archiepiscopum fecit requiri, vt cum dictorum criminum enormitas hoc exposcat, dictum Episcopum capi faceret, carcere sufficienti sie tute & cauté faceret custodiri, qu'od de eo per competentes iudices tam Ecclesiasticos quam sæculares possiti opportunis loco & tempore fieri-institue complementum, ei aditus præcludatur iniquitatis suæ conceptus perducere ad effectum; offerens dictus dom. Rex Archiepiscopo prædicto domos fortes optimas, & gentes necessarias ad custodiam supradictam, KKkkinj

fuitque dicto Archiepiscopo ex parte dicti dom. Regis prædictum, quòd nisi dictus Archiepiscopus bene & sufficienter, vt dictum est, custodiret dictum Episcopum, idem dom. Rex eum faceret custodiri bene, decenter & tutè. Dictus autem Archiepiscopus super præmissis requisitis ab co respondit quòd super eis paratus erat exsoluere sui debitum ossicij, de consilio suffragancorum suorum, & domino Papa consulto, cum negotij gravitas hoc exposcat. Cúmque pluries dicta requesta ex parte domini Regis iterata vice super captione & custodia personæ dicti Episcopi sieret Archiepiscopo memorato, dictus Episcopus volens magis custodiri in prissione dicti Archiepiscopi, quàm domini Regis, voluit & consensit, rogauit & requisivit expresse dictum Archiepiscopum, vt ipsum Episcopum in prissone sua faceret custodiri & quod sibi multum placebat: & sic dictus Archiepiscopus dictum Episcopum Appam. ex causis præmissis in sua retinuit prissone, territorio sibi concessoper Silvancest. Episcopum, quod postmodum reverendus pater Remens. Archiepisc, similiter sibi concessit,

vt per eorum literas parentes apparet.

Nuntius ergo ex parte dom. Regis mittendus coram summo Pontifici in Consistorio constitutus præmissa seu eorum substantiam ex parte domini Regis significabit, adiiciens quòd licèt dom. Rex de Magnorum consilio conueniret quòd tantum & talem proditorem suum coram se conuictum posset & deberet statim supplicio ipsum tradendo de medio tollere regni sui, sicut membrum putridum, ne cæteras corporis partes corrumpat, cum tantus reatus omne priuilegium, omnem dignitatem excludat. Licèt insuper contra dictum Episcopum dictus dominus Rex aliis viis potuisset procedere ad finem prinationis temporalitatis, quam idem. Episcopus tam ex se quam ratione Ecclesiæ Appam. noscitur possidere; ipse tamen dom. Rex progenitorum suorum sequens vestigia, qui priuilegia & libertates Ecclesiæ suæ voluerunt seruare, honorémque Romanæ Ecclesiæ matri, de cuius vberibus sunt lactati, vsquequaque seruare, præmissa significat ipsi summo Pontifici patri suo, qui nedum Dei iniuriam, cuius locum tenet in terris, sed etiam dicti dom. Regis silij sui, & totius regni sui vindicare tenetur, requirit quòd dictus dom. Rex ipsum summum Pontificem, vt super præmissis sic celere remedium adhibeat, sie debitum officij sui exerceat, vt dictus vir mortis, ex cuius vita locus etiam quem inhabitat per ipfius enormitatem horribilem corrumpitur, omni ordine suo priuct, omni priuilegio suo exuat clericali, quod suum est tollat, ita quod dom. Rex de illo proditore Dei & hominum in profundo malorum posito, de quo aliqua correctio vel vitæ emendatio sperari non potest, cum à inuentute sua semper male vixerit, & adinueteratam consuetudinem, turpitudinem & perditionem suam deduxisse noscatur, possit Deo facere per viam iustitiæ sacrificium optimum; tantum enim nequam est, quòd omnia debent sibi elementa desicere in morte qui Deum omnémque creaturam offendit.

Hîc autem aduertendum cst quòd familiariter Papa respondebit, quòd hominem non conuictum non confessum condemnare non potest, & ideo oporter vnam de duabus viis assumere, aut quòd dictus Episcopus ad cum mittatur, aut quòd in regno Franciæ negotium examinetur: & si in regno Franciæ procedatur, erit videndum an coram Archiepiscopo & Coepiscopis suis causa agatur, an coram Legato per Apostolicam Sedem mittendo, aut personis aliis, quibus negotium Apostolica Sedes committat.

Item an Sedes Apostolica audientiam causæ solum, an etiam senten-

#### FAIT A B. EVESQUE DE PAMIERS. 631

tiam communicet, ac etiam executionem. Super his igitur delibere-

tur, quid deceat, quid expediat, quid liceat.

Item coram quocunque procedatur oportebit videre an per viam inquisitionis an accusationis, quæ via etiam sit facilior, & quæ magis expediat.

NFORMATION faite par M. B. Nepotis Archidiacre de Lizieux, & Ican Vidame d'Amiens Seigneur de Piquigny Cheualier, Conseillers du Roy, & Commissaires enuoyez par sa Maiesté à Toulouse.

Les points d'accusation contre Bernard Euesque de Pamiers estoient:

Qu'il auoit dit souuent que S. Louis luy auoit dit, que du temps du Roy qui vit à present, le Royaume séroit détruit par ledit Roy & les siens, & que le Royaume seroit transferé aux Estrangers sans retour.

Qu'il auoit eu des intelligences auec le Roy d'Angleterre pour la Gascogne, & auec le Comte de Foix, auquel il promettoit de le rendre maistre terræ Tolo-

fana.

Qu'il estoit conuenu auec ledit Comte, que l'ayant fait entrer dans Toulouse il en chasseroit tous les François.

Qu'il estoit conuenu auec ledit Comte, qu'il ne feroit point le mariage de son sils auec la fille de Philippes d'Artois, mais qu'il en feroit le mariage auec la fille du Roy d'Aragon, & qu'il l'aideroit à conquerir terram Tolosanam.

Qu'il auoit dit plusieurs fois que la ville de Pamiers n'estoit point du Royaume

ny dans le Royaume de France.

Qu'il auoit dit que le Roy estoit faux monnoyeur.

Qu'il auoit dit que le Roy estoit de bastardis vel spuriis oriundus.

1. Témoin. Comes Fuxi requisitus super sidelitate qua domino Regi est alligatus, depose sur tous les chefs cy-dessus afsirmatiuement. & adiouste que le-dit Eucsque luy auoit dit que le Roy non erat de recto genere Regum Franciæ.

Que le Pape auoit dit au sieur Pierre Flote, que le Roy estoit faux monnoyeur. Qu'il luy auoit dit que la Cour de France estoit toute corrompue, & qu'il ne s'y fussuit rien sans argent.

Qu'il a aduerty l'Eursqu'e de Toulouse de ce que dessus, tanquam fideli dom.

Regis Consiliario & iurato, pour en aduertir le Roy.

2. Témoin. L'Euesque de Beziers ne depose sur tous les articles, mais des desordres de l'Estat, & qu'il luy auoit dit, & à l'Euesque de Monspellier estans à l'amiers ce que S. Louis luy auoit dit. Il sçait le reste par ouy dire. Qu'il a ouy dire à Aimery de Clermont, que ledit Euesque de Pamiers auoit dit que le Roy estoit bastard, & ex genere spuriorum ex parte matris, nam omnes illi de domo Regis Aragonum erant spurij, vt dicebat.

3. Témoin. L'Abbé de S. Papoul dit peu de chose, parle du traité auec le Comte de Foix, & que le Roy n'auoit rien à Pamiers, qu'il appartenoit au Pape.

4. Témoin. L'Euesque de Montpellier ne dit rien que le fait de S. Louis. 5. Témoin. Guillaume Arch. de Ponte parle peu de tous les points.

6. Témoin. B. de Rupe, idem.

7. 8. 9. Témoins, idem.

10. Témoin. Fr. 10. de Tolosa de Ordine Prædicator. dit que le dit Euesque luy a dit que S. Louis estant prés de mourir appella son sils Philippes pere du Rey regnant, & luy dit: Fili, nos sumus prope illam generationem, in qua debet regnum Franciæ terminari, quod terminabitur in te & silio tuo, & mutabitur ad aliam generationem, quia in decima generatione debet magnam mutationem recipere: ideo consulo quòd sis deuotus Ecclesiæ,

quia si fueris, non solum regnum durabit vsque, in decimam generationem, imò víque ad vndecimam, duodecimam, & vltrà, si sis sanctus &: bonus. Ce témoin le décharge fort du reste.

11. Témoin le décharge.

12. Témoin parle de tous les points contre l'Euesque, & du changement du Royaume, & dit qu'il disoit, quod isti Gallici sunt de pulcro introitu & de malo exitu, & quòd D. Petrus Flote nihil nisi muneribus faciebat.

13. Témoin parle fort du traité auec le Comte de Foix. 14. & 15. Témoins idem que le 13. tous du dire S. Louis.

16. P. Episc. Tolosæ ne dit rien qu'en general.

17. Témoin discourt amplement du traité que l'Euesque vouloit faire auec le Comte de Comminge, & des trabisons qu'il machinoit contre le Roy, & l'Eucsque de Tolose. Ce témoin en sit les menées. Le Comte luy dit que l'Euesque estoit un diable, ayant sceuson dessein, & en sit aduertir le Roy: il y a de grandes execrations contre l'Euesque dites par le Comte de Comminge.

18. Témoin parle sommairement sur les articles. & disoit l'Euesque de Pamiers

que dom. Rex noster non erat de genere Caroli Magni.

19. Témoin parle legerement desdits articles, & du traité auec le Comte de Foix. Que l'Eucsque disoit de grandes iniures contre les François. & tenoit l'Eucsque grand traistre.

20. Témoin idem que le 19. parle fort de la fausse monnoye. 21. Témoin dit qu'il ne sçait rien, sinon le dire de S. Louis.

22. Témoin parle du dire de S. Louis, & que ledit Euesque luy auoit dit que le Roy non erat homo, nec bestia, sed imago. Que sa Cour estoit corrompue, que Pamiers n'estoit au Roy.

23. Témoin idem que le precedent. Rex non est de genere Caroli Magni.

24. Témoin. Le Comte de Comminge dit les mesmes choses que le 17. témoin. Dit de plus, que ledit Euesque disoit que le Roy estoit decimus à Chapeto & de genere illius Chapeti, & quòd in co finiret regnum, & dicebat quòd inueniebatur in scripturis & chronicis Francia. Que ledit Euesque n'estoit pas vn homme, mais vn diable.

Au Tresor Layette Pamiers num. 10.

DERVENIT ad audientiam nostram quòd B. Episcopus Appam. in iniuriam & blasphemiam domini nostri Regis Franciæ prorumpens dixit non semel, sed pluries diuersis locis & temporibus coram multis personis Ecclesiasticis & sæcularibus, nobilibus & ignobilibus, quòd sanctus Ludouicus dum viueret dixerat eidem Episcopo Appam, tunc Abbati, quòd temporibus istius domini Regis qui nunc est, regnum Franciæ debebat destrui, & quòd ipse dominus Rex & sui tempore istius domini Regis debebat perdere dictum regnum, & quòd dictum regnum temporibus, istius domini Regis debebat deuenire ad alienos, ad ipsum dominum Regem & suos viterius non reuersurum.

Item quòd dictus Episcopus tractauit proditionem contra dominum Regem prædictum, tempore quo Rex Angliæ faciebat guerram contra ipsum dominum Regem in partibus Vasconiæ, seu in Ducatu Aquitaniæ, promittendo Comiti Fux. vel aliis, pro eo quòd si idem Comes vellet facere pacem cumipso Episcopo, & se coniurare cumeo, quòd ipse Epi-

scopus faceret ipsum Comitem dominum totius terræ Tolosanæ.

Item quòd promiserat eidem Comiti siue aliis pro eo tempore dicta guerræ Vasconiæ, quòdsi dictus Comes veller cum ipso Episcopo facere dictam

#### FAIT A B. EVESQVE DE PAMIERS.

dictam coniurationem seu colligationem, idem Episcopus faceret quòd omnes Tholosani dictum Comitem facerent dominum suum, & sibi iurarent sidelitatem; asserens idem Episcopus se hoc facere posse propter multos confanguineos & amicos quos habebat in ciuitate Tholosæ valde nobiles & potentes.

Item quòddictus Episcopus tunc temporis dixit dicto Comiti vel aliis cum quibus tractabat prædicta, quòd ipse & Comes cum dictis ciuíbus Tholosæ, postquam ipsum Comitem ipso Episcopo procurante in suum dominum recepissent, expellerent omnes Gallicos de terra ista, & acqui-

rerent totam terram.

Item quòd tempore dicta guerra Vasconia dictus Episcopus tractauit cum dicto Comite, vel cum aliis, pro eo quod rescinderet vel non faceret matrimonium olim tractatum inter filium Comitis, & filiam domini Philippi de Arthesio, qui tunc temporis viuebat, sed quòd faceret di-Etus Comes matrimonium de dicto filio suo cum filia Regis Aragonum, & suos haberet adiutores in occupationem terræ prædictæ.

Item quòdin tractatu prædicto quod dictus Episcopus mouebat dicto Comiti Fux. vel alij pro eo, idem Episcopus dixit hæc verba vel similia: Nobis constat per prophetiam sancti Ludouici, quòdiste Rex debet perdere regnum Franciæ, & ex quo ita est, melius est quòd nos præueniamus

alios in occupatione terræ, quam si alijnos præuenirent.

Item quòd dictus Episcopus dixit multotiens, quòd ciuitas Appam.

non est nec fuit de regno Franciæ vel in regno.

Item quòd dictus Episcopus dixit quòd dominus Rex fabricabat falsam monetam, & quòd erat falsarius.

Item quòd idem Episcopus dixit quòd dominus Rex erat de bastardis

vel de spuriis oriundus.

Item quòd dictus Episcopus Appam. multa alia tractauit, machinatus fuit, dixit, & fecit in iniuriam, blasphemiam, & vituperium dicti domini Regis, & insubuersionem & diminutionem honoris regij & iuris atque

regni.

Vnde nos B. Nepotis Archidiaconus Algiæ in Ecclesia Lexouien. Clericus, & Ioannes Vicedominus Ambianen. dominus Pinquin, miles dicti domini Regis, de ipsius domini Regis mandato, volentes super præmissis & infrascriptis & aliis dictum negotium tangentibus, inquirere veritatem super eis, testes recepimus & examinauimus infrascriptos: qui iurati super omnibus, & singulis supradictis meram & plenam dicere veritatem, & ad inquisita veraciter respondere deposuerunt, vt inferius continetur.

Comes Fuxi testis iuratus, & super sidelitate qua domino Regi est alligatus, requisitus, dixit per iuramentum suum, quod Episcopus Ap- Témoin. pam. sibi dixit & promisit quòd si vellet facere pacem cum eo, quòd ipsemet Episcopus faceret dictum Comitem dominum totius patriæ Tholosæ. & hoc fuit factum tempore guerræ Vasconiæ inter dominum Regem Franciæ, & Regem Angliæ. Item promisit dictus Episcopus dicto Comiti, quòd si vellet facere pacem & colligationem cum eo, dictus Episcopus faceret & procuraret quòdomnes Tholosani iurarent sibi fidelitatem, & reciperent eum in dominum suum, & tunc dictus Comes & idem Episcopus possent expellere omnes Gallicos de patria, & acquirere totam terram. & hoc dicebat idem Episcopus se facere posse per amicos suos, quos

habet in ciuitate Tholosana, quia potentiores & nobiliores de ciuitate Tholosana sunt desuo genere, vt dicebat. Item tractauit idem Episcopus cum dicto Comite, & ipsum quantum potuit induxitad hoc vt rescinderet vel non faceret matrimonium olim tractatum inter filium eiusem Comitis, & filiam domini Philippi de Artesio: sed quòd matrimonium faceret idem Comes de dicto filiosuo cum filia Regis Aragonum, & suos haberet adiutores in occupatione & captione dictæ terræ Tholosæ. Item audiuit dictus Comes eundem Episcopum pluries dicentem, quòd dominus noster Rex Franciæ in ciuitate Appam. nihil omnino habebat, & quòd ab eodem domino Rege non tenebatur. Nihil aliud nouit super omnibus præmissis articulis, diligenter requisitus. Prædicta autem deposuit pro parte die Mercurij post Trinitatem Dom. anno Domini millesimo trecentessimo primo. Plenariè autem deposuit omnia prædicta die Dominica post æstiuale sestum sancti Martini, in camera hospitij, in quo ego Vicedominus tune morabar Tholosæ.

Die Dominica post festum beatorum Ægidij & Lupi addidit dictus Comes Fuxi depositioni sux ista qux sequuntur. Videlicet, quòd Episcopus Appam. dixit sibi Comiti quòd sanctus Ludouicus sibi dixerat quòd regnum Franciæ tempore istius Regis qui nunc est perderetur, nunquam ad ipsum dominum Regem, vel aliquem de suo genere reuersurum. Item quòd dominus Rex non erat de recto genere Regum Franciæ. Item quòd fabricabat falsam monetam, & erat falsarius monetæ, asserens idem Episcopus quòd dominus Papa hoc dixerat domino Petro Flote. Item quòd dictus Episcopus Appam. dixit eidem Comiti quòd ipsum faceret dominum Appam. & tunc esset Rex, quia in Appam. solebat esse regnum ita nobile, sicut regnum Franciæ: dicens idem Episcopus quòd de facili possent prædicta fieri: Videlicet quòd dictus Comes esset dominus totius Tholosæ, & quòd acquireret totam terram, quia gentes terræ non diligebant Regem nec Gallicos, quia Rex seu Gallici nunquam fecerant gentibus terræ bonum, sed semper malum, & similiter dicto Comiti nunquam fecerant dictus dominus Rex seu Gallici bonum, sed semper malum, & hoc bene sentiret & perciperet si guerra Vasconiæ esset finita. Item quòd audiuit dictum Episcopum dicentem sibi quòd tota Curia Franciæ intus & extra huc & illuc erat tota corrupta, & quòd nihil fiebat ibi fine muneribus. Item quòd dictus Episcopus dixit eidem Comiti quòd cum Gallicis nunquam inuchiret fidelitatem, & quòd paratus erat ipse Episcopus ire ad Regem Aragonum suis propriis sumptibus & expensis, pro matrimonio procurando inter filium dicti Comitis, & filiam dicti Regis Aragonum, quem Regem idem Episcopus dicebat esse valde amicum suum. Item dixit idem Episcopus dicto Comiti quòd ipse Comes faceret pacem cum Comitibus Arminiaci & Conuenarum, & tunc dicta pace facta, & dicto matrimonio celebrato, posset ipse Comes dominari toti terræ. Item posuit dictus Episcopus in suis articulis prout videtur ipsi Comiti, quòd ipse Episcopus non faceret pacem cum dicto Comite, nisi ipse Comes, faceret pacem cum Comitibus antè dictis. Item dixit idem Comes, quòdomnia per ipsum deposita ipse Comes dixit & denuntiauit domino Episcopo Tholosano, tanquam fideli domini Regis confiliario & iurato, illa intentione quòd prædicto domino Regi omnia reuelaret; & eidem Episcopo dixit nudo verbo quòd omnia ista domino Regi diceret, & etiam denudaret.

1301.

Episcopys Biterr. requisitus super prædictis articulis, dixit sub sidelitate qua domino nostro Regi tenetur, se audiuisse pluries tam in Romana Curia quam in partibus Tholosanis, Episcopum Appam. dicentem quod sanctus Ludouicus dum viueret, dixit ipsi Episcopo tunc Abbati quòd temporibus domini Regis qui nunc est, debebat regnum Franciæ destrui, & quòd iste dominus Rex perderet dictum regnum, & regnum deueniret ad alienos. Item dictus Episcopus Biterr. requisitus, vbi, & quando, & quibus præsentibus, audiuit dictum Episcopum Appam. dicentem prædicta. Respondit quòd anno præterito, mense Madij, vel Iunij quodam vespere, dum Episcopus Magalonen. & idem Biterr. erant cum ipso Episcopo Appam. in Ecclesia cathedrali. Appam. sedentes ante quoddam altare, quod, vt ipsi Biterr. Episcopo videtur, dicitur altare sancti Laurentij, & ibidem dictus Episcopus Appam. protulit dicha verba vel æquipollentia, præsentibus & audientibus ipso Biterr. Episcopo, & dicto domino Magalon, dicens idem Episcopus Appam, quòd dominus Rex malè regebat regnum suum, & quòd sanctus Ludouicus dixerat eidem, vt suprà dixerat. Licèt autem idem Episcopus Biterren. dicat se audiussie dictum Episcopum Appam, dicentem præmissa vel similia diuersis temporibus atque locis; non tamen recordatur quòd hoc audiuerit eum dicentem præsentibus aliquibus aliis, quemadmodum suprà dixit. De aliis contentis in dictis articulis, dictus Episcopus Biterr. dixit se nihil seire pro certo: dixit tamen se audiuisse dici tam à domino \* \* de Rupe Canonico Narbon. Rectore Ecclesiæ de Anzex. dioces. Carcasson. quam à magistro R. de Roergue Iurisperito, quam à domino Abbate sancti Papuli pro parte omnia & singula in dictis articulis expressata circa tractatum quod dictus Episcopus Appam. offerebat vel faciebat tractari Comiti Fuxi: non tamen dixit idem dominus Episcopus Biterr. quamlibet prædictarum trium personarum dixisse sibi omnia & singula supradicta, sed aliqua de prædictis audiuit à quolibet prædictorum, & aliqua ab aliis. Sed bene recordatur dictus dominus Episcopus Biterren. vt dixit, quòdanno præterito in Capitulo Fratrum Prædicatorum Appam. dictus dominus B. de Rupe dixit sibi omnia prædicta, vel quasi, præsente dicto domino Abbate sancti Papuli, & isto anno apud Mirapiscem in domo quam dictus Episcopus Appam. inhabitabat. Item dixit idem Episcopus Biterren, se audiuisse dici à nobili viro Aymerico de Claromonte domicello, quòd ipse audiuerat aliquando à disto Episcopo Appam. quòd dictus dominus Rex Franciæ non erar de recto genere Regum Franciæ, & quòd erat de genere spuriorum ex parte matris, nam omnes illi de domo Regis Aragonum erant spurij vt dicebat. Interrogatus, vbi, & quando, & quibus præsentibus dictus Episcopus Biterr. audiuit à dicto Aymerico: Respondit quòd à festo Pentecostis citra, in domo quam idem Episcopus inhabitabat apud Mirapiscem, præsente Pontio Fabri Vicario Appam. De aliis in dictis articulis contentis dictus Episcopus Biterr. dixit se nihil scire. Interrogatus si prece, vel pretio, vel fauore alicuius, vel odio dicti Episcopi Appam. idem Episcopus Biterr. deposuit prædi-Eta, dixit quòd non.

Religios vs vir Abbas sancti Papuli, requisitus super omnibus III. prædictis articulis, dixit per iuramentum suum quòd audiuit semel Epi- Témoinscopum Appam. dicentem in mensa sua: Nescit quid facit Comes Fuxi, LLHI

II. Témoin.

quia non facit pacem mecum: Ego facerem eum dominum istius terræ, & facerem sibi iurare omnes amicos meos. Crastina verò die audiuit prout dixit, dominum Bernardum de Rupe Rectorem Ecclesiæ de Anzex. dicentem quòd Episcopus Appam. dixerat ei quòd ipse faceret Comitem Fuxi dominum terræ Tholosæ, & faceret sibi iurare amicos suos. Requisitus de tempore, dixit quòd in hebdomada Pentecostis suit annus elapsus: requisitus de loco dixit apud Appam. in aula Episcopi Appam. requisitus de præsentibus, dixit se non recordari quòd alius audiuisset. Dixit eriam quòd plurics audiuit dictum Episcopum Appam. dicentem quòd in ciuitate Appam. nullus habebat aliquid nisi Papa.

IV. Témoin. Domino S Magalonen. Episcopus superprædictis articulis requisitus dixit in sidelitate qua domino Regi tenetur, quòd audiuit dictum Appam. Episcopum pluries dicentem, quòd sanctus Ludouicus dixerat prædicto Appam. Episcopo, quòd dominus noster Rex qui nunc est, perderet regnum Franciæ, & quòd suo tempore destrueretur, & ad alios deueniret. De aliis articulis dixit se nihil scire.

V. Témoin. MACISTER Guillelmus Ar. Deponte Licentiatus in legibus, iuratus & requisitus super omnibus articulis, dixit per iuramentum suum quòd audiuit pluries dictum Appam. Episcopum dicentem quòd ciuitas Appam. non erat in regno Franciæ, nec de regno. Item audiuit pluries dictum Episcopum dicentem, quòd dominus noster Rex Franciæ non erat Rex, sed Regulus, & quòd non regebat sicut Rex. Item audiuit dictum Episcopum pluries dicentem quòd dominus noster Rex fabricabat salsam monetam, seu fabricari faciebat. Item audiuit pluries ipsum Episcopum dicentem, quòd beatus Ludouicus sibi dixerat quòd infra tertiam generationem regnum Franciæ perderetur.

VI. Témoin. Domino s' no s' Bernardus de Rupe Canonicus Narbon. testis, interrogatus dixit per iuramentum suum, quòd pluries audiuit dictum Episcopum Appam. dicentem quòd sanctus Ludouicus dixerat quòd tempore domini nostri Regis qui nunc est perderetur regnum Franciæ, & quòd ad alios deucniret dictum regnum. Item dictus Appam. Episcopus dixit prædicto loquenti, præsente domino P. Alnaldi Bailliuo Comitis Fux. Nónne melius secisset vel faceret Comes Fuxi, si faceret matrimonium cum silia Regis Aragonum de silio suo, vel secisset: non recolens dictus tessitis vtrum dictus Episcopus loqueretur in præsenti vel in suturum. & tunc posset esse dictus Comes dominus villæ Tholosæ, & totius terræ, quia in ciuitate Tholosæ magnos habeo amicos; qui meam omnino sacerent voluntatem, & ego facerem quòd ipsi facerent voluntatem dicti Comitis, & tunc posset esse dominus terræ.

VII. Témoin.

i.

MAGISTER R. de Roergue testis iuratus & requisitus super prædiciis, dixit contenta in primo, secundo, tertio, quarto, & quinto articulis audiuisse dici à domino Bernardo de Rupe Canonico Narbon. & domino P. Ar. Sen. Comitis Fuxi, incontinenti cum ea acceperant & audiuit etiam à dicto Episcopo Appam. prædicta dicente vt dicebant. Audiuit etiam à dicto Comite Fux. omnia prædicta sibi substantialiter recitare. & dicebat dictus Comes quòd dictus Episcopus omnia prædicta sibi dixerat, ac etiam promiserat eidem. Item audiuit pluries dictum Episcopum

## FAIT A B. EVESQVE DE PAMIERS. 637

dicentem quòd dominus noster Rex erat falsarius, & quòd falsam fabricabat monetam. Item audiuit dictum Episcopum dicentem quòd ciuitas Appam. non erat in regno Franciæ, nec de regno.

Dominvs P. Ar. miles testis, iuratus super prædictis, dixit per iura- viii. mentum suum, quod dum ipse tractaret pacem inter Comitem Fux. & Témoin. Episcopum Appamien. idem Episcopus pluries dixit eidem deponenti quòd Comes non erat sapiens eo quòd non faciebat pacem eum co. Quia si vellet facere pacem cum eo, iple faceret ipsum Comitem dominum ciuitatis Tholosæ, & totius Tholosani, & faceret sibi iurare amicos suos de Tholosa, quos ibi magnos habebat, & hæcsibi promittebat adimplere cum effectu. & cum audiebat prædicta dictus testis, vellet ipsum Episcopum esse suspensum vt dicebat. & hoc dixit præsentibus domino Bernardo de Rupe Canonico Narbon. & magistro R. de Roergua, vt sibi videtur. Item audiuit ipsum Episcopum pluries dicentem quòd regnum Franciætempore domini nostri Regis qui nunc est, finiretur, & adalios deueniret. Item audiuit dictum Episcopum pluries dicentem, quòd dominus noster Rex Franciæ in ciuitate Appamien. nihil habebat.

BRVNETVS de Monte Alto testis iuratus & requisitus super prædi-Etis, dixit per suum sacramentum, quòd Episcopus Appamien dixit ei- Témoin. dem qui loquitur, quòd si Comes Fuxi vellet sibi credere, quòd esset dominus Tholosæ, & totius Tholosan. tantum faceret idem Episcopus & procuraret. Item audiuit eum dicentem, quòd ciuitas Appamien, non erat in regno Franciæ, nec de regno.

FRATER Arn. Ioannis de Tholosa de Ordine Prædicatorum, testis iuratus & requisitus super primo articulo, dixit quòd non recolit quòd Témoin? Episcopus Appam. dixerit quòd tempore istius Regis deberet perdi regnum Franciæ: sed videtur sibi, vt dixit, quòdaudiuit à dicto Episcopo, quòd sanctus Ludouicus in infirmitate qua mortuus est vocauit dominum Philippum patrem istius Regis qui nunc est: & dixit sibi: Fili, nos sumus prope illam generationem in qua debet regnum Franciæ terminari, quia terminabitur in te vel in filio tuo, & mutabitur ad aliam generationem, quia in decimam generationem debet magnam mutationem recipere: ideo consulo quòd sis deuotus Ecclesiæ; quia si fueris, non solum regnum durabit vsque in decimam generationem, imò vsque ad vndecimam, duodecimam & vltrà, si sis sanctus & bonus & iustus. Item requisitus super secundo, dixit quòd nunquam sciuit quòd dictus Episcopus tractauerit illam proditionem, imò tempore quo erat illa guerra, dictus Appam. misit ipsum qui loquitur ad dominum Regem qui erat Parisius, vt faceret Pariagium cum eo de villa Appamien. vel alienationem perpetuam. & super hocipse qui loquitur loquutus fuit domino Regi, præsentibus domino Archiepiscopo Narbon. & domino P. Flote. & sciuit hoc dominus Episcopus Ambianen. cui loquutus fuit ipse deponens super ils vt dixit. Et ipse Épiscopus aliquando dicebat quòd Rex caueret sibi quòd Comes non haberet villam Appam. quia bene posset per hoc Rex perdere totam terram, quia citra Tholos. nullus auderet remanere. Item super tertio & quarto articulis dixit se super ils nihil seire. Item super quinto articulo requisitus, dixit quòd nunquam sciuit, nec audinit illa. Sed bene dicebat idem Episcopus quòd illud ma-LLII iij

trimonium non sieret, quia Rex illam siliam tradiderat alij. Item super sexto requisitus, dixit quòd nunquam audiuit de hoc verbum. Item requisitus super septimo, dixit quòd bene audiuit Episcopum dicentem quod ciuitas Appamien. non recognoscitur à Rege, sed semper de facto ciuitatis litigabat coram Rege, & coram Senesc. Carcasson. & dicebat quòd bene est in regno, sed nunquam fuit à Rege recognita per ipsum, nec per prædecessores suos. & quòd sic litigauerat coram istis, patet per multas literas, & etiam per sententiam latam de facto ciuitatis contra Comitem Fuxi, per Senesc. Carcass. & confirmatam per sanctum Ludouicum. Dicebat ctiam dictus Episcopus quod libenter faceret iuramentum Regi de fidelitate aliàs non recognoscendo. Item super octavo requisi-. tus, dixit quòd audiuit dictum Episcopum dicentem quòd Rex faciebat paruam monetam, & falsam, & quòd idem dominus Rex non poterat super hoc de magna malitia excusare, sed nunquam audiuit quòd vocaret eum fassarium prout dixit. Item super nono articulo requisitus, dixit quòd de hoc non audiuit vnquam verbum. Item super decimo articulo requisitus dixit, quòd nescit quod dictus Episcopus dixerit vel machinatus fuerit alia, nisi quod suprà deposuit; credit tamen quòd post potum dixerit idem Episcopus multa inordinata, de quibus non recordatur.

XI. Témoin.

FRATER Petrus Bernardi Prior Fratrum Prædicatorum Appam. testis iuratus & interrogatus super primo articulo, dixit per iuramentum suum, quòd audiuit dictum Episcopum Appam. dicentem quòd sanctus Ludouicus dixerat, quòd tempore domini Regis qui nunc est, debebat regnum Franciæ transferri ad alienos. & dixit idem deponens quòd sibi videtur quòd dictus Episcopus dicebat, quòd quando sanctus Ludouicus monendo filium suum dicebat prædicta, super iis addiderat, nisiessent san-& deuoti. Dixit etiam quòd semel reprehendit ipse deponens dictum Episcopum pro eo quòd talia recitabat: & ipse respondit quòd ca etiam diceret coram Regalibus: & ipse deponens consuluitei quòd non faceret. Item super secundo, tertio, quarto, quinto, & sexto articulis interrogatus, dixit se nihil scire, quia non erat in patria: sed dixit se esse certum quòd postquam ipse fuit Prior Appam. dictus Episcopus libenter expulsisset Comitem Fuxen. de ciuitate Appam. si potuisset. Item super septimo articulo requisitus, dixit se audiuisse ipsum Episcopum dicentem, quòd ciuitas Appam. non tenetur nec recognoscitur à Rege, sed nunquam audiuit ab aliquo quòd non sit in regno. Item super octauo articulo requisitus, dixit quòd frequenter audiuit ipsum Episcopum dicentem quòd dominus Rex faciebat fieri paruam monetam & falsam, quia non est debiti valoris: sed non recordatur quòd audierit quòd ipse Episcopus vocauerit dominum Regem falsarium; sed nescit si aliquando ex lapfu linguæ loquendo de paruitate monetæ dixerit fortè illud verbum, non simpliciter pro domino Rege, sed quantum ad monetam. Item super nono articulo requisitus, dixit quòd non plenè recordatur, sed sibi videtur quasi in ænigmate, quòd narrando aliquas historias dixit idem Episcopus, quòd regnum semel fuit translatum de gente in gentem: non recordatur si diceret, quòd ille ad quem translatum fuisset, esset spurius, quia parum curat retinere verba Episcopi prædicti. Item super decimo articulo requisitus, dixit quòd frequenter audiuit ipsum Episcopum fatue loquentem de Rege & Regalibus, dicendo quod Rex

#### FAIT A B. EVESQVE DE PAMIERS. 639

venatur, & esset melius quòd sederet in Consilio, & quòd non habet bonos Consiliarios, & quòd gentes suæ malè seruiant institiam, & multa similia, & quòd aliàs tractauerit, vel machinatus fuerit in subuersione, nescit ipse deponens, prout dixit.

FRATER Petrus de Bocenaco Camerarius Manserij testis iuratus & XII. requisitus super prædictis, dixit per iuramentum suum quòdaudiuit Epi- Témoin scopum Appamien. dicentem quòd in quarta generatione status regni Franciæ debebat mutari, & quòdà domino Ludouico, quem modò San-Etum faciunt, vt idem Episcopus dicebat, audiuit hæc pluries. Item dixit se audiuisse dici ab eis qui tractabant pacem inter ipsum Episcopum & Comitem Fuxi, maxime à magistro Guillelmo Degozench. quòd ipse Episcopus promittebat quòd si dictus Comes vellet facere pacem cum co, ipsum Comitem faceret dominum totius terræ Tholos. Item dixit se audiuisse dictum Episcopum dicentem, quòd melius faceret Comes, si faceret matrimonium cum filia Regis Aragonum, quam cum filia domini Philippi de Atrebato, & dicebat quòd itti Gallici sunt de pulcro introitu & de malo exitu. Item dixit se audiuisse ipsum Episcopum dicentem quòd ciuitas Appamien. non erat de regno Franciæ, imò fuerat regnum per se, sicut regnum Franciæ. & quòd Rex nihil ibi habebat nisi quantum ipse dederatsibi, & regales occupauerat per se, & quòd dominus Rex non multum curabat qualiter acquireret, dum tantum posset accrescere regnum suum. Item dixit se audiuisse ipsum Episcopum dicentem quòd dominus Rex bonam monetam reduxerat ad monetam cupri vel ferri. Item dixit quòd ipsum Episcopum audiuit dicentem, quòd in Curia Regis solebat esse iustitia, & boni Consiliatores; sed modò tota Curia erat corrupta & \* arlotaria, & pro nihil ibi fiebat cum iustitia, & quòd dominus Petrus Flote nihil nisi præcedentibus muneribus faciebat.

BERNARDY's Tardiui testis iuratus & interrogatus super primo ar- XIII. ticulo, dixit quò dquando tractabatur pax inter dominum Comitem Fuxi, & Episcopum Appam. inter cetera verba quæ habebant, dixit dictus. Episcopus dicto Comiti: Non curetis de pecunia, sed habeatis pacem mecum, & habeatis ciuitatem Appamien. ita quòd sitis dominus vnà mecum, & tunc eritis in statu, & Comitatus vester, quia aliter nihil valer, & timebitur posse vestrum à Burdegal. vsque ad Portus. & scitis habeo valens & bonus, quia ego faciam tantum, & procurabo quòd vos eritis dominus ciuitatis Tholosæ, & totius Comitatus, quia bene habeo posse, quia habeatis pro certo quia dominus Rex Ludouicus reuelauit mihi, & dixit pluries quòd regnum Franciæ debebat in isto Rege penitus cadere & nomen regni deleri. Interrogatus vbi fuerunt dicta ista verba, dixit quòd in Camera Episcopali apud sanctum Antonium iuxta Capellam. Interrogatus de præsentibus, dixit quòd idem qui loquitur, Poncius Fa-🕒 bri , & prædicti domini Comes & Epifcopus. Interrogatus de tempore, dixit quod inter festum Paschæ & Pentecostis fuit annus vel circa. Dixit tamen quòd pluries dixerat dictus Episcopus prædicta verba in præsentia fratris Ar. Ioann. B. Stephani, B. de Quimballo, Bertrandi de Glimhyaco, domini B. de Rupe, domini P. Ar. de Castro Verduno, & Petri Baldrici Thesaurarij. Interrogatus quid Comes tunc respondit, dixit quòd nihil nisi quòd modicum mouit caput. Item dixit se audiuisse pluries

quòd dictus Episcopus dicebat, quòd co tempore quo dominus Philippus Rex Franciæ pater istius domini Regis fuit Tholos. cum domino Petro Rege Aragonum, idem dominus Petrus rogabat dominum Philippum, vt haberet Abbatem Appamien. recommendatum, & si casus occurreret, idem dominus Philippus pro malo non haberet si ipse veniret in Comitatu Tholos. etiam cum armis ad defensionem dicti Abbatis contra suos inimicos. & tunc dictus dominus Philippus respondit: Frater, velletis tantum expendere pro dicto Abbate. & Rex Aragonum respondit: Pro certo volo vos tenere quòd amore Abbatis ista & maiora facerem, & si fas esset mihi dicere, ponerem me in campo pro eodem. & tunc dorninus Rex Franciæ respondit: Non curetis de talibus, quia in negotiis Abbatis bonum remedium adhibemus. Item audiuit dici à dicto Episcopo, quòd antiquitus erat Comes & Vicecomes Tholosæ, & quia ipse erat de genere Vicecomitis, qui dictus Vicecomes dominabatur in certa parte ciuitatis Tholosæ. & quòd vidit quòd domina G. de Rechant mater matris suæ in tanta reuerentia habebatur Tholosæ, quòd habebat sedem deputatam in Ecclesia sancti Stephani Tholosæ, quod alia domina non erat ausa parere se în sede illa. & illa domina G. vt dixit, fuit filia Vicecomitis Tholosæ vltimò defuncti. Item interrogatus super omnibus aliis articulis, dixit se nihil amplius scire.

XIV. Témoin.

PETRVS Baudrici testis iuratus & diligenter interrogatus, dixitse audiuisse dici ab Episcopo Appamien, quòd idem Episcopus audiuerat, & sibi dixerat beatus Ludouicus olim Rex Franciæ quòd tempore istius domini Philippi Regis Franciæ regnum Franciæ pateretur detrimentum, & penitus destrueretur regnum ipsius, siue perderetur: & pluries hoc audiuit, & pluribus præsentibus. Item dixit interrogatus quòd ipse audiuit co tempore quo pax siue compositio tractabatur inter ipsum Episcopum, & dictum Comitem Fuxi, quòd idem Episcopus dixit cidem domino Comiti ista verba: Domine Comes, non curetis de pecunia, faciátis quod habeatis ciuitatem Appam. & sitis dominus vnà mecum eiusdem: & demum ego faciam quòd eritis dominus ciuitatis Tholosæ, & totius Comitatus Tholosæ. Interrogatus quid respondit tunc dictus dominus Comes, dixit quòd nihil quod ipse audiret, nisi quòd incepit ridere, & aliquantulum mouit caput suum. Interrogatus de loco vbi fuerunt dicta ista verba: dixit quòd apud sanctum Antoninum in Camera Episcopali iuxta Capellam, vt sibi videtur. Interrogatus de circunstantibus, dixit quòd videtur sibi quòd præsens erat dominus P. Ar. de Castro Verduno miles, & Bernardus Tardiui. Interrogatus de tempore, dixit quòd inter festum Pentecostis & Paschæ, fuit annus, vt sibi videtur. Item interrogatus si sciebat quòd dictus Episcopus faceret cudi monetam, seu sieret, dixit quòd non. Item interrogatus si audiuit dici à dicto Episcopo quòd dominus Rex esset spurius, vel quòd aliter de vili genere traxisset originem, dixit quòd non. Tamen dixit ab eodem Episcopose audinisse dici quòd dictus dominus Rex malè regebat regnum suum, & quòd dignus non erat quòd esset Rex; dicens totam Curiam Regis esse corruptam, & quòd à se munera recipiebant, & quòd in regione cacorum monoculus erat Rex. Item interrogatus si emerat argentum nomine ac vice dicti Episcopi in massa, dixit quod non: tamen confessus fuit se emisse centum quinquaginta marcas vel circa in vasis operatis. Item interrogatus si audiuit quòd dictus Episcopus diceret quòd ciuitas Appam, non esset

de & in regno Franciæ, dixit quòd non: tamen bene audiuit ipsum Episcopum dicentem quòd dominus Rex Franciæ nihil habebat in ciuitate Appamien. imò erat ipsa ciuitas Ecclesia sine omni medio, & quòd si esset dicti domini Regis, domino Comiti non fecisset ita bonum forum sicut fecit, & videbatur quòd pariter deconstabat sibi.

Poncivs Fabri Vicarius Appamien. testis iuratus & diligenter interrogatus, dixit quòd ipse audiuit dici ab Appam. Episcopo, quòd ipse Témoin: Episcopus audiuerat à Beato Ludouico olim Rege Franc. quòd tempore istius domini Philippi Regis Franciæ debebat regnum Franciæ sinire & desistere totaliter. Item dixit se audiuisse à dicto Episcopo quando tra-Etabatur pax seu compositio inter ipsum & dominum Comitem Fuxi, quòd idem Episcopus dixit dicto domino Comiti verba ista: Faciatis & habeatis pacem mecum & bonam concordiam, & ego tantum faciam quòd eritis adhuc dominus ciuitatis Tholosæ. Interrogatus de loco vbi fuerunt dicta ista verba, dixit quòd in Camera Episcopali Appam. iuxta Capellam. Interrogatus de tempore, dixit inter festum Paschæ & Pentecost. fuit annus. Item interrogatus de circunstantibus, dixit quòd Bernardus Tardiui & quidam alij, de quorum nominibus dixit se non recordari. Item interrogatus super facto ciuitatis Appam. dixit se audiuisse dici à dicto Episcopo quòd præfata ciuitas erat Ecclesiæ suæ sine omni medio, & quòd si fuisser domini Regis, non fecisser adeo tale forum, quale fecit domino Comiti Fuxi. ال د

REVERENDUS pater dominus P. Episcopus Tholos, testis iuratus & diligenter interrogatus tam super proditione quam super falsa moneta, Témoin dixit se nihil aliud scire nisi quòd vt sibi videtur, audiuit dici à dominis Magalon. & Biterr. Episcopis, quòd ipsi audiuerant B. Appamien. Episcopum dicentem quòd regnum Franciæ debebat amitti tempore istius domini Regis qui nunc est. & hoc, vtasserebat idem Appam. Episcopus, prædixerat sibi sanctus Ludouicus. Item dixit idem Episcopus Tholosæ, quòd vt sibi videtur, quia ad plenum non recolit, quòd Comes Fuxi reuelauit sibi quòd B. Appamien. Episcopus sollicitauerat eum de faciendo fœdus contra Regem, & de insurgendo contra eum, & quòd ipse haberet pro se multos fautores in partibus Tholos. Item credit sirmiter quòd dictus Comes Fuxi reuelauit sibi ista in iardino Fratrum Prædicatorum Appam. reuolutus fuit annus in festo beati Ioannie Baptistæ, vel circa proximo præterito: sed de modo sollicitationis,. quibus eidem Episcopo Tholos. dixit idem Comes, non recolit dictus Épiscopus; sed credit quòd ita dixit & reuelauit sibi in summa, prout prædixit. De ceteris interrogatus, dixit se nihil scire nisi quòd in solutione centum vel ducentarum librarum quam fecerunt gentes Episcopi Appam. ad opus iudicum in causa Episcopatuum Tholos. & Appam. crat admixta falsa moneta in saccis magna quantitate, vt dicebatur; sed quanta summa falsæ monetæ esset admixta, dixit se nescire; nisi quod dicebant de quadraginta libr. alij de triginta, alij de viginti, aliqui de decem. Requisitus si hoc denuntiauit domino Regi Franciæ, dixit quòd sic, non nominando personam Appam. Episcopi, sed nomina testium, à quibus audiuerat expressit. Requisitus quo tempore denuntiauit Regi, dixit quòd circa festum Resurrectionis Domini nuper præteritum. Requisitus quare tantum retardauit denuntiare domino Regi, dixit quòd habet causam ar-MMmm

duam contra Episcopum Appam. & videbatur sibi non esse conueniens aliquid denuntiare contra ipsum, sed ad vltimum, quia iam ab aliquibus extiterat denuntiatum, Archidiacon. Brugen. & Ioanne de Mornihiaco, sicut ipsi Archidiaconus & Ioannes dixerunt eidem qui loquitur, cogitauit quòd non erat bonum totaliter tacere, & denuntiauit domino Regi vt suprà

XVII. Témoin.

Bonet vs de Binis testis iuratus & interrogatus super primo articulo, videlicet si scit quòd Episcopus Appam. dixerit quòd sanctus Ludouicus dixit ei, quòd regnum Franciæ debet perire tempore istius Regis: dixit quòd annus fuit elapsus circa festum Pentecost. quòd dictus Episcopus misit pro ipso teste qui loquitur, & inter cetera ipse Episcopus dixit ipsi testi, quòd ipse Episcopus semper dilexerat Comitem Conuenarum, & totum genus suum, & specialiter quia erat ex parte vna de recta linea Comitis Tholos. & quòd gentes totius terræ diligebant di-Etum Comitem ex causa prædicta; & quòd si dictus Comes vellet esse bene intimus amicus ipsius Episcopi, & se vellet iurare cum eo, ipse Episcopus faceret dominum Comitem Conuenarum maiorem hominem qui vnquam fuisset in genere suo. Et dixit idem Episcopus ipsi testi: Nos volumus & rogamus vos, ve cariùs possumus, quòd inducatis dictum Comitem quòd ipse iuret se nobiscum, & nos faciemus sibi tantum quod non posset credere. & demum ipse testis respondit quòd libenter procuraret omnem vtilitatem ipsius Episcopi, & quòd libenter loqueretur cum dicto Comite domino suo. & idem Episcopus tunc dixit: Bene dicitis, audacter faciatis, quia bene remunerabimus vobis, & dicto domino Comiti, faciemus statim vnum de filiis suis Canonicum Ecclesia nostræ, & de hoc portabitis sibi vnam literam ex parte nostra, vel mittemus sibi certum nuntium. Et ipse testis dixit: Melius est quòd per alium nuntium mittatis. & ita ipse testis recessit vnà cum quodam nuntio ipsius Episcopi, qui portauit dictam literam dicto Comiti. Quam literam dictus dominus Comes recepit de manu illius nuntij. & tunc dictus Comes vocauit ipsum testem vt legeret sibi dictam literam, & in litera continebatur in generali ea quæ dictus Episcopus dixerat ipsi testi. & plus, quòd dictus testis promiserat dicto Episcopo prædicta quæ in rei veritate non fecerat. & tunc Comes dixit ipsi testi: Promisisti tu Episcopo Appam. ea quæ in sua litera continentur. & ipse respondit domino Comiti: Domine non, sed bene promisi quòd rogarem vos quòd essetis amicus suus, & procuraretis vtilitatem suam, & quòd essetis iuratus cum eo, & ipse vester & quòd essetis amici, & rogauit me quòd redirem ad eum cum responsione vestra. Redeas igitur, dixit Comes, ad eum, & dicat tibi expresse quid vult, & quid nobis intendit facere. & tunc dictus testis rediit ad dictum Appam. Episcopum apud sanctum Antoninum, & dixit dicto Episcopo quòd dictus dominus Comes salutabat eum, de qua salutatione ipse Episcopus ottendit se multûm lætum, & interrogauit ipsum testem quid dicebat dictus Comes de prædictis. & dictus testis dixit sibi ex parte dicti Comitis, quòd dictus Comes volebat esse amicus suus, & faceret pro co quicquid boni posset, & iuuaret eum in negotiis suis : dixit tamen quòd dictus Comes volebat scire ab ipso Episcopo quid ipse Episcopus volebat dictum dominum Comitem facturum, & quid Episcopus faceret ipsi Comiti. Qui Episcopus tunc respondit ipsi testi: Tu es bonus procurator, & tu bene fecisti, nos faciemus tantum ipsi Comiti quòd ipse non esset ausus petere, & exponemus

#### FAIT A B. EVESQVE DE PAMIERS. 643

tibi voluntatem nostram, & dixit sibi: Volumus primò & principaliter quòd dictus Comes iurer se nobiscum, & quòd expellamus Episcopum Tholosanum de Episcopatu suo Tholosano, & de facili possumus facere per istum modum. Ego, dixit Episcopus, faciam vnam literam qui dirigetur summo Pontisici, in qua Comes supplicabit summo Pontisici, & testificabitur qualiter ipse Episcopus Tholos. est inutilis Ecclesia & terræ, quia est de lingua quæ inimicatur linguæ nostræ ab antiquo, & quòd gentes patrix habent ipsum odio propter linguam prædictam, & quia opprimit eos & grauat diuersimode. Item dixit dictus Episcopus: Volumus quòd dictus Comes habeat aliam literam testimonia-Iem de præmissis à Communitatibus totius terræ suæ, quæ etiam super iis dirigatur summo Pontifici, & quòd faciat fieri sigilla in villis quæ non habent, quantum cunque sint modicæ villæ, & securè poterit hoc facere Comes, quia habeo aliam literam confimilem à Consulibus Tholosa, quia quasi omnes meliores homines de Tholosasunt amici mei, & Vicarius Tholos. qui est amicus meus intimus, & mihi confederatus, habet potestatem cum Consulibus Tholos. & habebit dictam literam, vnà cum Americo de Castronouo, & domino de Roaxio, & Bo. de Fontanis, & cum aliis amicis nostris; & dictus Vicarius qui totus est noster, faciet cum aliis amicis nostris quòd Consules & populares de Tholosa insurgent contra Episcopum Tholosæ; & dictus Vicarius habet amicos in Curia Regis, qui iuuabunt nos, & dabunt Episcopo Tholos. inimicos in Curia, proponendo diuersa contra eum. Item dictus Vicarius habebit plures Capellanos contraedictum Episcopum, qui sunt familiares ipsius Vicarij, qui ibunt ad Curiam Romanam contra ipsum Episcopum Tholofæ, & ego faciam eis expensas suas, & per istum modum Papa amouebitipsum, & mutabit in alio loco. & sic dictus Comes poterit habere Episcopatum pro amicis suis, videlicet pro Archiepiscopo Aux. si velit recipere, vel pro Præposito Tholos, qui totus suus est. & faciam sibi plus, quòd faciam vnum de filiis suis Canonicum Ecclesiæ Tholosæ, & alium Ecclesiæ nostræ, quem etiam in vita nostra in eadem Ecclesia nostra Episcopum faciemus, & statim dabimus sibi redditus de monte Esquino, quos valere sibi faciemus centum marcas argenti, & alia plura sibi bona faciemus; & plus, quia si vult nobis credere dictus Comes, faciemus eum dominum & Comitem Tholosæ, cum nullus alius sit de recto genere Comitis Tholosani, nisi ipse, & nos bene possumus facère, quia omnes meliores homines de Tholosa sunt de parentela nostra, & facient quicquid nos voluerimus, & gentes libenter recipient ipsum in dominum, quia est de recta linea prædicti Comitis Tholosani, & tunc poterit dominari toti terræ. Consulimus tamen & volumus quòd siat pax inter ipsum & Comitem Armaniaci ex vna parte, & Comitem Fuxi exaltera, & nos ipsam pacem faciemus in omnem euentum. & tunc omnes tres Comites erunt vnanimes, & sic mutato Episcopo Tholos. & facta pace inter dictos Comites, poterunt facere de Comitatu Tholos. & tota terra quicquid voluerunt, & esse domini totius terræ. & securè poterit facere Comes omnia ista, quia Rex iste nihil valet: & faciam tibi vnum computum. Dixit Appam. Episcopus ipsi testi: Aues antiquitus fecerunt regem, vt narratur in fabulis, & fecerunt regem de quadam auc vocata Duc, que est magna & inter aues maior & pulcrior, & absolute nihil valet, imò est vilior auis quam sit, & dixit quod accidit semel pro picca, conquesta fuit de accipitre Duci regi auium prædicto, & ipse nul-MMmm ij

lum responsum dedit nisi quòd flauit. & dixit dictus Episcopus quòd talis erat Rex noster Franciæ, quòd erat pulchrior homo mundi, & quòd nihil aliud scit sacere nisi respicere homines. Item dixit dictus Appamiensis Episcopus ipsi testi , quòd plus erat, quia regnum Franciæ debebat perire temporibus istius Regis, quia sanctus Ludouicus pluries sibi dixerat, dum erat Abbas Appam. quòd in ilto Rege debebat perire regnum, quia iste erat decimus Rex ab Hugone Capeti citra. & tunc dixit ipse testis dicto Episcopo quòd bene placeret sibi, quòd ipse Episcopus mandaret hoc dicto Comiti per alium. & dictus Episcopus dixit ipsi testi, quòd ipse volebat quòd ipse testis diceret ista di-& Comiti ex parte ipsius Episcopi. & quòd volebat quòd portaret dicto Comiti literam, de qua sibi loquutus fuerat contra Episcopum Tholosanum, continentem qualiter Comes significabat summo Pontifici, quòd gentes istius terræ erant male contentæ de Episcopo Tholos. in qua ctiam multa mala continebantur, & specialiter quòd omnes gentes istius terræ habebant odio dictum Episcopum Tholosanum propter linguam suam; & quòd faceret eam sigillari à dicto Comite, & quòd rogaret eum quòd haberet sibi similem ab vniuerstatibus totius terræ suæ, & Vicarij Tholos. qui statim debebat venire apud sanctum Antoninum ad dictum Episcopum Appamien. debebat sibi habere aliam consimilem à Consulibus Tholos. & ipse faceret eum loqui cum dicto Vicario qui statim debebat venire ad eum. Qui Vicarius venit eadem die apud san-Etum Antoninum ad dictum Episcopum Appam. & loquutus fuit cum co per magnam partem diei, ipso teste qui loquitur vidente. Postea dictus Episcopus vocauit dictum testem, & dixit Episcopus eidem testi: Vicarius est-ne amicus vester, vel inimicus? & ipse testis respondit: nec amicus nec inimicus. & tunc Episcopus Appamien. dixit ipsi testi: Propter hoc interrogaui vos, quia dictus Vicarius non vult se reuelare vobis de istis, quia tantum non confidit de vobis quod se vobis reuelaret de iis. fed non dubitetis quia Vicarius faciet quicquid nobis promisit contra Episcopum Tholos. quia inimicus suus est, & amicus noster abantiquo, & omnes amici nostri sunt inimici ipsius Episcopi Tholosani, & ipse Vicarius faciet sigillari à Consulibus Tholos. dictam literam testimonialem contra dictum Episcopum Tholosanum, & faciet monere Consules & gentes Tholos. contra eum, & dabit sibi inimicos in Curia Francia, quia ipse Vicarius habet ibi bonos amicos. Dixit etiam dictus Episcopus ipsi qui loquitur, quòd Vicarius haberet Capellanos quos promiserat ad eundum ad Curiam Romanam contra eum. & volo quòd statim vadas ad dictum Comitem, & exponas ei omnia ista quæ tibi dixi, & omnia sibi adimplebo, & dicas ei quòd habeat bonum cor & nobilem, quia omnia venient sibi ad votum. & statim ipse testis recessit à dicto Episcopo, & iuit ad dictum Comitem dominum suum, & exposuit ei omnia quæ dictus Episcopus sibi dixerat. Quibus auditis dictus Comes signauit se, dicens: iste non est homo, sed diabolus. & lecta sibi litera quæ debebat dirigi summo Pontifici contra dictum Episcopum Tholosanum, quam Appam. Episcopus petebat ab ipso Comite sigillari, ipse Comes respondit: Non placeat Deo quòd ego scribam summo Pontifici tanta mendacia, nec alicui alij, quia Episcopus Tholosæ est probus homo, & legalis, & iustus, & vtilis Ecclesiæ suæ, & dilectus per gentes istius terræ, & ego diligo eum sicut dominum meum spiritualem, & amicum: & absit, nec placeat Deo quòd ego consentiam in tanta proditione contra do-

#### FAIT A B. EVES QUE DE PAMIERS. 645

minum Regem dominum meum naturalem, quia dominus noster Rex Franciæ est dominus naturalis istius terræ. & iste diabolus occidit frarrem meum, & modò veller me destruere, & totum genus meum. Certè, dixit Comes, iste homo habet tantam malitiam in se, quòd si Angeli de cœlo conuersarentur cum eodem, iste peruerteret eos & faceret cos peccare. Quare inhibeo tibi ne amodò vadas ad eum, nec colloquium, nec tractatum habeas cum eodem, sed vadat in maledictione Dei. Iste proditor, dixit Comes, miserat ad me fratrem Ar. Grasde Ordine Prædicatorum, qui me ex parte ipsius Episcopi rogauit quòd secum haberem colloquium in aliquo certo loco. Diabolus videat eum, quia ego non ibo ad locum vbi videam eum, nec illum videre volo. Interrogatus dictus testis, si dictus Comes vidit ipsum Appam. Episcopum, dixit quòd non, quod ipse sciret, nec ipse testis extunc ex parte dicti Comitis, prout dixit. Item interrogatus si aliquis erat præsens quando dictus Episcopus dixit ipsi testi prædicta, dixit quòd nemo erat, nisi ipse testis & dictus Episcopus. Item dixit quòd nuper quando dictus Episcopus fuir citatus Parisius dum erat Tholosæ, misit pro ipso teste, & rogauit euin vt haberet sibi literam testimonialem à dicto Comite, qui dirigeretur domino Regi de bono testimonio. & ipse testis respondit quòd non esset ausus sibi dicere. & tunc dictus Episcopus dixit: Rogo igitur vos quòd redeatis ad dominum Comitem qui est apud Marcellum, & rogetis ipsum ex parte mea, quòd saltem veniat apud Portellum, & ego ibo illue, ' quia volo loqui cum eo. & ipse testis respondit quòd non esset ausus dicere dicto Comiti, etiam quòd ipsum Episcopum vidisset.

BERNARD vs Pontanerij Iurisperitus de ciuitate Appam. testis iu- XVIII. ratus & requisitus super contentis in prædictis articulis, dixit per suum Témoin. sacramentum, quòd audiuit pluries & coram pluribus & diuersis locis, & diuersis temporibus, Episcopum Appamien, dicentem, quòd sanctus Ludouicus dum viueret sibi dixerat quòd tempore domini nostri Regis qui nunc est, regnum Franciæ debebat destrui, & quòd dominus Rex & sui debebant perdere dictum regnum, & quòd debebat deuenire ad alienos, nunquam ad dominum Regem, & suos vlteriùs reuersurum. Item dixit per suum sacramentum, quòd audiuit dictum Episcopum Appamien. Comiti Fuxi dicentem: Faciatis pacem mecum, & vos habebitis ciuitatem Appam. & eritis Rex, quia antiquitus solebat ibi esse regnum adeo nobile, sicut regnum Franciæ, & postea ego faciam quòd vos eritis Comes Tholosæ, quia in ciuitate Tholosæ & in terra habeo multos amicos valde nobiles, & valde potentes, cum quibus poteritis occupare terram. quia faciam quòd erunt vobiscum in occupatione dicta terra & ciuitatis Tholos. asserens idem Episcopus hoc posse fieri de facili, quia gentes terræ non diligebant Regem Franciæ, nec Gallicos, quia Rex seu Gallici nunquam fecerunt gentibus terræ bonum, sed semper malum. & similiter dicti Gallici semper fecerunt malum dicto Comiti. & hoc bene sentiret & videret idem Comes, si guerra Vasconiæ esset finita. Item dixit quòd audiuit dictum Episcopum multotiens dicentem, quòd ciuitas Appam. non est nec fuit de regno Franciæ vel in regno, & quòd etiam dicta ciuitas à domino nostro Rege non tenebatur. Dixit etiam quòd audiuit ipsum Episcopum dicentem, cum ipsi loquebantur de falsis monetis, quòd non poterat esse moneta fassior, quam illa quam faciebat fabricari dominus noster Rex. Item audiuit ipsum Episcopum di-

MMmm uj

centem, quòd dominus noster Rex non erat de genere Caroli Magni. Item audiuit quòd dictus Episcopus dixit pluries quòd tota Curia Franciæ intus & extra, huc & illuc, neminem excipiendo, crat corrupta, & quòd nihil ibi fiebat sine muneribus.

· •

XIX. Témoin.

BRYNETVS de Monte Alto prope ciuitatem Appam. testis iuratus & rogatus super primo articulo, dixit per iuramentum suum se audiuisse pluries Episcopum Appamien. in pluribus locis & coram diuersis personis dicentem, quòd sanctus Ludouicus dum viueret dixerat ipsi Episcopo tunc Abbati, quòd regnum Franciæ debebat destrui tempore istius domini Regis, qui nunc cst, & quòd iste dominus Rex & sui debebant amittere dictum regnum, sibi vel suis de cetero minime reuersurum. Requisitus super secundo, tertio, & quarto articulis, dixit per iuramentum suum se audiuisse dictum Episcopum dicentem Comiti Fuxi: Faciatis pacem mecum, & sic poteritis habere ciuitatem Appam. & eritis Rex, quia ibi solebat esse regnum ita nobile sicut regnum Franciæ, & postmodum faciam, quòd vos eritis Comes Tholosæ: asserens idem Episcopus se hoc bene posse facere propter multos amicos valde nobiles & potentes quos dicebat se habere in ciuitate & terra Tholosa, quos quidem ipse Episcopus faceret esse, vt dicebat, cum dicto Comite in occupatione ciuitatis & terræ Tholosæ. Dicens etiam idem Episcopus, hoc posse de facili sieri, quia gentes terræ non diligebant Regem Franciæ, nec Gallicos, quia Rex seu Gallici nunquam secerant gentibus terræ bonum, sed semper malum, & similiter eidem Comiti fecerant semper malum dicti Gallici, quod idem Comes posser bene percipere & viderc, si guerra Vasconiæ esset finita. Item dixit idem testis requisitus; quòdaudiuit dictum Episcopum dicentem dicto Comiti Fuxi, quòd idem Comes non faceret matrimonium de filio suo cum filia domini Philippi Attrebaten. quia nunquam cum istis Gallicis inueniret fidelitatem, sed quòd melius & vtilius faceret, si faceret matrimonium de dicto silio suo cum filia Regis Aragonum, quam cum filia domini Philippi; & dicebat idem Episcopus dicto Comiti quòd hoc bene procuraret, & quòd paratus erat ire suis propriis sumptibus, & expensis ad Regem Aragonum, quòd dicebat esse suum magnum amicum, pro dicto matrimonio procurando. Dicebat etiam idem Episcopus prædicto Comiti, quòd ipse Comes faceret pacem cum Comitibus Arminiaci & Conuenarum, & tunc dicto matrimonio celebrato inter filium ipsius Comitis, & filiam Regis Aragonum, & pace inter ipsos Comites reformata, ipsi sic colligati & vniti ad inuicem possent terram Tholosan. de facili occupare, vnà cum voluntate amicorum dicti Episcopi, & subditorum terræ, quia Gallicos non diligebant. Item dixit dictus deponens, quòd dictus Epifcopus posuit in suis articulis quòd ipse non faceret pacem cum dicto Comite Fuxi, nisi idem Comes faceret pacem cum Comitibus antedictis. Item dixit dictus deponens, quòd postquam dictus Episcopus dixit ista verba suprà scripta, dictus Comes Fuxi in exitu cameræ dicti Episcopi, cepit ipsum deponentem per brachium, dicendo eidem: Audiuisti quid dixit iste proditor: caueas tibi quòd bene recorderis & teneas bene in memoriam.

I A COBVS de Molino de Appam. testis iuratus & diligenter interrogatus per iuramentum suum si scit quod B. Appam. Episcopus machi-

 $\mathbf{X}\mathbf{X}$ . Témoin.

#### FAIT A B. EVESQVE DE PAMIERS. 647

nauerit aliquam proditionem contra dominum nostrum Regem Franciæ, vel verba blasphemiæ contra personam domini nostri Regis dixerit, seu regni vel Consilij sui ipsius domini Regis: dixit quòd quadam die hoc anno circa festum Pentecostis fuit vnus annus, dum ipse testis esset apud sanctum Antoninum, quando tractabatur de pace inter dictum Episcopum & dominum Comitem Fuxi, ipse Episcopus traxit ad partem di-Etum testem, & dixit sibi ista verba: Dominus Comes Fuxi dominus tuus nescit facere vtilitatem suam, quia si vellet mihi credere, ego facerem ipsum magnum hominem, quia ego facerem ipsum Comitem Tholosa, & dominum totius Tholos. cum amicis meis & parentibus, quos habeo maiores de Tholos. quia ipsi bene crederent mihi, & gentes Comitatus Tholos. libenter reciperent ipsum in dominum, quianon diligunt Regem nec Gallicos, quia nunquam fecerunt eisdem gentibus nisi malum, imò eis auferunt quicquid habent. & dicas ex parte mea hæc domino Comiti domino tuo, & quòd non habeat bricam mecum, sed quòd faciat pacem mecum, & voluntatem meam, quia ego faciam sibi omnia ista sieri. Item dixit ipse testis, quòd hoc anno in vigilia Pentecostis proximè præterita idem testis fuit apud sanctum Antoninum cum familia dicti domini Comitis, & cum Senes. eiusdem Comitis, pro facienda solutione quatuor millia librarum Turon, quas debebat dictus dominus Comes ipsi Episcopo pro compositione cum eo facta. & vidit & audiuit quòd magister R. de Roergue, qui erat ibi pro dicto domino Co mite, rogauit dictum Episcopum quod ipse descenderet inferius in Thesauro pro videnda solutione quæ sibi siebat de quatuor millia librarum Turon. & tunc dictus Episcopus noluit ire, imò vituperauit dictum magistrum R. & post recessum dicti magistri R. ipse Episcopus vocauitipsum testem qui loquitur: Audi, dixit idem Episcopus, Comes credit quòd ego multum curem de ista pecunia, quam mihi soluit, quam facit Rex, sed ego in tota illa pecunia non darem vnum stercus, quia praua & falsa est, & sine lege, & falsus qui eam facit sieri, nec in Curia Romana daret homo vnum stercus in ista pecunia. Postea Senesc. dicti Comitis venit ad dictum Episcopum, & rogauit eum quòd iret ad dictam Thesaurariam. & tune dictus Episcopus dixit dicto Sen. Gratia vestri ibo, nunc malis gratibus Dei & matris eius. Item dixit idem testis quòd semel dictus Comes dominus suus misit ipsum testem ad dictum Episcopum cum quadam litera, quæ dirigebatur ipsi Episcopo, & inuenit eum in Mirapisce in Ecclesia de Vallibus, & recepta dicta litera, dictus testis venit cum dicto Episcopo vsque ad sanctum Antoninum, quæ loca distant per vnam leucam & dimidiam. & tunc in itinere dictus Episcopus interrogauit dictum testem, si Comes Fuxi faceret matrimonium de silio suo cum filia domini Philippi de Artesio consanguinei domini nostri Regis. Qui testis respondit quòd sic in omnem euentum. Et tunc dictus Episcopus dixit quòd de hoc matrimonio non faceret commodum suum, nec honorem: & dolebit adhuc, dixit idem Episcopus, quia non vult mihi credere, quia si ipse vellet, ego facerem pacem de ipso & de Rege Aragonum, & facerem matrimonium de filio suo cum filia Regis Aragonum, & ego irem ad dictum Regem ad meas expensas pro pace & matrimonio antedictis, si placeret dicto Comiti. & dicas sibi ista ex parte nostra, & quòd nunquam inueniet in istis Gallicis fidelitatem, & quòd facto dicto matrimonio inter filium dicti Comitis & filiam dicti domini Philippi, isti Gallici non appretiarentur eum vnum stercus. Interrogatus

de tempore quando ista verba fuerunt vltimò dicta: dixit quòd hoc anno circa festum beati Ioannis suit vnus annus elapsus.

XXI. Témoin. PERICO Camerarius Episcopi Appamien. testis iuratus & requisitus super prædictis articulis, dixit per suum sacramentum, quòd ipse audiuit pluries dictum Appam. Episcopum dicentem quòd tempore domini nostri Regis qui nunc est, regnum Franciæ debebat destrui penitus, & ad alienos deuenire, & hoc audiuerat à sancto Ludouico pluries dici idem Episcopus, vt dicebat. Super aliis articulis dixit se nihil scire.

XXII. Témoin.

MAGISTER Guillelmus Montanerij testis iuratus & requisitus si sciebat aliquam proditionem factam, machinatam, seu dictam, per B. Episcopum Appam.contra dominum nostrum Regem Franc.seu Curiam eiusdem: Dixit quòd quadam die, qua is testis erat Parisius cum magistro Rogerio de Alairaco pro negotiis domini Comitis Fuxi. & erat tempore illo quo sanctus Ludouicus fuit reuelatus, ipse Episcopus Appam. erat Parisius similiter, & idem testis vnà cum Rogerio prædicto iuerunt ad hospitium dicti Episcopi iuxta Minores. & ambo, scilicet idem testis & magister Rogerius, loquuti fuerunt cum prædicto Episcopo de pluribus, & inter alia dixit præfatus Episcopus eidem testi, dicto magistro Rogerio præsente, quòd ipse inueniebat totum Consilium domini Regis & totam Curiam falsam, infidelem & corruptam, & Regem codem modo, & quòd ipse Rex non erat homo nec bestia, & quòd totus mundus erat mortuus, & destructus propter malitiam totius Curiæ & Regis, nisi Deus adhiberet aliquod confilium, & non poterat esse quin adhiberetur. Item dixit quòd quadam die anno præterito idem testis venit ad ipsum Episcopum apud sanctum Antoninum Appam. & dixit idem testis eidem Episcopo: quid siet de hoc quod B. Sasant \* Tenentemlocum Castellani Montis Regalis, & gentes Regis voluerunt abstrahere quendam hominem captum in castro Appam. de ipso castro, qui captus dicebatur secisse falsam monetam. & idem Episcopus tunc ostendit eidem testi vnum librum in quo erat scriptus vnus articulus de moneta, quòd Curia domini Regis concesserat eidem Episcopo cognitionem de falsa moneta. Postquam idem testis dixir eidem Episcopo: Quid vultis quod faciamus. & respondit idem Episcopus eidem testi: Volumus quòd bene defendatis à gentibus Regis castrum manualiter, quia pertinet dicto Comiti, quia Rex nihil habet videre in villa Appam.nec aliquid tenetur ab eo, quia totum est de Ecclesia: nec ctiam Comes nisi per donationem meam, vt apparebat per sententiam scriptam in dicto libro domini G. de Cordua, quondam Senesc. Carcas, nec etiam Rex poterat dare aliquid Comiti, quia nullum ius etiam superioritatis habet Rex, nec vnquam habuit in villa Appam. sed propter Pariagium, quia totaliter est Ecclesiæ. Postmodum idem testis dixit eidem Episcopo quòd ipse haberet vnum procuratorem proprium, & vnà cum eodem teste irent ad dictum B. de Fonte Locumtenentem Castellani, & quòd appellarent ab eo, & fieret eidem prohibitio ex parte domini Regis quòd non abstraheret dictum hominem de dicto castro, quia aliàs idem testis nolebat se inbricare cum gentibus domini Regis, nisi per appellationem, & aliis iuris remediis. Item postea idem Episcopus dixit ipsi testi quòd nunquam facerent gentes Regis nisi malum domino Comiti, & quòd tota terra erat confusa & destructa. & si dominus Comes vellet mihi credere, iret bene alio modo,

## FAIT AB. EVESQUE DE PAMIERS. 649

& siet pro tempore, dicendo etiam Arapas, quia bene adhibebitur consilium, & quòd alio modo non posser sustineri nisi apponeretur remedium. Super aliis interrogatus dixit se nihil scire nisi de auditu dici.

Rogerivs Athonius de Alairaco testis iuratus & interrogatus supra XXIII. prædictis articulis, dixit quòd ipse audiuit dici à B. Episcopo Appam. Témoia. dicto Saysseti apud sanctum Antoninum, annus est elapsus, quadam die, de qua non recordatur in camera eiusdem Episcopi, præsente Comite Fuxi, dum tractabatur inter se de Pariagio villæ Appam. Domine Comes, non displiceat vobis aliquid in isto Pariagio, quia sciatis pro certo quòd ego procurabo quòd vos habebitis castrum Appam. & interim nunquam iniunget ibi Mag. Gallicus, & si vultis vos credere mihi, ego faciam vos adhuc de maioribus istius linguæ, & procurabo cum amicis meis Tholosanis, & aliis, quòd vos eritis adhuc Comes Tholosæ, & vtinam faceretis pacem cum Comité Armaniaci, & postea essetis caput omnium, & non esset aliquis postmodum qui vobis contradiceret in aliquo: & si vultis credere Gallicis vestris, nunquam habebitis pacem cum eodem. Item dixit quòd audiuit tunc dici ab eodem Episcopo, quòd melius esset eidem Comiti, vt faceret matrimonium de filio suo cum illis qui semper dilexerunt eum & genus suum, quam cum istis qui eum nunquam dilexerunt. Item dixit quòd quadam die ipse testis erat cum dicto Episcopo, & dixit eidem ipse testis: Mirum est quòd floreni auri ita augmentabantur in valorem, quia à tempore citra quo dominus Bernardus de Rupe iuit ad Curiam Romanam pro impetranda confirmatione Pariagij villæ Appam. floreni erant augmentati quilibet de 12. sol. & plus. Et di-Aus Episcopus respondit sibi quòd non erat mirum, quia illa monera scilicet Tholos. quam Rex facit sieri, erat falsa & sine lege, & non est ibi argentum, propter quod floreni & alij boni denarij erant magni valoris. Item dixit idem testis quod ipse, & Guillelmus Montanerij iuerunt de mandato Comitis Fuxi Parisius, & inueneruntibi dictum Episcopumin quadam domo vbi morabatur prope Fratres Minores, quando exaltatio seu transportatio sancti Ludouici facta fuit. Et dixit idem testis eidem Episcopo quòd ipsi venerant Parisius pro facto dicti Comitis, & si necesse esser, venirent ad eum. Qui dictus Episcopus dixit quòd dimitteret in præsenti, quia temporibus istis veritatem, nec legalitatem in illa Curia inueniret, quia totum erat corruptum & falsum, & Rex eodem modo. & ipse testis dixit eidem quòd nunc erat, quia Rex sustinebat. & ipse respondit quia Rex non erat homo nec bestia, sed \* \* imago, & si fuisset de sanguine Karoli Magni, non sustinuisset, & quòd totus mundus erat confusus & destructus, nisi adhiberetur remedium, & quòd non potest fieri quin adhibeatur.

Comes Conuenarum iuratus & interrogatus sub suo iuramento, di- xxiv. xit quòd circiter festum Pentecost. fuit annus, Bonetus de Binis præsen- Témoin. tauit dicto Comiti quandam literam clausam ex parte Episcopi Appam. in qua inter cetera continebatur quòd dictus Comes crederet dicto Boneto super iis quæ eidem Comiti ex parte dicti Episcopi proponeret. Qui Bonetus dixit isti qui deponit ex parte disti Episcopi, quòdseiuraret cum eo quòd ipse esset intimus amicus eius. Respondente dicto Comite quòd non oportebat se iurare amico, & quòd nunquam se cum eo iurarer. Item dixit dictus Bonetus, quòd expediebat expelli dominum

NNnn

Episcopum Tholosanum, & quòd de facili posset sieri per hunc modum quòd Comes domino Papæ testificaretur, quòd Episcopus est inutilis in Episcopatu, & inimicus linguæ Tholosanorum, & quòd gentes terræ habent ipsum odio, & demum quod Comes supplicaret Papæ quod eum amoueret, & quòd Comes faceret quòd communitates terræsuæ eodem modo scriberent & supplicarent domino Papæ, & quòd saceret quòd communitates terræ suæ, quantum cunque modicæ, facerent sibi sigilla ad sigillandum literas domino Papæ dirigendas; dicens idem Bonetus quòd hoc Comes securé posset facere, quia Consules Tholosani eodem modo scriberent, procurantibus hoc Vicario Tholosano, & aliis amicis dicti Episcopi Appam. quos habet in ciuitate Tholosana, & quòd isto modo posset Episcopus Tholos. expelli, & dictus Comes habere Episcopatum pro vno de amicis suis. Dixit etiam idem Bonetus dicto Comiti quòd Episcopus Appam. faceret vnum de filiis Comitis Canon. Tholos. & alium Canonicum Appam. & quòd credebat quòd in breui deberet creari in Cardinalem. & tunc ipse procuraret quòd filius Comitis esset Appam. Episcopus, & daret etiam filio dicti Comitis redditus de monte Esquino, quos faceret valere centum marcas per annum, & quòd ipse faceret dictum Comitem maiorem, quam sit homo generis sui, & quòd gentes Tholos. libenter reciperent ipsum in dominum suum, quia est de recta linea Comitis Tholos. & quòd Episcopus consulebat quòd modis omnibus fieret pax inter Fuxi & Armaniaci Comites, & ipsum qui deponit, & quòd tunc expulso Episcopo & facta pace inter Comites, ipsi duo & ille qui deponit possent facere voluntatem suam de terra de Tholos. & ibidem dominari, & de facili posset sieri hoc, ve dicebat dictus Bonerus ex parte dicti Episcopi, quia Rex nihil valebat: & incepit dictus Bonetus exponere computum de aue quæ electa fuit in regem. quod computum Comes noluit peraudire, dicens quòd vitra voluntatem suam diceret. & statim dictus Bonetus prædicta asseruit posse sieri, quia regnum Franciæ finiretur in isto domino Rege, sicut idem Bonetus audiuerat à disto Episcopo. Item dixit disto Comiti idem Bonetus, quòd haberet cor bonum & nobile, quia Episcopus adimpleret sibi omnia, & venirent omnia ad votum. Quibus auditis iste qui deponit, signans se dixit, quòd iste Episcopus Appam. non erat homo sed diabolus, & lecta sibi litera quam Episcopus petebat sigillari, respondit quòd tot & tanta mendacia non scriberet Papæ, nec alij de Episcopo Tholos. qui est probus & legalis & iustus & vtilis Ecclesia, & dilectus à gentibus terra, & quòd eum diligebat vt dominum spiritualem & amicum, & quòd non placeret Deo quòd ipse consentiret in talibus contra dominum suum naturalem, dominum Regem Franciæ maximè: dicens dictus Comes: Iste Episcopus credidit destrucre fratrem meum, & modò vellet destrucre me, & genus nostrum. Respondit etiam dictus Comes, vt dixit dicto Boneto: Iste Episcopus Appamien. habet tantam malitiam in se, quòd si Angeli conuersarentur cum eo, faceret eos peccare, vadat cum maledictione Dei. & dixit iste testis quòdaliàs antè Episcopus miserat ad eum fratrem Ar. Gras de Ordine Prædicatorum, rogans eum ex parte Episcopi quòd haberet colloquium cum Episcopo. Qui Comes cum adhuc non audisset qua superius exposita fuerunt per Bonetum, dixit quòd libenter loqueretur cum Episcopo. sed audito postmodum dicto Boneto nunquam vidit, nec audiuit dictum Episcopum, nisi præsentibus Inquisitoribus missis per dominum Regem in Tholos. De aliis requisitus dictus Comes

## FAIT A B. EVESQVE DE PAMIERS.

dixit quòd diu est cum quadam die esset in villa Appam. dictus Episcopus dixit quòd dominus noster Rex est de genere Capeti, & decimus ab illo Chapero, & quòd in eo finiret regnum, & dicebat quòd hoc inueniebatur in scripturis & Chronicis Franciæ. 1. 《大學》(1965) 1. 1965) 1. 1965年 1. 196

Memoire des griefs faits à l'Euesque de Pamiers par les Commissaires du Roy, - les sieurs Nepotis & le Vidame d'Amiens, donné par ledit Euesque à son Procureur, l'enuoyant à la Cour du Royen servit repet sannob establissables

Qu'ils ont obligé ses officiers & domestiques de répondre sans conniction ny information. Ils ont mis en la main du Roy les biens dudit Euesque. Ont fait arrester ses gens ; qu'il a fait de grands frais à nourrir les Sergens. Ont pris de ses gens, les ont menez au Roy, & s'ils ont dit quelque chose d'est metu tormentorum: tous ses chasteaux, villes, & biens temporels & spirituels, ses titres, lettres & Bulles, & ses ornemens ont esté pris, ses papiers & cedules aussi, & ses papiers leus scandaleusement dénant le peuple. Int 192 une de la contre del la contre de la contre de la contre del la contre del la contre de la contre de la contre del la contre de la contre del la con

L'Euesque de Thoulouse est l'auteur de ces peines, asin qu'il n'ait le moyen d'aller à Rome, & qu'il est obligé d'aller à la Cour de France pour faire deliurer ses gens, & auoir main-leuée de ses biens.

Se plaint quod personam Ecclesiasticam citauerunt & personaliter in casu à ture prohibito. Pamiers num. 21-

IN nomine Domini Amen. Hæc sunt grauamina illata Episcopo Ap-I pamiarum per Magistros..... per dominum..... videlicet per discretum virum dom. Ricardum Nepotis Archidiaconum Algia in Ecclesia Lexouien. & dom. Ioannem Vicedominum Ambianen. & dominum de Pinquinihio.

In primis enim super quibusdam criminibus, excessibus, qui per ipsum seu gentes suas dicebantur commissi per modum præuentionis tam contra eundem dom. Episcopum, quam contra familiarios suos clericos & laicos, ex officio inquirere inceperunt, ipsos respondere coram eis super prædictis per potentiam regiam compellentes.

Item huiusmodi inquisitione præcedente, ipsis non confessis nec conuictis, & inquisitionis negotio non perfecto, omnia bona dicti Episcopi ad manum dom. Regis per Senesc. Tholosanum poni fecerunt; & etiam plurium seruientium garnisionem in ipsis, causa aliqua non expressa.

Item dicta inquisitione pendente dictum Episcopum extra Episcopatum suum ad locum de S. Felice dioces. Tholosan. coram se personaliter citauerunt, & vix potuit obtinere quod posset per procuratorem comparere.

Item ad diem & locum dictæ citationis procuratores suos religiosos presbyteros & clericos idem Episcopus transmissset, iidem procuratores per dictos dominos & magistros, seu mandato ipsorum, capti & arrestati fuerunt, & corum carceribus mancipati.

Item pro petenda amotione garnisionis prædiæ, idem Episcopus apud Tholosam personaliter accedere habuit, & ibidem stare continue admagnos sumptus per quindecim dies & vltrà, & tamen donec gagiauit emendam super prædictis eidem Episcopo, & eius familiæ impositis, licet de ipsis eisdem dominis magistris aliquatenus non constaret, noluerunt facere amoueri dictam garnisionem.

Item antequam seruientes ab eadem garnisione recedere vellent, idem NNnnij

V. \_ 2

Episcopus in magna summa pecuniæ eis satisfecit pro expensis & vadiis.

Item dicta inquisitione pendente dictus Vicedominus ex parte sua venit de nocte circa primum somnum ad domum Ecclesiæ Cathedral. dicti Episcopi, portas domus sibi aperiri iussit, & magnisictibus datis fecit aperiri, & dictum Episcopum à lecto surgere, & ad ipsum venire, & citauit eundem, & ad dicm Mercuri, quæ præcesserat dictam noctem, quæ suit 12. mensis Iulij, vsque ad vnum mensem coram domino Rege Franciæ personaliter compareret, quam citationem fecit verbo tenus, mandato regio non exhibito, licèt ad hoc suisser requisitus cum publico instrumento.

Item dicta citatione pendente die Veneris prima sequenti cum dictus Episcopus missifet apud Appameam M. Bernardum Cardini Presbyterum, Camerarium & sigillatorem suum, ac Petr. Baudrici Thesaurarium suum, & Pontium Fabri Vicarium suum', & domini Comitis Fuxi in temporalibus in ciuitate Appam. ad dictum Vicedominum causa inuitandi eundem ad prandium cum dicto dom. Episcopo, & requirendo ve sibi placeret ex causa senectutis & insirmitatis dicti Episcopi, & longitudinis itineris dictum citationis terminum prorogare. Dictus Vicedominus dictos Presbyterum, Thesaurarium, & Vicarium cepit, & ipsos captos per ciuitatem palam apud Tholosam secum duxit, & postea cepit Tholosæ reucrendum de Benaugis domicellum, & ipsos quatuor ibidem suo carceri mancipauit, & quosdam ex eis supponit tormentis adeo durissimis, vt desperatur de vita domicelli. núncque scil. die Veneris post festum S. Iacobi, dictos Presbyterum, Thesaurarium & Vicarium ad dom. Regem captos ducit, ve si quid metu tormentorum deposuerint non audeantimmutare propter minas dicti Vicedomini.

Item eadem die capi mandauit omnia castra, villas & alia bona temporalia & spiritualia Episcopi, & ad diuinum cultum spectantia, literas Papales, regias, instrumenta, libros Ecclesiæ & alios, mitram & baculum pastoralem, alia ornamenta & capellam dicti Episcopi, vasa argentea, & pecuniam ad manum dom. Regis posuerunt. Intrarunt cameram Episcopi, & omnes cameras domus eiusdem, omnes arcas, armaria, vchas, cosinos aperierunt, paleas lectorum inuestigando, consignando bona prædicta, & inuentaria facientes, legebant literas secretas, & alias scripturas per Papam & Cardinales & alios missas eidem Episcopo, nullis de samilia vocatis, literas & cedulas extrahendo.

Item licèt distus Episcopus disposuisser ire ad dom. Regem, idem Vicedominus noluit illi dare de sua pecunia summam sufficientem, imò abstulit medietatem pecuniæ, ita vt non remanserit Episcopo pro itinere suo nisi 500. literas, nec literas Papæ, nec Regis, vel alias ius Ecclesiæ suæ tangentes illi reddidit.

Prædicta omnia facta sunt procurante & ordinante Episcopo Tholosano, qui impedit dictum Appam. Episcopum ne possitad Roman. Curiam prosicisci, & propterea oportetipsum ad Curiam Franciæ accedere, ad liberandos familiares suos & bona sua prædicta, licèt sint in parte vastata.

Nullus de familia dicti Episcopi nihil audet proponere contra Episcopum Tholosanum, nec securè intrare diocesim Tholosanam. Dictus dom. Vicedominus fecit de sacto citationem istam, cùm de iure non posset, cùm ipse limitatam iurisdictionem haberet à Rege in Seneschallia Tholosana & Albien. in quibus non est situata Appamea, sed in Senesch. Carcass.

## FAIT A B. EVESQVE DE PAMIERS. 653

Item alia ratione quòd personam Ecclesiasticam citauit, & personaliter in casu à iure prohibito.

Item dictus Vicedominus in maius præiudicium dicti Episcopi literas quas dom. Rex concesserat nomine dicti Episcopi domine Abbati Mansi Azilis de reddendis bonis & clericis eiusdem Episcopi, quæ fuerunt eidem per eundem Abbatem præsentatæ, retinuit, nec vult eis obedire.

Item dictus Vicedominus omniashæc & singula fecit, ordinauit, di-Eto Episcopo non citato, non vocato, nec conuicto, nullo ordine iuris seruato. Quare procurator dicti Episcopi supplicat Regiæ Maiestati, & eiusdem Consilio, vt prædicta sic attentata reuocare faciat, & corrigat taliter, vt succurratur dicto Episcopo, & aliis. & cum ipsi sint notoria, petit idem procurator si negata sint informationem sieri per personam scientiæ & conscientiæ.

Acte par lequel Pierre Flote Cheualier remonstre à l'Archeuesque de Narbonne en presence de l'Euesque de Pamiers, les crimes que ledit Euesque a commiscontre le Roy & son Royaume, qui sont les mesmes articles qui sont contenus dans la Bulle du P. Boniface.

Aprés lesquels il dit que ledit Euesque est coupable de tous ces crimes, & que cela est certain, que l'on ne doit point differer à proceder contre luy, estant l'intention du Roy d'en faire la poursuite. Et dautant que de si enormes crimes dont il pouvoit estre informé par de bons témoins, obligent à s'affeurer de la personne dudit Euesque craignant qu'il ne s'éuade, demande audit Archeuesque qu'il ast à l'arrester, & le mettre en bonne & seure garde.

Que le Roy offroit l'aide du bras séculier, & qu'il importe au Roy que la chose soit promptement executée. Periculum est in mora, & que s'il ne fait ce dont ıl est requis, le Roy fera ce qu'il trouuera à propos pour le bien de son Royaume.

Layette Pamiers num. 12.

N præsentia vestra domine Narbonen. Archiepiscope, præsente B. Ap-1 pam. Episcopo, dico & assero ego Petrus Flota miles, quòd idem B. . licet domino Regiad fidelitatem tenetur, in ipsius tamen domini iniuriam, blasphemiam, infamiam, ac status ipsius domini Regis, & totius regniscandalum & subuersionem dixit, fecit, tractauit, attentauit, & commisit ea quæ inferius continentur.

Primò quòd dictus Appam. Episcopus licet ad sidelitatem dom. Regis, vt prædicitur, tenetur, in iniuriam & blasphemiam domini Regis prorumpens dixit, non solum semel, secundo, sed pluries diuersis locis & temporibus coram multis personis Ecclesiasticis, & secularibus, nobilibus, & ignobilibus, quòd S. Ludouicus dum viueret dixit eidem Episcopo Appamiensi tune Abbati, quòd temporibus istius domini Regis qui nunc est, regnum Franciæ debebat destrui, & quòd idem dom. Rex & sui temporis ipsius domini Regis debebant perdere dictum regnum, & quòd dictum regnum tempore ipsius domini Regis debebat ad alios deuenire, ad ipsum dom. Regem & suos vlterius non reuersurum.

Item quòd dictus Episcopus dixit quòd dom. noster Rex nihil omni-

no valebat.

Item quòd dictus dom. Rex non erat de genere Karoli Magni.

Item nec de regio genere Regum Franciæ.

Item quòd non erat homo nec bestia, sed imago.

Item quòd nihil omnino sciebat nisi respicere homines.

N N n n nj

## 654 DIVERS ACTES DV PROCE'S CRIMINEL

Item quòd non erat dignus tenere regnum Franciz, quia regnum ipsum regere nesciebat. 2011 25 11032 21 111110 21 12

Item quòd tota Curia Francia: intus & extra huc & illuc erat falsa, corrupta & infidelis meminem excipiendo, se quòd idem Rex erat eodem modo sin amonumen o tab bour as amonumento il bour as amonumento o tab bour as amonumento o tab

Item quòd omnes Gallici inimicabantur linguæ Tholosanæ, & quòd nunquam secerant Tholosanis bonum, sed semper malum se quòd auferebant eis quicquid habebant, & quòd dictus Rex saciebat eodem modo. I man Dottib alimenta se rilingo angosliqui mono i mp

Item quòd dictus Rex fabricabat vel fabricari faciebat falsam monetam: & crat falsator monetæ: (1991) (1991) (1991) (1991) (1991)

of Item quòd moneta quam fabricati faciebat, erat falsa & sine lege, nec poterat esse falsior, & quòd falsus erat qui fabricati faciebat eandem:

Appamiarum non erat in regno Franciæ, necede ipso regno; & quòd idem Rex in ea nihil omnino habebat.

Item quòd idem Episcopus pluries dixit & præcepit gentibus suis, & cum gentibus Comitis Fuxi tractatum habuit, quòd gentibus dicti Regis volentibus in ipsa ciuitate iustitiam aliquam exercere, resisteretur manualiter & de facto.

Item quòd idem Episcopus tanquam sceleratissimus, diminutionem, blasphemiam & vituperium dicti Regis & honoris regij, ac subuersionem ipsorum Regis & regni voluit & consensit, ac ea proditionaliter tractauit quantum potuit, & in co suit, iniendo scelestam factionem per se & per alios fraudulosis machinationibus & dolosis cum multis nobilibus, & potentibus, & diuersimode tractando, & eis promissiones multas & diuersas, vt ad proditionem consentirent, faciendo, ca quantum potuit & in se suit ad effectum perducens. Primò videlicet tractauit quantum in eo suit proditionem contra ipsum Regem cum Comite Fuxi, tempore quo erat guerra in Gasconia inter Regem eundem, & Regem Anglia, promittendo dicto Comiti, & aliis pro co quòd si dictus Comes vellet sacere pacem cum dicto Episcopo & coniurare cum ipso, idem Episcopus dictum Comitem faceret dominum totius terra. Tholosana.

Item quòd idem Episcopus promisit ipsi Comiti quòd si confederationem vellet facere cum codem, Episcopus ipse procuraret quòd omnes Tholosani iurarent'ei sidelitatem, ac ipsum reciperent in dominum suum, & tunc iidem Episcopus & Comes possent expellere de facili omnes Gallicos de patria Tholosana, & illam acquirere totam sibi.

Item promittebat & dicebat idem Episcopus ipsi Comiti quòd hæc faceret per amicos suos, quos habebat in Tholosa de suo genere potentiores & nobiliores de tota ipsa ciuitate, sicut dicebat.

Item promittebat & asserebat dicto Comiti quòd omnes gentes de terra Tholosana ipsum Comitem libenter reciperent in dominum suum, & cum iuuarent in occupatione dictæ terræ, quia non diligebant dictum Regem nec Gallicos, & quia dicti Rex & Gallici nunquam secerant bonum ipsi Episcopo, sed semper malum, & similiter dicti Comiti, & quòd hoc idem Comes bene sentiret, videret atque perciperet, si esset Vasconiæ guerra finita.

Item què didem Episcopus tractauit cum dicto Comite, ac quantum potuit induxit eundem, vt rescinderet vel non faceret matrimonium de filio suo cum filia quondam Philippi primogeniti nobilis viri Roberti Comitis

# FAIT A B. EVESQUE DE PAMIERS. 655

Atrebaten. sed quòd faceret matrimonium de dicto filio suo cum silia Regis Aragon. ve ipsum Aragonum Regem, & suos adiutores haberet in

occupatione & captione dicta terra Tholosana.

Item quòd idem Episcopus dicebat dicto Comiti quòd in Gallicis nunquam inueniret fidelitatem, & quòd dicto matrimonio celebrato de silia præsati Philippi nihil apretiarentur eum, asserens eum quòd omnes de domo dicti Regis Aragonum semper dilexerant ipsum Comitem Fuxi & suos.

Item quòd idem Episcopus obtulit & promisit dicto Comiti Fuxi ire ad Regem Aragonum suis propriis sumptibus, & expensis, pro dicto matrimonio procurando inter filium eiusdem Comitis & filiam præsati Regis Aragonum, & pro pace reformanda intereosdem, asserens quòd idem

Rex Aragonum erat suus intimus & magnus amicus.

Item quòd idem Episcopus tractauit cum dicto Comite Fuxi, & quantum poruit induxit eundem, vt faceret pacem cum Comitibus Armaniaci & Conuenarum, vt haberet eos adiutores in occupatione terræ Tholosæ; dicens quòd ipsi Comites colligati vniti & coniuncti inuicem, ac huiusmodi matrimonio de silio suo & silia prædicti Regis Aragonum celebrato, & cum mala voluntate gentium dictæ terræ Tholosæ, quam habebant erga prædictum Regem Franciæ, terram ipsam de facili poterant occupare.

Item quòd tractauit dictus Episcopus per literas atque nuntium cum Comite Conuenarum, & quantum potuit induxit eundem vt essetaduer-sarius, hostis & inimicus prædicti Regis Franciæ, promittendo ipsi Comiti quòd gentes de Tholosa libenter eum reciperent in dominum suum, quia erat de recta linea Comitis Tholosani, & illæ de causa gentes dictæ terræ diligebant ipsum, & eum præ omnibus in dominum suum vellent habere.

Item quòd volcbat & tractabat dictus Episcopus quòd idem Comes Conuenarum conueniret cum eo, & promittebat sibi quòd amici sui de Tholosa & de genere suo iurarent sidelitatem ipsi Comiti.

Item quòd dictus Episcopus tractauit cum eodem Comite, quòd Episcopus Tholosanus expelleretur de Episcopatu Tholosano, vt magis de facili per ipsum Comitem prædicta terra Tholosana capi & occupari

valeret.

Item quòd idem Episcopus misit quandam literam ipsi Comiti, quæ dirigebatur nobis, in qua multa & diuersa mendacia inseruit, contra eundem Episcopum Tholosan. & etiam idem Episcopus Appamiarum suggessit ipsi Comiti quòd consimiles literas idem Comes à suis vniuersitatibus procuraret; & faceret sieri sigilla ab vniuersitatibus ipsis, quantum-cunque essent modicæ, quibus sigillis dictæ literæ sigillarentur & dirigerentur nobis; & significauit ipsi Comiti quòd consimilem literam habebat idem Episcopus à Consulibus, & vniuersitate Tholosæ, & multis aliis viis straudulosis & machinationibus dolosis tractauit ad amouendum dictum Episcopum Tholosanum dicti Regis Franciæ sidelem & deuotum.

Item quòd idem Episcopus Appamiarum significauit ipsi Comiti Conuenarum, quòd omnino volebat vt pax sieret inter ipsum & Comitem Armaniaci ex parte vna, & Comitem Fuxi exaltera, vt sacta huiusmodi pace & amoto prædicto Episcopo Tholosano, ipsi possent sacere voluntatem suam de tota terra Tholosana, & ibi totaliter dominari.

Item quòd idem Episcopus significauit ipsi Comiti Conuenarum sua-

## 656 DIVERS ACTES DV PROCE'S CRIMINEL

dendo ei, vt haberet bonum cor & nobile, & quòd omnia succederent sibi ad votum, asserens prædicta sic concepta & tractata posse sieri de sa-cili, quia prædictus Rex Franciæ nihil omnino valebat, & misit ipsi Comiti vnum computum de aue; recitando quomodo aues elegerunt in regem quandam auem vocatam Duc, & est auis pulcrior & maior inter omnes aues, & accidit semel quòd pica conquesta suit de accipitre dicto Duc regi, qui congregatis auibus, nihil dixit, nisi quòd slauit. & idem esse de prædicto Rege Franciæ dicebat idem Episcopus, quia ipse erat pulcrior homo de mundo, & nihil sciebat facere nisi respicere homines.

Significauit etiam sibi quòd tempore dicti Regis Franciæ qui nunc est, regnum Franciæ siniretur, & quòd idem Episcopus hæc audiuerat reci-

tari pluries à S. Ludouico.

Item quòd prædicta omnia vel pro maiori parte idem Episcopus Appamiarum cogitauit, dixit, tractauit, & quantum in co suit, perfecit, durante guerra Vasconiæ, inter dictum Regem Franciæ & Regem Angliæ ad illum sinem, & cum illa intentione, vt homines ad proditionem citiùs mouerentur, & concitarentur contra Regem Franciæ prælibatum, & ad subuersionem totius regni Franciæ supradicta, & ad diminutionem

honoris & iuris regij prout superius est expressum.

Quicquid superiùs expressata dictum Bernardum Appamiarum Episcopum, licèt domino Regi ad fidelitatem, vt prædicitur, tenetur, in iniuriam, blasphemiam, & infamiam ipsius domini Regis, scandalum & subuersionem totius status domini Regis, & regni mendaciter & insideliter dixisse & impudenter fecisse, tractauisse, attemptasse, & nequiter commissile, adeo diuulgatum est, certum & manifestum, nedum in Tholos. sed in circumulcinils & aliis partibus regni Franciæ, quòd omitti non debet quin super tot & tantis execrabilibus delictis & damnabilibus excessibus contra cum per viam iustitiæ, per competentem iudicem, procedatur, dictusque dominus Rex modis omnibus ea intendit prosequi, prout quando & sibi videbitur expedire. Verum quia tam horrenda tam detestabilia tam damnosa delicta, quæ eos latere non credimus, vel de quibus statim poteritis per fide dignos informari competenter, exigent quòd dictus Episcopus capiatur & detincatur, & quòd verisimiliter possit dubitari, ne ipse conceptum suz iniquitatis intentum, & aliàs domino Regi & regno præiudicialia quæ iam incepit conaretur implere, si liberum eundi quò vellet haberet arbitrium, & ne pœnas quas pro iis meruit euitando, se in locis in quibus Romanæ Ecclesiæ, & dicto domino Regi non paretur, se transferat. Iccircò vos dominum Archiepiscopum eius metropolitanum requiro cum instantia qua decet, vt personam ipsius Episcopi capiatis, & captum sub fida custodia teneatis, donec per cum ad quem pertinet per viam iustitiæ cognitum fuerit de præmissis. Offert enim vobis dom. Rex impertiri vobis, provt iustum fuerit & adeum pertinucrit, auxilium brachi, secularis, & quòd multum interest dom. Regis, quòd contra dictum Episcopum super præmissis debite procedatur. Ex parte, dom. Regis vos requiro, ve ipsi domino Regi statim cum periculum sie in mora respondeatis, quid super hoc facere intendatis. Significo enim vobis ex parte domini Regis, quòd nisi ad captionem & detentionem ipsius processeritis, vt præmissa requiruntur, dominus Rex sibi & regno suo in hac parte ob vestri defectum opportuno remedio prouidebit.

## FAIT AB. EVESQUE DE PAMIERS. 657

Le P. Boniface VIII. adressa une Bulle à l'Archenesque de Narbonne, & aux Enesques de Beziers, & de Montpellier, sur ce qu'il anoit sien dont estoit accusé l'Enesque de Pamiers, & desirant en scanoir la verité, leur ordonne qu'ils enssent premierement à le deliurer ab omni potestate & custodia seculari, & faire oster la main du Roy de dessus ses biens, tant Ecclesissiques qu'autres, & le mettre sous l'autorité du Pape en prison; & cela fait qu'ils informent sur les faits dont il estoit accusé, ouir des témoins; & le tout fait, clorre & seel-ler ensemble cette Bulle & luy renuoyer à Rome, comme aussi ledit Enesque sous bonne garde.

Aprés suivent les articles sur lesquels ils devoient informer: en voicy quelques-vns. S. Ludouicus olim dixerat eidem Episcopo tunc Abbati Appamiarum, quod temporibus ipsius Philippi Regis debebat Franciæ regnum destrui, ac idem Rex & sui debebant perdere regnum ipsum, &c.

Philippus Rex nihil omnino valebat, non erat de genere Caroli Magni, nec de recto genere Regum, nec homo, nec bestia, sed imago: nihil omnino sciebat nisi respicere homines: non erat dignus tenere regnum Franciæ, quia regnum nesciebat regere: erat insidelis & salsus: fabricabat salsam monetam.

Curia Franciæ intus & extra erat falsa, corrupta & infidelis, neminem excipiendo.

Que la fausse monnoye se fabrique en France, & rien de si faux de cette monnoye.

Que la ville de Pamiers n'estoit du Royaume, que le Roy n'y auoit rien.

Que ledit Eucsque a fait plusieurs machinations contre l'Estat de France auec le Comte de Foix, le Comte de Comminge, & le Roy d'Angleterre.

Que le Roy de France estoit fort beau ; mais qu'il ne sçauoit rien faire que regarder le monde : qu'il ne valoit rien.

Qu'il a fait ce qu'il a pû pour ruiner le Royaume de France.

#### Layette Pamiers num. II.

D'ONIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, venerabilibus fra- 1301. tribus Archiepiscopo Narbonen. & Biterren. ac Magalonen. Epi-13. Feurier. scopis, salutem & Apostolicam benedictionem. Nuper non sine graui mentis amaricatione percepimus, quòd venerabilis frater noster Bernardus Episcopus Appamiarum extra limites discretionis egressus & insanæ mentis effectus, Pontificali decentia prætermissa, contra carissimum in Christo filium nostrum Philippum Regem Francorum illustrem diuersimodè ad grauem prorupit infaniam, prout in diuersis articulis, quorum tenor nfrà describitur, pleniùs continetur. Nos igitur ex hoc non immeritò prouocati, ac ex eo potissimum quòd idem Episcopus, si relatis veritas suffragetur, irruere non metuit in tanti Principis læsionem: ac scire volentes super iis plenariam veritatem, de vestra quoque diligentia & circunspectione plenarie confidentes fraternitati vestræ per Apostolicascripta mandamus, quatenus codem Episcopo ab omni potestate seu custodia seculari plenariè liberato, & ab omnibus bonis eius & Ecclesia Appamiarum mobilibus, & immobilibus, séque mouentibus manu dicti Regis & suorum prorsus amota, tu Frater Archiepiscope ipsum Episcopum Appamiarum auctoritate nostra per te ac tuos nomine nostro & Ecclesiæ Romanæsubsida custodia diligenter custodire procures. Vos autein, vel duo vestrum si omnes ad id commode non poteritis interesse, super conten-

# 658 DIVERS ACTES DV PROCE'S CRIMINEL

tis in articulis prælibatis & corum circunstantiis, ac ad ea pertinentibus, infra trium mensium spatium à receptione præsentium summarie de plano, sine strepitu & sigura iudicij, plena tamen & libera desensione dicto Episcopo reservata ex officio nostro à side dignis personis, de quibus expedire videritis, studeatis inquirere diligentius veritatem, etiamsi super hæc contingeret prædictum Bernardum Episcopum ad Sedem Apostolicam appellare, cuius appellationi seu appellationibus deferri nolumus in hac parte. Si verò idem B. Episcopus huiusmodi personas, quas in inquisitione huiusmodi examinari contigerit, vel earum dicta voluerit reprobare, testes qui super approbatione huiusmodi producti fuerint infra vnum mensem prædictos tres menses immediate sequentem prudenter recipere, ac diligenter examinare curetis. depositionem omnium huiusmodi personarum & testium sideliter in scriptis redactas vnà cum præsentibus literis sub vestris inclusas sigillis, ad præsentiam nostram quantociùs transmissuri, ac significaturi nobis, quæ & quanta sit sides huiusmodi personis, testibus, & depositionibus adhibenda. Tuque Archiepiscope prælibatum Episcopum Appamiarum tunc ad præsentiam nostram sub sida custodia destinare procures. Quòd si etiam duo vestrum legitimo forsan impedimento detenti exequutioni inquisitionis, examinationis & remissionis huiusmodi non potueritis interesse, reliquus illas, & quæ dependent ab ipsis diligenter & sideliter exequatur. Testes quos super inquisitione ac reprobatione prædictis vocari contigerit seu produci cogendo ad perhibendum testimonium veritati, & contradictores si qui in præmissis fuerint vel rebelles auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, nonobstante si aliquibus à Sede Apostolica sit indultum, quòd interdici vel excommunicari nequeant aut suspendi per literas Apostolicas non facientes plenam & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, siue quòd eidem Regi, & tibi, Archiepiscope, scripsimus per alias nostras sub certa forma literas super amouenda custodia ab eodem B. Episcopo & liberatione ipsius ac permissione libera ad nostram præsentiam veniendi. Tenor autem prædictorum articulorum talis est. Inprimis asseritur quòd idem Episcopus Appamiarum in iniuriam & blasphemiam dicti Regis prorumpens, dixit non solum semel & sècundò, sed pluries, & diuersis locis, & temporibus colum multis personis Ecclesiasticis & secularibus nobilibus & ignobilibus, quòd fanctus Ludouicus auus dicti Regis olim dum viueret dixerat eidem Episcopo tunc Abbati Appamiarum, quòd temporibus ipsius Philippi Regis debebat Franciæ regnum destrui, ac idem Rex, & sui debebant perdere regnum ipsum, & quòd dictum regnum debebat ad alios deuenire, nullatenus ad ipsum Philippum Regem & suos reuersurum viterius. Item quòd idem Episcopus multoties dixit quòd idem Philippus Rex nihil omnino valebat. Item quòd ipse Rex non erat de genere claræ memoriæ Caroli Magni Regis Francorum. Item quòd nec de recto genere Regum Franciæ. Item quòd nec homo, nec bestia, sed imago. Item quòd nihil omnino sciebat nisi respicere homines. Item quòd non erat dignus tenere regnum Franciæ, quia regnum ipsum regere nesciebat. Item quòd tota Curia Franciæ intus & extrà huc & illuc erat falsa, corrupta & infidelis, neminem excipiendo, & quòd idem Rex erat eodem modo. Item quòd omnes Gallici inimicabantur linguæ Tholosanæ, & quòd nunquam fecerant Tholosanis bonum sed semper malum, & quòd auferebant eis quicquid habebant, & quòd di $\mathcal{T}$ 

Aus Rex faciebat eodem modo. Item quòd dictus Rex fabricabat seu fabricari faciebat falsam monetam, & erat falsator monetæ. Item quòd moneta quam fabricari faciebat erat falsa, & sine lege, nec poterat esse falsior, & quòd falsus erat qui fabricari faciebat eandem. Item quòd di-Etus Rex erat ex spuriis & bastardis. Item quòd idem Episcopus Appamiarum dixit pluries, quòd ciuitas Appamiarum non erat in regno Franciæ, nec de ipso regno, & quòd idem Rex in eanihilomnino habebat. Item quod idem Episcopus pluries dixit & præcepit gentibus suis, & cum gentibus Comitis Fuxi tractatum habuit, quòd gentibus dicti Regis volentibus in ipsa ciuitate iustitiam exercere, resisteretur manualiter & de facto. Item quòd idem Episcopus tanquam sceleratissimus diminutionem, blasphemiam, & vituperium dicti Regis & honoris regij, & subuersionem ipsorum Regis & regni voluit & consensit, ac ea proditionaliter tractauit quantum potuit, & in eo fuit, iniendo scelestam factionem per se, & per alios, fraudulosis machinationibus & dolosis, cum multis nobilibus & potentibus, & diuersimodè tractando, & eis promissiones multas & diuersas, vt ad proditionem consentirent saciendo, ea quantum potuit, & in se fuit ad effectum perducens. Primò videlicet tractauit quantum in eo fuit proditionem contra ipsum Regem cum Comite Fuxi, tempore quo erat guerra in Guasconia inter Regem eundem & Regem Anglia, promittendo dicto Comiti & aliis pro eo quòd si dictus Comes vellet facere pacem cum dicto Episcopo & coniurare cum ipso, idem Episcopus dictum Comitem faceret dominum totius terræ Tholosanæ. Item quod idem Episcopus promisit ipsi Comiti, quod si confederationem vellet facere cum eodem, Episcopus ipse procuraret quòd omnes Tholosani iurarent ei fidelitatem, & ipsum reciperent in dominum suum: & tunc iidem Episcopus & Comes possent expellere de facili omnes Gallicos de patria Tholosana, & illam acquirere totam sibi. Item promittebat & dicebat idem Episcopus ipsi Comiti, quòd hæc faceret per amicos suos quos habebat in Tholosa de suo genere, potentiores & nobiliores de tota ipsa ciuitate sicut dicebat. Item promittebat & asserebat dicto Comiti, quòd omnes gentes de terra Tholosana ipsum Comitem libenter reciperent in dominum suum, & eum iunarent in occupatione dictæ terræ, quia non diligebant dictum Regem, nec Gallicos, & quiadicti Rex & Gallici nunquam fecerant bonum ipsi Episcopo, sed semper malum, & similiter dicto Comiti, & quòdhoc idem Comes bene sentiret, videret, atque perciperet, si esset Vasconiæ guerra finita. Item quòd idem Episcopus tractauit cum dicto Comite, ac quantum potuit induxit eundem vt rescinderet, vel non faceret matrimonium de filio suo cum filia quondam Philippi primogeniti nobilis viri Roberti Comitis Atrebaten. sed quòd faceret matrimonium de dicto filio suo cum filia Regis Aragonum, vt ipsum Aragonum Regem & suos adiutores haberet in occupatione & captione dicta terra Tholosa. Item quòd idem Episcopus dicebat dicto Comiti, quòd in Gallicis nunquam inueniret fidelitatem, & quòd dicto matrimonio celebrato de filia præfati Philippi, nihil appretiarentureum: asserens etiam quòd omnes de domo dicti Regis Aragonum semper dilexerant ipsum Comitem Fuxi & suos. Item quod idem Episcopus obtulit & promisit dicto Comiti Fuxi ire ad Regem Aragonum suis propriis sumptibus & expensis, pro dicto matrimonio procurando inter silium eiusdem Comitis, & filiam præfati Regis Aragonum, & pro pace reformanda inter eosdem, asserens quòd idem Rex Aragonum erat suus inti-

0000 ij

## 660 DIVERS ACTES DV PROCE'S CRIMINEL

mus & magnus amicus. Item quòd idem Episcopus tractauit cum dicto Comite Fuxi, & quantum potuit induxit eundem, vt faceret pacem cum Comitibus Armaniaci, & Conuenarum, vt haberet eos adiutores in occupatione terræ Tholosæ, dicens quòd ipsi Comites colligati, vniti & coniuncti inuicem, ac huiusmodi matrimonio de filiosuo & silia prædicti Regis Aragonum celebrato, & cum mala voluntate gentium dicta terra Tholosæ, quam habebant erga prædictum Regem Franciæ, terram ipsam de facili poterant occupare. Item quod tractauit dictus Episcopus per eius literas, atque nuntium cum Comite Conuenarum, & quantum potuit induxit eundem vt esset aduersarius, hostis & inimicus prædicti Regis Franciæ, promittendo ipsi Comiti quòd gentes de Tholosa eum libenter reciperent in dominum suum, quia erat de recta linea Comitis Tholosani, & illa de causa gentes dictæ terræ diligebant ipsum & cum præ omnibus in dominum suum vellent habere. Item quòd volcbat & tractabat dictus Episcopus quòd idem Comes Conuenarum conueniret cum eo, & promittebat sibi quòd amici sui de Tholosa & de genere suo iurarent fidelitatem ipsi Comiti. Item quòd dictus Episcopus tractauit cum eodem Comite quòd Episcopus Tholosanus expelleretur de Episcopatu Tholosano, ve magis de facili per ipsum Comitem prædicta terra Tholosana capi & occupari valeret. Item quòd idem Episcopus misit quandam literam ipsi Comiti, quæ dirigebatur nobis, in qua multa & diuersa mendacia inseruit contra eundem Episcopum Tholosanum; & ctiam idem Episcopus Appamiarum suggessit ipsi Comiti quòd consimiles literas idem Comes à suis vniuersitatibus procuraret, & sieri faceret sigilla ab vniuerstratibus ipsis, quantum cunque essent modica, quibus sigillis di & literæ sigillarentur, & dirigerentur nobis. & significauit ipsi Comiti quòd similem habebat idem Episcopus à Consulibus, & vniuersitate Tholosæ: & multis aliis viis fraudulosis & machinationibus dolosis tractauit ad amouendum dictum Episcopum Tholosanum, dicti Regis Franciæ fidelem & deuotum. Item quòd idem Episcopus Appamiarum significauit ipsi Comiti Conuenarum, quòd omnino volebat vt pax sieret inter ipsum & Comitem Armaniaci ex parte vna, & Comitem Fuxi ex altera, vt facta huiusmodi pace, & amoto prædicto Episcopo Tholosano, ipsi possent facere voluntatem suam de tota terra Tholosana, & ibi totaliter dominari. Item quòd idem Episcopus significauit ipsi Comiti Conuenarum, suadendo ei vt haberet bonum cor & nobile, & quòd omnia succederent sibi ad votum, asserens prædicta sic concepta & tractata posse sieri de sacili, quia prædictus Rex Franciæ nihil omnino valebat; & misit ipsi Comiti vnum computum de aue, recitando quomodo aues elegerunt in regem quamdam auem vocatam Duc, & est auis pulcrior & maior inter omnes aues, & accidit semel quòd picca conquesta fuit de accipitre di-Eto Duc regi, qui congregatis auibus nihil dixit, nisi quòd slauit. & idem esse de prædicto Rege Franciæ dicebat idem Episcopus, quia ipse erat pulcrior homo de mundo, & tamen nihil sciebat facere nistrespicere homines. Significauit etiam sibi quòd tempore dicti Regis Franciæ qui nunc elt, regnum Franciæ finiretur, & quòd idem Episcopus hæc audiuerat recitari pluries à S. Ludouico. Item quòd prædicta omnia, vel pro maiori parte idem Episcopus Appamiarum cogitauit, dixit, tractauit, & in quantum in eo fuit perfecit, durante guerra Vasconiæ inter dicum Regem Franciæ ac Regem Angliæ ad illum finem, & cum illa intentione, vt homines ad proditionem citius mouerentur, & concitarentur contra

## FAIT A B. EVESQUE DE PAMIERS.

dictum Regem Franciæ, & ad subuersionem totius regni Franciæ supradicti, & ad diminutionem honoris & iuris regij, prout superius est expressum. Irem quòd de prædictis omnibus & singulis est in partibus Tho-Iosanis, & in regno Franciæ publica vox & sama. Datum Lateran. Id: Ianuar. Pontificatus noîtri anno septimo sub plumbo.

Bulle de Boniface VIII. au Roy. Dit qu'il a appris que sa Maiesté auoit fait arrester l'Euesque de Pamiers, & baillé en garde à l'Archeuesque de Narbonne son Metropolitain ; prie le Roy & l'exhorte de le deliurer, luy permettre de le venir trouuer, & luy donner la mainleuée de ses biens. Il aduertit le Roy de ne faire plus de pareilles choses, qui offensent Dieu, & le Siege Apostolique, voulant bien que sa Maiesté sçache que s'il n'a de bonnes excuses pour ce faict, il aura encouru sententiam canonis propter iniectionem manuum temerariam in Episcopum : & mande audit Archeuesque qu'il deliure ledit Euesque, nonobstant que sa Maiesté luy ait baillé en garde.

Il dit que Laicis nulla est attributa potestas in personas Ecclesiasticas regulares & sæculares.

Registre C. fol. 32.

O O o o iii

O'NIFACIVS Episcopus seruus seruorum Dei, carissimo in Chri-Ito filic Philippo Regi Franciæ illustri, salutem & Apostolicam be- 5. Decembi nedictionem. Secundum diuina, canonica & humana iura Ecclesiarum Prælati, & personæ Ecclesiasticæ tam regulares quam sæculares, in quibus laicis nulla est attributa potestas, multa debent libertate & immunitate gaudere, & hoc laudabilium prædecessorum tuorum tempore seruabatur. & ideo plus dolemus, si tuo tempore, cuius regnum, decus tantum dilatauit & auxit, tanto deuotior Deo nostro redderis, imitando laudabiles prædecessorum ipsorum actus, quanto adeo ampliora nosceris recepisse. Sanè ad nostrum peruenit auditum, quòd tu venerabilem fratrem nostrum Appamiarum Episcopum personaliter ad præsentiam tuam deduci fecisti sub tuorum tanta custodia, vtinam non inuitum, quem sub colore securitatis persona ipsius, custodiendum diceris commissise venerabili fratri nostro ..... Narbonen. Archiepiscopo Metropolitano ipsius. Magnitudinem igitur tuam rogamus, & hortamur attentè, per Apostolica tibi scripta mandantes, quatenus eundem Episcopum, cuius volumus habere præsentiam abire libere, & ad nostram præsentiam securum venire permittas, omniáque bona mobilia, & se mouentia, ac immobilia, qua per te vel tuos occupata, saisita vel detenta sunt, ad eum, vel commissam sibi Ecclesiam pertinentia, sibi restitui facias, & de iis quæ forsitan non exstarent debitam satisfactionem impendi, nec inantea ad similia per te vel tuos occupatrices manus extendas, habiturus te taliter in præmissis qu'od maiestatem non offendas diuinam, nec Sedis Apostolica dignitatem, nec oporteat nos aliud remedium adhibere. Sciturus quòd nisi ad excusationem tuam aliquid rationabile coram nobis propositum fuerit vel ostensum, & præmissis veritas suffragetur, quin incurreris sententiam Canonis propter iniectionem temerariam manuum in

#### 662 DIVERS ACTES DV PROCE'S CRIM. &c.

dictum Episcopum non videmus. Nos enim dicto Archiepiscopo damus per alias nostras literas in mandatis, vt eundem Episcopum liberet, & ad nos venire permittat; non obstante custodia, quam à te de eo dicitur recepisse. Datum Lateran. Nonis Decembr. Pontificatus nostri anno septimo.

L'original de cette Bulle estau tresor, coffre de mélange de Bulles nu. 147.

A STATE OF THE STA





Ce Traité de la Puissance du Pape ayant esté imprimé in octauo l'an 1614. dans le Recueil des Actes de Boniface VIII. Philippes le Bel, on a trouué à propos de le mettre à la fin de cette edition, toutes les autres pieces y ayant esté inserées.

# QVÆSTIO POTESTATE PAPÆ.



Ex pacificus Salomon, cui dedit Dominus divitias & sapientiam, sicut habetur 3. Reg. 3. cap. sapienter volensexprimere conditiones regales, in Proverbiorum suorum lib. c. 25. sic dicit: Gloria Regum est inuestigare sermonem: Vbi describit personas regia dignitate fulgentes, quantum ad statum, & quantum ad actum. Significatiergo, primòstatum regalem esse statum celsitudinis, & honorabilis re-

uerentiæ, in hoc, quod dicit, Gloria Regum. Istum honorem nec auferre, nec diminuere volebat primus Christi Vicarius, beatus Petrus Apostolus, qui in prima sua Canonica 2. cap. cùm ad timorem Dei suos subditos monitorie induxisset, dicens, Deum timete, statim, sine alterius nominis quomodocumque dominum significantis interpositione, sed immediate, subiunxit, Regembonorificate. Secundo notificat regalem actum debere este actum sollicitudinis, & rationabilis diligentiæ, in hoc quod sequitur, innestigare sermonem. Debent siquidem Reges non vacare deliciis, ludis, & otiofitatibus: quia per hoc legimus aliquos Reges debito sibi honore privatos. Quid enim regnum Assyriorum ad Medos transtulit, nisi esteminati Regis mollities, & delicacitas Sardanapali. Iste siquidem, sieut referunt antiquæ historiæ, cum ab Arbato Medorum Præposito suisset in lasciuiis, inter mulieres meretrices inuentus, Medis extune sibi rebellantibus, nedum dominium Medorum amisit, sed inde in desperationem lapsus, accensa pyra se, suásque divitias, in igne cremauit. Quod contigisse dicitur circa annum ab initio mundi 1240. Sed vt exemplum magis de propinquo quæramus, Childericum Regem Francorum simili de causa legimus per Barones regni depositum, Monasterio retrusum, & monastico contegmine palliatum: tandémque Pipinum, patrem Caroli Magni, in regni regimine substitutum: quod fuit circa annum Domini 750. Relicta ergo otiositate, quæ, sacra Scriptura docente, mala multa docuit, debent Reges habere sollicitudinem, & diligentiam: quod notatur in expressione inuestigationis: propter quod Ecclesiastici 51. dicitur, in persona boni Regis, In iunentute mea innestigabam eam, scilicet, sapientiam. Sed signanter subditur, sermonem. Nam oft fermo aliquis præsumptuosæ elationis, sicut fuit sermo illius, qui dicebat Iob 32. Plenus sum enim sermonibus, & coartat me spiritus vteri mei. Et ilte sermo est repellendus. Vnde & Iob 38. dicitur, Quis est iste inuoluens, qui involuit sententias sermonibus imperitis? Est etiam sermo virtuola adificationis, scilicet ille, de quo dicitur Ecclesiastici 5. Honor & gloria in sermone sensati. Et talis sermo est retinendus, præsertim ab his, qui sunt in regimine constituti. Vnde dicitur Sapientia 6. Ad vos Reges sunt hi sermones. Est tertiò sermo serupulose dubitationis, sicut suitille sermo, qui exiit inter Fratres, idest, Apostolos Christi, quòd Discipulus ille, scilicet, Ioannes Euangelista non moritur, Ioannis 21. Et talis sermo est diligenter inuestigandus, vt diligenti inuestigatione Philosophi, vel occulta veritas, planè elucescat. Sicut secit sapientissimus Ecclesiastes, qui inuestigans composuit parabolas multas, quessuit verba viilia, es conscripsit sermones rectissimos, ae veritate plenos, sicut dicitur Ecclesiastis vitimo.

#### PROPONITVR QVÆSTIO.

Quam sollicitam dubitationem, in Authentic. de Tabellionibus in med. collat. 2. & veritas, sæpius exagitata, magis splendescit in lucem. 35. q. 9. graue verò. ad maiorem veritatis patesactionem, quæritur, Vtrum Papa sit dominus omnium, tam in spiritualibus, quam in temporalibus: ita quòd habeat vtramque iurisdictionem, spiritualem, & temporalem.

1. Et arguitur, quod sic. Matthei 28. dicit Christus de seipso, Data est mihi omnis potestas in celo, & in terra. Sed Papa est Vicarius Christi, & habet Christi potestatem & auctoritatem, sicut habetur Extr. de translation. Episcop. inter corporalia. Ergo in ipso est omnis potestas, tam cælestis,

quam terrena.

gnificatur Ecclesia, fecit Deus dus luminaria magna, scilicet, Solem, per quem signatur auctoritas Pontificalis, & Lunam, per quam intelligitur potestas regalis. Sed Luna in surmamento nihil luininis habet, nisi quod recipit à Sole. Ergo potestas regalis nullam iurisdictionem habet, quam non recipiat à Summo Pontisice. Ergo Summus Pontisex habet iurisdictionem omnium, etiam temporalem. Et habetur ista ratio in Decretis Extr. de maior. & obed. solitæ.

111. Item nullus potest aliquem deponere à dominio temporali, nisi sit eius dominus temporalis. Sed Zacharias Papa deposuit Regem Francorum Childericum, sicut habetur 15. q. 1. alius. Et Innoc. I V. deposuit Imperatorem Fridericum. Ergo Papa habet temporale dominium super Regem Franciæ, & Imperatorem. Et si super istos, ergo & super omnes alios: cum isti sint maiores in temporalibus, omnibus Christianis.

Item De consecration. dist. 96. ca. duo sunt. dicit Gelasius Papa Anastasio Imperatori, Duo sunt, quibus mundus hic regitur: auctoritus sacra Pontisicum, & regalis potestas. Et post pauca, Nosti itaque inter hec ex illorum te pendere iudicio. Ergo Imperator subest iudicio Papæ. Et si Imperator, ergo multo fortiùs alij Christiani.

Item Ecclesiastica hierarchia exemplata est ad similitudinem hierarchiæ cælestis, secundum beatum Dionysium, in libro de cælest, hierarch. Sed in cælesti hierarchia, quæ est spirituum beatorum, id est, Angelorum, ita est, quòd habet omnis vnum superiorem, qui præest omnibus, & omni modo, scilicet, illuminando, purgando, & persiciendo, vt habetur ibidem. Ergo similiter, in Ecclesiastica hierarchia est vnus superior, qui præest omnibus, omni modo. Sed nullus talis est nisi Papa; quia nullus præest omnibus in spiritualibus, nisi Papa.

Item Ieremias fuir vnus de Sacerdotibus, qui fuerunt in Anathor,

in terra Beniamin, sicut habetur Ieremia primo: & tamen iste constitutus est à Deo superior gentibus & regnis: vnde dixit ei Dominus in eodem capitulo, Ecce constitui te hodie super gentes, & super regna. Ergo est de ordinatione diuina, quòd aliquis de Sacerdotibus habeat superioritatem super gentes & regna. Sed non nisi Papa, qui est summus Sacerdos. Ergo Papa est superior omnibus, etiam quantum ad temporalia: cum regna temporalia sint sub spiritualibus. Et trahitur hæc ratio ex Decretis, Extr. de maio. & obedient. cap. solita.

Item Deuteronom. 17. dicitur, Qui autem superbierit nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, ex decreto iudicis morietur. Ex hoc habetur, quòd omnes tenentur obedire in omnibus, sicut superiori, illi, qui est Sacerdos & iudex omnium. Sed talis est Papa, Vicarius Christi, qui est iudex viuorum & mortuorum, sicut dicitur Act. 10. Ergo Papa superior est omnibus, etiam in temporalibus. Et hanc rationem tangere videtur Innocent. Papa, Extr. Qui sily sunt legit. per venerabilem.

- VIII. Item 22. Dist. in capitul. omnes, dicitur: Ecclesiam solus ipse fundanit, scilicet Christus, & super petram sidei mox nascentis erexit, qui beato Petro, Ecclesie vice clauigero, terreni simul & calestis imperij iura commisti. Sed cæleste imperium est spirituale, & terrenum est temporale. Ergo Christus Petro, & eius successoribus in ipso, dedit imperium, non solum spirituale, sed etiam temporale. Ex isto fortè capitulo moti sunt his diebus aliqui, ad dicendum, quòd quicunque teneret contrarium, deberet hæreticus reputari, propter aliqua verba, quæ sunt ibi: & sunt ista. Non dabium est, quia si quis cuilibet Ecclesia ius suum detrabit, insustitiam sacit: qui autem Romana Ecclesia prinilegium, ab ipso summo omnium Ecclesia-rum capite traditum, auferre conatur, hic proculdubio in haresim labitur: & cùm ille iniustus vocetur, hic dicendus est hereticus.
- 1 x. Item Dionysius in libr. De diuin. nominib. dicit, Que sunt causatorum, insunt causis. Sed potestas spiritualis causa est temporalis. Ergo potestas temporalis omnium habet esse penes illum, in quo est potestas spiritualis omnium, scilicet, penes Papam. Probatio Minoris: videlicet, quòd potestas spiritualis causa sit temporalis: Sicut se habet anima ad corpus, sic spiritualia, quibus sustentatur anima, ad temporalia, quibus sustentatur corpus. Sed anima est causa corporis. Ergo & spiritualia causa sunt temporalium. Ergo potestas spiritualis causa est temporalis.
- x. Item Augultinus secundo de Ciuitate Dei cap. 21. dicit sic, Sine iustia non potest regi Respublica. V era autem iustitia non est in Republica, cuius Christus non est rector. Sed Respublica populi Christiani debet esse recta & vera. Ergo Christus in ca debet esse rector. Sed Papa est Christi Vicarius, Ext. de tras-limon. inter corporalia. Ergo Papa rector est Respublica, etia in temporalibus.

Item Apost. in prima Corinth. 2. Spiritualis iudicat omnia. Sed Papa spiritualis est, & dominus in spiritualibus. Ergo habet iudicare omnia, & de omnibus, etiam temporalibus.

Item, Qui potest quod est maius, potest etiam quod est minus. 12. q. 2. precipinus. Extr. de donationib. inter vir. & vxor. per nostras. Sed maior est potestas spiritualis, quam temporalis. Ergo Papa, qui est super omnes, & habet potestatem spiritualem super omnes, etiam habet temporalem potestatem. Probatio Minoris. 96. Dist. duo quippe sunt, dicitur, Non tam pretiosius est aurum plumbo, quam regia potestate ordo sacerdotalis ustior.

Item vna est Ecclesia, secundum illud Cant. 6. V na est Columba mea, perfect a mea. Et vna sponsa debet habere vnum sponsum, vnicum dominum. Ergo Ecclesia debet habere vnum sponsi Vicariu, qui etiam sit dominus omnium,

PPpp

Item non confirmatur quis, nisià superiori, Extr. de elect. nihil est. Sed Imperator confirmatur per Papam in iurisdictione Imperiali, quæ est temporalis, sicut expresse patet Extr. de elect. venerab. Ergo Papa superior est Imperatore: & etiam in temporalibus. Et consequenter quosibet alio Christiano.

Item Matth. 16. Dominus constituens Petrum suum Vicarium dixit ei, Et tibi dabo claues regni calorum: Per claues intelligens iurisdictiones. Ergo Papa, successor Petri, & Vicarius Christi, habet duas iurisdictiones, scilicet, spiritualem & temporalem.

Item nullus potest legitimare aliquem ad honores & dignitates temporales, nisi habeat super ipsum dominium temporale. Sed Papa potest omnes legitimare, & quantum ad honores temporales, sicut patet, Extr. qui silij

sunt legit. Ergo Papa super omnes habet dominium temporale.

Item Bernard. lib. 4. de Consideration. ad Eugen. Pap. cap. 3. sic dicit, Quid denuo vsurpare gladium tentes, quem semel iussus reponere in vaginam? Quem tamen, qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbum Domini, dicentis sic, Connerte gladium tuum in vaginam. Tuus ergo & ipse, forsitan tuo nutu, etsi non tua manu, euaginandus. Alioquin si nullomodo ad te pertineret is, dicentibus Apostolis, Ecce gladii duo hic, non respondisset Dominus, Satis est, sed numis est. Vierque ergo Ecclesia, & spiritualis gladius, & materialis. Sed hic quidem pro Ecclesia, ille verò & ab Ecclesia extrahendus; ille Sacerdotis, hic militis manu, sed sanè ad nutum, & iussum, Imperatoris. Huc vsque verba Bernardi, in quibus gladium-accipit pro iurisdictione. Ergo viraque iurisdictio, scilicet spiritualis, & temporalis, pertinet ad Papam.

#### IN OPPOSITYM ARGVITYR.

AD partem contrariam, videlicet, quòd Papa non sit dominus omnium temporalis, & quòd non habeat temporalem iurisdictionem super omnes, arguitur primò sic.

1. Si aliquis est dominus temporalis, ad ipsum pertinet iudicare de hæreditatibus, & possessionibus. Ergo à destructione consequentis, ille, qui non habet vbique, sed in certo loco, iudicare de hæreditatibus, & possessionibus temporalibus, non est vbique dominus temporalis. Sed Papa non habet vbique iudicare de hæreditatibus, & possessionibus temporalibus. Ergo Papa non est omnium dominus temporalis. Quòd autem Papa non habeat vbique iudicare de hæreditatibus, & possessionibus, probatur per Decretum, Extr. Qui sil. sunt legit. causam: vbi Alexander Papa tertius dicit sic, Nos attendentes, quòd ad Rogem pertinet, non Ecclesiam, de talibus possessionibus tudicare, ne videamur iuri Regis Anglorum detrahere, & c. Hoc idem probatur per Decretum in end. titul. lator.

cst dominus temporalis. Sed ad Papam non pertinet iudicare de feudis, vbi est dominus temporalis. Sed ad Papam non pertinet vbique iudicare de feudis: quia in regno Franciæ non habet hoc facere. Ergo Papa non est vbique dominus temporalis. Maior probatur per Decretum Extr. De for. competent. ex transmissa. vbi Innocentius Papa tertius mandauit causam feudi terminari. Probatio Minoris habetur, Extr. de tudic. Nouit. vbi Innocentius Papa tertius dicit, Non enim intendimus iudicare de feudo, suius ud ipsum, id est, Regem Franciæ, spectat iudicium.

Item ad illum, qui est super omnes dominus in temporalibus, appellari potest de iure, cum appellatur à iudice ciuili. Sed à ciuili, vel à sæculari iudice non potest appellari ad Papam. Ergo Papa non est dominus omnium in temporalibus. Maior plana est, & etiam potest probatio per ca, quæ habentur in Decretis de appellation. dilecti sily Prior. Probatio

Minoris per Decretum, Extr. de appellat. si duobus, voi Alexander Papa tertius dicit sic, Quod quaris, si à ciuili iudice anne iudicium, vel post, ad nostram audientiam fuerit appellatum, an huiusmodi appellatio teneat: tenet quidem in iis, qui sunt nostra temporali iurisdictioni subsecti: in aliis verò, essi de consuetudine Ecclesia teneat, secundum iuris rigorem credimus non tenere.

Item per Decretum, Extr. De for. compet. licet, vbi Innocentius Papa tertius dicit sic, Si quando à Laicis Vercellensibus literas super rebus pracipue, qua forum seculare contingunt, à Sede Apostolica contigerit impetrari, sublato ap-

pellationis obstaculo, decernas irritas, & inanes.

v. Item Vassallus non recognoscens se feudum tenere à domino, ipso sure ipsum feudum amittit: hoc est enim notatum per Leges, probatum in Summa, quæ dicitur Copiosa, titul. De seud. & seruatur de consuetudine. Et iam factum est in promptu. Habemus in facto Franciæ. Nunquam recognouit, nec adhuc recognoscit, se feudum, vel temporale aliquid, tenere à Papa, sicut expresse dicit Innocentius tertius, Extr. Qui sil. sunt legit. per venerabilem. Ergo si Papa esset verè eius dominus temporalis, iam ab illo tempore regno suo suisset priuatus. Contrarium videmus, & semper sic erit per Dei gratiam. Ergo Papa non habet, saltem in regno Franciæ, temporalem iurisdictionem.

v1. Item per dominum feudi debet inuestiri quicunque tenet seudum ab al10, & ratione seudi debet aliquam redebentiam, sicut patet in libro Feudor. & Extr. De seud. ex parte. Sed multi sunt reges & domini temporales, qui nec in personis suis, nec prædecessorum suorum, vnquam in regnis suis receperunt aliquam inuestituram à Papa, nec in terris suis vnquam sibi secerunt aliquam redebentiam temporalem, sicèt exhibuerunt ei, sicut spirituali patri, reuerentiam, sicut Rex Franciæ, Castellæ, aliqui alij. Ergo, saltem quoad illos, & corum regna, non est

dominus temporalis.

VII. Item dicit Apost. 2. Tim. 2. Nemo, militans Deo, implicat se negoteis secularibus. Sed nemo in Ecclesia Dei magis militare debet Deo, quam Papa. Ergo nemo minus implicare se debet negotiis secularibus, quam Papa. Sed iurisdictio temporalis, & præcipuè omnium, summè est implicativa in negotiis secularibus. Ergo Papa non habet super omnes iurisdictionem temporalem. Si respondetur, quòd Papa non habeat iurisdictionem temporalem super omnes, quantum ad executionem, quia hoc esset se implicare negotiis secularibus : sed bene habet iurisdictionem temporalem super onines, quantum ad imperium ipsius super Principes seculares: & sic respondentes multi innituntur auctoritati beati Bernardi, lib. 4. de Considerat. ad Eugen. Papam, quæ allegata suprà, ad contrarium in 17. argumento, ad quam auctoritatem respondebitut loco suo: Tamen contra istam responsionem, sicut dicitur Deuteronom. 32. Dei perfecta sunt opera, & omne quod à Domino ordinatum est. Sed perfectius & ordinatius est, quòd ille habeat potestatem & iurisdictionem, qui eam potest licitè demandare executioni, cum militer seculo, non Papa, qui debet militare Deo. Videtur quòd Papa à Deo accepit nullomodo temporalem iurisdictionem super omnes.

viii. Item dignitas Christiana maxima regnare debet in capite Christianitatis, videlicet, in Papa. Sed habere dominium in temporalibus est contratium dignitati Christianæ, præcipuè quatum ad personas Ecclesiasticas. Ergo Papa non habet dominium omnium temporale. Probatio Minoris est per auctoritatem Bedæ, qui in Glos. Iacobi i. dicit sic, Non est Christianæ dignita-

PPpp ij

tis in temporalibus exaltari, sed potius deprimi.

1 x. Item nomina debent esse consona & conuenientia rebus, sicut notatum est, Extr. De prabend. cùm secundum Apostolum. Sed Papa non nominatur ab imperio temporali, sed à spirituali dignitate. Papa enim dicitur, quasi pater patrum, nec cognominatur à temporali dominio, sed ab humili seruitute. Vocat enim Papa se, Seruum seruorum Dei, secundum institutionem sanctissimi patris beati Gregorij Magni. Ergo realiter in Papa non est dominium temporale super omnes, sed dignitas, &

paternitas spiritualis.

Episcopus est ordinarius diœcesis suæ, Extr. de offic. indic. ordin. cum ab Euclesiarum. Si ergo Papa haberet iurisdictionem temporalem super omnes personas de Ecclesia, quilibet Episcopus haberet iurisdictionem temporalem super omnes de diœcesi sua. Sed hoc est fassum. Ergo & primum. Probatio Minoris, scilicet, quòd non quilibet Episcopus habet iurisdictionem temporalem in sua diœcesi: Videmus enim multos Episcopos, qui in suis diœcesibus habent Reges, & Principes, qui iurisdictionem temporalem super eosdem Reges & Principes non habent: Sed è contrario eos recognoscunt, sicut etiam verè sunt, suos dominos temporales: & hoc est, & suit in regno Franciæ, à tempore, ex quo non extat aliqua memoria, observatum.

cessori eius committere, cuius contrarium voluit in se ipse doccre. Imitatores enim esse Christi voluit omnes Apostolos, iuxta illud Pauli Corinth. 2. Estote imitatores mei, sicut & ego Christi. Sed Christus ostendit, & de facto docuit, se non velle habere dominium, vel iurisdictionem temporalem: dicitur enim in Euangelio Ioannes sexto, quòd cùm cognouisset Iesus, quòd illi homines qui viderant signum, quod secerat de multiplicatione panum, venturi essent, vt raperent eum, & facerent eum regem, sugit iterum in montem. Ergo Christus, nec Petro, nec cuicunque successori eius, commisti dominium temporale, vel iurisdictionem temporalem, nec ostendit, quòd deberent velle habere eam generaliter

fuper omnes.

x 11. Item plus dominationis non habet Papa, ratione qua Papa, quàm habuit Petrus, postquam super ipsum fundata est Ecclesia à Christo, & sibi sunt tradita: claues regni, cælorum. Sed Petrus post omnia ista non habuit dominium rerum temporalium super omnes. Ergo nec Papa, in quantum Papa, & successor Petri, habet super omnes dominium temporale. Quòd autem Petrus, postquam tradita sunt ei claues regni cælorum, non habuit temporale dominium, patet per hoc, quod Ast. dicitur, quòd illi claudo ex vtero matris sua, qui intendebat in Petrum & Ioannem, sperans se aliquid accepturum ab eis, dicit Petrus, Argentum, aurum non est mihi: quod autem habeo, hoc tibi do. Certum est enim, quòd illi nihil temporale dedit: & tamen dedit, quod habuit.

x111. Item soluere tributum nunquam pertinet ad superiorem dominum temporalem: immo magnum tributum debet sibi solui, secundum sententiam Saluatoris, Matth. 22. Vbi petentibus ab co, Si liceret dari censum Cæsari, aut non? Petiuit ab eis, cuius esset imago, quæ erat in numismate census: & audito ab eis, quòd esset Cæsaris, respondit, Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: & quæ sunt Dei, Deo. Sed Christus pro se, & pro Petro, voluit soluere tributum. Ergo voluit ostendere,

nec se, nec Petrum, velle habere in temporalibus superius dominium. Quod autem Christus, pro se, & pro Petro, solueret tributum, patet Matth. 17. vbi dixit ad Petrum, Vade ad mare, & mitte hamum, & cum piscem, qui primus ascenderit, tolle, & aperto ore eius inuenies staterem: illum

sumens, da eis, pro te, & me.

x 1 v. Item dominium, & ministerium, ex opposito se habent, itaquòd nec domino debet imponi ministerium, nec minister sibi debet vsurpare dominium: sed ex ordinatione Christi, qui maior est in Ecclesia debet exercere temporale ministerium, vt probabo. Ergo qui maior est in Ecclesia, non debet vsurpare, vel sibi vendicare, temporale dominium. Quòd autem maior in Ecclesia debet exercere temporaliter humile ministerium, probatur per illud Luc. 22. Vbi cum suisset contentio inter discipulos de maioritate, dicitur sic, Qui maior est in vobis, siat sicut minor, & qui pracessor est, sicut ministrator: Et paucis interpositis sequitur, Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat.

quantum ad iurisdictionem temporalem.

XVI. Item illud nunquam sibi debet vendicare Vicarius, quod planè, & plenè, ad se non pertinere voluit, & expressit eius dominus, cuius vices gerit: secundum quod dicitur Matthei 10. Non est discipulus super magistrum, nec seruus super dominum suum. Sufficit discipulo, vi sit, sicut magister suus. Saluator, noster magister, voluit, & expressit, se non habere regnum, quod est mundanum, & temporale, sicut patet soannis 1. vbi dicit, Regnum meum non est de hoc mundo. Ergo nec quicunque Papa vendicare sibi debet, ex Christi Vicariatu, quòd habeat temporale regnum. Et per consequens, quòd habeat super omnes dominium temporale.

#### DECISIO QVÆSTIONIS.

Ouidam enim dixerunt, dominum Papam esse dominum omnium, non solum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus. Et istius opinionis multum adhæsiuè suit dominus Host. qui secit Summam Iuris, quæ dicitut Summa copiosa. Specialiùs tamen hoc probat in Apparatu suo super Decret. Extr. Qui sil. sunt legis. per venerabilem. super §. rationibus: voi multas rationes adducit ad hoc, quarum meliores, & essicaciores adductæ sunt superiùs, in opponendo ad partem istam. Et hoc dico propter shoc, quòd inter rationes, quas ibi ponit, inueniuntur aliquæ multum friuolæ: sicut illa, quæ proponit, quòd Christus non solum suit præter naturam conceptus, sed natus, quæ in nullo est ad propositum. Alanus, & T. dixerunt, quòd quamus à solo Deo esse dicatur, executionem tamen gladij temporalis accipit ab Ecclesia: quare etiam & Papa vtroque gladio vti potest. Nam & Dominus vtroque gladio vsus est, & Moyses

£ \$

omnibus præesse noscitur. Spiritualiter vigere debet discretio, & sapientia, qua Christisideles, qui sunt membra Ecclesiæ, dirigantur ad opera salutis. Vnde ad ipsum, sicut ad caput, spectat omnibus sidelibus dare sensum discretionis, & per gratiosam conditionem, & suam doctrinam, secundum illud Gregorij, in Registr. & habetur Dist. 43. Sit rector discretus in silentio, viilis in verbo, ne aut tacenda proferat, aut proferenda reticescat. Spectat etiam ad ipsum dare sidelibus motum bonæ operationis, per virtuosam operationem, & bonam vitam, seipsum præbendo bonum exemplum sidelibus, sicut docebat Apostolus, Ad Titum. Nerui autem, ab ipso capite deriuati, sunt diuersi gradus, & ordines Ecclesiastici, quibus, secundum eorum diuersa, & distincta officia, membra Ecclesiæ suo capiti scilicet Christo, & sibi inuicem, quasi quibusdam connexiuis compagibus, colligantur. Vnde in vnitate fidei faciunt vnum corpus. Cordis autem proprietas adaptatur rationabiliter illi, qui iurisdictionem temporalem exercet, & est dominus temporalis. Dicit enim Isidorus, quòd cor est totius corporis fundamentum. Et Arist. in lib. 12. de Animalibus dicit, quòd in corde est principium venarum, deferentium ad membra sanguinem, fine quo non est vita. Item dicit lib. 16. quòd in generatione corporis animalis primò creatur cor, etiam antequam caput. Dominus autem temporalis, sicut Rex in regno, & Imperator in Imperio, re-& dicitur fundamentum, propter soliditatem, & sirmitatem iustitia, quæ in ipso debet esse, sine qua Respublica nullomodo potest esse stabilis, sicut nec ædisicium sine fundamento. Et in signum huius, videlicet, quòd dominus superior in temporalibus, sit quasi fundamentum Reipublicæ, legimus, & refert Isidorus lib. 9. cap. 3. quòd reges apud Græcos, ob hanc causam, Basilæi vocantur: quia tanquam Bases populum sustentabant. In signum etiam huius, dicimus dominos temporales, fundatores Ecclesiarum, quod non dicitur de Prælatis, nisi inquantum habentes sunt aliquod dominium temporale. Ab isto verò corde, id est, à seculari Principe, procedunt, tanquam à principio, venæ, id est, leges, statuta, & consuetudines legitimæ, per quas, quasi per quasdam venas, diuiditur, & defertur ad partes singulas totius corporis, hoc est, communitatis, & Reipublicæ, substantia temporalis, sicut in humano corpore sanguis. Sicut enim sine corde non est in corpore vita, sic nec sine substantia temporali, posset subsistere vita. Quomodo autem ista temporalis substantia habeat diuidi, pertinet ad Reges, & Principes, exercentes iustitiam. Secundum quod habetura beato Hicronymo super Ieremiam. & est 23. 9.5 Regum. Ibi dicitur, quod Regum est proprium facere iustitiam, & liberare de manu calumniantium, vi oppressos. Idem habetur à beato Augustino 23. q. 7. quicunque. Cor etiam potest dici dominus secularis, vt Rex, respectu domini spiritualis: quia sicut cor priùs creatur, quam caput, sic priùs suit iurisdictio temporalis in Regibus, quam fuerit iurisdictio spiritualis in Sacerdotibus, vel Pontificibus: sicut pater per Augustinum de Ciuitate Dei, lib. 18. cap. 2. vbi refert de antiquissimis regnorum initiis. Patet ergo ex prædictis, quòd sicut in humano corpore sunt duæ partes principales, officia distincta, & diuersa habentes, scilicet capur, & cor, ita quòd yna de officio alterius se non intromittit: sic in orbe dux sunt iurisdictiones distinctx, scilicet, spiritualis, & temporalis, habentes officia distincta. Vnde, sicut non est aliquis dominus temporalis, qui se debeat reputare dominum omnium in temporalibus, & spiritualibus: sic Papa non est dominus temporalis omnium. Et hoc po-

test probari ex tribus: Primò ex ordinatione populi Israelitici: 2. ex humili responsione Christi: 3. ex sublimi perfectione status Apostolici. Primò ergo videamus distinctionem iurisdictionis spiritualis, & temporalis, in Ecclesia, ex ordinatione populi Israëlitici. Ordinauit enim Dominus populum Israëliticum, vt regeretur, primò per Duces, & Sacerdotes. Vnde & Moyses, qui primò rexit populum eius, fuit Dux populi. Sibi enim, & non alij, dixit Dominus, Exod. 32. Vade, & duc populum istum, quò locutus sum tibi. Aaron verò frater eius fuit Sacerdos primus, & Pontifex primus. Vndedictum fuit Moysi, Exod. 28. Applica ad te Aaron fratrem tuum, cum filits suis, de medio filiorum I fraël, vt sacerdotio sungantur mibi. Moyses ergo Dux fuit in populo Israël, & Aaron Sacerdos, quamuis etiam ipse Moyses Sacerdos fuisse legatur, secundum illud Psalmistæ, Moyfes, & Aaron, in Sacerdotibus eius: Et Dist. 22. sacrosaneta. & Hieronymus super Leuiticum dicit, Si quis vult Pontifex esse, non tam vocabulo, quam merito, initetur Moysem, imitetur Aaron. Ratione ergo sacrificij, vterque habuit iurisdictionem spiritualem; sed ipsum sacerdotium magis propriè residebat penes Aaron, qui hostias offerebat Domino, quod non faciebat Moyses. Vndein Glos. super illud verbum, Moyses, & Aaron, in Saceraoubus, dicitur sic, Moyses Sacerdos, qui si non hostias, vota tamen populi obiulit, & pro populo supplicauit. Iurisdictio aucem temporalis totaliter fuit in Moyse. Et hoc apparet ex nomine officij sui. Dux enim, secundum Isidorum, est officium seculare. Iterum hoc apparetex iis, qui successerunt sibi. Moysi enim in Ducatu populi successit Iosue, deinde Iudices, & postea Reges: de quibus certum est, quòd habuerunt, & exercuerunt, iurisdictionem temporalem. Idem etiam patet ex commissione facta ipsi Moysi. Dominus enim sibi commisit diuisionem hæreditatum, & possessionum, inter filios Israël. Diuisio autem hæreditatum, & possessionum, pertinet ad iurisdictionem temporalem. Igitur. Primum patet, scilicet, quòd Dominus commiserit Moysi divisionem hæreditatum, & possessionum. Dicitur enim, Num. 36. qu'od accesserunt principes familiarum Galand, locutique sunt Moysi, coram principibus Israël, atque dixerunt, Tibi, domino nostro, precepit Dominus, vt terram sorte divideres filiis Israël, & vt filiabus Zaphat, fratris nostri, dares possessionem debitam patri. Secundum, scilicet, quòd divisso hareditatum, & possessionum, pertineat ad iurisdictionem temporalem, patet per Augustinum. Super 10b. Iure humano hoc diciur, Hac villa mea est, & bic seruus meus est. Iura autem humana Imperatorum sunt : qui a ipsa iura humana per Imperatores & Reges Deus distribuit humano generi. Et ex hoc sequitur, quod Apostolus voluit seruiri Regibus, voluit honovari Reges, & dixit, Regem reueremini. Nolite ergo dicere, Quid mihi & Regi? Quid ubi ergo & possessioni? Per iura Regum possidentur possessiones. V sque huc verba Augustini: & habentur 8. Dist. quo iure. Ex quibus patet, quòd diuisio hæreditatum & possessionum pertinet ad iurisdictionem tempora-1em, cuiusmodi estiurisdictio Imperatorum & Regum. Patet ergo, quòd Moyses habebat super populum Dei iurisdictionem temporalem. Vnde, quantum ad hoc, Reges & Principes repræsentat. Nunquam autem legitur, quòd Aaron de Ducatu, & iurisdictione pertinente ad Moysem se intromisit, volens sibi ipsi dominium attribucre, nisi ad mandatum ipsius Moysi. Immo à contrario, Aaron vocabat Moysem dominum Exed. 32. cum Moyses reuersus de monte, in quo locutus fuerat cum Domino, turbatus fuerat de vitulo conflatili, quem fecerat populus, dixitei Aaron, Namdignetur dominus meus. Tu enim nosti populum istum, quòd pronus sit ad

malum. Cum autem iurisdictio siue regimen in Scriptura sacra intelligatur. per virgam, iuxta illud Psalmi, Reges eos in virga ferrea, hoc est, inflexibili iustitia, secundum Glos. iurisdictio ista duplex designata est in duplici virga, de qua legitur in Veteri Testamento. Legitur enim Exod. 4. quòd Moyses tenuit virgam. Vnde dicitur ibi, Reuersus est Moyses in Agyptum, portans virgam Dei in manu sua; Legitur etiam Numeri 17. quod Moyses inuenit germinasse virgam Aaron. Per primam percussa est terra Ægypti plagis corporalibus. Vnde ipsa designat iurisdictionem temporalem. Secunda solum reposita est in Tabernaculo Testimonij, sient legitur ibidem, i in Arca Testamenti, sicut habetur ad Hebraos 9. Et per hoc designat iurisdictionem spiritualem, seu Sacerdotalem. Propter quod ad Hebreos 9. super illud verbum, Et virga Aaron que fronduerat, dicit Glos. Potestas sacerdotalis. Ex his colligi potest, quòd Sacerdos quicunque iurisdictionem habens in spiritualibus, sicut Aaron, nunquam super illum, qui habet iurisdictionem temporalem etiam sicut Moyses, debet sibi vendicare dominium: & quòd penes Ecclesiam, quæ verè est Arca Testamenti; non est reposita virga, hoc est potestas aliqua, nisi solummodo virga Aaron, id est, potestas spiritualis: Quantum est dico ex ordinatione primò diumitus facta. Et hoc intelligi debet accipiendo Ecclesiam, non in generali, prout dicimus, quòd Ecclesia dicitur congregatio sidelium, sed secundum quod accipitur in speciali, scalicet prout Ecclesia. distinguitur contra seculum, & Clerici, & viri Ecclesiastici, contra Laïcos, & seculares. Verumtamen, sicut Aaron aliquando volente Domino vsus est virga Moysi, id est, iurisdictione temporali, sicut in afflictione Ægyptiorum per plagas multiplices, semper tamen de expressa auctoritate Moysi: Sic ctiam qui nunc vocatus est ad iurisdictionem spiritualem, sicut Aaron, bene habet vsum alicuius iurisdi-Aionis temporalis, sicut Papa, & Prælati alij alicubi, sed nonnisi quantum sibi datum & permissum ab illis, qui habent in hoc mundo temporalium potestatem, videlicet, ab Imperatoribus, Regibus, & aliis Principibus: De quibus, quòd potestatem habeant in temporalibus, & super Ecclesiam, probatur per Isidorum 23. q. 5. Principes. Vbi dicit sic, Sape per regnum terrenum, caleste regnum prosicut, vt qui intra Ecclesiam positi, contra sidem, & disciplinam Ecclesia agunt, rigore Principum terreantur, ipsamque disciplinam, quam Ecclesia humilitas exercere non praualet, ceruicibus superborum potestas Principalis imponat, & vi venerationem mereatur, virtutem potestatis impartiatur. Cognoscant Principes seculi Deo se debere rationem reddituros esse propter Ecclesiam, quam à Christo tuendam suscipiunt. Nam sue augeatur pax & disciplina Ecclesia per sideles Principes, sine soluatur, ille ab eis rationem exiget; qui corum potestati Ecclesiam tradidit. Huc vsque verba Isidori. Ex quibus? habetur, quòd Ecclesia, quantum ad temporalia, potestati Regum & Principum est tradita & subiecta. Nec vacat à mysterio, quòd cum ab illo Propheta, qui fuit de Sacerdotibus, qui erant in Anathot, videlicet Ieremia, quæritur aliquando, quid videret? ipse se non virgas, sed virgam vigilantem videre respondit : per hoc, tam discrete, quam sancte, significans, quòd quicunque Sacerdos Domini, hoc est, sacrè præsidens in domo Domini, non ad duas virgas, id est, ad duas iurisdictiones vbique habendas, sed ad virgam vigilantem, id est, ad iurisdictionem spiritualem, debet respicere, in qua multum est necessarium esse vigilem & sollicitum, secundum illud Apostoli 2. ad Corinth. 11. Instantia nostra, sollicitudo omnium Ecclesiarum. Sed ad regimen populi Israëlitici pro tempere Regum,

Regum, qui successerunt Indicibus, & Ducibus, & per consequens Moysi, descendamus. Certum est enim, quòd tunc Reges in temporalibus præsidebant, Sacerdotes, & Prophetæ, spiritualia regebant. Nunquam pro illo tempore fuit Sacerdos, vel Propheta, qui tanquam dominium habens, præceperit aliquid Regi, licèt bene legantur annunciasse Regibus præcepta Domini, sicut legitur de Saul, 1. Regum 13. 2. 15. Sed Reges, sicut veri domini, præcipiebant Sacerdotibus, & Prophetis. Et ne dicatur, quòd hoc fecerunt mali Reges, non exercentes iurisdictionem, sed sæuientes in tyrannidem, ostendi potest hoc de tribus melioribus, qui vnquam tunc regnauerunt super populum Domini, videlicet, de Dauid, Ezechia, & Iosia. De Dauid enim legitur 3. Regum 1. quòd præcepit Sadoch Sacerdoti, & Nathan Prophetæ, & Bananiæ filio Ioiadæ, dicens, Tollite vobiscum seruos domini vestri, vocans se dominum corum, & imponite Salomonem filium meum super mulam meam, & ducite in Sion, & vngite eum ibi, Sadoch Sacerdos, & Nathan Propheta, in Regem. De Ezechia verò legitur, 4. Regum 19. quòd Ezechias ingressus est domum Domini, & misse Eliacim, Prapositum domus, & Sobnam, Scribam, & senes de Sacerdotibus, ad Isaiam Prophetam. Et sequitur, Dixitque eis Isaias: Hac dicetis domino vestro: Noli timere. De Rege etiam Iosia legitur 4. Regum 22. Cum audisset Rex verba libri Legis Domini, seidit vestimenta sua, & pracepit Elcia Sacerdoti, & Ahicam filio Saphan, & Achobor filio Micha, & Saphan Scriba, & Asaia scruo Regis, dicens: Ite, & consulite Dominum. Ecce isti tres Reges, super omnes, qui vnquam rexerunt populum Domini, meliores, imperando, præcipiendo, & mittendo, se ostenderunt, sicut & verè erant, post Deum esse dominos principales, super quos, nec Prophetæ, nec Sacerdos, vnquam aliàs attentauerunt aliquid, quod esset eis in diminutionem sui dominij temporalis Hîc posset sieri alia ratio, ex hoc quòd Prophetæ sua tempora, non sub Sacerdotibus, aut Pontificibus, sed sub Regibus, tanquam sub dominis principalibus, descripserunt, vt patet Isaiæ primo, & sic de singulis Prophetis, & Luc. 1. 6 3. Ex quibus omnibus elicipotest, quòd Papa, pater spiritualis omnium Christianorum, non est dominus omnium temporalis. Item hoc idem, videlicet, quòd Papa non sit dominus omnium temporalis, nec iurisdictionem habeat temporalem super omnes, apparet ex humili responsione Christi. Legimus in Luca 12. c. quòd quidam yenit ad Iesum, & dixit, Magister, die fratri meo, vt dividat hereditatem mecum. At ille dixit ei: Homo, quis me constituit iudicem, aut dinisorem, super vos? Ostendens per hoc, quòd ad ipsum non spectabat iudicium, vel iurisdictio, de diustione hareditatis, vel hareditate possessionis. Vnde Ambrosius super illud verbum, Bene terrena declinat, qui propter dinina descenderat: nec iudex esse dignatur litium, & arbiter facultatum, viuorum habens, mortuorumque iudicium, meritorumque arbitrium. Ex quibus potest arguisic, Non est discipulus super magistrum, nec seruus super dominum suum: & sufficit, id est, sufficere debet, discipulo, vt sit sieut magister eius: sieut scribitur Matth. 10. Super quod verbum dicit Remigius, Magistrum & dominum semetipsum appellat : per seruum & discipulum suos vult intelligi Apostolos. Si ergo maioritatem iudicandi in temporalibus, sicut de diuisione hæreditatis, noluit in hoc mundo habere Christus, magister & dominus, etiam in vnico casu particulari, certè nunquam maioritatem deberet appetere quicunque Christi feruus, quicunque discipulus, quicunque Apostolus. Vnde Dominus in Luca 12. c. postquam responderat, Quis me constituit iudicem, ac divisorem, super vos? sciens, quòd velle iudicare, vel iurisdictionem habere, in talibus, procedit ex radice auaritiæ, statim direxit verbum ad Apostolos, & dixit, Videte & cauete ab omni auaritia: quia non in abundantia cuiusquam vita cius est, ex his que possidet. Et ex istis verbis Domini moueri videtur Bernard. lib. 1. De considerat. ad Eugen. cap. 5. vbi dicit sic: Vbi aliquando quispiam Apostolorum iudex sederit hominum, aut diuisor terminorum, aut distributor terrarum? Stetisse lego Apostolos iudicandos, sedisse iudicantes non lego. Erit illud, non fuit. Itane imminutor est dignitatis seruus, si non vult esse maior domino suo: aut discipulus, si non vult esse maior eo, qui se misit: aut filius, si non transereditur terminos, quos posuerunt patres sui? Quis me constituit iudicem? ait ille, magister, & dominus: & erit iniuria seruo, discipulóque, si non iudicet whinersos? Et post pauca, Quidni contemnant iudicare de terrenis possessiuntulis hominum, qui in calestibus & Angelos iudicabunt? Ergo in criminibus, non in possessionibus, potestas vestra: propter illa, scilicet, crimina, siquidem, non propter has, accepistis claues regni calorum, prauaricatores viique exclusuri, non possessores. Vt sciatis, ait, quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, &c. Quenam tibi maior videtur, & dignitas, & potestas, dimitendi peccata, anpradia diuidendi? Sed non est comparatio. Habent hac infima & terrena iudices suos, Reyes & Principes terra. Quid fines alienos inuaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis? V sque huc verba Bernardi. Sed quia posser hîc aliquis dicere, quòd intermissa sunt hicaliqua verba Bernardi, quibus patet ipsum sensisse contrarium: Adhoc respondeo: Non sunt intermissa verba, nisi ista, Mihi samen non videtur bonus astimator revum, qui indignum putat Apostolis, seu Aposfolicis viris, non iudicare de talibus, quibus datum est iudicium in maiora. In illis autem verbis non intendit dicere, quòd Apostoli iudicare debeant de illis terrenis, quorum iudicium pertinet ad Reges & Principes : sed vult dicere, quòd ex indignitate, & insufficientia, non procedit, quòd de talibus non debeant iudicare, sed magis ex impertinentia. Vnde Bernardus, immediate post omnia verba suprà posita, dicit, Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippe potioribus occupatis. Responsionem etiam aliam Christi habemus, ex qua satis potest concludi propositum principale. Nam cum Pilatus peteret ab ipso, vtrum esset Rex? Ioan. 18. ipse Christus respondit, Regnum meum non est de hoc mundo. Super quod verbum dicit Chrysostomus sic, Hoc dicit, quoniam non tenet regnum, sicut hi Reges terreni tenent: sed quoniam desuper habet principatum, qui non est humanus, sed multo maior & clarior. Si enim, secundum quod regula Iuris dicit, nemo plus iuris transferre potest in alium, quam sibi competere dignoscatur, & Saluator dicit regnum suum non esse ex hoc mundo, innuens se non habere Principatum humanum, liquet, quòd nec in Papam transferre voluit temporale & humanum regnum, & regni dominium. Idem etiam patet, scilicet, quòd Papa non sit dominus omnium temporalis, nec iurisdictionem temporalem habeat super omnes, ex sublimitate status Apostolici. Status enim Prælationis est status per- 1 fectionis, sicut docent Theologi Doctores. Et hoc etiam habetur à Dionysio in libr. de Ecclesiastica Hierarchia, attribuens in 5. cap. illius libri, perfectionem Prælatis, tanquam perfectioribus: & in 6. c. Religiosis, tanquam perfectis. Papa verò, non solum est Prælatus, immò est omnibus Ecclesiasticis Prælatis præpositus. Vnde maximæ perfectionis debet esse status suus. Ad perfectionem autem non pertinet temporalis iurisdictio, sed Dei electio: secundum illud, quod dicit Dominus, Matth. 19. Si vis perfectus esse, vade, & vende omnia, que habes, & da pauperibus. Ergo ad Papam non tantum pertinet requirere dominium in temporalibus, quan-

tum suum affectum retrahere à temporalibus. Et est valde mirum. Certum est enim, quòd Prælati non sunt domini rerum Ecclesiasticarum, sed dispensatores tantum, Extr. de donationibus. fraternitatem, & 12. q. 1. si prinatum. Quomodo ergo Prælatus aliquis quærit dominium superres non Ecclesiasticas, videlicet, super regna, & super terras Regum & Principum? plus enim super res Ecclesiasticas habent, quam habeant superseculares. Possent autem aliqui dicere, quòd nihil aliud concludunt prædicta, nisi quòd Papa non est superior dominus omnium Christianorum, ratione, qua est Vicarius Christi. Nam ratione ista non est nisi pater spiritualis. Sed bene habetur causa alia, propter quam reputari debet, & est, omnium dominus temporalis, videlicet, propter donationem, quam fecit Imperator Constantinus beato Sylucstro Papæ, & omnibus, qui postea sibi succedere debebant in Papatu, de qua habetur in Decretis, Dist. 96. Constantinus. Sed videtur, quòd istud non sufficiat ad probandum, quòd Papa sit dominus omnium Christianorum in temporalibus. Nam quidquid fuit de Imperialibus Imperij Romani, & Occidentalis, & de ipso Romano, & Occidentali Imperio, certum est tamen quòd Orientale Imperium beato Syluestro non dedit, nec suis successoribus, sed illud sibi retinuit. Vnde & in Byzantio, quæ nunc Constantinopolis dicitur, sedem Orientalis Imperij posuit, eam ex nomine suo Constantinopolim appellans. Constat autem, quòd tunc, & post donationem prædictam, in Oriente erant musti Christiani, cum in Constantinopoli fundauit idem Constantinus insignes Ecclesias, sed vnam præcipuam, quam Sanctæ Sophiæ, id est, Diuinæ Sapientiæ, quæ Christus est, dedicauit. Ergo ratione illius donationis non potest dici dominus temporalis omnium Christianorum, sed saltem illorum Christianorum, qui sunt de Romano Imperio. Quantum ergo ad illa regna, quæ non subsunt Romano Imperio, non est Papa dominus superior in temporalibus. Regnum autem Franciæ non subest Romano Imperio: immò sunt certi limites, & fuerunt à tempore, ex quo non extat memoria, per quos Regnum & Imperium diuiduntur. Ergo Papa in regno Franciæ non est dominus, nec superior in temporalibus, sed tantum in spiritualibus, sicut & vbique terrarum. Et in signum huius, Stephanus Papa, qui Pipinum, Regem Franciæ, in Ecclesia sancti Dionysij in Francia, in Regem Francorum inunxit, nihil ibi egit, sicut dominus temporalis; sed sicut spiritualis pater ipsum, & sibi succedentes in regali hereditate benedixit, ordinans quòd omnis alienigena ab cius inuasione Apostolico anathemate interdiceretur, sieur apparer historias illius temporis diligentius intuenti. Si verò diceret aliquis, Regem, & regnum Franciæ subesse in temporalibus Romano Imperio de iure: & per consequens etiam Papæ, quamuis de facto fuerit aliud observatum: Contra hoc opponitur: Nam per præscriptionem legitimam ius acquiritur præscribenti. Nulla autem præscriptio magis est legitima, quantum ad cursum temporis, quam centenaria: Vnde & ipsa currit contra Romanam Ecclesiam. Reges autem Franciæ longè plus quam à centum annis sunt in possessione pacifica, -quòd folum Deum superiorem habent in temporalibus, nullum alium recognoscentes superiorem in istis, nec Imperatorem, nec Papam. Vnde patet, quòd per diuturnam possessionem est ipsis ius summa superioritatis in regno suo taliter acquisitum. Nec valet si contra hoc dicatur, quòd præscriptio, quantumcunque longæua, valeat, oportet, quòd ille, qui præscripsit, habeat bonam sidem. Nam possessor malæsideinon præscribit. Constat enim Reges Franciæ fuisse bonæ sidei in ista possessione. Q Qqq ij

Nam Christi semper sideles Ecclesiæ, & Ecclesiæ in suorum prosecutione iurium, extiterunt, sicut exempla habemus de multis, qui nobis fuerunt propinqui tempore. Ludouicus enim domini Regis, qui modò regnat proauus, in via quam fecit versus Albigenses, pro defensione Ecclesiæ obiit. Philippus pater eius, in Aragonia causam agens Ecclesiæ, ad Deum migrauit. Beatus Ludouicus istius regis auus, pro dilatatione sidei Christianæ apud Carthaginem debitum vniuersæ carnis exsoluit. Qui pro certo, si etiam in præscriptione superioritatis prædictæ, bonæsidei non suisset, nunquam suisset canonizatus per Ecclesiam, nec auctor sidei, Iesus Christus, sanctitatem eius tot, & tantis, & tam euidentibus miraculis, comprobasset. Per istam eandem rationem concludi potest, quòd ius plenum habet Rex Franciæ accipiendi Regalia, id est, reditus Épiscopales, dum vacant Episcopatus in aliquibus Ecclessis Franciæ, & conferendi beneficia Ecclesiastica, quorum collatio ad ipsos Episcopos, dum viuerent, pertinebat. Ex præmissis ergo omnibus colligitur cuidenrer, quòd Papa non est superomnes Christianos superior dominus in temporalibus. Vnde argumenta omnia istud concludentia, concedenda sunt.

#### AD RATIONES PRINCIPALES SEQUITUR RESPONSIO.

Espondend v m est ergo ad illa argumenta, qua ad partem contrariam adducuntur.

Vnde ad primum, quando dicitur, Matth. 28. Dava est mihi omnis potestas, &c. dico, quòd sstud est concedendum. Et quando accipitur postea, Papa est Christi Vicarius, &c. dico, quòd Papa est Christi Vicarius, nec habet aliquam potestatem vel austoritatem, quam non habuit à Christo. Sed certum est, quòd nec accepit omnem potestatem, quam habuit Christus. Christus enim suam potestatem non alligauit Sacramentis. Vnde & sua potestas est super Sacramenta. Potestas autem Papa non est super Sacramenta. Restringitur enim Papa potestas, sicut notatur, Extr. de concess. prab. vel Eccles. non vacant. propositit. in casibus, in quibus non est dubium se excedere potestatem Christi. Christus autem potestatem habuit faciendi miracula, quam Papa non habet ratione sui Papatus. Vnde malè concluditur, quando concluditur tam generaliter, quòd Papa habeat omnem potestatem.

Ad secundum, quando opponitur de duobus luminaribus sirmamenti, notandum, quòd, sicut Gregor. dicit 13. libro Mor. Sacra Scriptura omnes scientias ipso locutionis sua more transcendit : quia uno eodemque sermone, dum narrat gestum, prodit mysterium. Ex quo assumunt Theologi Doctores, quòd duplex est sensus sacra Scriptura, scilicet, historicus, qui dicitur literalis: & mysticus, qui dicitur spiritualis: qui diuiditur in tres, scilicet, anagogicum, allegoricum, & moralem: quorum medius, scilicet, allegoricus, est quando ca, quæ sunt Veteris Legis, signant ca, quæ sunt Noux Legis. Sed inter omnes prædictos sacræ Scripturæ sensus, non est nisi vnus argumentatiuus, scilicet, historicus vel literalis, ex quo posset trahiargumentum, sicut dicit Augustinus in Epistola contra Vincentium Donatist. &c. Dico ergo, quòd illa expositio duorum luminarium, qua ponitur in Decretali, Solue, non elt expolitio tangens sensum historicum, siue literalem, sed solummodo mysticum, & spiritualem, videlicet, allegoricum. Vnde ex hoc non debet trahi aliquod argumentum. Quia ad destructionem errorum non proceditur, nisi per sensum literalem: eò

quòd alij sensus sunt per similitudines accepti: & ex similitudinariis locutionibus non potest sumi argumentatio. Vnde etiam Dionysius dicit in Epistola ad Titum, quòd symbolica Theologia nonest argumentativa. Est etiam ad hoc alia responsio. Nam licet Sol sit luminare maius, & Iluna luminare minus: licèt etiam Luna lumen non habeat, nisi à Sole: sunt tamen aliqua, super quæ Sol nihil potest, vel salteminon tantum, quantum Luna: vtpote, super aquarum maris attractionem, super roris in aëre generationem, super humani corporis dispositionem, ad mutationem status Lunæ, secundum incrementum, & decrementum ipsus. Vnde concludendo maioritatem luminarium maiorum, idest, primitatem auctoritatis Sacerdotalis, super luminare minus, id est, super potestatem regalem, non concluditur, quòd auctoritas Pontificalis sit super potestatem regiam, vel quòd sibi de potestate regia debeat aliquid vsurpare. Veruntamen, quia tota illa expositio, de illis duobus luminaribus, ad duo videtur tendere, videlicet, quòd auctoritas Sacerdotalis sit dignior, quam potestas regalis: & quod potestas regalis nihil iurisdictionis habeat, nisi quantum sibi deriuatur ab auctoritate Pontificali: circa ista duo est aliquantulum insistendum. Et quantum ad primum, sciendum, quòd si de dignitate agitur, auctoritas Sacerdotalis dignior est, quam sit potestas regalis, vel quæcumque potestas alia secularis, sicut spiritus dignior est corpore. Et illam dignitatem recognoscunt omnes sideles, & Catholici Principes, non solum de Papa, Archiepiscopis, & Episcopis, sed etiam de Sacerdotibus simplicibus, ipsis in omnibus, spiritualia tangentibus, humiliter se inclinando, & genuslectendo etiam coram ipsis, secundum quod se offert tempus deuotionis, vel offerendo, vel confitendo, vel absolutionem petendo. Et hanc dignitatem, non aliquam dominationem temporalem, recognoscebat Valentinianus Imperator, quando Suffraganeis Mediolanens. Ecclesiæ dixit, Talem in Pontificali Sede constituere procurate, cui & nos, qui gubernamus Imperium, syncerè nostra capita submittamus, & eius monita, cum, tanquam homines, deliquerimus, suscipiamus necessariò, velut medicamenta curantis. Extr. de iudic. nouit. Quia ergo conceditur ab omnibus, quòd dignior est auctoritas Pontificalis, quam potestas regalis, frustra conatus est hoc tam exquisite probare, inducens conclusiones Ptolemæi in s. libro Almagesti, de maioritate Solis, respectu terræ, & de maioritate terræ, respectu Lunæ: & concludens, quòd auctoricas Pontificalis maior est auctoritate regali septies millies & septemdecies & quadragelies, & vitrà, Hostiens. tun in Apparatu suo super Decreto, Solite, quam in sua Summa, in titulo, Qui fil. sunt legit. Quantum autem est de secundo, ad quod videtur tendere illa secunda expositio, videlicet, quòd potestas regalis deriueturabauctoritate Papali, patet hoc non esse verum. Nunquam enim prius derivatur à posteriori, sed è conuerso. Priùs autem fuerunt Reges, quam Summi Pontifices, sicut docent historiæ facientes de Regibus & Summis Pontificibus mentionem.

Ad I II. quod dicitur de Zacchar. Papa, qui deposuit Regem Franciæ, dicendum, quod non est verum. Nunquam enim permisissent Barones regni Franciæ. Vnde & Ioannes in Apparatu Decretorum, super illud verbum, Deposuit, glossat, id est, deponentibus consensit. Et certè, secundum veritatem historiæ, magis deberet glossari, Deposuit, id est, deponere volentibus consuluit. Pipinus enim misitad Papam, non sicut ad temporalis regni dominum, sed sicut ad virum sapientem, ad habendum consilium, quia consilium eius, ratione status Summi Pontificij, videbatur esse mul-

Q Q qq iii

tum authenticum, sicut apparet ex verbis illius historiæ, quæsunt ista, Pipinus Princeps Francorum misit Legatos ad Zacchar. Papam, consulens, quis potius Rex esse, aut dici, deberet, qui magnos pro regni pace sustineret labores, an qui otio deditus, solo nomine regio esset contentus? Cui idem Pontisex remandauit illum potius appellari Regem, qui bene Rempublicam regeret. Qua responsione tanti Pontiscis Franci animati, Childerico Rege in monasterio retruso, & monastico tegmine palliato, Pipinum Regem constituunt. Quod autem dicitur de Friderico, quem deposuit Innocentius Papa IV. dico quòd verum est, & de illo Imperatore concedo, quòd Papa est eius dominus temporalis: quoniam ille Imperator sit per electionem, & à Papa consirmationem recipit, & coronam. sed nihil horum est in Rege Franciæ.

Ad IV. de Decreto Gelasi, Papæ, dicendum quòd vis illius Decreti est in verbis illis, Nosti itaque, tu, scilicet, Imperator, ex illorum, scilicet, Pontificum, te pendere indicio. Nam ex hoc concluditur, quòd Imperator substitudicio Summi Pontificis. Et hoc bene concedendum est, sed hoc est in spiritualibus tantum, non in temporalibus. Et si etiam concedatur quòd in temporalibus de Imperatore, non propter hoc concludendum est de Rege Franciæ, propter causas tactas in solutione tertij argumenti.

Ad v. in quo opponitur de cæleiti hierarchia, dicendum est, quòd hierarchia cælestis est de Angelis, & hierarchia Ecclesiastica est de hominibus: & ideo exemplificatio hierarchiæ Ecclesiasticæ ad cælestem debet esse, quantum ad illa, in quibus est conuenientia inter homines & Angelos, & non quantum ad illa, in quibus differunt. Conueniunt autem homines cum Angelis, non ratione corporis, quia Angeli sunt incorporales, sicut dicit Damascenus libro secundo: Angelus, inquit, est substantia intellectualis, semper mobilis, arbitrio libera, & incorporea. Nec ratione temporis, quia Angeli non mensurantur tempore, sed æuo. Dicit enim Augustinus 12. de Ciuitate Dei, Immortalitas Angelorum non transit tempore, quasi iam non sit, nec est futura, quasi nondum sit. Nec ratione alicuius rei temporalis, quia talibus non indigent, nec vtuntur, sicut dixit Angelus Tobiæ 12. Cum essem vobiscum per voluntatem Dei , videbar quidem vobiscum manducare & bibere, sed ego cibo innisibili, & poru, qui non potest videri abhominibus, vior. Sed bene conveniune homines cum Angelis, quantum ad partem illam hominis, per quain homo est super corpus, & corporalia, & ctiam temporalia, videlicet, quantum ad spiritum. Quando ergo dicitur, Ecclesiastica hierarchia exemplata est ad similitudinem hierarchiæ cælestis, dico quòd verum est in spiritualibus; sed in nullo exemplatio ista trahenda est ad temporalia, vel corporalia: & concedo quòd sicut in cælesti hierarchia est vnus qui præest omnibus spiritibus, ita in Ecclesia est vnus qui præest omnibus animabus, quantum ad ca, quæ pertinent ad spiritum & spiritualitatem, sed non quantum ad ea, quæ pertinent ad temporalitatem.

Ad v 1. quo opponitur de Ieremia, cui dictum est, Ecce constitui te super gentes, & super regna, Ierem. primo, dico, quò d quamuis Innocent. Papa tertius illam auctoritatem ad suam voluntatem exponat in illa Decretali Solite, sunt tamen alix valde multx, & suo proposito contrarix, expositiones. Nam expositio Glossalis est ista, Ecce constuui te super gentes, & super regna, vt euellas mala, & destruas, & dissipes regna Diaboli, & adisces Ecclesiam, & plantes bonum. Ecce videre potest quilibet, si secundum istam expositionem datum est Ieremix super gentes, & super regna, dominium aliquod, vel iurisdictio temporalis. Potest ergo dici ad argumentum, quò d per illa

verba, Constituite super gentes, & regna, data est sibi superioritas, quantum ad officium prædicationis, & correctionis, inspiritualibus, non autem, quantum ad dominium alicuius iurisdictionis in temporalibus. Ethocsatisexpresse ostendit beatus Bernardus, libro secundo de Considerat. ad Eugenium Papam, c. 4. vbi loquens Eugenio Papæ, dicitsic: Factum te superiorem dissimulare nequimus: sed enim ad quid omnimodis attendendum. Non enim addominandum opinor. Nam & Propheta cum similiter leuaretur, audivit, Vteuclius, & destruas, & disperdas, & disipes, & adifices, & plantes. Quid horum fastum Sonat? Rusticani mogis sudoris schemate quodam, labor spiritualis expressus est. Et nos ergo, ve multum sentiamus de nobis, impositum senserimus ministerium, non dominium datum. Et post pauca sequitur, Disce exemplo Prophetico prasidere, non tam ad imperitandum, quam ad factitandum, quod tempus requirit : disce sarculo tibi opus esse, non sceptro, vt opus facias Propheta. Et quidem ille non regnaturus ascendit, sed extirpaturus. Vsque huc verba beati Bernardi. Ex quibus clarè patet, qualiter dicta auctoritas Ieremiæ debet exponi, & quòd distorté ad sensum alienum trahitur.

Ad v I I. vbi dicitur Deuteronom. 17. Si quis superbierit, &c. dicendum quòd satis ordinatè duo ibi tanguntur, scilicet, imperium Sacerdotis, &c. decretum iudicis: ita quòd in primo tangitur iurisdictio spiritualis, & in secundo iurisdictio temporalis. Et certè, Nolens obedire imperio Sacerdotis, id est, illius qui habet iurisdictionem spiritualem, morietur, id est, mortem merebitur spiritualem, mortale peccatum committendo: & Nolens obedire decreto iudicis, id est, illius, qui habet iurisdictionem temporalem, morietur temporaliter, id est mortem temporaliter sustinendo, vel naturalem, vel ciuilem, secundum varietatem casuum, in quibus committitur inobedientia. Ex quibus patet, quòd ex auctoritate illa non potest concludi superioritas Papæ, respectu omnium, in temporalibus, sed potius contrarium.

Ad vIII. de illo c. omnes. Dist. 22. dicendum, quòd quomodo illud verbum, Qui beato Petro aterna vita clauigero terreni simul, & calestis imperij iura commissit, debeat intelligi, apparet per Decretum Anacleti Papæ, Dist. 21. in nono. Nam illa commissio facta Petro suit, quando Dominus ci dixit, Tu es Petrus, & super hanc petram ædiswabo Ecclesiam meam : & porte inferi non prenalebunt aduersus eam : & tibi dabo claues regni celorum, sicut habetut in c. illo in nono. Cuiusmodi verba sumpta sunt de Matth. 16. c. vbi post verba præmissa, sequieur, Ft quodeumque ligaueris super terram, erit ligatum & in calis: & quodeumque solucris super terram, erit solutum & in calis. Ecce quon odo commissum est terrenum imperium: ita videlicet, quòd in terris potest ligare, & soluere. Quod certe necessario posset intelligi, non temporaliter, sed spiritualiter. Et hoc apparet per illud, quod sequitur, Et quodeumque ligaueris, &c. Nam in calis nullum locum habere potest ligatio, vel solutio, temporalis. Et verum est, quòd qui istud ius ligandi, & soluendi, spiritualiter, Ecclesiæ Romanæ subtrahit, in hæresim labitur, vt diciturin c.omnes. Sed dominium super omnes in temporalibus non concedere Romanæ Ecclesiæ, non est ius eius in aliquo subtrahere: & per consequens, nec est labi in aliquam hæresim.

Ad 1x. quando dicitur, Quæ sunt causatorum, insunt causis: potest dici, quòd quadruplex est causa: videlicet, materialis, & formalis: & istæ duæ sunt intrinsecæ: Aliæ duæ sunt extrinsecæ, scilicet, essiciens, & sinalis. Si ergo intelligatur istud verbum, de causa materiali, non est verum. Materia enim, quantum est de se, non est, nisi potentia pura. Et

Q Q qq iiij

ideo actus, qui sunt in composito, non insunt causa materiali. Similiter etiam de formali. Forma enim de seest simplex, & ideo ea, quæ in composito sunt, compositionem habentia, non debent dici esse in sorma. Quia iam non esset simplex. De efficiente verò causa, videmus etiam aliqua esse in causato, quæ non sunt in causa. Sol enim causa essectiua est istorum terræ nascentium: & tamen in eis inuenitur humiditas, viriditas, & alia, de quibus certum est, quod in Sole non sunt. De finali etiam causa, finaliter patet non esse verum. Nam in his, quæ ad finem sunt, inuenieur motus, & impersectio: in fine autem quies, & persectio, ingeniuntur. Propter quod illud verbum non potest intelligi simpliciter, quæ sunt causatorum insunt causis, nisi siat aliqua additio, vtpote, secundum relationem, vel secundum virtutem, vt in causa efficiente: vel secundûm intentionem, vt in causa finali. Et quando dicitur postea, quòd potestas spiritualis causa est potestatis temporalis, dico, quòd falsum est, secundum quod accipimus potestatem in proposito, videlicet, pro iurisdictione. Nam causa priorest eo, cuius est causa. Reges autem habentes potestatem temporalem priùs fuerunt, quam Pontifices habentes potestatem spiritualem, sieut iam pluries dictum est. Ad probationem autem cum dicitur, Sicut se habetanima ad corpus, sic spiritualia, quibus sustentatur anima, ad temporalia, quibus sustentatur corpus, dico, quòd falsum est. Et ecce ratio. Nam anima sic sustentatur spiritualibus, quòd ipsa spiritualia non agunt ad sustentationem corporis. Sed temporalia sic ad sustentationem corporis agunt, quòd agunt etiam ad sustentationem animæ, quæ deficeret corpore deficiente. Vnde maiorem dependentiam habet anima à temporalibus, quam contrà. Non potest ergo per hoc concludi, quòd potestas spiritualis præest respectu temporalium.

Ad x. vbi opponitur per Augustinum, quòd vera iustitia non est in Republica, cuius Christus non est rector, dico certè, quòd hoc est verum. Ipse enim est Rector potens, verax Deus. Sed quando dicitur, Papa est Christi Vicarius, dico, quòd verum est in spiritualibus: sed bene habet alium Vicarium in temporalibus, videlicet, potestatem temporalem; quæ cùm sità Deo, sicut dicitur Roman. 13. potest dici vices Dei gerere

in regimine temporali.

Ad x 1. de spirituali, qui omnia iudicat, dico, quod Apostolus non loquitur ibi de iudicio iurisdictionis, quod competit alicui per supremam impositionem, de quo intendimusad præsens, sed loquitur de iudicio discretionis, quod habetur per internam inspirationem. Et hoc satis apparet per Glossam super illum locum. Ipsa enim interna inspiratio facit hominem de omnibus iudicare, hoc est, discretè sapere, & sentire, secundum illud 1. 10an. 2. Vnetio eius docet vos de omnibus. Ex quo apparet

quòd auctoritas illa non facit ad propositum.

Ad x 1 1. in quo dicitur, Qui potest quod est maius, potest etiam quod est minus, dico, quòd illud non est semper verum, sicut patet. Nam corpus Christi consicere multo maius est, quàm excommunicare, vel ab excommunicatione absoluere: & tamen non omnis, qui potest corpus Christi consicere, potest excommunicare, vel absoluere, sicut aliqui Sacerdotes, nullam iurisdictionem habentes. Oportet ergo illud verbum exponere, ve dicamus, quòd veritatem habet in his, qua inter se ordinata sunt, & ex hoc quandam dependentiam habent, sicut in officiis Ordinum Ecclesiasticorum. Quia enim inter se ordinata sunt, certè qui potest ministrare in Ordinibus sacris, quod est madinata sunt, certè qui potest ministrare in Ordinibus sacris, quod est ma-

ius, potest etiam ministrare in Ordinibus non sacris, quod est minus: & qui potest ministrare in ossicio Sacerdotis, quod est plus, potest etiam ministrare in ossicio Diaconi, quod est minus. In proposito autem non est ita. Nam & iurisdictio spiritualis, quam habet Papa, & iurisdictio temporalis, quan habet Rex in regno suo, omnino distincue sunt, & disiuncue, ita quòd, sicut Rex non habet se intromittere de iurisdictione spirituali, quæ est penes Papam, ita nec Papa habet se intromittere de iurisdictione temporali, quæ residet penes Regem. Vnde non est inter istas duas iurisdictiones mutua dependentia, nisi quantum ad mutuam desensionem, quam sibi mutuò tenentur exhibere, cum necesse suerit, prout ad vnamquamque pertinet, vt bene valeat regi Respublica, tam spiritualiter, quàm corporaliter. Et ista satis probari possunt per ca, quæ habentur in Decretis Dist. 10. quoniam idem, & in c. de capitulis, tam in textu, quàm in Glossa.

Ad x111. de Cant. 6. Vna est columba, &c. idest, Ecclesia, dico, quòd illa vnitas non tollit duplicitatem iurisdictionis, sed ponit simplicitatem intentionis, tollendo duplicitatem simulationis. Vnde Glossa interlinearis, super illud verbum, Vna, dicit, Simplicitate. Vel aliter potest dici, quòd vnum simpliciter potest dici aliquid, multis modis. Vno modo dicitur aliquid vnum, indiuisibilitate, quod non diuiditur, nec actu, nec potentia, vt punctus, vnitas. Alio modo dicitur vnum, continuitate, quod est vnum actu, & plura potentia, sicut linea. Tertio raodo dicitur vnum, perfectione, sicut domus vna, vel calceamentum, vel huiusmodi. Et hoc modo dicitur vnum, illud, ad cuius integritatem diuersa requiruntur. Et hoc modo Sacramentum Eucharistiæ dicitur vnum, quamuis ibi diuerla concurrant, & ex parte materiæ, scilicet, panis, & vinum, & ex parte formæ, scilicet, verba consecrationis corporis, & verba consecrationis languinis. Isto modo Ecclesiam esse vnam, vnitate scilicer perfectionis, ad quam plura concurrunt ad hoc, vt sit perfecta. Inter que duo principalia sunt, scilicet, iurisdictio spiritualis, & temporalis. Et propter hoc, statim post illud verbum, Fna est columba mea, subiungitur, Persetta mea. Et ad hoc, quod dicitur, Vna est sponsa: Ergo debet habere vnum sponsum, dico, quòd verum est. Et iste sponsus est Christus. Et istius sponsi Papa est Vicarius. Et hoc in regimine spiritualium. Aliuraautem habet in regimine temporalium, sicut patet in solutione 10. argumenti.

Ad x 1 v. vbi dicitur de confirmatione Imperatorum per Papam, dicunt aliqui, quòd ficut Cardinalis Hostiensis consecrat Papam; & tamen post consecrationem nullam iurisdictionem spiritualem habet super ipsum Papam: ita Papa confirmat Imperatorem, & etiam coronat; & tamen post confirmationem, & coronationem, nullam iurisclictionem temporalem super ipsum habet. Ego dico, quòd quicquid sit de Imperatore, nunquam tamen super Regem Franciæ habet Papa, vel habuit, aliquam temporalem iurifdictionem. Ethoc, quia idem Rex habet regnum, non per electionem, sed per successionem, nec vnquam à Papa recipit confirmationem, vel coronationem. Vnde patet, quòd non bene concluditur; quando dicitur, Papa est superior in temporalibus Imperatore. Ergo quolibet Christiano. Quia aliquæ causæ sunt in Imperatore, quare subditus sit Papæ in remporalibus, quæ non inueniuntur in aliquibus Regibus, sicut in Regibus Franciæ, & Hispaniæ, & fuit etiam aliquando in Rege Angliæ, videlicet, vsque ad tempus Regis Ioannis, qui dicebatur, Sine terra, sicut apparet per Inspectionem Chronicarum, unde etiam illa Decretalis, Extr. Qui fil. sunt

legitim. causam, quæ facta suit ante tempus illius Ioannis Regis Angliæssicut notat Hostiensis in suo Apparatu super eandem Decretalem.

Ad x v. de constitutione Petri in Vicarium Christi, per illa verba, Et tibi dabo claues regni calorum, patet solutio per ca, quæ dicta sunt in refonsione ad octauum argumentum, vbi verba illa pleniùs exponuntur,

Ad x v 1. vbi arguitur de legitimatione, dicendum est semper, quod notat Bernardus in Apparain suo, quod Papa potest legitimare, quantum. ad honores, & dignitates aliquas temporales, illos, qui non sunt de iurisdictione sua temporali, vt per hoc intelligantur legitimati, vt possint esse iudices, & habere huiusmodi honores, quos anteà non habebant. Tamen non potest legitimare aliquem, quantum ad hoc, vt succedat in hæreditate, tanquam legitimus hæres, qui non sit de sua temporali iurisdictione. Et in hac sententia, sicut notatur ibi, fuerunt Laurentius, Vincentius, & Tancredus. Primum non probat in Papa aliquod dominium temporale super illos, qui non sunt de sua temporali iurisdictione, Sed secundum bene probaret, si esset. Vel aliter potest responderi sic: Quando dicitur, nullus potest legitimare aliquem ad honores & dignitates temporales, nisi super illum habeat dominium temporale, dico, quòd verum est, si accipiatur, legitimare, directè, & de debito iure. Et quando dicitur, quòd Papa potest, dico, quòd hoc non potest, nisi indirecte, & quasi per quandam consequentiam non necessariam sed congruam. Potest tamen legitimare, quantum ad spiritualia. Et certè clarum est, quòd qui legitimatus est, quantum ad spiritualia, quæ maiora sunt, intelligatur etiam legitimatus, quantum ad honores temporales, per quandam reuerentiam, quæ debet exhiberi Papæ, quam etiam exhibuerunt ei Principes, plura ipsi, que non erant sibi de iure debita, permittendo.

Ad xv 11. argumentum, de auctoritate Bernardi ad Eugenium dico, quòd Bernardus non loquitur ibi asserendo, sed magis dubitando. Et hoc apparet ex duobus. Primò ex hoc, quòd ipse ponit ibi, forsitan, dicens, Tuns ergo, & ipse forsitan, &c. Secundo ex hoc, quod in fine illorum verborum dixit, Et de hoc altas : ac li diceret, Non stes ci, quod modò dictum est cum dubitatione, sed his, quæ alias dixi. Sub assertione autem contrarium dixit, & docuit, in eodem libro, in pluribus locis, sicut superius tactum est, & apparet intuenti in primo libro, s. capitulo, & in tertio libro, 1. capitulo, in quo verba ista sunt, Vt milii videtur, dispensatio tibi super illum, id est, super orbem terrarum, cradita est, non data possessio. Si pergis vsurpare & hanc, contradicit tibi, qui dicit, Meus est enim orbis terra, & plenitudo eius. Non tu ille, de quo Propheta, Et erit omnis terra possesio eius. Christus hic est, qui sibi possessionem vendicat, & iure creationis, & merito redemptionis, & dono patris. Cui enim alteri dictum est, Postula à me, & dabo tibi gentes hereditatem tuam, & possisionem tuam terminos terra? Possisionem, & dominium sede huic, tu curam illius habe. Pars tua hec, vltrà ne extendas manum. Quid : inquis : Nonnegas præesse, & dominari vetas? Plane sic. Quasinon bene presit, qui preest in sollicitudine. Numquid non & villa villico, & parunius dominus subiectus est padagogo? Non tamen villa ille, nee is domini sui dominus est. Ita & tu prasis vt prouideas, vt consulas, vt procures, vt serues: Prasis, vt prosis: Prasis, vt sidelis seruus, & prudens, quem constituit dominus super familiam suam. Ad quid? Vt des illis escam in tempore, hoc st, vt dispenses, non imperes. Hoc fac, & dominari non affectes, homini homo, vi non dominetur tui omnis iniustitia. At satis supérque id intimatum suprà, cum quis sis disputaretur. Addo tamen

Geboc. Nam nullum tibi venenum, nullum gladium plus formido, quàm libidinem dominandi. Víque huc verba beati Bernardi. In quibus apparet, quòd Papa super omnes nec habet, nec appetere debet dominium temporale. Et placeat illi, qui dominator est viriutis, coum tranquillitate iudicat, sicut dicitur Sap. 12. Per quem in mari facta est tranquillitas, sicut habetur Matth. 14. vt post tempestatem modernam, tranquillum faciat: & vt verbis Apostoli 1. Timoth. 2. vtat, Obsecro primum omnium sieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus, pro regibus, & omnibus, qui in sublimitate constituti sunt, vt quietam, & tranquillam vitam agamus. Amen. Deo gratias,

Explicit.





.

-.

-

•

QUELQUES Extraits touchant le Pape Boniface VIII. tirez de diverses Chroniques écrites à la main.

Table Chronologique pour l'éclaircissement de l'histoire de Boniface VIII.

17. Aoust.1296.

Defenses du Roy Philippes le Bel à toutes personnes de transporter de son Royaume or et argent, joyaux, pierreries, armes, chevaux et autres choses servans à la guerre, sans sa permission et congé par écrit.

Anno 2. Pontif. Bonif. 1296.

Bulle de Boniface VIII. qui defend aux Ecclesiastiques de payer à qui que ce soit aucune chose. Excommunie tous Empereurs, Rois, Princes, etc. qui exigent desdits Ecclesiastiques sans la licence du S. Siege, etc.

21. Sept. 1296.

Bulle de Boniface VIII. mandant au Roy Philippes le Bel, que son Ordonnace defendant aux étrangers de demeurer en France, ny d'y faire aucun commerce, ny de rien transporter hors du Royaume, ne doit comprendre les gens d'Eglise, sur lesquels les Rois n'ont aucun pouvoir, etc.

12. Sept. 1296.

Ecrit fait par le Roy contre le precedente Bulle.

7. Fevrier. 1297.

Bulle du Pape Boniface VIII. au Roy Philippes le Bel, où il luy mande qu'il luy a envoyé une plus grande Lettre par l'Evesque de Viviers: le prie de la bien considerer, et d'appeller ses plus fideles Conseillers, et la leur faire lire pour la faire observer.

Bulle de Boniface au Roy, se plaignant d'un Edit que le Roy avoit fait, portant defense de rien tirer du Royaume, et qu'il n'entend que les Ecclesiastiques y soient compris, sur lesquels le Roy n'a nul pouvoir.

1297.

Vne seconde Bulle du mesme à deux de ses Nonces en France, leur mandant que s'ils sont empeschez de faire sortir de France l'argent qu'ils y auront levé, ils declarent le Roy, et ses Officiers qui les auront empeschez, incidisse in sententiam promulgati canonis, et qu'ils les excommunient de nouveau.

Lettre de l'Archevesque de Reims et ses suffragans, au Pape Boniface, se plaignans d'une Constitution faite par sa Sainteté pour la liberté Ecclesiastique, que le Roy, les Princes, et les Seigneurs temporels, et toute la France avoient jugé tres-prejudiciable à leurs droits, etc.

20. Avril. 1297.

Lettre des Evesques d'Albe et de Preneste, écrite au Roy par ordre du Pape Boniface, sur la publication et prorogation de la treve ordonnée par le Pape entre le Roy de France, et les Rois des Romains et d'Angleterre, avec peine d'excommunication contre les contrevenans.

10. May. 1297.

Bulle du Pape Boniface contre ceux de la Maison des Colonnes, dans laquelle aprés avoir narré les maux faits par ceux de cette Maison, il depose du Cardinalat Jacques du titre de sainte Marie in via lata, et Pierre du titre de saint Eustache, Cardinaux de cette Maison, et les prive de tous leurs benefices.

4. *May.* 1297.

Acte par lequel un Clerc de Chambre du Pape Boniface envoyé par luy, cite Pierre Cardinal de S. Eustache à comparoir devant sa Sainteté, où seront les Cardinaux, et ce sous peine de privation du Cardinalat.

10. May. 1297.

Acte des deux Cardinaux Colonnes, contenant les raisons qu'ils ont eu de ne point comparoir devant le Pape, avec leurs protestations; appellent au saint Siege, et au Pape futur; et disent qu'on a tousjours procedé avec grande circonspection contre les Cardinaux.

31. Juillet. 1297.

Bulle de Boniface declarant que la Bulle commençant Clericis laïcos, defendant aux Ecclesiastiques d'aider les Rois de leurs biens, n'est pas pour defendre les dons volontaires que les Ecclesiastiques de France voudront faire au Roy sans exaction, etc.

Juillet. 1298.

Le Pape Boniface promet au Roy qu'il ne jugera point le differend d'entre luy et le Roy d'Angleterre, dont il est arbitre, sans l'exprés consentement de sa Majesté porté par

ses Lettres Patentes, et par un envoyé exprés. 4. Decemb. 1300.

Bulle du Pape Boniface, disant que le Pape pouvant donner des graces et des privileges, qu'il les peut revoquer. Qu'il a donné des privileges au Roy de France, et aux Clercs et lais de son Conseil, que ces graces ont causé beaucoup d'abus, et des dommages aux Prelats et aux Eglises. C'est pourquoy du conseil desdits Cardinaux il suspend lesdits privileges, etc.

page

-Boniface declare au Roy par une petite Bulle, qu'il est son sujet au temporel, et qu'il ne doit conferer aucuns benefices, etc.

Le Roy répond qu'il n'est point son sujet au temporel ny à qui que ce soit. Que la collation des prebendes les sieges vacans luy appartient, et les fruits aussi, et qu'il maintiendra ceux qu'il y a pourveus.

Pierre de Bosco ou du Bois Aduocat du Roy à Constances, donne son advis sur cette petite Bulle fort injurieuse au Roy.

5. Decemb. 1301.

Bulle de Boniface au Roy commençant Ausculta sili. Dit que le Roy l'a étably sur les Rois et Royaumes ad cucllendum, destruendum, dissipandum, aedificandum, & c. 5. Decemb. 1301.

Bulle de Boniface aux Prelats, Chapitres et Docteurs en Theologie de France, par laquelle il leur ordonne de se trouver prés de luy à certain jour, pour estre informé par eux des oppressions qu'ils souffrent de la part du Roy, de ses Officiers, Comtes et Barons, etc.

5. Decemb. 1301.

Autre Bulle de Boniface aux Archevesques et autres Ecclesiastiques de France, à ce qu'ils ayent à comparoistre devant luy avec les Docteurs és Droits, etc. 1302.

Decretale de Boniface commençant Unam sanctam. De majoritate & obedientia, Extra.

12. *Mars.* 1302.

Requeste de Guillaume de Nogares presentée au Roy estant au Louvre, en presence de plusieurs Prelats et Seigneurs contre le Pape Boniface.

Extrait d'un ancien manuscrit, qui dit que le Roy fit bruster dans Paris l'an 1301. la Bulle du Pape en presence de tous les Nobles et autres. 10. Avril. 1302.

Lettre envoyée par les Barons du Royaume de France au College des Cardinaux, quand le Roy appella contre Boniface Pape.

26. *Juin,* 1302.

Lettres des Cardinaux aux Ducs, Comtes et Barons du Royaume, pour excuser ce qu'avoit fait Boniface, et qu'on luy a imposé des choses qu'il n'a point faites; entre autres celle là, qu'il eust écrit au Roy qu'il estoit son sujet au temporel, et qu'il tenoit son Royaume de luy, etc.

Bulle de Boniface aux Prelats et autres Ecclesiastiques de France, se plaignant de ce que le Roy a fait contre luy en son Parlement assemblé à Paris, pour empescher que les Ecclesiastiques qu'il avoit mandez de le venir trouver, n'y vinssent. Se plaint des paroles dites contre luy, principalement par Pierre Flotte. Leur reproche qu'ils ont souffert dire beaucoup de paroles outrageuses contre l'Eglise, etc.

Lettre des Prelats et autres Ecclesiastiques tant Reguliers que Seculiers du Royaume de France assemblez à Paris, au Pape Boniface.

26. *Juin* 1302.

Lettre des Cardinaux aux Maires, Eschenins, Jurats et Consuls des villes de France, faisant response à une lettre qu'ils avoient receve d'eux.

Deux advis: Le premier du Cardinal de Porto. Le second du Pape Boniface, prononcez dans le Consistoire, touchant le differend entre le Pape et le Roy de France, tirez d'un Manuscrit de la Bibliotheque de S. Victor.

5. Septemb.1302.

Lettre du Cardinal Matthieu S. Mariae in Porticu à Robert Duc de Bourgogne, faisant reproche des graces et privileges concedez par le Pape Boniface à la France, etc. 5. Septemb. 1302.

Lettre de Robert Cardinal de S. Potentiane, et de Pierre Cardinal du titre S. Mariae Nouae à Robert de Bourgogne, qui le louënt du zele qu'il a pour la paix de l'Eglise, et se

plaignent du rude traitement qui a esté fait au Pape.

1302.

Commandement fait par le Roy de saisir les biens des Ecclesiastiques sortis du Royaume sans sa permission.

1302.

Lettre du Roy, qui dit qu'il avoit envoyé ses Ambassadeurs au S. Siege, avec pouvoir de nommer le Pape Boniface pour arbitre des differends qu'il avoit avec le Roy d'Angleterre, non pas comme Pape, mais comme une personne privée.

1302.

Bulle de Boniface en faveur de l'Ordre de Cisteaux.

Decemb. 1302.

Le Roy sur des nouvelles qu'il avoit recevés de ce qui se passoit en la Cour de Rome, assemble les Prelats et les Barons de son Royaume à Paris, pour y mettre ordre.

Defense faite par le Roy à tous ses sujets, Prelats, Pairs, Barons et autres sous de grandes peines, de sortir de son Royaume sans sa permission, ny en faire sortir

<u>chevaux, etc.</u> 13. *Avril.* 1303.

Bulle de Boniface à Jean Cardinal du titre de S. Marcellin, où il luy donne avis du commandement qu'il avoit fait aux Archevesques et autres Ecclesiastiques de France de le venir trouver, pour aviser à divers excés, et au bon gouvernement du Royaume: commande à ce Cardinal d'avertir ceux qui ont manqué, qu'ils ayent à venir dans trois mois, etc.

Articles dont le P. Bonif. avoit chargé ledit Card. l'envoyant en France.

Réponses du Roy sur lesdits articles.

13. avril. 1303.

Bulle de Boniface à Jean Cardinal de S. Marcellin, où il luy fait sçavoir qu'il n'est point satisfait des réponses que luy a fait le Roy aux articles qu'il luy a envoyez,; commande audit Cardinal de presser le Roy de changer ses réponses. Qu'il vouloit que ce qu'il avoit dit pour l'Eglise de Lion fust observé.

13 Avril. 1303.

Bref du Pape Boniface au Comte d'Alençon, se plaignant des réponses faites par le Roy au Card. de S. Marcellin.

13. Avril. 1303.

Pareil Bref écrit à l'Evesque d'Auxerre.

13. Avril. 1303.

Bref de Boniface au mesme Cardinal, où il dit que suivant la coustume de l'Eglise Romaine, il n'y a point de doute que le Roy de France n'ait encouru les sentences generales d'excommunication, qui ont esté souvent publiées; et quoy qu'il soit Roy, et nonobstant ses privileges qu'il ne puisse estre excommunié, interdit et suspendu; ce qu'il avoit fait, parce qu'il avoit empesché les Prelats et autres Ecclesiastiques de France d'aller en Cour de Rome, etc.

Juin. 1303.

Le Roy ordonne que les biens des Prelats et autres Ecclesiastiques qui sont hors le Royaume, seront saisis et mis sous sa main.

13. Juin. 1303.

Acte fait en presence du Roy, des Prelats, Barons, Comtes et autres, où Louïs Comte d'Evreux, Guy Comte de saint Paul, Jean Comte de Dreux, et Guil. du Plessis firent leur plainte de la misère de l'Eglise sous Boniface, et qu'il importoit qu'il y eust un Pape legitime, etc.

Juin. 1303.

Forme de la lettre envoyée par le Roy à toutes les Villes, Eglises, Communautez de son Royaume, à ce qu'elles eussent à consentir à la convocation du Concile general, et à l'appel par luy interistté au futur Concile du consentement des Prelats, Seigneurs et Barons.

*Juin.* 1303.

La lettre écrite à ceux de Toulouse est la premiere.

15. Juin. 1303.

Consentement des Prelats du Royaume, pour la defense du Roy, et l'appellation au Concile.

Le Roy par plusieurs lettres promet sa protection aux Prelats, Monasteres, Barons, et Communautez contre tous ceux qui les voudroient opprimer, specialement contre Boniface qui l'avoit menacé luy et tout son Royaume, etc.

Aoust, 1303.

Lettre de protection donnée par le Roy aux Freres Mineurs de la Province de Touraine, qui ont adheré à ce qui se fait contre le Pape Boniface.

15. *Juin.* 1303.

Le Roy ordonne à ses Officiers de ne point souffrir que l'Abbé de Clugny et ceux de son ordre soient inquietez, pour avoir adheré avec luy à ce qu'il avoit ordonné contre Boniface. Leur enjoint de leur porter toute faveur, et les proteger.

23. *Juin.* 1303.

Acte de l'Université de Paris qui adhere à tout ce que le Roy a arresté contre le Pape Boniface.

23. Juin. 1303.

Acte par lequelles Doyen et Chapitre de l'Eglise de Paris adherent avec le Roy à tout ce qu'il a resolu en l'affaire contre le Pape Boniface.

26. *Juin.* 1303.

Acte des Freres Prescheurs de Paris qui adherent audit appel, salua sui Ordinis obedientia reverétiaque & honore Ecclesiae Romanae, ac fidei Catholicae veritate, se mettans eux et leurs confreres sous la protection du S. Concile, du futur Pape legitime, sans se départir de leurs appellations.

Juin. 1303.

Acte par lequel l'Abbé de Luxeuïl adhere à ce que le Roy a ordonné contre Boniface.

2. Juillet. 1303.

Acte par lequel le Roy declare, qu'au cas que le Pape procede contre luy, et ceux qu'il a assemblez pour adviser les moyens d'assembler un Concile, qu'il en appelle au futur Concile, ou au Pape qui sera legitime.

1. Juillet. 1303.

Lettre du Roy aux Cardinaux, où estinserée la lettre cy-dessus, et adjouste qu'il les prie instamment de travailler à la convocation du Concile.

1. Juillet. 1303.

Lettre du Roy aux Prelats et Ecclesiastiques, aux Princes, Ducs, Marquis, Nobles, Communautez et Universitez dès villes d'Espagne, Portugal et Navarre, où est aussi inserée ladite lettre cy-dessus; et pour ce envoye exprés deux Ambassadeurs.

Juillet.

Lettres dudit Roy aux villes d'Italie, et au Roy de Portugal, où la susdite lettre est inserée, et y envoye des Ambassadeurs à cet effet.

*Janvier.* 1303.

Acte de quelques Abbez et Prieurs du Royaume de Navarre, ausquels le Roy ayant écrit ce qui s'estoit passé devant luy contre Boniface, et ce qui y avoit esté arresté, avec l'acte de toute la resolution, le Roy leur demanda leur consentement à tout ce qui s'estoit passé; ce qu'ils accordent et adherent au Roy, saluis in omnibus auctoritate Ecclesiae Romanae, juribus, honore & obedientia.

Avril. 1304.

Trois Actes des Chevaliers et Nobles du Royaume de Navarre, et un acte des villes dudit Royaume, qui adherent aussi à tout ce que le Roy a arresté contre le Pape. 1303. Juillet.

Defenses faites par le Roy à tous Ecclesiastiques de sortir hors du Royaume sans son congé; leur defend de contrevenir à cet ordre sub poena capitali & amissione bonorum, &c.

1303.

Le Roy sous de tres-rigoureuses comminations, oblige ses Officiers de faire executer cette Ordonnance à peine d'estre reputez traistres à son Estat.

8. *Juillet* 1303

Acte fait par Martin de Rippa Chanoine de l'Eglise de Paris estant en plein Chapitre de Nostre-Dame, par lequel il renonce à toutes les protestations et actes qu'il pourroit avoir faits, par lesquels il pourroit sembler n'avoir pas adheré aux appellations interiettées par les Prelats du Royaume; revoque ce qu'il a fait au contraire, et adhere ausdits Prelats et Chapitre.

25. Juillet 1303.

15. Juillet. 1303.

Acte par lequel plusieurs Prelats, Barons, Nobles, Consuls des Villes et Communautez, des Seneschaussées de Beaucaire, Carcassonne et Rhodez, adherent à tout ce que le Roy avoit resolu de faire contre Boniface. Il y a un Prieur de l'Ordre de Cluny qui adhere aussi, mais avec protestation, comme aussi un Templier.

Acte par lequel les villes de Languedoc adherent à l'appel interietté par le Roy, au futur Concile.

25. Juillet. 1303.

Acte de plusieurs Seigneurs et Nobles des Seneschaussées de Toulouse et de Carcassonne, qui font la méme chose.

17. Juillet. 1303

Pareil Acte de la Seneschaussée de Beaucaire.

27. Juillet. 1303.

Pareil Acte de plusieurs Gentils-hommes de la Seneschaussée de Rhadez.

Acte de sept villes de la Seneschaussée de Rhodez, qui font la méme chose.

25. Juillet. 1303.

Acte du Prieur des Freres Prescheurs du Convent de Paris, qui dit que le Roy, les Prelats et Barons du Royaume pour certaines considerations demandent la convocation du Concile general; et parce qu'ils craignent que le Pape s'en veüille ressentir, ils ont appellé de luy au Concile, ou au Pape futur, ou au College des Cardinaux: à quoy l'Université de Paris, tant les Religieux que les seculiers ont adheré, ausquels ledit Prieur et Convent se joignent.

18. Juillet. 1303.

Acte par lequel les Prieur et Convent des Freres Prescheurs de Montpellier, sommez d'adherer à ce qu'avoit fait le Roy contre Boniface, respondirent qu'ils ne le pouvoient faire sans l'ordre exprés de leur Prieur general, qui estoit à Paris. Les Agens du Roy non contens de cette réponse, disent qu'ils vouloient sçavoir l'intention d'un chacun en particulier et en secret: ils persisterent comme devant. Les Agens du Roy enjoignirent lors à ces Religieux, que dans trois jours ils eussent à sortir du Royaume.

1. Aoust. 1303.

Acte par lequel l'Université de Toulouse adhere à tout ce que le Roy a arresté contre le P. Boniface.

29. Juillet. 1303.

Trois Actes par lesquels plusieurs Docteurs en loix adherent à tout ce que le Roy avoit resolu contre Boniface.

7. Aoust. 1303.

Actes de plusieurs Seigneurs et Gentilshommes des Seneschaussées de Beaucaire et de Rhodez, qui adherent à tout ce que le Roy a fait contre le Pape Boniface. 15. Aoust. 1303.

Constitutio Bonifacij VIII. quâ cauctur, qualiter citari de beantilli, qui impediunt ne citationes perveniant ad eos; quae revocata est per Clementem V.

15. Aoust. 1303.

Bulle du Pape Boniface contre Geraud Archevesque de Nicosie, qu'il accuse d'ingratitude, et qu'ayant sceu le differend d'entre luy et le Roy de France, il a esté trouver ledit Roy; le suspend de l'administration de son Eglise tant au spirituel qu'au temporel.

15. Aoust. 1303.

Bulle du Pape Boniface, qui reproche au Roy qu'aprés avoir receu tant de graces du S. Siege et de luy, il s'est rebellé contre l'Eglise; qu'il attire tant qu'il peut à sa rebellion les Maistres et Docteurs du Royaume, et chasse ceux qui ne sont de son avis: Suspend la faculté qu'ont aucuns Docteurs de donner des licences, et leur defend d'en user, jusques à ce que le Roy ait obey aux ordres du S. Siege.

Date Anagniae Pontific anno 9. 8. Calend. Sept.

Bulle du P. Bon. par laquelle il suspend la faculté qu'avoient en France tous les Corps Ecclesiastiques, d'élire, se reservant la provision de tous les Benefices qui viendront à vacquer; annulle toutes les élections des Prelats, qui se feront au prejudice de cette suspension.

20. Aoust. 1303.

Acte de l'Evesque de Maguelonne (Mont-pellier) qui adbere à tout ce que le Roy a resolu contre le P. Boniface, et qu'il ne se servira point d'aucuns indults du P. ny d'aucune décharge du serment de fidelisé, à la charge que le Roy ne pretendra pour ce fait acquerir sur son Eglise aucuns droits.

15. Aoust. 1303.

Bulle du Pape Boniface, qui narre ce qu'il avoit appris s'estre passé à Paris le jour S. Jean, le Roy present, comme il avoit esté accusé de divers crimes, à quoy le Roy avoit consenty par la resolution de convoquer le Concile, et l'appel au Concile, ou au Pape successeur, de tout ce que pourroit faire ledit Boniface, etc. Aoust. 1303.

Acte par lequel l'Evesque de Rhodez adhere à tout ce que le Roy a resolu en l'affaire de Boniface.

Aoust. 1303.

Acte par lequel l'Abbé d'Alet adhere à tout ce que le Roy a ordonné pour le fait du Pape Boniface.

23. Aoust. 1303.

Acte par lequel la ville d'Arras, et la Communauté d'icelle adherent à ce que le Roy et arresté de faire contre le Pape Boniface, etc.

17. Aoust. 1303.

Acte par lequel le Roy ayant fait sçavoir aux Evesques du Duché de Bretagne assemblez, ce qui avoit esté arresté au fait de Boniface, la convocation d'un Concile, etc. ils répondirent que pour l'importance de l'affaire ils desiroient en communiquer avec l'Archevesque de Tours, le Duc de Bretagne, et avec leurs Chapitres. Suit aprés leur resolution.

7. Octobre. 1303.

Acte des Religieux du Convent de Font-morin Ordre de Cisteaux, par lequel ils declarent ne pouvoir adherer à la convocation du Concile, ny à l'appel, duquel on leur a fait voir les Actes.

17. Octobre. 1303.

Acte de Guillaume de Nogaret qui contient un narré de ce qu'il a fait en Italie en vertu du pouvoir special qu'il avoit du Roy, etc.

Decembre. 1303.

Acte par lequel il appert que le Chapitre de la Cathedrale de Bourges, les Predicateurs et Freres Mineurs, la Communauté de ladite ville, et autres Eglises et Communautez adhererent à tout ce que le Roy avoit arresté contre le Pape Boniface.

8. Septemb. 1303.

Procedure que le P. Boniface devoit faire fulminer contre le Roy, le jour de la Nôtre-Dame 8. de Septembre, qu'il fut arresté par Guil. de Nogaret.

Extraits de divers Historiens, touchant le differend entre le Pape Boniface VIII. et le Roy Philippes le Bel; tant imprimez qu'écrits à la main.

TABLE DES ACTES ENTRE LE PAPE BENEDICT XI. qui succeda à Boniface, & le Roy Philippes le Bel.

2. Aoust. 1304.

LETTRE du Roy, par laquelle il se conjouït avec le Pape de son advenement au Pontificat.

2. Avril. 1304.

Bulle du Pape Benedict XI. au Roy, où il dit que son amour envers luy a paru, quand absent, et ne le requerant point il luy a donné l'absolution de toutes sentences et excommunications, ausquelles il pouvoit estre encouru; exagere la charité qu'il a euë en cette occasion, et prie le Roy de recevoir cette grace avec humilité.

13. Mav. 1304.

Bulle du Pape qui absout tous Prelats, Ecclesiastiques, Barons et Nobles qui se trouveront excommuniez par Boniface, pour avoir empesché les allans et venans en Cour de Rome, etc.

Dat. l'iterby 13. Kal. May Pontif-anno I.

Bulle de Benedict XI. au Roy, par laquelle il revoque la reserve que Boniface VIII. avoit faite des provisions de toutes les Eglises Cathedrales et Regulieres de France, etc.

Memoire de diverses accusations proposées contre Boniface, par Pierre de Peredo Prieur de Chesa, envoyé par le Roy au S. Siege et en Italie pour diverses affaires,

La supplication du peuple de France au Roy, contre le Pape Boniface VIII.

4. *Avril.* 1304.

Acte par lequel Guill. de Chastenay et Hugues de Celle Ambassadeurs du Roy, furent trouver les Cardinaux nommez audit Acte, en leurs maisons, et leur presenterent les lettres du Roy du I. Juillet-1303. touchant les appellations interictées par le Roy au Concile futur, et touchant la convocation du Concile general demandée par le Roy. 25. Fevrier. 1303.

Pouvoir du Roy à ses Ambassad. de traiter avec le Pape Benedict de tous les differends qu'il avoit eus avec le Pape Boniface VIII. etc.

*Mars.* 1303.

Autre pouvoir donné par le Roy à ses mesmes Ambassadeurs, pour demader en son nom au P. Benedict, absolution de toutes les excommunications et sentences d'interdit, ausquelles il pourroit estre encouru ab homine vel à jure

-Articles presentez de la part des Colonnes au Roy, pour l'exciter à proteger leurs affaires, et faire revoquer les jugemens injustes rendus contre eux.

Bulle du Pape Benedict qui revoque tout ce qu'avoit fait Boniface VIII. contre les Colonnes, tant Cardinaux qu'autres, etc.

18. Avril. 1304.

Bulle de Benedict, qui revoque la suspension qu'avoit ordonné Boniface à ceux qui avoient faculté de donner des licences, tant en Droit civil que canon.

13. May. 1304.

Bulle du Pape Benedict, par laquelle il pardonne la desobeyssance d'aucuns Prelats et autres Ecclesiastiques, pour n'estre pas comparus à Rome, au commandement que leur en avoit fait Boniface VIII.

13. May. 1304.

Bulle du Pape Benedict au Roy, qui revoque et annulle les suspensions qu'avoit fait Boniface VIII. des graces et indults accordez au Roy, au Royaume, à ses Officiers et amis, etc. Remet le Roy et son Royaume, etc. en mesme estat qu'il estoit avant ladite suspension, excepté Guil. de Nogaret, etc.

2. May. 1304.

Actes par lesquels six Cardinaux enquis par les Agens du Roy, s'ils ne vouloient pas adherer avec sa Majesté en l'affaire contre Boniface; quatre desdits Cardinaux furent d'avis de sçavoir auparavant l'intention du Pape, et deux adherent avec le Roy pour la convocation du Concile general.

7. juin. 1304.

Bulle du Pape Benedict, par laquelle il declare tous ceux qui avoient eu part à la capture du Pape Boniface, et au vol du tresor de l'Eglise, et qui en estoient accusez, avoir encouru ex-communicationis sententia promulgatam à canone, etc.

Extraits de divers Historiens de ce qui se passa entre le Pape Benedict et le Roy.

TABLE DES ACTES FAITS PENDANT LE Siege vacant par la mort du Pape Benoist XI.

1303. Septemb.

ACTE par lequel Guillaume de Nogaret craignant que les Cardinaux fauteurs et adherens du Pape Boniface n'élussent quelqu'un de ceux qui ont eu participation à ses crimes, il appelle au S. Siege et à toute l'Eglise qui doit estre assemblée, et au Pape futur, de tout ce qui pourroit estre fait au contraire, etc.

Autre Acte du mesme, qui contient ses protestations et excuses, ne pouvant scurement les declarer au saint Siege. Proteste que tout ce qu'il dira contre Boniface est vray. Aprés suit ce qu'il a proposé contre luy.

7. Septemb. 1304.

Literae super excusationibus & ostesione innocentiae domini Guil. de Nogareto, de prosecutione per cum facta contra Papam Bonifacium VIII.

Allegationes excusatoriae domini Guillelmi de Nogareto super facto Bonifaciano, & protestationes.

10. Sept. 1304.

Guil. de Nogaret se presente à l'Official de Paris, le S. Siege vacant, pour se instifier de ce qu'on luy impute touchant le differend d'entre le Pape Boniface et le Roy Philippes le Bel.

17. Sept. 1304.

Autre Acte du mesme sur le mesme sujet.

17. Sept. 1304.

Procurations de Guil. de Nogaret à Bertrand de Aguassa pour poursuivre en son nom pardevant le S. Siege, n'y pouvant aller en personne, et comparoistre à l'assignation qui luy a este donnée par le feu Pape Benedict, et demander un lieu de seur accés pour y faire ses demandes, et poursuivre librement l'affaire public contre la memoire de Boniface, ses fauteurs et adherens.

14. Avril. 1305.

Réponse des Ambassadeurs que le Roy avoit envoyé en Italie pour l'électio du Pape, à la demande que ceux de Peruse leur firent, sçavoir s'ils y estoient venus pour poursuivre la memoire de Boniface, et faire des protestations contre les Cardinaux ses creatures.

Decrets du peuple Romain pour rendre justice aux Colonnes contre les injustices de Boniface.

pag. [...]

TABLE DES ACTES DE CE QUI SE PASSA entre le Pape Clement V. & le Roy Philippes le Bel, pour le differend du Pape Boniface VIII.

EXTRAIT de l'histoire de Gio. Villani, et autres, de ce qui se passa pour l'élection du Pape Clement V.

Bulle de Clement V. par laquelle il revoque la Bulle de Boniface, qui commence Clericis laïcos de immunitate Ecclesiarum.

1. Fevrier. 1306.

Bulle de Clement V. par laquelle il declare que la Bulle de Boniface commençant Vnam sanctam, ne porte aucun prejudice au Roy de France, etc.

Acte par lequel Renaud de Supino Chevalier, declare qu'ayant voulu se rendre en Avignon, sur l'avis qu'il avoit eu que le Pape Clement avoit declaré que ceux qui sçavoient quelque chose contre Boniface, y pourroient venir en toute seureté, il auroit esté assailly à trois lieuës d'Avignon par gens armez qui le guettoient; ce qui l'auroit empéché de passer outre, et proteste contre cette violence.

23. *May.* 1309. *Bulle du Pape* 

Bulle du Pape Clement V. à Charles Comte d'Aniou, l'exhortant de faire en sorte que le Roy son frere laisse achever cette affaire, et s'en remette à la definition du S. Siege, et permette que ceux qui en font la poursuite, en fassent de mesme.

23. Aoust. 1309.

Bulle du Pape Clement V. au Roy, se plaignant de ce que l'on n'avançoit rien au fait de Boniface, etc.

Lettre du Roy au Pape Clement V. où il se justifie de tout ce qui s'est passé dans son Royaume, touchant le differend qu'il a eu avec le Pape Boniface: et que ses mauvaises actions l'ont obligé de faire ce qu'il a fait: ce qu'il déduit fort au long.

2. Fevrier. 1310.

Bulle de Clement V. qui declare au Roy, qu'en la citation qu'il a faite de Louïs Comte d'Evreux son frere, Guy Comte de saint Paul, et autres qui avoient accusé d'heresie le Pape Boniface, il n'a entendu y comprendre sa Majesté, qui ne s'est jamais rendu partie en cette affaire.

14 Fevrier. 1310.

Lettre de Louïs Comte d'Eureux et Guy Comte de S. Paul, au Pape Clement V. qui se rapportent à luy du consentement du Roy, de juger l'accusation du crime d'heresie contre Boniface et sa memoire, s'en remettant à ce qu'il en ordonnera, etc.

27. *Avril.* 1311.

Bulle du Pape Clement V. par laquelle il ordonne, que toute personne Catholique sera bien receve à dire et proposer ce qu'il sçaura, tant pour la defense du Pape Boniface, que contre luy. Ce que le Pape notifie aux Ambassadeurs du Roy prés de luy.

Supplicatio Guil. de Nogareto, facta Clementi V. PP. super excusationibus & ostensione innocentiae de prosecutione contra se facta Perusij coram Benedicto XI. PP.

-Ecrit que Guillaume de Nogaret et Guillaume du Plessis, poursuivans la condamnation de la memoire de Boniface, ont fait donner au Pape Clement V.

Notabilia quaedam, & rationes juris, & articuli in facto Bonifacij.

Autre Ecrit Latin contre le Pape Boniface.

-Articuli probationum contra Papam Bonifacium, ad ipsius damnandam memoriam.

16. *Mars.* 1310.

Registre des Actes, écritures et memoires faits et produits en l'instruction des procés contre le Pape Boniface VIII. et sa memoire, compilé par le commandement du Pape Clement V.

Response de Guillaume de Nogaret et de Guil. du Plessis Chevaliers à la Lettre ou Bulle du Pape Clement V. qui contenoit un Edict de citation affiché aux principales portes des Eglises d'Avignon, dans lequel estoient compris nommément le Comte d'Eureux fils du Roy de France d'illustre memoire, Guy Comte de S. Paul, I. Comte de Dreux, Guillaume du Plessis Chevaliers, et generalement tous ceux qui avoient interest d'accuser, ou defendre la memoire du defunct Pape Boniface VIII. lesquels dessus nommez. et particulierement Nogaret et du Plessis, exposent les raisons pour monstrer le prejudice que leur fait ledit Edict de citation, contre lequel ils protestent, et en apportent les raisons fort au long dans cet écrit, qui commence In nomine Domini, &c.

Rationes ex quibus probatur quod Bonifacius legitimè ingredi non potuit Celestino vivente. cet écrit est fort long.

Information de vingt trois témoins onys par le Pape et par ses Commissaires.

Bulle de Clement V. aprés avoir ouy la demande du Roy Philippes le Bel d'assembler le Concile, afin d'examiner la verité des accusations contre Boniface: surquoy ayant ouy ce qui se disoit au contraire, prie le Roy de se desister de cette demande du Concile, excuse les accusateurs. Le Roy accorde de la demande du Pape, et remet cette affaire à la decision de l'Eglise.

Bulle du Pape Clement V, fort longue, où aprés avoir deduit tout ce qui s'estoit passé tant pour l'accusation que pour la defense du Pape Boniface, sadite Sainteté casse et revoque toutes Sentences, Constitutions et Declarations, non comprises au sixiéme livre des Decretales, entant qu'elles peuvent porter prejudice à l'honneur, estat, droits et libertez dudit Seigneur Roy, de son Royaume, et des regnicoles, denonciateurs et adherens; excepté deux commençantes, Unam sanctam, et Remnon nouam, qui ne sont dans ledit 6. livre, qui demeurent en leur force et vertu, etc.

Bulle de Clement V. qui declare qu'en la poursuite que luy et ses successeurs feront pour le fait de Boniface contre les François, il ne sera permis de toucher en aucune façon le Roy de France, qui a esté jugé avoir en bon zele en cette affaire.

Bulle de Clement V. par laquelle les citoyens d'Anagnia estant exceptez des absolutions precedentes, il les y comprend dans celle-cy, à l'exclusion de ceux nommez aux Bulles d'absolution.

Bulle de Clement V. où il dit que des consentement de l'Evesque d'Evreux, et autres Ambassadeurs qui sont prés de luy de la part du Roy, qui sont nommez, ceux qui avoient volé le tresor de l'Eglise à Anagnia, n'estoient compris en la grace qu'il avoit faite au Roy, aux François, et à Guillaume de Nogaret, et qu'il les poursuivroit ainsi qu'il aviseroit; et lesdits Ambassadeurs ont promis d'apporter Lettres du Roy, portant son consentement en ce regard.

Memoire des Constitutions de Boniface et du Pape Benedict, qui pouvoient offenser le Roy de France et son Royaume, que le Pape Clement V. ordonna estre rayées et tirées des Registres de l'Eglise.

29. Octobre. 1312.

Acte de Renaud de Supino Chevalier du Roy de France, qui dit, que le Roy ayant envoyé Guillaume de Nogaret pour faire sçavoir à Boniface ses crimes, et ce qu'il avoit resolu de faire contre luy; Nogaret averty du danger où il estoit, pria luy Supino d'assembler ses amis et les Communautez, principalement celle de Ferentino, pour l'aider, promettant de l'indemniser de tout ce qu'il pouvoit souffrir pour ce fait. Ce qu'il fit, et accompagna Nogaret à Anagnta, et delà à Forentino, et obligea le Roy et luy aussi de garentir ladite Communauté des perils spirituels et temporels, ausquels ils pouvoient estre tombez pour cette action; et recognoist avoir receu du Roy à Carcassonne, dix mille petits Florins de Florence pour leurs frais, dont il le quitte.

1325.

Pierre de Columna Cardinal de S. Ange fait ses Procureurs pour traiter avec le Roy de France, et Charles Comte de Valois, et d'Aniou, de la donation et transport fait à luy Cardinal par ledit Sieur Roy, et Comte, de tous les droits et biens appartenans aux Caietans etc.

Extraits de quelques Chroniques.

Divers Extraits tirez de titres anciens, et autres Auteurs touchant Guillaume de Nogaret, sa maison, ses emplois, et sa qualité de Chancelier.

TABLE DES ACTES DU PROCES CRIMINEL FAIT A BERNARD EVESQUE DE PAMIERS, Pour lequel le Pape Boniface VIII. prit la defense contre le Roy Philippes le Bel. 1295. 1301.

DON fait par le Roy Philippes le Bel à Roger Bernard Comte de Foix, de ce qu'il avoit en la ville de Pamiers, fors le ressort et la souveraineté.

Bulle de Boniface VIII. au Roy Philippes le Bel, touchant la garde et protection de la ville de Pamiers, dont l'Abbé de S. Antonin de Pamiers erigé en Evéché sous le titre de Pamiers, est Seigneur pour le temporel, avec plusieurs clauses énoncées dans ladite Bulle.

Plainte faite au Roy, que Bernard Evéque de Pamiers contre la fidelité qu'il luy devoit avoit fait plusieurs trahisons contre sa Majesté et son honneur: Que le Roy ayant long temps dissimulé ses fautes, a voulu enfin en estre asseuré, et avoit commis des gens, qui se transporterent à Toulouse pour informer de la verité etc. Est ensuitte le narré de la procedure faite contre cette Evesque.

Information faite par M. R. Nepotis Archidiacre de Lizieux, et Jean Vidame d'Amiens Seigneur de Piquigny, Chevalier, Conseillers du Roy et Commissaires envoyez par sa Majesté à Toulouse, qui entendirent vingt-quatre témoins sur plusieurs chefs d'accusation proposez contre ledit Evesque.

-Memoire des griefs faits à l'Evesque de Pamiers par les Commissaires du Roy, donné par ledit Evesque à son Procureur l'envoyant à la Cour du Roy.

Acte par lequel Pierre Flotte Chevalier remonstre à l'Archevesque de Narbonne en presence de l'Evesque de Pamiers, les crimes que ledit Evesque a commis contre le Roy et son Royaume: dit que l'Evesque est coupable de tous ces crimes, et que cela est certain; que l'on ne doit point differer à proceder contre luy, estant l'intention du Roy d'en faire la poursuite, et qu'il importe au Roy que la chose soit promptement executée.

13. Fevrier. 1301.

Bulle du P. Boniface à l'Archevesque de Narbonne, et aux Evesques de Beziers et de Montpellier, sur ce qu'il avoit sceu ce dont estoit accusé l'Evesque de Pamiers; et desirant en sçavoir la verité, leur ordonne qu'ils eussent premierement à le delivrer ab omni potestate & custodia seculari, et faire oster la main du Roy de dessus ses biens, et le mettre sous l'autorité du Pape, en prison: cela fait, qu'ils informent sur les faits dont il estoit accusé; ouïr les témoins: et le tout fait, clorre et sceller ensemble cette Bulle, et luy envoyer à Rome, comme aussi ledit Evesque, sous bonne garde. aprés suivent les articles sur lesquels ils devoient informer.

1. Decemb. 1301.

Autre Bulle de Boniface au Roy, où il dit qu'il a appris que sa Majesté avoit fait arrester l'Evesque de Pamiers, et baillé en garde à l'Archevesque de Narbonne son metropolitain: prie le Roy de le delivrer, luy permettre de le venir trouver, et luy donner la main-levée de ses biens. Il avertit le Roy de ne plus faire de pareilles choses, autrement, qu'il sera obligé d'y apporter remede. dit à la fin que, Laïcis nulla est attributa potestas in personas Ecclesiasticas.